

VII A. XV.o.L. - MAG 4155





# MEMOIRES

## POUR SERVIR ALHISTOIRE ECCLESIASTIOUE

### DES SIX PREMIERS SIECLES,

TUSTIFIEZ PAR LES CITATIONS des Auteurs originaux.

AVEC UNE CHRONOLOGIE OÙ L'ON FAIT un abresé de l'histoire Ecclesiastique : & avec des Nores pour éclaireir les difficultez des faits & de la chronologie.

TOME SIXIEME,

QUI COMPREND L'HISTOIRE DES DONATISTES jusques à l'episcopas de Sains Augustin; celle des Ariens jusques au regne de Theodose k Grand ; celle du Concile de Nicee Oc.

#### PAR M. LENAIN DE TILLEMONT.

PREMIERE EDITION DE VENISE





Chez FRANÇOIS PITTERI, dans la Mercerie, à la Fortune Triomphante.

MDCCXXXII AVEC APPROBATIONS, ET PRIVILEGE DU SENAT.

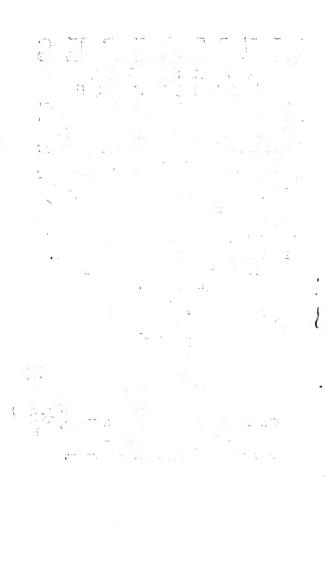



# TABLE DES TITRES

## CONTENUS EN CE VOLUME

| ABLE des citations.                                | A ist   |
|----------------------------------------------------|---------|
| Table des Articles & des Notes.                    | page iv |
| Hiltoire du schisme des Donatistes, où l'on marqu  | xvj     |
| tout ce qui regarde l'Eglife d'Afrique depuis l'an | eaum    |
| jusqu'en l'an 391 que S. Augustin sur sair Prestr  | 305,    |
| Vital & S. Philogone, Evelques d'Antioche.         | C. I    |
| Lactance orateur, & défenseur de l'Eglise.         | 194     |
| Saint Alexandra Andrew C. 1941                     | .203    |
| Saint Alexandre Archevesque d'Alexandrie.          | 213     |
| Histoire abregée de l'Arianisme.                   | 239     |
| Histoire du Concile œcumenique de Nicée.           | 634     |
| Saint Nicolas Evelque de Myre, & Confesseur.       | 688     |
| Les Audiens, ou Odiens.                            | 691     |
| Notes sur les Donatistes.                          | 697     |
| Notes fur S. Philogone.                            | 726     |
| Notes fur Lactance.                                | 727     |
| Notes fur S. Alexandre d'Alexandrie.               |         |
| Notes fur les Ariens.                              | 730     |
| Notes sur le Concile de Nicée.                     | 737     |
| Notes fur S. Nicolas.                              | 804     |
| Note sur les Audiens.                              | 823     |
| La Chronologie,                                    | 825     |
| La Table des marieres.                             | 827     |
|                                                    |         |

| T | Δ | RI | F | D | FS | CI | TA | T: | O1 | NS. |
|---|---|----|---|---|----|----|----|----|----|-----|
|   |   |    |   |   |    |    |    |    |    |     |

| 1. 4          | TABLE DES C                                                        |                                                                  | an Taba      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|
| de Ar.p.670.  | tom, 1.                                                            | homilia 2 in epistol, primam<br>Joannis Apostoli, tom. 9.        | ep Jo.h.z.   |
| dec.N.p.267.  | de Nicænis decretis contra<br>Euschianos, lb.                      | de hæresib. ad Quodvultdeum,<br>heresi 9, tom. 6.                | h.9.         |
| de D.p 553.   | pro sententia Dionysii Ale-                                        |                                                                  | in Cre.      |
|               | xandrini, Ib.                                                      | de gestis cum Emerito, Ib.                                       | in Em.       |
| de Sp.p.175.  | Spiritum fanctum non esse<br>creaturam, ad Serapionem epis-        | Contra Fulgentium Donatistam<br>liber incerti autoris, Ib.       | in Ful.      |
| de fyn p.869. | copum, Ib de fynodis Arimini & Scleu-                              | contraduas epistolas Gaudentii<br>Tamugadensis, Ib.              | in Gaud.     |
| or.2 p.363.   | ciæ habitis, Ib in Arianos oratio 2 ut in editis                   | in Joannis Evangelium tract.                                     | in Jo.h-12   |
|               | numeratur, lb.                                                     | contra Julianum, tom. 7.                                         | in Jul.      |
| orth.p.950.   | ad ubique orthodoxos, cum<br>per Arianos persecutio fieret,        | contra Maximinum Ariano-<br>rum episcopum, Ib.                   | in Ma.       |
| fol.p.857.    | epistola, tom. 1 ad solitariam vitam agentes,                      | contra epistolam Parmeniani<br>Donatistæ, lb.                    | in Par.      |
| v.Ant.        | tom. 1 de vita S.ti Antonii, tom. 2.                               | contra Petilianum Donatistam<br>de unico baptismo, Ib.           | in Pet.      |
| vie,          | La vie de S. Athanase par M.r<br>Hermant: à Paris en 1671.         | contra litteras Petiliani, Ib.                                   | lit.P.l.2.   |
| vit.          | Athanafii vita per Benedictinos                                    | opus postremum seu persectum                                     | op.imp.fer   |
| 2             | adornata, ac novæ corum editio-<br>ni præfixa: Parif. an. 1698.    | seu impersectum contra Julia-                                    | imp.         |
| Auct.z.       | Auctuarium fecundum ad Bib.                                        | num, in supplemento tomi 2 de pastoribus tractatus, to. 9.       | raft.        |
| *             | Pat. per Combefisium: Paris. an.                                   | ad Donatistas post Collatio-                                     | p. col.      |
| Aug.abc.p.3.  | 1648.<br>Augustini psalmus abecedarius                             | nem, tom. 7.                                                     | pf.7.        |
| 11.           | contra Donatistas, editionis Pa-<br>risiensis Lovaniensium tom. 7. | in pfalmum 36, seu concio seu interpretatio secunda, Ib.         | pf.36.2.     |
| ad Ren.l.r.   | . de anima & ejus origine libri<br>4, partim ad Renatum, partim ad | quæstionum evangelicarum<br>libri primi quæstione 23, tom. 4.    | q.ev.l.1,c,2 |
| 100           | alios feripti; Lovaniensium to. 7.                                 | retractationum lib. 2, tom. 1.                                   | retr.l.z.    |
| ago.<br>B.    | de agone Christiano: Lov. t.3.                                     | fermo 69 editionis Benedict.                                     | £69.         |
| bapt.         | nova Benedictin. edit. Parif.<br>de baptismo contra Dona-          | Autor quæstionum veteris & novi Testamenti, quæst. 20, apud      | t.3.app.20.  |
| can.nov.      | de cantico novo, forte Au-                                         | Augustini vita per Possidium                                     | v.P.         |
| civ.          | gustini, tom. 9.                                                   | Calamenfem, in Lovanienfium                                      |              |
| col.d.3,e:7.  | de civitate Dei, tom. 5 breviculum collationis Car-                | prolegomenis vita per Joannem Rivium                             | v.R.         |
|               | thaginensis in gestis diei tertiz, tom. 7.                         | Augustinianum: Antuer. an. 1646. Tradition de l'Eglise sur l'au- | Aum.         |
| conf.l.g.     | confessionum lib. 8, tom. 1.<br>de cultura agri Dominici,          | mosne chrétienne & ecclesiasti-                                  |              |
| do.chr.       | a pud Aug. tom. 9.                                                 | Aureli Victoris, in hoc ipfo                                     | Aur.V.       |
| ер.82.        |                                                                    | Cæfare de quo narratur: ex hift.                                 |              |
| -1.40.74      | cpiftola 8 2 stom. 2.                                              | Aug. edita Francofurdian, 1 (88.                                 |              |

TABLE Aut.g.115. Autor quaftionum veteris & | De la primanté de l'Eglife par Blond. novi Testamenti, quast. 115, in Blondel : à Geneve en 1641. appendice tomi 3, edit. Benedict. Blondelli cenfura in Decretales deer. epistolas:Genevæ an. 1628. Bal con. TOVA collectio Concilio- ... fur les Sibylles: à Charenton 66. rum per Stephanum Balu- en 1649. zium : Parifiis anno 1684. Bollandus feu eius continna- Bollao.ian. Baluzii Miscellanea: Parisan, tores ad diem januarii 20, & sic mifc fen Bal. in reliquis mensibus. Baronii annales in anno Chrifti ... acta quæ græce habentur pro 13.may.g. 12, Bar.34 \$ 314. \$4; Antuerpix an. 1612. die 13 maii ad finem voluminis ... in appendice ad annum 184. pag. 12. 184,2PP. ... in matyrologium ad diem ... apparatus ad chronologiam app. 3.aug.c. 3 augusti notà C, seu 3: Antuerpiæ pontificiam , in propyleo mensis an.1613. Baldesp. Basilii Magni de Spiritu sancto ... prolegomena in tomum I feb.t.t. ad Amphilochium, to. 2: Lutecia: februarii, & sie de aliis meltsibus. an.1617. ... conatus in catalogum Roma- pont fes prop. norum Pontificum , in propyleo ... epistola 338, tom. 3. ep. 338. ad mentem mainm. in Eun.L. ...in Eunomium, tom. 1. Autor Basilio suppar de vera . . . supplementum ad calcem supvirg. virginitate ad Letorum: Bafilii menfis mair addirum. tom. I. Cardinalis Bonz rerum Litur- Bonz, fen Bon lit. Basilicon, seu juris Graco-Ro-gicarum lib.2: Roma an, 1672. 1.1. Bafil. mani tomi duo per Marquardum | Joannis à Bosco Catestini bi- Bosco, t. t. Freherum dati: Francofan. 1 596. bliotheca Floriacensis, tom. 3 quo Baud.p.200: Le dictionnaire geographique Viennæ antiquitates continenturde Ferrarius , augmente par Bau- Lugdunian. 1605. drand: à Paris en 1670. Ecclesia Gallicana per Fran- Bosq. Ls. fes t.2. Bed.chr. Bede chronicon, seu de sex ciscum Bosquetum, lib. c, seu atatibus, tom. 2: Colonia Agrip- secunda parte qua acta compinæ an. 1611. plecticur : Parif.an.16 r6. Ægidii Bucherii de cyclis paf. Buch. fen cycl.p. ... historia gentis Anglorum: hif. Coloniz an. 1601. calibus: Antuerpiæ an. 1633, ... de argumentis lunz, tom. 1. ... Belgium Romanum, feu hift. bel feu de B. lan. ...de temporum ratione, tom. 2. Belgica: Leodii an. 1655.
Bellarminus de scriptoribus ec- Georgii Bulli desensio fidei Bull. 2. temp Bell.p. clesiafticis: Parif.an. 16 c8. Nicana, lib. seu sectione 2 qua Acta Sanctorum ordinis S.ti est de Filii consubstantialitate : Ben.f.4.2.p. Benedicti, per D. Joan. Mabillon , Oxonii an. 1688. faculi 4. parte 2: Patif.an.1680. Histoire de l'Ordre de S. Benoiff Bult.occ., Sancti Bernardi epistola 219. ou des moines d'Occident, par Bern,ep.219. tom. 1: edition is Parif. an. 1690. M. Bulteau : à Paris en 1684. Bib.P. Bibliotheca Patrum : Parifiis Histoire monastique d'Orient, ori. par le mefine : à Paris en 1680. edita an. 1624. Francisci Mediobarbi Biragi Byzantina historia per Augusto- Byz.fa-Bir. numifmata: Mediolani edita an- rum familias diftincta, autore 1684. Carolo du Cange: Luteciæ 1680.

DES CITATIONS. Guillelmi Cave scriptores ec. Cave p. Esta purgationis Czcilia-Iclefiastici: Geneva an. 1691. Czcl.op.p.290. Ini & Felicis una cum Opta- Chronicon Alexandrinum à Chr. Al to edita : Parifiisanno 1641. Radero editum : Munachii an. ba.p.ez. ... eadem in Miscellaneis Baluzii 1615. tom.2: Parif. an. 1679. Chronicon orientale ab Eckel- ori. Cang, byz. Byzantina historia per Augusto- lensi versum; Paris. an. 16 51. Joannis Chrysostomi orario de Chry, de D. rum familias diftincta , autore Carolodu Cange: Lutteciz anno Diodoro, à Bigotio edita cum 1680. Palladii dialogo: Parif, an. 1680. Urbis Constantinopolitanæ def- Palladii dialogus græcus de vita dial. de C eriptio per Carolum du Cange, una cum familiis Byzantinis edit. Chryfoft de divinitate Chrifti, div.C. feu quod Christus sit Deus, edit. Parif. an. 1680. gr.x. ... ejustem gloffarium mediæ & Paris, an. 1636, tom. 5. infimæ græcitatis littera k:Lugd. |... liber de Sancto Babyla contra gent. .. Gentiles, tom. 1. an. 1683. ... dissertatio de inferioris avi ... inActusApostolorum hom. 15. in Ad. h 15. num. numifmatibus , gloffarii latini ... in Joannis Evangel. homilia in Jo.h 6, tomo 3 subjuncta: Lutecia 1678. Gut in latinis, non annumerata Capif.t.z. Canifii antique lectiones, tom. prefatione, & sic de exteris in 2: Ingolftadii an. 1602. feripturas. Cart.b.3.f.35./en Collationis Carthagini anno ... homilia 3 in Judzos, quxest in Jud. 3-41 1 habitæ actio tertia, in nova 16 tomi primi. Conciliorum collectione per Ste- ... in Matthai Evang. homil. 12. in M.h. 12. phanum Baluzium : Parif.anno ... contra vituperatores vitamo. v.mon. nafticz . tom.4. c.3.1.351. ... ejustem collectionis actio ter-Claudiani, de bello Gildowico Claud, b. Gil. tia, titulo indicis 3 ( 1 apud Opta- carmen: Lugduni Batavorum an. tum : Parif. an. 1641. 5650. ... ejufdem actionis caput \$ 4. ... in Eutropium eunuchum . in Eu l.z. C. 35. ... eadem collatio in Labbeana GeorgiiCodini origines feu an- Codi.or.C. 11 1 113 Conciliorum editione , tom. 21 tiquitates Conftantinopolitan#: Parif. an. 1671. Lutecia an. 1655. Castiani collatio s: Parisiis an. Codicis regularum per Bene- Cod,reg.tom.z. Cafcol, z. dictum Anianentem collecti, ab ... de Incarnatione contra Nesto- Holstemo editi pars 1, quæ est de inc. rium. Patrum occidentalium : Parifiis . . institutiones, seu de institutis | an. 166 1. inf, 1,7. Codicis Theodofiani libro 9, Cod.Th.9.140.1. Cassiodori in psalterium przetitulo 40, lege 13, ex editione Cafd.in pf.c. 11. fatio , editionis novistima per Gothofredi: Lugduni an. 1667.

hatto, editionis novilling per Gothoffoli: Lugduni an 1667.

Infl. ...de influtions Stripurarum , cher Throddianareum Go Cod/Thi 8, ...de influtions Stripurarum , cher Throddianareum Go Cod/Thi 8, ...de influtions Stripurarum , cher Cod/Thi 18, ...de influtions Stripurarum in (cft. per condem Gothoffolium )

Catain Jaun ...de cod/Thi 18, ...de com 1 prafita.

Joannis capur 12: Astuerpiz an (com 1 prafita.)

1630.

|                     |                                     | ABLE                                                              |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                     | sianum à Sirmondo edita: Paris.     |                                                                   |
|                     | an. 1631.                           | A NTONII Van Dale de org. Dale, p.                                |
| Col.r.p.            | Veterum Romanæ Ecclefiæ             | Culis ethnicorum : Amfte-                                         |
|                     | monumentorum collectio à Luca       | lodami an, 1683.                                                  |
|                     | Holstenio edita: Romæ an. 1662.     | Des jugemens canoniques des Day.                                  |
| Comof.act.          |                                     | Evefques, par le sieur David : à                                  |
|                     | græca, seu lecti triumphi per       |                                                                   |
|                     | Franciscum Combesisium : Paris.     |                                                                   |
|                     | anno 1660.                          | ad Paulum Samofatenum: Bibl.                                      |
| Conc.c. 33.         | Commodiani instructiones Cy-        |                                                                   |
|                     | priano subjunctæ:Paris. an. 1666.   | Dianis Caffi hiQurianna fit                                       |
| Cana an             |                                     |                                                                   |
| Conc. ap.           |                                     | oo. 1 ypis vecenciiainsain. 1000.                                 |
| Coc.b.feu G.t.1.    | luzio edita: Parif. an. 1683.       | ejusdem & aliorum historico- v.p.670.                             |
| Cot. Dayers Car. 11 |                                     | rum excerpta per Valesium:Paris.                                  |
|                     | Binianæ, tom.r.                     | anno 1634.                                                        |
| Conc.t.2.           |                                     | Bibliotheque des auteurs eccle- Du P.p.                           |
|                     |                                     | fiastiques, par M. du Pin.On n'a                                  |
|                     | Paris. an 1671.                     | pas toujours marqué le tome,                                      |
| Con.reg.            |                                     | parceque les endroits sur lesquels                                |
|                     | regularum, cum Hugonis Me-          | on le cite en font juger. On suit                                 |
|                     | nardi notis edita: Parif. an. 1637. | toujours sa premiere edition: à                                   |
| Confad R.           | Constantini Porphyrogenetæ          |                                                                   |
|                     | de administrando imperio ad         | E                                                                 |
|                     | Romanum filium : Lugd. Batav.       | IGINTI epiftolæ ab Abra- Eck ep.                                  |
|                     | an. 1611.                           | V hamo Eckellensi Sancto                                          |
| Cotel.1p.n.         |                                     | Antonio tributæ: Paris. an. 1641.                                 |
|                     |                                     |                                                                   |
|                     | ptis editæ: Parif. an. 1672.        | vita per Eckellensem; Paris. an.                                  |
| g.t.3.              |                                     |                                                                   |
|                     | Monumenta Ecclefiæ græcæ            |                                                                   |
|                     | per Cotelerium, tomo 3: Parisis     |                                                                   |
|                     | anno 1686.                          | vita Ephiphanii Ticinensis: Paris.                                |
| Cyp.an.250.         | Annales Cyprianici, qui Cy-         |                                                                   |
|                     | priani opera antecedunt in edi-     | dictio 4 in dedicatione Ec-                                       |
|                     | tione Oxoniensi anni 1682, in       | cleix.                                                            |
|                     | anno Christi 250.                   | Sirmondi notæ in Ennodium n.                                      |
| ep.73.              |                                     | S.ti Ephræm Diaconi Edesseni Ephr.t.3. or.2                       |
|                     | Pamelii: Parif. an. 1603.           | opusculum 27, tomi 3, pro utà                                     |
| Cyr.al.div.h. 8.    |                                     | Vossio numerantur, uno sapius                                     |
|                     | homilia 8, tomi 5, partez : edit.   | in plura diviso: Antuerpiæ anno .                                 |
|                     | Parif.an. 1638.                     | 1619.                                                             |
| ep.                 | epistolæ tom. 5, parte 2, editæ     |                                                                   |
| -                   | fub fuo numero.                     | hærefes, hærefi 30, editionis Pe-                                 |
| in Test             | opus contra Julianum Casa-          |                                                                   |
| in Jul.             | remitom.6, parte 2.                 |                                                                   |
| C                   |                                     | in Ancorato, tomo 2. anc. p.36 indiculus hærescon cuique Pa- ind. |
| Cyr.car.17.         |                                     |                                                                   |
|                     | fis 17. Parif, an 1640.             | narii tomo præfixus.                                              |
| ad C.               | ad Constantium Augustum             |                                                                   |
|                     | epistola de Cruce.                  | pulo raiso tributa, tomo 1.                                       |
|                     |                                     | Scholia                                                           |

|              | D    | E    | S   | . C | Ī  | T  | Α | T   | I   | 0   | Ν   | S.  |
|--------------|------|------|-----|-----|----|----|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| Scholia in o | anon | es i | ner | Ber | na | r. | F | lif | toi | ica | gra | rca |

|                  | DESCIT                                | ATIONS. ix                         |                  |
|------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| P.G.             | Scholia in canones per Bernar-        |                                    | 1                |
| Eip.             |                                       | ad Eusebii chronicon per Scalige-  | KP P+3424        |
| Table 17 no      |                                       | rum cum notis addita : Lugduni     |                  |
| Euch ad V.p. 19. |                                       |                                    |                  |
|                  | ad Valerianum de contemptu            |                                    | F ( F t .        |
| _                | mundi: Antucrpiæ an. 1621.            | Homilia 3 ex his quæ Eusebii       |                  |
| Eun. c.4.        |                                       | Emiseni nomen præserunt : Lu-      |                  |
| *                | phistarum cap. 4: Genevæ anno         |                                    |                  |
|                  | 1616.                                 | Sancti Euttathii Antiocheni, feu   | Euft.hex.        |
| Evo.l.1.c.6.     |                                       | alterius in hexaemeron commen-     |                  |
|                  | Evodium Uzalensem, apud Aug.          |                                    |                  |
|                  |                                       | de pythoniffa, feu engastrimy-     | pyth.            |
|                  | Lovanichfium 10: Parifan.1 586.       |                                    |                  |
| Euf, chr.        | Eusebii Czsariensis chronicon         | Eutropius in ejus Imperatoris      | Eutr.p.523.      |
|                  | græcum : Lugduni Bat. an. 1658.       | vita de quo agitur, ex hift. Aug.  |                  |
| chr. n. p.       | . Scaligeri in hoc chronicon notæ.    | Francofurti edita an. 1 588.       |                  |
| chr.pr.fes prof. | ejustlem prolegomena.                 | Eutychii Alexandrini annales       | Eutv.p. 228.     |
| chr.n.P.p.       |                                       | ecclesiastici, tom. 1; Oxonix an   |                  |
|                  | nicon notæ: Burdigalæ an. 1604.       | 1659.                              |                  |
| dem.l.6.c.20.    | Eusebii de Demonstratione             |                                    |                  |
| GCIII-116-012-01 | evangelica : Parif. an. 1627.         | L A CUN DI Hermianensis pro        | Factors          |
| de P.            |                                       | L defensione trium Capitulo-       |                  |
|                  | historia ecclesiastica à Valesio edi- |                                    |                  |
|                  | ta: Parif. an. 1659.                  | Ferrarii de Stis Italicis: Medio-  | Farr it          |
| in Hier.         | in Hieroclem liber cum Phi-           |                                    | 2011.11.         |
|                  | lostrato editus : Parif. an. 1608.    | ejuldem martyrologium uni-         |                  |
| in Marc.l 4.     |                                       | versale ad diem 18 maii : Venetiis | 18,may, jen mart |
| *** *** 4.       | qui est quartus contra Marcellum      |                                    |                  |
|                  | Ancyranum, Demonstrat, evan-          |                                    | T A              |
| ,                | geliew fubjunctus.                    | gestarum populi Romani, in hist.   |                  |
| 1 Confidence     |                                       | Augusta : Francofurti edita anno   |                  |
| 1./en hid.2,c.3. | ne Valcfii : Parif. an. 1659.         | 1 588.                             | :                |
|                  | Henrici Valesii in historiam          |                                    | Flen.            |
| n.p.             | Eusebii notæ illi subjunctæ.          | l'Abbé Fleuri : à Paris en 1693.   |                  |
| _                | Euschii opusculum 4 ex his 14         |                                    |                  |
| cF.4.            |                                       |                                    | Flod             |
|                  | Paril. an. 1646.                      | Flodoardum, cum notis Colve-       | 11000            |
|                  | Constantini oratio ad Sancto-         |                                    | Flor             |
| or.C.            |                                       |                                    | 1101.            |
|                  |                                       | gium vetus Hieronymi nomine        |                  |
|                  | lubjicitur.                           | editum: Lucæ an. 1668.             | Front &          |
| præpa            | de præparatione evangelica :          |                                    | rort.1.8,c.4.    |
|                  | Parif. an. 1628.                      | liber 8 ex editione Broweri : Mo-  |                  |
| prol.            | Henrici Valessi prolegomena           |                                    |                  |
|                  | quæ Euschii historiam antece-         |                                    | v. Mart.         |
| . 4              | dunt : Parif. an. 1659.               | Frontonis calendarium Roma-        | Front,cal.       |
| tric.            | oratio Eusebii habita in tricen-      |                                    |                  |
|                  | nalibus Constantini, cum historia     |                                    | Ful.ad Mo. p.41. |
|                  | eccl. edit. Valef.                    | de duplici prædettinatione: Parif  |                  |
| v. Conf.         | de vita Constantini, Ib.              | an, 1684.                          |                  |
|                  | Hist. Eccl. Tom. VI.                  | É                                  |                  |
|                  |                                       |                                    |                  |

|                 | * T A I                               | L E.                                |                  |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                 | epiftola 9.                           | libro 9 epistolarum, epist.4.       |                  |
| ep.g.p 211.     | caput seu fragmentum 36, ex           | tom .                               | 1-9. ep.4.       |
| in Fab.36.      | lib contra Fabianum & Arianos         | Moralium in Job. lib.26, to.1.      |                  |
|                 | Pro fide Catholica contra Pin-        | Hugonis Grotii prolegomena          | mor, 120.        |
| in Pint.        |                                       | in historiam Gothorum : Amste-      | Grot.r.Got.      |
|                 | dirus.                                | lodami an. 1656.                    |                  |
|                 | deveritate prædestinationis &         |                                     | C. TIC           |
| præd.           | gratiz.                               | Confesiorum : Parif. an. 1640.      | Gi.r.g.,Ca       |
|                 |                                       | de gloria Martyrum liber feu        | -1.14            |
| Fulg.F. 6 55.   | canonum cap. [5: Divione anno         |                                     | B. 144           |
|                 | 1649.                                 | historia Francorum : Basilez        | h Fe 1 .         |
|                 | G.                                    | an. 1 668.                          |                  |
| Gal,chr.t.3.    | ALLIA Christiana San-                 |                                     | Cuit for an act. |
| Gallema-3-      |                                       | de corporis & fanguinis Christi     |                  |
|                 | tecia an- 16 (6.                      | veritate in Eucharistia sectione    |                  |
| Gaffend de Din. | Notitia Ecclefia Dinienfls,           |                                     |                  |
| P-49-           | autore Petro Gaffendo : Parif. an.    | Н                                   |                  |
| Link            | 1614.                                 | TTESYCHII Milefii de                | Hefr. P.20.      |
| Gaud,h.fen Cir. |                                       | Conftantinopolisin corpore          | ,                |
| p.60            | Bib. Pat. tom. 2.                     | historiz Byzantinz, part. 1: Paris. |                  |
| Gel.Cyz.fen C.  | Gelafii Cyzicieni de Nicano           |                                     |                  |
|                 | Concilio: Lutecia an. 1600.           | Hieronymi epiftola ad Ctefi-        | Hier.adCt.p 257. |
| in Eut. p.424   |                                       | phonem contra Pelagianos, tom.      |                  |
|                 | Christo naturis contra Nestorium      | 2: Bafilez an. 1 (6 c.              |                  |
|                 | & Eutychen; Bibliot. Pat. tom. 2.     | chronicen, anno Christi ut          | chr. fen an.21.  |
|                 | parte 1.                              | ibi numeratur 21, ex recensione     |                  |
| Gen.c.46.       | Genadii de scriptoribus eccle-        | Scaligeri : Amstelodami anno        |                  |
|                 | fiafticis liber tum alibi editus, tum | 1658.                               |                  |
|                 | in Bibliotheca Mirai: Antuerpia       | in idem chronicon nota Sca-         | ebr, n.          |
|                 | an. 1639.                             | ligeri,                             |                  |
| dog.c.76.       | de dogmatibus ecclefiafticis,         | epiftola 84 editionis Bafileen-     | ep. 84.          |
|                 | apud Augustinum in appendice          |                                     |                  |
|                 | tomi 3 Lovaniensium.                  | in Ecclefiaftis caput 4, tom. 7:    |                  |
| Geo. Sic.       | Geographia facra, feu notitia         | in epiftolæ Pauli ad Ephefios       | in Eph.          |
|                 | antiquorum episcopatuum, per          |                                     |                  |
|                 |                                       | in epiltolam Pauli ad Galatas.      | in Gal.          |
|                 | Parif. an. 1641.                      | tom. 9.                             |                  |
| God. p. 246.    | Histoire ecclesiastique de M          |                                     | in If.46-        |
|                 |                                       | contra Luciferianos, tom. 2.        | in Luci.c. 3.    |
|                 | 1:à Paris en 1663.                    | in Matthæi caput 1, verfum-         | in M. t. , v.6.  |
| Greg.disl.Lt.   | Gregorii Magni dialogorun             |                                     |                  |
|                 | lib. 1, tom. 2: Parif. an. 1675.      | in Ofen propheta caput 7,           | in Of 7          |
| in ev. h.33.    | in Evangelium homilia 33              |                                     |                  |
|                 | tomo 1.                               | contra Vigilantium, tom.2.          | in Vig.          |
| in Job, 1.33.   |                                       | de locis quæ in Actis Aposto-       | I. Act.          |
|                 | Ibid.                                 | lorum occurrunt, apud Hierony -     |                  |
| in Reg. 9.      | in Regum libri 1, caput 9             |                                     |                  |
|                 | somo 3.                               | de locis hebraicis, tom. 3.         | loc.h few L heb. |

|                    | N. C. C. T.                          | 17171                                             |
|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
| . ~                | DESCIT                               |                                                   |
| q.inG.             | quæstiones seu traditiones           |                                                   |
| ****               | hebraica in Genesim, tom. 3.         | Jerosolymitanum, inter addita                     |
| v. Hil p. 251.     | de vita Hilarionis, tom. 1.          | ad Ptolemar geographiam: An-                      |
| v.ill.c.45.        | de viris illustribus, seu de         |                                                   |
|                    | scriptoribus ecclesiasticis , non    |                                                   |
|                    |                                      | epistola, tom, 1, ex editione Peta-               |
|                    | funt Apostoli seu Apostolici nor     |                                                   |
|                    | fcriptores,tom. 1-                   | epistola 25, tom. 2. ep. 15.                      |
| Hil,deFr.1.6,      | Hilarii Pictavensis de Trinitate     | fr.p.529                                          |
|                    | liber 6: Parif. anno 1572. Addita    |                                                   |
|                    | littera B. defignat novissimam Be-   | misopogon in Antiochenos mich 70-                 |
|                    | nedictinorum editionem.              | tom. 2.                                           |
| fr. t.p.           | fragmenta à Pithæo edita:            | or. 1.                                            |
|                    | Parif. an. 1698, pars 2.             | Junilii Afride partibus divinæ Junida.            |
| inAux.p. 121.      | in Auxentium Arianum.                | legis: Paril. an. 1650.                           |
| in C.              | orationes feu ad Constantium         | Justini Martyris apologia quæ Just.ap. 1.         |
|                    | feur contra Constantium August.      | brevior est, & prima ponitur in                   |
| fyn p. 1 36.       | de synodis.                          | editione Parisiensi an. 1636.                     |
| Holf adSt.         | Luca Holstenii nota & casti-         | Bibliotheca juris canonici per Justel             |
|                    | gationes in Stephani Byzantii de     | Christophorum Justellum : Lu-                     |
|                    | urbibus: Lugduni Bat. an. 1684.      | tecia an. 1661.                                   |
| geor               | : notæ in Geographiam facram         | , I.                                              |
| B                  | cum aliis ejus geographicis edit     |                                                   |
|                    | Romæ an. 1666.                       | ribus ecclesiasticis: Paris. an.                  |
| mar                | notæ in martyrologium Ro-            | . 660.                                            |
|                    | manum, cum actis Sanctæ Per-         | Lactantii institutionum contra Lact.1.4.fes inft. |
|                    | petuæ editæ: Parif. an 1674.         | gentes, lib. 4: Lugduni Batavor. 1.4.             |
|                    | I                                    | anno 1660.                                        |
| Idat .chr.feuldat. | TDATII chronicon ex editione         | de ira Dei ad Donatum. ir.D p.769.                |
| P                  | Sirmondi: Luteciæ an. 1619.          | de opificio Dei . opif p.828.                     |
| app:               | appendix ad idem chronicon.          | Incerti autoris de Passione Do- pass.p.936.       |
| lo.D.im.l.2.       | Joannis Damasceni de imagini-        | mini apud Lactantium.                             |
| Jo. D              | bus liber 2: Basilæe an. 1575.       | Lactantii de morte persecuto- perses-             |
| Jorn,r,Got.        |                                      | rum, apud Baluzium Miscella-                      |
| •                  | de Getarum five Gothorum ori-        |                                                   |
|                    | gine & rebus gestis, à Grotio edit.  | Gregorius Turonensis de septem' Laun, deGr.       |
|                    | Amstelodami ani 1655.                | episcopis desensus à Launoio :                    |
| Jof.ant.l.18.      | Josephi antiquitates Judaica:        | Parifan 6gr.                                      |
| •                  | Genevæan 16 3 4.                     | Palladii historia Lausiaca, Bib. Laus.c.67.P 9.99 |
| bel.1,2,c.26,      | de bello Judaico lib. 2, caput       | Pat. tom. 1 3: Parif. an. 1644.                   |
|                    | 26, ex divisione latini interpretis. | Qui Leodiensium episcoporum Leod.                 |
| 16. H.chr. p.723.  | Isidori Hispalensis chronicon,       | gesta scripsere collecti per Joan-                |
|                    |                                      | nem Chapeauville : Leodii anno                    |
|                    |                                      | 1612.                                             |
| fent.              | sententiarum de summo bono           |                                                   |
|                    |                                      | editione Queinelii: Luteciz an.                   |
| If.P.I 4 ep.69.    | Isidori Pelusiota epistolarum        |                                                   |
| 7 71-30            | lib. 4, epift, 69: Parif an, 1618.   |                                                   |
|                    |                                      | Εü                                                |

|                                  |                                     | n I F .                                                                      |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |                                     | B L E.                                                                       |
| Leont.in Eut. feu<br>in N. & Eu. |                                     | alia iis adjuncta, in Nestorium,                                             |
| III IV, Ct Ed.                   |                                     | ex editione Garnerii to. 2; Paris.                                           |
|                                  | parte 2.                            | anno 1673.                                                                   |
|                                  | de sectis actione 8: Bib. Pat.      |                                                                              |
| 2.55•                            | tom. II.                            | par le Pere Meurisse Evesque de                                              |
| fup.p.1030.                      | de scriptis quæ Patribus ab         | Madaure, & suffragant de Mets:                                               |
|                                  | Eutychianis supposita sunt : Bib.   | à Mets en 1634.                                                              |
|                                  | Pat. tom. 4, parte 2.               | Auberti Miræi notæ de Hiero- Mir.n. Hier. 24                                 |
| Lib.or.13.p.369.                 | Libanii sophistæ oratio 13 sc-      | nymi cap. 24 de viris illustribus:                                           |
|                                  | cundi tomi, pro ut numeratur in     | Antuerpiæ anno 1639.                                                         |
|                                  | indice; in textu est nona : Paris.  |                                                                              |
|                                  | an. 1627.                           | Parif. anno 1679.                                                            |
| vit.p.40.                        | ejus vita, ipso autore, quæ &       | Joannis Molani seu addita seu Mol.15.aug.                                    |
|                                  | prima oratio est.                   | notæ in Usuardum, ad diem 15                                                 |
| Luc.de Ath.l.r.                  | Luciferi Caralitani ad Conf-        |                                                                              |
| P-954                            |                                     | differtatio de martyrologiis mart.p.199.                                     |
|                                  | Patrum tomo 9.                      | fuo Ufuardo fubjecta.                                                        |
| de hær.p. 1045.                  | de non conveniendo cum hæ-          |                                                                              |
|                                  | reticis, Ib.                        | Duaci anno 1616.                                                             |
| mori, p. 1097.                   | Moriendum pro Dei Filio, 1b.        | Diverses pieces copiées su des MS. p.                                        |
| non parc.p.1060.                 | de non parcendo in Deum             |                                                                              |
|                                  | delinquentibus.                     | N                                                                            |
|                                  | de regibus apostaticis.             | REGORII Nazianzeni Naz.ep. 16.                                               |
| 3                                | M                                   | epistola 16, tom.1.editionis                                                 |
| Mabilit.It.                      | TOANNIS Mabillon iter Itali-        | Parif an 1620                                                                |
|                                  | cum quod Mufæi Italici tomo         | oratio 16                                                                    |
|                                  | 1, præmittitur : Parif. an. 1687.   | Elim Niceta Billii alianumus                                                 |
| muf.                             | Muſæum Italieum .                   | notæ in Gregorium .                                                          |
| Mare.con.                        |                                     | Aliæ rursus notæ to. 1, adjectæ. t.1.n.p.18.                                 |
|                                  | facerdotii & imperii: Parif. 1669.  | Gregorii vita pro Gregorium vit.                                             |
| Mar. & F.                        |                                     | presbyterum orationib. præfixa.                                              |
|                                  |                                     | Nili monachi enifederum lib Nili                                             |
|                                  | ferianorum libellus precum ad       | Nili monachi epistolarum lib. Nil.l.2.ep.48.<br>2, epist. 48. Romæ an. 1662. |
|                                  |                                     |                                                                              |
|                                  | an. 1650.                           | de oratione tractus in 153 orat.p.502.                                       |
| Marl.                            |                                     | capitula distinctus, in ejus opu                                             |
| 1.6751 11 11 1                   |                                     | culis: Romæ editis an. 1673.                                                 |
|                                  | tomus editus eft: Infulis un. 1666. | Nili epistolarum pars per Possi- P.                                          |
| Mar.V.l 1.p.125.                 |                                     | num edita : Parif. an. 1656.                                                 |
|                                  | liber : Bib . Pat. tomo 4, parte t. | Henrici de Noris de epochis Nor epo.                                         |
| Max. in Py.                      | Maximi Abbatis & Confessoris        | Syro-Macedonum : Florentia                                                   |
|                                  |                                     |                                                                              |

disputatio cum Pyrrho, ejus ope- anno 1689.

lumna ejusdem mensis 80: Vene-

Marii Mercatoris opera, feu

tiis an. 1 5 28.

t. 2. Men. p.80.

Mercin N.fen t.1.

mputatou tilir princi sepisope anno 100 pari an in Gar.

rum tomo 2: Parik an, 1675. ... cenfura in notas Garnerii ad in Gar.

rejus operumtomus fecundus cepigraphem epittol. 90 & 92. apud Menæa magna Gracorum, die Augultinum: Florentiæan, 1674.

Parif. an. 1630.

Nicephori Callifti hift. eccles Nphr.l.2.c. 36.

Gregorii Nysseni ad Flavianum Nysad Fl.

in textu notato, pagina scu co- ... historia Pelagiana: Paris. 1673. h. P.

|                     | DESCIT                                                       | ATIONS. xiij                        |                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
|                     | epistola de Helladio Casariensi,                             | Petri Chryfologi fermo 28: Ro-      | P.Chr. (26,          |
|                     | tom. 3: Parif. an 1638.                                      | tomagi an. 1640.                    |                      |
| ani.p.gr.           | de anima, tomo 2.                                            | Petri de Natalibus lib. 2, cap.     |                      |
| de Abr.p. 466.      | oratio de deitate Filii & Spi-                               | 96, pag. 28, columna 4: Lugduni     | 28.4.                |
|                     | ritus sancti, cui inserta est laus fi-                       | an. 1543.                           |                      |
|                     | dei Abrahæ, tom. 3.                                          | Joannis Pearsonii episcopi          |                      |
| c'e fat.P 75.       | de fato, tom. 2.                                             | Celtriensis vindiciæ epistolarum    | t.1.                 |
| de Flac.p. 533.     |                                                              | Ignatii, pars prima: Cantabrigiæ    |                      |
|                     | peratrice, tom. 3.                                           | an. 1672.                           | 1.0                  |
| in Eun.l.1.         | in Eunomium lib. 1, tom. 2.                                  | Henrici Dodwel disfertatio          | diff.                |
| v.Ma.p.178.         | de vita Sanctæ Macrinæ foro-                                 | Pearsonii postumis subjecta: Lon-   |                      |
|                     | ris fuæ, tom. 2.                                             | dini an. 1688.                      | 0                    |
| v.Th.feuGr.         | de vitaGregorii Thaumaturgi,                                 | Pearfonii opera postumi, Ibid.      | poft.                |
|                     | tom. 3.                                                      | Replique de M. le Cardinal du       | Perr.rep.            |
|                     | O Devent Mileston of the se                                  | Perron au Roy de la grande Bre-     |                      |
| Opt.1.3.            | PTATI Milevitani lib. 3:                                     |                                     | December             |
| 0                   | Parifisanno 1631.                                            | Dionyfii Petavii chronologia        | ret,cm.              |
| act.                | Varia quæ in Cæciliani causa                                 |                                     |                      |
|                     | acta funt; Optato subjuncta.                                 | na temporum .                       | 4-011                |
| col.p.432.          | Collationis Carthag. acta, Ibid.<br>Notæ Merici Cafauboni in | de doctrina temporum : Patif.       | moet,1,11,0 72       |
| r.C.p.312.          |                                                              | an. 1627.                           | Jones a              |
|                     | Optatum editum : Londini an.                                 | dogmatum theologicorum to.          | dog.t. 5.            |
| Ori.in Cel Cl. 3.   | Origenis in Celfum liber 3:                                  | ne: Paris. anno 1650.               |                      |
| Oninectal, 3.       | Cantabrigiæ an. 1658.                                        | Rationarium temporum, parte         | 701 0 l n            |
| inMat,g.            | in Matthæum, editionis græcæ                                 | 2: Paris.ann. 1652.                 | ********             |
| THIAME. P.          | Huetii to. 1: Rotomagi an. 1668.                             | Phebadii Agennensis episcopi        | Pheh n 160           |
| Orof.1.7.c.4.       | Pauli Orofii historia: Bib. Pat.                             | contra Arianos liber : Bib. Patr.   | . neo.pivoyi         |
| 0.0.0.710.41        | tom. 15.                                                     | Parif. tom. 4, parte 1.             |                      |
|                     | P P                                                          | Philastri Brixiensis caput seu      | Phila.c.80, p.22,    |
| Pagi,20 \$ 2.fen at | n. A NTONII Pagi critica in                                  | hæresis 89, si jam ante Christum    |                      |
| 20.                 | annale Baronii , in annum                                    | ab Ophitis numeres, Ibid.           |                      |
|                     | Christi 20, paragr. 2: Paris. 1689.                          | Philostorgii hist. eccl. lib. 7,    | Philed z.c. 1.P.     |
| ad p.305.           | adderda ad hane criticam, Ib.                                | ex editione Valesii Paris. anno     | 502                  |
| Pall, dial.fen V.   | Palladii dialogus de vita Joan-                              | 1673.                               |                      |
| Chry.               | nis Chryfoftomi, à Bigotio editus:                           | notæ Valefii in Philoftorgium .     | n.p.130.             |
|                     | Lutecia anno 1680.                                           | fupplementa & fragmenta ad          | ap.p.539.            |
| Pall lauf, c.103.   | Palladii historia Lausiaca scu                               | Philoftorgii hiftor, addenda.       |                      |
|                     | de vitis Patrum : Bib. Pat. tom. 1 3.                        | Philostorgii historia ecclesiastica | Phifg I.7.c.1.p.\$6. |
| Pane 8.p.           | Panegyrica oratio 8, inter vete-                             | ex editione Gothofredi : Genevæ     |                      |
|                     | res panegyricos à Livineio edi-                              | an. 1643.                           |                      |
|                     | tos: Antucrpia an. 1599.                                     | fupplementa ad hift. eccl.          | ap.p.177.            |
| Paul.c.24.          | Paulini Nolani carmen 24: An-                                | in candem historiam disterta-       | n.                   |
|                     | tuerpican. 1612.                                             | tiones Gothofredi.                  | •                    |
| ер.16.              | epistola 16, lbid.                                           | Notæ Valefii in fua Philoftorgii    | n.v.                 |
| P. Aur.p. 214.      | Petri Aurelii in octo causas                                 |                                     |                      |
|                     | Leomelii Spongia præambulas                                  |                                     | Phot.c. 173.         |
|                     | Parif anno 1642.                                             | codex 171: Genevæ an. 1612.         |                      |
|                     |                                                              | č iij                               |                      |

|                       | xiv T A                               | BLE.                                             |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Plin.l.1.             | Plinii majoris historia natura-       | gium Gallicanum:Parif. an.t 637.                 |
| Plut, de IC           | lis: Francofurti an. 1 599.           | apparatus& quæ hinc fequun-                      |
| riat,we see           | Moralium to. 1. editionis graca       |                                                  |
|                       | per Henricum Stephan an. 1572.        | canones chronicos, cum notis in                  |
| Pofd_ind_             | Index fermonum S.c. Augustini         |                                                  |
|                       | per Politidium Calamentem epife.      |                                                  |
| vit. few v. Aug.      |                                       |                                                  |
|                       | scripta, inter Aug. prolegomena.      | fia Africana: Arguerpiz an. 1680.                |
| Proc.zd.              | Procopii de a lificiis Justiniani,    |                                                  |
|                       | tom. 1: Parif. an. 1662.              | tucrpiz an. 1681.                                |
| b.Per.                | de bello Persico, tom. t.             | Joannis Seldeni in Eurychij Seld.inEury.         |
| b.Van.                |                                       | Egyptii origines Alexandrinas                    |
|                       | no.lb.                                | notx. Londini an. 1641.                          |
| Profp.I. fen lab.p.   |                                       |                                                  |
|                       |                                       | rum lib. 1, epiftol. 7, ex editione              |
|                       | rum biblioth. to. 1: Parif. an. 1657. |                                                  |
| pro.l 4.              | Alterius Prosperi cum Aquitano        | carmen nonum. car.g.                             |
|                       | editi de promifionibus lib. 4, seu    | Joannis Savaronis note in fav.a.                 |
|                       |                                       | ejustlem carmina: Paris, an. 1609.               |
|                       | Agripping an. 1630.                   | Sigeberti Gemblacenfischroni- Sig an 411.        |
| Prud.apo.z.           | Prudentii apotheosis seu de side      | con, anno Domini, ut ille nume-                  |
|                       | hymno 1: Amstelodami an. 1631.        | rat, 4t t-                                       |
| de M.a.               | de coronis Martyrum hymno 1.          | Sixti Senensis bibliot. fancta: Sixt.l.4.        |
| in Sym.               | in Symmachum -                        | Coloniz an. 1626.                                |
| Ptol.L3.c.s.          | Claudii Ptolemzi geographico-         | Dissertatio historica de Sancto Slus, de serv,   |
|                       | rum lib. 3: Antucrpiz anno 1618.      |                                                  |
|                       | R                                     | nominis unico, per Guillelmum                    |
| Riv,J.z.              | A NDREE Riveti criticus               | Slufium; Leodii an. 1684.                        |
|                       | 1 fater: Geneva anno 1660.            | Socratis hift, ecclef. à Valefio Socrala. 6.12.  |
| Ruf. 1.7.6.23. p.1204 |                                       | edita: Parif. an. t 668.                         |
|                       | feu ex Eufebio verfa, feu Eufebio     | Sozomenis hiltor, ecclefialtica Soz.             |
|                       | addita: Antuerpiz ann. 1548.          | cum Socrateedita.                                |
|                       | liber primus ex his qui Eufe-         | Ezechielis Spanhemii differta. Spanh.l.s.        |
|                       | bio additi funt.                      | tio feu lib. 5, de præftantia & u fu             |
|                       | de vitis Patrum, qui apud             | Spicilegii Acheriani to: 3: Parif. Spic.t.3.     |
|                       | Rofweidum liber est secundus:         | an t 6 5.                                        |
|                       | Antuerpiz an. 1617-                   | Jacobi Sponit miscellanea an- Spon-              |
| Sacr.p 39.            | CACRAMENTARIUM Gre-                   | tiquæ eruditionis: Lugduni 168 5.                |
|                       | Sgorir, ab Hugone Menardo             | Stephani de urbibus: Amítelo- Steph-             |
|                       | editum : Parif. ar. 1641-             | dami an 1678.                                    |
| Sal.prl.              | Claudii Salmafii de primatu           | Strabonis lib. 17: Parif. an. 1610. Strab.l. 19. |
|                       | Papæ: Lugduni Batav. an. 1615.        | Remarquesdu P. Petitdidier de S.Van.t.t.         |
| Salv. l.7, Gu gub.    |                                       | la Congregation de S. Vanne, sur                 |
| 1.7.                  | de gubernatione Dei, hb. 7. Parif.    | la Bibliotheque ecclefiaftique de                |
|                       | an, 166 f.                            | M. du Pin à Parisen 1691.                        |
|                       | Andrez du Saussay martyrolo-          |                                                  |

de cateris: Geneva anno 1619. Sulpirii Severi dialogus I: An-Sulp, dial. z. tuerpiæ an. 1574. 1. 2. ... hiftoriz facra, lib. 2. v.Ma. .:. de vita S.º Martini. Sur. 1 nov.p. 4. 4.

Surius prima die novembris, & datum in fuz Italiæ facrz tomo fic de fingulis mensibus : Coloniz 6: Roma an. 16 11.

an. 1618: Syn dio.p.50. Sinclii Cyrenzi Dio feu de ipfius vitæ inflituto: Luteciæan, 1640. Jejus Cæfaris vita de quo fermo ep.5 p. 167. ...epistola 5.

Tac,an.1 1,c.10, capita libri dividuntur ex tabula vione an. 665.

que in codem est volumine. Thdrt.ep. Theodoreti Cyrensis episcopi nicon, Thelauri temporum à Sca-G. fen t.5.

Addita ad Theodorecum per 1: Bib. Pat. Perif. tomi 4, parte 1. h. fen hær.l. I. ... hæreticarum fabularum lib. 1, Parif. an. 1667.

tom. 4. hi.l. 3. few 1 3.c.6 . . . historia eccl. lib. 3 , tom. 3. in Col. ... in epiftolam ad Coloffenses. in Rom. . .. in epiftolam ad Romanos. Henrici Valessi notæ in Theodoreti hift. eccl. Parif. an. 1673.

v.Pat.c.20. Thom.p.151. Josephi Thomasii codices sa- an. 1680. cramentorum: Romæ an. 1680. Thphn,p. 128. S.t Theophanis chronographia: Testamenti: Parif. an. 1673. Parif anno 1655.

Tit.B F.45. contra Manichaos. Canifii tom. 5, parte 1: Ingolftadii 1604. b.p.9:1. ... iidem in Bib. Pat. Parif. edita an. 1644, tomi 4, parte fecunda.

Trev.an. nales, per Christoph. Browerum: est: Basilez an. 1557. Leodii an. 1670. ... commentarii in Canones : Pa- can-p.145.

Trip. Historia Ecclesia Tripartita rifiis an. 1618. ex Theodoreto, Sozomeno & ... annalium tomus 3 à Constan- 1-3-p-143-

Typic.

Typicum S.t Sabz: Venetiis 1 543 in hift. Aug. Francof, edita 1 590.

7 ANDALIC & perfecutionis Vand. historia &c. per D. Theodoricum Ruinart : Parif. an. 1694. Basilii menologium ab Ughello Ugh.p. 1140.

. Italiz facra tomo 4. Victor junior, fen Victorinus in Victopi.p 551. eft, inter Augustæ historiæ auto-

res: Francofurdi an. 1588. ORNELLI Tacitiannalium Victoris Vitensis de persecutio. Via.V.

Victorisepifc. Tununenfischro- Via.T.p.e. epiflolz , tomo 3, ex editione ligero editi parte 2: Åmftel. 1678. Sirmondi: Luteciz an. 1642. Marii Victorini in Arianos lib. Vict. 1-3-198.

Joannem Garnerium; Lutecia an. Vincentii Lerinensis commoni. Vinc.L. torium cum Salviano editum : Vitz Patrum, per Rof weidum Vit.P.I.4. editæ Antuerpiæ an. 1616.

Appendix ad Vitas Patrum apud app p-994. Rofweidum. Vossii de historicis gracis. Lug- Vos h.gr. duni Batavorum an. 1651. ... religiofa historia, seu de vitis ... de poetis latinis: Amstel. 1654. Po, lat, Patrum 2011. ... de Sibyllinis oraculis: Oxonia sib.

Ufferii annales veteris & novi Uff.p. .. Britannicarum Ecclesiarum r.Br. Titi Bostrensis episcopi libri tres antiquitates: Dublinii an. 1639. Uluardi martyrologium ex edi- Ulu. tione Molani: Lovanii an. 1568.

n. 1644, tomi 4, parte secunda. ZONARE annales in ejus Zon.p.15.
Trevirensium antiquitates & an-



|            | ET DES NOTES.                                                                                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HISTOIR    | RE DU SCHISME DES DONATISTES.                                                                                                                      |
| ARTICLE    | DiOCLETIEN commande de livrer les Ecritures faintes: Mensurius de Carthage est accusé de l'avoir fait : Ce que c'essoit que les Traditeurs. page 1 |
| H.         | Donat des Cales forme un schisme à Carthage contre                                                                                                 |
| III.       | Menfurius.  Generofité fulpecte de Second de Tigife: Lafebeté ouverte de Paul de Cirthe, & de Silvain fon Soudiacre                                |
| TV.        | Du Concile de Cirthe.                                                                                                                              |
| I V.<br>V. | Importance du Concile de Cirthe , Silvain Traditeur y                                                                                              |
| V I.       | est fait Evesque de Cirche par les Traditeurs. 9<br>Mort de Mensurius: Cecilien luy succede malgré les                                             |
|            | brigues de Bostre & de Celese. 11                                                                                                                  |
| VII.       | L'ambition de Bostre & de Celese; la colere & l'argent                                                                                             |
|            | de Lucille, l'avarice de cesx qui avoient le thresor<br>de l'Eglise, forment le schisme contre Cecilien: Les                                       |
|            | Traditeurs de Numidie le viennent soutenir: Cecilien                                                                                               |
|            | refuse de comparoistre dans leur Concile. 13                                                                                                       |
| VIII.      | Cecilien, Felix d'Aptonge, & tous ceux de leur commu-                                                                                              |
|            | nion, sont condannez par le Concile des schismati-                                                                                                 |
| IX.        | ques. 16<br>Les schismatiques ordonnent Majorin, & repandent                                                                                       |
| 1 /4.      | leurs calomnies par toute l'Afrique.                                                                                                               |
| X.         | Constantin maistre de l'Afrique donne de l'argent &                                                                                                |
|            | des privileges aux Eglifes Catholiques; écrit à Ceci-                                                                                              |
|            | lien contre les schismatiques. 22                                                                                                                  |
| ΧL         | Les schismatiques accusent Cecilien devant Constantin:                                                                                             |
|            | demandent d'estre jugez par des Evesques des Gaules:                                                                                               |
|            | Constantin leur donne S. Materne de Cologne, Saint<br>Marin d'Arles, & S. Retice d'Autun: Quels estoient                                           |
|            | les deux premiers. 24                                                                                                                              |
| XII.       | De S. Retice Evelque d'Autun. 27                                                                                                                   |
| XIII.      | Constant in joint le Pape Miltiade aux Evesques des                                                                                                |
|            |                                                                                                                                                    |

|         | DES ARTICLES. xvii                                                                                           |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Gaules pour juger l'affaire de Cecilien: De S. Mirocle                                                       |
|         | & S. Euftorge Evefques de Milan. 29                                                                          |
| XIV.    | Concile de Rome pour juger l'affaire de Cecilien. 31                                                         |
| XV.     | Donat est condanné, & Cecilien absous. 34                                                                    |
| XVL     | Les Donatistes se plaignent du Concile de Rome, par-                                                         |
|         | ticulierement de Miltiade, qu'ils calomnient fans                                                            |
| ******  | preuves. 36                                                                                                  |
| XVII.   | Elien instruit l'affaire de Felix d'Aptonge par ordre de                                                     |
| XVIII   | Constantin. 39<br>Lettre produite contre Felix, convaincae de faux. 41                                       |
| XIX.    | Elien declare Felix innocent & Ingence faustaire. 43                                                         |
| XX.     | Les Donatiftes obtiennent un nouveau Concile que                                                             |
| 22.21   | Constant in fait assembler à Arles. 45                                                                       |
| XXI.    | Le Concile declare Cecilien innocent, & établit l'unité                                                      |
|         | du Battesme dans l'Afrique. 48                                                                               |
| XXII.   | Des Canons du Concile d'Arles. 51                                                                            |
| XXIII.  | Les Donatistes appellent du Concile à l'Empereur : Il                                                        |
|         | en a borreur, & les retient dans les Gaules. 53                                                              |
| XXIV.   | Constantin re soit enfin l'appel des Donatistes, mande                                                       |
|         | Cecilien à Rome. 55                                                                                          |
| XXV.    | Constantin veut juger l'affaire de Cecilien en Afrique,                                                      |
|         | e puis à Milan; Retient Donat & Cecilien: Olympe                                                             |
|         | & Euneme se declarent à Carthage pour Cecilien :<br>Ouvrages d'Olympe,                                       |
| XXVL    | Constantin juge en faveur de Cecilien; condanne les                                                          |
| 477.12  | Donatifies par des loix severes: Ils mermurent contre                                                        |
|         | luy & contre Ofius de Cordone. 60                                                                            |
| XXVII.  | De Donat de Cartbage. 63                                                                                     |
| XXVIII. | Vanité insupportable de Donat: Les Donatiftes en font                                                        |
|         | leur idole: Sacroyance sur la Trinité. 65                                                                    |
| XXIX.   | Une partie des Donatifies se réunit à l'Eglise: Les autres                                                   |
|         | s'en separent de plus en plus. Erreurs de cette secte.69                                                     |
| XXX.    | Fausse raisons des Donatistes pour justifier leur schisme:                                                   |
|         | Leur aversion pour les Catboliques. 71                                                                       |
| XXXL    | Dereglement des Donatifles pour les mœurs : Il reçoi-<br>vent les mauvan Catholiques, se fondent sur de fans |
|         |                                                                                                              |
| XXXII.  | miracles. 74 Les Evesques Donatistes veulent qu'on les croie saints,                                         |
| 47AIII  | & comme impeccables, 76                                                                                      |
| XXXIII. | Les Donatistes rebattizent: Leur bizarrerie sur ce point:                                                    |
|         | Quelle en peut avoir esté l'origine. 78                                                                      |
| I.      | lift, Eccl. Tom. VI, 1                                                                                       |

| xviii   | TABLE.                                                                                                              |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XXXIV.  | Grand Concile des Donatistes sur le Battesme, dont ils                                                              |
|         | ne luivent pas neanmoins les resolutions. 81                                                                        |
| XXXV.   | Difference entre les Novatiens & les Donatiftes:Ceux-ci                                                             |
|         | ont be aucoup de pratiques communes avec l'Eglife.83                                                                |
| XXXVI.  | Des Donatistes de Rome, & de leurs Evesques. 86                                                                     |
| XXXVII  | Des Circoncellions: Leur fureur à se tuer & se precipi-                                                             |
|         | ter eux melmes. 88                                                                                                  |
| XXXVIII | Les Circoncellions se font tuer par les autres, ou les as-                                                          |
|         | somment of commettent une infinite de violences. 91                                                                 |
| XXXIX.  | Suite des cruautez des Circoncellions: Leurs autres de-                                                             |
|         | sordres: Leurs Evesques font semblant de les desa-                                                                  |
| _       | vouer, & senservent. 93                                                                                             |
| XL.     | En quel temps les Circoncellions ont commencé: Taurin                                                               |
|         | s'y oppose inutilement.                                                                                             |
| XLL     | Silvain de Cirthe denonce par Nondinaire, est con-                                                                  |
|         | danné par Zenophile, & banni: Ursace poursuit                                                                       |
| ***     |                                                                                                                     |
| XLII.   | Requeste insolente des Donatistes Constantin les rappelle<br>d'exil, & les laisse en liberté, en les detestant. 102 |
| XLIII.  | L'Arianisme empesche Constantin d'envoyer les Orien-                                                                |
| ALIII.  | taux empescher le schisme en Afrique, & l'oblige à                                                                  |
|         | assembler le Concile de Nicée, ou Cecilien se trouve:                                                               |
|         | Constantin fait bastir une eglise à Cirthe pour les                                                                 |
|         | Catholiques.                                                                                                        |
| XLIV.   | Leonce poursuit les Donatisses: Gratus de Carthage assi-                                                            |
| 22271   | se au Concile de Sardique : Les Ariens taschent d'                                                                  |
|         | attirer à eux les Donatifies. 107                                                                                   |
| XLV.    | Daul de Macaire sont envoyez en Afrique par Constant,                                                               |
|         | nour distribuer des aumo nes, O travailler à la reu-                                                                |
|         | nion Donat de Carthage refuje leurs aumojnes. 109                                                                   |
| XLVI.   | Donat de Bagai suscite les Circoncellions, Macaire est                                                              |
|         | obligé de les repousser par la force.                                                                               |
| XLVII.  | Mort de Donat & de Marcule . 113                                                                                    |
| XLVIII. | D'Isaac, Maximien, & de quelques autres pretendus                                                                   |
| -       | en artire des Donatilles.                                                                                           |
| XLIX.   | Macaire oblige les Donatistes à se réunir bannit Donat                                                              |
| _       |                                                                                                                     |
| L.      | Calomnies des schismatiques. De Vitellius écrivain Do-                                                              |
| 7.7     | natiste:Parmenien succede à Donat de Carthage 121                                                                   |
| LI.     | Concile general de Carthage sous Gratus . 124<br>De ce qui s'est passé en Afrique touchant l'Arianisme:             |
| ĻII.    | De te dat sele balle en visitan comment                                                                             |
|         |                                                                                                                     |

---

|            | ·                                                                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | DES ARTICLES, xix                                                                                           |
|            | De Saint Restitute Evesque de Carthage. 128                                                                 |
| I.         | Les Donatistes obtiennent de Julien l'apostat leur re-                                                      |
|            | tour en Afrique par une requeste infame. 130                                                                |
| ٧.         | Les Donatistes se rétablissent par la violence & par le<br>meurtre : Ils profanent & brisent les choses les |
|            | plus saintes. 133                                                                                           |
|            | Cruantez des Donatistes: Dieu sontient par des mira-                                                        |
|            | cles l'honneur des sacrez Mysteres. 135                                                                     |
| TI.        | Les Donatistes seduisent un grand nombre de person-                                                         |
|            | nes: Mettent en penitence mesme les enfans & les                                                            |
|            | Everques . 136                                                                                              |
| II.        | Les Donatistes maudissent leurs ennemis : Ceux qu'ils                                                       |
|            | feduissent se corrompent mesme pour les mœurs: Leur<br>puissance: Valentinien les reprime: Du Comte Ro-     |
|            | main: Parmenien écrit contre l'Eglife. 139                                                                  |
| VIII.      | S. Opt at refute Parmenien. 142                                                                             |
| III.<br>∑. | Ticone Donatifte ruine les principes de sa sette : Par-                                                     |
| 2          | menien tasche en vain de la resuter. 145.                                                                   |
| ζ.         | Ticone donne sept regles pour entendre l'Ecriture : Il                                                      |
| •          | explique l'Apocalypse. 148                                                                                  |
| Χľ.        | Divers schismes dans celui des Donatistes: & particu-                                                       |
|            | lierement de celui des Rogatistes. 150                                                                      |
| XII.       | Gratien ordonne que les egises des Donatistes seront                                                        |
|            | rendues à l'Eglise fait chasser Claudien leur Evesque                                                       |
|            | à Rome.                                                                                                     |
| CIIE.      | De Genetble Evesque de Cartbage, & de son Concile,                                                          |
|            | des Evesques qui y estoient : Des quatre premiers                                                           |
| 2717       | Canons. 155                                                                                                 |
| ΠΥ.        | Suite des Canons du Concile de Genethle . 158                                                               |
| V.         | Primien succe de à Parmenien; excommunie le Diacre                                                          |
| VI.        | Parmenien .  Primien est condanné par deux Conciles, & Maximien                                             |
| . 7 1.     | ordonné Evefque de Carthage.                                                                                |
| CVII.      | Primien se fait declarer innocent par le grand Concile                                                      |
|            | de Bagai: Les Maximianistes y sont condannez. 165                                                           |
| (VIII.     | Les Donatistes poursuivent les Maximianistes par les                                                        |
|            | loin & la violence 167                                                                                      |
| XIX.       | Cruautez exercées contre Salvie de Membrese Maxi-                                                           |
|            | mianiste. 170                                                                                               |
| XX.        | Les Donatiftes poursuivent inutilement Pretextal                                                            |
|            | d'Assur, & Felicien de Musti. 173                                                                           |
|            | î ij                                                                                                        |

| xx           | TABLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LXXI.        | Les Donatifies re goivent Pretextat & Felicien, avec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              | tous ceux qu'ils avoient battizez. 174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| LXXII        | L'Eglise tire de grands avantages de l'bistoire des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | Maximianister. 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>EXXII</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| LXXIV        | V. Les crimes d'Opt at servent à l'Eglise. 182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| LXXV         | . S. Augustin travaille à convertir les Donatiftes d'autour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              | d'Hippone: Brefute Petilien: Les Conciles d'Afrique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | permettent de les recevoir dans l'état ecclesiastique. 184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| LXXV         | I. On travaille à instruire les Donatistes; Les cruautez des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              | Circoncellions obligent Honore de faire contre eux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              | des loix severes &t. 186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| LXXV         | II. Suite de l'bistoire des Donatistes jusqu'à la mort de S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              | Augultin: Conference de Cartbage. 188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| LXXV         | III. De ce qu'on trouve des Donatistes depuis S. Augustin 192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              | THE PROPERTY OF THE PROPERTY O |
| VI           | TAL ET SAINT PHILOGONE,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | EVESQUES D'ANTIOCHE. 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| LAC          | TANCE ORATEUR, ET DEFENSEUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              | DE L'EGLISE. 203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| SA           | INT ALEXANDRE, ARCHEVESQUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | D'ALEXANDRIE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ART.I.       | F. S. Achillas predecesseur de S. Alexandre. 217                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| II.          | DE S. Achillas predecesseur de S. Alexandre. 213.<br>Quelques Actions particulieres de S. Alexandre. 214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| IIL          | Dien rend temoignage à la foy, de S. Alexandre. Il est ca-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | lomnié par les Meleciens. 216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| IV.          | L'Eglise d'Alexandrie troublé e par Arius Equelques autros:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              | S. Alexandre tasche à ramener Acius par douceur. 218.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| V.           | Arius est condanne par le Synode d'Alexandrie, & par le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | Concile d'Egypte, 220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| VI.          | S. Alexandre écrit contre les Ariens, & refuse de les re-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | cevoir dans l'Eglise. 222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| VII.         | S. Alexandre demande à tous les Evelques la condannation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              | des Ariens, & se plaint des Ensebiens leurs fauteur 1.223                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| VIII.        | S. Alexandre écrit à l'Evesque de Byzance. 216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| IX.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ın.          | Constant in écrit à S. Alexandre & à Arius pour les recon-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ın.          | Constantin écrit à S. Alexandre & à Arius pour les recon-<br>cilier. 227                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| X.           | Constantin écrit à S. Alexandre & à Arius pour les recon-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| XI.    | DESARTICLES. xxj                                                                                                     |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AL.    | S. Alexandre va au Concile de Nicée, réunit les Meleciens:<br>Quelques uns persissent dans le schisme, & taschent de |
| XII.   | surprendre Constant in par Eusebe de Nicomedie. 233                                                                  |
| AII.   | S. Alexandre meurt après avoir nommé S. Atbanase pour                                                                |
|        | fon successeur. Des Curez d'Alexandrie. 236                                                                          |
| ****   | TOURS INCLUDE TO                                                                                                     |
| HIS    | TOIRE ABREGEE DE L'ARIANISME                                                                                         |
| ART.   |                                                                                                                      |
| II.    | La jalousie & l'ambition engagent Arius dans                                                                         |
|        | l'beresie: Quels estoient ses dogmes. 241                                                                            |
| IIL    | Arius se declare contre la divinité de JESUS CHRIST,                                                                 |
|        | & est excommunie 244                                                                                                 |
| IV.    | Des disciples d'Arius. 245                                                                                           |
| V.     | Arius quitte Alexandrie, & se retire en Palestine: Il                                                                |
|        | travaille à surprendre les Evesques, plusieurs se declarent                                                          |
|        | pour lay & contre luy. 248                                                                                           |
| VI.    | D'Eusebe de Nicomedie: Son union avec Arius, qui luy<br>écrit. 252                                                   |
| VII.   | Arius se retire chez Eusehe de Nicomedie : Il écrit de là à S. Alexandre, & compose sa Thalic. 256                   |
| VIII.  | Conciles de Bitbynie & de Palestine pour Arius. Les deux                                                             |
| V 111. | Eusebes, George de Laodicée, & divers autres, écrivent                                                               |
|        | en sa faveur : Il change le Gloria Patri. 258                                                                        |
| IX.    | Arius condanné par Osius dans le Concile d'Alexandrie,                                                               |
|        | se plaint à Constantin, qui le refute par un écrit public. 261                                                       |
| X.     | Arius vient trouver Constantin. Il est anathematize par le                                                           |
|        | Consile de Nicée, & banni: Eusebe & Theognis commu-                                                                  |
| •      | niquent avec ses disciples. 264                                                                                      |
| XI.    | Eusebe & Theognis sont bannis & deposez. 266                                                                         |
| XII.   | Eusebe & Theognis sont rappellez d'exil, & rétablis. 268                                                             |
| XIII.  | Un Prestre Arien obtient de Constantin le rappel d'Arius:                                                            |
|        | S. Athanase refuse de le recevoir dans son Eglise. 270                                                               |
| VIX.   | Les Eusebiens deposent S. Eustathe d'Antioche, & Áselepas<br>de Gaza: Quel estoit ce dernier. 273                    |
| XV.    | Paulin & Eulak font faits Evesques d'Antioche à la place                                                             |
|        | de S. Eustathe. Quel estoit Paulin 275                                                                               |
| XVI.   | Eusebe de Cesarée resuse l'evesché d'Antioche: Les Eusebiens                                                         |
| 1 -1   | le donnent à Euphrone, & puis à Placille. 277                                                                        |
| ·XVII. | Les Eusebiens persecutent S. Eutrope & S.Luce d'Andri-                                                               |
|        | nople : De S. Maxime de Jerusalem. 279                                                                               |
|        |                                                                                                                      |

---

| xxij    | TABLE                                                                                                                                                                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XVIII.  | S Athanase est persecuté & deposé à Tyr. 281                                                                                                                                                                 |
| XIX.    | Constantin assemble un grand Concile à Jerusalem. 283.                                                                                                                                                       |
| XX.     | De Theodoret d'Heraclée, Ursace, Valens, & quelques autres chefs des Eusebiens. 285                                                                                                                          |
| XXI.    | Les Eusebiens re çoivent enfin Arius à la communion                                                                                                                                                          |
| XXII.   | de l'Eglife dans le Concile de Jerufalem . 287<br>Les Eufebiens font bannir Saint Atbanase ; deposent<br>Marcel d'Ancyre, & mettent Basile en sa place. 289                                                  |
| XXIII.  | D'Astere sophiste Arien. 291                                                                                                                                                                                 |
| XXIV.   | Arius rejetté à Alexandrie, est mandé à Constanti-<br>nople, où Constantin veut obliger S. Alexandre à le<br>recevoir dans l'Eglise. 293.                                                                    |
| XXV.    | Mort effroyable d'Ariur, qui ne detrompe point Conf-<br>tantin: Il bannit Jean le Melecien, & S. Paul de<br>Constantinople.                                                                                  |
| XXVI.   | Constantin meurt, & Constance qui luy succede en<br>Orient, se laisse tout à fait gagner par un Prestre<br>Arien. 299                                                                                        |
| XXVII.  | Les Evesques bannis par Constantin sont rappellez<br>par ses ensans: Piste fait Evesque des Ariens<br>d'Alexandrie par les Eusebiens, Eusebe mesme chasse<br>S.Paul de Constantinople, & prend sa piace. 302 |
| XXVIII. | Eusebe de Cesarée meurt : Quel estoit Acace son suc-<br>cesseur. 304                                                                                                                                         |
| XXIX.   | Les Eusebiens demandent un Concile au Pape Jule:<br>S. Athanase & plusieurs autres Evesques viennent<br>à Rome.                                                                                              |
| XXX.    | Les Eusebiens refusent de venir au Concile de Rome,<br>Gen tiennent un à Antioche pour y dedier la gran-<br>de eglise.                                                                                       |
| XXXL    | Gregoire est fait Evesque d'Alexandrie, & Eusebe<br>Evesque d'Emese, par le Concile d'Antioche.Histoire<br>du dernier.                                                                                       |
| XXXII.  | Des trois Symboles dreffez dans le Concile d'Antio-<br>che.                                                                                                                                                  |
| XXXIII. | Des premiers Canons attribuez au Concile d'An-<br>tioche. 317                                                                                                                                                |
| XXXIV.  | Suite des Canons d'Antioche: Autorité de ces Canons,<br>& du Concile qui les a faits.                                                                                                                        |
| XXXV.   | S. Atbanase est absous par le Concile de Rome. Eusebe<br>de Nicomedie meurt: S. Paul est rétabli deux sois,                                                                                                  |

| DES ARTICLES. xxiii                                            |
|----------------------------------------------------------------|
| & deux fois chassé: Macedone est mis en sa place:              |
| Massacre d'Hermogene & de beaucoup d'autres 322                |
| XXXVI. Les Eusebiens deputent inutilement Narcisse, Marc, &    |
| d'autres, à Constant, avec un nouveau formulaire. 326          |
| XXXVII. De l'berefie Photin . 328                              |
| XXXVIII Valens tasche d'usurper le siege d'Aquilée : Nouveau   |
| formulaire des Eusebiens: Concile de Milan:Constant            |
| obtient la convocation de celui de Sardique: Estien-           |
| ne succede à Placille d'Antioche. 330                          |
| XXXIX. Les Eusebiens se retirent de Sardique, & s'assemblent à |

XXXIX. Les Eufehem se retirent de Sardique d's assemblent à Philippole, d'où ils écrivent partout contre le Concile de Sardique, qui en depose d'anathematize buit des principaux.

XL. Le Concile de Philippople condanne le Pape Jule, Ossu.

XI. Le Connie de Pompiopie constante a t esp. June, Spine,

d'atteri autres (Con julion où l'Egilf e floit abers 35 f

XLI. Perfection de S Luce & de divers autres Ortbodoxes,
après le Concile de Sardique: Concile de Milan contre Photin . 338

XLII. Les Eusebiens contraints de deposer Estienne d'Antioche, mettent en la place Leonce aussi méchant que lus 341 XLIII. Suite de l'osser de Leonce : Flavien & Diodore sotiennent la soy contre lus. 343

XLIV. Conflance est oblisé parConstant de rappellerS. Atbanase & les autres Evesques bannis: Retractation d'Ursace & de Valens: Concile de Sirmich contre Photin 345

XLV. Constant meurt: Les Eusebiens recommencent à persecuter: Ursace & Valens se de disent de seur retraétation: 348

XLVI. Les Eusebiens deposent Photin dans le Concile de Sirmich, & font un nonveau formulaire. 35X XLVII. Dispute de Photin contre Basile d'Ancre : Des secta-

teurs de Photin : Germine Arien est fait au lieu de luy Evefque de Sirmich.

XLVIII. Le Pape Libere succede à Jule : Sa conduite à l'égard de S. Atbanase . 356 XLIX. Concile d'Arles: Chûte de Vincent de Capoüe. 357

L. Saint Paulin de Treves est banni: Libere demande à Constantin le Concile de Milan. 360 LI Concile de Milan, où Constance sait quelques Conses

Conche de Milan ou Constance fait que que conjefeurs, & beaucoup de prevaricateurs. Les Enfebiens fe declarent Ariens: Auxence est fait Evesque de Milan ax lieu de S. Denys.

| xxiv    | TABLE                                                                                               |       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| LII.    | Idée generale de la persecution de l'Eglise par Constan                                             | ice.  |
|         |                                                                                                     | 66    |
| LIII.   |                                                                                                     | 69    |
| LIV.    | Idee de la mesme persecution, tirée de S. Hilaire,                                                  | 71    |
| LV.     | Remarques de Lucifer & de quelques autres fur la n                                                  | nef-  |
|         |                                                                                                     | 74    |
| LVI.    | Dieu soutient sa verité malgré toute la puissance                                                   | de    |
|         |                                                                                                     | 77    |
| LVII.   | D'Epictete Evefque de Centumcelles : Constance te                                                   |       |
|         | en vain le Pape Libere par l'eunuque Eusebe.                                                        |       |
| LVIII.  | Libere eft amené à Milan , y défend genereusemen.                                                   |       |
|         | verité devant Constance, qui le relegue à Berée: Fe                                                 |       |
|         |                                                                                                     | 883   |
| LIX.    | Hypatien succede à Theodore d'Heraclée. DeS. Par                                                    |       |
|         |                                                                                                     | 88    |
| LX.     | Les Ariens persecutent S. Maxime de Naple, Rufin                                                    |       |
|         |                                                                                                     | 91    |
| LXI.    | Les Ariens font un nouveau symbole, mettent Geor,                                                   |       |
|         | la place de S. Atbanase qui echape à leur cruante                                                   |       |
|         | réordonnent: Concile de Beziers , d'où S. Hilain                                                    | - A   |
|         |                                                                                                     | 394   |
| LXII.   | Persecution des Catholiques deConstantinople par M                                                  |       |
| LAII.   | done: De Marathone & d'Eleuse: Mort de Sa                                                           |       |
|         |                                                                                                     |       |
| LXIII.  | Macedone persecute les Novatiens à Constantinopl                                                    | 97    |
| LAIII.  |                                                                                                     |       |
| LXIV.   |                                                                                                     | 400   |
| LXV.    | Commencement de l'bistoire d'Aece, & ses études.<br>Des mœurs & des beresses d'Aece: Leonce d'Antie | 403   |
| LAY.    |                                                                                                     |       |
|         | l'eleve au diaconat est obligé de le deposer, le met                                                | DICAL |
|         | auprés de Gallus: George le re foit à Alexandri                                                     | 0,04  |
| Y 32377 |                                                                                                     | 406   |
| LXVI.   | Quel eftoient les purs Ariens ou Anoméens, les Semiar                                               |       |
|         |                                                                                                     | 410   |
| LXVII.  | Conflance vient à Rome: Le peuple luy demand                                                        | e se  |
|         |                                                                                                     | 414   |
| LXVIII. | Formulaire impie de Sirmich , attribué à Potam                                                      | e de  |
|         |                                                                                                     | 416   |
| LXIX.   |                                                                                                     | 419   |
| LXX.    |                                                                                                     | 422   |
| LXXL    | Saint Cyrille de Jerufalem est deposé par Acace                                                     | e de  |
|         | Cefarée.                                                                                            | 424   |
|         | LX                                                                                                  | XII.  |

|      | DES ARTICLES.                             | XXV         |
|------|-------------------------------------------|-------------|
| XII. | Les Prelats de France rejettent l'impieté | de Sirmich: |
|      | S. Phehade la refute: Eudoxe & Acace      |             |
|      | dans le Concile d'Antioche.               | 426         |

LXXIII. Bafile & les autres Semiariens condannent les Anoméens dans le Concile d'Ancyre, les font retracter à Sirmich. 430

LX

LXXIV. Les Sumico: 430

LXXIV. Les Semioriens perfecutent les Anoméem , font chaffer

Eudoxe d'Antioche , bannir Aece , Eunome, & plulieurs autres. 424

LXXV. Libere revient à Rome, & en chasse Felix qui meurt peu aprés: De S. Eusebe Prestre de Rome, 436 LXXVI. Constance veut assembler un Concide œcumenique à

LXXVI. Constance veut assembler un Concile œcumenique à Nicomedie, puis à Nicée: Les Anoméens le font separer en deux.

LXXVII. Nouvelle confession de foy faite à Sirmich, & datée.

LXXVIII. Convocation des Conciles de Rimini & de Seleucie :

Conflance écrit au premier. 446

LXXIX. Le Concile de Rimini autorife la foy de Nicée, & condanne celle des Ariens avec leurs perfonnes. 448

LXXX. Le Concile depute à Constance, qui s'efforce de lasser les Peres par ses delais. 450 LXXXI. Les deputez du Concile de Rimini cedent à Constance

LAAAI. Les deputez du Concile de Rimins cedent a Constance

G aux Ariens, G aprés eux, presque tons les Evesques du Concile.

453

LXXXII. S. Phehade & les plus genereux du Concile de Rimini, [e laissent tromper par les Ariens. 457

LXXXIII. Triomphe des Aruns après le Concile de Rimini, qui est rejetté par l'Eglife, & condanné par ceux mesmes qui y avoient assisté.

LXXXIV. Persecution qu'on pretend avoir suivi le Concile de Rimini. 463

LXXXV. Des Evefques qui fe trouverent au Concile de Selencie: S. Hilaire y est amené : Bronilleries arrivées sur les Evefques accusez. 466

LXXXVI. Première & séconde senare du Concile de Seleucie.
On resout de commencer par la soy: Acacé Cout
son parti se declarent pour les Anoméem: Les Semiariens signent le sormulaine d'Antieche: Les
Acacieus su font un motecau.
470

LXXXVII. Troisseme seance, où l'on rejette le formulaire des Hist. Eccl. Tom. VI. 6

| TABLE                                                     |
|-----------------------------------------------------------|
| Acaciens: La quatrieme se passe à disputer. Leonas        |
| rompt le Concile.                                         |
| I.Les Semiariens assemblez en leur particulier, deposent  |
| les Acaciens, font Anien Evefque d'Antioche aulieu        |
| d'Eudoixe, & deputent à Constance: Acace l'aigrit         |
| contre eux. 476                                           |
| Aece avoue ses blasphemes devant Constance: Eudoxe        |
| anathematize la doctrine d'Aece, & la sienne propre:      |
| Les Semiariens irritent Constance en défendant, dit-      |
| on, la Consubstantialité. 479                             |
| Dispute entre Aece & Basile d'Ancyre : Aece y est         |
| confondu. 482                                             |
| Les deputez du Concile de Rimini communiquent             |
| avec les Acaciens, nonobstant les remontrances des        |
| Semiariens, qui sont mesme contraints de signer le        |
| formulaire de Rimini. 485                                 |
| Nouveau Concile à Constantinople : Quels Evesques         |
| le composoient: Ils font signer le formulaire de          |
| Rimini : Aece y est deposé & banni, & ses partisans       |
| condannez. 487                                            |
| Macedone, Basile, Eleuse, Eustathe, & quelques autres     |
| Evesques Semiariens, sont deposez & bannis. 492           |
| Eudoxe est fait Evesque de Constantinople: Il signale     |
| par son impicté la dedicace de S.º Sophie: S. Hilaire     |
| demande à défendre la foy, & est renvoyé à Poitiers:      |
| Promotion de divers Evefques à la place de ceux qui       |
| avoient esté deposez. 496                                 |
| Troubles effroyables excitez dans l'Eglise par l'exaction |
| de la lignature.                                          |
| Eunome est fait Evesque de Cyzic: Quel il estoit: Ceux    |
| de Cyzic se plaignent à Eudoxe & à Constance de sa        |
| doctrine impie. 501                                       |
| Deposition d'Eunome; sermons impies qu'il fait dans       |
|                                                           |

Constantinople; il forme une secte à part ; est banni

en Pampbylie. 504 Julien rappelle Acce, qui est fait Evesque par ceux de sa secte, Gse separe ouvertement des Ariens: Il meurt

Divers bannissemens d'Eunome, & sa mort; son esprit,

Des livres d'Eunome, de son style : Plusieurs auteurs

sa science, ses mœurs, sa vanité.

en Pampbylie.

fous Valens.

XCVIII-

XCIX.

C.

| D      | ES       | A R      | TIC     | LE     | S.    | X            | xvij  |
|--------|----------|----------|---------|--------|-------|--------------|-------|
| criver | st cont  | re luy:  | Diverse | erreur | 1 G i | nnovations   | des   |
|        | somi en. |          |         |        |       |              | 5 I Z |
| Saint  | Melece   | eft fait | Evelque | d'Anti | oche, | 🕏 banni an i | bout  |

CI. Saint Melece est fait Evefque d'Antioche, & banni au bout d'un mois: Euzous est mis en sa place: Les Meleciens se separent des Ariens, mais ne peuvent s'unir avec le Eustathien.

CII. Dernier formulaire des Ariens, qu'ils abolissent eux messare Liste de tous leurs formulaires. Constance meurt battizé par Euzeius.

CIII. Et at deplorable de l'Eglife à la mort de Constance: Julien rappelle les Eves ques bannis: Tout l'Occident Gune grande pareie de l'Orient se declare pour le Concile de Nicée. 5.22

CIV. Les Semiariens se rétablissent dans l'Aste, condannent les purs Ariens, & font un nouveau corps appellé des Macedoniens. 526

CV. Jovien se declare pour la foy, & rejette la requeste des Macedoniens: Inclination disferentes de Valentinien & de Valens sur la religion. 529

CVI. Les Macedoniens tiennent un grand Concile à Lampfaque: Endoxe gagne Valens, & l'irrite contre eux. . 532

CVII. Eleuse cede au Concile Arien de Nicomedie: Sabin Evesque d'Heraclée pour les Macedoniens écrit leurbistoires V alens les persecute avec les Novatiens & les Catboliques, 536

CVIII. Les Macédoniens se resolvent à s'unir de soy & de communion aux Occidentaux contre les Ariem; deputent au Pape Libere. Leurs deputez signent le symbole de Nice. 539 CIX. Les Macedoniem sont receus par Libere, Mort de ce? ape. 543

CX. Les Maccdonien font receus par Libere, root a cer ape: 343 CX. Les Maccdonien font receus en divers en droits de l'Occident; Les Ariems se brouillent dans l'Illyrie. 345

CXI. Les Macedoniens font recens par le Concile de Tyanes: Beaucoup d'entre eux rejettent l'union: Valens veux chaffer les Evefques Catholiques rappellez par Julien, est battisé par Eudoxe. 547

CXII. Histoire de S. Bretanion: Ruine de Nicée. Le Pape Damase & S. Atbanase agissent contre les Ariens. 550

CXIII. Eudoxe meurt: S. Evagre est ordonné par les Catholiques, & banni: Quatre vingts Eeclesiastiques de Constantinople sont brulez sur mer.

CXIV. Demopbile de Berée est fait Evesque de Constantinople par les Ariens.

CXV. Description generale de la persecution de Valens. 558

| xxviii            | TABLE                                                                                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| CXVI.             | Valens quitte Constantinople pour aller à Cesarée: It                                 |
| O                 | persecute partout en passant : Abregé de ce qui se                                    |
|                   | passa entre S. Basile & luy. 562                                                      |
| CXVII.            | Flavien, Diodore, & S. Aphraate, soutiennent l'Eglise                                 |
| O22 / 22.         | contre Valens; qui persecute les Orthodoxes d'An-                                     |
|                   | tioche. 565                                                                           |
| CXVIII.           | S. Julien veut scûtenir les Catholiques d'Antioche: Saint                             |
| C21 ( 212.        | Basile leur écrit : Diodore est banni: Persecution des                                |
|                   | Eglises de Syrie: DeS. Pelage Evesque de Laodicée. 568                                |
| CXIX.             | De Saint Barfe Evesque d'Edesse: Generosité de son                                    |
|                   | peuple. 572                                                                           |
| CXX.              | Histoire de Saint Euloge & de S. Protogene Prestres                                   |
|                   | d'Edesse, puis Evesques. 575                                                          |
| CXXI.             | D'Abrabam Evesque de Batnes. Et at de la Palestine. 577                               |
| CXXII.            | Pierre est fait Archevesque d'Alexandrie, & chasse par                                |
|                   | les Ariens 580                                                                        |
| CXXIII.           | Euzotus amene Luce Arien à Alexandrie, pour estre                                     |
|                   | Evesque: Luce y excite une persecution horrible contre                                |
|                   | les Catholiques. 582                                                                  |
| CXXIV.            | Pierre se retire à Rome: Divers Evesques d'Egypte                                     |
|                   | font bannis en Palestine 585                                                          |
| CXXV.             | De S. Isidore d'Hermopole, & du bienheureux Dorothée                                  |
|                   | martyr à Alexandrie. 587                                                              |
| CXXVI.            | Histoire de S. Melan: S. Basile écrit à l'Eglise d'Ale-                               |
| CHARTETT          | xandrie. 589                                                                          |
| CXXVII.           | Et at des Eglises de l'Orient en 373 & 374: Le Concile                                |
|                   | d'Illyrie condanne les Ariens; écrit aux Eglifes                                      |
| CXXVIII           | d'Afie. 591                                                                           |
| CAAVIII           |                                                                                       |
| CXXIX.            | persecuter les Orthodoxes.  DuConcile de Laodicée: L'Isaurie se réunit à l'Eglise.597 |
| CXXX.             | Demossbene persecute la Cappadoce & les provinces                                     |
| CAAA.             | voisines. 598                                                                         |
| CXXXI.            | Valens persecute les moines : Euzoius d'Antioche                                      |
| CAMALA            | meurt. 602                                                                            |
| CXXXII            | D'Ulphilas Evesque des Gots. 604                                                      |
|                   | I. Les Gots se laissent entrainer dans l'Arianisme par                                |
| - (t <sub>e</sub> | Ulphilas. 607                                                                         |
| CXXXIV            | . Valens est contraint par la Guerre des Gots de finir la                             |
| 17                | persecution, & perit miserablement: Les Catholiques                                   |
|                   | rappellez par Gratien retournent à leurs Eglises.610                                  |
|                   |                                                                                       |

| DES ARTICLES. XX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ix   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| CXXXV. Les Macedoniens retombent ou perseverent dans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10   |
| schisme: Saint Gregoire de Nazianze rétablit la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | for  |
| a Confiantinople.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12   |
| CXXXVI. Theodose combat les Ariens par ses loix; rend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | les  |
| eglifes aux Catholiques.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | T -> |
| CXXXVII. Mort de Pierre Evesque d'Alexandrie: Timothèe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100  |
| luccede: Diverles loix contre les Ariens . 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20   |
| CXXXVIII.T beodose assemble toutes les sectes à Constantinople po                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | #/P  |
| ies reunir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 79   |
| CAAAIA. S. Amphiloque oblige adroitement Theodose de défens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | tre  |
| aux beretiques de s'assembler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.7  |
| Indulgence de Theodole pour les Novatiens et d'aut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| beretiques: Nouvelles loix contre les Ariens Ile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Se   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 29   |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -7   |
| HISTOIRE DU CONCILE OECUMENIQUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _    |
| DE NICEE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| ART I CC ASTON to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 34   |
| Orincia con                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| III. Des Enelaues d'Equate de du actionne de la citation de la cit | 36   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 39   |
| IV. De S. Leonce, de Saint Hypace, & des autres de l'A<br>Mineure.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | sie  |
| V. Des Prelats de l'Europa de de la la la de la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 I  |
| les Denes du Const                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1115 |
| VI Der Ferelause Anien A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 43   |
| VII Commencement de Consile Concile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 46   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ŧ8   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| Preuves des mauvais sentimens des Eusebiens. 6. IX. Les Eusebiens present en semble qui est en sentiment.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 52   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | le-  |
| ment de la Confubstantialité & du symbole de Nicée. 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 54   |
| anten à la consider la la Conjuditantiaine, & cede.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| enfin à la crainte de l'exil.  XI. Arius anathematice de hami avec tous le Color                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | śż   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | r:   |
| Du nombre d'or, & de quelques autres reglemens sur cet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | te   |
| 16/16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5    |
| YV D. J. Promoti Canon da Concile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| - Canon an Concile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7.   |
| Б iij                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |

| xxx                                                                          | TABLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| XVI.                                                                         | Recueil de quelques autres ordonnances du Concile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 674                                                                                     |
| XVII.                                                                        | Histoire de Saint Paphnuce touchant le celibat: Cano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | n du                                                                                    |
|                                                                              | Concile sur les Novatiens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 677                                                                                     |
| XVIII.                                                                       | Dispute des philosophes contre les Prelats.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 678                                                                                     |
| XIX.                                                                         | Constantin refuse d'ecouter les plaintes des Evesques: L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ettres                                                                                  |
|                                                                              | de ce Prince & du Concile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 68 z                                                                                    |
| XX. (                                                                        | Constant in fait un festin aux Evesques qui retournent à                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         |
| 2222.                                                                        | Églises : Eloges donnez au Concile de Nicée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |
|                                                                              | Lgiijes : Lioges uonnez au Conche de Nicee.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 684                                                                                     |
| SAIN                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |
|                                                                              | ET CONFESSEUR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 688                                                                                     |
| LES AU                                                                       | JDIENS, OU ODIENS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 691                                                                                     |
| BOOK TO                                                                      | 5-1-04:0C94:0C94:0C94:0C94:0C96:0C96:0C9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | מכת                                                                                     |
| CTCO.OT                                                                      | NOTES SUR LES DONATISTES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DC.Y                                                                                    |
| NOTE I.                                                                      | C UR le schisme fait à Carthage contre Mensurius.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 697                                                                                     |
| IL.                                                                          | Quelques fautes de S. Optat fur le Concile de Cirche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 698                                                                                     |
| IIL                                                                          | Que S. Optat & S. Augustin n'obligent point à commencer les                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | chisme                                                                                  |
|                                                                              | des Donatistes avant l'an 311.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 699                                                                                     |
| IV.                                                                          | Que Majorin vivoit encore en 313, & que la requeste des Dos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ratiftes                                                                                |
|                                                                              | à Anulin portoit apparemment sen nom plutost que celui de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Donat                                                                                   |
|                                                                              | des Cafes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 699                                                                                     |
| v.                                                                           | Sur la date jointe à cette requeste.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 701                                                                                     |
| VI.                                                                          | Que Saint Materne de Treves est celui de Cologne qui vivoit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | en Lán                                                                                  |
|                                                                              | 313.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 701                                                                                     |
| VII.                                                                         | Que Constantin peut avoir commis S. Mirocle de Milan pou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         |
|                                                                              | l'affaire des Donatiftes avec le Pape.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 701                                                                                     |
| VIII.                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |
|                                                                              | Quand S. Eustorge a esté fait Evesque de Milan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 703                                                                                     |
| IX.                                                                          | Que les Donatistes penvent s'estre soumis d'abord au Con                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | cile de                                                                                 |
|                                                                              | Que les Donatistes penvent s'estre seumis d'abord au Con<br>Rome.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | cile de<br>703                                                                          |
| x.                                                                           | Que les Donatiftes penvent s'estre soumis d'abord au Con<br>Rome.<br>Que Verus & Elius Paulinus penvent estre la mesme personn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 703<br>10.704                                                                           |
| X.<br>XI.                                                                    | Que les Donatiftes penvient s'eftre foumis d'abord au Con<br>Rome.<br>Que Verus d'Ælius Paulinus penvient eftre la mesme personn<br>Commens le Proconsul Elien a osté juge de l'assaire de Felix.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 703<br>12.704<br>704                                                                    |
| XI.<br>XII.                                                                  | Que les Donatifies peuvent s'eftre soumis d'abord au Con<br>Rome.<br>Que Verus & Ælius Paulinus peuvent estre la mesme personn<br>Comment le Proconsist Elien a esté; èsge de l'affaire de Felix,<br>Sur la date du jegement reudu par Elien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 703<br>1-704<br>704<br>704                                                              |
| XI.<br>XII.<br>XIII.                                                         | Que les Donasiftes penvent à effré foumis d'abord au Con<br>Rome.<br>One Verusch Æins: Paulinus penvent effre la mesme personn<br>Comment à Proconful Elien a esté juge de l'asfaire de Felix.<br>Sur la date du jugeneur vendu par Elen.<br>Qu'on peut mettre la letre d'Problen avant le Concile d'Arie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 703<br>18.704<br>704<br>704<br>705                                                      |
| X.<br>XI.<br>XII.                                                            | Ont les Donaisses peuvent s'estre soumis d'abord au Con<br>Rome.<br>Des Verus d'Alius Paulinus peuvent offer le messemper pour<br>Comment le Procanssia Elien a afté sing de l'assaire de Felix.<br>Du la date des jugement rende par Elien.<br>Qu'on pous meutre la tetre à Problem avons le Concile d'Arle.<br>Qu'on ceux de sicond throme dans la teure d'Orths, sons les Pro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 703<br>10.704<br>704<br>704<br>704<br>1.705<br>refires,                                 |
| X.<br>XI.<br>XII.<br>XIII.                                                   | Que les Donnifles peuvent ééfrie foumit d'aburd au Con<br>Rome.<br>Que Verseté Ælius Paulinus peuvent éfre la moffue perfon<br>Comment à Presquita Elen a glé juge de l'affaire de Éclix.<br>Sur la datt da jugement rendus par Elen.<br>Qu'an peun mient la lurie à Princis en saum le Concile d'Aria.<br>Que coux du sécond throme dans la hittre à Chroft, font les Prinon les Evifonds.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 703<br>12.704<br>704<br>704<br>704<br>1.705<br>refires,                                 |
| X.<br>XI.<br>XII.<br>XIII.                                                   | Que les Donniffes parcens réfrir foumit à dured au Con<br>Rome.  Due Virus C. Elius Paulinus provem offre la moffus préfon<br>Commont le treconfue Elius agét juge de l'affaire du Étiles.  Sor la dater de jugement roude por Elius.  Due la des de pagement roude por Elius.  Due text de forçund throme dans la lettre à Chrofé, funt les Pr<br>non les Evréfont.  Due le Concil d'Artes a qu'et tous en l'au 314.                                                                                                                                                                                                                                                                   | 703<br>12.704<br>704<br>704<br>704<br>1.705<br>refires,<br>706<br>706                   |
| X.<br>XI.<br>XII.<br>XIII.<br>XIV.                                           | Que les Douasifies pouvous référé foussit a durée du Con-<br>Rome.  Que Fornet d'Æline Paulinus pavoun effre la mefine perfons.  Comment le Processifie Elien a effe jug de la fighier de Elies.  Sor le date du jequement readu par Elien.  Que coux du fec not le time à l'arbite a voum le Concile d'Arbit.  Que coux du fec not herme dans la la ture à Christ, affe in les Promote le Evigence.  Que le Concile d'Arbit a effe tenue en l'au 314.  Due le Concile d'Arbit a effe tenue en l'au 314.                                                                                                                                                                                | 703<br>12.704<br>704<br>704<br>704<br>1.705<br>refires,                                 |
| X.<br>XI.<br>XII.<br>XIV.<br>XV.<br>XV.                                      | Que les Douasifies poerone s'ofre founit a durch au Car<br>Reme.  Que French Lellas Paulinus provent ofter la mefine perfon<br>Comment le Processful Elian a 49th ging de Inflatire de Estir.<br>Son la date da jugement renda par Elian.<br>Que cara de ficende la tiene à Probine avant le Concile d'Artic<br>Que cara de ficende latera de la tiene à Concile d'Artic<br>Que Cara de ficende latera de firenan et au 314.<br>Du nombre des Evelynes des Concile.  Que la Gimeira Cara de firena ne la 314.                                                                                                                                                                           | 704<br>704<br>704<br>704<br>705<br>reftres,<br>706<br>706<br>707                        |
| X.<br>XI.<br>XII.<br>XIII.<br>XIV.<br>XV.<br>XVI.<br>XVII.                   | Que les Douasifies perviens i drive la unit a divort au Com<br>Rome.  Que França Failinus parvon effer la mejmesperjon.  Que França Failinus parvon effer la mejmesperjon.  Parvon la sate de jarvon ervada por la liter.  Qu'un pour meutre la tiere à França avann la Consili d'Arris.  Qu'un pour meutre la tiere à França avann la Consili d'Arris.  Mu escrie du focus therme dans la terra d'Arris! fine les Pr<br>ma le Evriguer.  Mu le Combine de Arris au ofté com en l'au 314.  Que le Combine de Arris au fit com en l'au 314.  Que le Combine de Arris au fit com en l'au 314.  Que Combine de Arris au fit com en l'au 314.  Que Combine de Arris au fit com en l'au 314. | 703<br>12.704<br>704<br>704<br>705<br>refires,<br>706<br>706                            |
| X.<br>XI.<br>XII.<br>XIII.<br>XIV.<br>XV.<br>XVI.<br>XVII.<br>XVIII.         | Que les Douasifies pervens référé foussit a durée du Car<br>Rome.  Que Forust J. Elius J. Paulimus pavorus chris a melme perfons.  Comment le Frenchiful Elius a glié juge de Liffaire de Elius.  Sor la duré de jugement rende par Elius.  Que escue du forum de la mira de Problem avant le Concile d'Artic.  Que escue du forum de la mira de Problem avant le Concile d'Artic.  De nombre de Evilgent du ce Concile.  De nombre de Evilgent du ce Concile.  Que Concile d'Artic est escue les 14.  Que Concile d'Artic est escue les 14.  Que Conférmis de Affilha pas ac Concile d'Artic.  Sor l'apple de la Connaille d'Artic.                                                    | 704<br>704<br>704<br>705<br>706<br>706<br>707<br>708<br>708                             |
| X.<br>XI.<br>XII.<br>XIV.<br>XV.<br>XV.<br>XVI.<br>XVII.<br>XVIII.<br>XVIII. | Que les Douasifies perviens i drive la unit a divort au Com<br>Rome.  Que França Failinus parvon effer la mejmesperjon.  Que França Failinus parvon effer la mejmesperjon.  Parvon la sate de jarvon ervada por la liter.  Qu'un pour meutre la tiere à França avann la Consili d'Arris.  Qu'un pour meutre la tiere à França avann la Consili d'Arris.  Mu escrie du focus therme dans la terra d'Arris! fine les Pr<br>ma le Evriguer.  Mu le Combine de Arris au ofté com en l'au 314.  Que le Combine de Arris au fit com en l'au 314.  Que le Combine de Arris au fit com en l'au 314.  Que Combine de Arris au fit com en l'au 314.  Que Combine de Arris au fit com en l'au 314. | rile de<br>703<br>15.704<br>704<br>705<br>706<br>706<br>706<br>707<br>708<br>708<br>708 |

| XXIII.      | DES NOTES.                                                                                                                                                             | xxxj                     |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| AAIII.      | Sur le temps de la lettre de Constantin pour les Catholique Cirthe.                                                                                                    | ucs de<br>• 711          |
| XXIV.       | Sur Donat & Marcule les celebres martyrs des Donatistes.                                                                                                               | 711                      |
| XXV.        | Que Parmenien a succede immediatement à Donat de Cartha                                                                                                                | /11                      |
| XXVI.       | Que Gratus & Genethle Evesques de Carthage ont esté ho                                                                                                                 | norez.                   |
|             | comme Saints.                                                                                                                                                          | 713                      |
| XXVII.      | Que S. Restitute Evesque de Carthage n'est point martyr.                                                                                                               | 714                      |
| XXVIII.     | Quand Saint Optat a écrit : Quelques autres remarques souvrage.                                                                                                        | ur son<br>714            |
| XXIX.       | Sur le settieme livre de S. Optat.                                                                                                                                     | 716                      |
| XXX.        | Quelques fautes qu'on reprend dans S. Optat sur la dostrine.                                                                                                           | 717                      |
| XXXI.       | Sur la condannation de Ticone par les Donatistes.                                                                                                                      | 717                      |
| XXXII.      | Que Ticone peut avoir écrit sur l'Eglise vers l'an 372.                                                                                                                | 718                      |
| XXXIII.     | Que le Concile tenu par Genethle de Carthage est de l'an 390.                                                                                                          | 718                      |
| XXXIV.      | Sur les deux Victors du Concile de Genethle.                                                                                                                           |                          |
| XXXV.       | Sur la ville de Selemsel ou Senemsal.                                                                                                                                  | 721                      |
| XXXVL       | Que l'epistre contre Primien est du Concile de Cabarsusse                                                                                                              | 722                      |
|             | deposa : Epoque de ce Concile, & de celui de Carshage con                                                                                                              | quite                    |
|             | mesme Primien.                                                                                                                                                         |                          |
| XXXVII.     | Ce que c'est que Sacerdos legatus.                                                                                                                                     | 722                      |
| XXXVIII.    | Si Seranus & Herode font deux Proconsuls disferens.                                                                                                                    | 724                      |
| XXXIX.      | Si Ticien a requis contre Pretextat.                                                                                                                                   | 724                      |
|             |                                                                                                                                                                        | 725                      |
|             | NOTES SUR SAINT PHILOGONE.                                                                                                                                             |                          |
| Note L      | O'ON ne sçait point que Saint Philogone ait esté juge;                                                                                                                 |                          |
| II.         | Qu'il est mort en l'an 323.                                                                                                                                            | 726                      |
| -           | 24.1 95 mors en san 313.                                                                                                                                               | 726                      |
| ,           | NOTES SUR LACTANCE.                                                                                                                                                    | _                        |
| Note I.     | O'IL pouvoit estre Africain.                                                                                                                                           | 727                      |
| IL.         | Qu'il estoit Chrétien avant la persecution.                                                                                                                            | 727                      |
| III.        | Qu'il peut avoir fait son livre De l'ouvrage de Dieu durant la                                                                                                         | perle-                   |
|             | cution de Diocletien.                                                                                                                                                  | 728                      |
| IV.         | Que ses Institutions penvent estre faites vers l'an 320,04 321,                                                                                                        | 211 113                  |
| -           | en a cu deux editions.                                                                                                                                                 | 728                      |
| V           | Deux Asclepiades confondus.                                                                                                                                            | 730                      |
|             |                                                                                                                                                                        | 7,50                     |
| NOT         | ES SUR S. ALEXANDRE D'ALEXANDRI                                                                                                                                        | E.                       |
| Note 1.     |                                                                                                                                                                        |                          |
|             | OUE Saint Achillas a precede S. Alexandre, & qu'il est                                                                                                                 |                          |
| 4+          | en l'an 312.                                                                                                                                                           | 730                      |
| II.         | A quoy se raportent les signatures données par Gelase.                                                                                                                 | 730<br>732               |
| III.        | en l'an 312.<br>A quoy se raportent les signatures données par Gelase.<br>Ce que c'estois que le Tome ou Ecris de S. Alexandre.                                        | 730<br>732<br>733        |
| III.<br>IV. | en l'an 312.<br>A quoy se rapovent les signatures données par Gelase.<br>Ce que c'esses que le Tome ou Ecris de S. Alexandre,<br>Sur les 70 lettres contre les Ariens. | 73°<br>732<br>733<br>733 |
| III.        | en l'an 312.<br>A quoy se raportent les signatures données par Gelase.<br>Ce que c'estois que le Tome ou Ecris de S. Alexandre.                                        | 730<br>732<br>733        |

| vii.<br>VII.<br>VIII.<br>IX. | T A B L E<br>Sur la lifte des Ariens qui fe lis après cette lettre.<br>Sur ce que firent let Melteitens après le Concile de Nicée.<br>Temps de la mort de S. Alexandre. | 73<br>. 73<br>. 73 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

|         | NOTES SUR LES ARIENS.                                                      | _               |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| NOTE L  | O'ON peut mettre le commencement de l'Arianisme ve                         | rs l'an         |
|         | Q 319.                                                                     | 737             |
| 11.     | Sur Theodose de Laodicée.                                                  | 740             |
| ш.      | De quel coste Eusebe de Nicomedie estoit parent de Julien l'apos           | Fat.741         |
| IV.     | Que George estoit Prostre d'Arethuse,                                      | 741             |
| v.      | La leure de Constantin contre Arius , indubitable , écrite ver             | s la fin        |
|         | de l'an 324.                                                               | 742             |
| VI.     | Sur un entretien d'Arius avec Constantin.                                  | 742             |
| VII.    | Qu'Ensete & Theognis ons esté deposez pour avoir communique<br>les Ariens. | 743             |
| VIII.   | Fables (ur l'exil d'Ensebe & de Theognis,                                  | 743             |
| IX.     | Temps du nappel d'Arius.                                                   | 744             |
| x.      | Qu'il n'y a pas lieu de rejetter se que dis Rufin du Prestre que           | i trom-         |
|         | pa Constantin.                                                             | 745             |
| XI.     | Qu' Aselepas a esté deposé en l'an 331.                                    | 746             |
| XIL     | Sur les Evesques mis à Amioche par les Eusebiens à la place d              | Saint           |
|         | Eustathe,                                                                  | 746             |
| XIII.   | Qu'il peut y avoir en du trouble à la nomination d'Enfet                   | e pour          |
|         | Antioche.                                                                  | 746             |
| XIV.    | Narration de Sozomene fur l'ordination de S. Maxime de                     | terufa-         |
|         | lem, fort suspelle.                                                        | 747             |
| XV.     | Si Saint Maxime a confenti à la deposition de S. Athanase.                 | 748             |
| XVI.    | Qu'Arius mesme a ello receu à la communion par le Cos<br>Jerusalem.        | ncile de<br>748 |
| XVII.   | Sur la consession de for d'Arius raportée par Socrate.                     | 749             |
| XVIII.  | Fautes de Rufin dans la leure de Confrantin au Concile d                   | e Tern-         |
|         | fakm,                                                                      | 750             |
| XIX.    | Fantes dans la lettre da Concile de Jernfalem , corrigées.                 | 710             |
| XX.     | Qu'on n'a pas droit de dire qu'Arins n'ait este recenque                   |                 |
|         | partie du Concile de Fernsalem.                                            | 711             |
| XXL     | Endroit de S. Athanase sur Astere, corrige.                                | 751             |
| XXII.   | Sur les diverses manieres dont onraporte la mort d'Arius.                  | 751             |
| XXIII.  | Que S. Luce peut estre venu à Rome en l'an 340.                            | 752             |
| XXIV.   | Que Theodule de Trajanople pouvois estre au Concile de<br>que.             | Sardi-          |
| XXV.    | Sur Marcel marcyrize, dit-on, à Nicomedie                                  | 752             |
| XXVI.   | Que les vingt-cinq Canons attribuez, au Concile de la De                   |                 |
|         | peuvem estre de deux Conciles.                                             | 753             |
| XXVII.  | Que ce qu'en dit des 36 Evefques Enfebiens dans le Concile                 | d'An-           |
|         | tioche, n'est point fonde                                                  | 755             |
| XXVIII. |                                                                            | rtie du         |
|         | Coucile & Antische                                                         | 716             |

|         | DES NOTES. MARRIE                                                                                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XXIX.   | Qu'Enfebe Evefque d'Emefe, est disferent d'Enfebe d'Emesé sur-<br>nommé Pittacas, que Gallus sit mourir en l'an 354.              |
| XXX.    | Que l'Evefque soupcome de Sabellianisme dans le Concile d'An-<br>tioche, n'estois apparemment ni Gregoire d'Alexandrie, ni-       |
|         | Marcel d'Ancyre. 757                                                                                                              |
| XXXI    | Que la lettre des Enfebiens au Pape Jule, estons écrite par le Concile<br>de la dedicace de l'eglise d'Ansieche. 758              |
| XXXIL   | Qu'Enfeire de Nicomedie peut estre mort au mois de juilles ou<br>d'aoust de l'an 341.                                             |
| XXXIII. | Que Mucadone estois brodeur, & Prestre de Constantino; le des lo<br>temps do S. Alexandre.                                        |
| XXXIV.  | Que le quatrieme formulaire ne fut fait & envoyé en France qu'en                                                                  |
| XXXV.   | Fan 342. 759 Passeg difficiles de S. Epiphane & de Marius Mercator sur l'erreur de Photin.                                        |
| XXXVI.  | Qu'il faue admettre doux Conciles à Milan, l'un en 345, l'autre en 347, & que c'est du premier dont parle le Pape Libere. 760     |
| XXXVIL  | Sur la condamnation d'Euphrase de Cologne . 76 s                                                                                  |
| XXXVIII |                                                                                                                                   |
| XXXIX.  | Tems de la mort de Saint Luce d'Andrinopole. 764                                                                                  |
|         | Pourquoi l'on met un Concile à Milan en l'an 347. 769                                                                             |
| XL      | Que Photin n'a point esté deposé dans le Concile de Sardique . 765                                                                |
| XLI.    | Que le Concile de Sirmich contre Photin, a esté tenu en l'an 3 51.766                                                             |
| XLII.   | Que S. Paulin de Treves fue banni des l'an 353. 767                                                                               |
| XLIII.  | Que Rhodane de Toulouse no fus pas existé aussirost que S. Paulin<br>de Treves : Ce qu'on die des premiers Evesques de Mayonce no |
|         | merite aucune croyance. 767                                                                                                       |
| XLIV.   | Qu'il n'y one que les Confesseurs qui furent fideles à la verior dans                                                             |
|         | le Concile de Milan . 767                                                                                                         |
| XLV.    | Qu'il faue diffinguer denx villes de Berée, l'une dans la Macedoine,                                                              |
|         | Laure dans la Thrace ou Libere fuerelegné. 768                                                                                    |
| XLVI.   | Manuaife bistoire de l'intrusion de Felix à la place de Libere. 768                                                               |
| XLVIL   |                                                                                                                                   |
|         | Qu'on n'a pas de preuves falides que Damafe ais communiqué avec<br>l'Amipape Felix. 768                                           |
| XLVIIL  | Que ce que la vic de S. Parthene de de l'avarice & de la mors<br>de l'Evesque d'étaractée, dois s'asserimer à Theodore: Temps     |
|         | de sa mort. 769                                                                                                                   |
| XLIX.   | Qu'on ne doit point rejetter ce que Marcellin & Faustin disent de<br>Saint Maxime de Naple & de S. Rusinien : T'emps de l'exil de |
| -       | S. Maxime. 769                                                                                                                    |
| L.      | Que Marathone ne fut fais apparemment Evosque de Nicomedie<br>que sons Julien. 770                                                |
| LL      | Que l'elevation d'Aice au diaconat n'est point la cause de la                                                                     |
|         | rupture de communion enere les Cacheliques & les Ariens                                                                           |
|         | d'Autierhe                                                                                                                        |
|         |                                                                                                                                   |

LII.

| xxiv     | TABLE                                                          |         |
|----------|----------------------------------------------------------------|---------|
| LIV.     | Sur les anathemes contre Libere, inferez dans sa lettre rap    | cortée  |
|          | par S. Hilaire: Revne de Guillaume de S. Amour.                | 771     |
| LV.      | Quelle oft la confession de Sirmich signée par Libere.         | 771     |
| LVL      | Temps de l'invasion du siege d'Antioche par Endoxe de Ge       |         |
|          | nicie.                                                         | 772     |
| LVIL     | Si Libere a signé la condannation de la Consubstantialité      |         |
|          | l'assemblée de Sirmich .                                       | 775     |
| LVIIL    | Que cefue la seconde confession de Sirmich que les Ariens      |         |
|          | Supprimer par Constance,                                       | 775     |
| LIX.     | Sur la veneration & les acles de S. Enfebe Prestre de Rome.    | 776     |
| LX.      | Sur le pretendu martyre de l'Antipape Felix.                   | 778     |
| LXL      | Sur la confission de foy envoyée, dit-on, par Libere à         |         |
| LAL      | Athanase.                                                      | 781     |
| LXIL     |                                                                |         |
| rvii.    | Si ce fut Basile d'Ancyre qui proposa Nicée à Censtance p      | eur ic  |
| LXIII.   | Concile acumenique.                                            | 781     |
| LXIV.    | Sur le nombre des Evefques du Cencile de Rimini.               | 781     |
|          | Sur Demophile qui affifta an Concile de Rimini.                | 781     |
| LXV.     | Si Demophik & Auxence furene condannez par le Cen.<br>Rimini.  | 781     |
| LXVL     | Que la confession de foy, dite de Nice on de Rimini, fut fi    | aite en |
|          | Pan 359.                                                       | 784     |
| LXVII.   | Que l'on signa à Rimini le mesme formulaire qu'à Nicé.         | 784     |
| LXVIIL   | Que les Evefques ne demeurerent point seps mois à Rimini .     | 784     |
| LXIX.    | Inadvertances de Baronius fur Libere & fur Damafe.             | 784     |
| LXX.     |                                                                | Saint   |
|          | Marin Diacre de la mesme Eglise.                               | 784     |
| LXXI.    | Sur l'Evefque Aftere separé de la cemmunion par le Conc        |         |
|          | Selencie.                                                      | 785     |
| LXXII.   | Que la loy qui foumes des Evefques aux fonctions civiles , n   |         |
|          | vient pas aux Evelques condannez en 360 par le Cone            |         |
|          | Conftantinople.                                                | 786     |
| LXXIII.  | Que le formulaire confirmé dans le Cencile de Constansinapa    |         |
|          | celui de Nice.                                                 | 786     |
| LXXIV.   | Qu'on a tout sujet de croire qu'Auxence de Mopsueste estoit a  | Aries   |
|          | bien loin de meriter le sière de Saint .                       | 786     |
| LXXV.    | Temps de l'exil d'Eunome,                                      | 787     |
| LXXVI.   | Ce qu'on peut penfer de la deposition d'Euzoius Evesque        |         |
|          | tioche, raportes dans S. Athanase.                             |         |
| LXXVII   |                                                                | 787     |
| LAATIL   | Que ce ne sut pas Saint Melece qui separa les Orthodox         |         |
| LXXVIII. | Ariens.                                                        | 788     |
| LXXIX.   | Sur le nom d'Exacionites ou Exocionites donné aux Ariens .     | 788     |
| ***      | Qu'on ne voit point comment les Masedoniens ont pu dema        | nder 4  |
| * *****  | Jovien qu'il fift subsifter le Concile de Rimini.              | 788     |
| LXXX.    | Que le Cencile de Lampsaque ne s'est tenu qu'en 365 &c.        | 788     |
| LXXXI.   | Qu'il faut mettre en l'an 366, la persecution de l'Eglise de C |         |
|          | par Valens,                                                    | 789     |
| IVVVII   |                                                                |         |

|             | DES NOTES.                                                        | xxxv     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|----------|
| TYVVIII     | Sur la fondation de l'eglife de Libere ou Sainte Marie Majen      |          |
|             | Que ce furent les legats mesmes de Macedoniens qui alleres        |          |
| LAAAIV.     | les Gaules oc. demander des lettres de communion.                 | 791      |
| LXXXV.      | Que ce sont les decrets des Evesques d'Asie plutost que d'Oc      |          |
| 2,2,2,2,4,  | que le Concile de Tyanes exherse à lire .                         | 791      |
| TYYYVI      | Que le Concile à Illyrie autorise par la loy de Valentinien , pe  |          |
| 271.1271 11 | ne s'estre tenu qu'en l'an 375.                                   | 791      |
| LXXXVII     | . Sur le temps de l'histoire & le nom de S. Bretanion .           | 793      |
| LXXXVII     | L.Sur Demophile fait Evefque de Constantinople.                   | 793      |
| LXXXIX.     | Passage de Philostorge mal corrigé par ses traducteurs.           | 794      |
| XC.         | Sur Dorothée d'Heracite, nomme aussi Theodore.                    | 794      |
| XCI.        | Temps de la retraite de Pierre d'Alexandrie à Rome.               | 794      |
| XCII.       | Si la Carophrygie est une fante pour la Carie & la Phrygie .      | 791      |
| XCIII.      | Quelles personnes le Concile d'Illyrie veut qu'en elise pour l'es | rifeman  |
|             | & les autres ordres,                                              | 796      |
| XCIV.       | Qu'Ebide porteur de la lettre du Concile à Illyrie, y ave         |          |
|             | envoyé par l'Empereur plusoft que par le Pape Oc.                 | 796      |
| XCV.        | Que le Concile de Laodicee n'est point celui de Theodose de       |          |
|             | delphie & des autres Ariens, tenu en 262.                         | 797      |
| XCVI.       | D'onestoit Evefque Hypfie deposé par le conciliabule de Galac     |          |
| XCVII.      | En quel temps les Gots ont commencé à devenir Ariens.             | 798      |
| XCVIII.     | Que Valens n'a point apparemment rappellé les Confosseurs.        | 799      |
| XCIX.       | Que la lettre de Damase confirmoit la Consubstantialité, nos      | a La foy |
|             | de Moyfe.                                                         | 800      |
| C.          | Que Demophile demeura toujours autour de Constantinople,          | aprés    |
|             | son exclusion des eglises.                                        | 800      |
|             | Temps de la mort & durée de l'episcopat de Pierre d'Alexand       |          |
| CIL         | Combien Timochée a gouverné l'Eglife d'Alexandrie, & e            | n quel   |
|             | temps il est mort.                                                | 801      |
| CIII.       | Qu'on ne peut mieux placer qu'en l'an 383, ce que S. Ampl         | biloque  |
|             | fait faire à Theodose contre les heretiques.                      | 802      |
| CIV.        | Que Saint Amphiloque demandoit qu'il fust défendu aux ber         | etiques  |
|             | de s'affembler, mesme hors les villes.                            | 801      |
| CV.         | Sur la durée des partis de Marin & de Dorothée.                   | 803      |

|       | NOTES SUR LE CONCILE DE NICE'E.                             |        |
|-------|-------------------------------------------------------------|--------|
| Note  | L. CUR le jour qu'il s'est tenn.                            | 804    |
| II.   | Sur le nombre des Evesques qui y assisterent,               | 805    |
| III.  | Du peu d'autorisé de soutes les souscription de ce Concile. | 806    |
| V.    | Si Ofins assista an Concile en qualité de legat du Pape .   | 807    |
| v.    | Que S. Amphion d'Epiphanie n'est point passe à Nicomedie.   | 808    |
| VI.   | Qui est l'Evesque qui harangua Constantin à son arrivée d   | ans le |
|       | concile,                                                    | 800    |
| VII.  | Sur le discours attribué à Constantin par Gelase de Cyzic,  | 810    |
| VIII. | Acte presendu de la sognature d'Enfeve & de Theognis,       | 810    |
| IX.   | Qu' Arbus n'a point signé la Consubstantialité.             | 812    |

| XXXVI  | TABLE DE NOTES.                                                                                     |                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| X.     | Que Second de Prolemaide a esté anathematizé par le Com                                             |                 |
| 307    | Arius.                                                                                              | 813             |
| XI.    | Que le symbolo initiulé Comre Paul de Samosates, n'est<br>Concile de Nicée, ni de celui d'Antioche. | point du<br>813 |
| XII.   | Que les Meleviens devoient estre receus par l'imposition des                                        | mains,          |
|        | non par la réordination.                                                                            | 814             |
| XIII.  | Que les Clercs Meleciens n'avoient rang que du jour de leur                                         | reunion         |
|        | · dl'Eglife.                                                                                        | 815             |
| XIV.   | Sur le sujet de l'homelie de Saint Chrysostome intitulée Con                                        |                 |
|        | qui jeunem les premieres Pasques.                                                                   | 815             |
| XV.    | Si le cycle de dixneuf ans à esté fait par ordre du Concile.                                        | 817             |
| XVI.   | Sil Evefque de Jerusalem estoit independam.                                                         | 817             |
| XVII.  | Que le Viatique dans le XIII. Canon de Nicée, s'entend e                                            |                 |
|        | carifie.                                                                                            | 819             |
| XVIII. | Sens de l'addition du XIX. Canon de Nicee, qui reg.                                                 |                 |
|        | Diaconisses,                                                                                        | 819             |
| XIX.   | Diverses ordonnances attribuées au Concile de Nicée.                                                | 820             |
| -XX    | Sur l'histoire de Saint Paphnuce touchantle celibat.                                                | 821             |
| XXI.   | Que Saine Basile n'a pas connu le VIII. Canon de Nicee.                                             | 821             |
| XXII.  | En quel temps les Evesques presenterent leur srequestes les un                                      | scontre         |
|        | les autres à Conftantin.                                                                            | 821             |
| XXIII, | Fauffore de la lettre du Concile à S. Silvestre, & de la repor                                      |                 |
|        | Pape,                                                                                               | 822             |
| XXIV.  | Des actes du Concile de Nicée.                                                                      | 822             |
|        |                                                                                                     |                 |

### NOTES SUR SAINT NICOLAS.

| Note I. | TAUTES infoutenables de Metaphraste dans la vie de ce Saint,    |                 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|--|
|         | I qu'on n'a rien d'affuré fur ses actions.                      | 823             |  |
| II.     | Que les souscriptions du Concile de Nicée ne prouvent pas que S |                 |  |
|         | Nicolas n'y ait point esté.                                     | 825             |  |
| III.    | Qu'une charte de l'an 1079,ne prouve point que le cor           | ps de S.Nicolas |  |
|         | fuß deja à Bari.                                                | 825             |  |

### NOTES SUR LES AUDIENS.

**Q** UIL est difficite de les justifier de l'heresse des Antropomorphites. 825

HISTOIRE



Creatura ribi fuctori deserviene exardes cit in tormentum adversus injustos. sap. 16. 1. 24

# HISTOIRE DUSCHISME DES DONATISTES,

Où l'on marque aussi tout ce qui regarde l'Eglise d'Afrique depuis l'an 305, jusques en l'an 391 que S. Augustin sut fait Prestre.

Diocletien commande de livrer les Ecritures saintes : Mensurius de Carthage est accusé de l'avoir fait : Ce que c'estoit que les Traditeurs .

L'AN DE JESUS CHRIST 303, 304.



ES Donatistes, dont le nom est si celebre dans Aug. 169. P. 12.
1 histoire de l'Eglise d'Afrique, sont des schissma 2.c.
1 tiques qui s'estant d'abord separez de la communion de Cecilien Evesque de Carthage, sous
pretexte dequelques fautes dont ils l'accusoient,
2 d'ayant pu prouver ces sautes ni en Afrique, ni

dans divers Conciles qui se tinrent sur cela, aimerent mieux se separer de tous les Evesques de l'Eglise Catholique, parcequ'ils Hsl. Eccl. Tom.VI.

communiquoient avec Cecilien, que reconnoistre qu'ils avoient 303, 304. eu tort de s'en separer; & vinrent enfin jusqu'à pretendre que toute l'Eglise Catholique estoit reduite à eux seuls, ce qui de schismatiques les a rendu heritiques. [ Mais pour mieux comprendre ce que nous avons à dire de ce schisme, il faut reprendre

les choses d'un peu plus haut. "Le relaschement & la paresse qui sont les suites ordinaires v.laperside de la paix, commençant à affoiblir les mœurs des Chrétiens Diocly 1,4.

dans le repos dont ils avoient joui presque sans interruption depuis la mort de Valerien; Dieu permit pour les reveiller de leur affoupissement, que Diocletien excitast contre eux une horrible persecution dans les dernieres années de son regne. Son premier edit publié le 24 fevrier 303, ordonnoit d'abatre les eglises jusque dans les fondemens, de bruler en plein marché les livres des Ecritures faintes, de declarer infames, & de priver de toutes fortes de charges & d'emplois les personnes de qualité

qui persisteroient dans la confession de Jesus CHRIST.

Ces edits s'executerent en Afrique avec tant de rigueur, que pour ne parler que de ce qui regarde les livres des Ecritures, 1 col.d. 3.c. 15.17. il y alloit de la vie pour tous les magistrats des villes, si l'on enst p.225.2.b|227. pur pronver qu'ils eussent laissé aller un Chrétien qui avoit avoué d'avoir les Ecritures, fans l'obliger à les livrer. Aussi il y eut

P.225.2.b.

p.224.2.d.

beaucour de Chrétiens non feulement des plus simples particuliers, mais mefine des peres de familles, qui ayant avoué qu'ils avoient des livres de l'Ecriture, furent martyrizez par des sup-

6.13 p.225.1.2. plices tres cruels; 'parcequ'ils aimerent mieux souffrir toutes fortes de tourmens, que de mettre ces livres facrez entre les

mains des perfécuteurs. 'Il y en avoit mesme qui sans estre pris, & fans que personne leur dist rien, se presentoient aux persecuteurs, & declaroient qu'ils avoient des livres de l'Ecriture, lesquels ils ne vouloient pas livrer. Mensurius qui estoit alors Everque de Carthage, trouva qu'il y avoit de l'excés dans leur zele, & il empeschoit que les Fideles n'honorassent ces personnes Conc.t.i.p.977. [comme des Martyrs: ] En quoy il fuivit l'esprit du Concile

d'Elvire, qui défend par son 60.º Canon, de recevoir au nombre desMartyrs ceux qui auront esté tuez pour avoir brisé des idoles. Mais si ceux-ci avoient trop de temerité ou trop de courage,

il y en eut beaucoup d'autres qui tomberent dans un excés tout Opt. 1 (. p. 39.b. contraire. ]'La tempeste de la persecution, dit S. Optat, s'estant étenduë dans toute l'Afrique, n'epargna que ceux qui demeurerent cachez. Elle fit acquerir à tous les autres le titre de Martyrs

L'ande I.C.

LES DONATISTES.

303, 304, ou de Confesseurs, hors quelques uns à qui elle sit perdre mal-" heureusement la vie [de l'ame. ] Pourquoi parler des laïques qui " n'avoient aucune dignité dans l'Eglise, ou de beaucoup d'autres de Cleres, qui n'y tenoient que le fimple rang "de ministres? Je passe aussi inserieurs., les Diacres qui estoient dans le troisseme degré du sacerdoce, " & les Prestres qui estoient dans le second. Mais des Evesques " mesmes des chess & des Princes du peuple de Dieu, surent assez. les livres .. impies pour livrer'les instrumens de la loy divine, afin d'acheter .. de l'Ecri-, quelques momens de cette vie si incertaine, en perdant le bon-" heur de l'eternité. 'Ce furent ces personnes qu'on appella Tra. Augusapella.c. diteurs; nom qui ayant commencé en ce temps là, quarante-2-7-73-2-c. [ cinq ] ans depuis la mort de S. Cyprien, devint celebre par le

pretexte que les Donatistes en prirent de se separer de l'Eglise. 'Ils accuserent de ce crime Mensurius de Carthage, & ils col.d.3.c.13.p. produisoient pour cela une lettre qu'il avoit écrite à Second 224.2.d|lit.P Evesque de Tigise alors Primat de Numidie, par laquelle entre autres choses il luy mandoit qu'il avoit osté de l'eglise les livres de l'Ecriture pour les garder, & avoit mis à leur place dans la basilique des Neuss tout ce qu'il avoit des écrits des heretiques ; Que les persecuteurs y estant venus & ayant trouvé ces livres, ils les avoient emportez. & s'en esteient allez sans luy demander autre chose; Que quelques 'Senateurs de Carthage avoient depuis averti le Proconful [ Anulin] de cette surprise. l'assurant qu'on n'avoit pris que quelques écrits qui ne regardoient point les Chrétiens, mais que leurs livres estoient dans la maison de l'Evesque, où il les falloit aller querir & les bruler: Et que neanmoins le Proconful n'avoit pas voulu y consentir. 'Les Do-cold 3, c.13 p.

Ordinis.

## **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** ARTICLE II.

estoient veritablement les livres saints.

natistes blasmoient donc cette illusion dont Mensurius avouoit 22 5-1,4. qu'il s'estoit servi. 'Mais de plus, ils pretendoient que c'estoit un p.224.2.d. mensonge, & que les livres que Mensurius avoit laissé emporter,

Donat des Cases forme un schisme à Carthage contre Mensurius:

TOUS avons encore des actes de Martyrs faits par des Carci op. P. 201. Donatistes, qui reprochent à Mensurius d'avoir livré les Ecritures, & d'avoir ajouté à ce crime celui d'avoir fait mourir de faim des Martyrs dans la prison, en empeschant les Chrétiens de les assister; se qui est hors de toute apparence. On ne

LES DONATISTES.

L'an del C.

voit point non plus qu'ils eussent la moindre preuve de ce qu'ils 303, 304, disoient, que les livres que Mensurius avoient laisséemporter

estoient les livres des Ecritures. 1

Euln, p. 291, c. Cependant nous avons lieu de croire que foit sur ces crimes pretendus. [ foit sur d'autres raisons qui ne nous sont pas con-

nues, ] quelques personnes de Carthage "se separerent de sa Note se communion, oc firent schisme, [ appuyez par un Evesque de

cemmunion, & firent schifme, [ appuyez par un Evesque de Augeold.3.c. Numidie. ] 'Car on voit que le schifme des Donatistes avoit 12-0-23-4-4-5 commercé par le schifme de l'Eglise de Carthage, que Donat

[Evelque] des Cases noires [en Numidie, ] avoit formé lorsque Cecilien n'estoit encore que Diacre, comme ce Donat en su h.69,p.12.4.d] convaincu dans le Concile de Rome [en 313.] 'Aussi S. Augustin

h.66,p.14.2.4] convaincu dans le Concile de Rome [en 313.] 'Auffi 's-Augultin Ett. 1 1-62-1.-P. Pappelle en divers endroits le premier auteur du fchisme. \* L'on B.31.e. of Concile to Constitute voulant chercher l'origine du 3C41-P428. fchisme, remontoient àce qui s'estoit sait sous Mensurius durant

1334-P.428 finime, remontoient ace qui s'ettoit fait fous Menturius durant t. 337. la perfecution, 'c'est à dire à ce qu'ils pretendoient qu'il avoit

livré les Ecritures.

[C'est apparemment à ce premier schisme qu'il faut raporter Aug.past.c.15. ces paroles de S.Augustin:] Le parti de Donat eire sa premiere « 19.p.ast.a.c.6. origine de la Numidie: Ce sont les Numides qui ont commencé sa divisson, le tumulte, le scandale; & qui ont cherchéa saire « cette plaie essiroyable à l'Eglise. Les Numides ont envoyé [ les auteurs ou les fauteurs du schisme à Carthage.] Les Clercs « envoyez par eux ont tenu des assemblées separément d'avec « l'Eglise: Ils n'ont point voulu se joindreau Clergé de Carthage. « Ils ont établi un Visiteur: Ils ont esté receus par Lucille dame « de Carthage, [ dont nous parlerons dans la suite.] L'auteur de « tout le mal a esté un heretique de Numidie [Ce Visiteur envoyé « de Numidie aux premiers schismatiques de Carthage, est apparemment celui que Fortune Evesque.

ep.163,p.283al. Interventeur,] 'lorfqu'il difoit à Saint Auguffin que dans le commencement du fchifme, leurs anceftres voyant la faute de Cecilien [fucceffeur de Menfurius,] & fouhaitant de l'affoupir en quelque maniere que ce fust pour empescher le schifme, avoient donné un Interventeur au peuple de leur communion qui estoit à Carthage, avant que Majorin fust ordonné contre Cecilien; & que les Catholiques l'avoient tué lorsqu'il tenoit son assemblée. [Les Interventeurs, comme on le juge par les Canons d'Afrique, estoient des Evesques voisins qui prenoient soind'une Eglise en attendant qu'elle en eust un titulaire. L'on y pouvoit

peut-estre aussi commettre des Prestres. 1

L'an de].C. 303, 304LES DONATISTES

Fortune en parlant de la faute de Cecilien, ce que la fuite d. expliquera, paroift supposer qu'il estoit déja Évesque lorsqu'on donna un Interventeur aux schismatiques. [ Mais il est difficile de croire qu'il y ait eu affez de temps pour cela entre son ordination & celle de Majorin: Ainfi il peut bien s'estre trompé en ce point, auffrbien qu'en ce qu'il pretend que cet Interventeur avoit esté tué par les Catholiques, J'ce que Saint Augustin qui 2.2. n'avoit point encore oui parler de cette histoire, n'avoit garde de se persuader sur fa parole: 'M. Valois met aussi l'histoire de Ensapagna cer Interventeur du vivant de Mensurius, ajoutant que co d. premier schisme avoit commencé aussi tost aprés la persecution. (Il peut avoir commencé dés le temps de la persecution mesme. Ce qu'il est plus important de remarquer , c'est qu'il fit si peu

V. la notes, d'eclat, "que S. Augustin paroist l'avoir conté pour rien: ] & il Augustin Peters. ne laisse pas de dire avec Saint Optat , que l'unité subsista dans p.884.c|lit.P. I. l'Eglife de Carthage jusqu'à la mort de Mensurius. II montre especiale par les lettres de Mensurius, & de Second Primat de Nu. «Augcold.3.c. midie, que ces deux Evelques ne le feparoient point de com-14.P225.1.c. munion.

CECENCECECACARCÓRICOS CON CONTROL DE CONTROL

#### ARTICLE HL

Generofité suspecte de Second de Tigife: Lascheté enverte de Paul de Cirthe & de Silvain lon Soudiacre.

Ly eut, comme nous avons dit, plusieurs Evesques assez ope.l.1.9,39.b. lasches pour trahir l'Evangile,& le livrer aux persecuteurs. On reprocha auffi ce crime à quelques uns qui n'en effoient pas coupables. & les Donatiftes en accufoient particulierement Felix Everque d'Aptonge dans la province Proconfulaire, qui ordonna Cecilien aprés la mort de Menfurius. Mais nous traiterons amplement dans la fuite ce qui regarde cet Evefque & nous verrons que ce sont les chess mesmes des Donatistes qu'on ne peut excuser de ce crime . ] Nous ne parlerons ici que du plus Augeof,d. 1.c. illustre d'entre eux Second Evesque de Tigise ville fort eloignée 14.P.215.1.c. de Carthage, 'qui estoit alors Primat [c'est à dire le plus ancien] h. des Evesques de Numidie.

\*Ce Second répondant à Mensurius de Carthage, & ce semble 2 p.115,112. fur la lettre melme dont nous avons parlé, aprés avoir loué comme Martyrs ceux qui avoient mieux aimé mourir dans les supplices que de livrer les Ecritures, disoit que "le premier offi- blinGaud,L.c. 37.P.265 1.2b.

cier & le Conseil de la ville [de Tigise,] luy avoient envoyé un 303, 304 Centenier avec un Exemt, pour luy ordonner de rendre les livres faints; mais qu'il avoit répondu qu'il eftoit Chrétien & Evergue, & non Traditeur, & que comme ils vouloient qu'il leur donnaît au moins quelques méchans papiers pour dire qu'il leur avoit donné les livres des Chrétiens, ] il l'avoit refusé constamment, à l'exemple d'Eleazar qui ne voulut pas faire semblant de manger des viandes défendues, depeur de donner aux autres un col.d. pe.15 p. mauvais exemple. Il ne disoit point comment il estoit demeuré. libre & fans rien fouffrir aprés ce refus; quoiqu'il y allast de la a.blin Gaud.p. vie de ceux qui l'avoient fommé, 'Dans le Concile de Cirthe 266.1 alin Gre. [tenu deux ans aprés, Jon luy foûtint qu'il avoit esté arresté pour l.p.e.3-p.18; estre obligé de livrer les Ecritures, (c'est à peu prés ce qu'il mandoit à Mensurius,) que neanmoins on l'avoit laissé aller libre; & qu'ainfi il falloit bien qu'il cust livré quelque chose .

Il ne fatisfit point à cette objection, & il estoit bien difficile d'y

225 2.a,b. P-39.C.

p.236.2.b. ainCre.l 3.c.20. Carlop pa66 b,2.p.92,

fatisfaire.

Aug.p.col.e.i4. 'Second mandoit à Mensurius dans la mesme lettre, la chute de [Paul]Everque de Cirthe & de son Clergé, Nous avons encore p.185.2 e.djep. lesactes de ce qui se passa en cette rencontre le 19 may 303,0ù 165.P.287.1.bl l'on voit une extreme foiblesse tant de l'Evesque Paul, que de beaucoup de ses Ecclesiastiques. Car Numace Felix "premier Curator." magistrat de la ville estant venu à l'eglise avec ses officiers, & demandant à Paul les Ecritures des Chrétiens & tous les meubles de l'Eglise, Paul dit qu'il estoit prest de donner ce qui estoit là; mais que les Ecritures estoient chez les Lecteurs, & que les officiers de Felix les connoissoient bien. Ainsi il donna divers menbles de l'Eglise specifiez dans les actes, & dont on sit un inventaire en presence de l'Evesque assis avec quelques Prestres; les Diacres, les Soudiacres, entre lesquels estoit Silvain dont nous parlerons souvent, &"les Fossoyeurs estant debout. Silvain Fossore & d'autres Soudiacres livrerent encore plusieurs autres choses qu'on avoit bien cachées, protestant qu'ils donnoient tout ce qu'ils avoient : furquoi un des officiers dit à Silvain ; Tu estois " mort si tune les avois données. Les armoires des livres se trou- " verent vides. Silvain & les autres donnerent neanmoins un volume, en declarant que les Lecteurs avoient le reste, & qu'ils ne favoient pas où ils demeuroient. Felix leur demandant leurs noms, Catulin & Marcule eurent quelque honte de trahir leurs

t. [Le texte a ici Fofferes, Mais ceux qui y font nommez font mis auparavant entre les Soudiaeres. ] 'Cela eft particulierement certain de Silvain . Mik.t. 4-F.95.

L'an de J.C.

393 396 freres; & ils proteflerent qu'ils aimoient mieux qu'on les fift retipiante, monir, que de paffer pour traiteréulquis Pellx ordonns "qu'on les arreflats; Silvain & Carole dirent que des officiers de Felix favolent on d'emerutient les Lecleurs s'anion oftic telez eur. & ils liverent tout ce qu'ils avoient de livres, hommis Eutice qui dit qu'il nen avoie point Codidonn e parte prointrais fa femme donna ce qu'elle avoit. "Il y eut encore d'autres preuves par aux perfecuteurs les livres de l'entre preuves par aux perfecuteurs les livres de l'entre l'entre de l'entre l'e

÷B\*+>B\*+>B\*+>B\*+>B\*+>B\*+>B\*+>B\*+ ARTICLE IV.

Du Concile de Cirthe.

L'AN DE JESUS CHRIST 305.

Norz a.

Ous ne trouvons plus rien qui regarde noître fujet;

jufqu'au Concile de Cirrhe'erenu le 4 ou 5.º mars de l'an
305, où l'on vir les mauvais effets de la lafcheré de ceux qui
avoient livré les Ecritures faintes, & comment un peché en
attire un autre.]

Via note: les eglifés n'eftoient point encore rétablies; ("&c il y a tout lieu d'Opel.1.p.3). de croire que la perfecution duroit encore.) On eur un foin Geo.fa. "particulier de conferve les acles de co Concile, qui fe trouve. J'Augeold.5. rent fort importans, [& encore plus qu'on ne l'avoit eru d'abord. 1657,3357,1.0.

Voici ce que nous en avons dans S. Auguttin.]

"Le quarrieme mans 305, Jocond Evesque de Tigise qui prekenyas prés,
fidoir [comme ancien de la province de Niumidie , ] ettant affis stab. 18
30 dans la maison d'Urbain Donat , a dit; Examinons nous prehandle province de Niumidie , 2000 prehandle pre-

" mierement nous mesmes, & ensuite nous serons en état d'ordon-" ner un Evesque pour cette Eglise. Puis s'adressant à Donat Eves-

1. 'S. Optat Pappelle Urbain Carife.

1. 'On lit le 5 en un autre endroit : [Et on voit la mefine diverfité dans l'edition des Bone. Augeodai-parte délins 1, 9.

parte de l'action des Bone. Augeodai-parte de l'action des Bone. Augeodai-parte de l'action de Bone. Augeodai-parte de l'action de l'action de l'action de Bone. Augeodai-parte de l'action de l

LES DONATISTES

L'an del-C. que de Mascule; On parle, luy dit-il, que vous avez livré les " 305-Ecritures. Donat répondit : Vous favez, mon frere, combien " Florus m'a cherché pour me faire offrir de l'encens : & Dieu « ne m'a pas laissé tomber entre ses mains. [Pour le reste,] puisque " Dieu me l'a pardonné, refervez moy aussi à son jugement . « Second répondit; Que deviendront donc les Martyrs? Ils n'ont « esté couronnez que pour avoir refusé de faire ce que vous avez « fait. Donat répondit, Renvoyez moy à Dieu: c'est à luy à qui j'ay «

à rendre conte Passez de ce costé là dit Second. Puis s'adressant à Marin Evesque des Eaux de Tibile:On dit " aufli que vous avez livré. Marin répondit ; J'ay donné quelques " papiers à Pollus; mais pour mes livres je les ay gardez. Second "

luy dit; Paffez de ce costé là.

'Il dit enfuite à Donat Evefque de Calame : On dit que vous " avez livré. J'ay donné quelques livres de medecine, répondit " Donat . Second luy dit, Paffez de ce costé là ['Ces deux Evesques " Opt.Lr.p.39taschent de deguiser un peu leur saute. J Neanmoins il est visible Aug. P. 185.2.2. qu'ils estoient coupables; & S. Augustin le suppose toujours sur cela comme une chose constante. [ Mais en voici qui ne degui-

> fent rien,& qui joignent l'impudence au crime.] Second, continuent les actes, dit à Victor de Ruficcade; On dit que vous avez livré quatre livres des Evangiles. Victor « répondit; C'est le Maire Valentien qui m'a contraint de les « Carater. jetter dans le feu : & je savois bien qu'ils estoient "presque tout " deletitis.

effacez. Mais pardonnez moy cette faute & Dieu me la pardon- « nera Second luy dit: Passez de ce costé là.

Second parlant à Purpure Evelque de Limate, luy die; On « vous accuse d'avoir tué deux enfans de vostre sœur à Milée ville « episcopale dans la Numidie où ils estoient prisonniers. Purpure « # Aug. P. 185.LC. luy répondit ; Vous pensez m'epouventer comme les autres : « mais vous mesme qu'avez vous fait lorsque vous avez esté arresté ... par le Maire & par le Conseil pour livrer les Ecritures ? Comment vous estes vous tiré de là , à moins que vous ne leur ayez ... donné ou fait donner quelque chose ? Car il n'avoient garde de vous laisser aller sans rien avoir. Pour ce qui est de moy, j'ay tué, & je tue encore tous ceux qui sont contre moy. C'est pourquoi ne m'obligez pas à en dire davantage. Vous favez que je ne me méle point de ce qui ne me regarde pas.

Saint Optat dit qu'il estoit aussi Traditeur : & pour Menale qu'il ajoute à cette illustre compagnie, il dit qu'il avoit seint d'avoir mal aux yeux, afin d'eviter de venir à l'affemblée de

fon

Opr.p.39,c.

Opt. p. 39.c.

1.C.

305 fon 'peuple , de peur qu'on ne l'y convainquist d'avoir offert de l'encens aux idoles: Constantin disoit depuis, qu'il perseveroit Enf.n.p.300, r. toujours dans fon ancienne folie.

Aprés que Purpure eut parlé, comme nous venons de dire, Aug. p. 185.1.c. un autre Second, neveu de celui de Tigife, dit à son oncle; Entendez vous ce qu'il dit ? Luy & les autres que vous avez convaincus sont tout prests de faire schisme. Assurément ils vous , abandonneront, & prononceront une sentence contre vous ; aprés quoy vous demeurerez tout feul à passer pour hererique. Que chacun ait fait ce qu'il voudra : cela vous regarde t-il? Ils ont a en rendre conte à Dieu . Second de Tigise dit donc à Felix Evefque de Rotarie, à Nabor de Centurione, & à Victorde " Garbe, Quel est vostre sentiment? Ils répondirent ; C'est à Dieu , à qui ils rendront conte de leurs actions. Second leur dit donc à ", tous ; Vous savez ce que vous avez fait , & Dieu le sçait aussi: " Prenez vos places Tous répondirent; Dieu foit loué.

#### ARTICLE V.

Importance du Concile de Cirthe: Silvain Traditeur y est fait Evefque de Cirthe par les Traditeurs.

TOILA l'extrait que S. Augustin nous a conservé des actes de ce Concile.] S. Optat les avoit mis tout entiers Opt.1, 1, p. 39.0. à la fin de son ouvrage.[maisils ne sont pas venus jusques à nous.] Il dit que l'antiquité du parchemin sur lequel ils estoient écrits ; en failoit voir la verité. Ils avoient esté conservez avec soin par Aug.inCre.l 3. ceux qui y avoient esté absous, depeur qu'on ne les inquietast e.27-p.185 2.2. encore. Il estoit aussi de l'interest de Second de faire voir qu'il eas, p. 185.2.b. n'avoit remis ces fautes au jugement de Dieu, que par l'apprehenfion de faire un schisme: En quoy S. Augustin semble ne pas condanner sa conduite, quelque lasche qu'elle paroisse. Mais ce ep. 162.p.278.1, que le mesme Second sit depuis à Carthage contre Cecilien, sit a.b/a.d. voir que cet amour apparent de la paix effoit bien interessé, & qu'il ne pardonnoit le crime desautres que de peur d'estre luy

mefine puni comme complice de leur crime, Quoy qu'il en foit, l'Eglise tira de ces actes un grand avantage col d.3.e 17.p. contre les Donatistes, parcequ'il se trouva que ces Evesques 126.1.d.

s. ad concessium surrum M.º Valois I entend du Concile de Cirthe. Suorum nous paroist plus Eusang. poc. s.d. toft marquer l'autre fens, ] & S. Optat le met bien nettement entre les Evefques du Concile . Hi . . . aprd Cartham . . . confederunt, Hift. Eccl. Tom. VI.

L'andel C.

Traditeurs furent les premiers auteurs de leur schisme. Aussi ils 305. firent ce qu'ils purent dans la grande Conference de Carthage en 411, pour montrer que ces actes estoient faux: 'mais ils n'en purent alleguer aucune raison. 'Saint Augustin avoue qu'on ne favoit point alors qu'il en fust parlé dans aucune autre piece authentique. 'S. Optat allegue neanmoins pour leur autorité, les écrits de Nondinaire dont nous parlerons en leur lieu. Il en Aug.ep. 162.p. fait un abregé affez exact; '& S. Augustin les cite aussi en beau-

278 in Pet.c. 17. coup d'endroits. p.83.2.2. Comme nous ne les avons pas entiers, nous n'y voyons pas ep. 165 p. 287.1, qui fut alors établi Evefque de Cirthe. I Mais S. Augustin nous b.cllit.P.l.t.c. 21. P.92. 2.C.

assure que ce sur Silvain, celui mesme qui ayant livré les vases facrez fous l'Evesque Paul dont il estoit Soudiacre, le 19 de may 303, sestoit tres digne d'estre ordonné par des Traditeurs & des homicides. \"Aussi quand on voulut le faire Evesque, le peuple s'eleva contre luy, criant que c'estoit un Traditeur; 'qu'il en

\$ 22. falloit choisir un autre qui fust sans reproche & de leur ville; & Mifc.t.2.P.104, ils demandoient nommement un certain Donat, 'Mais enfin' des campen (crim c|489. gents qui servoient aux champs des exercices & aux arenes de arenarii.

l'amphitheatre le firent Evefque, & l'un d'eux nommé Mute le P.102.4 189. Bar. 303. 1 25. porta luy mesme au throne episcopal sur ses epaules'Il sut aussi \$ 25.27. favorisé par "le petit peuple. Les\*bourgeois & ceux qui avoient populus le plus de pieté demeurerent enfermez dans la place [ ou le terrespenses.]

Cimetiere ] des Martyrs, & "dans la grande sale, [ ne voulant in casa point prendre de part à cette election.]'Depuis mesme qu'il majore. fut fait Evelque, il y eut des Ecclesiastiques qui resulerent de communiquer avec luy, parcequ'on disoit qu'il estoit un Tradirent.

[Je ne fçay si ce fut à fon ordination qu'arriva ce qui fut verissé depuis par divers témoins. ]'Il y avoit quelques"barils de vinaigre suppe. appartenans au fisc dans le temple de Serapis. Purpure Evesque [de Limate] les enleva de là, & Silvain avec quelques Prestres prit tout le vinaigre qui y essoit . [On verifia encore de luy une

autre action plus criminelle ; ] 'savoir qu'un nommé Victor le Foullon s'estoit fait ordonner Prestre en luy apportant une grande somme d'argent, qui luy sut presentée devant la chaire des Evesques. Il la prit & les Evesques la partagerent entre eux seuls sans en faire aucune part au peuple.

\$24.26.28,

924-27.

5 24.

P.226.227.

P.227.1.4.

Ort.p.39 c.

c140.

NOTE 2

#### ARAKARAKARAKARAKARAKARAKARAKARA ARTICLE

Mort de Mensurius: Cecilien luy succede malgre les brigues de Bostre & de Celese.

### L'AN DE JESUS CHRIST 311, 312.

Ous avons parlé ci-dessus du schisme qui s'estoit formé à Carthage du vivant de Mensurius. Les troubles de l'Etat, ou d'autres causes, purent empescher qu'il n'eust plus d'eclat & de suite du vivant de cet Evesque , I'dont nous ne Optal a paga la

pouvons mettre la mort que lorsque Maxence estoit maistre de V Constan- l'Afrique ['Il peut l'avoir esté dés la fin de 307; mais il la perdit

tingioinote auffi-tost par la revolte d'Alexandre, & ne la recouvra qu'en 311. "Ainsi c'est au plustost en cette derniere année qu'il faut mettre la mort de Mensurius, suivie bien-tost aprés du grand schisme:& on ne peut pas aussi la mettre beaucoup plustard, Maxence ayant esté vaincu en 312 par Constantin, qui demeura par ce moyen maistre de l'Afrique aussi-bien que de tout le reste de l'Occident. S. Augustin se contente de dire J'que la persecution des Gentils Augstit.P.1.2.

estant passée, les Donatistes commencerent la leur plus cruelle 87.p.115.2.c. que la premiere.

'C'est sans doute Maxence que marque S. Optat, Ilorsqu'il opt.L.p.40.44. parle d'un libelle diffamatoire fait contre le tyran qui estoit alors Empereur. Un Diacrenommé Felix ayant esté appellé en justice au fujet de ce libelle, & craignant le danger où le mettoit cette accufation, sà cause des cruautez de Maxence contre ceux qui avoient favorisé Alexandre, il se cacha, à ce qu'on croyoit, chez Menfurius. On le redemanda à l'Evefque, & il refusa publiquement de le livrer ; de sorte que l'on en écrivit au tyran , qui ordonna que si Mensurius ne rendoit pas le Diacre, on l'envoyast Iuy mesime à la Cour. Cet ordre l'embarassoit, parcequ'il avoit beaucoup de meubles & de vases d'or & d'argent qui appartenoient à l'Eglife, & qu'il ne pouvoit ni porter avec luy, ni cacher en terre. Ainsi il les remit entre les mains de quelques vieillars qu'il crut fideles, quoique ce ne fusient peut-estre que de simples 11 p.12 3. laïques.'Il en fit neanmoins un inventaire qu'on dit qu'il laista à 1.1.p.41.2. une vieille femme, avec ordre que s'il ne revenoit pas de ce voyage, elle le mettroit, (lorsque Dieu auroit rendu la paix à l'Eglise, ) entre les mains de celui qui seroit alors Evesque.

B ii

'Il partit ensuite pour aller trouver l'Empereur, & se désendit 311, 312. en forte qu'on luy commanda de retourner à Carthage. Il n'y arriva pas neanmoins, [& il mourut en chemin. En mesme temps] la tempeste de la persecution cessa, dit S. Optat, & les Chrétiens recouvrerent la liberté par la volonté de Dieu, & l'indulgence qu'envoya Maxence, ['qui tout méchant qu'il estoit d'ailleurs , V.lapers de Diocletien

fut neanmoins aflez favorable à l'Eglise.] Mensurius estant mort, il fallut songer à mettre un Evesque en sa place. On tient, dit Saint Optat, que Bostre & Celese, fqui estoient apparemment des principaux Ecclesiastiques de Carthage, Jayant dessein de parvenir à cette dignité, firent en forte qu'on appella feulement les Evesques voisins, pour l'election, & non ceux de Numidie, [qu'on peut juger par là avoir accoutumé de s'y trouver: Et peut-estre que la Numidie n'avoit commencé à faire une province ecclesiastique à part, & à avoir son Primat particulier, que depuis l'ordination de Mensurius. Car je ne sçay si l'on trouve des Primats de Numidie avant Second de Tigise & le Concile de Cirthe en 305. Mais si les Everques de Numidie ne reconnoissoient pas l'Everque de Carthage pour leur Primat immediat, ils le reconnoissoient pour le Primat general & comme pour le Patriarche de toute l'Afrique. Ainsi ils avoient quelque droit de demander d'assister à son election, pourvu que la coutume les autorisast. Je ne voy point qu'on le dise: 18 mesime la coutume estoit que l'Evesque de Carthage fust ordonné par les Evesques les plus proches, & non par le Primat d'une autre province; [ comme l'Evesque de

Aug.col.d.z.c. 16.p.226,1.a.

> Rome l'estoit par celui d'Ostie. ] Bostre & Celefe, malgré leurs cabales, furent frustrez de leur pretention ambitieuse; & Cecilien qui estoit Archidiacre,

Opt.p.41,1,2, P.40.C. P 41.2.

'fut elu par le fuffrage de tout le peuple. Il receut l'ordination par l'imposition des mains de Felix Evesque d'Aptonge, [ ville Greiop.p.276. Proche de celle de Carthage, J'qui est quelquesois appellée Automne.

[ Cette suite fait assez juger qu'il n'y eut pas de temps considerable entre la mort de Mensurius & l'election de Cecilien, qu'il faut mettre apparemment, comme nous avons dit, en l'an 311, c'est à dire cent ans justement avant la grande Conference de Carthage, qu'on peut dire avoir éteint au bout du fiecle le schisme des Donatistes, quelque sumée qu'il ait pu jetter cepuis. ]

femina.

### ARTICLE

L'ambition de Bostre & de Celese; la colere & l'argent de Lucille; l'avarice de ceux qui avoient le thresor de l'Eglise, forment le schisme contre Cecilien: Les Traditeurs de Numidie le viennent scûtenir : Cecilien refuse de comparoistre dans leur Concile.

A PRES que Cecilien eut esté établi dans sa dignité, la sem. Opt. 1 1.p. 41.b. me à qui Mensurius avoit donné l'inventaire du thresor de l'Eglise, le luy vint apporter en presence de divers témoins. Il manda done les vieillars à qui Mensurius avoit confié ce threfor.Mais eeux qui avoient esté ravis de satisfaire par ees richesses la foif de leur avarice, voyant qu'on les obligeoit de les rendre. commencerent à fouthraire le reuple de la communion de Cecilien . 'Ces voleurs de l'argent de l'Eglise a furent soûtenus par AuginPer,Lay Bostre & Celese irritez au dernier point contre Cecilien, parce. 61,9,7,1,6, qu'on le leur avoit preferé. 'S. Augustin les appelle des impies , Augabe p. 32. des voleure, & des superbes, ] si l'on ne veut dire qu'il comprend 2-

fous ees noms tous les adverfaires de Cecilien . ] clarisima

'A ceux-ci se joignit Lucille dame de qualité, & "peut-estre inPar.p.7.1.clin femme d'un Senateur Romain, tres riche & tres puissante, mais 2.4 Opt p.41 tres factionfe, bqui estoit depuis long-temps jennemie de Cecilien Bar. 306. 9 39. parcequ'il luy avoit dit la verité. Car lorique l'Eglife jouissoit & Aug.inivite. encore de la paix avant la tempeste de la persecution, Cecilien e Opt. p. 40.6. qui estoit alors Archidiacre, l'avoit reprise de ce qu'avant la nourriture & le breuvage spirituel [ du Corps & du Sang du Seigneur, Jelle baisoit l'os d'un homme qu'on pretendoit estre Martyr, & faifoit preceder le calice falutaire par ce respect qu'elle rendoit à un mort inconnu, ou qui au moins n'estoit pas encore reconnu pour un Martyr. 'Il est assez plaisant qu'on ait Bassa. 1.1,0,0. fait de cette action particuliere une pratique generale des Do-17-p.550natistes, comme on le voit dans Harmenopule, qui mesme ne leur attribué aucune autre chose pour les distinguer de l'Eglise.

'Lucillen'avoit pu souffrir la confusion de cette reprimende, Opt.p. 40,c. & elle s'en estoit allée toute en colere, dit S.Optat. [ Je ne sçay si c'est qu'elle se fust separée de la communion de l'Eglise. 1 La perfecution qui arrivatout d'un coup dans le mesme temps, fit qu'on ne put pas la contraindre de se soumettre à la discipline. Comme done elle n'avoit pu fouffrir alors que Cecilien eust p.41.b. blessé sa delicatesse pour la corriger, 'aussi lorsqu'elle le vit elu Magapisar.

B iii

Everque, elle & tonsceux qui luy appartenoient ne voulurent 311, 312, alHitradCt.c. pass'unir à fa communion, 'éc elle employa fes richeffes à cor-1 F.253.2. rompre beaucoup d'ames dans l'Afrique par les eaux empestées du schisme.

Opt.p.41,b.

'Ainsi le schisme sut enfanté par la colere d'une semme turbulente, nourri par l'ambition de ceux qui avoient afriré à l'epifeopat, & fortifié par l'avarice de ceux qui s'effoient emparez des biens de l'Eglife. [ Il faut dire que ceux qui s'effoient auparavant separez de Mensurius, se joignirent à ces factieux,]

12-P.224 1.8. « Opt.P.41.c.

Aug.col d.3.c. 'puisque ce premier schissine fut l'origine du second . La fuite naturelle du schisme estoit de trouver quelque accufation contre Cecilien, afin de faire paffer son election pour vicieuse. Car qui veut abandonner sun ami en cherche des pretextes pour justifier sa haine. Pour faire les choses avec plus d'apparence d'autorité & de justice, ] les schismatisques

Aug.inPant, envoyerent à Second de Tigife, '& aux autres Evesques de 4.3.P.7.L.C. Numidie, afinqu'ilsvintient à Carthage deposer Cevilien, &

mettre un autre Evesque en sa place.

'Nous avens vu que Saint Optat donnoît lieu de scoire qu'on Opt.p.41.2. avoit accoutumé d'appeller les Évefques de Numidie à l'election Augabop 3.22 de celui de Carthage. 'Auffi il femble par un endroit de Saint Augustin, qu'ils fussent venus d'eux mesmes aprés la mort de Mensurius, pour se trouver à l'election; & qu'ayant trouvé

Cecilien déja elu lorsqu'ils arriverent, ils surent saschez de ce sp. 16: p. 280. n qu'en ne les avoit pas attendus. Il dit encore dans une lettre, que leur vanité leur avoit fait ressentir quelque peine de ce qu'ils n'avoient pas ordonné eux mesmes le nouvel Evesque de Carthage . [ Il est aifé qu'ils s'attendissent à estre appellez; (car il paroift par la fuite qu'ils ne s'estoient pas mis en chemin, )

F.281,2,C. & que neanmoins ] les schismatiques de Carthage & la saction de Lucille ait envoyé les presser de venir, & de condanner Cecilien, comme S Augustin le dit dans la mesme lettre, [ aprés

col.d.3.c.16.f. Saint Optat. ] 'Les Donatiftes pretendirent cent ans aprés, que 226,1,4. Cecilien avoit esté condanné, parcequ'il n'avoit pas attendu à estre ordonné par le Primat[de Numidie.]Mais S.Augustin soutient qu'ils ne luy avoient point objecté cela en le condannant.

Opt.p.41,c. Second & les autres Evefques de Numidie estant arrivez à Carthage, furent receus avec joie par les avares, les ambitieux, Aug.col.d.3.c. & les coleres , [ qui composoient le schisme . ] 'Ils se trouverent

14.P 225.1.clep. estre prés de 70 Evesques, bentre lesquels estoient tous les Trabeold 3.c.14.p. diteurs du Concile de Cirthe, avec Silvain Traditeur comme 225.Ld|Opt.l.

p.40.41. r Aug in Cre.l. 3.c 27 p.185.1 din Pet.c. 17. p.18, 2.4.

L'an de I.C.

312,312. eux que ce Concile avoit fait Evelque de la mesme ville Donat h,69 p. 12.2.4. V.la notes. [ des Cafes-noires ] "a passé pour le principal auteur du schisme

& de l'ordination de Majorin fait Evefque par les schissmatiques: [de forte qu'il est difficile de douter qu'il n'ait esté dans le Concile, quoiqu'on ne le trouve pas positivement. Il semble aussi tresnaturel de dire que le schisme qui luy devoit doublement fa naissance, en a par consequent tiré son nom. Neanmoins on croit plutost que ç'à esté d'un autre Donat second Evesque des schismatiques à Carthage: & nous verrons que dans ces commencemens les schismatiques se qualificient le parti de Majorin.]

'Les Evesques de Numidie trouverent en arrivant à Carthage Opt, l. P. 41-6. que toute la ville, [ hors un petit nombre de schismatiques, ] communiquoit avec Cecilien, & se trouvoit avec luy à l'eglise: 'que la chaire episcopale , que l'aurel , estoient où ils avoient P.42,2. accoutumé d'estre, & où ils avoient esté sous Saint Cyprien; que Aug.in Par. l. r. Cecilien estoit [déja]uni, dit Saint Augustin, par les lettres de 162-9.278 r.blz. communion avec les autres Eglises d'Afrique, avec l'Eglise de a, Rome; avec toutes les autres provinces dont l'Afrique avoit tiré la lumiere de l'Evangile, & avec toute la terre. [Il y avoit

donc déja du temps que Cecilien estoit ordonné; D'où vient que ] 'dans des actes de cetemps là , un Victor dit que Second Garci.op.p.a65. estoit venu 'enfin à Carthage', [ comme s'il se fust fait attendre

pas feulement obliger unde ces Evesques de venir à l'eglise, 'Car Aug.inGaud.].

alignando. long-temps. ] Tant de marques de la communion Catholique, ne purent Opt.P.41,2,

randem

pas leutement obliger und cus 2 regular par la faction de les 16.37.p.3651d ennemis. \* & corrompu par l'argent de Lucille : Et c'est ce qui alar 8,1,6 fut depuis jultifié par des actes authentiques, b où il est dit que a pi 36.19.119.
400 foilles, Lucille avoit donné "une grande somme d'argent, dont les 2.16.11.1. pauvres ni les Ecclesiastiques n'avoient rien receu, eux à qui 6 Bar. 303, f 25. on avoit accoutumé de faire part des oblations religieuses des 16.13, Fideles, en leur marquant celui de qui elles venoient [ afin qu'on priast pour luy . ] 'Les Evesques l'avoient toute partagée entre 1 25. enx, & Purpure [l'homicide]en avoit pris le quart pour luy feul.

Nondinaire Diacre de Cirthe protesta solennellement quelques 306. \$ 29. années aprés, que Lucille avoit donné cette somme pour faire Majorin Evefoue f au lieu de Cecilien . 1 & que c'avoit esté la fource du schisme.

[Les Evelques no manquerent pas de citer Cecilien : ] 'Mais Aug.pf.36.a.p. comme il favoit la faction, il ne crut point les devoir aller 119 1.d/2.alep. trouver, & reserva à se justifier devant tontes les Eglises de la

L'andel C.

Opt, Lip. 41.c. terre. Il fit dire à ceux [qui le citoient, ] que si quelqu'un vouloit 311, 312.

se rendre son accusateur, & luy reprocher quelque saute, il Aug.ep. 162.p. n'avoit qu'à venir à [l'Eglise,] & à faire voir ses preuves. 'Ainsi ne £79 1.a.

in Cre.1.4.c.7. p.200.1.b.

pouvant aller à leur assemblée, parcequ'elle luy estoit suspecte, 'il ne laissa pas de les inviter à le venir trouver, [ pour le juger #cp.162.p.280, d'une maniere plus reguliere & plus legitime . ] a Il savoit que cette assemblée estoit composée non de juges equitables, mais de gents gagnez & ennemis. Qui peut donc trouver mauvais qu'il n'ait pas voulu quitter l'eglise pour aller dans une maison particuliere, se livrer à une troupe de factieux qui songeoient moins à l'examiner comme leur confrere, qu'à le traiter en voleur pour satisfaire la passion d'une semme? Quandil l'eust pu vouloir, fon peuple eust-il pu le luy permettre?

abc.p. 3.2.a Opt.p. 41.c. Opt. P. 41.C.

Ils n'avoient pu trouver jusques alors aucun crime à luy reprocher, & ilsestoient reduits à dire, contre la verité, que celui qui l'avoit ordonné estoit un Traditeur. Surquoi il leur sit dire que si Felix d'Aptonge ne luy avoit point donné l'ordination episcopale, ils n'avoient qu'à le venir ordonner, comme s'il eust esté encore Diacre. Les Donatistes pretendirent qu'il

Aug.col.d. 2 c. 16.p.226,1.a.

Opt.p.41.c.

reconnoissoit par là que Felix estoit Traditeur. Saint Augustin foûtient le contraire, & que Cecilien le disoit plutost pour se moquer d'eux. Lorsqu'on raporta cette parole aux factieux, Purpure [ de Limate ] avec sa fureur ordinaire, & comme si Cecilien cust esté l'un de ses neveux : Qu'il vienne, dit-il, qu'il vienne; & qu'au lieu de luy imposer les mains pour l'episcopat, on luy casse la teste pour penitence. Cela obligea [ de plus en plus Itoute l'Eglise de retenir Cecilien, & d'empescher qu'il ne

fe livrast'entre les mains de ces hommes qui agissoient moins en larronibue.

Everques qu'en bandits & en corfaires.

### 

### ARTICLE

Cecilien, Felix d'Aptonge, & tous ceux de leur communion, sont condannez par le Concile des schismatiques.

c.3.p.7.1.d. b cp.162.p.278.

Aug.inPar.Li. 'TL ne fallut pas plus d'information aux factieux: On ne laissa point à Cécilien lieu de se désendre. b On ne voulut point differer davantage à prononcer; e & ces Evesques à qui on avoit ccidliePar.p.7 pardonné le crime, d'avoir livré les Ecritures, qu'ils avoient avoué eux mesmes, ne rougirent point de condanner Cecilien du melme crime, fans l'aveir seulement entendu. [ & sans oser mefine

messne l'en accuser, ] 'mais parcequ'ils pretendoient que ses col.d.3. c.14.p. ordinateurs en estoient coupables. Ils ajouterent pour nouveau <sup>235.1.c.</sup> sinjet de condannation, qu'il n'avoit point voulu les venir trouver, & qu'on disoit qu'estant Diacre il avoit empesché qu'on n'apportait à manger aux Martyrs qui estoient en prison. 'Nous Czci.op.p.191. voyons encore cette derniere accusation décrite par les Donatistes dans des actes de Martyrs, avec des declamations aussi enssées qu'nutiles. Elles nous depeignent Cecilien à la porte de la prison le fouet à la main, & accompagné d'une troupe de soldats, renverser, casser, priser tout ce qu'on vouloit apporter aux Martyrs, & cela par ordre de Mensurius, 'jusqu'à ce qu'ensin p<sup>29</sup>91. le Martyrs moururent de saim.

"S.Augultin qualifie ce jugement " l'arrest d'une precipitation aug.inCre.1.4. inexcusable, & d'une horrible temerité. "Second de Tiglie qui "6-19-200-11.5. parla le premier pour ouvrir l'avis de cette sentence, b eust pu séclipais. 1.1. empescher une condannation si injuste & si dangereuse, c puisqu'il "1. gouvernoit ce Concile, d'& qu'il y avoit toute autorité en qualité "1. et le gouvernoit de Numidie.] 'Mais il sit bien voir que l'amour qu'il 1-11-12. de Primat s' de Numidie.] 'Mais il sit bien voir que l'amour qu'il 1-11-12. avoit sait paroistre pour la paix dans le Concile de Cirthe, n'estoit autre chose que la crainte de voir son propre crime decouvert. 'L'impuissance où les Donatistes se virent en 313 de 19-279-1-2. justifier cette action, les reduissit à citer pour garants des crimes dont ils accusoient Cecilien, les clameurs consuses du peuple schissmatique de Carthage.

On croît qu'un dessein si criminel & si malheureux, vint p.278.2.b. principalement des Traditeurs qui estoient à ce Concile, en p.350.1.2. petit nombre, mais appuyez de l'autorité de Second de Tigile, [.& de la ferocité de Purpure.] Car comme le bruit s'estoit p.278.2.b.c|aba repandu dans l'Afrique qu'il y avoit des Traditeurs parmi les P.32.b. Evesques, sans neanmoins qu'on s'eusti precisément qui c'estoit; ils surent ravis de pouvoir saire tomber sur d'autres la honte de ce crime, pour s'en decharger eux messnes, & demeurer cachez par la consusson de le bruit qu'ils exciteroient: l'estant à dissicile Opt.1.1. p.42.2. que de plusseurs personnes accusées en messne de la messne faute, le bruit public distinguass si fortecux qui estoient veritablement coupables, de ceux que l'on accusoit injustement. Ils Augep. 162.p. vouloient donc cacher leurs veritables crimes en en condannant 270 2.d. de faux dans les autres: & ainsi leur surers couvrant leur crainte, leur crainte animoit leur surers. Pour les autres qui n'avoient p.260.1.2.

judicium horrende temeritatis festinatione acceleratum.
 providentes quod sama duas res similes uno tempore loqui non pesser.
 Hist. Eccl. Tom. VI.

pas le mesme interest, on croit que ce sut principalement l'argent 311, 312, de Lucille qui les emporta & les rendit ennemis de Cecilien : 'à quoy le petit depit de ne l'avoir pas eux mesmes ordonné, contribua aussi quelque chose.

'Ils condannerent non seulement Cecilien, mais aussi ses ordina-P. 177. a.d.

teurs & ses collegues [ qui demeureroient dans sa communion . ] col.d.3.c.14.p. Ils en condannerent quelques uns nommément, pretendant 225.1 C. qu'ils estoient convaincus d'estre Traditeurs par des actes pup.col c.22 P. blics qu'il ne paroiffoit pas neanmoins qu'on eust lus : Ils nom-241.1 b. moient entre autres Novelle de Tyzique & Faustin de Tuburbe.

petites villes de la province Proconfulaire, contre lesquels neancol.r.225.1.c moins ils ne firent depuis aucune poursuite. 'Mais celui contre ep.68.162.p. 124 1.b[177.1.d] qui ils declamoient avec plus d'aigreur estoit Felix d'Aptonge. in Ciel 3.061. qu'ils appelloient la fource de tous les maux : 2 & il est aisé de juger P.192.2.b.c. p.192.2.b.c.
a ep 162.p.279, par là avec quel soin ils s'estoient informez des crimes de ceux qu'ils condannoient si ignominieusement; puisque la cause de

Felix ayant esté examinée avec une extreme rigueur, il sut in Cre.1.4.c.45. declaré innocent, [ comme nous le dirons en son lieu. ] 'Aussi ces p.208,2.b. pretendus coupables laisserent d'eux une bonne reputation à la

posterité dans leurs Eglises, & l'on en faisoit memoire [parmi les morts.

[ Voilà quel fut le jugement de ces 70 Everques, ] dont Saint Augustin dit qu'ils firent tout ce que leur inspira la passion qui les aveugloit. On n'y vit rienqui sentist la gravité d'un jugement: on ne tint point de seances solennelles, comme les Evesques ont accoutumé de faire quand ils ont à examiner des affaires importantes. Il n'y parut ni accusateur ni accusé: on ne produisit point de témoins ni de pieces pour prouver le crime de ceux que l'on vouloit condanner; il n'y eut que de la fureur, que de la fourberie, que du tumulte, que tout ce qui accompagne ordi-

nairement la fausseté & l'injustice. 'Ils firent neanmoins des actes de cette condannation qu'ils avoient prononcée si temerairement contre des absens, sans a dicol.d.3.c.14. connoissance de cause; & ils les produisoient souvent. b Ils furent P. 225, 1.6.
6 C. 18, P. 227, 1a citez par le Pape Melchiade dans le Concile de Rome. C Ni le c.14.P.225.Ld. jour ni l'année n'y estoient point marquez. d'On y lisoit les avis premierement de Second de Tigise qui estoit le chef, puis de

tous les autres qui concluoient à n'avoir point de communion in Fulg c. 16.p. avec Cecilien & ses collegues. Nous avons encore celui de Marcien l'un d'entre eux, qui porte que ni ceux qui ont offert de l'encens ou livré les choses sacrées, ni ceux qui sont ordonnez

abc.p.3.2.h.

ер. 161.р.277. 2.4.-

275.276.

dans le schisme par les Traditeurs, ne peuvent demeurer dans l'Eglise de Dieu, à moins qu'ils n'aient fait connoistre leur douleur par leurs gemissemens & leurs cris, & n'aient esté reconciliez par la penitence : & que partant il ne faut point communiquer avec Cecilien ordonné dans le schisme par les Traditeurs. Ils pretendoient estre assurez des crimes de ceux ep. 162 p 270 p. qu'ils condannoient; mais ils ne marquoient point dans leurs acold 3 c. 14actes furquoi ils s'en tenoient affurez. Ils reconnoissolent dans in Greldez, p. leur decret contre Cecilien, qu'il les avoit invitez à le venir 200.1.b. trouver [ dans l'Eglise. ]

### ARTICLE IX.

Les schismatiques or donnent Majorin, & repandent leurs calomnies par toute l'Afrique.

A PRES que les schismatiques se furent ainsi separez de Optilis. P. 42.42 l'Eglise ( en se separant de la communion de Cecilien , ) il fallut encore elever autel contre autel. & celebrer une ordis nation illegitime. 'Car' Lucille enflammée de colere comme Auguin Cre la une furie, prefloit instamment que l'on ordonnast un nouvel cas, p. 185 a.b. Everque contre Cecilien, comme contre un homme condanné ainsi qu'il se justifia depuis sous le Proconsul Zenophile. On ort Opt. P. 42.4. donna donc Evelque Majorin domestique de Lucille mesme qui a robart 50A le faisoit elire. Il avoit esté Lecteur sous Cecilien lorsqu'il estoit encore Diacre, 'comme on remarque que tous les Lesteurs n.p.125. Caciliani. estorient soumis à quelques Diacres. Paulinqui a écrit la viede Anib, vit. p.90-

Saint Ambroife, dit qu'il estoit sous un Diacre qui avoit soin de b. huy: Et il paroist qu'il estoit alors dans le Clergé. [ Je ne scay p.38.g. peanmoins fi les terrores de l'histoire "ne marquent point quelque chose de plus : savoir que Majorin estoit Lecteur dans l'eglise dont Cecilien comme Diacre estoit titulaire. On ne marque

point qu'il ait eu de degré plus eminent . ]

'Il fut ordonné par les Traditeurs du Concile de Cirthe : Saint Opr p. 40.2/42. Optat & Saint Augustin paroissent formels pour dire qu'il le sur a suffictost aprés la condannation de Cecilien, & par le mession Grep. 1831.b. Concile des 70 Evesques. Je ne croy pas en estet qu'il y ait aucun lieu d'en douter, ni qu'on trouve aucun endroit où ces deuxchoses soient distinguées pour le temps : ce que nous remarquons pour montrer que le Visiteur donné aux schismatiques de Carthage, doit avoir precedé l'election de Cecilien & le mort

de Mensurius.

'S Augustin dit que le premier auteur des Donatistes, fut un 311, 311. h.69.p.11.1.d. Donat qui estant venu de Numidie & ayant divisé le peuple Chrétien contre Cecilien, avoit ordonné avec d'autres Evesques

de fa faction. Majorin pour Evefque de Carthage: [ C'est fans cold.3c.12.p. doute] 'ce Donat des Cases-noires qui fut condanné à Rome 224.24 | cp. 164. comme le premier auteur de tout le mal, a & que S. Augustin dit 280 1 birettile, avoir eu l'ambition de vouloir estre maistre de toute l'Afrique, 6-21-P-15-1-2 b & avoir le premier elevé dans Carthage autel contre autel. a abc, p. 31 d.

6 avoir le premier eleve dans Cartnage autei contre autei.

6 in Cre.l. a.c., [Mais pour avoir eu la principale part à l'ordination de Majo-

rin, cela n'empesche pas que Second de Tigise n'y ait fait la principale fonction.}

'Aprés ce Concile seditieux, où des Evesques s'ostoient laissé

corrompre par une femme, eles schismatiques avant que de sortir de Carthage, envoyerent partout des lettres telles que la jalousie [ & la haine contre Cecilien ] les leur fuggera, pour faire entrer le mensogne dans tous les esprits par les faux bruits qu'ils renandoient . Ils publicient contre Cecilien & ses ordinateurs le crime dont ils eftoient eux melmes coupables, croyant qu'en failant passer les autres pour criminels, ils passeroient pour innocens. Saint Optat avoit mis ces lettres dans fon recueil pour les conserver à la posterité: [ mais on ne les a point encore

trouvées. ] S. Augustin parlant de ces lettres envoyées presque par toute l'Afrique. On ajouta foy, dit-il aux lettres du Concile, comme on le devoit effectivement; & on crut qu'il s'estoit perdu une partie du froment dans le champ du Seigneur, quoique le venitable froment semé & predestiné [ pour la vie eternelle] subsistast toujours fermement enraciné, & continualt à porter son fruit ; L'on crut "innocemment ce que portoient les lettres du Concile, falut senparcequ'il n'y avoit rien dont on ne pust croire des hommes scientis. coupables, ni que l'Evangile défendist de croire. Mais quand on vit que les accufateurs portoient leur fureur & leus obstination jusques à une separation sacrilege, plutost que de ceder à l'autorité de toutes les Eglises de la terre . [ qui demeuroient dans la communion de Cecilien, aprés divers jugemens rendus, comme nous verrons, en fa faveur, ] les veritables Fideles que ces fausses acculations "avoient obligez de se separer de cet Evesque, recon-alienaverar.

nurent bien que s'ils perfutoient dans la communion des accufateurs, il falloit demeurer separez de celle de toute l'Eglise.Ils aimerent donc mieux croire à l'Evangile de J.C.qu'au jugement de leurs collegues; & ainsi plusieurs tant des Evesques que des

Ecclesastiques & du peuple, se réunirent [à Cecilien & ]à l'Eglife Catholique

[Ce fut donc par l'ordination de Majorin qu'on vit toute l'Afrique divisée en deux partis.] & que dans plusieurs Eglises il ep. 161. p. 279. y avoit deux Evesques ordonnez, l'un par Majorin. [& l'autre par 2.6. Cecilien, ou par ceux de leur communion.] Pour les provinces p. 280. 1.6. qui estoient hors de l'Afrique, elles demeuroient toujours unies à Cecilien [qui fans doute n'avoit pas manqué de les informer de la justice de sa cause : au moins nous verrons que Constantin-se

declara d'abord pour luy contre ses adversaires . ] 'Les schismatiques n'eussent pas aussi manqué de leur écrire c.d. contre Cecilien, si les crimes qu'ils luy imputoient eussent esté veritables:mais ils voulurent attendre que la longuent du temps donnast quelque poids à leurs calomnies, avant que d'en venir à un jugement [regulier & canonique : ] ou ce qui est encore plus vraisemblable, parcequ'aprés avoir condanné Cecilien comme il leur plut, ils se croyoient en sureté par leur grand nombre . & n'osoient pas poursuivre une si mauvaise cause devant d'autres juges, qui n'estant point corrompus pourroient aisément reconnoistre la verité. Mais quand ils virent ensuite que toute la terre demeuroit unie de communion avec Cecilien, que c'estoit à luy que s'adressoient les lettres des Eglises d'outremer, & non pas à celui qu'ils avoient si injustement ordonné en sa place, ils enrent honte de demeurer dans le silence, parcequ'on auroit pu leur reprocher qu'ils souffroient que tant d'Eglises, faute d'estre averties recommuniqualient avec des Evelques condannez . & qu'ils fe separoient eux mesmes de la communion de toutes ces Eglifes innocentes, en laissant par leur silence, hors de la communion de toute la terre, l'Evesque qu'ils avoient ordonné à Carthage. Ils prirent donc enfin le parti d'accuser Cecilien devant les Evesques d'outremer, se promettant de deux choses l'une ou de satisfaire pleinement leur passion, s'ils pouvoient faire en forte par leurs artifices qu'il fuccombaît fous leurs calomnies, ou s'ils n'en pouvoient venir à bout, de ne se pas desister pour cela de leur injuste separation, mais de dire pour s'excuser, ce que disent tous les chicaneurs, lors mesme qu'ils ont esté le plus clairement convaincus, qu'ils estoient tombez entre les mains de mauvais juges.



## 

### ARTICLE X.

Constantin maistre de l'Afrique donne de l'argent & des prévileges aux Eglises Catholiques gécrit à Cecilien contre les schismatiques

L'AN DE JESUS CHRIST 313.

L'ne paroist point que les schismatiques aient rien fait pour tascher de justifier leur conduite aux Eglises d'outremer, jusqu'aprés que Constantin se fut rendu maistre de l'Afrique. Ce Prince destiné de Dieu pour rendre la liberté a l'Eglise, ayant passé les Alpes pour faire la guerre à Maxence qui tenoit l'Italie & l'Afrique, "le défit enfin auprés de Rome le 28 d'octobre en V.Constan-Pane.6.p. 146 l'an 312. Maxence s'estant trouvé noyé aprés la bataille, ]'on tin \$ 26

Zof.1.2.p.677. 326.d.

luy coupa la telle pour la montrer au peuple ; ac fur la fin de Pane 7. P. 173. l'hiver [ en 31 3,]on l'envoya en Afrique, comme pour confoler cette province que Maxence s'estoit efforcé de ruiner. 'Aussi Aur. V.p. 526b. l'Afrique la receut avec une extreme joie . dLa ville de Cirthe Pane.7 p.173 furtout avoit beaucoup fouffert, ayant esté affiegée & ruinée durant la guerre de Maxence contre Alexandre : Constantin la rétablit, l'embellit, & luy fit porter le nont de Constantine [ qu'elle garde encore aujourd'hui : d'où vient que Silvain & Petilien sont nommez indifferemment Evesques de Cirthe ourde Constantine.

Entre les edits que le nouveau zele de la religion fit faire alors à Constantin, Eusebe nous en à conservé deux adressez à Euflie, c.s.p. Anulin , Youe Constantin avoit fait Proconsul d'Afrique , ou qu'il y avoit envoyé, [ 'si l'on veut que ce soit celui qui avoit exercé la mesme charge en 303 & 304 J'Le premier de ces edità

est pour faire rendre tous les lieux appartenans aux Eglises Catholiques des Chrétiens, qu'on pouvoit avoir usurpez [durant la persecution. Le second est plus celebre & plus important. ] Ibid. 5 32. 'C'est celui par lequel Constantin exernre les Ecclesiastiques de

C.7.P.394.

39 3.c.d.

c.5.p.390.c.d.

toutes les fonctions civiles . [ Cet edit ne peut pas avoir esté fait avant le commencement de 313, ni aussi beaucoup plustard, ] 'puisqu'il paroist estre marqué dans une loy du 30 octobre de la mesme année.

Cod. Th. 16.t. 2. L.1.p.20. Euf.p. 394.c.

'Constantin y dit positivement que ce privilege sera pour l'Eglise Catholique dont Cecilien estoit le chef : [ d'où l'on peut juger qu'il favoit déja l'opposition que les Donatistes faisoient L'an del.C. 313.

LES DONATISTES.

à cet Evesque. Mais cela paroist bien davantage dans une lettre qu'il écrivit à Cecilien mesme, Jdans le mesme temps ce semble n.p.293. 1.2. qu'il adressa à Anulin l'edit dont nous parlons. 'Constantin luy c.6.p. 393. mande d'abord qu'il avoit resolu de donner quelque somme d'argent à divers ministres de l'Eglise Catholique, pour distribuer dans toutes les provinces, dans l'Afrique, la Numidie, & les Mauritanies: & que dans ce dessein il a écrit à Urse receveur general de l'Afrique, de luy mettre entre les mains une certaine somme qu'il feroit distribuer suivant le billet qu'Osius suy envoyoit, & que si la somme ne suffisoit pas, Heraclide intendant de son domaine avoit ordre de luy fournir tout ce qu'il luy demi x231- " manderoit. Et parceque j'ay appris, ajoute t-il, qu'il y a des τώσης. " personnes d'un esprit" turbulent, qui veulent corrompre le peu-TIL UNO ... ple de la tres fainte Eglise Catholique \* par des divisions dangenodition., reuses, sachez que j'ay donné ordre de ma propre bouche au " Proconful Anulin, & à Patrice Vicaire des Prefets, de veiller à " cela fur toute autre chose, & de ne point tolerer ce desordre. "C'est pourquoi si vous voyez des personnes continuer dans cette , folie, adressez vous aussi-tost à ces officiers, & faites leur vos " plaintes, afin qu'ils punissent les seditieux comme je le leur ay

n commandé.

Elle n'eft pas dans Rufin.

On voit la moderation de Cecilien dans le peu d'usage qu'il a fait d'un ordre si favorable: & S. Augustin l'auroit sans doute relevée, s'il avoit vu'cette lettre lorsqu'il écrivoit contre les Donatistes. S.Optat aussi n'auroit peut-estre pas dit absolument] 'que Constantin ne savoit rien encore de l'affaire des Donatistes , Opt.l.t. p. 43 c. lorsque ces schismatiques la porterent devant luy . Il ne se trompe pas neanmoins dans le fond, puisque ce qu'il veut dire principalement, c'est que personne ne s'estoit encore adressé à Constantin pour terminer ce differend . Car son dessein est de montrer que les Donatistes se sont les premiers adressez à luy. pour le méler dans les affaires de l'Eglise; & qu'ainsi ils avoient grand tort de se plaindre que les Catholiques fissent la mesme , chose, & de dire comme ils faisoient, Qu'ont de commun les , Chrétiens avec les Rois, & les Evesques avec la Cour? [Saint Augustin emploie plusieurs sois le mesme raisonnement. ['Il Aug.ep., 8.p. blasme principalement les Donatistes, de ce qu'avant que de 66.1.2. s'adresser à l'Empereur, ils n'avoient pas porté leurs plaintes contre Cecilien aux Evefques d'outremer, s'ils avoient fujet d'en faire quelqu'une. [ Voici donc comment Constantin fut engagé à se méler du schisme des Donatistes. ]

#### 

#### ARTICLE XL

Lei schismatiques accusent Cecilien devant Constantin demandent d'estre juget par des Evelques des Gaules Constantin l'eur donne S. Materne de Cologne, S. Marin d'Arles & S. Retice d'Autum. Quels ésoient les deux premiers

Aug.ep.68 p. 113 2 c d Euf. n.p.197.1.c. 'A NULIN ayara receu la lettre de Conftanín , c'est à die la loy pour l'immuniré des Clers, il la fic savier à Cecilien & aux Eccléfastiques de sa communion, [felon que le portoit la loy messine , ] les exbarant en messine temps à sappliquer au cualté de Dieu avec la reverence due à la sainette de la loy Chrétienne , pusiqu'on leur accordoit une immunité contiere, & a réabilir l'unité par un consistement universit. [Ceciliem témoigna sans doute qu'il n'avoir point de plus grand desir. 1

Il paroifi qu'Amulin ne crut pas devoir faire part de cette loy aux Donatiftes, [qu'elle ne regardoit pas. Cela les irrita Au .p.131.4. fars doute: ] Et peu de pours aprés, quelques uns des Evefiques (Chifmatiques, Jaccompagnez d'une multitude de peuple, vinrent trouver Anulin, pour luy faire des plaintes contro Cecillen.
Ils luy prefenterent une requelte fans feau , avec une liaffe de deparkapes.

paper sterice & pour infeription, "Production de l'Eglife Catholi-"
que contenant les crimes de Cecilien, donnée par le parti de "
Maiorin Carseel le nom qu'il proposent d'abord avant que de "

Majorin. 'Car c'est le nom qu'ils prenoient d'abord avant que de «
s'appeller le parti de Donat.

Opulipa 34 'S. Optatraporte es paroles d'une requeste que les Donatistes

avoient adretife à Cooffarin. Nous nous adreffons à vous, tres «
excellent Prince, pareque vous effest dure race juht e, & fils «
d'un pere qui n'a point exercé de perfecution comme les autres «
Empereurs fescollegues. Comme donc les Gaules ne font point «
tombées dansée crime [d'avoir livré des chodes facrées, ] & qu'il «
y a des disputes entre nous & les autres Eresques d'Afrique, «
nous fuppiloos voitre pieté de nous faire donner des juges dans «
les Gaules. Donné par Lucien, Digne, Naffuse, Caption, Pictos «
Les Augus et & les autres Evenques d'années pari « Cette requelle eff » Nere «.

apparemment celle que nous venons de dire que les Donatifles

Augep 45, p. avoient presentée à Anulin sans la seeller, '& qui estoit attachée
au sac où estoit leur liasse de papiers. [ Mais je ne sçay si ce qu'en

raporte

I 'andeJ.G. 313.

raporte S.Optat, est la requeste entiere, ou si ce n'en est que la conclusion. Le dernier paroist neanmoins le plus probable . ] 'S. v. R. p. 164. Augustin parle plus d'une fois de cette requeste, par laquelle les "ep. 61, p. 279. Donatistes faisoient Constantin le juge, ou au moins le maistre d'une affaire purement ecclesiastique. C'est assurémente ce qu'il ep.171. P.225. i.c. appelle autrepart les lettres des Donatistes, par lesquelles ils demandoient que les différends des Evelques d'Afrique fussent jugez par des Prelats d'outremer.

'Anulin ayant receu les papiers des Donatiftes, manda l'état ep.62.p.1122 des choses à Constantin par une lettre que nous avons dans S. c.d.

"Augustin, '& qui fut lue dans la Conference de Carthage, boù Cart.c. \$ 116. elle est datée du 15 avril 313, quoique cette date, selon d'autres, 320, P. 578. foit celle de la requeste des Donatistes. Il luy envoya en mesme Aug p. 123 2 d temps certe requelle & les autres papiers des Donatiftes, comme d'élCart.c. 1.5 ils l'en pressoient instamment, sans neanmoins rien faire qui pust 2204 prejudicier à Cecilien. Il semble qu'outre la requeste & la liasse,

subjettie il ait encore envoyé "d'autresactes sur la mesme affaire, [ peut-

estre quelques procés verbaux qu'il avoit faits. ]

'Il y en a qui croient qu'il envoya tout cela par des Donatistes, Aug.v.R.p.165. , & ils se fondent fur ce que dit S Augustin; Pourquoi donc vos inPar.Lit.c.p. deputez ont-ils esté trouver Constantin ? Pourquoi l'ont-ils fait 9.2b.

» juge de leur cause? Neanmoins S. Augustin mesme en un autre epapapage ac.

endroit se contente de dire qu'îls luy envoyerent leurs requestes. [ Anulin dans fa lettre ne parle point non plus de deputez. ] Constantin écrivant au Pape, ne parle aussi que des papiers que Eustro. c.s.p. Anulin luy avoit envoyez,où Cecilien estoit accusé de divers cri- 391.2

mes/Mais dans une lettre posterieure, il dit que les schismatiques Bat. 314.5 44. l'estoient souvent venu importuner, & particulierement contre Cecilien: [ de forte qu'ils peuvent luy avoir deputé depuis. ]

Theftoit dans les Gaules lorsqu'on luy envoya toutes ces pieces. Cod. Th.chr.

S.Optat raporte que quand il eut lu la requeste des Donatistes, Opt.1.1. P.44.2. " il répondit avec indignation; Vous demandez que je vous juge

,, en ce siecle, moy qui attens à estre moy mesme jugé par Jesus

, CHRIST. Neanmoins ces paroles se trouvent dans une lettre act.p. 284.b. écrite deux ans depuis. Ecrivant aussi tost aprés au Pape, il té- Eusp 391. L. moigne qu'il avoit beaucoup de douleur de voir le peuple Chrétien separé par des factions contraires, & les Evesques divisez les uns contre les autres; particulierement dans une province si peuplée, & que Dieu luy avoit foumife fans qu'il luy en euft couté aucune peine.

Tlaccorda neanmoins aux Donatistes les juges qu'ils deman- Augen 171 p. Hift. Eccl. Tom. VI.

Opt p. 44-a Euf p. 391.c. # Aug. ep. 166. P. 289.1.b. Bar. 314. 45. 5 44

Gall.chr.

doient, '& nomma pour cela Materne Evesque de Cologne, Retice d'Autun & Marin d'Arles laissant aux Evesques l'examen& le jugement de cette affaire, & n'osant pas juger luy mesme la cause d'un Evesque. Il choisit ces Prelats comme les plus estimez & les plus capables de terminer cette affaire selon la justice, parceque c'estoient des personnes dont la vie estoit toute pure, & la conduite aussi sainte que leur caractere: 'Aussi les deux premiers sont honorez aujourd'hui comme Saints par-

Conc.t.4.p. 101 3.b.

leurs Eglises; '& Marin a receu ce titre dés le V. siecle dans le fecond Concile d'Arles, I Nous le verrons l'année fuivante prefi-Bar, 14, sept. £ der au Concile assémblé de tout l'Occident. ] 'L'Eglise honore

aujourd'hui un Saint Materne le 14 de septembre; [ "& c'est Note 6.

Sur.23.08t.p. 338.1 2.

apparemment celui mesme dont nous parlons. La plus ancienne vie de S.Severin l'un de ses successeurs, en parle fort honorable-Gall chr. t.1.p. ment'M. de Ste Marthe le mettent comme le premier Evefque de Cologne: [ & c'est sans doute la tradition de cette Eglise, ] Sur. 9.11.06. p. 'puisque la vie de S. Gereon & celle de S. Brunon content S. 142./12/170./26. Evergiste successeur de S. Severin, pour le troisieme Evesque, [ne 2300. P.3586. mettant point sans doute Euphrate en ce rang, ] 'non plus que celle de S.Severin, à cause de ce qu'on pretend qu'il tomba dans l'Arianisme. [On peut remarquer que S.Athanase parlant de cet

Ath.folp \$22.2 Euphrate qu'on fait successeur immediat de S.Materne, l'dit que

Cologne effoit metropole de la Gaule superieure. ["Il y a affez lieu de croire que S.Materne gouverna d'abord V,la note 6. tous les pays qui font aujourd'hui les dioceses de Treves, de Cologne, & de Liege; & qu'ensuite il se dechargea de celui de Treves sur S. Agrece qui en estoit Evesque en 314, & se retira à Cologne. Si cela est veritable, nous y trouvons un juste sujet d'admirer l'humilité & le desinteressement de S.Materne . Car la ville de Treves estoit alors beaucoup plus considerable que celle de Cologne, estant la residence ordinaire des Empereurs; ce qui la rendoit la capitale des Gaules, de l'Espagne, & de Mol. (B.p. 197. l'Angleterre . ] 'On tient que Saint Materne aprés estre mort à

1 Sur. 29. may, Cologne fut porté à Treves, & enterré dans l'eglise qui porte p.314.5 9. Cologie lui porte a Treves, de cirche dans regine qui porte sir.9.0et.p.141. aujourd'hui le nom de S.Matthias. On en cite une vie, & l'on assure qu'il a fait beaucoup de miracles, soit durant sa vie, b soit 29,may,p. aprés la mort. 334. 9 9.

BE BEBERT BREDE BREDE BREDE BREDE BREDE BREDE BREDE

#### ARTICLE

De Saint Retice Evefque d'Autun.

[ CAINT RETICE est plus celebre parmi les anciens que S. Materne & que Marin. Saint Jeromedit qu'il avoit eu une Hier, ville \$2, tres grande reputation dans les Gaules. \* S. Augustin dit que les page.d. actes du Concile de Rome, où estant juge avec le Pape, il avoit " Aug.in Jul.!. condanné Donat & absous Cecilien, faisoient voir qu'il avoit impl. 16.55.p. condame Louis Caudous Centeri, tamana and the life of the condame Louis Centeri, tamana autorité dans l'Eglié durant fon epifopat. b II 151.1d. l'appelle un homme de Dieu, & il oppose son nom aux. Pelagiens, in Juli 1.6.7 p. le joignant à cette assemblée venerable de personnes saintes & 372,2,0 illustres par leur doctrine, qu'il produit pour prouver le peché

originel. S.Gregoire de Tours affure qu'il effoit d'une race tres Gr Tgl.C.c. noble, & qu'il se rendit illustre par la connoissance des lettres. 75 P.472. Saint Jerome luy attribuéeneffet de l'eloquence, curl'discours Hier. ep. 133.t. orné, rapide, & elevé, comme effoit ordinairement celui des 3-P-77-b Gaulois, un style sublime & magnifique. ep.6.t.t.p.53.".

'On remarque de luy qu'aprés avoir passé les premieres années Gr. T.P. 471. de sa jeunesse, il avoit une femme qui avoit la mesme modestie & la mesme sagesse que luy. Ils s'unirent ensemble not d'une alliance charnelle, mais d'une charité toute spirituelle & toute pure. A la continence ils joignirent les aumofmes abondantes, les frequentes veilles, & une application continuelle à l'exercice des bonnes œuvres. 'Ils passerent plusieurs années de la sorte, p-475infaues à ce que la femme estant preste de mourir, elle dit en ,, pleurant à son mari; Je vous prie, mon tres cher frere, que quand

, vous aurez achevé vostre course, on vous mette dans le sepulcre où l'on va renfermer mon corps; & que comme nous avons tous , deux confervé l'amour de la chasteté dans un mesme sit, nous

n puissions aussi nous réunir en un seul tombeau. Aprés ces paroles elle rendit son esprit qui fut elevé dans les cieux : & Retice sut porté [ quelque temps aprés, ] par l'election du peuple, fur le throne episcopal de la ville d'Autun, où il fit paroistre une pieté si eminente, que la sainteté de ses actions egaloit la grandeur de la grace [ & de la dignité ]episcopale.

Quelques aus croient que ce fut luy qui instruisit le premier Gall, chr.c. a.p. l'Empereur Constantin aprés la vision qu'il eut de la Croix f en 25,2l'an 311 ou 312. Nous n'en savons rien de positif. Hest certain feulement, comme nous avons vu, qu'il le donna pour juge aux

L'an de I.C.

Donatifies, comme un Evesque dont il faisoit une estime par- 313ticuliere. Nous verrons dans la fuite ce qui fe passa en cette affaire, & comment Retice affifta encore l'année fuivante au Concile d'Arles. On ne scait point combien il vécut depuis Gr.T.P.47 3. cela; ] 'mais feulement qu'il arriva à la derniere heure par les

divers degrez des graces spirituelles dont Dieu le remplissoit, & avec une plenitude de vertu qui s'estoit toujours persectionnée Both a mayor. & conformmée de plus en plus. On tenoit à la fin du VI. fiecle, gåd. qu'il avoit fait apporter à Autun de l'eau du Jourdain, [ depuis

fans doute que Constantin sut devenu maistre de l'Orient en 323; ]& que S. Amateur Evefque d'Auxerre estant venu à Autun [ l'an 418, ] prit de cette eau pour en guerir trois lepreux. Gr.T.p.473 Il fut réuni dans le tombeau avec sa chaste epouse: & on

474pretend que cela se fit avec divers miracles qu'on peut lire dans Gallehr. 1.2.P. S. Gregoire de Tours. On fait memoire de luy dans le breviaire d'Autun Joù l'a feste est marquée le 19 de juillet. Elle l'est aussir a SaufEp.445. dans le martyrologe de M. du Sauffay, Mais elle ne l'est point dans le Romain,ni mesme dans celui de Ferrarius, & quand son

Eglise ne l'honoreroit pas comme un Saint, on ne luy pourroit Aug.in Julle, pas disputer ce titre, quiluy appartient & par ses actions, ] & par l'autorité de S. Augustin ; 6 de Saint Jerome qui le qualifié Bienheureux, & de S.Gregoire de Tours. d Caffien que l'Eglife V.S.Sim-Gr.T.P.472. honore auffi comme un Saint, fut fon fuccesseur. Adon parle de plice Ado, an. 306, S.Retice, à qui il attribuë, comme S Jerome, une reputation fres

celebre.

[Il l'avoit acquife par sa plume aussi-bien que par ses actions. ] Aug.in Jul. Lr. Saint Augustin cité de luy quelques paroles d'un discours où il 53. 5-366 2-a b. parloit du battefine & du peché originel . S. Jerome dit qu'on f Hier,v ill.c. lisoit de luy des commentaires sur le Cantique des cantiques, & 82.P.194.d. un autre grand onvrage contre les Novatiens : 'mais qu'il n'en avoit rien trouvé davantage. 'Il demanda instamment à Rusm epi35 p 78.cd. une copie de fon commentaire fur les Cantiques; '& ilen donna des copies à diverses personnes pour le lire. Neanmoins Sainte Marcelle luy en avant auffi demandé une lor fou il eftoit à Rome vers 383, jil luy répondit que ce n'estoit pas un livre propre pour une personne savante comme elle esteit; que l'auteur y faisoit

plus paroiftre d'elequence que d'erudition; qu'il n'avoit pas eu assez soin des instruire par la frequentation des Juifs, & par la lecture d'Origene & des autres anciens commentateurs; en un mot, qu'il y trouvoit beaucoup plus de choses qui luy deplaisoient que d'autres qui le fatisfissent'Il marque en particulier quelques

p.76.b.

P.140.

L'an de J.C. 313.

LES DONATISTES.

unes des fautes qu'il y trouvoit, comme d'avoir dit que Tharsis estoit Tarse en Cilicie, & que l'or appellé Ophaz marquoit S. Pierre, parcequ'il confondoit Ophaz & Cephas. Il reconnoist p.78.c. neanmoins que Joseph ett tombé dans la premiere de ces fautes: '& depuis cette lettre il ne laisse pas de parler avantageusement v.ill.c,82.p. de S.Retice dans son traité des hommes illustres. Nous n'avons 294. plus rien de tous ses ouvrages, bhors ce qu'en cite S. Augustin, & p.76. un endroit de son commentaire sur les Cantiques conservé dans l'Conce. 1.p.

#### ARTICLE XIII.

l'apologie d'un Beringer

Constantin joint le Pape Miltiade aux Evesques des Gaules pour juger l'affaire de Cecilien: De S.Mirocle & S.Eustorge Evesques de Milan.

OILA quels estoient les Presets des Gaules que Constantin donna pour juges aux Donatistes, conformément à ce qu'ils luy avoient demandé.] Il en écrivit à ces Prelats: & Eufl. 10, c.s.p. afin qu'ils eussent une plus ample information de l'affaire, il leur 391.c. envoya copie de toutes les pieces qu'il avoit receuës d'Anulin. 'Il ordonna qu'ils se transporteroient en diligence à Rome pour b.c. y juger l'affaire conjointement avec le Pape, que Cecilien s'y rendroit aussi par mer, avec dix Evesques tels qu'il jugeroit propres à défendre sa cause, & qu'il en viendroit de mesme dix autres du parti contraire. On lut dans la Conference de Aug, col.d. 3, c. Carthage la lettre d'Anulin, par laquelle il mandoit à Constan- 12-P.1241.d. tin qu'il avoit notifié cet ordre aux deux parties, & qu'elles avoient promis d'y satisfaire. 'Il y a dans les titres de la Confe- Cart, b 3.t 318. rence, que Cecilien y devoit aller avec dix de ses Ecclesiastiques; P.149. [mais ily a apparence que c'est une faute.]

'Celui qui estoit alors assis sur la chaire de Saint Pierre estoit Buch.p.2721 Miltiade, comme les manuscrits de Saint Augustin & tous les Eus.p. 191. a. anciens] l'appellent ordinairement : des nouveaux le nomment : Aug. B. ep. 4; Mekhiade. On le fair Africain. Quelques uns disent qu'il avoit & Boll, pont, p. esté Prestre sous S.Marcellin. Il avoit succedé le 2 juillet de l'an 46.f. V.la perfide 311, à Saint Eufebe ["Confesseur de la discipline de l'Eglise sur f Aug in Pete"

Diocletien \$ 39

la penitence. ] Dans la Conference de Carthage en 411, on lut 16. p. 87.2.c. des actes qui portoient que Miltiade, qu'on suppose avoir alors & Aug.col.d.x. esté Pape, avoit envoyé des Diacres au Preset de Rome, avec c.18, p.227, 2, al des lettres de Maxence & du Prefet du Pretoire, pour recevoir 236.1,b.

les lieux & tout ce qui avoit esté osté aux Chrétiens durant la 313persecution; Maxence ayant ordonné qu'on le seur rendist. Ce fut sous son pontificat que l'Eglise Romaine vit le changement le plus agreable qu'elle eust pu souhaiter, par la conversion de Constantin, & sa victoire sur Maxence. Il ne faut pas douter que Miltiade n'en ait ressenti les premiers & les plus considerables. effets. Mais il ne s'en est rien conservé dans les mouvemens authentiques.

Euf.Lao. c.g.p. 'Constantin luy écrivit sur l'affaire de Cecilien : & il le prend 391. à témoin du respect qu'il avoit pour l'Eglise Catholique, & qu'il ne souhaitoit rien plus que de la voir entierement unie sans aucune division ni aucun schisme. Il le prie donc d'examiner l'affaire avec les trois Evesques des Gaules, de la maniere qu'il jugera la plus conforme à la loy sacrée [de l'Evangile, ] & de la decider autant qu'il se pourra suivant les regles de l'equité & de

Augen 162 p. la justice 'Ainsi il ne restoit plus aucun pretexte aux Donatistes de se plaindre mesme que le Pape & les trois Evesques des Gaules eussent entrepris de connoistre de cette affaire, puisqu'outre le pouvoir qu'ils en pouvoient avoir d'ailleurs, c'estoit l'Empereur qui, à la priere des Donatisses mesmes, envoyoit ces trois Eves-

ques pour juger l'affaire avec le Pape.

229.s.d.

Euf.p. 391.4. 'Constantin joint un Marc avec Miltiade dans le titre de la lettre, & l'établit de mesme juge de l'assaire des Donatistes. ["On doute quel peut effre ce Marc: mais l'opinion la plus Nore?" probable est que c'est Saint Merocle, ou plutost Mirocle, (car Opelis, p.44.b. on l'appelle d'ordinaire ainsi, )] qui estoit Evesquede Milan, &

Amb.dis.r.p. qui assista en effet avec le Pape au Concile de Rome 'Il est mis I OI C. par Saine Ambroise mesme entre ses plus illustres predecesseurs, lorsqu'il dit qu'il ne peut pas abandonner la foy & la succession qu'il a receue de S. Denys, d'Eustorge Confesseur, de Mirocle,

Enn.v. Epi p. & des autres anciens Evefques . Ennode luy donne le titre de Confesseur dans la vie de S. Epiphane de Pavie, dont la mere estoit de la famille de ce Saint. [ Il peut avoir succedé à Saint Materne, "qu'on dit avoir esté Évesque de Milan durant la V.S.Nahor.

Bar,ay, fept.f. persecution de Diocletien. ] Baronius raporte une epigramme d'un Mirocle Evesque, où il est dit qu'il avoit fait bastir une eglise de Saint Anathalon, dont il avoit sait peindre l'image sur

la muraille. Cette epigramme est donnée par Alciat. Le Pere Sirmond la cite. ["Il y en a neanmoins d'autresqui la tiennent V. S.Barnepour suspecte.] 'Mirocle n'assista pas seulement au Concile de bé note ... Conc.t.1 P. 14034 1429 6.

1. Ouelques uns mettent Myrocle on Myroclete.

L'an de J.C. 313.

Note 2

LES DONATISTES.

Rome, mais encore l'année suivante à celui d'Arles. [Nous ne favons pas ce qu'il fit depuis. ] 'Son Eglife & le martyrologe Bar. 1. dec. Romain l'honorent au nombre des Saints le 3.º de decembre, Mabimule, 1. 'quoiqu'on life dans un monument fort ancien qu'il est mort le Pilo. 30 de novembre. On marque qu'il fut enterré dans l'eglise 30 d.

V.S. Nabor. Porcienne auprés de S. Victor Martyr de Milan.

"Saint Euftorge fut apparemment fon fuccesseur. ] Car Saint Ambroife le met entre luy & Saint Denys. [ Ainsi il ne l'a pas precedé. Et s'il a fouffert quelque chose durant la persecution,] comme le titre de Confesseur dont il l'honore [ le fait juger , il ne le faut pas eloigner beaucoup du regne de Diocletien. Ainsi il aura gouverné entre S. Mirocle, & S. Protais J'qui estoit Evesque. Athapa. p 675 de Milan loríque S. Athanase vint en cette ville [en 345; ] & qui & Hilfranto ayant encore affifté au Concile de Sardique Jen 347, l'eftoit sans Bar, 346.64. doute le predecesseur immediat de S.Denys celebre en 355[Par ce moyen rien ne nous empeschera de dire que S. Eustorge de Milan, eft ] 'cet Eustorge d'Italie que S. Athanase met entre les Athor, 1. P 291. hommes apottoliques de fon temps, dont la foy eftoit entiere. b. ment pure & hors de foupcon. [L'Italie marquoit alors proprement les pays dont Milan effoit metropole. Et Saint Athanase pouvoit avoir connu S. Eustorge, soit dans le temps qu'il avoit passé en Occident avant l'an 345, soit dans le Concile de Nicée, auquel S.Eustorge peut aisément avoir affisté.

On fait la feste de ce Saint le 18 de septembre. Les additions du martyrologe de Bede la mettent le 17 & le 18. Les diptyques Mabi.muf.ta. de l'Eglise de Milan disent "qu'il mourut ou fut enterré le 19, Paro, V.la note 2. aprés avoir esté 17 ans Evesque. 'Nous avons'sa vie dans Mom- MS.p. 504. britius, dont tout ce que nous pouvons tirer, c'est qu'on pretend

qu'il estoit Grec, & qu'il bastit une eglise qui a depuis porté son p. 506 505 [Unh nom, & où il fut enterré aprés avoir gouverné 17 ans.

#### ARTICLE XIV.

Concile de Rome pour juger l'affaire de Cecilien.

[ DOUR retourner à nostre suite, Constantin dans la lettre à Miltiade, ne nommoit point d'autres juges pour l'affaire de Cecilien, que le Pape avec les trois Evesques des Gaules, ou au plus avec S. Mirocle de Milan.] 'Il ordonna depuis que l'on Bar, 314, 544. y ajoutast sept Evesques de la mesme communion, pour juger cette affaire avec les autres qui pourroient se rencontrer. 'Aussi Optil 1. P. 44.

Geo.fac.p.64. Baudr p.108, 109, 32

outre le Pape & lestrois Evefques des Gaules placez les premiers, il fe trouva encore au Concile de Rome quime Evefques d'Italie, Mirocle de Milan dont nous venons de parler, Florien de Cefne (dans la Romagne , 1 Zosique de Quintian d'ans la Rhecie du departement d'Italie, aujourd'hui Kintzen bourgade de Baviere fur le Dambeu un peu audefficaté de Pafau \* Amér Zéroise il va vereit fur le Dambeu un peu audefficaté de Pafau \* Amér Zéroise il va vereit peu de la company de la

4. acpartement d'Italie, aujourd'hui Kintzen bourgade de Baviere fur leDanube un peu audeflius de Paflau-1/prés Zorique il y avoit Stermie de Rimini, Felix de Florence en Tofcane, Gaudence de Pié, Conflance de Faeruza (dans la Romagne, Il Protere de Capoue, Theophile de Benevent, Savin de Terracine, Second de Paletfrine, Felix de Giftena prés de Rome, Maxime d'Ottie,

dapoue, a necopiuse de Derevent, savin de Letracine, second de Palefrime, Feixive de Giftems prés de Rome, Maxime d'Oltie, Bar 313/415.

Bar 313/415.

Evandre d'Urfin [ ou Adiazzo en Corfe, ] 'Baronius doute fi au lieu d'Urfin | ne faur pas lire Urbin. Le dernier est Donatien Baud-pasp. A Foro Claudii. On croit que c'est aujourd'hui Tolfa à 28 milles

de Rome à l'Occident, ou le chasteau d'Oriol dans le patrimoine de S Pierre.

Opened

'Ce fut devant ces 19 Evefques que la cause de Cecilien fut agrée. Saint Optat luy oppose Donat comme cher da parti conAug.col. d. 3c. traire. 'C'est Donat' Evefque des Cases-noires en Numidie; [qui V.la note 4-

37-P-34-3-a. paffe pour le premier auteur du schisme & qui en pouvoir estre Aug pl. 36-3-a alors le chef, s'il estoir Primar de la Numidie. J'Cecilien ne parut point au Concile comme juge: il y tint seulement le rang de partie & d'accusé: s' & il faut dire mesme qu'on y suspendie la

opp.p.4.4.b. purgé. Le Concile s'affembla le vendredi deuxieme d'octobre, Constanti & Licinius estant Confuls pour la troisieme fois ,

Augeoldise. [Ceft a dire en l'an 313.] Car le jour & l'année effoient marquez.

17.P.226.2... dans les actes qu'on en dressa.

"Il s'affembla dans la maifon de Faufte ffemme de Cooftantin,] au palais de Laran-fje'eft à dire ofemble dans una papartement de ce palais, où Faufte logeoir lorfqu'elle effoit à Romescar pour lors il y a appartence qu'elle effoit dans les Gaules avec Cooffantin. J'Baronius croit neammois que de ce que le Concile fe tint

dans le palaisde Latran cela luy suffit pour prouver que ce pa lais
avoit dellors esté donné aux Papes par Constantin, & que le
155. Concile s'y tint parceque e c'estoit le logement de Militade; 'd'où
il tire ensuite des conclusions tres remarquables, [ mais qui ne

regardent point les Donatiftes. Ce qu'on peut dire effre assurés installèrad, in par l'autorité de S. Jerome & de Prudence, c'est que des la fin spallèrad, in 1V. siecel in yavoit une egilé dans ce qui avoit effectures (jund.), para du IV. siecel in yavoit une spis dans ce qui avoit effectures particularité.

1. à rribus rabernis , dont on voit les ruines prés de Cisterne. Le siege episcopal a esté uni avec celui de Velitres. L'an de J.C. 313. LES DONATISTES.

le palais de Latran. Que si c'est celle que l'on a appellée Con. Bar, 31 2. 1 84. stantinienne, [comme je croy que personne n'en doute, il y a lieu

de presumer que ce fut Constantin qui la fit bastir.]

Le Concile tint trois seances: "Cecilien y sur present avec ses Carth., 1.313 accusateurs, qui comparurent sans la premiere seance.] "Tou-P.149. tes choses y surent discutées avec un soin qui sit voir combien les p.177.1bs.15.6 tes choses y surent discutées avec un soin qui sit voir combien les p.177.1bs.15.6 On examina les personnes des accusateurs; & ily-en eut qu'on apri. d. rejetta à cause des taches soint leur vie estoit noircie. De ce e ep.161. p.179. nombre sut sans doute Donat des Cases-noires, si neammoins il deut la hardiesse de se sonctions.) Il est certain qu'il avoua affez 2.b. de choses pour meriter d'estre condanné. Il sut convaincu, luy col.d. 3. c.11.p. present, d'avoir fair schissine à Carthage lorsque Cecilien n'estoit convent encore que Diacre. Il avoua aussi qu'il avoir rebattizé, & qu'il Opt.p.44b. avoit imposé les mains à des Evesques tombezs dans l'idolatrie,] contre la praique que l'Eglise suivoir alors, sen quoy nous ver-

rons que les Donatiftes l'imiterent.

'Ceux qui avoient esté envoyez pour accuser Cecilien, & que blAug.col.p. Donat produisoit pour témoins, davouerent qu'ils n'avoient 224.22. rien à dire contre luy. Ainsi les schismatiques furent reduits à 1.dep 162.P. alleguer pour toutes preuves les cris tumultuaires & seditieux 279.1.d. de la populace qui suivoit le parti de Majorin: Mais ils ne i d. ... trouverent pas des juges affez legers pour se laisser persuader f 2.4. par une si mauvaise preuve; & ils vouloient voir des accusateurs s. fixes, des témoins en forme, & toutes les personnes necessaires à juger une affaire de cette importance. On soûtint mesme aux blood.d.34.12. schismatiquesque toutes ces personnes estoient venues d'Afrique P.224-2.4 avec eux, & avoient esté presentes[à Rome: ]mais que Donat les avoit soustraites au jugement, [ depeur qu'au lieu de charger Cecilien, elles ne parlassent mesme pour luy.] Il promirent de les representer le lendemain; & Donat le protesta plusieurs fois: mais au lieu de le faire; & luy & les autres Donatistes ne voulurent plus comparoistre en jugement : en quoy Donat ne gagnoit autre chose que de n'estre pas present à sa condannation : car tout ce qui le pouvoit faire condanner avoit esté éclairci en sa presence, & par ses propres réponses. Voilà ce qui se passa le thid. premier jour du Concile.

\*\*\*\*

# \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$**\$** ARTICLE XV.

Donat eft condanné, & Cecilien absous.

Ful.n. p. 294.2. Aug ep. 161.P. 279.26.

N peut raporter à la seconde seance du Concile de Rome ce que dit S.Augustin, que quelques personnes donnerent une requeste d'accusation contre Cecilien. Cela obligea le Concile à discuter l'affaire tout de nouveau. On examina qui estoient ceux qui avoient presenté cette requeste, & enfin il se trouva

qu'on ne pouvoit rien prouver contre Cecilien.

Le fort des schismatiques estoit le Concile de Carthage, & ils objectoient une assemblée de 70 Evesques comme une autorité fort confiderable. On dit bien des choses furcela ; [ & il estoit bien aifé de voir ce qu'il y avoit à dire contre plusieurs d'entre ces Evelques . ] Mais les Peres qui estoient des personnes sort graves, aimerent mieux ne point entrer dans cette discussion qui entrainoit une infinité de fuites fascheuses dont on ne fust jamais forti. Ils crurent qu'il n'estoit pas besoin de savoir combien estoient ces Evesques, ni d'où on les avoit ramassez, & ils se contenterent de voir qu'ils avoient eu affez de temerité & d'aveuglement pour condanner avec precipitation leurs confreres absens sans les avoir interrogez. [Les Peres pouvoient aussi conco'.d.3.c.16.p. fiderer ce que dit Saint Augustin, Jque les schismatiques en renvoyant la cause à l'Empereur, avoient reconnu eux mesmes que

ce Concile n'avoit point suffi pour la terminer. 'M. Valois veut qu'on ait attendu à parler de ce Concile dans Aug.col. d. z.e. la troisieme seance. Ce fut celle qui termina le Concile. 'Les avis 17.P.126 2 2.bl de Miltiade & de tous les Evefques allerent à declarer Cecilien b Opr. In. p. 44. absous & purgé, & à condanner Donat des Cases-noires seul comme l'auteur de tout le mal. [S.Optat raporte ces termes de

Opt.p.44-b.c. l'avis de Miltiade, J'qui parla le dernier, & ferma le jugement: Puisqu'il est constant que Cecilien n'est point accusé par ceux « qui sont venus avec Donat, comme ils l'ont declaré eux mesmes: « & qu'il n'a esté convaincu en aucun point par Donat ; je croy « qu'il doit estre conservé dans son droit de la communion Ecclefiastique, & dans fon rang & fa dignité.

Aug.cp.161.p. 279.2.C.d.

S. Augustin raporte encore les autres paroles de cet avis, mais seulement en substance. Quand, dit-il, le Bienheureux Miltiade vint à prononcer la fentence definitive, combien y fit-il paroiftre de douceur, d'integrité, de fagesse, d'arnour pour internis

L'an del.C. 317. non aufus

verbe.

la paix! 'Il n'eut garde de rompre la communion avec ses collegues [ que l'on accusoit , ] puisqu'on n'avoit rien prouvé contre eux: (c'est Cecilien ; caronne voit pas qu'on eust parlé de Felix d'Aptonge: )[ & pour les accusateurs,] se contentant de charger Donat qu'il avoit reconnu pour l'auteur de tout le mal, il laissa les autres en état de rentrer, s'ils l'eussent voulu, "dans la paix

& l'union de l'Eglife. Il offrit mesme d'écrire des lettres de communion à ceux qui avoient esté ordonnez par Majorin, [ & de les reconnoistre pour Evesques; ] en sorte que dans tous les lieux où il se trouveroit deux Evesques à cause du schisme celui qui auroit esté ordonné le premier, fust maintenu, & qu'on n trouvast un autre evesché pour le dernier. O l'excellent homme! " s'écrie S. Augustin : O le vray enfant de la paix ! O le vray pere " du peuple Chrétien! Et enfuite parlant de tout le Concile; n Comparez maintenant, dit-il, le petit nombre de ces Evefques-ci " avec le grand nombre de ceux la , [ les 19 Evesques du Concile " de Rome avec les 70 du Concile de Carthage : ] mais jugez-en 77 par le merite, & non par le nombre . Voyez la moderation & la " circonspection des uns : voyez la ternerité & l'aveuglement des " autres. Dans les uns la douceur n'a point affoibli l'integrité, & " l'integrité n'a point alteré la douceur : dans les autres la fureur

27 a fervi de voile à la crainte, & la crainte d'éguillon à la fureur. 'Nous apprenons d'ailleurs, que Miltiade dans fon avis parla du cold, 2. C. 12.P. Concile de Carthage contre Cecilien

Tout ce qui se fit dans le Concile de Rome, fut sans doute Euf.n. P. 29. 2 écrit en mesme temps, & conservé avec soin, puisque les actes en d écrit en meime terrips, et conferve avec ioin, punique les actes en ... Aug.col.d. 3. furent produits dans la Conference de Carthage, et en diverfes c. 12,17 p. 214.4. autres occasions. <sup>c</sup> Le Concile les envoya à Constantin en luy diazé. 2.a. faisant le raport de tout ce qui s'y estoit passé, & il luy protessa de pr par'fa lettre ou par ses deputez, qu'on y avoit prononcé selon s Bar. 314/ 444

que la justice le demandoit; & que ceux qui avoient voulu accufer Cecilien, s'estoient eux mesmes trouvez coupables". Norz a.

[Voilà quelle fut la fin de cette celebre assemblée. JM. Valois Euf, n.p. 294+ en a fait l'histoire, que nous aurions pu inserer ici toute entiere, fi nous n'avions mieux aimé nous affujettir, autant que nous avons pu, à ne raporter que ce qui est formellement dans les auteurs . ] Le Synodique en parle, mais fort imparfaitement à fon ordi- Concti.p. naire.

1403.2.

#### ARTICLE XVI.

Les Donatistes se plaignent du Concile de Rome, particulierement de Miltiade qu'ils calomnient fans preuve.

### L'AN DE JESUS CHRIST 314.

Aug.ep.68.p. 124.1.2.

N jugement si sage, si moderé, si pacifique, rendu par des Evesques [demandez pour juges, & par le premier des Everques, ] devoit éteindre toutes les animolitez les plus aigries & les contentions les plus opiniatres. 'Les Peres du Concile

Bar.314.5 44. # Bar.f 45.

croyoient en effet avoir entierement assoupi toutes ces fascheuses Aug. ep. 162.p. disputes: & Constantin l'esperoit aussi. 'Cependant les Donatistes perseverent tous dans leur division criminelle; & ils firent bien-tost voir qu'ils n'avoient ni respect pour Dieu, ni egard à leur falut. Car ils continuerent à faire des choses qui les couvroient eux mesmes de consusson & de honte, & qui donnoient matiere aux ennemis du Christianisme de condanner la religion. Cod. Th. t. 6 p. 'Ablave que Godefroy croit estre celui mesme qui devint si celebre dans la suite du temps, b& qui pouvoit alors estre Vicaire, ou avoir quelque autre commandement Idans l'Afrique, ou Elaphe, comme d'autres lisent, den écrivit à Nicaise & aux autres, [ c'est à dire peut-estre aux Prefets du Pretoire; ] & Constantin en

347. 6 Conc,t. 1.p. 3432.b. . b|1421.C. d Bar. \$ 45,

eut connoissance par ce moyen.

9 450

'Mais outre cela, quelques uns des schismatiques vinrent ["d'Afrique ou de Rome, ] trouver ce Prince mesme, pour se V.14 note 9. plaindre que Cecilien estoit indigne du rang qu'il tenoit dans l'Eglise. Il leur répondit qu'ils ne pouvoient plus le dire, aprés

. Bar.6 45. f Euf.p. 392,b.

que l'affaire avoir esté terminée à Rome par les Evesques les 141 Euf. 110.c. plus capables & les plus irreprochables: '& neanmoins ils eurent 5.p.392bl Aug. affez d'obstination & d'emportement pour repliquer que l'on in l'et.c.16.p.87 2.d[ep.68.p.124. n'avoit point examiné la cause toute entiere, ni toutes les choses qui la concernoient; eque les Evesques s'estoient ensermez ensemble, & avoient jugé tout ce qu'ils avoient voulu favec precipitation, & que mesme ils estoient trop peu pour prononcer [sur une Aug.in Cre.1.3. affaire de cette importance. ] 'Ils oferent mesme pretendre que c.61. p.192.2.c. Cecilien avoit corrompu les juges. & C'est ainsi qu'ils avoient la hardiesse d'accuser non devant les autres Evesques, mais devant

g ep.162.p.280. cp.166.p.289,

1.b.

l'Empereur, des juges ecclesiastiques, & des Prelats d'une si grande autorité. Mais ces Evesques avoient fait voir la méchanceté des schissmatiques: & comment un mauvais plaideur pourL'an de J.C.

refugiffe.

& c.

roit il louer des juges qui l'ont condanné; 'quoique les calomnies in Gre.p. 1914 dont il talche de les noircir, ne servent qu'à faire voir son im- 2.c., pudence?

Les Donatifles pretendirent prés d'un fiecle aprés, que Mil- in Pet.p. \$7,2.ci tiade effoit coupable d'avoir livré les Ecritures, & d'avoir offert col.d.; c.18.p. de l'encens; [ & ce qui est encore plus ridicule, ] ils dirent que

leurs ancestres "avoient evité son jugement pour ce sujet .'II est in Par.e.5.p. 8, vray que s'ils l'en savoient coupable avant le jugement , ils ne 1-s sin et el in Par.e.5.p. 8, vray que s'ils l'en savoient coupable avant luy , messe aprés l'ordre de 1-en et entendre à Constantin que p.83,1.a. cela ne se pouvoit pas. Mais ils n'avoient point parlé de son crime avant le jugement ; 'ils avoient comparu certainement col d.3.c.18,1% devant luy; 'è messe aprés avoir esté condannez par luy dans 2271.d. in Pet.p.87, le Concile , quelques plaintes qu'ils fissent d'ailleurs contre le 18, Concile , & quelque plaintes qu'ils fussent d'ailleurs contre le 18, Concile , & quelque printez qu'ils fussent d'avoir esté vaincus, ils

ne dirent pas un mot du pretendu crime de Miltiade.

'Ni l'innocence de Cecilien, ni l'honneur de l'Eglise Romaine, p. 88.1.2.
'& [encore moins] la pureté de l'Eglise Catholique, ne dependéra de doient nullement de la bonne ou mauvaise vie soit de Militade, soit de quelque autre personne que ce suft. [C'eust esté neanmoins un reproche considerable contre le Concile de Rome, si celui qui en estoit ches eust esté coupable du mesme crime qu'on reprochoit à l'accusé.] 'Et c'est ce qui doit faire juger combien 1.6.c. la vie de ce Pontise estoit pure & hors de prise à la mediance. Car vu l'ardeur avec laquelle ils poursuivirent Felix d'Aptonge, parcequ'il avoit ordonné Cecilien, ils n'eussent eu garde d'epargner Militade qui l'avoit declaré innocent, si sa vie eust esté non pas noircie de quelque crime, mais seulement tachée par le moindre soussille de la calomnie.

'Aussi lorsque les Donatistes vonlurent prouver ce pretendu cold.3.p.217.15 crime dans la Conference de Carthage, tout ce qu'ils purent product aire sur d'alleguer une piece qui portoit qu'un Straton & un 236. Cassien avoient livré du temps de Marcelin quelque chose de ce qui appartenoit à l'Eglise; & d'y joindre une autre piece par laquelle on voyoit que Militade estant Pape, s'estoit servi en ane occasion d'un Straton & d'un Cassien Dacres: de quoy les Catholiques s'se moquerent avec sujet. Ainsi cette pretention des Donatistes ne put servir qu'à donner à Militade cette consolation si grande & si glorieuse qu'ont les Fideles, lorsque les ennemis de l'Eglise les calomnient avec l'Eglise.

'L'Eglise l'honore aujourd'hui entre les Saints le dixieme de Bar, to, dec.a.

i i

decembre, selon le martyrologe Romain, [& peut-estre quelques 314; Boll.pont.p.46. autres nouveaux ; ] 'ce qui peutestre venu de quelque translation. \* Car les anciens, comme les martyrologes de S. Jerome, [Bede, 1] ceux 2 du IX. siecle, & beaucoup d'autres, le mettent le 10 de janvier. Un manuscrit a l'onzieme. Les martyrologes de Saint f1664.e. 6 Flor.p. 640-Jerome marquent encore sa feste le 2 de juillet, "comme si c'estoit depositio. Boll, pont. p. 46. le jour de sa mort: 'mais on croit que c'est une faute, & que c'est fon ordination qu'on a voulu honorer ce jour la . Car l'ancien c Buch.p. 272. Proconful imprimé dans Bucherius, marque son ordination le p.167.273. [lundi] 2 de juillet 311, & fa mort le 10 ou 11 de janvier, sous les Consuls Volusien & Annien, c'est à dire en 314. 'Ainsi il a gouver-P.272. né[ deux ans, ] fix mois, & neuf jours, comme le dit le catalogue de Bucherius; [ hormisque par une faute visible du copitte il y a trois ans au lieu de deux. La chronique d'Eusebe fort brouillée en cet endroit, & S. Jerome qui la suit, suy donnent trois ans, comme fait auffi celle de S. Prosper. Nicephore, 1 Theophane, Thphn.p.6. [ & Eutyque, qui l'appellent Melecien, ] en content quatre, [peut-estre parcequ'il a commencé en 311, & n'est mort qu'en 314. Cette epoque de sa mort au commencement de 314, s'accorde fort bien avec le Concile de Rome tenu sous luy au mois d'octobre 313, & avec celui d'Arles que nous verrons avoir esté assemblé

en 314, sous Saint Silvestre son successeur.] 'Il fut enterré dans le Buch.p. 267. Boll.pont.p.46. cimetiere de Calliste. On croit qu'il est aujourd'hui à S.Silvestre dans le champ de Mars.

Anaft Boll,

87.2,C.

On dit qu'il est quelquesois qualissé Martyr dans les anciens Bar. 3 1 3 .5 47. monumens, quoiqu'affurément il foit mort dans la paix de l'Eglise qu'il avoit vu naistre : & on ne trouve pas mesme qu'il ait rien souffert durant la persecution. On luy attribue une pont.p.47.a,b. decretale dont Bollandus se moque, & quelques ordonnances, Bar. 31 3:48-56. 'sur l'une desquelles Baronius s'étend beaucoup, [ quoiqu'il soit peut-estre assez inutile de rechercher l'intelligence d'une chose qui peut bien estre aussi fausse qu'elle est obscure.] C'est celle qui

parle du fermentum, & qui semble marquer par là l'Eucaristie. [Le peu de preuve que les Donatistes avoient du crime Aug. in Pet.p. pretendu de Miltiade, fait voir ] quelle creance l'on doit ajouter à ce qu'ils disoient des autres Papes de ce temps là, Marcellin,

Marcel, & Silvestre, qu'ils accusoient tous d'avoir ofsert de p.117.1.2|118.2.b. kurs declamations fur aucune piece qui pust faire foy. 4 Ils les

<sup>1.</sup> Baronius cite. Uluard & Adon, Cela n'est que dans leurs additions. a. Raban, Nother , Vandelbert &c.

LES DONATISTES. n accusent d'estre des scelerats & des sacrileges: & moy, répond » S. Augustin, je soutiens qu'ils sont innocens. Je n'ay pas besoin " de preuves pour montrer leur innocence, puisque lleurs adver-" faires n'alleguent pas la moindre preuve des crimes dont ils les

" accusent . Tant qu'il y aura , continue ce Pere , quelque reste , d'humanité parmi les hommes , ne me condanneroit-on pas avec justice, 'si je regardois plutost comme coupables que comme 4. innocens, des hommes que je ne connois point, & que je voy feulement estre accusez par des ennemis qui ne donnent aucune " preuve du crime dont ils les accusent ? Quand ils seroient effecti-" vement coupables , on fait ce que l'humanité [ & la charité ] " exigent de nous , lorsqu'on ne veut point soupconner temerai-" rement du mal d'un autre , ni croire aisément qu'il soit criminel " fur la feule autorité d'un homme qui l'accuse de l'estre. Quicon-

" que accuse un autre sans témoin & sans preuve, est moins un " denonciateur que la verité fait parler , qu'un ennemi qui dechire " par des medifances outrageufes. 

### ARTICLE VIL Elien instruit l'affaire de Felix d'Aptonge par ordre de Constantin.

Nous avons vu que les Donatiftes se plaignoient qu'on Eusl.10. c.5.p. n'avoit pas examiné dans le Concile de Rome toutes les 393 blA0gep. choses qui concernoient l'affaire de Cecilien. Ils accusoient Bar, 314, 145 particulierement Felix d'Aptonge d'estre certainement Tradi- « Aug. in Pet c. teur, & soûtenoient que Cecilien, quoiqu'absous [ par le Concile, ] 16.p. 88. 1, a.b. ne pouvoit estre Evelque, ayant esté ordonné par un Traditeur. 'Ils estoient tous les jours à repeter la mesme chose devant ep. 166, p. 280 1.

Conftantin. [ Ce Prince fe fust epargné bien des peines , & eust d'alin Cre.Ls. exemté l'Eglise de bien des maux, s'il eust eu l'esprit assez ferme 4.57.9.200.1.c. pour ne plus ecouter ceux qui avoient une fois esté convaincus d'estre des calomniateurs. Mais il estoit foible sur ce point : &c

comme les plus méchans sont d'ordinaire les plus importuns & les plus hardis, ] 'les Donatistes à force de l'ennuyer par leurs ep.166.p.289.164, cris & leurs plaintes continuelles, 'obtinrent enfin de luy qu'on elin Pet.p. \$2,4, examinaft ce qu'ils dissient contre Felix: b & comme ils l'en benef para prefloient fans discontinuation, il ordonna que cette accusation i b. feroit discurée & terminée par un jugement public, '& qu'on Opt.1.1. p.45.1.

publica ne quitteroit pour cela "toutes les affaires de l'Etat. Il donna cette Aug.p. 1241.b. commission à Verus qui estoit alors Vicaire des Presets dans

L'an de I.C.

Ceci.op. \$125, l'Afrique: ['& il femble que ce foit le mesme ] Vicaire qui est Nors 10. appellé Ælius Paulinus dans les actes qui nous restent de cette Aug. p. 124. t. affaire, & qu'on voit avoir commencé à l'instruire. Quoy qu'il en soit, ce Verus estant tombé malade, Elien qui estoit Proconsul

de la mesme province, "se saisit, selon l'ordre des loix, des affaires Norz 11. f qui devoient aller au Vicaire, ] & entre autres de celles qui regardoient l'Eglise Catholique & Cecilien.

ep. 161.p.179. r.b.

'Constantin voulut qu'on examinast cette affaire par les formes ordinaires,& à la rigueur. Cela pouvoit patoistre odieux dans la cause d'un Evesque. Mais c'estoit à l'Empereur à rendre raison à Dieu de sa conduite : & s'il y avoit de la faute, elle retomboit fur les Donatistes qui avoient fait l'Empereur juge de cette affaire, '& non fur Felix qui n'avoit ni demandé ni procuré d'estre jugé de cette maniere, & qui melme ne pouvoit pas s'oppoler à la severité dont l'Empereur vouloit qu'on usast, sans se reconnoithre coupable,

Euf.n. p 199.T. 'Elien fit donc comparoiftre diverses personnes, fur les noms Czci.op. p. 275. desquelles il y a quelque difficulte. 'Ceux dont nous avons le plus

affaire, sont Alphius Czcilianus qui estoit"magistrat & Edileà Magistra-Aptonge durant la persecution , obligé par son office de faire 1811, Duamexecuter les edits contre les Chrétiens , '& Ingentius greffier vir, Malilie. p.27\$ Opt.Lz. public<sup>2</sup>&"du Conscil de la ville de Zigue, <sup>1</sup>On met la ville de Decurio, Zigue dans la province Proconsulaire. <sup>2</sup>Il semble que cet Ingence Gosfac post fust Chrétien, mais du parti des Donatistes: "Il paroist qu'il y

P.45. a Carliopp. 279,b,c. 278,379. 4 p.276. e p 177.4.b. f p.276,a.

« Caci, op. p. avoit un Maxime qui agissoit en ce jugement pour les schismati-.gues, & Apronien pour les Catholiques & pour Felix. Maxime dit qu'il y parle au nom des anciens du peuple Chrétien de la Catholique, I Nous marquerons Alphie Cecilien par le nom d'Alphie, pour ofter l'equivoque de ce Cecilien & de celui de

Carthage.]

Les actes proconfulaires de ce qui fe passa alors, furent lus Assecut, d.e.c. dans la Conference de Carthage. & Saint Optat les cite, b& Saint Cart.col.35565 Augustin renvoie ceux qui les voudront lire, au greffe des Pro-A AuginCre.l. confuls. [Il nous en refte encore une partie, mais fort defectueuse 3.c.70,p.195,1.c. & fort corrompue.] On y weit qu'Elie Paulin Vicaire avoit ordonné qu'Alphie se transporteroit à Carthage avec les actes de 275. la magistrature qu'il avoit exercée onze ans auparavant, [ce qui revient à l'an 303. Il y a ce semble beaucoup de choses passées Aug.ep.162.p. aprés cela . JSaint Augustin qui appelle cette information une enqueste exacte & terrible, temble dire qu'il y eut quelqu'un à

279.1.6. ác.

qui on donna la question avec les ongles de fer, & qu'il y eut du fang L'an del.C. LES DONATISTES. 814.

fang repandu. [ Cela pouvoit estre dans ce qui nous manque. ] 'On voit dans ce que nous avons , qu'Ingentius 'fut mis fur le Czci.p.272.b. chevalet pour eftre appliqué à la question : 'mais on ne la luy p. 179, c. donna pas.

### ARTICLE XVIII

Lettre produite contre Felix convaincue de faux.

POUR ce qui regarde le fond de l'affaire de Felix, Maxime Cse. p. 276. dit qu'ayant à agir devant les Empereurs contre Cecilien [de Carthage] & Felix, il cherchoit des preuves de leurs crimes. Il foûtint donc que Felix avoit consenti qu'un nommé Galace livrast les Ecritures,& il allegue pour preuve une lettre d'Alphie à Felix, 'qui portoit à la fin qu'Alphie estant venu demander les p.277, 2. livres de l'Ecriture pour les bruler, Felix luy avoit dit de prendre la clef & de les aller querir où ils estoient. Et sur ce qu'Alphie luy avoit dit qu'il falloit bruler les maisons où on trouvoit les Ecritures, il avoit accepté le conseil qu'Alphie mesme luy avoit donné, de faire porter tous les fivres dans la place où les Chrétiens faifoient leurs prieres, afin qu'on les y allast prendre; & que la chose s'estoit faite de la sorte.

'Alphie reconnut que le commencement de la lettre estoit de 4.5. luy: mais il soutint que la fin , c'est à dire tout ce que nous en avons raporté, y avoit esté ajouté. Il protesta donc que la verité p.276.5. du fait estoit qu'estant revenu de Zama à Aptonge en l'an 303, & ayant eu des copies des edits publiez contre les Chrétiens , quoiqu'il ne les eust pas encore receus en forme, il avoit dit aux Chrétiens de donner les Ecritures qu'ils avoient. On envoya ensuite à la maison de l'Evesque Felix, qui se trouva absent & un Chrétien nommé Galace vint avec Alphie à la basilique des epificias fa- Chrétiens, où Galace donna "quelques lettres; [ qui n'eftoient Justierias. pas celles de Saint Paul,] 'puisqu'Elien declara dans la sentence, p.280.8.

qu'on n'avoit trouvé ni brulé aucun livre des Ecritures. 'On P.276,b. emporta ces lettres avec la chaire episcopale & les portes de

l'eglise,& on mit tout cela dans le seu. Il arriva depuis qu'un nommé Maur ayant acheté l'episcopat p.177.178. d'Utique, Felix d'Aptonge vint [à Utique ou à Carthage pour » examiner cette affaire, ]& dit en parlant au peuple, Que personne

1. Apra illum ... Jufpendantur. 2. nullas feripturas deificas.

ares.

Hift. Eccl. Tom. VI.

L'an del.C. ne communique avec Maur, parcequ'il a fait une fausseté. " 314-Ingence dont nous avons parlé, qui estoit ami particulier de Maur. répondit en colere à Felix; Que personne ne communique " donc non plus avec vous, puisque vous estes un Traditeur. Il s'en " alla enfuite à Aptonge, pour savoir, dit-il, si Felix estoit veritablement Traditeur, & en effet pour faire croire par quelque

mensonge qu'il l'estoit.

Il vint trouver Alphie qui le receut comme son ami : mais quand il vint à luy dire qu'il le prioit de chercher si on n'avoit point brulé les Ecritures durant l'année qu'il estoit en charge. Alphie le renvoya comme un homme aposté & qui avoit de mauvais desseins. Ingence revint neanmoins avec un nommé Augence qui avoit esté Edile avec Alphie; & ils dirent tous deux à Alphie, que l'Evesque Felix avoit receu en gage 'onze volumes de l'Ecriture qui estoient fort beaux, de je ne scay quel malheureux qui les vouloit ravoir, '& qu'afin de n'estre pas obligé de les rendre, il le prioit de luy écrire un billet par lequel il témoignast que ces livres avoient esté brulez 'Voilà, " dit Apronien qui soûtenoit le parti de l'Eglise, voilà comment agissent ceux qui ne veulent "pas entrer dans l'unité de l'Eglise " Ecclesia Catholique. Ce n'est là que leur ordinaire. On voit toujours "consours" parmi eux des faussetez soûtenuës par la terreur, par la fourberie, par 'des artifices dignes de gents sans religion. Ils ont ajouté à " biens d'autre pieces ce qu'ils ont voulu. Ils s'en font un art & un " métier. 'Il raporte encore une autre fourberie que les schismati-"

ques avoient voulu faire: mais je ne la conçois pas.]

'Alphie fur la proposition d'Ingence, dont neanmoins il ne penetroit pas encere la malice, s'écria tout étonné; Est-ce là la fidelité des Chrétiens? Et il invectiva fort contre cette mau-" vaise foy. Augence ne laissa pas de le presser; ce qui l'obligea à écrire un billet à Felix, qu'il traite de Pere: 'mais il n'y mit rien qui pust faire tort ou à son honneur ou à celui de Felix. 'Aussi Ingence n'en fut pas content, & il y ajouta ce que nous avons marqué ci-dessus. 'Alphie luy soûtint publiquement qu'il avoit falsifié sa lettre: '& le Proconsul qui avoit déja fait mettre Ingence fur le chevalet, 'le menaçant de luy faire donner la

al Aug. p.col c. question s'il ne disoit la verité, 'il confessa qu'il avoit ajouté à 32. P. 245. I. dep la lettre d'Alphie ce qui estoit contre Felix, adans la douleur [de la condannation] de Maur son ami . bAlphie ne se contenta pas de cette preuve, & il pria Elien de faire venir Augence à

1. per irreligiofam mentem.

P.277.b. p.278.a.b.

P.277.b.

bl278.b.

P.277.2.C.

ь. p.278,b.

p.276.c. P.278.279.

p.170.2. p.278.b. p. 279.2.

152 P.2 56.2.C. A Czci.op.p. 279.8.

bc.

i.'an dej C.

qui il avoir diché fa lettre, de qui eftoit ami d'Ingence parcequ'il vouloir prouver par luy mefine qu'il n'avoir point diché ce qui eftoit contre Pelix-de il répondqu'il n'avoir point diché ce qui eftoit contre Pelix-de il répondqu'il avoir Le Proconful temoigna qu'il s'en tenoir pleinement affuré, fans avoir befoin de nouvelles preuves.

### bertelededededededededededededededede

### ARTICLE XIX.

Elien declare Felix innocent, & Ingence faussaire.

A PROMEN accuss encore Ingence d'avoir court toute la Seniopa, 377.

Mauritaine, toute la Numéle, 6c d'avoir excité partout des troubles & des feuitiers contre l'Eglis Catholique; & ti jeria Elien de sinformer de quelle autorie, 4 aquel dess'in, par quelle iotrigue il avoir sitt tout cela. Ingence nia d'avoir estlé dans la Numéle, 6c que pour la Mauritane il 19 avoir s'eulement esté pour trafiquer; quoque pour y aller il fallust passer par la Numéle.

Ingence n'aurois point manqué de fouffiri les tourmens de Maugen, 62, p.

Bunth, la quettion, s'il n'euit declaré qu'il etion 'Confeiller de la ville 'Interdet de Zigue; 'ces fortes de perfonnes ayant le privilege d'eftre GotTheap, exemus de la queffition Conflation texperta de ce privilege cuts 19qui effoiene accufer de falification; [ & peuteffre au fujer de la fingence meffine] mais ece ne fitt qu'en 31-6 Ingence ayant donc de la fingence meffine] mais ec ne fitt qu'en 31-6 Ingence ayant donc de fédérendu du chevalet, Elien prononça la fortence, 'raportée, de fédérendu du chevalet, Elien prononça la fortence, 'raportée, Augustina, & ce na partie par SO ports. Els voici les termes capacitée de la companya de la fine de la faction qu'en la defent de la faction qu'en la faction qu'en de fine ingence a fait cout cela c'eft pourquoi qu'on le "n'entre prefuge capacitée de l'interroge plus à fond .

\*\*Vertiern.\*\* pour le fait ne treffeque Felix ; il et l'unainfeltement decharge.

» d'avoir brulé les livrez divins, personne n'ayant pu prouver qu'il 
le sai tributez ou livrez. Car tous les interrogatories ci-dessitus 
pa écritis sont soy que l'on n'a trouvé, pingalé, ni brulé aucun livre 
nd des divines Ecritures. Les acles propartes encore que le léaint 
pa Evesque Felix n'estoit point present à ce qui se sit alors, de que 
pe l'interrept de l'archite point present à ce qui se sit alors, de que 
pe l'interrept de l'archite point present à ce qui se sit alors, de que 
pe l'interrept de l'interrept de l'archite point present de l'archite present de

Then he sett that the not continuous par not not to the Felix avoit Auges 34,8,9.

Nous apprenous d'une lettre de Conflantin, que Felix avoit Auges 34,8,9, encore effé pleinement juilifié par une information qui avoit 1991. Le precedé celle du fait d'Ingence, & où Elien avoit entendu

t. que dele , qua infania.

44. LESDONATISTES.
Supere officier du guet, Alphie Cecilien, 'Saturnin' \* ancien s'rational Marier d'Apronge, Calide le reune qui l'éfetic alors, & Solon r'em.
l'ergent de ville (Cela étrouvoit peut-eftre dans l'endroit des

actes qui eft perdu.]

Aug.prode\_3

Lilen manda enfuite à Conflantin le fuccés de ce jugement, pailleum, production la cause d'Ingence. Car il nossit ni le punir comme il meritoit dans une affaire qui regardoit un Evefque, ni le penyawer, angle l'avoir covavient d'une firme et que la

ni le renvoyer aprés l'avoir convaincu d'un crime tel que la faisfincation qu'il avoir faite, fanse confulter l'Empreure par cold, as-sh. Pordre duquel il avoir agi. La relation d'Elien flut auff hué dans la Conference de Carthage. Elien envoya auffi à Conflaint à l'Ordre de cete d'à procedure. A fain Felix forti de cette affaire avec l'Ordre, propriet alché de le noireir. Véa glutification fut d'autant plus authentique, que n'y ayant pas effé prefeur, on pouvoir moins de qu'il Pout d'otemme par laveur. Les Donatifles ne laifferent

mefine temps ils difoient qu'il avoit effé abfous par faveur, ou que les perfonnes etibient fuppofées, ét toutes les autres choés que l'on dit en l'air contre les pieces aufquelles on ne peut réin Greposs, nodre. Qu'elques uns d'eux eurent mefine la hardieffe d'écrie que Felix avoit effé convainen dans le jugement du Proconful «».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

«».»

pas de vouloir chicaner depuis fur fon absence mesme, & en

prouvée par le témoignage de toutes les perfonnes necessaires .

prole-13-19-145 "Saint Augustin nous assure que cette affaire sur vidée le 15 de Norz 21.

fevrier 31-4, environ quatre mois depuis le Concile de Rome .

in Crep. 19-14. Probien ayant ensuite succedé à Elien dans la charge de Pro-

conful d'Afrique, 'Conflantin' luy écrivit, & luy ordonna de luy Norz 13envoyer Ingentius, qui efloit toujours demeuré prifonnier, afin de ferrmer la bouche aux ennemis de Ceclies, qui ne cefloient

point encore de l'importuner, & qui effoient alors actuellement à la Cour. Cette lettre far laquelle Contlantin reconnoit que feits avoit effe declaré inaocent par Ellen, el raportée deux fois par S.Auguſtin; '& meſme elle ſut produite par les Dona-

p.col. 1, 21. p. loss par o Auguston; or meime eile rut produite par les Dona45.1-b. tiltes dans la Conference de Carthage; ce que les Catholiques
n'euflent pas feulemeut ofé fouhaiter.

z. Dans S. Optat il eft appellé Claudius Saturianus, & son successius Callidius Gratlanus.

L'an deJ.C.

### 

Les Donatisses obtiennent un nouveau Concile, que Constantin fait assembler à Arles.

Va16.

1 O U s avons vu "ci-deffus les plaintes injuftes que les Donardifes faifoient à Confiantin contre le Concile de Rome. 1 Ce Prince temoigne affectany mefine qu'il voyori bien Eaftas, e.g.-p., que ces plaintes effoient mal fondées, puifqu'il dit que ceux 1914, qui les faifoient, & qui aimoient mieux continuet roujours dans leur haine que d'acquiséer au jugement qui avoit effé rendu, 'comme ils euffent du le faire volontairement; effoient des gents a qui oubloient leur propre falut, & le refpect qu'il devoient à la fainteté du Chriftianifme. Il en parle de la mefine manière Bantat de cheritaire de la fainteté du Chriftianifme. Il en parle de la mefine manière Bonoca-p. qu'il avoit fouvent couvert de honte ces calomniateurs par des répondés diness de leurs importunites.

"Neamnoins comme il avoit une extreme douceur, I qui alloit Aug.gs., 164,0, quelquefois judjul l'excés, ) I le confientà la tur donner de nou. \*\*\* House de l'excessione d'excessione de l'excessione d'excessione d'excessione d'excessione d'excessione d'excessione d'excessione de l'excessione d'excessione de l'excessione d'excessione d'excession

ce fut l'effèt de leurs demandes. )

"Le defin de voir l'Eglife réunie par l'autorité d'un plus grand Eafappanombre d'Evefques , dé d'ofter à les ennemis la mastere que ce
divisions honcuerés de imples tur donnoient de faire des railleries de noître foy , fin donc ce qui tim de luy ce confernement.
Voici ce qu'il en écrit à Ablave Comme je figu que vous fervez Bu-, pad ac.
26 que vous adorez, auffisien que moy le Deus (upreme, je vous
28 avous que je zerory pas qu'il nous foit permis de roiterer ces
29 nois feulement fur le commun des hommes, mais encore fur moy
29 metine, que da divine volontée a changé du foin 6 de la conduite

L'an del.C. de toutes les choses de la terre. J'ay peur, dis je, que sa justice " 314 irritée ne me punisse par quelque malheur. Mais j'aurai tout lieu " de me tenir dans une parfaite affurance, & d'attendre de la "

bonté de Dieu toutes sortes de prosperitez, lorsque je verrai tout " le monde honorer, autant qu'ils doivent, la religion Catholique, « & rendre à Dieu leurs hommages dans une union fraternelle & "

une concorde entiere.

Euf.p. 101.d Conc. t. 1.p. 1571 a.b. " Conc.t. s.p. 1565.e. 6 Euf.p.392.c.

ď,

'Eusebe nous a conservé une lettre de luy à Chrest ou Crescent Evelque de Syracules (° & il y a apparence qu'il en écrivit de femblables aux autres Evesques, par laquelle aprés avoir expofé l'état où estoit l'affaire,il luy mande qu'il a ordonné que beaucoup d'Evesques se trouvassent à Arles dans le premier jour d'aoust'avec les deux partis opposez, afin que l'union, le soin, & la fagesse de ces Prelats, terminast enfin cette division que les disputes avoient honteusement prolongée jusques alors, & qu'aprés avoir entendu les raisons de part & d'autres, ils pussent réunir les esprits dans les mesmes sentimens, la mesme soy, & la mesme

communion. 'Il luy mande qu'il peut amener avec luy "deux Nore 14-Prestres tels qu'il voudra choisir, & trois personnes pour les fervir, prenant pour cela les voitures publiques.

Conc.t.i.p.,421. classb|Bar. 314-1 45. Bar. 5 45.

'Ce fut aussi sur la convocation du Concile d'Arles, que Constantin écrivit à Ablave qui pouvoit estre alors Vicaire d'Afrique. 'Il luy mande qu'il ne voit point d'autre moyen pour assoupir les divisions que de faire venir à Arles Cecilien & quelques uns de ses adversaires. Il ordonna donc à Ablave d'envoyer en diligence d'Afrique par la Mauritanie & l'Espagne, tant Cecilien avec ceux qu'il voudra choifir, que quelques uns de ses adversaires, & encore des Evesques de la Byzacene, de la Trapolitaine, de la Numidie,& de la Mauritanie, qui meneront avec eux les personnes qu'il voudront choisir, & qu'afin qu'ils puissent arriver le premier d'aoust, il leur fournira les voitures publiques, & à chaque Evesque"un brevet de voiture, sur lequel matterie. on les devoit défrayer de toutes choses dans les endroits où ils

\$ 47.4K

avoient à passer. Il veut qu'on les avertisse qu'avant que de f4 5. partir ils mettent un tel ordre à leurs Eglises, que durant leur absence la discipline y soit observée, & qu'il n'y arrive point de trouble ni de dispute.

Eu£n.p. 1971 d. Conc.p.142 5.6 4Conc.t.L.p.1413 P.1411.4.

'On croit que le Pape S.Silvestre y rut aussi invité. Les Peres z. a d'antres lifent Elaphe: & le P. Labbe croit que ce peut eftre le Proconful Elien . [ Mais

il y a lieu de douter r'il effoit encore Proconful lorique cette lettre fut écrite. V. la noss 13, 3 aElle est écrite à un Chrécieur B. de je doute qu' Ellen le fult. Abbure l'estoit. J 2, rera aligni, Je pense que ce rera ett une faute, de tout cet endroit est bien corrompu.

du Concile en luy écrivant, témoignent qu'ils eussent bien souhaité qu'il eust voulu se donner la peine d'y venir, & qu'il eust pu quitter le lieu où les Apostres sont assis tous les jours, pour y rendre témoignage par leur fang à la gloire du Seigneur, [ll y a apparence que le Pape avoit écrit au Concile, & s'estoit excusé

fur cela: 1'mais il y envoya fes legats. Le Concile, comme nous avons vu, avoit esté indiqué par Ensp. 391,1. Note 15. Constantin au premier jour d'aoust. [ "Tout le monde s'accorde à le mettre en 314. ] Le second Concile d'Arles dit que celui-ci Conc.G.t.t.p. qui s'estoit tenu du temps de S.Marin, avoit esté assemblé de tous 105. les costez du monde, see qu'il faut restreindre à l'Occident, 1 & particulierement des Gaules: 'Et Constantin avoit témoigné qu'il Eus.p.392c. vouloit faire terminer le schissne des Donatistes par le grand

nombre des Evelques qu'il faisoit assembler à Arles d'une infinité d'endroits. En effet, on y vit des Evesques non seulement des Conc.t.p. Gaules & de l'Afrique, mais encore de l'Italie, de la Sicile, de 1419,1430.

la Sardaigne, de l'Espagne, & de l'Angleterre, [ c'est à dire de tout ce que possedoit alors Constantin. Cela nous donne lieu Note 16. de croire que le nombre des Evesques y sut sort grand : & l'importance des choses qui y furent decidées semble le demander aussi; quoique les monumens qui nous en restent ne nous en

fassent connoistre au plus que trente-six. ] Les plus remarqua- n.p. 297 2.c.d. bles font Marin d'Arles mesme qu'on croit y avoir presidé, 'S. Cone B. 1615. Agrece de Treves, Protere de Capoue [ qui avoit déja affifté au 1429,1430.

Concile de Rome, J' Vocius de Lion, S.Vere de Vienne. Gregoire de Porto . S Retice d'Autun. 1 Imbetause de Reims . S.Mirocle de Milan, SMaterne de Cologne, Libere de Meridie en Espagne, Crescent ou Chrest de Syracuses, Avitien de Rouen Oriental de Bordeaux, Quintere de Cailleri, Orese de Marseille, Mamertin

d'Eause, [ ou de Toulouse selon d'autres, ] outre Cecilien de Carthage . Les Prestres Claudien & Vite, & les Diacres Eugene & Cyriaque y affisterent aussi de la part du Pape SSilvestre, & deux autres Prestres au nom de l'Evesque d'Ostie . [Le Prestre Vite est apparemment celui mesme qui fut legat de S.Silvestre

Norz 18, au Concile de Nicée. J'Constantin'n'y fut point present quoique Eus.n. p. 191. r. quelques uns le pretendent.

[On voit que parmi ces Evelques il y en avoit plusieurs dont l'Eglise honore encore aujourd'hui la sainteté. Nous avons parlé

s. 'dont quelques uns ont fait un faux Evore Evefque de Nevers

2. 'nomme Betaufe dans Flodeard; & le P. Sirmond croit que c'eft fon vray nom. 3. Voyez la note du P. Sirmond fur cet endroit.

Conc.t.s.p.157i.d Conc.p.1571.c. Conc.p.1571.2.

Bolla 1 jan.p. 'dont Bollandus nous a donné une vie fort ample, [ mais fort nouvelle & fort mauvaise; de sorte qu'on n'y peut rien fonder Sur. 29. may, p. dutout. ] 'Une autre histoire écrite dans le IX fiecle, porte qu'il attiroit tout le monde à luy par la reputation de sa sainteté, & entre autres S.Maximin qui fut son successeur [avant l'an 236.] 'Sa feste est marquée dans le martyrologe Romain & plusieurs

Boll, 13. jan.p. autres le 13 de janvier.

### APARAMANANANAN-ARAMANANANAN ARTICLE

Le Concile declare Cecilien innocent, & établit l'unité du Battesme dans l'Afrique .

"ECILIEN qui est nommé parmi les Evesques, ne sut apparemment admis comme juge qu'aprés que sa cause eutesté examinée. Nous ne savons pas comment cet examen se passa. Car les actes qui en furent sans doute dressez, ne sont point venus jusques à nous. Nous ne voyons pas mesme que S. Augustin témoigne les avoir jamais lus & ce qui est plus étrange,

Augin Pard . S.Optat ne parle point dutout de ce Concile. ] 'Ce que l'on en c.6.p.8,2,b. trouve, c'est que les Donatistes mesmes reconnoissent que les ep. 162. p.277.2. deux partis s'y trouverent, eux & Cecilien. L'affaire y fut examinée avec encore plus de foin qu'elle ne l'avoit esté à Rome.

b|col.d.3 e.19.p. '& terminée en faveur de Cecilien .

# ep.68. p.124.

[L'autorité de ce second jugement ] fit que beaucoup de schis-1.2[col.p.a18, matiques condannerent la malheureuse & diabolique animosité par laquelle ils s'estoient separez [ de Cecilien ] avec si peu de fujet, & se reconcilierent avec luy : mais les autres demeurant obstinez dans le schisme & attachez à leur division, en appellein Par, B 12 f. rent à Constantin, 'avec les plaintes que ceux qui ont perdu leur

cause ne manquent jamais de former contre leurs juges. 'Ce fut Conc,t.r.p. à cause de ces derniers que le Concile manda en ces termes au « 1425.6.

Pape le succés de cette affaire. Nous avons eu affaire à des « hommes tout à fait deraisonnables, ennemis de la tradition « [apostolique, ] & capables de renverser la religion Chrétienne. " Mais l'antorité de nostre Dieu, presente [ dans les assemblées, «

de son Eglise, la tradition & la regle de la verité s'est tellement " opposée à eux, qu'ils se sont trouvez hors d'état de rien dire soit " pour foûtenir leurs entreprises, foit pour accuser les autres, « n'ayant aucune preuve de tout ce qu'ils avançoient. Ils ont

done

314-venisse, « donc esté ou condannez , ou \* obligez à se taire , autant par le », jugement de Dieu , que par celui de l'Eglise , qui comme une », bonne mere reconnoist ses ensans, & voit [avec joie] les preuves « de leur innocence.

> Le Concile ajoute que la sentence qu'on avoit prononcée e. contre eux, auroit sans doute esté plus severe, si le Pape eust voulu y estre present. Et neanmoins il est à presumer qu'elle fut assez rigoureuse, ] 'puisque le quatorzieme Canon du Concile p. 1428.c. porte que ceux qui accuseront faussement leurs freres, ne seront admis à la communion qu'à la mort. [Mais la douceur du Concile confista particulierement à accorder que les Evesques qui abandonneroient le schisme conserveroient l'honneur de l'episcopat, &seroient assis dans le throne alternativement avec l'Evesque Catholique, jusqu'à ce que l'un des deux sust mort. ] 'Car c'est Cart.c. 1 16.7. ce que la charité Catholique offrit aux Donatistes en l'an 411, 450.b. l'ayant pratiqué, disent les Evesques, dés le commencement du schisme à l'égard de ceux qui avoient abandonné quoique tard. l'erreur malheureuse de la division, & gousté enfin combien l'unité est douce & sainte. [ Une condescendance si extraordinaire estoit sans doute appuyée sur la charité & l'autorité du Concile d'Arles. ] 'Car nous avons vu que celui de Rome avoit Aug.ep. 162, p.

pris un autre moyen.

[Ce fut sans doute aussi au sujet des Donatistes qu'on sit le treizieme Canon, où les Peres pour oster tout soupçon qu'ils voulussent favoriser les Traditeurs, J'ordonnent d'abord, Que Cone. 14

voulussent favoriser les Traditeurs, ] 'ordonnent d'abord, Que Conc.p.1428.d ceux qui seront convaincus d'avoir livré les saintes Ecritures, ou les vales du Seigneur; ou d'avoir decelé [ ceux qui les avoient; ] feront tous degradez de la clericature . [ Mais depeur qu'on n'abusast de cette ordonnance, ] ils veulent que le crime soit certifié par des actes publics, & non point par de fimples paroles, y en ayant beaucoup, disent-ils, qui contre la regle de l'Eglise, pretendent se rendre denonciateurs sur des depositions de témoins qu'ils ont achetez. [ Et pour ruiner entierement le pretexte du bruit que les Donatistes avoient excité contre Cecilien sous pretexte du crime pretendu de Felix, ] ils declarent que si des Traditeurs se trouvent avoir ordonné une personne en qui il n'y ait rien à redire, l'ordination qu'elle aura receüe ne luy pourra faire aucun prejudice. 'Baronius lit ce Canon d'une maniere bien Ear, 314, 6 3, differente, & qui fait un sens tout contraire: [ mais il n'y a pas d'apparence que ce soit la veritable. On ne l'à pas mesme marquée à la marge dans la derniere edition des Conciles.

Hift. Eccl. Tom. VI.

G

En travaillant à guerir le schisme des Donatistes on remedia 314. encore à une autre plaie de l'Eglise d'Astrique, qui avoit causé de grands troubles soixante ans auparavant, & qui eust pu en Conc p.1428,2. causer encore de plus grands à l'avenir. ]'Car les Africains avoient encore alors une contume qui leur estoit particulière. de rebattizer [ceux qui avoient esté battizez par les heretiques; ] & cette coutume leur paffoit pour une loy. Le Concile veut donc que si la personne qui se presente paroist, par les demandes qu'on luy fera sur le symbole, avoir esté battizée au nom du Pere, du Fils, & du Saint Esprit; on se contente de luy imposer la main, afin qu'il reçoive le Saint Esprit. Que s'il ne "confesse responderis. point la Trinité quand on l'interroge, qu'il soit battizé, dit le Concile.

Il paroist par là que l'Eglise d'Afrique avoit retenu jusques alors la coutume qu'elle avoit receuë d'Agrippin environ cent ans auparavant, & que S. Cyprien avoit si fort défendue. Car ce Canon parle des Africains en general, & non pas des Donatistes, qu'il marqueroit d'une autre maniere. Mais les Africains cederent enfin à l'autorité ou aux raisons & aux éclaircissemens que leur donna le Concile: & le jugement rendu en faveur de Cecilien, estoit favorable pour le disposer luy & les autres Catholiques d'Afrique à quitter leur erreur, quelque ancienne, quelque autorifée, quelque appuyée qu'elle fust. Il paroist mesme que les Africains avoient déja commencé à reconnoistre Aug. eg. 48 p. la foiblesse des raisons sur lesquelles ils se fondoient.] 'Car l'on assure que dés devant le Concile d'Arles & dés le commencement du schisme, tous les Evesques Donatistes de Mauritanie avoient abandonné la pratique de rebatizer : [ & il faut dire sans

doute la mesme chose des Catholiques.

71.2.4.

Il y a des endroits dans S. Optat qui donnent quelque lieu de croire que mesme aprés le Concile d'Arles, les Africains ont encore continué à rejetter le battesme des heretiques qui combatoient la Trinité. & s'ils le faisoient, cela peut mesme servir à montrer que c'est le Canon d'Arles qui les a fait changer : car il donne en effet quelque pretexte à cette pratique. Tout cela semble autoriser ceux qui croient que S. Augustin marque le Concile d'Arles, lorsqu'il dit si souvent que le Concile œcumenique de toute la terre avoit decidé la question du battesme contre le fentiment de S. Cyprien: & neanmoins cette opinion reçoit "de V. Saint grandes difficultez, dont nous avons parlé en un autre endroit. Cyprien 6

Quand nous disons que le Concile d'Arles a fait cesser la

reiteration du battesme parmi les Africains, nous ne l'entendons que des Catholiques: car les Donatistes qui rejetterent l'autorité de ce Concile dans la condannation de leur schissme, n'eurent garde de la recevoir dans la condannation d'une pratique autorisée par S. Cyprien: & il est mesme à presumer qu'ils s'en servirent pour décrier le Concile en Afrique dans l'esprit du peuple; ce qui ne s'entend pas neammoins de ceux de Mauritanie. Nous parlerons plus amplement en un autre endroit de leurs opinions sur le battesme. 1

# ARTICLE XXII.

Des Canons du Concile d'Arles.

E Concile ne crut pas devoir se contenter d'avoir jugé Cone t.1.p.

qué, [ & d'avoir cherché des remedes aux maux de l'Afrique.]

Les Evesques se crurent obligez de songer à eux messnes, c'est à dire aux besoins des diverses provinces dont les Prelats se trouvoient rassemblez ence lieu par l'union de la charité, aussi bien que par la volonté de l'Empereur. Ce sut sur cela qu'ayant le S.

Esprit & sea Anges presens aveceux, ils sirent divers Canons [qui nous restent encore aujourd'hui au nombre de vingt-deux.]

'Le premier Canon regarde la feste de Pasque: Ils veulent que p. 1427.6. toute la terre la celebre en un mesme jour, a sinque les Fideles ne soient pas partagez & divisez dans undes plus importans devoirs de nostre religion; & ils demandent pour cela que l'Evesque de Rome écrive à tous les autres [ de l'Occident, le jour qu'il la faudra saire en chaque année, ] comme c'estoit déja la coutume.

'Le second, fait voir l'union de toute l'Eglise à vouloir que les d. Ecclessatiques demeurent où ils ont esté ordonnez; & le vingt- p.1439.b. unieme ajoute que les Prestres & les Diacres qui ne voudront point se reduire à servir les lieux où ils sont attachez, seront deposez.

The troisieme, separe de la communion les soldats qui quittent p.1427.b.

Mr de l'An-les armes durant la paix, 'c'est à dire "ceux qui abandonnent la p.1436.b.c.
milice sans le congé des capitaines, & sans y estre obligez par la
necessité de sauver leurs arnes, comme cela arrivoit durant la
guerre des persecutions.

Le quatrieme, prive de la communion les Fideles qui condui- p 1417.d. ront les chevaux dans les jeux du cirque, tant qu'ils feront dans

ì

L'an de

cet exercice; & le cinquieme ordonne la mesme peine contre 314. J.C. cetta qui montent sur le theatre.

Te fixieme commande qu'on impofe la main à ceux qui estant malades veulent embrasser la foy, c'est à dire selon M. de l'Aubépine, qu'aprés les avoir battizez dans le lit, il leur suut donner

la Confirmation, cou avec le Battefine, fi l'Evefique les battries, o untité e le plutfolt qu'il fe pourra, ce qu'on avoir maqué de faire à l'égard de Novatien. j 'Mais le Concile ne voudroiril et de que quad un malade demande à fe convertir, il faut le faire catecumene, fans attendre ou qu'il foit gueri pour venir recevoir à l'Egifé l'Imposition des mains, ou qu'il foit en danger

de mor?

"Le fettieme veut que les Fideles qui sont elevez aux charges
& aux gouvernemens , prement des lettres [ de leur Evelque
diocelan, ) pour atteller qu'ils sont de la communion de l'Eglis
[Catholque;] & que neamoins l'Evelque du licu où ils feront.

printed from d'eux , '& puiffe les feparer de la communion s'ils font des fautes .

| 2004|Barries | 'I e previerre ofte oux Confessor | out il bien que les actets.

2/994|Bar.314\* (Le neuvierne ofte aux Confesseurs , anssi-bien que le 255du Concile d'Elvire , le droit qu'ils usurpoient de donner aux Fideles des lettres de recommandation , au lieu des lettres de commandation , au lieu des lettres de commandation .

munion qu'ils devoient recevoir des Evefques.

Comp Paskb. Le dixieme veut que l'on porte autant qu'on pourra les Fideles

à ne se point remarier , lorsqu'ils aurons furpris leurs s'emmes en

adulteres, tant que ces femmes vivront . L'onzieme ordonne de
feparer pour quelque remps de la communion les filles qui pou-

fent des payens.

Le douzieme se fondant fur l'ordre de Dieu, prive de la communion les Cleres usuriers. I Nous avons parlé ci-dessus du 13 %.

du 14 qui regardent particulierement les troubles d'Afrique. ]

On voit par le quinzieme, que les Diacres enterperionient en divers endroits d'offir [le facrifice.] Le Concile declare que cela nefé doit point faire; ét par le distruiteme il ordonne que event mefimes j des villes rendente re réport aux Preftres, de ne

rien faire sans leur participation.

'Le seizieme ordonne que ceux qui auront esté privez de la communion en un codroit, ne pourront y estre rétablis que dans

le lieu mesme.

1. mbili 3. in mbem. Cen termes marquent ordinairement la ville de Rome, où les Diacres Sciencine le plus audeffuis des Perfere. Il 13 y records auf plus d'Evenques qu'autrepars : & Centat.pa 15 n. il faut l'entendre de toute fortes de villes, il devroit y avoir plutoil in mber. 'Le P. Sirmonddes extend de Rome.

Daniel to Gire

'Le dixsettieme désend aux Evesques de se troubler les uns «, les autres, sen usurpant les droits qui appartiennent à leurs confieres. J'Le dixneuvieme veut que les Evesques qui viennent dans », les villes de leurs confieres, puissent y offrir [ le factifice.]'Le d-vintieme veut qu'un Evesque soit ordonné par sept autres, ou tout au moins par trois, & jamais par un.

'Le vingt deuxieme est fort severe contre ceux qui ayant e renoncé la soy n'en sont point penitence, mais attendent qu'ils soient malades pour se presenter à l'Eglise, & pour demander la communion. Le Concile ordonne donc qu'on leur resusera alors la communion. & qu'on ne la leur accordera qu'en cas qu'ils reviennent en santé, & qu'ils fassent de dignes squits de

penitence.

[Voilà les saintes ordonnances qui nous restent de cette illustre assemblée.] Le Concile jugea à propos de les adresser p.1426.4/1427. au Pape Saint Silvestre, asin que ce sust luy particulierement qui ce les sist savoir à tout le monde, parceque tenant de plus grands dioceses, comme parlent les Peres, [elles en auroient plus d'autorité.] 'Ainsi le Concile luy écrivit une lettre que nous avons p. 425/Bat.34-

encore, [ mais fort imparfaite & fort corrompue.

Voilà ce qui nous reste de ce grand Concile, le plus illustre que l'Eglise eust vu jusques alors, J& le plus considerable qu'elle Cone p.1433.3 ait encore, dit le P. Sirmond, aprés les Conciles œcumeniques, soit pour l'importance des choses qui y ont esté reglées, soit pour l'étendue des provinces dont il estoit composé. [Car si ce n'estoit pas un Concile general de toute l'Eglise, c'en estoit au moins un de tout l'Occident & de tous les pays que Constantin possedoit alors. Aussi on voit qu'il prend l'autorité de regler ce qui regardoit mesme l'Eglise Romaine, puisque le 18° & le 19° Canon la regardent apparemment plus qu'aucune autre.]



Les Donatistes appellent du Concile à l'Empereur : Il en a borreur, & les retient dans les Gaules .

E Concile d'Arles écrivit fans doute à Constantin pour Eusa. p.298.2, luy mander le succés de l'affaire de Cecilien, [ & avoir be permission de se separer. C'est ce que nous jugeons J'par la lettre Conc.t.1.p. que nous avons encore de Constantin aux Evesques Catholiques, 1430e. qu'il appelle sestres saints & ses tres chers fieres; '& on ne peut p.1432e. Eusa. G iii

Cone p. 1431.a. pas douter \* que ce ne soit à ceux du Concile d'Arles. Il térnoigne d'Annote dans cette lettre beaucoup de joie de ce que Dieu avoit fait pa- 19.

dans cette lettre beaucoup de joie de ce que Dieu avoit fait pa- 19
roiftre la verité au milieu des tenebres dont on avoit voulu

l'obscurcir : 'surquoi il fait une restexion fort humble & fort Chrétienne sur luy messne. 'Il rend graces à Dieu de ce que par la providence victorieuse du Sauveur , le Concile avoit sait revenir [ une partie ] des schissmatiques à la lumiere de l'unité Catholique; 'à il témoigne au contraire une grande douleur de la dureté de ceux qui estoient demeurez dans leur obstination, ayant merité que Dieu resussal d'entrer dans leur ame par les esses de les sonté. Mais il deteste comme une folie & comme une impieté l'appel qu'ils avoient interjetté du

tion, ayant merité que Dieu refusast d'entrer dans leur ame par les estets & les graces de sa bonté. Mais il deteste comme une solie & comme une impieté l'appel qu'ils avoient interjetté du Concile a luy. Ils veulent, dit-il, que je les juge, moy qui attens "[avec crainte] le jugement de JESUS CHRIST, dont les Evesques "possedent l'autorité. Quelle pensée peuvent avoir ces méchans, qui ne meritent pas d'autre nom que de serviteurs du diable, Ils "recherchent les tribunaux de la terre, & ils abandonnent ceux "

du ciel. "O audace furieuse & enragée . Ils ont interjetté un "Norz 29. appel comme des payens ont accoutumé de faire dans leurs "
procés. Mais les payens appellent d'une moindre autorité à une "
plus grande: & eux appellent du ciel à la terre, de J. C. à un "

homme.

Quoique Constantin n'eust donc que de l'horreur pour le procedé des Donatistes, il ne laisse pas de prier les Evesques d'avoir encore un peu de patience, & de leur offirir encore une fois la liberté de choisse [ ou de rentrer dans l'Eglise avec leurs dignitez, ou d'estre traitez avec la rigueur que leur crime meritoit; ] ajoutant que si les schissmatiques perseveroient davantage dans leur endurcissement, les Peres pouvoient se retirer aussit-tot à leurs Eglise avec ceux qui avoient quitté le schissme. [ Les Peres deserrent sans doute à la priere de Constantin : mais on voit par l'evenement que toute leur condescendance fut inutile; à quoy il faut peut-estre raporter ce qu'on lit dans le Concile d'Arles, que Constantin ] senuyé de l'endurcissement des Donatisses, donna ordre que tous [ses Evesques] se retirassent

en leurs Eglises.

P.1426.C.

P. 1432.2.

a.b.

ь.

c. d.

Constantin ajoute dans sa lettre, qu'il avoit envoyé des gents [à Arles] pour amener à la Cour tous ces malheureux rebelles, asin qu'ils y vécussent continuellement dans la vuë [ & dans la crainte] de la mort [qu'ils meritoient de soussiri] & qu'il avoit

1. neque in corum fenfus ingreffa eft propitia divinitas.

écrit au Vicaire d'Afrique de luy envoyer de mesme ceux qui estoient complices de cette folie, pour arrester le cours de tant de crimes par lesquels on offensoit Dieu dans le temps où il faisoit le plus eclater sa gloire, & qui pouvoient faire apprehender les plus funestes effets de sa fureur. C'est peut-estre en consequence de cette lettre, que nous trouvons ] que Lucien , Bar. 314 1 231 Capiton, Fidence & Nassuce Evesques, qui estoient des premiers Opt. 1 p.4 1-44. des Donatistes; & Mammaire Prestre, estoient dans les Gaules. & ce semble à Treves, par ordre de Constantin, le 28 d'avril, lorsque Celse estoit Vicaire d'Afrique, c'est à dire apparemment en l'an 315.]

ENCNEMBRURDRURDEN ENCHEMBRURDRUKURU ARTICLE XXIV.

Constantin recoit enfin l'appel des Donatistes, mande Cecilien

L'AN DE JESUS CHRIST 215.

ONSTANTIN qui avoit eu tant d'horreur de l'appel des Aug.ep.162,p. → Donatistes, ne laissa pas cependant enfin de le recevoir, 280,2,b. y estant contraint, dit-il, pour reunir ceux qui n'avoient point ep.68, p. 124, 1 p. encore voulu se rendre au jugement du Concile d'Arles; a& il col.d. 3. c.19.2. aima mieux leur ceder en cela , & juger encore cette affaire a ep.162.p.2801 deux fois jugée par des Evelques, afin de leur fermer entiere- 2,6. ment la bouche, & qu'il ne leur restast plus aucun pretexte s'ils refusoient d'obeir à la sentence de celui à qui ils avoient appellé. Saint Augustin nous assure qu'il en demanda depuis pardon aux faints Evergues, stans doute dans quelque lettre, & peut-estre dans celle qu'il écrivit à Eumale aussi-tost aprés qu'il eut jugé cette affaire. Car pour ce qui se passa à son battesme, S. Augustin en avoit peu de connoissance. J'Les sollicitations pressantes & les Eus, p. 299,2 c. intrigues de ces mesmes Donatistes qu'il retenoit à la Cour com- d. me par punition, ou plutost le credit des officiers qu'ils avoient gagnez, & les mauvais conseils des flateurs, arracherent sans doute ce consentement de sa facilité ordinaire.

Il avoit d'abord eu dessein de mander Cecilien avec ses ad- Conc, t, t, p. versaires, ] pour connoistre de leur différend : & neanmoins les 1407.e. Donatistes luy ayant demandé que la cause fust jugée en Afrique par ses amis sc'est à dire par des officiers Chrétiens qu'il nommeroit exprés, ] & qu'il leur permist pour cela de s'en retourner en Afrique; ils obtinrent encore une demande s fi peu raison-

P.14;0,1441.

nable. C'est peut estre sur cela qu'est Jla lettre des Presets du 315. Pretoire à Domitius Celfus Vicaire d'Afrique, à qui ils mandent que l'Empereur avoit ordonné à Lucien, Capiton, Fidence & Naffuce Evergues Donatiftes, & a Mammaire Prestre lequels il avoit auparavant fait venir dans les Gaules avec d'autres, de s'en retourner en Afrique; & que par son ordre on leur avoit

P. 1441-8. 11,2. P.10.

donné un billet d'étapes pour estre conduits & défrayez jusques au port d'Arles, où ils s'embarqueroient pour l'Afrique. Cette Bod.Th, chr.p. lettre est datée de Treves le 28 d'avril, apparemment de l'an 315, auquel Celfe estoit déja Vicaire d'Afrique selon le Code. Constantin estoit, selon une loy, à Naisse en Illyrie au commencement de may . [ C'est dans l'Illyrie qu'il avoit fait la guerre contre Licinius l'année precedent, & ensuite la paix avec luy. Il y a donc apparence que durant tout ce temps la il avoit laissé les Donatistes comme releguez dans les Gaules : D'où vient

Conc.p.1407.d. peut estre que jnous voyons qu'il leur donne ses ordres par écrit.

'Ce Prince aprés avoir pris le dessein de faire juger de nouveau l'affaire du schisme dans l'Afrique, par des Commissaires, reconnut bien-toft luy mefme, lorfqu'il y eut mieux penfé, [que c'estoit traiter trop indignement les Evesques, de soumettre deux Conciles au jugement de ses officiers, & Jque comme les schismatiques ne demandoient que le trouble, & ne cherchoient nullement l'éclairciffement de la verité, leur obstination pourroit donner à cette affaire une iffue faschueuse qui offenseroit Dieu. & feroit tort à fa reputation [ Et affurément les Donatiftes ne se seroient pas cru plus obligez de se tenir au jugement de ses officiers qu'à celui des Evesques. Ils auroient encore trouvé quelque nouveau pretexte d'en appeller à l'Empereur, & la paix n'en eust pas esté plus avancée.]

d Aug. ep.162. p.250.2.b.

la Cour . & luy écrivit pour cela de se trouver avec ses parties à Rome,où il estoit, selon le Code en l'an 31 5 au mois d'aoust & en septembre Ce fut'de là qu'il manda aux Evesques Donatistes sa bue veniate derniere resolution, & qu'il ne doutoit pas que l'Evesque Cecilien n'arrivast bien-tost. Il leur promet dans cette lettre que nous avons encore, que s'ils peuvent convaincre Cecilien d'un seul des reproches qu'ils luy faisoient, il veut bien le tenir pour convaincu de tous les antres sans qu'ils les prouvassent [Il estoit donc bien convaincu que c'estoient des calomniateurs : Et pourquoi donc les ecoutoit-il encore contre l'ordre de toutes les loix?

'Il reprit donc sa premiere pensée, de faire venir Cecilien à

3. angarialem cum anzenaria competentia,

On

L'an de J.C. 315.

LES DONATISTES.

On ne scait ce qui retint Cecilien; mais enfin il ne vint point Aug. p. 280, 2.b. à Rome. Ses adversaires ne manquerent point d'en prendre avantage, & de presser l'Empereur [de juger .] Car ils eussent esté ravis qu'il se fust precipité comme eux, & qu'il eust aussi tost condanné Cecilien sans l'entendre. Mais il se contenta de leur ordonner de le suivre à Milan, 'où il peut avoir passé dans le Cod. Th, chr p. voyage qu'il fit de Rome en Illyrie, selon la chronologie du 11.12 Code, au mois de septembre 315.

# ARTICLE

Constantin veut juger l'affaire de Cecilien en Afrique, & puis à Milan; retient Donat & Cecilien: Olympe & Eunome fe declarent à Carthage pour Cecilien : Ouvrages d'Olympe.

UELQUES Donatistes faschez peut-estre de voir que Aug. ep. 162.p. Constantin agissoit en cette affaire avec plus de precau- 280,2,6. tion qu'ils n'eussent voulu; au lieu de le suivre à Milan, selon l'ordre qu'il en avoit donné, commencerent à se retirer secrettement : ce qui obligea ce fage Prince à faire donner des gardes aux autres, & de les faire ainsi mener à Milan.

'Il semble selon la suite de Saint Augustin, que ce fut en ce & V.Constan- voyage de Milan que Constantin jugea l'affaire des Donatistes. Lin § 39,40. ["Neanmoins si la chronologie du Code est veritable, il n'arresta pas alors à Milan, mais passa en Illyrie, & de là sur la fin de l'année dans les Gaules, où il estoit encore le 13 aoust de l'an 316. Et

ce ne fut qu'en 316 qu'il jugea l'affaire des Donatistes, comme nous allons voir. Ce n'est pas qu'il se faille beaucoup sier sur cette chronologie fondée sur les dates des loix, affez souvent fausses. Mais nous la fuivons affez volontiers en cette rencontre, parceque nous avons encore d'autres raisons pour croire ] 'qu'il y eut Eus.n.p. 300 2.d un intervalle confiderable entre le temps que Constantin estoit à Rome, & celui où il jugea l'affaire des Donatistes à Milan. 'Car M. Valois croit, aprés Baronius, que la lettre que nous c|Bar. 316. 167. avons de Constantin à Celse, marque la mesme fuite des Donatistes dont nous venons de parler : d'où il conclud qu'elle est écrite dans cet intervalle, [ comme la chose paroist assez claire

d'elle mesme . ] 'Constantin se plaint donc à Celse Vicaire d'Afrique, de cette Eusin. p.300,2. fuite des Donatistes, qui avoient tasché de se derober à sa presence, lorsqu'il estoit resolu de mettre fin aux disserends qu'ils Hift. Eccl. Tom, VI.

avoient avec Cecilien . Il dit qu'ils faisoient voir par là que leurs 315. desseins estoient criminels, & qu'ils se hastoient de recommencer feurs anciens tumultes. Et il ne pouvoit pas en douter, puisque Celse luy avoit de la mandé les seditions dont ils menacoient l'Afrique, & à cause desquelles cet officier n'avoit pu executer les ordres de l'Empereur. Celse se plaignoit particulierement de Menale qui perseveroit toujours dans son ancienne solie. On

39 C.

croit"que c'est celui mesme que nous avons vu avoir offert de l'en- V. s a cens aux idoles, & s'estre trouvé ensuite au Concile de Cirche. 'Conftantin répond à Celse qu'il n'avoit qu'à les laisser faire Bar. 216(66.67.

pour lors; mais qu'il fist favoir à Cecilien & à ses adversaires qu'il pretendoit aller en Afrique, où il examineroit toutes chofes à fond, & puniroit severement les coupables, mesme du dernier supplice s'ils le meritoient, sans se mettre en peine de ceux qui les voudroient honorer comme martyrs; puisque l'honneur du martyre ne peut appartenir à ceux qui agissent contre la verité & la sainteté de la religion Il finit par ces paroles [remarquables, mais qu'il n'executoir pasassez . J'Je ne croy pas pouvoir , sans " un tres grand crime, negliger "les fautes que l'on commet contre " qued imla justice, n'y ayant rien à quoy je sois plus indispensablement "probe fic. obligé, fi je veux remplir les devoirs d'un Prince, que de détruiere "

routes les erreurs que la temerité des hommes a introduites, pour " travailler à faire embrasser la veritable religion à tout le monde, " à établir l'union & la concorde [ parmi les Fideles, ] & à taire " rendre à Dieu le culte qui luy est dû.

On voit par cette lettre qu'il ne prit pas au fortir de Rome le dessein de juger Cecilien à Milan, ou qu'il en sursit l'execution ; puisqu'il pensoit depuis à aller pour cela en Afrique : & ainsi il est aisé qu'il se soit passé prés d'une année entre deux, comme nous le supposons par nostre suite.

L'AN DE JESUS CHRIST 316.

Il v a affez d'apparence que lorfqu'il voulut retourner des Gaulesen Italie, où il pouvoitestre, selon le Code, sur la fin d'aoust 316, il trouva que ses affaires ne luy permettoient pas d'aller en Afrique, & manda à Cecilien de se rendre auprés de luy . Cecilien voyoit peut-estre avec douleur tous ces nouveaux mouvemens, Aug.in Cre.l.3. qui ne servoient qu'à troubler l'Eglise. ] Cependant il aima e 71.p.195.2.b. mieux priver [ encore ] quelque temps fon peuple de sa presence, que manquer à rien de ce qu'on croyoit pouvoir contribuer à

Euf.n.p. 301.1.b) la paix; '& il se hasta d'autant plus de venir trouver Canstantin, Que ce Prince avoit fait paroiltre dans sa lettre à Celse quelque

\$ 67.

L'an de J.C.

mecontentement de luy, [ sans doute parcequ'il ne s'estoit pas trouvé à Rome.

Ce fut peut estre par une suite de ce mecontentement, qu'arriva ce que raporte S.Optat, & dont nous n'avons pas d'autre lumiere. I'Il le place vers le mesine temps que le Concile de Optale. p.44 c. Rome; 'mais ce n'est pas s'eloigner de luy que de le mettre, n.p.177.c. comme fait Baudouin, immediatement avant le jugement que Constantin rendit à Milan: Donat, dit S.Optat, avoit demandé 1.1.P.44.c. la permission de s'en retourner à Carthage; [ peut-estre lorsque Cecilien avoit manqué de venir à Rome. Il ne l'avoit pas obtenuë sansdoute: & pour avoir, s'il faut ainsi dire, sa revanche, ] il fit fuggerer à l'Empereur par un Philumene qui l'appuyoit, qu'il falloit [ aussi ] retenir Cecilien à Bresse pour le bien de la paix; [ce que la fuite expliquera:] Et cela fut executé. Les Do-Aug. in Cre p. natistes pretendirent montrer par cet endroit d'Optat dans la 1952, b, col.d.3. Conference de Carthage & en d'autres rencontres, que Cecilien col.c.31.p.245 avoit esté condanné & banni par Constantin : mais on se moqua 1,a.b. de leurs faux raisonnemens. Ils se vantoient que c'estoit à la p.col. c. 16.0. poursuite de leur grand Donat de Carthage, [ dont nous allons 237.1.b.c. bien-tost parler, ] eux qui pretendoient qu'on ne pouvoit persecuter personne sans contrevenir à l'Evangile, & sans faire voir qu'on n'appartient pas à la vraie Eglise.

'Alors, dit S. Optat, deux Evesques Olympe & Etnome furent Opt Parass envoyez en Afrique pour oster les deux contendans de l'evesché de Carthage,& en ordonner un troisieme [qui fust agreable aux deux partis. Et nous ne doutons pas que Cecilien ne fust prest de renoncer à l'episcopat pour procurer l'extinction du schisme. Mais je ne scay a son peuple eust esté disposé à y consentir. ] Olympe & Eunome vinrent à Carthage, dir Saint Optat, & y demeurerent quarante jours pour prononcer quel parti estoit celui de l'Eglise Catholique. Le parti de Donat les empescha par ses soulevemens d'executer leur dessein, & l'ardeur que chacun témoignoit de son costé, faisoit naistre tous les jours de nouveaux tumultes. Enfin neanmoins les deux Evesques rendirent leur sentence par écrit, & declarerent que l'Eglise Catholique estoit celle qui estoit repandue par toute la terre, & qu'on ne pouvoit casser la sentence que les dixneuf Evesques [ du Concile de Rome ] avoient prononcée il y avoit déja longtemps. Ensuite de cela ils communiquerent avec le Clergé de Cecilien, & s'en retournerent. Nous avons, ajoute S.Optat, un volume d'actes sur cette affaire, & ceux qui les voudront lire les H ii

.)

trouveront aprés cet ouvrage. [ Ils n'y font plus aujourd'hui, & 316. ainsi nous ne savons que dire de cette histoire extraordinaire dont S. Augustin ne parle jamais. On peut juger seulement que c'estoit quelque invention de Constantin qui cherchoit tous les moyens possibles de remettre la paix dans l'Eglise, sans examiner peut-estre assez s'ils estoient justes & legitimes. Mais il semble plus probable qu'il ait fongé à celui-ci avant que d'avoir examiné la cause de Cecilien, qu'aprés en avoir reconnu pleinement l'innocence par luy mesme.

c. 3.7.p. 366, 2, b 372.2.C.

Le nom d'Olympe n'est pas neanmoins inconnu dans l'Eglise.] Aug. in Jul 11. 'S. Augustin pour prouver le peché originel contre les Pelagiens, cite un discours ecclesiastique de S Olympe Evesque d'Espagne, qu'il appelle un homme glorieux en J.C., & fort illustre dans l'Eglise; & il luy donne rang parmi les témoins de la tradition entre S.Retice d'Autun & S.Hilaire; [ce qui convient fort bien à celui de S.Optat. ] 'Gennade parle aussi d'un Olympe Evesque Espagnol, qui avoit écrit un livre de la foy contre ceux qui, [comme les Manichéens, ] accusent des pechez que nous commettons, non le libre arbitre, mais la nature; & pour montrer que le mal est dans la nature, non par sa creation, maispar la

Genn.c. 2 3.

### desobeissance de l'homme. Il ne marque point quand il vivoit. MANAGE EN PARTE CARROLL CARROL ARTICLE XXVI.

Constantin juge en faveur de Cecilien; condanne les Donatistes par des loix severes : Ils murmurent contre luy & contre Olius de Cordoue.

[ A PRES que Cecilien eut esté retenu quelque temps à Bresse, comme nous le supposons, & apparemment aprés Aug. ep. 162.p. le retour d'Olympe & d'Eunome, ] 'il vint à Milan [ par ordre 200.2,b.c. acold, 3.c.19.p. de Constantin , ] \* où tant luy que ses parties estant presens . Constantin examina contradictoirement l'affaire, sans estre ep. 162 p. 280,2. accompagné de personne, 'avec une diligence, des precautions, Eulv.Confil des soins [ qui ne se peuvent dire . ] b On peut voir sur cela ce 1.6.44 45 P 430 qu'Eusebe dit de la maniere dont Constantin se trouvoit aux assemblées des Evesques, & comment il travailloit à assoupir leurs differends. [ Caril semble que cela se peut raporter à cette occasion aussi-bien qu'au Concile de Nicée & à quelques autres.]

Aug.col.d. 3.c.

(

'Ce qu'il reconnut par cette recherche qu'il fit luy mesme, fut 19,9,280,1.4ep. que Cecilien estoit tres innocent, & ses adversaires des méchans L'an de J.C.

& d'infames calomniateurs. C'est pourquoi écrivant ensuite à col.p.,12,1 a. Eumale Vicaire d'Afrique, aprés luy avoir mandé comment la Crel », c.71. il s'estoir refolu de juger de nouveau cette affaire terminée P-195 h.b.

n par des Conciles; il ajoute: J'y ay vu clairement que Cecilien est abfolument ianocent, qu'il observe avec exactitude tous les devoirs de sa religion & de son ministere, qu'il rend à l'Eglise

39 devoirs de fa religion & de fon ministere, qu'il rend à l'Eglite 30 tous les services qu'il luy doit , & qu'on ne peut luy reprocher auguse foute, quelque colompie que ses adurciores aient pui.

n aucune faute, quelque calomnie que ses adversaires aient pu nventes contre luy durant son absence. Cette lettre tirée des p.col.c. 16.p. archives publiques, est le monument que Saint Augustin cite 237.1.c. toujours fur cette affaire; b & il dit qu'elle éclaircit & autorile 287.2.4. merveilleusement tout ce qui regarde Cecilien. [Mais elle n'est 6 ep 162. p.277. pas venue jusques à nous. Elle estoit datée du 10 novembre de . peole 33 p. Pan 316: furquoi Saint Augustin [& tout le monde] se regle pour 245.2,cd fixer le temps du jugement de Milan; [ ne doutant pas que Constantin ne l'ait écrite auffi-tost aprés.] 'Ce fut de cette lettre cold. 3. c. 19 p. qu'on tira dans la grande Conference de Carthage le jugement 228,1,2, que Constantin avoit prononcé; '& les Donatistes n'eurent nen be. de folide à v répondre. Ils chicanerent sur ce que dans la copie que les Catholiques presentoient, il n'y avoit point de Consuls; ce qui n'invalidoit point la piece, comme S. Marcellin le declara; '& auffi tost aprés on trouva une copie où les Consuls estoient e.20,9,228,1,c, marquez. Elle est quelquesois qualifiée du titre de rescrit , d & Carth 3, t.512

mife an rang des conflictutions imperiales.

Asin les Donatifles furent condannez par trois divers juge 19 park. 1.

Ment les Donatifles furent condannez par trois divers juge 19 park. 1.

Ment apparent par quatre en costant celui où Felix d'Apronge avoie 400 declaé innocent les 75 fevrier 31 Agleux ans & environ huit f people 165 to mois avant ce demier (Rè lis furent mefine condannez par cinq 1 jugemens, en ajoutant aux quatre autres ceque dit S. Opata des Fuefous Europea & Olsurre Papur rone dit arreplaherary 5.

y Évelques Eunome & Olympe JPour moy, dit agreablement S. ep.167,p.1914.

Muguitin, je penle que fi le diable mefine fe voyoic audif fouvent —

g. condanné par l'autorité d'un juge qu'il auroit luy mefine choif,

" condanné par l'autorité d'un juge qu'llauroit luy mesme choisi, " il cederoit, & ne seroit pas assez impudent pour pretendre avoir

in Par. 11.06 p. de fausses suggestions. Ils mettoient de mesme dans leurs livres 316, 1.1.blinCred. 3 qu'il "s'estoit laisse emporter au credit que quelques personnes gratia core.61.P.192.1.d. avoient fur fon efprit.

[ Ils vouloient apparemment marquer par là le grand Osius de Cordoue, extremement honoré par Constantin pour son inPar,Li.c.4.p. merite. ] 'Car ils le noircissoient de tout leur pouvoir, a parce-7.2.C. qu'ils pretendoient que c'estoit luy qui avoit assisté Cecilien, &c a c.5.p.\$.1.d.

qui avoit contraint, disoient-ils, le peuple des saints, & ceux qui ne s'estoient souillez d'aucune tache, à entrer dans la communion des Traditeurs : [ ce qui nous apprend que plusieurs des schismatiques rentrerent encore alors dans l'unité de l'Eglise. }

Ils attribuoient de mesme aux suggestions de ce Prelat, la 6.8. p. p. z. c. rigueur dont Constantin ufa enfin contre eux. Car voyant qu'aprés avoir esté vaincus dans deux Conciles, & n'avoir pu rien prouver devant luy de tout ce qu'ils avoient avancé, ils per-

fultoient neanmoins encore dans leur fureur & dans leur separation facrilege d'avec l'Eglise, il avoit ordonné, disoit Parmenien, qu'on les menast au supplice (S. Augustin ne nie pas ce commandement, qui regardoit sans doute ceux qui avoient comparu devant Constantin.] 'Et comme le grand Donat de Carthage estoit

p.col.e.16.p. 237.1.C. de ce nombre: felon ceux de sa secte; [ c'est peut-estre pour ce in Parlac. Lp. fujet |qu ils luy attribuoient l'honneur du martyre. Mais quoi-9,1,6, qu'il n'y eust pas de supplices trop rigoureux pour des personnes si criminelles, neanmoins Constantin commua la peine de mort en une plus douce. Et c'est ce changement, dit Saint Augustin, qu'on peut attribuer avec quelque apparence au conseil d'un

Evelque comme eftoit Olius , [ s'il a eu quelque part à cette affaire, & s'il faut agir par conjecture dans un point fur lequel on n'a rien de politif.

[C'est sans doute aprés les jugement de Milan qu'il faut mettre]

lit.P.l.2, c.91.F. les loix que Constantin fit contre les Donatistes, & oui servirent 6 p. 41. p. 66.1. de modele aux Empereurs fuivans S. Augustin en marque une. par laquelle il leur oftoit les basiliques & tous les lieux où ils e lit.P. p. 118.1. s'affembloient, pour les ajuger au fisc, [& leur défendoit, ce alep.68 p.124. femble, par consequent de tenir aucune assemblée. Ce fut peut-Op.1.3, p.6163. estre pour ce sujet qu'ils bastirent l'ces nouvelles eglises que S.

Optat leur reproche d'avoir ajoutées aux anciennes fans qu'on en eust besoin.[Il semble qu'il faille raporter encore à ce temps-Aug.in Parl.r. ci ce que dit Saint Augustin,] qu'aprés avoir perdu leur cause, Comme on voulut les obliger à quitter les eglifes, ils ne laisserent

pas des'y maintenir par la violence qui l'emporta contre l'auto-

L'an del Co

L'an del.C. 316.

LES DONATISTES rité des ordonnances de l'Empereur, & par la fureur des Cir-

concellions de quoy nous parlerons dans la fuite.]

'Constantin confisqua encore les biens mesmes de ceux qui ep.41 p.66,1.b. estoient convaincus, [peut-estre d'avoir calomnié Cecilien,] &

qui refistoient avec opiniatreté à la réunion. [ Ce peut estre]

cette loy si severe que S. Augustin dit qu'il fit contre eux. [Il est certain que quelques uns d'eux furent bannis,]\*puisqu'on scol.d.3 e.22.p.

leur accorda leur rappel en 321. S. Optat dit expressement que 321, 2 ep.col. q Constantin avoit banni dans des pays étrangers les chess & les 31-33 P-245.14 principaux des Donatistes, selon qu'ils le meritoient. [Mais je ne 10pt.la.p.54-2. fcay s'il ne faut point lire Constant. 1

'Ces ordonnànces estoient tres justes : elles estoient dignes du Aug lit. P.p. nom de Constantin si celebre par la profession qu'il faisoit du 117-1, d. Christianisme: elles convenoient fort bien à l'esperance qu'il avoit en J. C, & à fon amour pour l'unité de l'Eglise . Les Do ep. 42.167. p.66. natiltes n'en eussent pas voulu avoir de moins severes contre 1.b|191.1.1. Cecilien & les autres qu'ils accusoient, s'ils eussent pu les faire declarer coupables; & alors ils euflent pretendu avoir rendu un grand service à l'Eglise, & devoir passer pour les désenseurs de l'unité & de la paix. Cependant parceque ces mesmes loix tomboient fur eux. c'est à dire sur des calonniateurs de leurs freres, & des ennemis irreconciliables de l'unité de l'Eglise, ils crioient que c'estoit une violence indigne & insupportable. qu'on ne doit forcer personne sur la religion; qu'il ne faut jamais rendre le mal pour le mal . Ils ne pouvoient mieux verifier la B661.el21.d. maxime que ceux mesmes de leur communion leur attribuoient, de croire que tout ce qu'ils voulcient estoit saint: Quod volumus fanctum eft.

#CCDCZ#GCDC#CDC#CDGD#CDGD#CCDCZPC#CDEXCDCZD

### ARTICLE XXVII

### De Donat de Carthage.

N ne scait pas si Constantin fit ses loix contre les Dona-N ne sean pas a Contactant de leur affaire à Milan, ou tiltes aussi tost aprés avoir jugé leur affaire à Milan, ou s'il y fut obligé par les nouveaux defordres qu'ils firent à leur retour. Nous ne pouvons pas non plus dire precifément ce qui se passa en Afrique immediatement aprés ce jugement Il semble neanmoins qu'on y peut raporter ce que S. Optat met aprés le voyage des Evefques Eunome & Olympe: J'Donat, dit-il, revint Opt. Lt. p. 45. 1. le premier à Carthage "fans en avoir la permission de Constantin:

ultrà.

LES DONATISTES. L'an del G. Cecilien l'ayant sceu se hasta de s'en retourner à son peuple . & 316. par ce moyen'le schisme se ralluma tout de nouveau.

S.Optat suppose toujours que ce Donat est celui de Carthage, Augh. 69, P. 12. [predeceffeur de Parmenien,] '& fucceffeur de Majorin dans le 2.diretrol 1.cas fiege schismatique de cette ville; \* & les Donatistes soûtenoient a p.col. c, 16.p. que c'estoit luy qui en ce temps ci tenoit teste à Cecilien ; [de 237.1,b.c. sorte qu'il semble qu'il fust déja leur Evesque de Carthage : &

nous n'avons point en effet de preuve que Majorin ait passé l'an Hier.v.iil.e.93. 313.] Saint Jerome dans fon traité des hommes illustres dit que P.296,d. ce Donat vivoit fous Constant & fous Constantin, [ou plutost Constance que la traduction greque nomme seul. Selon la chronique du mesme Pere, il paroissoit en l'an 328, & vivoit encore

en l'an 355.] 'S. Augustin le traite d'apostat : [ je ne soay si c'est parcequ'il Aug.pf. 147. p. avoit esté d'abord dans l'Église Catholique, & l'avoit quittée 70 2.2.C. Optal 3, p.66.c. pour entrer dans le schisme depuis qu'il eut esté formé. Il estoit

habile dans les lettres humaines, & aimé pour ce sujet par les Aug.h.69.p.12, gents du fiecle. Il avoit de l'eloquence, & il étendit tellement la secte par ce moyen, que c'est de luy qu'elle a principalement 6 in Cre,l,a,c.s. tiré sa force. Il composa beaucoup de livres pour la défendre. A Hier, p. 297.2. Saint Jerome dit qu'il trompa par ses mensonges presque toute Aug.h.62. P.12. l'Afrique, & particulierement la Numidie. 'Auffi la pluspart

du monde croit que c'est de luy qu'elle a pris son nom , plutost que de Donat [ des Cases-noires ] en Numidie, qui luy avoit Hier, p. 296.d. donné la naissance Cest le sentiment de Saint Jerome ["& ce qui V.la note 4. l'appuie beaucoup, c'est qu'avant que Donat fust Evesque de

Carthage, les schismatiques estoient appellez le parti de Majorin ] 'Ce Donat de Carthage vivoit d'une maniere assez sobre, &

2. 1 10.

50.2.b.

Aug.lit.P.I.z.c. 39.P.1961b. il n'y avoit rien à l'exterieur dans ses mœurs qui parust reprehenfible, ["hors fon orgueil. ] 'Les Donatiftes le relevoient audeffus V. # 28. p.col c. 16.p. 217.1.b Cart.c. de tous les autres, & l'appelloient un homme de fainte memoire, l'ornement de l'Eglise de Carthage. Ils suy attribuoient la gloire

unit.c.19.P.154 du martyre, comme nous avons dit, & pretendoient auffi qu'il avoit fait des miracles, & que Dieu luy avoit parlé dans la d in Jo. h.13.p. priere, en quoy S. Augustin assure qu'ils se trompoient,ou qu'ils vouloient tromper les autres.

> [Voici ce que nous trouvons de ce Donat dans un ouvrage qui 4. renevellate funt partes.

a.Il le dit peus-effre porceque le schisme estoit plus dans la Numidie que dans les autres pro-vinces. Mais je pense que c'est parcequ'il en venoit : à il y a bien de l'apparence que cette province fairiet toute d'abord, ou presque soute, le parti de Majorin établi par son Primat Second de Tigife . cft

» est certainement de S. Augustin plutost que de S. Ambroise dont » il porte aussi le nom. JII y a dans l'Eglise, dit ce Pere, & il y a 6,17.0.3.p.182.6. » toujours eu des hommes habiles, d'une profonde erudition, & » parfaitement instruits dans la loy de Dieu. Ce sont les pierreries » qui ornent les vétemens de [ l'Eglise] cette veritable semme for-» te. Mais il y a eu de ces pierreries qui se sont detachées, & qui » se sont perdues en tombant .. Tel fut Donat qui quitta la place » qu'il occupoit dans cet ornement. Il s'en separa pour chercher » ailleurs fa propre gloire, pour avoir un parti qui portast son » nom. Malheureux enfans, pourquoi vous attachez vous à cette » pierre precieuse qui s'est separée du vétement de l'Eglise? Quoy » donc,me direz vous, pensez vous avoir autant d'esprit que luy, » parler aussi bien que luy, estre aussi savant que luy? Mais que luy » fert tout son esprit, que luy sert toute son erudition, que luy sert » d'estre une pierre precieuse, puisque toute pierre precieuse qui » ne demeure pas attachée à l'ornement de cette femme forte. " " fe gaste, & perd tout son prix & tout son eclat? Il faut qu'elle » demeure unie au vétement de cette femme, qui est elle mesme » d'un plus grand prix que toutes les pierreries qui l'ornent. Que » Donat n'y demeuroit-il donc attaché? Car je ne crains pas de » le dire : ces pierreries ne sont precieuses qu'autant qu'elles ont » de charité: celle qui n'en a point est sans valeur, & n'est digne » que de rebut. Qu'on vante son habileté, qu'on releve son elo-» quence; si l'on en croit celui qui sçait discerner les veritables » pierres precieuses, si l'on s'en raporte à l'ouvrier melme qui a » fait cet ornement, l'on ne regardera point cette pierre comme » precieuse, mais comme digne du dernier mepris. Ce n'est pas " une pierrerie qui jette de l'eclat, mais une cymbale qui produit » un fon confus.

CARPUNCACIONADEN PROCESSACIONES POCICIONAS PROCESSACIONAS POCICIONAS POCICION

## ARTICLE XXVIII.

Vanité insupportable de Donat: Les Donatistes en font leur idole: Sa croyance sur la Trinité.

Aint Optat est celui qui parle plus amplement de Donat, Opt.1.3.p.64.
& il nous le depeint comme un homme leger, furieux & emporté, qui s'elevant audessus du commun des hommes, p.64.67. vouloit se faire considerer comme une divinité : d'où vient qu'il luy applique les paroles par lesquelles Dieu condanne dans Ezechiel l'orgueil du prince de Tyr. Il d'maginoit, siit-il, p.65.a.

Hist. Eccl. Tom. VI.

s'estre établi une principauté à Carthage, & y estre audessus : mesme de l'Empereur. Le peuple luy donnoit rarement le titre d'Evesque, & on le nommoit presque toujours Donat de Carthage.

P.65.C.

Quoique les Evesques ne doivent estre assujettis qu'à Dieu ; il dominoit de telle forte ceux de son parti, qu'ils le craignoient & le reveroient autant que Dieu mesme . Son ambition estoit de voir tout le monde, & les compagnons mesme de son schisme. plier fous luy. Lorsqu'ils celebroient les mysteres, il ne s'y trouvoit que par forme, & il ne daigna jamais communier de ce qu'aucun d'eux avoit offert. Il aimoit mieux se retirer en particulier pour faire seul ce qu'il vouloit. Et cela obligeoit beaucoup de ses sectateurs mesmes de faire des plaintes de cette maniere si haute & si fiere dont il les traitoit. C'est ainsi que son cœur s'eleva jusqu'à se croire non plus un homme, mais un dieu. Les hommes n'ont accoutumé de jurer que par le nom de Dieu seul : Et il fouffroit 'qu'ils jurassent en son nom; sans pouvoir rejetter sur eux la faute qu'ils faisoient en cela, puisque c'estoit à luy à l'empescher. Il ne l'empeschoit pas neanmoins, & donnoit ainsi sujet de dire qu'il se regardoit comme une divinité.

'Tous ceux qui croient en J. C, ne doivent point avoir d'autre nom que celui de Chrétiens. Mais ce superbe osa partager avec 👵 Dieu le peuple Chrétien, & faire nommer ceux qui le suivoient non plus Chrétiens, mais Donatistes. Si l'on venoit à luy de quelque province d'Afrique, il ne s'informoit point des nouvelles ordinaires : mais des qu'une personne l'abordoit , il luy disoit sans rougir; Hé bien, comment va mon parti dans vos "

Aug.in Cre.1.4. quartiers? Ses partifans se plaignoient quelquesois de ce qu'on " aCart, c. 3 131.p.

c.6, p.199.2.2. les appelloit Donatistes. Mais neanmoins ils avoient pris ce nom devant le tribunal des Prefets, comme un nom qui leur estoit glorieux; '& dans toutes les occasions où ils comparoissoient publiquement en justice pour des matieres ecclesiastiques, lorsqu' on leur demandoit juridiquement qui ils estoient, ils prenoient

la qualité de parti de Donat, sans parler de J. C.

Nous verrons dans la fuite de quelle maniere Donat parloit de l'Empereur Constant. J'Mais on peut juger de son esprit par une lettre,où écrivant à un Prefet du Pretoire, il l'apostrophoit en ces termes; Gregoire la honte du Senat & l'infamie des « Prefets: à quoy il ajoutoit plusieurs choses de mesme force. "

2. Saint Simeon Stylite vouloit mesme que l'on jurast par son nom : mais c'estoit au contrai te par respect, pour empescher qu'on ne profanaft le nom de Dieu.

p.65.2

Ь

Opt.p. 86,2.

P.64.b.

Gregoire luy répondit au contraire avec une moderation aussi episcopale, [que l'emportement de Donat estoit indigne du caractere qu'il usurpoit . J'Gregoire estoit Preset , selon le Code , Cod. Th.t. 6.p.

à la fin du regne de Constantin en 336 & 337.

[ Ses disciples enfloient encore sa vanité. ] 'Ils chantoient pu- Aug. ps. 69.p. " bliquement ses louanges; dit Saint Augustin; ils luy disoient 304 2.4. " hautement : O le fidele conducteur! O le guide incomparable!

» Et il ne répondoit point, comme David, à ces flateurs; Que

» ceux qui m'applaudissent se retirent en arriere ; qu'ils soient » couverts de confusion. Il ne se mettoit point en peine de les " reprendre, & de les porter à dire plutost au Sauveur: C'est

"vous feul , Seigneur , qui estes un conducteur sidele , & le guide " incomparable. 'Ils estoient tellement aveuglez par la passion in Par.l.a.e.7.9. qu'ils avoient pour luy, que leurs ames adulteres ne faisoient 14.2.2. pas difficulté de l'egaler à celui qui en est seul l'epoux legitime :

Car ils ne rougissoient pas de vouloir qu'on dist de luy ce qui ne convient qu'à J.C.N.S; Qu'il n'y avoit eu en luy aucune tache » ni aucun defaut . Qui donnera, s'écrie S. Augustin , qui donnera "à mes yeux une source de larmes? Qui peut assez gemir & assez

pleurer un si horrible blaspheme; [Il ne faut point s'étonner aprés cela , l'de ce que dit encore le mesme Pere, que Donat 1.197, 906c. leur tenoit lieu de J.C, & qu'ils s'emporteroient peutestre da-

vantage contre un homme qui diroit du mal de Donat, que contre un payen qui blasphemeroit J. C. Dans la Conference de Cart.c. 3/30.32 Carthage où Petilien semboit vouloir rejetter le nom de Do-P.542.

natiste, il ajoute neanmoins qu'il ne desavoue pas d'avoir principem. eu & d'avoir encore"pour chef Donat de bienheureuse & sainte memoire, dont le merite avoit jetté un tel eclat, que le temps n'avoit pas esté capable d'en ternir la gloire. 'Un avocat qui Aug.InCre.l.3.

plaidoit pour eux à Carthage en 395, devant le Proconsul, osa c.56. p.191.2.b. dire que Donat avoit tellement établi la sainteré de l'Église Catholique contre l'erreur & la perfidie ; 'que son nom & son

culte se trouvoit honoré par le respect & la veneration de pres-

que tout l'univers.

Donat avoit fait, comme nous avons dit, plusieurs écrits pour Hier, v.ill.c.93. sa secte, & un entre autres où il pretendoit que le battesme de P.297.2. J. C. n'estoit point hors de sa communion. Saint Augustin qui 21.P15;16 l'appelle une epiftre, le refuta : mais son ouvrage n'est pas venu jusques à nous.

'S. Jerome dit qu'il avoit écrit un livre sur le Saint Esprit, où il Hier.p.297-2.

I, în ejut nomen 👉 cultum mundî pene totius obfervanția nuprita coaluis,

fuivoit le dogme des Ariens. [Nous verrons dans la fuite que les Augh, 6,6,13. Ariens femblerent le vouloir attirer à leur partie en 347.] S. August de fuil dit qu'il paroit par les écris que les fentimens n'effoisert pas bien Catholiques fuit la Trainté, & qu'il croyoit tellement les des des la comme de la comme de

la foy d'Arius; [ ou fi c'eft qu'effectivement ils en euffent fair e profeffon durant que les Ariens dominoient dans NOccident fous Conflance, ] comme Saint Augustin dit que quand les Goss [ Ariens] effoient puisffans, les Donatitles pour les flater dissent

qu'ils avoient la messne soy qu'eux.

"Neanmoins S. Augulfin dit en mefine temps qu'on refutoit cette lafche hypercrific par l'autorité de leurs predeccfieurs , parcequ'on affuroit que Donat n'avoit point effé dans la erriyance des Ariens/Se que pour le point mefine où llen avoit approché, le corps de fon partin'y avoit point fait d'attention, y en ayant .

Cispassad. ce point, de la pluípare croyane, comme nous, que le file efte per parmiente fur-Tabrial-Leé au Perzaufflien que confulbitantel l'hodoret de, comme S. Epiphane, que les Donatifies fuivoient Ferreur des Ariens ; (& peute ce de la cispassa de la cispa

les Ariens dominoient alors dans l'Afrique.

Augalen, 1. S. Augulfin avoir dir dans fes premiers ouvrages, que Donar \*|utvillees11 fe voyar vaincu de toutes parts, avoit commencé à rebattizer mais dans fes derniers il fe reprent d'avoir eru que Donat de Carthage euft commencé ce defordre, dont nous parlerons plus amplement dans la fuice.)

### ARTICLE XXIX

Une partie des Donatifies seréunit à l'Eglise, les autres s'enseparent de plus en plus: Erreurs de sette seile.

oplaphize.

E retour de Donat & de Cacilien dans l'Afrique y renoduire plus que jamais, ains dique nous l'avons deja dit, aprés Saint Oprat quoque felon toutes fortes de tailons y les bonatifies auflette enfin quiter leur opinitartes en voyant ce differend jugé pour là demater fois, & fairs appel, en faveur de Ceclien, pur celui mefine qu'ils avoient fi fouveut demandé

pour jugé. Et Dieu n'avoit sans doute permis que Constantin recenst leur appel malgré le respect qu'il avoit pour les decisions des Evelques, que pour leur fermer entierement la bouche, & leur ofter tout pretexte de se separer de l'Eglise. 'Aussi ceux unit, Economie d'entre eux qui avoient seulement esté surpris, comme hommes , 160.2.2. par les faux bruits qu'on avoit repandus contre Cecilien, mais que Dieu destinoit comme de bons grains de froment , à estre un jour unis avec ses Saints; 'ces personnes, dis-je, voyant que la si elles continuoient davantage de s'opposer à Cecilien, il falloit tenir pour coupables, non plus un Evelque ou quelques particuliers comme auparavant, mais generalement toutes les Eglises du monde avec lesquelles Cecilien estoit uni; ils aimerent mieux se rendre à l'autorité de l'Evangile , selon laquelle ils ne pouvoient pas douter que l'Eglise repandue partoute la terre ne fust la veritable, que se tenir à la decision du Concile de Carthage qui avoit condanné Cecilien. Ce fut par ce moyen qu'on vit beaucoup d'Evelques, d'Ecclefiastiques, & de peuples, rentrer dans l'unité & dans la paix de l'Église Catholique, donnant Vinc.L.e., p. cette excellente leçon à la posterité, qu'il ne faut point balancer 327.

à préfere le jugement fain de equitable à la folle de à l'injuffice de quelques particultées. (Notavaron su que cole effont arrivé des le temps du Cancile d'Arles,) de que les Donatifles mefines du la Parlet, nous donnoient lieu de juger que beaucoup d'autres gécfoient especie, concernedus aprés le jugement de Conflantin, par les exhores trations d'Offinis.

"Mais II en eut d'autres (& Ils faitôient une grande patrie de Vise. L. p. 137.

l'Afrique Joul le procipitener avec fureur dans l'abyfine de leur egatement, fans le fouvenir ni du nom ni de la religion (de J. C.)

ni de la prodetion (qu'ils avoient faite de le Guivre: ] preferant à toute l'Egliel es temente fàculege du feul Donat. "Ils é trouve. Opt-la-p. 46-c, tent lète. & retenus par leur feparation dans le precipice où leur fureur les avoir jettez: de bour le mettre hors d'état d'en pouvoir fortir, ils s'engagetent eux mefines dans les files du fehime, s'elouis de perifier avec obfiliation dans leur egarement, & de ne revenir jamais à la paix qu'ils avoient une fois abandonnée.

Saint Augulin reinarque en un endroir , que les Denatifies Aug in PratAs pretendoient que les Efragnols ayart condaint le grand Ofius , \*\*\*\*/\*\* de les Gaulois l'ayart abous, les Efragnols l'avoient enfin receu comme innocent. Les Donatifies les actuoient en ocia de prevariention & d'avoir edifié de nouveau coutre le precepte de P. F.1.2;

S. Paul, ce qu'ils avoient détruit d'abord. 'Mais fi S. Paul avoit pretendu, dit Saint Augustin, nous apprendre par là cet étrange paradoxe, qu'il ne faut jamais changer de sentiment & de conduite, il ne se seroit pas fait luy mesme Chrétien,il ne seroit pas devenu Apostre; il n'auroit pas edisié par ses predications les Eglises qu'il avoit tasché de détruire par ses persecutions. Les Donatistes n'ont donc jamais mieux montré pourquoi ils n'ont point voulu se rendre, quoique vaincus partout, qu'en faisant un crime aux Espagnols d'avoir cedé à l'examen & au jugement de leurs collegues, contre ce qu'ils avoient jugé auparavant. Car autant que la conduite de ceux-ci est conforme à la douceur [ & à l'humilité ] Chrétienne, autant celle des autres est-elle digne de l'opiniatreté (& de la fierté) du diable. Ainfi il ne faut pas s'étonner que les humbles aient conservé le lien de la paix.

& que les superbes l'aient rompu.

P.7.8

'Les Donatiftes ne pouvoient donc mieux faire voir que ce qui a rendu leurs maux incurables, c'est que leur orgueil n'a pu se resoudre à condanner les sentences qu'ils avoient temerairement prononcées contre Cecilien dans son absence; ce qu'ils auroient esté obligez de faire, si par l'amour de la verité & pour le bien de la paix ils avoient acquiescé au jugement des Evesques d'outremer. Ils auroient neanmoins remporté une victoire beaucoup plus avantageule, fi au moins aprés ce jugement ils avoient pu vaincre leur animolité contre cet Evelque, que s'ils l'avoient fait condanner dans le Concile où il a esté absous. Car il est bien plus glorieux de triompher de son orgueil & de sa haine, que non seulement de vaincre un seul homme, mais mesme que de se soumettre une ville entiere ; selon ce que dit l'Ecriture , Que celui qui furmonte la colere, vaut mieux que celui qui prend une ville. Ils vouloient vaincre un homme, pendant qu'ils se laiffoient vaincre par la colere : & parcequ'ils vouloient vaincre un homme, ils se sont vu vaincus & par cet homme & par leur colere; par cet homme, puisqu'il en a triomphé dans le jugement [ qui attestoit son inocence; ] par leur colere, puisque tout vaincus qu'ils estoient, ils n'ont pu se rendre & demeurer en repos.

\$ 60 P.12-2.C.

Ainsi s'endurcissant avec obstination dans leur division . ils changerent leur schisme en heresie, comme dit Saint Augustin, InCre.La.c.7.p. 'fuivant la difinition qu'il donne, que le schisme est une diffention encore nouvelle pour des fentimens differens; & l'herefie un schisme inveteré; '& aussi parcequ'ils avoient une fausse croyance

tant fur les facremens que fur l'Eglife. Car contre l'autorité de I.C. & de toute l'Ecriture, qui nous assurent ] que l'Eglise Ca. Opt. 42. p. 52. a. tholique est celle qui est repandue dans toute la terre, se qui ne cessera jamais d'estre visible à tout le monde, ] ils pretendoient . qu'elle estoit renfermée dans leur parti, c'est à dire dans la seule province d'Afrique, 'dans laquelle mesme il y avoit plusieurs P.46.b.c. endroits où leur parti n'estoit point. Ils osoient dire qu'elle b.el Aug.h.69.7 estoit perie dans tout le reste du monde par l'union que l'on y avoit avec ceux qu'il leur plaisoit encore de traiter de Traditeurs; c'est à dire parceque tous les Fideles ne pouvant juger ep. 167. P. 2914 par eux mesmes des crimes dont ils accusoient Cecilien, avoient 2.b. mieux aimé en croire ceux qui avoient examiné & jugé l'affaire, que les declamations des accufateurs. \( \) Nous parlerons en fon lieu de leur erreur fur les facremens. 1

### \$\$\$\$\$\$\$\$\$**\$**\$\$**\$** ARTICLE XXX.

Fausses raisons des Donatistes pour justifier leur schisme: Leur aversion pour les Catholiques s

E s Donatistes sentoient quelquesois combien il estoit injuste de condanner tous les Catholiques comme complices des crimes de Cecilien; ] 'dont la pluspart n'avoient jamais oui Aug.inPar.l.2. parler, comme cela ne se pouvoit nier que par la derniere im- c.t.p., tr.c.d. pudence. Pour rendre donc cette condannation un peu moins insupportable, ] 'ils pretendoient ridiculement que ces crimes estoient connus de presque toute la terre, qu'ils avoient des in Gre.1.3.c.33. pieces authentiques pour les prouver, que de tres fideles témoins p.186,2,5, avoient esté deputez dans les Gaules, l'Espagne, l'Italie, & les in Pardinent autres provinces, pour les informer de la verité; & que de tres p.6.2.c. faints Evesques y avoient esté par deux sois, & y avoient publié l'état des choses avec encore plus de lumiere & de certitude. [ Toutes ces deputations n'ont aucun fondement, & paroissent feintes sur les deux Conciles de Rome & d'Arles, & sur les autres choses qui se passerent au commencement du schisme, desquelles les Donatistes n'avoient pas sujet de se vanter.] 'Mais 4. supposé que ces deputations fussent veritables, ce qu'on en pouvoir juger avec le plus d'apparence, c'est que comme les Donatistes avoient déja esté condannez par le juste jugement [ des Conciles de Rome & d'Arles, ] on n'avoit point voulu admettre leurs deputez à la communion, ni ecouter leurs accu-

fations injustes. F Et c'estoit affurément ce qu'on devoit faire selon les regles de l'equité naturelle, & felon les loix de l'Eglife.]

155 2.c 1.46.c.

pl. 22. P q 1. 1.2

'Comme les Catholiques les pressoient de justifier leur schisme par l'autorité de l'Ecriture, vils alleguoient quelquefois un passa-15,9243,745] par l'autorne de l'Ecriture, t ils alleguoient quesquerois un pana-138.6.9, p.676, ge des Cantiques, où ils taschoient de trouver par une fausse ponctuation, que l'Eglife devoit estre renfermée dans le midi;

unit p. 155-2.6. Surquoi S. Augustin se moque d'eux en divers endroits. Il leur montre que mesme à la lettre & selon leur interpretation, cela ne leur convenoit pas, y ayant des provinces encore plus meridionales que la Numidie où estoit le fort de leur schisme, '& £46.p.246.d.

æ£. d'où il avoit tiré son origine : & mesme la situation de ce pays tout decouvert & plein de campagnes fertiles, mais feulement en blez & non en arbres, ne convenoit point à un autre passage du cantique d'Habacuc qu'ils citoient aussi pour eux.

C'est fur des fondemens si ruineux qu'ils hazardoient leur

falut & leur bonheur eternel : & avec cela ils estoient si insolens col.d.3.c 4.p. & si fiers, ] 'qu'en traitant les Catholiques de race des Traditeurs, 219.2.b. a Cart.c. 1.614] ils prenoient pour eux la qualité d'enfans des Martyrs, & d'E-2.5 10.12. vesques du pur Christianisme, de Pontifes & de désenseurs de 6.36 22. P.540. l'Eglise & de la verité Catholique. Ils pretendoient faire seuls l'Eglise Catholique, & traitoient les Catholiques de Mensuristes

& de Cecilianistes. Opt. 1,2-P. 52. 'Cependant ils condannoient tous les jours eux mesmes leur 52 herefie dans le facrifice, n'ofant pas se dispenser des paroles so-

lennelles de la liturgie, dans la quelle ils disoient qu'ils offroient pour l'Eglife unique qui est rapandue par toute la terre. On Aug.in Par.L.3. remarque qu'ils recitoient à l'autel le nom des auteurs de leur c,6.p. 31,2,b. schisme.

Opt. 1. p. 34.4. garde de trouver bon qu'on les appellast leurs freres; au lieu que les Catholiques vouloient bien leur donner cette marque de Juft.ap. charité, 'que Saint Justin donne aux payens mesmes, b quoique ce Aug pf. 32.p. ne soit pas la coutume de l'Eglise: & les Catholiques croyoient Opt.14. P.76.c. qu'il estoit utile à la cause de la verité qu'ils la leur donnassent.

'Dans la haine qu'ils avoient pour les Catholiques, ils n'avoient

1 : p.35.4 Aug. 'Ces schismatiques evitoient mesme de se rencontrer avec des pf.57.p.232.24 Catholiques: ils refusoient leur entretien : dils les empeschoient de les venir trouver : ils ne vouloient point non plus s'entretenir ou conferer avec eux, foit par écrit, foit de vive voix, & se contentoient de vomir toujours des injures contre leur honneur,

Aug. ep. 166.p. refusant par un étrange orgueil de conferer avec eux, parceque 290.1.2. c'estoient, disoient-ils, des pecheurs. Quand les Catholiques e 1.c.

leur écrivoient, ils n'en pouvoient avoir de réponse; & nean-dis.P.L. r.c.i.p. moins ils ne leur écrivoient pas des lettres de communion, par- 891c. ceque les Donatistes ne les vouloient pas recevoir, & qu'ils s'en estoient rendu indignes par leur schisme, mais seulement des littres privées telles qu'on en écrivoit aux payens. S.Augustin omet le falut dans celles qu'il leur écrit . Ils fe moquoient quel- ep. 172 p.295.1. humilitatem quefois de la civilité avec laquelle les Catholiques les traitoient, b.

& leur en faisoient un crime.

Quand ils avoient fait quelque ouvrage pour leur fecte, ils HeP.I. 1. 619. p. faisoient ce qu'ils pouvoient pour empescher qu'il ne tombast 921,24 entre les mains des Catholiques qui estoient en état d'y répondre : [ & neanmoins ils couvroient cette veritable foiblesse fous un pretexte) 'de prudence & de patience, aimant mieux, disoient- in Gre.Legap ils, se contenter d'enseigner la loy de Dieu au peuple dans 152,1,0, l'Eglife, que répondre aux Catholiques [& disputer aveceux, ] pretendant que si la parole de Dieu ne les instruisoit pas affez, il n'y avoit point d'autorité humaine qui pust dissiper leurs tenebres & les rappeller à la regle de la verité. Que si quelque 1.205. P.170,24 laïque d'entre eux se méloit d'écrire, ils vouloient bien prendre b. part à sa victoire, s'il eust pu en remporter quelqu'une, mais non pas à sa hontequand il estoit vaincu, ni répondre de ce qu'il difoit .

Ils ne vouloient point que les Catholiques entraffent dans 6,46,6,12,0241 leurs eglifes pour les ecouter ; ils les en chaffoient ; \* & peu s'en d.e.f. falloit qu'ils ne les battiffent. Bils lavoient avec de l'eau falce le paging. pavé où ils avoient esté. Ells n'y en avoit point parmi eux qui ne 1.b. mélast aux instructions qu'il faisoit au peuple, des calomnies & cOpt.1,4.p.78.b des invectives contre les Catholiques. Ils ordonnoient aux laïques de ne les point saluer, & de ne point recevoir leurs civilitez: & quelquefois leurs Evefques refuloient aux Catholiques le bai-

fer que l'on fe donnoit alors en fe rencontrant.

Les Catholiques au contraire estoient ravis qu'ils vinssent Aug. 146.p.441 entendre leurs Evefques ; & ils esperoient que quoiqu'ils se mo- & quassent d'abord de la verité, ils ne laisseroient pas enfin de la reconnoistre & de la fuivre. 'Au lieu des violences que nous en 68, p. 125, i.e. verrons qu'ils exerçoient contre les Catholiques, les Évefques d. orthodoxes ne travailloient qu'à les instruire, & les traitoient avec toute forte de douceur lorsqu'ils tomboient entre leurs mains. Il taschoient de porter les laiques à les traiter de mesme, d. mais ils n'en eftoient pas toujours les maistres.

'Cette haine des Donatistes pour les Catholiques estoit d'aut ep. 255. p. 357.2. Hift. Eccl. Tom. VI.

tant plus étrange, qu'ils estoient souvent unis ensemble par le mariage & par tous les autres liens de la focieté civile : & il paroist mesme que la diversité de communion n'empeschoit pas qu'ils ne contractassent ces sortes de liaisons.

# ARTICLE

Dereglemens des Donatifies pour les mœurs: Ils re coivent les mauvais Catholiques; se fondent sur de faux miracles.

A NS le desir qu'avoient les Donatistes de justifier, s'ils eussent pu, soit leur separation, soit la haine dont ils Aug. ep. 137.p. estoient animez contre les Catholiques, J'ils recherchoient avec 250 2.bl 251.2. foin les fautes qui se commettoient dans l'Eglise; & par une malignité diabolique ils se rejouissoient des scandales qui affligeoient les Saints & les Anges. ] 'Quand un Evesque, un Ecclesiastique, un Moine, ou une Religieuse, tomboit en quelque faute, ils ne songeoient & ne travailloient qu'à se persuader, qu'à publier & à foûtenir que tous les autres estoient aussi criminels, quoiqu'on ne pust pas les faire tous connoistre pour ce qu'ils estoient. S'il se repandoit des bruits fascheux, vrais ou faux, contre quelques uns de ceux qui faisoient une singuliere pro-

> fession de pieté, ils faisoient tous leurs efforts pour en étendre l'infamie & le foupcon sur tous les autres.

[ Cependant quelques defauts qui fussent parmi les Catholif.47.e.10.P.25 & ques,ils n'en avoient pas de moindres parmi eux. J'Pour ne point parler encore de la fureur des Circoncellions, Tivrognerie & in Jo.h.5.P.20.L la gourmandise y estoient des vices ordinaires & tout publics. 'Ils amassoient usures sur usures. 2 Saint Augustin leur reproche qu'on voyoit aux sepulcres de leurs faux martyrs des troupes de vagabons, d'ivrognes, de méchans de l'un & de l'autre sexe, qui se méloient ensemble pour se remplir de vin & se souiller par toutes fortes de crimes. Et c'est avec tout cela qu'ils avoient

l'infolence de comparer leur secte au pur froment, & tout le Mf.47.P.258.b.c, reste de l'Eglise à de la paille infructueuse & sterile. Surquoi

Saint Augustin leur répond: Si l'Afrique a esté choisie pour ren- « fermer le bon grain, & que tout le reste de la terre ne soit rem- " pli que de paille, d'où viennent donc ces grandes troupes de « Circoncellions? D'où vient ce grand nombre d'ivrognes & de « debauchez? D'où vient cette quantité infinie de filles, qui sans " estre mariées ont perdu leur virginité, & sont partout voir leurs «

P. 251,2.b.c.

£47.p.258.b. 155.1.d.

in Par. 1.3.c,3. p-28.1.2.

» crimes? D'où vient qu'on ne voit que voleurs, qu'avares, » qu'usuriers? D'où viennent tant de personnes qu'on connoist V. 173 » trop dans chaque pays, qui font autant "d'Optats en méchan-» ceté, quoiqu'ils ne le foient pas en puissance? Serez vous assez » impudens pour nier que cela ne se voie pas parmi vous, ou assez » scelerats pour soûtenir que ce soit là de bon grain?

[Il ne faut pas s'étonner qu'il y eust tant de dereglemens parmi eux, puisque leur secte estoit le recours des plus méchans des Catholiques, J'qui, pour eviter la discipline de l'Eglise, menaçoient in Johnso.p.38. hautement de se retirer dans le parti de Donat. Ils s'y retiroient .d. effectivement, ils y estoient receus sans difficulté; on les y attiroit 2 estr. P. l. 3. e. mesme; & aprés qu'ils avoient esté rebattizez, ils insultoient 37.p.133.2.d. par une fureur facrilege, à la discipline de l'Eglise dont ils n'avoient pu supporter la sainte severité. Mais l'esset de leur fecond battefine estoit qu'ils devenoient encore plus dereglez qu'ils n'estoient auparavant. 'Saint Augustin en raporte divers ep. 169. p. 293. 2. exemples, comme d'un nommé Prime degradé du foudiaconat: b. 'd'un jeune homme qui se sit rebattizer pour avoir la liberté de ep. 168.p.292.2. battre sa mere, ou mesme de la tuer, de Rusticien Soudiacre b. ep.255.p.158.t. excommunié par son Curé, qui trouva dans le parti des Dona. a. tiftes la protestion dont il avoit besoin contre l'Église & contre ses creanciers; 'd'un autre qui estant Diacre avoit aussi esté b. excommunié par son Curé, avoit esté rebattizé & fait Diacre par les Donatistes, & peu de jours aprés avoit esté tué en voulant faire la nuit une violence avec les Circoncellions; de Splendone lit. P.1.3.c.38.p. deposé du diaconat dans les Gaules, & neanmoins rebattizé & 134.1.a. fait Prestre par leur grand Petilien de Cirthe, qui fut depuis contraint luy mesme de le chasser. 'Afin qu'ils ne pussent pas ep 169 p.293.2. pretendre ignorer ces desordes, S.Augustin en manda quelques c.d. uns à une personne de leur secte, pour en avertir son Évesque; & il dit que si cela ne suffit pas, il le fera signifier juridiquement à l'Evefque mesme.

'Les Catholiques recevoient bien tous ceux qui revenoient à c. l'Eglise: mais quand c'estoient des personnes condannées par les Donatistes pour leurs fautes, ils ne les recevoient qu'en qualité

de penitens.

'Comme les schismatiques ne pouvoient montrer la verité de unit.e. 8, p. 154. leur Eglise par aucune preuve solide, c'est à dire par aucun témoi-2,b. gnage clair & certain des Ecritures canoniques, ils taschoient de s'appuyer sur d'autres fondemens, & particulierement sur des appuyer iur à autres fondentails, à car ils se vantoient c.19. p.154.2.de des miracles & des prodiges trompeurs. Car ils se vantoient c.19. p.154.2.de ils se vantoient c.19

K ij 2.bep. 165.p.

LES DONATISTES. que Donat, ou Ponce [ dont nous parlerons dans la suite, '] ou je ne scay quel autre, avoient faits tels & tels miracles; que des personnes priant aux tombeaux de ceux de leur communion. avoient esté exaucez; qu'il arrivoit tel & tel prodige en un certain endroit ; qu'un tel frere ou une telle fœur de leur communion avoit eu une telle vision en veillant, ou un tel songe en

unit, c, 19-P, 155 dormant. Mais laissons là toutes ces choses, dit S. Augustin, qui « font ou des faussetez inventées par des hommes trompeurs, ou « des prodiges produits par l'illusion des esprits qui se plaisent à « nous seduire, & par lesquels J.C. nous avertit de ne nous point « 2,b,c, laisser surprendre. Il montre ensuite comment Dieu permettoit « que cela arrivaft, '& qu'il faut prouver la verité de l'Eglife non 2,2,

par ces choses, mais par l'autorité des Ecritures .

'Il se faisoit alors un grand nombre de guerisons & d'autres miracles par toute la terre dans les lieux faints que les Catholiques frequentoient; & on ne manquoit pas de perfonnes à qui. foit par des fonges, foit dans des ravissemens d'esprit, on commandoit de ne point entrer dans le parti de Donat, ou de le quitter. Toutes ces choses, dit Saint Augustin, sont à approuver, parcequ'elles arrivent dans l'Eglue Catholique; mais elles ne prouvent pas que l'Eglise où elles arrivent soit la Catholique.

ARTICLE XXXII

Les Evefques Donatistes veulent qu'on les croie faints, & comme impeccables.

[CI l'on ne peut supporter la temerité avec laquelle les Donatifles condannoient les Fideles de toutes les provinces de l'Eglise, on peut encore moins souffrir la vanité de leurs . Aug in Par.l.2. Evefques, J qui avoient l'infolence de vouloir que leurs peuples 7.P.14.1. ellit. les crussent impeccables, & leur confiassent sur cela leurs pechez P.l.z.c.103.p. pour estre purgez par leurs prieres. Vous estes, leur dit Saint 124 I.b. Augustin vous ettes assurément de grands hommes des hommes admirables, des hommes celestes, des hommes divins, ou plutost vous n'estes pas des hommes mais des anges puisque vous voulez bien prier pour les peuples, & que vous ne voulez pas qu'ils prient

Opt.1.2. p.57.2. pour vous. 'En pardonnant les pechez des autres, vous voulez qu'on vous croie innocens, & vous remettez les pechez comme si vousn'en aviez aucun qui eust besoin d'estre remis. C'est encore moins là une presomption qu'une illusion. Mais l'orgueil où

vous avez esté nourris ne peut pas vous inspirer autre chose. Ce- Aug.in Par. p. i.4 pendant fans parler des vices monftrueux qui se rencontroient 1.4. en quelques uns d'eux, comme dans Optar le Gildonien, ils ne pouvoient pas pretendre estre tous exemts ni d'ivrognerie, ni d'avarice.

Ils se reduisoient quelquesois à soûtenir que parmi [ leurs e.to.p.16.2-b. ministres Ecclesiastiques, ] il n'y avoit personne qui fust ouvertement criminel, en quoy il estoit bien aisé de les convaincre de mensonge. Mais ils estoient toujours obligez de reconnoistre qu'il y en avoit beaucoup de criminels sans estre connus. Car ils en estoient convaincus tous les jours par ceux qui aprés avoir mené une vie fort dereglée & fort corrompue parmi eux, & l'avoir tenue long-temps cachée, estoient enfin decouverts,& chassez honteusement, non seulement pour des fautes nouvellement commifes, mais encore pour une longue fuite de crimes. 'Il n'estoit point rare de voir parmi eux des Prestres & des lit.P.l.a. e.16.p. Everques deposez pour avoir eu des enfans. On remarque par- a 1,3 c. 34. p 133. ticulierement un Cyprien Evelque de Tuburficubure. b Il le 1.6. commettoit mesme beaucoup de crimes publics par leurs Evel. b in Gre.1.36. commettoit mesme beaucoup de crimes publics par leurs Evel. 4.8. p.189.18 ques & leurs Prestres qui demeuroient impunis. Ils s'excusoient al 19021,20 quelquefois fur ce qu'ils ne les connoiffoient point, ou qu'ils n'estoient pas denoncez: mais ces pretextes estoient ridicules en bien des rencontres,comme à l'égard d'Optat de Tamugade

V.s. Augu- & de "Crifpin de Calame. 'Aprés tout, quoy qu'ils diffent de leur in Par, l.a c. 10. innocence, ceux mesmes d'entre eux qui avoient une plus haute p.16.1,e. idée de leur vertu, n'osoient pourtant pas dire qu'ils ne fussent point pecheurs lorsqu'on le leur demandoit, ni se dispenser de fraper leur poitrine, ou de demander pardon à Dieu de leurs pechez en difant l'oraifon dominicale.

'Ils prenoient un fi grand empire fur leurs peuples, & vouloient f.46, c. 10, p. 246. qu'ils leur fussent tellement soumis, au lieu d'estre soumis à Dieu, 264.265, que contre la parole expresse de l'Evangile, ils leur avoient persuadé qu'on ne se pouvoit perdre en les suivant ; de sorte que les laïques lorsqu'ils estoient convaincus par l'evidence de la verité, disoient qu'ils ne laissoient pas d'estre en sureté dans leur schisme, qu'ils estoient brebis, qu'ils suivoient leurs Evesques, lesquels repondroient d'eux devant Dieu.

Cet orgueil par lequel les Evesques Donatistes vouloient passer pour dessaints, & se mettoient en la place de J. C, estoit une fuire necessaire d'une autre erreur où ils s'estoient engagez. ] Car reconnoissant que nul ne peut donner la fainteté à un autre, lis.P.l.3c44.p.

5.p.8g.b.c.

1 38,1 50.

s'il ne l'a luy mesme, au lieu d'en inserer que Dieu, squi seul est parfaitement faint,] est seul aussi qui puisse sanctifier les autres. ils pretendoient que les ministres des sacremens estoient les au-Aug. ep. 167.p. teurs des graces qui s'y reçoivent, '& que le battefine de J. C. n'est veritable, [& ne peut sanctifier personne, que lorsqu'il est

(17) c.io peso, donné par un juste . 'Ainsi comme ils ne faisoient point de difficulté de dire que s'estoient eux qui fanctifioient les hommes, Opt.1,5.p.87.a. '& qu'ils se croyoient moins les ministres des sacremens, que les

maistres des graces qu'ils operent par eux mesmes, (ils en inferoient par une consequence infaillible, ] 'qu'ils estoient tous des Aug. op. 167.p. faints; quoique quelquefois ils fussent contraints de se reduire à une fainteté exterieure, [& de ruiner par là une partie de leurs 291.292.

faux principes.] CONSCRICTIONS CONTROL OF STREET CONTROL OF STREET CONTROL OF STREET, STREET CONTROL OF STREET, STREET,

ARTICLE XXXIII

Les Donatiftes rebattizent: Leur bizarrerie sur ce point; Quelle en peut avoir este l'origine.

DUISQUE felon le fentiment des Donatistes, il falloit estre faints pour donner les facremens, & que pretendant faire feuls la vraie Eglife, ils croyoient aussi seuls pouvoir s'attribuer la fainteté, il ne faut pas s'étonner s'ils se trouvoient engagez par ces erreurs,] 'à foûtenir par une nouvelle erreur, que tous les facremens qui se donnoient hors de leur schisme, estoient nuls & invalides. Ainsi ils rebattizoient tous ceux qui vouloient

Opt.14.P.79.80. entrer dans leur communion, 'fans omettre les exorcifmes & les exfufflations que l'on fair contre le demon avant le battefme . Et ils rebattizoient de la forte ceux mesmes qui venoient des pays les plus eloignez, & où les crimes pretendus de Cecilien, qu'ils prenoient pour pretexte de leur separation, estoient les plus inconnus. 'Saint Optat dit qu'on prouvoit qu'ils avoient rebattizé des personnes venties d'Antioche & de l'Arabie. 'Ils n'en exceptoient pas les Eglises fondées par les Apostres en 13.p.86.1 A. personne: & lorsqu'ils pouvoient seduire des laïques ou des Ecclefiastiques, mesme des Prestres & des Evesques battizez

& ordonnez dans ces Eglifes, ils les mettoient au rang des catecumenes comme les autres. 'Cependant lorsqu'on venoit à decouvrir quelque crime dans abc.p.4-2.cl ep. 167, 9.391.1.4 leurs prelats, ils les excommunioient; mais ils ne rebattizoient point ceux qu'ils avoient battizez, quoique battizez par des

Aug.

1.2.P 53.2. Aug,in Pet.c.

méchans. Ils disoient alors que quand le ministre estoit bon, il Augep. 166, justifioit celui qu'il battizoit; & que quand il estoit méchant sans 167. P. 29-2.cl qu'on le seust, c'estoit Dieu qui justifioit le battizé de sorte qu'il

estoit à souhaiter d'estre battizé par un hypocrite .

'Ils ne rebattizoient pas non plus eux qui ayant esté battizez in Par. 1.26.13. chez eux, & les ayant quittez, retournoient encore à leur compassant que le munion. Saint Optal semble dire en un endroit qu'ils les batti- Opt. 1.3.19.75.4. zoient: [mais apparemment ce n'est point son sens: ] '& S. Au-Augin Par. 1.1. gustin sostient absolument que cela ne se pratiquoit point parmi capation ceux, quoiqu'ils le dussent que cela ne se pratiquoit point parmi capation par la compassant que ce qu'on les mettoit en penitence, & ne dit point qu'on les battizass.

Les Catholiques inferoient de là qu'on ne perdoit donc point Aug.in Par.l.z. le battefine en fortant de l'Eglife; qu'ainf Cecilien l'ayant receu et 15.8.18.2.2.8.b dans l'Eglife, l'avoit donné validement, (ce qui répondoit à une de leurs chicanes,qu'ot ne donne point ce qu'on n'a pas;) que les autres Evefques, coupables feulement d'avoir communiqué avec Cecilien, avoient encore moins perdu le pouvoir de le donner; & que par conséquent l'Eglife de Cecilien, c'est à dire l'Eglife Catholique, avoit un veritable battefine. Pour se tirer de ces conséquences, quelques uns d'eux avançoient cette maxime, que celui qui fortoit de l'Eglife ne perdoit pas le battesine, mais perdoit le droit de le donner; surquoi on peut voir la réponse de S. Augustin. Ensin Dieu sinit cette difficulté par la dispute qu'ils bape.l.s.c.é.p. eurent eux messes avec les Maximianistes, dont nous parlerons 34.2.4. en son lieu. Car ils reconnurent alors qu'on pouvoit battizer validement hors de leur communion.

'Saint Augustin nous fait remarquer que les hommes par une 1.5.c. 5.p.59-1. fecrette inspiration de Dieu, ont une horreur naturelle de voir a.b. le recevoir de nouveau; en sorte que les hereiques messens qui avoient cette malheureuse pratique, "estoient obligez de se saire violence pour ne pas rougir lorsqu'on les attaquoit sur ce point; & la pluspart de leurs laiques, quoique nourris & vicillis dans le schisme, où ils avoient pris une aversion étrange de l'Eglise Catholique, avouoient que c'estoit la seule chose qu'ilstrouvoient à rediredans leur secte. Aussi plusieurs de ceux qui vouloient se ranger du costé des Donatistes pour des interests temporels, taschoient de menager en secret qu'on leur accordast comme une grande grace de ne les point rebattizer. D'autres

confricent frontem.

abusez par leur fausse doctrine, & trompez par leurs calomnies contre l'Eglise Catholique, ne se pouvoient neanmoins resoudre à embrasser leur communion, pour n'estre pas obligez de recevoir une seconde fois le battesme. 'Cette rebaptization faisoit

c.6.p. \$ 9.1,c.

moins d'horreur, quand on n'en usoit qu'à l'égard de quelques particuliers, ou rarement, ou dans des lieux fort eloignez. Mais c.5.p.59.r.b. lorsqu'il s'en rencontroit beaucoup ensemble à rebattizer, les Donatistes estoient quelquesois obligez de ceder à ce sentiment repandu generalement dans l'esprit de tout le monde, trahir leurs propres principes, se fermer la bouche, & se couper en quelque sorte la langue. Et c'est ce qui arriva dans l'affaire des Maximianistes.

retr.l.1.c.21.p. 15.2 2.

'S. Augustin a cru durant quelque temps que c'estoit Donat de Carthage qui avoit ordonné le premier de rebattizer; mais il a depuis reconnu que cela n'estoit pas. [ Dans son pseaume contre les Donatistes, qui fut l'un de ses premiers ouvrages contre eux, lorsqu'il ne distinguoit pas encore Donat de Carthage

abc.p.4.1.2.

de Donat des Cases-noires, ]'il dit que Donat se voyant vaincu partout, [ & devant les Evesques, & devant l'Empereur,]commença à rebattizer les Chrétiens . [ Et peut-estre que les Donatistes en firent alors quelque decret sous l'autorité de Donat de Carthage, pour s'opposer au decret contraire du Concile d'Arles: mais ils ne commencerent pas alors à le pratiquer.]

Opt.1.s.p.44.b. 'Car dés le Concile de Rome, Donat [des Cases-noires] fut condanné pour avoir avoué qu'il avoit rebattizé, qu'il avoit imposé la main à des Evesques qui estoient tombez [ dans l'apostasse, ] contre la pratique que l'Eglise suivoit alors s'Ainsi l'on voit qu'ils rebattizoient des le commencement du schisme.

On peut dire mesine que ce n'estoit pas par une innovation particuliere, mais seulement en suivant "la pratique commune V. \$22, de l'Afrique. Car il est certain que c'estoit celle de cette province cinquante ans auparavant, du temps de Saint Cyprien, &

Conc. t. 1.p. 1428.2.

nous n'avons pas de preuve qu'elle y eust esté changée depuis. ] 'Au contraire le Concile d'Arles en reglant ce point, & en condannant la rebaptization, ' l'attribue generalement aux Africains, comme une loy propre à cette province. [ Il y a affurément peu d'apparence qu'il air voulu faire ce tort à Cecilien present. & aux autres Catholiques d'Afrique, de faire croire qu'ils estoient dans une mauvaise pratique, lorsqu'ils la condannoient comme les autres .

1. De Afris qui propria lege utuntar &c.

Pour

Pour ce qui est du Concile de Rome qui condanna la rebaptization dans Donat des Cases-noires, il y auroit assurément eu de l'injustice de le condanner pour une chose qui luy estoit commune avec toute l'Afrique & avec ses propres parties, s'il n'veust esté condanné que sur cela. Mais estant coupable de bien d'autres fautes, il n'est pas étrange qu'on ait marqué dans la sentence de sa condannation, une chose que les Evesques d'Italie. & peut-estre ceux des Gaules, trouvoient mauvaise, & que les Catholiques d'Afrique pouvoient commencer à abandonner, comme ils la condannerent l'année suivante en signant le Conciled'Arles. Mais il se peut faire encore que Donat entreprist de rebattizer ceux mesmes qui avoient esté battizez da ns l'Eglise, lorsqu'ils estoient tombez durant la persecution, ce qui estoit contre le sentiment de S.Cyprien, J'de mesme qu'il impo- Optan.p.12. foit les mains aux Evesques tombez pour les mettre en penite nce, 'quoique ce ne fust la pratique ni de l'Afrique, ni d'aucune 1,2. P. 60.C. autre Eglise, comme S.Optat le soûtient.

### ARTICLE XXXIV.

Grand Concile des Donatistes sur le battesme, dont ils ne suivent pas neanmoins les refolutions.

C AINT Augustin raporte sur l'autorité d'un celebre Dona- Augep 48 p.76 J tiste nommé Ticone, que les schismatiques au nombre de 1.2. 270 Everques, tinrent un Concile à Carthage, où sans vouloir s'arrester à tout ce qui pouvoit avoir esté défini jusques alors sur le battefine, ils examinerent cette matiere durant "deux mois & demi,& conclurent enfin que si les Traditeurs, quoique coupables d'un crime enorme, ne vouloient point estre battizez, on pro integris, communiqueroit avec eux "comme avec des innocens. Ticone

76 jours.

ajoutoit que Deutere Evesque Donatiste, suivant l'autorité de ce decret, avoit receu à la communion & uni à son Eglise un peuple de Traditeurs, sans que cela eust empesché Donat de communiquer toujours avec luy : que Donat avoit de meime toujours communiqué avec les Evesques des Maures, quoique durant quarante ans, & jusqu'à la persecution de Macaire [qui arriva en 348,] ils communiquassent avec les Traditeurs sans les battizer .

[Il est surprenant que nous ne trouvions rien autre chose de ces faits importans: j'& il y a bien de l'apparence que les Do- Bar. 308. 1 29. Hift. Eccl. Tom. VI.

natifte s, qui ne fe font pas tenus au decret de ce Concile , en ent aboil la memoire autant qu'ils cot pu . Mais on ne peut le revoquer en doute aprés ce témoignage de Ticone, qui affluroir que lorfqu'il écnivoit , il y avoit encore au monde beaucoup de perfonse par qui il pouvoit verifier qu'il ne difoir i fien que de certain & d'indubitable [Car pour le nombre de 270 Evefques Donatiftes, nous en verrons jufquesà 110 en un autre de leurs

Eufa page 1. Conciles. ] Il femble neanmons qu'on en peut tirer que ce Nazz 20.

Conciles. ] Il femble neanmons qu'on en peut tirer que ce Nazz 20.

Concile ne fe tint pas dans le commencement de leur fehifme,
mais lorique la douceur de Conflantin, & l'eclat desqualitez

saturelles de Donat, leur eurent donné moyen de s'affermir ée de Accordire. Et evritablement l'Tocore fleurifioir du temps de Theodofe & de fes enfans, comme le dit Gennade, [c'est à dite aprés l'an 380, ce Corolle que plusfeurs perfonses pouvoient alors atteffer, pe peut guere avoir esté temp avant l'an

Eufn, pagan. 330.] C'est auffile sentiment de Mr Valois, qui le met aprés la b. mort de Cecilien. [ ] en es s'ay si Deutere dont parle Ticone, Ops La. p. So.. seroit ] Ceslui que S. Optat dit avoir esté deposé & mis en penitence par les Donatistes vers l'an 363, "pour s'estre réuni à 1°C. post moita-

glife en 348 ou 349.

Les Donatites, comme nous avons dit, ne fe timent nullement

La paradicol. an decret qu'il a voient fair eux mefines dans ce Concile; j' l'éc.

Thidap féils traitoinet enoure aprés cela des battizez & des Circis, node fehifmatique, mais d'infideles de payes: é l'eriqu'ils

talchoient de les porterà embraffer leur parti, ils les exhopassiones de la partie paganifine, & de faire Chrétiens. L'oriqu'ils

p pa balog, en avoient ainfi feduir quelqu'un, avant que de le rebattizer; ils

p pa balog, de la proposition de

19 i. depossip, luy faisoient dire qu'il n'eltoit pas Chrétien, mais payenc'eit à dire qu'ils luy faitoient renoncer à J. C. Et fans cela ils n'euffent ofé le rebattizer[à caufe des loix des Empereurs qui défendoient in Par. l. a. e. p. la rebaptization. C'eft par ce raifonnement ] qu'ils pretendoient

para de la faction de Chrétiens .

Que fi leur obstination dans le schissine suffiséet pour les faire

traiter d'heretiques, la temerité qu'ils avoient de rebatizar.

Vinc.Lez 1, P. (100 tel la tren, lleur acqueroir cette qualité à double tire. Coqui fint remarquer avec étonnement à Vincent de Lerins , que
es auxeurs dece dogne, ceft à dire S. Opprien de tarné autres
Evefques du mefme temps, eflanc certainement Catholiques,
ceux qui les avoient fuivis en cela efloitent certainement heretiquesy ayant autant d'impieté à nier que les Donarifles doivent
bruler eternellement avec le diable-pue de folie à douter que le

grand Cyprien doive regner dans le Ciel avec J.C.[Mais la raison de cela, comme S. Augustin le dit souvent, c'est que les Donatistes avoient rompu le lien de la paix & de la charité avec les autres Eglifes, que S.Cyprien avoit confervé fi foigneusement . ]

Vincent de Lerins ajoute qu'il croit que si Dieu a permis P-332que les Donatistes tombassent dans ce malheur, ç'a esté principalement pour condanner la malignité de ceux qui veulent former une herefie fous le nom d'un autre, & qui pour cela cherchent dans les écrits des anciens quelques endroits obscurs & equivoques, où ils puillent faire trouver leur erreur, pour n'estre pas regardez comme les premiers & les seuls qui aient eu les fentimens qu'ils foutienent. Cest, continuet-il, une malice doublement odieuse, & en ce qu'ils ne craignent pas de presenter aux autres le poison de l'heresie,& en ce qu'ils osent deshonorer la memoire des Saints, & profaner leurs cendres, pour renouveller des opinions qu'il falloit étoufer par un eternel filence. Il p.313. les compare en cela à Cham qui montroit à ses freres la nudité de Noé fon pere pour s'en moquer; au lieu que Sem & Japher qui la couvrirent sans la voir, sont l'image de ceux qui ne veulent ni approuver, ni faire remarquer aux autres les fautes qu'un Saint peut avoit faites.

DAG-DAGDAG-CHBINARACHCENEDAG-CHE-DAG-CHR-CHR-CHR

### ARTICLE XXXV.

Difference entre les Novatiens & les Donatifles: Ceux-ci ont beaucoup de pratiques communes avec l'Eglife.

Ly en a qui pretendent trouver une affez grande conformi- Opr. n.p. 7. té entre les Novatiens & les Donatistes: Et S. Epiphane dit Epi. 59, e 13. p. que les uns & les autres avoient les mesmes sentimens Quelques 504d. uns mettent cette conformité dans la rebaptization. J'Car les Cyp ep.73-p. V. feur titre Novatiens "rebattizoient au commencement de leur schisme. 284,2. comme letémoigne Saint Cyprien. 'Et il paroist par le Pape Concer, p. 1156. Innocent I, qu'ils continuoient encore dans cette pratique au c. commencement du V. fiecle. 'Il femble mesme qu'ils faisoient Aut. 4.102. Po'dependre l'effet du sacrement de la qualité du ministre, f aussi- se bien que les Donatistes. Cependant il y a quelque lieu de douter s'ils rebattizoient en Orient du temps de Saint Epiphane, & ce

1 2,

Saint ne les en accuse point . ] 'Auffi il ne met de conformité entre eux & les Donatistes, Epi, P. 504.14. qu'en ce qu'ils s'estoient tous separez de l'Eglise pour ne pas

# D.P.7.

communiquer avec ceux qui estoient tombez durant la persecution, [Ily a en effet fur cela quelque ressemblance entre eux;] Opt 1.3. p.73.c. 'd'où vient que les Donatistes pretendoient estre seuls saints, \*& purs auffi-bien que les Novatiens. Cette reffemblance neanmoins n'estoit pas entiere: car les Novatiens ne vouloient jamais accorder la communion aux pecheurs, quelque penitence qu'ils

pussent faire; ce qu'on ne voit point des Donatistes, qui admettoient certainement la penitence: & ils font seulement repris d'y avoir fournis les Prestres & les Evesques contre la discipline de l'Eglise comme nous verrons en parlant de ce qu'ils firent fous Julien l'apostat.]Danstout le reste on ne voit aucune con-Aug.inCre.l.2. formité entre les Novatiens & les Donatistes: '& ceux ci ne c.3.p.170,1,2, faisoient pas difficulté de reconnoiltre les autres pour here-

tiques .

[Hors le point du battefine, on ne voit pas que les Donatiftes Opt.1,3.p.72.e. eussent rien de différent de l'Eglise pour la discipline. Saint Optat dit qu'ils avoient les mesmes pratiques ecclesiastiques que les Catholiques, qu'ils s'accordoient pour les facremens, qu'ils estoient consacrez par le mesme seau, qu'ils n'estoient point senati. 1.5.P.84.2. battizez ni ordonnez d'une autre maniere; 'qu'on y observoit

la mesme "discipline, qu'on y faisoit les mesmes lectures, qu'on ecclesiastica y avoit la mesme croyance, qu'on y recevoit les mesmes sacre-conversatio.

Aug.p.170.1.a. mens, qu'on y celebroit les mesmes mysteres. 'Crescone écrivant pour les Donatistes, dit que les Catholiques & eux avoient une mesme religion, les mesmes sacremens, & rien de disserent 6.4 P.270,1,b. dans toutes les observations du culte de Dieu : 'à quoy Saint

Augustin ne trouve rien à redire que pour ce qui estoit du battefme.

Opt.l.2.p.52.53 'Aussi on remarque diverses pratiques qu'ils observoient avec les Catholiques, quoique quelques unes fusient contraires à leurs principes; comme de prier dans le facrifice pour l'Eglise qui est

Aug.in Joh. 3. une & repandue par toute la terre, 'de lire le pleaume 21 dans p.30.1.c. 6 ep.166.p.289. la semaine sainte, bde répondre Amen, & de se signer aprés la lecture des livres saints, ede "souhaiter la paix au Lecteur, Pax tecum.

6. ep. 162. p 280. dd'oindre les Fideles avec l'huile confacrée par le nom de J. C. d Opt.1.7 p.109 qu'on nommoit le Chresme, de se signer du signe du la Croix de Aug.ep. Jo.h. J.C, de chanter l'Alleluia, de celebrer la folennité de Pasque. & les festes des Martyrs. & Saint Augustin dit que quand on leur fpl.54.p.217.2.b. apportoit de la terre de l'Orient, ils l'adoroient. [Je pense qu'il

g ep. 170. p. 294. l'entend de celle du saint sepulcre, ou de quelque autre lieu facré. Ils faisoient ce semble observer la continence à leurs

8

Évelques & à leurs Prestres, J'puisqu'ils en deposoient plusieurs in P.1.2. e, 26 pe

a caute qu'its avoient eu ces enfains.
Ils avoient beaucoup de viergés parmi eux, quoiqu'elles in Jah.13550, gardaffent leur virginité plutoft pour Donat que pour J. C. 3.
S. Optar reproche à un de leurs Evefques d'avoir violé une fille opt.ls. 356.3.
S. de la virginité proche à un de leurs Evefques d'avoir violé une fille opt.ls. 356.3.
Se la virginité par aprês de partie d'avoir violé une fille opt.ls. 356.3.

à qui il avoit mis luy messene la mitte , qui estoit une espece de 16,79,220 voile qu'on metrois s'us la teste des vierges pour marque de leur profession. Il reptoche à d'autres Donatifies d'avoir obligé des 1948 9,969, vierges déja voilees, de faire une seconde s'ois profession de vierginité. S. Augustin dit qu'illa reprenoient les Catholiques de Aug. 69, 119, c. chanter avec trop de modeltie les divins cantiques des Pro. 118,7119,716, c. phetes, ce qui ne plaisiot par s'ols gents qui viera leurs festions proposed.

s'animoient à bien boire par des chansons toutes profanes.

fobrié.

[ Pour la vie monastique, qui n'avoit commencé parmi les Catholiques d'Afrique que beaucoup depuis leur separation; } 'ils la dechiroient autant qu'ils pouvoient par leurs medifances , lit.P.L.z.c.40 p. & reprochoient comme un crime à S. Augustin, d'en avoir esté 134-2.6. l'auteur dans l'Afrique. Ils en prenoient pretexte de se moquer pf. 12-7629.3des Catholiques. [C'est pourquoi je ne sçay s'il ne faudroit point d. raporter aux Donatiftes J'ce que Salvien écrit du mepris que l'on Salv gub. 1,8 p. failoit des moines en Afrique, & particulierement à Carthage, 194-195. où il dit qu'ils ne pouvoient presque paroistre sans estre exposez aux railleries des Chrétiens, auffi-bien que des infideles, fans estre accablez d'injures & d'outrages par tout le monde, & sans estre presque en danger mesme de la vie. Il faut peut-estre aussi raporter aux moines (ce que dit S. Augustin, que les Donatistes Aug. pf. 122.D. se railloient de ce que les freres discient Deo gratias quand ils 630.2.c.d. rencontroient quelqu'un [ de leur profession , ou simplement de leur connoissance.

1. on bien qui venant à l'eglife tout ivres , s'animoient à chanter de toutes leurs forces nou feulement les cantiques de l'Écrituse, maie d'auters encore qu'ils ont composta,

# ARTICLE XXXVI.

Des Donatistes de Rome, & de leurs Evesques.

E schisme des Donatistes allumé d'abord par une petite étincelle, avoit formé un tel embrasement dans l'Afrique, 'que du temps de S. Optat, [c'est à dire vers l'an 370, & aprés 1.7.p. 100.c. que le schisme avoit paru tout à fait éteint, depuis 349 jusqu'en Post.v. Aug. c. 7 362, jil n'y restoit qu'un assez petit nombre de Catholiques & la pluspart des peuples y suivoient le parti des Donatistes jusqu'au Opt.1.3. p.72.b. temps de Saint Augustin. 'Mais aussi ils ne se repandoient point Aug. ep. Jo.h.2, audelà: '& ils n'avoient dans leur communion que les deux P-241.1.2. langues qu'on y parloit : la punique qui estoit celle du pays, & Opt.1,2 p.51.b. la latine. 'Ce n'estoit pas qu'ils manquassent d'ardeur à courir de tous costez pour tascher d'engager quelqu'un dans leur secte. 'Mais avec tout cela ils demeuroient toujours renfermez dans 1.3.p.72.b. Aug. f. 46. c, 17. les provinces de l'Afrique. Quoique la Libye Cyrenaïque fust P.247.e.f. en quelque sorte de l'Afrique, & qu'elle y fust immediatement in Gre.l. 3.c. 63, jointe; cependant il ne s'y trouvoit point de Donatistes. 'Tout p.193,2,2. ce qu'ils ponvoient faire, estoit de conter au plus deux ou trois Everques de leur communion hors de l'Afrique, qu'ils envoyoient de l'Afrique mesme pour quelques uns de leurs sectait. P.L2.c 108.p teurs qui demeuroient inconnus. 'Ils en avoient un en Espagne 225.1.al unit.c. pour la maison & les terres seules d'une dame de ce pays là, & 3.P.142,2.b. un à Rome. Je ne trouve nullepart le troisieme. De ce qu'ils en avoient un à Rome, ce n'estoit pas qu'ils y eussent seduit personne. \ 'Mais quelques Africains de leur parti s'y estant habituez, ils demanderent qu'on leur envoyast quelqu'un de leur pays pour les assembler [ & leur administrer les Aug.in Pet.c. sacremens. ] 'Ainsi on leur envoya d'abord secrettement des 16.p.88.1.2. Interventeurs, comme ils les appelloient; & enfin quoiqu'ils fussent en tres petit nombre, on ordonna des Evesques à cette Opt.1.2.p.48.s. miserable populace. Tous ces Evesques estoient aussi Africains; Aug.h,69.p.12. '& ils venoient d'Afrique tout ordonnez, ou bien , quand il leur 2,d, en prenoit fantailie, des Evesques Donatistes alloient les ordonner à Rome.

Opt. p. 1.6. Le premier fut un Victor de Garbie, qu'ils envoyerent d'Afrid'Augepiss, que où ils l'avoient ordonné. è Il y avoit un Victor Evefque de l'Opt. Lipaca, Garbie au Concile de Cirthe [en 305; mais je doute que ce foit Aug. p. 217.1.2. le messe.] Ce [Victor] envoyé à Rome n'entroit point dans la ligne des fucceffeurs de S. Pierre, '& ne prenoit point la place inPet,c.16.p. \$1 d'aucun predecesseur[ou mortou] deposé. Ainsi il estoit ordonné 1,4. contre l'Eglife Romaine & ne donnoit aucun droit aux Dona- ep.165, p.387.44, tiftes de se prevaloir de succeder à la chaire de Saint Pierre, qui Opt. la. P. 48 c apparemment estoit alors remplie par S. Silvestre. C'estoit un Opt. p. 49-4. fils sans pere, un foldat sans capitaine, un disciple sans maistre. un fuccesseur fans predecesseur, un habitant fans maison, un pasteur sans troupeau, un Evesque sans peuple.

'Car ne pouvant seulement troubler la pureté de l'Eglise . Romaine [ni attirer personne à son parti,] il demeura avec ses Africains, qui estoient trop peu pour estre appellez un troupeau ou un peuple, & qui parmi plus de quarante eglises qu'il y avoit dans Rome, ne trouvoient pasune place où ils puffent s'affembler. De forte qu'ils furent obligez de prendre pour cela une caverne hors de la ville, "où ils firent comme une amphitheatre

dibus fepferunt.

&c.

pour leur servir d'eglise. Elle estoit sur quelque montagne ; Hier, an. 355. d'où vient que \* les Donatiftes estoient appellez à Rome les Montagnars. Saint Jerome femble leur donner auffi le nom "de in Lucif.p.147. Rupitani.

Campagnars. On les y appelloit aussi "Rochistes, [peut-estre ... Aug in Pete. parteque leur caverne estoit à la campagne parmi des rochers. ] 3.P.142.2.b. Pour le nom de Cuzupita que leur donne aussi S. Augustin, on ep. 53. B.p. 121. ne sçait ce qu'il veut dire, si ce n'est une faute pour Rupite . b.s.

'C'estoit donc dans cette caverne qu'estoit le throne de Victor, Opt, La. P.49 2où il ne pouvoit montrer que personne se sust assis avant luy . 'Car pour ce qui estoit des eglises où reposoient les reliques de pase. Saint Pierre & de S. Paul, le schisme l'empeschoit & luy & ses fuccesseurs d'y entrer; or peut-estre ne les ont ils jamais vues. bien loin d'y avoir pu entrer pour y celebrer [le facrifice,] & y communiquer avec les reliques de ces faints Apostres.

'A Victor de Garbie fucceda Boniface de Ballite; à Boniface P 48-49. Encolpe, & à Encolpe Macrobe, qui de la maniere dont Saint PALS. Optat en parle, I vivoit sans doute encore lorsque ce Saint écrivoit vers 370. TCe Macrobe avoit esté Prestre dans l'Eglise Genn. v.ill.e.;

Catholique, & celebre mesme dans l'Afrique. Il écrivit durant Nove 11. ce temps la un livre fur les mœurs adreffé aux Confesseurs & aux Vierges, plein d'instructions fort necessaires, & particulierement d'avis fort utiles pour conserver la chasteté. Mais depuis il fuivit le parti des Donatiftes ou Montagnars dont il fut secrettement l'Evesque à Rome.

\* Hier.chr.an. 225 in Lucif.c.q.t.z.p.147.blep.123.t.2.p.77.b[Opt.l.s.p.49.a] Aug.ep.165.p.187. 1.4|hzr.69.p.12.2.d|cont,lit,Petil,La.c.108.p.125.t.a|in Pet.de unit.Ecc.c.3.p.142.1 b|Genn.vir. ill.c.s.

'Aprés Macrobe, nous trouvons encore dans S. Optat les no ras Opt.J. 2. p. 49.2. de Lucien & de Claudien: f mais il y a apparence qu'ils ont esté ajoutez depuis, quoique peut-estre par luy mesme, Jcomme celui V.la note P. 48.b.

Cod. Thinp. de Sirice dans la liste des Papes [Nous verrons dans la suite] les 18plaintes que le Concile de Rome fit contre Claudien vers 378, & piantes que le Conference de la Conferen ce de Carthage il y avoit un Felix qui prenoit titre d'Evesque de

Rome. 

ARTICLE XXXVII.

Des Circoncellions: Leur fureur à se tuer,, & à se precipiter eux mesmes. [ E qui a rendu le schisme des Donatistes plus celebre ;

A & en mesme temps plus infame & plus odieux, a esté la Aug.h.69.p.13 cruauté des Circoncellions. ] 'C'estoit une espece de Donatistes 4 v.P.c.10. joints de communion avec les autres. Ils estoient repandus dans presque toutes les Eglises des Donatistes; & il n'y avoit presque point d'endroit dans l'Afrique où il n'y en eust de grandes troupes. Ils faifoient profession de continence: [& c'estoit sans doute Aug pf. 111.p.

pour cela que ) les Donatistes les comparoient aux moines des 629.2.d. Catholiques, à qui rien ne ressembloit moins pour tout le reste. h,69.p.13.1.s. On les represente comme des paysans, [d'où vient] b qu'ils 6 ep. 155. p. 357. n'entendoient que le punique, & non le latin: 6 & c'estoit partie in Gaud. I. .. culierement à la campagne qu'ils exergoient leurs brigandages : 6.28. p.261.1.6. (Cependant "ils renonçoient à l'agriculture : & pour avoir de al agrie d pf. 131.p.630

Lalin Gaude, quoy vivre, ils couroient chercher à manger de costé & d'autre autour des maisons des paysans, sans avoir de demeure fixe; circum cold'où leur vint le nom de Circoncellions, que le peuple pronon- las.

Phila.e. \$5. p 22 coit ce semble Circellions, S. Philastre les nomme les Circuiteurs. Les Donatistes les appelloient Agonistiques ou Combatans . Aug.pf. 111.p. 630.1.40pt. parceque c'estoient, disoient-ils, les soldats de J. C. qui comba-3 67.0. toient contre le diable. Mais ils estoient plutost des soldats du diable que de I.C.

261.LC.

Aug. in Em.p. 'C'estoit l'armée des Donatistes, des gents de la campagne, f h.69,p.13,14, que leur seule brutalité à tout faire, a rendu celebres. Non contens d'exercer sur les autres toutes sortes de cruautez, ils ne se traitoient pas eux mesmes avec moins d'inhumanité & de

v.P.c.10. barbarie. 'Ils estoient si méchans & si emportez, suivant les faux principes dont on les avoit imbus, que leur infolence & leur

leur audace n'epargnoit personne : car ils ne consideroient ni ceux de leur parti, ni ceux d'un autre. Foulant aux piez toutes les loix de la justice, ils se jettoient sur ceux qui s'y attendoient le moins, & si on ne faisoit ce qu'ils vouloient, il falloit s'attendre à recevoir d'eux tous les plus mauvais traitemens. Ils couroient comme des furieux dans les campagnes & dans les hameaux, portant diverses armes, & ne craignoient pas d'en venir jusques à l'effusion du sang. C'estoient des gents pleins de seu & in Gaud.L.c. d'action pour les entreprises les plus detestables, & sans mouve- 28.p.261.1.b.c. ment pour tous les travaux utiles, qui repandoient le fang des autres comme s'ils en eussent esté alterez, & le leur propre comme n'en faisant aucun cas. Voilà par où ils sont devenus si fameux dans presque tout l'univers, mais comme la honte de leur secte & de l'Afrique : 'd'où vient que Theodoret parlant Thdrt.h.1 4.c. des Donatistes, n'en dit presque rien que ce qui convient aux 6.p.239.2. Circoncellions.

'Une de leurs plus étranges folies, estoit de se donner la mort al Augunit c. à eux mesmes, dans l'imagination d'acquerir par là la couronne 19.p. 155.1,d. du martyre. 'Ils se tuoient donc de toutes sortes de manieres : Opt.1. 3 P 63.14 mais celles qui estoient les plus communes, & comme un jeu Aug. n. 69. p. 15. 1. ordinaire parini eux, estoient de se precipiter du haut d'une dep.50 p.81,2. montagne, ou de se nover dans l'eau, ou de se jetter dans le b.c. feu aprés l'avoir allumé eux mesmes: 'encore ces deux dernieres Aug. in Gaud. morts estoient plus rares. Mais il v en avoit des troupes entieres Padinib. qui se tuoient en se precipitant . Il y a , leur dit Saint Augustin, d'effroyables rochers & des precipices affreux, celebres par les morts frequentes que vos volontaires s'y sont données. Pour c.37, p.265, 1.d. eviter, disoient-ils, d'avoir rien de commun avec les Traditeurs, ils ne se pendoient jamais, ou tres rarement, parceque Judas s'estoit pendu aprés avoir livré J.C.

'C'estoit une fureur qui entre toutes les heresies estoit particu. in Cre.k 3.c 49. liere à leur secte. a Ils l'inspiroient à tous ceux qu'ils pouvoient, p. 1901.d., h.69, p. 13.44. aux femmes auffi-bien qu'aux hommes, & l'on en voyoit des effets in Gaud, laic. funestes par les semmes qui se precipitoient elles mesmes avec 31.p.262,2,2. un courage bien malheureux. Il y eut aussi de leurs "vierges, qui c.36, p.264-2-c. n'ayant pas conservé la pureté dont elles avoient fait profession, & se voyant grosses, se precipiterent parmi des rochers, où le crime de leur homicide faisoit voir celui de leur adultere. Elles se portoient à cette fureur [ou par desepoir, ou ] dans l'imagination que Dieu ne puniroit pas leur crime qu'elles punissoient si severement par un autre crime. 'Et cette folle imagination com- 4 Hift. Eccl. Tom. VI.

(antima niales.

mune parmi eux, estoit [ une des ] causes de ce qu'ils se tuoient fi facilement.

P.150,1.d,

'Les autres Donatistes qui estoient un peu raisonnables . In Cre.1.3-6.49. deteftoient une fureur si brutale. 'Leurs Evesques se vantoient aussi d'avoir defendu dans leurs Conciles de se precipiter : mais cette défense vraie ou fausse, n'empeschoit pas qu'on ne vist

CP.68.P.125. 1.bilit.P.l.z.c. in Gaud, I.t.c. 25.p.260.2.d.

tous les jours les montagnes & les roches teintes du fang de ces lit.P.Lz.ca4.P. malheureux, 'ni mesme qu'on ne rendist à leurs cadavres des 93.1.b. a inPar, 1.3,c.6. honneurs profanes & facrileges, \* & qu'on ne celebrast tous les ans le jour de leur mort avec un grand concours de peuple. h Ils vivoient en bandits, mouroient en desesperez & en Circoncel-83.P.114.1.c. lions: & estoient cependant honorez comme des martyrs. 'Ils taschoient de justifier ces morts volontaires par celle de

p.262,2,b,c,

60.11.0.161.261. Razias raportée dans le second livre des Macabées : cà quoy S. Augustin répond, que quoy que l'Ecriture dise de ce Razias, elle ne lotie point sa mort comme sainte; & il dit de fort belles choses sur la différence qu'il y a entre cette mort & celle des fept freresdont il est parlé dans le mesme livre, ou des autres faints Martyrs. 'Il remarque en passant qu'encore que le livre des Macabées ait esté receu avec sujet par l'Eglise, il n'a pas neanmoins le mesme témoignage de J.C, ni la mesme autorité parmi les Juifs, que le reste de l'Ecriture . [ Mais il ne s'arreste pas fur cela quoique l'exemple de Razias soit tout à fait specieux pour les Circoncellions.

Thdrt.ep.19. 52.p.919.922. 4 h.l 4-c.6.p. 139.

Theodoret raporte une chose sur ces morts surieuses, qui seroit affurément plus autorifée fi elle effoit appuyée par le témoignage de S. Augustin:mais il pouvoit l'avoir apprise ]'des Africains qui se retirerent chez luy aprés la ruine de leur pays. 4 Il dit donc que ceux qui vouloient acquerir parmi eux le titre de martyrs, en avertiffoient long-temps auparavant leurs compagnons, qui avoient soin aprés cela de les bien traiter, & de leur apporter toutes fortes de viandes, comme à des victimes que l'on engraisse; & que quand ils avoient passé quelque temps de la sorte dans les delices & dans la bonne chere, ils s'alloient precipiter.

# ARTICLE XXXVIII.

Les Circoncellions se font tuer par les autres , ou les assomment ;

& commettent une infinité de violences .

Es Circoncellion ne vouloient pas toujours se donner la mort eux melmes . 1 '& ils se contentoient quelquesois de Opt.1.2 p.68,6, donner de l'argent à des personnes afin qu'ils les fissent martyrs, ou de forcer ceux qu'ils rencontroient dans les chemins de les Thorch 1.40.65 tuer à coup d'épée, en les menaçant de les tuer eux mesmess'ils p.2 30.b|Aug.h. le refusoient. <sup>a</sup> Quelquesois ils faisoient violence aux juges qui onic.c.ppa; passoient, & les obligeoient de les faire mourir ou par l'épée idep 50.p.31. des boureaux, ou par celle des autres ministres de la justice qui parted. estoient à leur suite. Il y en eut un qui se moqua d'eux, & qui aprés « Aug.ep.50. les avoir fait lier comme pour leur faire trancher la teste, or- P.\$1.2.b. donna qu'on les laissaft aller [en cet état, ] & trouva ainsi moyen de sauver sa vie, & de ne point tremper ses mains dans le sang [ de ces malheureux . C'est apparemment la mesme histoire que raporte Theodoret, quoique les circonstances soient changées. ] Parmi tant de triftes narrations, dit-il, j'en veux raporter une Thart, h p. 2 to. assez plaisante. Une troupe de ces furieux engraissez comme des c. chapons, rencontra un jeune homme d'esprit & de resolution. Ils luy presentent auffi-tost l'épée nue, & luy commandent de la leur enfoncer dans le fein, s'il ne vouloit qu'ils l'en percaffent luy mesme. Il ne le refusa pas: mais il leur dit que quand il auroit tué les premiers, les autres pourroient bien changer de refolution, & se jetter sur luy : qu'il falloit donc qu'il les liast tous, & qu'aprés cela il pourroit faire ce qu'ils desiroient. Ils y consentirent, se laisserent lier; & quand ils furent hors d'état de luy faire violence, il les fouetta bien, les laissa tous liez, & s'en alla. Voilà, ajoute Theodoret, jusqu'où le demon avoit porté leur frenefie.

Teur envie de fe faire tuer pour eftre hooree des hommes Augmin-post. comme des martyrs, "paroiffoit encore davantage dans le temps \$\frac{4}{9}\particle{\text{sp. op. 61}}\text{.} at the less payers a voient la liberte d'adorer leurs Dieux. ("Car lès la liberte tenverfer les temples, "fans en avoir receu aucun pou. \$\frac{9}{2}\text{.} 0.00 \text{.} at liberte tenverfer les temples, "fans en avoir receu aucun pou. \$\frac{9}{2}\text{.} 0.00 \text{.} 0.00 \text{.} fair en finsfacter." \text{.} \text{.} \frac{9}{2}\text{.} 0.00 \text{.} \t

gents les plus vigoureux d'entre les payens avoient accoutumé de vouer chacun à leurs idoles combien ils en vouloient tuer : 11 Gaud, p. 261. '& ces malheureux s'en alloient eux mesmes par bandes se jetter fur les traits qu'on leur presentoit, de mesme que des bestes farouches dans l'amphitheatre. C'est ainsi que mouroient ces

> furieux, qu'on ensevelissoit à demi pourris, & qui trouvoient des gents affez fous pour les honorer comme des martyrs.

Ibih.69.p.13.1.2. abc.p.4.1.d.

c,dllit.P.L.2.c.

\$8.p.115,2,d,

Ils n'estoient pas moins cruels contre les autres que contre eux mesmes. 'Ils ne se servoient pas d'abord de l'épée, parce, disoient-ils, que Dieu l'avoit désendue à Saint Pierre: mais ils eussent moins fait de mal avec le fer, qu'ils n'en faisoient par le feu, par les bastons, & par les autres armes que leur solie leur mettoit en main. 'Car ils avoient des bastons quelquesois tournez, dont ils menaçoient, ou plutost dont ils frapoient tous les jours. Ils ne tuoient pas sur le champ, mais ils brisoient tellement un homme, qu'il en mouroit enfin aprés avoir long-temps Iangui dans la douleur. Quand ils vouloient faire mifericorde à quelqu'un, c'estoit de luy donner un si bon coup qu'il en mourust fur la place. Ils appelloient ces bastons des Israelites, rendant ainsi odieux un nom si celebre dans l'Ecriture.

in Par.I. v.c. r 1. p. 10:2.allit P.p.

'Du temps de Saint Augustin ces troupes furieuses de jeunes ivrognes s'ennuyerent de leurs bastons, & commencerent à 115,2,d. rivrognes semmyerent de leurs battons, et confidenceleur a lit.P.p.,115,2,d. prendre le fer & la fronde. Ils apprirent à se servir de ces nouvelles armes dans leurs festins de debauche, où ils avoient pour compagnie des femmes sans maris, avec qui ils couroient, 6.95. p120 52] jouoient, buvoient, & passoient les nuits. Ils portoient nom Pl.54-p.215.16. feulement des bastons, qui estoient leurs anciennes armes, mais ils y ajoutoient des frondes, des haches, des pierres, des lances.

des épées; & en cet état ils couroient de tous costez, alterez du InPar. p. 10.2.2. fang des innocens, & commettoient toutes fortes de violences, malgré les loix & l'autorité des magistrats.

er-255.P-357.

'Dans tous leurs brigandages ils chantoient, "Lonanges à Dieu. Des laudes, 'C'estoit à ce mot qu'ils repandoient le sang des hommes : 2 ce qui fait que Saint Augustin l'appelle leur trompette & leur cri de pf. 3. p. 63. a. guerre. C'estoit cette parole qui faisoit pleurer tant de person-dilir. P. 1. 2. 65. nes, b qui donnoit plus de frayeur que les trompettes des armées p.110,2.0. ennemies; & on craignoit plus de l'entendre fortir de leur bouche, que d'entendre rugir un lion. 4 Ils estoient si acharnez e pí. 132. p. 630, au meurtre, que quelquefois mesme ils n'epargnoient pas plus d ep. 167. p 283. ceux de leur parti que les Catholiques.

2.biin Jo.h.5.P.

· C'estoit marcher, dit Saint Augustin, au milieu de l'embre de

e lit. P.c. 47.4 1072,0

la mort, que de rencontrer des Circoncellions . Il n'y avoit in Cre.l-3-642point de brigands ni de bandits qui commissent les mesmes p.188.4.4. cruautez que ces furieux failoient fouffrir tous les jours aux Catholiques . Ils portoient partout la terreur avec leurs armes, & troubloient ainsi non seulement la paix de l'Eglise, mais encore le repos public. Ils attaquoient la nuit les maisons des Ecclesiastiques Catholiques, les pilloient, & en emportoient tout ce qu'ils y pouvoient trouver Et pour les maistres, ils les brisoient à coups de bastons, les perçoient de leurs épées, & les laissoient à demi morts. Ils inventerent un nouveau genre de supplice dont on n'avoit pas encore entendu parler. Au lieu qu'ils pouvoient arracher tout d'un coup les yeux des personnes , ils aimoient mieux les tourmenter long-temps, que de les aveugler fitoft. C'est pourquoi ils s'aviserent de delayer de la chaux avec du vinaigre dont ils leur couvroient les yeux. Leur cruauté n'employoit pour cela d'abord que de la chaux; mais ayant sceu que ceux qu'ils avoient ainsi maltraitez, en avoient esté bien-tost gueris, ils y ajouterent du vinaigre. Saint Augustin se plaint plus ep. 121. P. 240.2 d'une fois de cette cruauté, qui passoit tout ce que les barbares s pouvoient faire de plus inhumain dans les provinces qu'ils ravageoient. Les Circoncellions ne s'en contentoient pas neanmoins, & ils faisoient encore des blessures & des plaies horribles dans les autres membres des mesmes Clercs. Ils bruloient quelquesois les maisons, pilloient ce qu'ils en pouvoient emporter, repandoient le vin & les autres choses liquides & c'estoit par la crainte de ces mauvais traitemens qu'ils contraignoient quelquefois des personnes à se laisser rebattizer.

# & the thirth the thirt

Suite des cruantez des Circoncellions. Leurs autres desordres. Leurs Evesques sont semblant de les desavouer, & s'en servent

Eux des Carholiques qui ne pouvoient supporter la disci- Aug. ep. 55, p. Bline de l'Eglise, se régigioient parmi les Circoncellions 31-1-1-2. 
& estoient bien aslurze d'y trouver protection, méme contre les loix imperiales. Il y avoit souven parmi les Donatistes des 95, 95, 1-1-4, personasse qu'ellent vouhs se convertur mais lès nossions seur personasse qui cultent vouh se convertur mois lès nossions de la convertur de la mémoria de la mémoria de la convertur de la convertur de la mémoria de la convertur de la conver

particulierement leur cruauté contre ceux qui les quittoient. Les Evelques melmes des Catholiques n'avoient pas liberté de faire leurs charges; & il falloit qu'ils se resolussent ou à taire la verité contre leur devoir, ou à s'exposer à l'inhumanité des dep.68.166p. Circoncellions. Ce fut ce qui les obligea enfin à recourir à l'au-

124.2. b| 182 i.c. torité de l'Empereur, comme nous le disons en un autre endroit. V.S. Auguslit.P.l.2-c.83 p. 'Et en effet , fans les principaux Donatiftes qui demeurant dans tiof149-152> 114.2.b. les villes avoient quelque honneur à menager, & y servoient

comme d'oftages aux Catholiques les Circoncellions les euffent

obligez d'abandonner entierement la campagne.

'Il y avoitaffez de personnes parmi les Donatistes mesmes, ep.50.p \$2,1,d] b.69 p.13.1,1. qui avoient horreur de ces cruautez : mais ils croyoient qu'il leur fuffisoit pour n'en estre pas coupables, de ne les point approuver, fans se separer de leur communion; eux qui vouloient que tous les Chrétiens du monde fussent coupables des crimes lit.P.I.z.c.88.p. pretendus de Cecilien dont ils n'avoient jamais oui parler. 'Les

116.t.b. Evelques Donatistes pretendoient que tont ce qu'ils faisoient ne in Pardireate les regardoit point, qu'ils ne favoient ce que c'estoit que ces a lin P. L. 2. 47 gents là , ni ce qu'ils faisoient ou ce qu'ils disoient; & quand on leur objectoit leurs crimes, ils répondoient qu'ils n'avoient rien P-1072.b.

de commun avec eux . 'Cependant ils foûtenoient hautement que les Circoncellions au milieu de tant de crimes, avoient le 6.19. P. 106.1.4. battefme & mefme qu'ils le pouvoient donner. bEt dans le vray,

6 c.47. p.107.8. c'estoit sur leurs bastons & sur leur cruauté, plutost que sur le fecours de Dieu , qu'ils s'appuyoient & se défendoient contre l'autorité des loix civiles ; '& ils n'eussent point eu de puissance abc.p.4.1,c:

ni de regne sans ces illustres satellites de leur tyrannie. 'Les plus moderez d'entre eux fouffroient qu'ils les accompa-

gnaffent par honneur lorsqu'ils faisoient leur entrée dans leurs everchez; & si quelquefois, irritez de leurs insolences, il les chassoient de leurs eglises, ils n'en lavoient pas le pavé, comme lis.P. la ets.p. ils faifoient à l'égard des Catholiques. Ils menaçoient mesme F16.1.b. de s'enservir ; & l'on voyoit toujours de leurs Clercs à la teste c ep. 166,p. 2 \$\$. de ces furieux pour les conduire: "d'où vient que Saint Augustin

dep. 122, 9.240- attribuë egalement leurs cruautez & à eux & aux Clercs, [ ou 2.cin Crel.3. mesme aux Evesques] des Donatistes : Il dir que c'estoient la pluspart de leurs Clercs, de leurs Prestres, de leurs Evesques, ep. 163. p. 183. qui affembloient[ces] troupes de gents furieux, pour faire tous 2.6.

les jours des meurtres & des carnages étranges partout où ils Opt.1.3.9.67.c. en avoient le pouvoir. Saint Optat dit que c'estoient les Evesques x. comises fuos non effer

ep. 25 5. P. 2572

mesmes, qui par le desir impie [de s'opposer aux Catholiques,]

avoient allumé la fureur de ces infenfez.

'Neanmoins pour appaifer les plaintes qu'on faisoit de leurs Aug. ep.251.7. violences , leurs Evefques avoient esté obligez dans une assem- 357-354blée de promettre de rendre tout ce que les Circoncellions auroient pris[Mais ils ne pouvoient pas executer cette promesse:] '& ils n'eussent pas voulu le pouvoir faire, depeur de faire trop P 358 1.4.

de peine à ceux à qui leur schisme avoit de si grandes obligations,

Quoique la cruauté foit le caractere effentiel des Circoncellions, ce n'estoit pas neanmoins leur seul crime. J'Car S. Augustin in Par. 1,2, e. 3 P. parlant des meurtres qu'ils faisoient, dit que lorsqu'ils estoient "1.1,c.d. au milieu des cendres de leurs corps morts, ( fans doute pour les honorer comme des martyrs, ) ils couroient partout avec des femmes qui estoient jour & nuit mélées parmi eux, contre l'ordre des loix divines & humaines ; & se remplissoient tellement de vin, que c'estoit la cause de la fureur avec laquelle ils commettoient tous les jours des meurtres, & se precipitoient eux mesmes . [Saint Augustin leur reproche la mesme chose en d'autres endroits . ] Pretendra t-on, leur dit-il , qu'on ne fait pas e.p.p.15.20, alliance avec les adulteres, lorsqu'on souffre que des troupes de

"vierges confacrées à J.C. remplies [ non de fon Esprit, mais deschaleurs du vin , courent partout nuit & jour d'une maniere honteule, mélées parmi des troupes de Circoncellions ivres comme elles? Ne voit-on pas dans toute l'Afrique vos armées lit.P.Lz. v. 91.P.

de furieux errer de costé & d'autre d'une maniere qui blesse 116,1,d, entierement la pudeur ? Nous avons vu que c'estoit dans ces 688, p.115,2.d. fortes de debauches qu'ils avoient appris à employer le fer & la fronde au lieu de leurs premiers baftons & il n'y avoit jamais p.1161.5. d'heure où on leur pust parler pour leur faire entendre raison : car à quelque temps qu'on les prist, ou ilsestoient ivres, ou ils s'enivroient. Voilà cependant ceux que les Donatiftes preten- pf132 p6292.

doient comparer avec les moines des Catholiques, c'est à dire des gents plongez dans le vin avec des personnes [ toujours fobre, "des gents toujours en fougue avec des personnes graves & pausées, des furieux avec les plus doux & les plus simples. des hommes coureurs fans arreft avec des perfonnes renfermées

dans une communauté.]

mialium.

### THE THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PART ARTICLE XL

En quel temps les Circoncellions ont commencé : Taurin s'y oppose inutilement.

Opt, l. 3. p. 67. OUR ce qui est du temps que cette manie a commencé

il est certain que c'estoit avant la venue de Macaire, [c'est à dire avant l'an 348: & il semble, selon S. Optat, que c'estoit peu auparavant , l'puisqu'il dit qu'il n'y avoit guere que la folie des Circoncellions avoit esté allumée par les Evesques Donatistes. ]

Aug. p. so. p 81. 'Neanmoins il est certain par Saint Augustin, que c'estoit dés le 2.alin Gaud.i., temps que les payens exerçoient encore librement & publique-c.18, pato.1.b. temps que ment les ceremonies de leur religion; [ ce qu'on sçait que Cons-

in Pardiners. tantin a tasché d'empescher par diverses loix. ] Mais de plus , P.10,2,c.

S. Augustin dit encore que ce fut par la violence des Circoncellions que les Donatistes se conserverent leurs eglises, malgré les loix imperiales qui les en privoient aprés que la cause fut terminée, & qu'ils se furent separez de l'Église. [ Il est visible que S Augustin entend en cet endroit les loix que fit Constantin aprés avoir condanné les Donatistes, & non pas ] ce qui peut estre arrivé sous Constant aprés la venuë de Macaire, puisqu'il marque ce que les Circoncellions firent fous Constant, "comme addends in-

un nouveau crime posterieur au premier . [Les premiers exploits qui foient marquez de ces furieux, font

ceux qui sont raportez par S. Optat, & qui estoient arrivez ce semble un peu avant 348. La réunion n'avoit point encore esté faite[en 348 par Macaire,]leur dit Saint Optat, lorsqu'on voyoit courir partout cette[ nouvelle ]espece d'hommes , lorsque ces fous qualificient Maxido & Fafir leurs chefs, ]les capitaines des Saints. Personne n'estoit alors en sureré dans ses terres. Les billets de ceux à qui on avoit presté estoient sans force; & il n'y avoit point de creancier qui ofast en demander le payement. Sur une ligne de ces gents qui se dissient les chess des Saints, la terreur faifoit [ rendre ou dechirer les obligations : ] Et fi l'on tardoit un peu à obeir, une multitude de fous accouroit en un moment, qui ne portoit pas simplement avec elle l'horreur & l'effroi , mais qui alloit aux dernieres extremitez , fi par la

crainte de la mort on ne s'abaissoit jusqu'au prieres les plus

humbles devant ceux qu'on avoit affiftez dans leurs besoins. Il n'y avoit non plus aucune fureté dans les chemins. Combien

fuper etiam

de maiftres ont efté obligez de defendre de leurschariots, de de courir enfuire comme des valets devant leurs propres valets qui s'efficient mis à leur place. Car ces ememis de tout ordre, I vouloient que l'ordre fuil renverifé entre les maiftres de les fervieurses de l'âlloit leur obeir.

[Ils continuerent long-temps ces mefines violences, comme en le voir par ce quien dis S. Augulini ?] Pourquo înic on l'unité Aus. epa 357.8.

Carbolique ? Esfève afin d'armer l'audace des payfans contre 1979.4.

Leur fieigneur Ell-ce pour porter des escleaves rebelles, je ne dis pas à le fouffraire de la dependance de leurs maittres, contre le precepte de l'Apostre, mais sle menacer avec infolence ? Et non fuelment à les menacer , mais encore à les piller & à les voler tour publiquement , par le confeil, par la faveur, & fous la conduite de vos confesseurs Agonifiques, qui crient Glaire à Dies & quandi lis accompagneur vos Evefques pour les honorer, & quand its repandeur le fang des hommes. \*Le mefine Saint en \$9-50-8-16.6.

Reparleptus amplement en un autre endroit, où il traporte ce qu'is .

faifoient avant melme que d'estre tout à fait surieux.

'Il n'y avoit point de maistre qui ne fust reduit à craindre ses c4. propres esclaves, quand ils avoient recours à la protection de ces gents là. Qu'un valet ruinast le bien de son maistre, qu'il volast fes provisions, on n'osoit pas mesme le menacer. Un creancier n'ofoit presser ceux qui luy devoient. La crainte du baston, ou du feu, ou de la mort mesme, forçoit à demeurer dans le silence. Il falloit laisser libres les esclaves les plus méchans, dechirer le titre de leur servitude, rendre les obligations aux debiteurs. Quiconque meprifoit l'infolence de leurs paroles, se trouvoir auffi-toft obligé par la violence de leurs coups à faire ce qu'ils vouloient. Les plus gents de bien qui avoient eu le malheur de leur deplaire, voyoient bien-tost leurs maisons rasées ou brulées. Des personnes d'honneur, elevez selon leur qualité, ont esté tellement battus par ces [payfans,] qu'à peine les leur a t-on pu enlever à demi morts. D'autres ont esté mis à la meule, qu'on leur faisoit tourner à coups de fouet comme si c'eussent esté des afnes. Quel secours a t-on jamais pu tirer contre eux des loix & des magistrate Quel sergent auroit osé souffler en leur presence ? Quel officier de justice auroit eu la hardiesse de faire aucune poursuite pour personne contre leur gré ? Qui a jamais osé se mettre en devoir de venger la mort de œux qu'ils avoient massacrez? Mais il ne leur falloit point aussi d'autre boureau que leur fureur propre, & ils s'arrachoient eux mesmes leurs

H.ft. Eccl. Tom.VI.

N

malheureuses ames par des supplices volontaires.

Opt. p. 68,b.

Pour retourner à ceux dont parle S. Oprat, les Evesques Donatistes voyant les reproches qu'on leur faisoit des violences qu'ils exerçoient, écrivirent à ce qu'on dit au Comte Taurin que l'Eglise ne pouvoit point corriger ces personnes, & que c'estoit à luy à les chastier. Sur ces lettres, Taurinfqui apparemment estoit General des troupes d'Afrique, ] envoya des soldats dans les marchez & dans les foires où les Circoncellions avoient accourumé de faire leurs desordres ordinaires; & ces soldats en blesserent & en tuerent plusieurs en un lieu appellé Octave qui truncari.

Vand.p 260. Opt p.68.b.

estoit un evesché dans la Numidie. On peut conter encore aujourd'hui, dit Saint Optat, combien il v en eut sde tuez, lpar le nombre des autels ou des tables blanches, que l'on avoit alors accoutumé de mettre sur les tombeaax de ceux qu'on vouloit honorer comme martyrs. Quelques uns vouldient les enterrer

n.p.146. 1.3.p.68 n.p. 147.

dans les eglises; & on le fit en un lieu [de la campagne]appellé Subbule: mais le Prestre du lieu nommé Clarius, fut obligé par l'ordre de son Evesque, squoique Donatiste, Id'en oster ceux que l'on v avoit déia enterrez.

1.3.p.61 Aug. lit.P.1.3 c.25.p. 1 30.2.C. 6 Aug.p.130.2.d.

Voilà ce qui fit que les Donatistes mirent Taurin au nombre des persecuteurs de l'Eglise, 2& le dechirerent par leurs injures, Opt. 1.3.p.76. bquoiqu'il n'eust rien fait que suivant les loix publiques & ordinaires, [qui obligent les magistrats d'opposer la force aux violences des particuliers, & suivant celles) que les Donatistes avoient obligé Constantin de faire contre eux.

Opt.l.3 p.68.b. Mais malgré ce qu'avoit fait Taurin, les Circoncellions devinrent bien tost plus forts qu'ils n'avoient jamais esté; comme il parut dans l'affaire de Macaire, [dont nous parlerons bien-tost, Car aprés avoir tasché de ramasser en cet endroit ce qui regarde en general le schisme des Donatistes, il est temps de reprendre la suite de leur histoire; que nous avons interrompue aprés le jugement que Constantin rendit contre eux à Milan sur la fin de l'an 316.7

### CHECOPORTICATION OF THE CONTROL OF T

### ARTICLE XLI.

Silvain de Cirthe denoncé par Nondinaire, est condanné par Zenophile, & banni : Ursace poursuit les Donatistes.

## L'AN DE JESUS CHRIST 320.

Ous ne voyons rien que nous puissions raporter particu-lierement aux trois années 317, 318, & 319 & la premiere chose dont nous fachions precisément le temps depuis le jugement de Milan, est l'affaire de Nondinaire, ] 'qui decouvrit de- Aug.unit. c.18. vant le tribunal de Zenophile toutes les intrigues de Lucille, P.154 1.a. [& le mystere honteux tant de la condannation de Cecilien, que de l'election de Majorin. ] Les actes qui nous en restent Czci.op.p.265. encore, font datez du 13 decembre fous le Confulat "du grand Constantin, & du jeune Constantin Cesar son fils, [c'est à dire

de l'an 320.]

'Nondinaire dont nous parlons, estoit Diacre de Silvain Aug.in Cre.l.3. Evesque de Cirthe, qui l'avoit elevé & ordonné. [Ce Silvain, a Carei, op. p. comme nous avons vu, avoit esté fait Evesque en l'an 305 par les 270 a. Traditeurs du Concile de Cirthe, aprés avoir luy mesme livré les vases sacrez en l'an 303. J'Il estoit encore coupable du schisme P.263, b. de l'Afrique, de fimonie, & de plufieurs autres fautes Il arriva Aug. in Cre.ut quelque differend entre ce Silvain & Nondinaire . b On peut ju- fup. ger par les actes qui nous en restent, que Silvain avoit degradé : a. & mesme excommunié l'autre, e & avec assez peu de sujet. ep.165.p.187.1. Nondinaire se plaignoit d'avoir mesme esté lapidé par ordre de d. Cari, p.268. Silvain.

Il alla folliciter divers Evesques pour tascher par leur inter- p.268-270/Aug. cession de faire sa paix avec luy. 4 Mais il la recherchoit moins ep,162,p.280.1. en demandant pardon comme un suppliant, qu'en l'exigeant d'inCre.p.18;. par les menaces terribles qu'il faisoit de decouvrirtout. 'Car il 2.b. Czci, p. 268.b. donnoit aux Evesques un acte par le quel il protestoit devant J.C. & devant ses Anges, que Silvain estoit Traditeur; qu'il avoit volé le bien des pauvres; que les Evesques, les Prestres, les Diacres, & les Anciens, savoient fort bien que c'estoit ponr l'argent de Lucille qu'on avoit entrepris d'établir Majorin Evesque, & de faire schisme; & que Silvain avoit receu de l'argent pour faire Prestre un nommé Victor le Foullon. 'C'est ce b... femble a cause de cet acte que Nondinaire disoit que Silvain l'avoit fait lapider.

N

p. 269.b. p. 270.b. 'Nous avons encore les lettres que Purpure [ de Limate,] \* Fort Evesque ami particulier de Silvain, & & un autre Evesque nommé peut-estre Sabin, écrivirent à Silvain sur cette affaire, pour le

F.268.c 269.c.

P-2 70.b.c.

presser de se reconcilier avec Nondinaireavant Pasque, dont il paroift que l'on estoit alors fort proche L'Evesque Fort. & un autre [qui pouvoit estre Purpure, ] écrivirent encore pour cela au Clergé & aux anciens de Cirche. L'Evesque Sabin en écrivit aussi à Fort, pour l'assurer qu'il avoit rendu à Silvain la lettre qu'il luy écrivoit sur Nondinaire : & il l'exhorte en mesine temps à continuer de travailler puissamment à cette reconciliation . On voit un grand empressement pour cela dans ces lettres. On voit qu'ils craignoient que le mecontentement de Nondinaire n'eust de fascheuses suites pour eux, & ne decouvrist bien des choses qu'ils vouloient tenir cachées. Ils recommandent partout le fecret;ils reconnoissent mesme la verité de l'acte que Nondinaire leur avoit donné, c'est à dire selon toutes les apparences, & comme il paroist qu'on l'entendit en justice, de la protestation qu'il faisoit des crimes de Silvain. TCar aprés la lecture des lettres, Zenophile conclut qu'il estoit constant par ces lettres que Silvain estoit Traditeur.

c,

Aug. ep.162.p. 280.1.2. e in Cre.p.185. 2.b. d ep.162.

Bar. 306. 9 39.

Aug. ep. 162.

Czcl. p. 265-275

plainte cont
Aug. ep. 164 in
Grel. 1. c. 65 p.
101. dilpin procedure q
Grel. 1. c. 65 p.
102. j. 103

c. 57, p. 139-2.

Grel. 2. c.
126te de pre
23-p. 135, 136.
126te de pre
24-p. 135, 136.
126te de pre
25-p. 135, 136.
126te de pre
25-p. 126te de

p.171-274. Aug.ep.165.p. 287.1. i Caci,p.272.2. Neanmoins les interceffions que Nondinaire avoit recherchées luy furent inutiles, & il ne put faire fa paix avec Silvair de forte que dans le transport de sa colere il decouvrit tout, & porta la chose au tribunal de la justice. Zenophile estoit alors Consulaire, [c'est à diregouverneur de la Numidie.] C'est sans doute celui qui sur Consulen l'an 333, [ & qu'on nomme aussi Xenophile.] 'Nondinaire s'adressa donc à luy, [ & luy porta sa

Caci.p.265-275 plainte contre Silvain. ] 'Nous avons encore une partie de la Aug. ep. 1-64 in procedure qui se fit dans ce tribunal'S. Augustin la cite plusieurs Cacl.a. 656 p. fois, 68 en raporte divers endroits. f S. Optat l'avoit mise dans 21.1. de l'acceptant l'avoit mise dans 1.1. de caceptant l'avoit mise dans

[On voit que le dessein de Nondinaire estoit d'y faire verisier l'acte de protestation qu'il avoit donné auparavant aux Evesques, ] l'éc qui y est raporté. Il verisie en estet que Silvain estoit Traditeur, par la lecture du procés verbal de Munarius Felix, du 19 may 303, 'par les six lettres à Silvain que Nondinaire mesme avoit obtenues pour tascher de se reconcilier avec luy, 'eassuite desquelles Zenophile prononça qu'il estoit constant que Silvain estoit Traditeur; '& par la consession de divers témoins qu'i estoit Traditeur; 'est par la consession : 'n sorte que la chose sur prouvée plus clair que le jour. Les mesmes témoins

L'an de I.C. 320,

deposerent encore que Silvain avoit pris du vinaigre appartenant au fisc, & receu de l'argent pour ordonner un Prestre.

On n'y voit pas si clairement la preuve de l'argent donné par Lucille pour l'ordination de Majorin, parceque les actes font imparfaits, & que l'interrogatoire de Lucien J'que Nondi-c. naire dit savoir la chose, ne s'y trouve pas. Neanmoins les autres p.273 274. témoins deposent que Lucille avoit donné une grande somme d'argent. & qu'on n'en avoit rien distribué aux pauvres ni aux Ecclesiastiques: Saint Augustin fonde ce qu'il en dit sur ces actes. Aug in Cre.l.3. [Nous n'y trouvons point] ce que Saint Optat en cite touchant ep, 162, p. 185, 2.b. le Concile de Cirthe . [ La sentence que rendit Zenophile y a manque aussi. Mais on peut juger quelle elle fut ] 'par ce que " Opt, l.t., p. 39. disoient les Donatistes, que Silvain n'ayant pas voulu commu- Aug, in Gre. 1.2. niquer avec Urface & Zenophile qui persecutoient leur parti, c.30, p. 186, 1,b. il avoit esté envoyé en exil : à quoy Saint Augustin répond qu'il avoit esté justement banni, parcequ'estant Traditeur, il avoit encore voulu demeurer heretique, depeur de perdre en rentrant dans l'Eglise l'honneur de l'episcopat, qu'on ne pouvoit pas luy conferver aprés avoir esté convaincu d'estre Traditeur par des preuves fi authentiques.

[ Ursace dont nous venons de parler, estoit apparemment un des principaux officiers de l'Afrique. C'est sans doute celui ] 'sous lequel les Donatistes se plaignoient que beaucoup de per- Opt.1.3, p. 69.2. sonnes avoient esté maltraitées, '& qu'on avoit repandu le sang Cart. b. 34 258. de beaucoup de Chrétiens . b Ils le mettent encore autrepart au p. 317.c. nombre des Comtes qui les avoient persecutez, & qui estoient c.92. P.117-1,24 tous peris, disoient-ils, par la vengeance de Dieu. Ils se reduifoient neanmoins à ce seul Ursace, qu'ils disoient avoir esté massacré par les barbares dans un combat, où son corps estant demeuré sans sepulture, avoit esté mis en pieces par les chiens & par les oileaux, Surquoi S. Augustin répond, que si cet Ursace p.119,1.b.c. estoit mort comme ils e disoient, il avoit sujet, pourvu qu'il eust bien vécu, de se consoler sur la promesse que Dieu fait aux siens, qu'il recherchera leur fang des dents de toutes les bestes. [ C'est apparemment sur ce que les Donatistes disoient qu'il estoit mort en portant les armes, ] 'que M. Valois croit qu'il commandoit Eufn. P. 301.16 la milice d'Afrique. On trouve un Ursaceen Afrique qualissé de Bolla marap. Duc, [ c'est à dire General des troupes .]

## 

### ARTICLE XLII.

Requeste insolente des Donatifles: Constantin les rappelle d'exil; & les laiffe en liberte, en les deteftant.

### L'AN DE JESUS CHRIST 321.

Carci, op. p. 265. [ Y 'Exit. de Silvain ne fut pas long: ] 'Car Zenophile examina les denonciations de Nondinaire le 13 decembre de Aug.p.col.c 31, l'an 320; & dés le 5 may de l'année suivante, Constantin adressa 33.P.245. 1.cla. un rescrit à Verin Vicaire d'Afrique, pour rappeller d'exil les Cart.s. at. sas Donatiftes qui effoient banois. Les Donatiftes pretendirent avoir merité ce rescrit par une requeste qu'ils se vantoient eux P-437. Aug. ep. 152.p. mesmes d'avoir adressée à Constantin, 'où ils se plaignoient de la violence avec laquelle, disoient ils, il les persecutoit; "luy a col.d.3.c.21. declaroient que jamais ils ne communiqueroient avec son fripon d'Evelque, (c'est ainsi qu'ils designoient Cecilien,)& protestoient

qu'ils effoient prests de soussirir plutost tout ce qu'il voudroit Cart. e 2 · 1.544. leur faire endurer. Les Donatistes pretendoient donc que Constantin leur avoit donné fur cela liberté de conscience, [ c'est à t.549 Aug.col. dire l'le rescrit qu'ils presenterent aussi-tost aprés, adressé au d 3 c 22. p. 228. Vicaire Verin, par lequel il leur accordoit cette liberté, b daté peol e 33. p. du 5 may, fous le Confulat de Crifpe & de Constantin le jeune, ] 245.2.d. prés de quatre ans & demi aprés le rescrit adressé à Eumale en l'an 416. Ainsi ce rescrit appartient au second Consulat des deux

324. ] Constantin par ce rescrit témoignoit une horreur extreme cold. 2 c.22. £24.P.229.2.2. pour les Donatiftes, 'comme pour de tres méchans hommes , &c desennemis de la paix Chrétienne: '& neanmoins comme Dieu p.col.c. 31.p. 245-Lelep. 152+ avoit déja commencé à les punir, il vouloit qu'on les abandon-P.166,2.C. nast à son jugement, 'qui ne manqueroit point de chastier leur P.col, c. 33. fureur; qu'on les laissast revenir d'exil; qu'on leur donnast la ep.152. liberté de vivre comme ils voudroient ; & qu'on ne leur impo-furori fuo 14|Cart, c. 3.t. fast point d'autre peine que celle de leur propre rage . 4 Saint Aug. ep. 152. Augustin dit en quelques endroits, qu'il ordonnoit leur rappel par ce rescrit, '& en un autre, qu'il y infinuoit l'ordre qu'il avoit col.d.3.c.22.

Cefars, [qui tombe en l'an 321, & non au troisieme, qui seroit l'an

donné pour leur rappel . 'Cette indulgence est la chose du monde la plus ignominieuse p.col.c,3r. e col,d, 3, c. 12,

1. antiftiti ipfine nebulone.

pour les Donatiftes: Et elle fut neanmoins produite pareux dans la Conference de Carthage, parcequ'ils vouloient tenter e.22. p.228.2d. d'y obtenir la mesme liberté. Mais Marcellin qui y presidoit se moqua de cela; '& les Catholiques tirerent un grand avantage dip.col.c.31. de cette piece, qu'ils n'avoient pas, & dont ils eussent donné bien de l'argent.

[ Il faut peut-estre mettre vers ce temps là , ] 'une lettre de Caciop.p.187. Constantin adressée generalement aux Evesques & au peuple de l'Eglise Catholique d'Afrique sont on ne scait ni le temps ni l'occasion. ] Elle regarde les violences que les schismatiques exercoient : & Constantin exhorte les Catholiques à les vaincre par leur douceur, & à se contenter d'implorer pour eux la misericorde de Dieu. Il proteste au commencement qu'il n'a rien omis de tout ce que la foy & la prudence luy avoient pu suggerer pour appaifer ce trouble par la moderation & par la douceur. Toute la lettre est fort belle. Mais il est difficile de voir comment un Prince peut lascher la bride à l'injustice, & exhorter ceux qu'il y abandonne à se contenter de la patience, luy dont le premier & le plus indispensable devoir est de soûtenir la justice par son autorité, & de s'opposer au moins à la violence & aux voies de

Eusebe n'a point oublié cette moderation extraordinaire de Eus.v.Cons.L.. Constantin à l'égard des seditieux d'Afrique, comme il les ap- 6.45.P.430.431. pelle; & il la fait entrer dans son panegyrique. Mais il avoue qu'elle donna la hardiesse à ces seditieux de se porter à des excés qui n'estoient dignes que d'insensez ou de demoniaques. Il ajoute que ces excés excitoient plutost la compassion que la colere de ce Prince, moins attentif à arrester la fureur des feditieux par son autorité, qu'à vaincre par sa douceur la malice du demon qui vouloit le porter à la colere par les outrages qu'ils luy faisoient. [ Et Constatin avoit raison de ne se pas laisser emporter à la colere contre les hommes. Mais il n'eust paseu moins raison de se mettre en colere contre les crimes des hommes, & de punir les coupables non par colere, mais par le zele de la justice. Une douceur excessive & à contre temps, peut quelquefois rejouir autant le demon qu'une juste colere contre les méchans, quand mesme la chaleur en seroit un peu trop grande.]

## ARTICLE

L'Arianisme empesche Constantin d'envoyer les Orientaux appaiser le schisme en Afrique & l'oblige à assembler le Concile de Nicée, où Cecilien se trouve : Constantin fait bastir une eglise à Cirthe pour les Catholiques.

## L'AN DE JESUS CHRIST 324.

ONSTANTIN devint le maistre de l'Orient sur la fin de l'an 323, par la défaite de Licinius. Peu de temps aprés écrivant sur l'heresie d'Arius qui commençoit à troubler l'Égli-Euf. v Confl.2. se, J'il témoigne qu'un de ses plus ardens desirs estoit de pouvoir c.65.P 473.b. réunir tous les peuples dans le culte de Dieu, & dans un mesme corps de religion. 'C'est pourquoi il se plaint avec douleur de ce que toute l'Afrique se trouvoit agitée par une sureur & une tempeste terrible, à cause de ceux qui avoient la legereté temeraire & l'audace insupportable de dechirer en plusieurs sectes les peuples qui y faisoient profession d'adorer Dieu : Il s'estoit confolé dans l'esperance que quand il auroit vaincu [ Licinius ] l'ennemi commun [de l'Empire & des Chrétiens, mais furtout de leur union & ] de leurs assemblées saintes, il envoyeroit en Afrique quelques [ Evesques] d'Orient pour y rétablir la paix, ne voyant point d'autre remede propre à guerir les maux de cette province. 'C'est pourquoi dés qu'ils eut vaincu Licinius, il s'appliqua à chercher des personnes capables de cette commission, comme à son affaire capitale, & qui luy tenoit le plus au c.68, F.474.b. cœur. Mais il seeut bien-tost que l'Orient estoit encore plus malade que l'Afrique, [ par l'heresie qu'y repandoit Arius,]& trop affligé de ses propries maux pour estre en état de guerir les autres. Ce fut un coup tout à fait sensible à son cœur. & il ne put qu'adorer les secrets [ impenetrables ] "mais saints & justes de la mail sen providence. L'AN DE JESUS CHRIST 325,

p. 218.e. p. 1592.c.

c,66 p.473,c.

C.67.P.474.2.

d,

[L'année fuivante on tint fur le fujet d'Arius le Concile Conc.t.2.P.54. œcumenique de Nicée,] 'dans les fouscriptions duquel on trouve Cecilien de Carthage. 'Gelase de Cyzic dit qu'il ent commission d'en publier les decrets dans l'Afrique, la Numidie, & la Mauritanie: '& un Concile de Carthage dit que Cecilien de bienheureuse memoire, avoit apporté au Concile d'Afrique les exemplaires du fymbole, '& les decrets du Concile de Nicée, auquel L'an deJ.C. 329,330. LES DONATISTES.

au quelil avoit affifté. Ce qui est dit qu'il les apporta au Concile d'Afrique, [ donne quelque lieu de croire qu'il affembla un Concile où ils furent receus & approuvez. Comme S. Athanafe effoit auffi au Concile de Nicée, il ne faut pas s'étonner qu'il ait connu Cecilien, & qu'il luy rende un témoignage tres avantageux. J'Car il met Cecilien d'Afrique entre les Prelats orthodo-xes & cles hommes apostoliques de son temps, dont ni la foy ni bec. la fincerité ne pouvoit estre suspende de la fincerité ne pouvoit estre suspende qu'il est pouvoit estre suspende au la fincerité ne pouvoit estre suspende au la finceri

[Nous ne voyons point si Cecilien vécut encore long-temps aprés cela, ni si Gratus qui assista au Concile de Sardique en 347, estoit son successeur immediat.] Baronius met entre deux Bar.337 868 un nommé Ruse, qu'il dit avoir assisté au Concile de Rome en

un nommé Rufe, qu'il dit avoir affifté au Concile de Rome en V. s. pale, 337. [Mais'ce Concile est une piece fausse & supposée. Ainsi s'il Pape notes: n'y a point d'autre autorité pour l'episcopat de Ruse, il n'y en a point dutout. JEn 411.S. Augustin dit que l'on recitoit à l'autel Carteol, 1/1300-le nom de Cecilien, & que l'on communiquoit avec sa memoire comme avec celle d'un frere.

L'AN DE JESUS CHRIST 330.

[Constantin estoit encore persuadé qu'il valoit mieux abandonner les Donatistes à Dieu & à eux mesmes, lorsqu'il écrivit la lettre aux Evesques de Numidie, que nous avons à la fin de S. Optat. Voici quel en fut le sujet . Quoiqu'il n'y eust pas ce semble d'Evesque Catholique à Cirthe en 320, j'puisqu'un Do- Ceci op. p. 265. natiste dit devant Zenophile qu'il n'y avoit en cette ville qu'une c. Eglise, [la quelle pour estre entiere comprend l'Evesque & le peuple uni ensemble; il pouvoit neanmoins y avoir plusieurs personnes qui aimoient mieux communiquer avec les Evesques Catholiques des environs, qu'avec Silvain Traditeur, fimoniaque, & schismatique. J'Constantin qui avoit rétabli cette ville dus, p. 291.2.9 en luy donnant le nom de Constantine, 'y fit donc bastir une ba- Czci,op. p.289 filique pour l'Eglise Catholique. Maiss quand elle fut achevée, ] les schismatiques s'en emparerent avec leur insolence ordinaire. Constantin leur commanda plusieurs fois tant par luy mesme que par ses officiers, de la rendre à ceux à qui elle appartenoit, sans les pouvoir faire obeir. Les Catholiques crurent devoir imiter en cette occasion la patience avecla quelle Dieu souffroit ces crimes, & abandonner plutost ce qui leur appartenoit, à la malice des autres, que de porter les choses à quelque extremité dangereuse.

'Les Evesques de la province au nombre d'onze qui sont nom- p.287,289, mez, manderent cette resolution à Constantin, en luy demandant p.288.

Hift. Eccl. Tom. VI.

p.189,

'Nous avons la réponse de Constantin à ces Prelats,où il parle

P.187.188.

P.289.

fortement contre le schisme & les violences des Donatistes, & loue beaucoup la patience des Catholiques. 'C'est là, dit-il, connoistre vraiment Dieu, par une lumiere non superficielle, mais solide; c'est là s'attacher à ses preceptes; c'est là avoir une foy egalement heureuse & forte; c'est là entrer dans les vrais sentimens [ d'un Chrétien ; ]c'est là savoir que plus les ennemis de l'Eglise sont epargnez en ce monde, plus ils seront severement chastiez [ dans l'autre. ]Il accorda tres volontiers la place qu'on luy avoit demandée: & il écrivit auffi tost au Thresorier de mettre l'Eglife Catholique en possession d'une maison qui appartenoit à l'Empereur, & de tous fesdroits. Il voulut encore qu'on y bastist l'eglise aux depens du fisc, & écrivit pour cela au Gouverneur de la Numidie. Il confirma aussi tant pour le present que pour l'avenir, l'exemption des charges publiques qu'il avoit donnée à tous les Clercs Catholiques [ "Une personne qui a vu V.la dernie le manuscrit dont cette lettre a ellé tirée , nous a affurez qu'elle re edition

Cod. Th. 16.12. doute "a la mettre en l'an 330, & d'y raporter J'une loy que nous Nore 13.

trouvons dans le Code, datée de mefine du 5 fevirer à Sardique, & adreffice à Valentin Confaliaire de la Numidie , qui porte prefique les mefines termes que la lettre aux Evefques; Que les herciques ayant fair metre d'ana le corps de ville des Lecteurs, «d'oviendes Soudiacres, & d'autres Clers, ils en feront retirez , & jouirent d'une immunist toute entrée, comme ceux de l'Orient.

y est datée du 5 de sevrier à Sardique. Et cela nous oblige sans

Czci.p.289-

"Conflatin finit fa lettre aux Evefques en fouhaitant le retour deschifninatques, quoiquil n'y enf lund generille de l'efperte. Il veut qu'on n'y travaille que par les avertifiemens, de les exhorations coxtinuelles : de il conclud par ces paroles : Quoy en lis faffers, pour sous, mes ferers, attachoss nous à noltre « deroir ; appliquos nous à ce que Dien nous ordonne , gatdons « get diving preceptes, mentions par no bomnet eurorisé de re point ce diving preceptes, mentions par no bomnet eurorisé de re point en de diving preceptes, mentions par no bomnet eurorisé de re point de diving preceptes, mentions par no bomnet eurorisé de re point en diving preceptes, mentions par los bonnets eurorisé de re point de diving preceptes, mentions par los bonnets eurorisée de point de diving preceptes, mentions par los bonnets eurorisées de point de l'autre de l'appendit d

s. feficiter credere . Ne faut-il po'nt fid-liter ?

"stombet dans l'erreur, & par le secours de la misericorde divine, conduisons nos pas dans la voie droite [ de l'Evangile. Mais, comme on l'a déja dit, il y a quelque sujet de douter s'il gardoit assez luy messime les commandemens de Dieu, Jorsqu'il soussiroit dans une voie rout à sait droite, Jorsqu'il laissoit aux Donatistes une entiere liberté de saire ce qu'ils vouloient. Il y a bien de la disserence entre ne point saire de violences injustes ou mesme odieuses, & abandonner entierement les méchans à leur discretion, quand on a des preuves claires & incontestables de leur malice. Il est certain que l'indulgence de Constantin a beaucoup fortissé l'opiniatreté des Donatistes dans l'Afrique, & l'insolence des Ariens dans l'Orient.

# ፞ቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝ ARTICLE XLIV.

Leonce poursuit les Donatisses: Gratus de Cartbage assiste au Concile de Sardique: Les Ariens taschent d'attirer à eux les Donatisses.

## L'AN DE JESUS CHRIST 347.

I Ous ne trouvons point que Constantin ait rien sait depuis sur le sujet des Donatistes. Il mourut en l'an 337, & laiss ses trois ensans, Constantin, Constance, & Constant, heritiers de ses Etats.] Ils suivirent l'aversion qu'il avoit eue pour le Aug. ep. 166, il de la Constantin, & autoriserent les loix qu'il avoit saites 229, 1.c. contre eux. [Nous en verrons des estes considerables sur l'an 348, c'est à dire à la fin du regne de Constant, à qui l'Afrique estoit demeurée en partage. Jusque là nous ne trouvons presque rien de particulier pour l'histoire des Donatistes: peut-estre que l'on estoit trop occupé à l'heresse Arienne, qui causoit dans l'Eglises des troubles encore plus dangereux.

Je ne sçay s'il faut raporter à ce temps là ] 'ce que dissient les opt.l.3p.61.69. Donatistes, qu'on les avoit fort maltraitez sous Leonce. Selon a que Saint Optat place ce Leonce, il pouvoit estre avant Ursace messen, [dont nous avons parlé sur l'an 320.] 'Les Donatistes Carte.3, 5258, dans la Conserence de Carthage suivent le mesme ordre: Ils P.591.b.

mettent Taurin aprés Macaire.

[S.Athanase estoit le plus grand sseau de l'heresse Arienne; & aussi ceux qui la soûtenoient ne manquoient pas de faire leur possible pour le chasser du siege d'Alexandrie qu'il remplissoit.

O ij

Ils le firent bannir du vivant mesme de Constantin; & comme 347. il fut revenu aprés la mort de ce Prince, ils eurent assez de credit fur l'esprit de Constance pour luy faire donner un successeur, & obliger ce Saint par la crainte de perdre mesme la vie, à se refugier en Occident. Constant y prit sa protection; & ce sut par ses sollicitations qu'il se tint un Concile dans la ville de Sardique en Illyrie l'an 347, où les Prelats assemblez en grand

P.680.2. P632.633.

nombre declarerent Saint Athanase innocent, avec les autres Evelques chassez comme luy par les Ariens. Gratus Evelque Conc.t.2.p. 715. de Carthage fut du nombre de ces Prelats. 1 'Car il témoigne luy melme qu'il se souvenoit d'une ordonnance qui avoit esté faite dans le Concile de Sardique. 'S. Athanase aussi met un Gratus entre les 36 Evefques d'Afrique qui avoient signé ce Concile; & dans les actes mesmes du Concile, Osius demande un reglement pour empescher les Evesques d'aller à la Cour aussi souvent qu'ils y alloient ; principalement , dit il, ceux d'Afrique , lefquels, comme nous l'avons appris de Gratus nostre cher frere & collegue, meprisent les sages conseils qu'on leur donne, & sont continuellement à importuner l'Empereur par des requestes non necessaires, & qui regardent plutost les grandeurs du siecle que l'avantage de l'Eglise, & que le soin qu'ils doivent prendre des veuves, des pauvres, & des autres qui ont besoin de leur fecours. [ Les Evesques de l'Orient estoient venus au nombre d'environ

So, pour se trouver au Concile de Sardique. Mais comme ils estoient engagez ou dans l'erreur, ou dans le parti de l'Arianisme, voyant qu'ils ne seroient pas les maistres dans l'assemblée, ils ne voulurent pas se joindre aux Occidentaux, & se retirerent à Philippople dans la Thrace; d'où ils écrivirent "une lettre à V.S.Athatoute l'Eglise sous le nom du Concile de Sardique, pour tascher. nase \$ 430 s'ils eussent pu, de se justifier eux mesmes, & faire anathematizer Saint Athanase, le Pape Jule, & divers autres Evesques des plus illustres de l'Eglise. ] Cette lettre estoit adressée nommément à Aug.in Cre. 3: quelques Evesques, & entre autres à Donat de Carthage 'qu'ils

c.34. p. 186.2.d

joindre ensemble leurs heresies; [ & ils l'esperoient peut-estre d'autant plus, que Gratus adversaire de Donat s'estoit declaré pour Saint Athanase. \(\) Neanmoins Dieu par sa misericorde ne in Cre.p. 186. permit pas que ces deux herefies s'unissent & conspirassent en-

eussent sans doute esté bien aises d'attirer à leur parti pour

semble contre l'Eglise, [ puisque nous avons vu ci-dessus que les p. 87-2.2 | 1.2.c. Donatistes sont demeurez orthodoxes sur la Trinité; ] '& ils ne 3-P.179.1.a.

L'an de J.C. LES DONATISTES. 347.

faisoient pas difficulté de mettre les Ariens au nombre des heretiques qu'ils deteffoient, auffi bien que les Catholiques.

'Avec tout cela ils ne laissoient pasde faire trophée de cette ep. 163, p. 283, lettre. Ils s'en servoient pour montret que les Orientaux avoient 183 condanné comme eux le crime des Traditeurs, & que jusqu'à ce temps ils communiquoient avec le parti de Donat; 'où au in Creat 862. moins qu'ils avoient alors abandonné la communion de leurs . adversaires, & pris la leur comme la plus juste & la plus sainte. S.Augustin leur demande quelle preuve ils avoient que Donat 411.4. c.44.P. à qui la lettre des Orientatix est adressée, fust celui de Carthage. 208,2-2, Car il foûtient que dans les exemplaires ordinaires il n'y avoit que les noms des Everques, comme c'ertoit la coutume de l'Eglife, & non ceux de leurs everchez; & il paroift que dans la premiere ep. 163, p. 183 1. copie qu'il en vit entre les mains des Donatiftes mesmes, cela " estoit de la sorte. 'Mais en parcourant cette lettre, il vit que ces b. Orientaux condannoient S.Athanase & le Pape Jule ; ce qui luy fit aussi-tost juger que c'estoient des Ariens: & il savoit déja par un bruit commun que les Ariens avoient tasché de se joindre aux Donatistes. 'C'est pourquoi lorsque Crescone voulut luy in Cre, p.: 26.: objecter cette lettre, il la rejetta comme une piece des Ariens. disot, s.e. & il traite mesme tout le Concile de Sardique comme Arien. [parcequ'il ne favoit pas que les Ariens en avoient pris le nom pour tromper le monde . ] 'Nous avons aujourd'hui cette lettre Hil, fr. 2.2.6 adressée à Donat avec la qualité d'Evesque de Carthage.

### \$\psi\ \text{\$\psi\ \x\ \text{\$\psi\ \text{\$\psi\ \text{\$\psi\ \x\ \endownta\ \text{\$\psi\ \x\ \endownta\ \x\ \endo

#### ARTICLE XLV.

Paul & Macaire sont envoyez en Afrique par Constant, pour distribuer des aumosnes, & travailler à la réunion: Donat de Carthage refuse leurs aumosnes.

#### L'AN DE JESUS CHRIST 348.

RATUS de Carthage se servit apparemment de l'occasion Bar,344 19, I de fon voyage de Sardique pour aller trouver l'Empereur Constant, & implorer son secours en faveur de l'Eglise d'Afrique contre la puissance tyrannique de Donat & des schismatisques. Car ce fut aprés le Concile de Sardique que Conftant envoya [18. Macaire en Afrique; puisque Gratus cite ce Concile dans celui Conc. 1. F. 75, de Carthage, \* tenu ensuite de la réunion que Macaire avoit . procurée. [Les Donatiftes aussi mettoient le temps de Macaire \* p.713c.

Augenary

fort bien avec ceque dit Ticone au raport de S. Augulti, Que

les Donatistes de Mauritanie receurent les Catholiques sans les

rebattizer durant quarante ans, jusqu'à la persecution que seur

fit Macaires Car mettant le commencement du schisme en 311,

ce sera 37 ou 38 ansavant Macaire. J

Conc.t.2.P.713. 'Dieu ayant donc inspiré à Constant le desir de voir les Chrétiens d'Afrique réunis ensemble, il choisit pour aller travailler à un ouvrage si saint, Paul & Macaire que le Concile de Carthage appelle des se viteurs de Dieu. [Cela marque au moins qu'ils

Opt.1.3. p.75.c. effoient Chrétiens, J'& l'on voit qu'ils affiftoient au facrifice. [Ils agiffoient apparemment tous deux ensemble;mais affez souvent Macaire est nommé seul.]

P.70-b.c. Ils venoient pour les Donatiftes; [& neanmoins il y a bien de l'apparence qu'ils ne declarerent pas fitoft cette commission, ]
P.64-2. puisque Saint Optat dit que Constant ne les avoit pas envoyez

"d'abord pour faire la réunion, mais pour distribuer des aumos primities, en donnant aux pauvres de quoy se vétir, se nourrir, soulager leurs autres besoins,

e. & des ornemens pour les maisons de Dieu. \*!! falloit que les richesses qu'ils apportoient pour les pauvres sussent bien grandes, puisque S.Optat dit que c'estoient presque des thresors. 'Mais en mesme temps qu'ils distribuoient ces aumosnes, ils exbortoient

tout le monde à se réunir, 'afin que Dieu & Jesus Christ [son Fils,] receussent favorablement les prieres que tout le peuple rassemblé dans une messent gessel, luy offirioir (d'une messent bouche & d'un messence cœur.] L'on ne faisoit aucune menace: l'en n'intimidoit personne: personne n'estoit mis en prison. &

Bar. 348. 120.21 l'on n'usoit partour que d'exhortations [ & de prieres. ] 'Ainsi il paroist que le dessein de Constant estoit de voir si on pourroit réunir les Donatistes par la douceur, & par l'estime de la charité

Op.1.3 p.67.e des Catholiques. Car il avoit si peu dessein d'user de violence, qu'il n'y avoit point de troupes dans la province Proconsulaire son est Carthage. J'Et neanmoins les Donatistes ne laisserent pas d'accuser les Catholiques d'avoir demandé des soldats contre eux.

ar imirà

L'an de J.C. LES DONATISTES.

s'adreffant pour cela aux Evefques mesmes des Donatistes, ils p.64.b. vinrent trouver Donat de Carthage, & luy exposerent le sujet de leur venue. Ils apportoient, comme nous avons dit, beaucoup der b. de richesses pour les pauvres, mais rien pour Donat ]en particulier. Soit donc pour ce fujet, foit qu'il vist que l'on vouloit ruiner fon parti; il fe mit en furie; il refusa ce que l'Empereur envoyoit, P.64.bl67.3. » & dit avec ses emportemens ordinaires : Qu'y a t-il de commun » entre l'Empereur & l'Eglise? ajoutant à cela toutes les injures & tous les outrages que son insolence put luy suggerer contre Constant, 'sans se souvenir ni que c'estoient les Donatistes qui Li.p.43.c. avoient les premiers porté l'affaire du schisme à l'Empereur. 'ni du respect & de l'obeïssance que S Paul veut qu'on ait pour 1.3-p 64 b.c. les Princes, mesme payens; combien plus pour un Empereur Chrétien qui avoit de la crainte de Dieu, de la pieté, & de la charité, comme les effets le faisoient voir. En refusant les pre- Aug.abc.p.5.2. fens que ce Prince faifoit à l'Eglife,il montroit affez ou qu'il ne b se souvenoit pas que les Prophetes avoient predit que les plus grands Rois nourriroient & enrichiroient l'Eglise par leurs offrandes; ou qu'il n'estoit point dans cette Eglise promise par

f Paul & Macaire allant donc distribuer leurs aumosnes, &

les Prophetes.

'Après le refus de Donar, Paul & Macaire luy dirent qu'ils 094,9-44.c.

'an albieint dans toutes les provinces dittribuer dans chacune
les liberalitez de l'Empereur'à ceux qui les voudroient recevoir.

A quoy il répondir qu'il avoit déja écrit parour pour empeécher
qu on ne diltribuat en aucun endroit les aumofines que l'on a voit
apportées. Elce els Ajécrie. SO, Opta, avoit foin des miferables ? 487,
Elce la pourvoir aux befoins des pauvres ? Elce la fecourir
"El per heurs, qui n'ont pour técindre le feu de leurs pechez que

" l'eau de l'aumoine, [furtout les grands & les riches?]

### ARTICLE XLVI.

Donat de Bagai suscite les Circoncellions; Macaire est obligé de les reponsser par la force.

L A réponse si étrange de Donat sut cependant suivie de l'effet. Plaul & Macaire alloient (de ville en ville jústir i op. 1. p. p. 9. c. buer de l'argent à cous les pauves, de exhorter tous le monde à la réunion. Il le peuroit point qu'ils aient eu d'empetchement judques auprès de Bagai, Bagai, ou Yagai, ville dont le nom se

Geo. (i.e. p. 11.) rencontre souvent dans l'histoire des Donatisses: j' mais on ne l'ast. sait pas bien certainement de quelle province elle estoit.

Holt. p. 48.8.9. 'Neanmoins Holsseins cort que ce peut estre la messem e que

Vagada, Vaga, Vaia, ou Baiane en Numidie. [Toute l'histoire du "grand Concile de Bagai en 394, porte à croire qu'il a esté V.167.

du 'grand Concile de Bagai en 394, porte à croire qu'il a elté v.

Augunit. e. 8. tenu dans cette province: J'&C. S. Augustin parlant des decisions
de cette affemblée; Voilà, dit-il, la juniforudence de la Numidie, «

de cette altemblee; Voila, dit-il, la juriprudence de la Numidie; voilà les privileges de Bagai. [Les Donatifies eficient en efic et plus puisfans dans la Numidie que dans les autres provinces. Et il efi certain au moins que Bagai n'effoir point dans la Proconé, fulaire, l'où l'on ne vit point alors de foldars armez. comme l'on

Optl.3, p.63.c. fulaire, Joù l'on ne vit point alors de foldats armez, comme l'on a p.63.c. en vit autour de Bagai.

p.67.c. en vit autour de Bagai P.67.c. Paul & Macaire a

Paul & Macaire approchant donc de cette ville; un autre Donat qui en elfoit Evelque[rour les Donatifles,] fe réolut de les empelcher d'y entrer, afin de mettre quelque obflacle à la réunion; & pour cela il envoya aux lieux voifins & par tous les marchez, a vertir les Circoncellions de fe rondre promeenent en trouvez à Baoai. Nous avus sur en celfoiri que est Circ.

p.68.a.b. en troupes à Bagai. "Nous avons vu ce que c'effoit que ces Circoncellions, & comment le Comte Taurin les avoit diffipez à la b. opiere mefime de leurs Evefquest Mais lis s'etioient déja rétablis, & ainfi Donat de Bagai n'eut pas de peine à affembler contre Macaire une troupe de ces furieux, d'autant plus à crainfre

pour la vie des autres, qu'ils se soucioient moins de la leur

În e les cut donc pas plutoft avertis, qu'on vit de tous coftez une multitude infiné de ces defeipere. Le rendre [1 Bagai, ob Donas pleur avoir fair preparer des vivres, ayara fair de l'eglife un grenier public. La ces dispec défonieur du chiffine n'attem-doient plus que furqui exercer leur rage & ils feroient portez à tous les excèscles plus violens, s'ils n'avoient edit arrellez par les foldats qu'on fut obligé de faire venir Car ceux qui portoient les aumofines du Prince pour les diffribuer aux pauvres, apprehendant les emportemens de ces furieux & pour les threfors dont ils efloient chargez, & pour leurs propres perfonnes, ils ne trouverent rien à faire dans cette neceflié, que de demander des foldats au Conne Silveffre, [ajors fais douce General de la

milice d'Afrique, non pour faire violence à personne, mais pour empecher que ce Donat ne seur en siste de ce sur par cette raison qu'on commença à voir des soldats & des archers.

Vict.V.p.61. a Vand. p. 195. 6 Aug. 8 pl. 16.p.

461.C

La Notice met Vagada dans la Numidie, a & on croit que c'est la mesme que celle de Bagai. b La pluspart des manuscrits mettens Fagai dans S. Augustin au lieu de Bagai.

L'an de J.C.

LES DONATISTES.

'Les foldats approchant, les fouriers à cheval avancerent p.68.cc les premiers selon l'ordinaire; mais au lieu d'estre receus avec le respect qu'on leur devoit, selon S. Paul, scomme agissant au nom du Prince, J'ils furent attaquez par ceux dont le nom devint p.69.2/70.14 celebre, à cause que les Donatistes les reprochoient sans cesse aux Catholiques, c'est à dire par Donat & Marcule, [qui pou-p.70,2. voient alors estre à la teste des Circoncellions: car ils avoient toujours quelque Ecclesiastique Donatiste pour chef dans leurs violences. 1 Dans cette premiere attaque les cavaliers Romains p.69,2. furent maltraitez, & obligez de se retirer vers leur gros, avec perte de deux ou trois des leurs. Mais les Circoncellions ne gagnerent à ce petit avantage que d'apprendre aux autres ce qu'on leur pouvoit faire fouffrir. & de donner la regle du traitement qu'ils meritoient. Aussi les soldats irritez par le sang de leurs compagnons, & se regardant tous outragez en leur personne, ne respiroient que la vengeance; & il n'estoit plus au pouvoir de leurs chefs de les retenir. C'est ainsi, dit Saint Optat, qu'on sit ce qui fervit depuis de pretexte aux Donatistes pour rendre la réunion odieuse; 'quoiqu'on n'en pust justement accuser que les Dona- p.68.c. tistes mesmes, qui avoient pris les armes les premiers, '& qui p.69.2.b. avoient mieux aimé perseverer dans le schisme que leurs peres leur avoient laissé par succession, que d'embrasser l'unité que Dieu recommande partout Car pour les Evesques Catholiques . ils n'avoient point eu de part à cette rencontre, ne l'ayant apprise, non plus que les Donatistes, que par le raport des autres. Et il b. estoit encore plus injuste de vouloir par là décrier la réunion. qui estoit toujours sainte quand ceux qui en estoient les ministres n'eussent pas esté des faints: Les Donatistes parloient d'un Pri- 1.6. p. 95,0, ex mat qu'on pretendoit avoir fait quelque voyage [avec Macaire.] MS. & qu'on soupconnoit [luy avoir conseillé ce qu'il fit. ] Mais ce n'estoient que des soupcons, sur lesquels cet Evesque n'avoit jamais esté ni condanné, ni mesme accusé [juridiquement.]

smbulasse.

# ARTICLE XLVII.

Mort de Donat & de Marcule.

E nombre de ceux qui peuvent avoir alors perdu la vie, opt.1.3. p.69.a. effoit fort petit felon les termes meſmes des Donatiftes.

Mais ils se plaignoient surtout que Macaire avoit fait mourir p.70.a.

1. sub Paule & Macaire aliques of necaso.

Hift. Eccl. Tom. VI.

LES DONATISTES.

L'an de LC.

20.p.99.1.b. 43.2d. e Ibin Cred 2.

Auglit, P.I.a.c. Donat & Marcule . 'Ils disoient qu'on les avoit precipitez, 20,p.99.1.b. a in Jo.h.1.p. Marcule du haut d'un rocher, & Donat dans un puits; b & ils reprochoient ces morts aux Catholiques comme la chose du monde la plus odieuse. Cependant il v avoit beaucoup de perc.49. p.190, 1.d. fonnes qui croyoient que ces deux chefs des Circoncellions. comme les appelle S. Augustin, s'estoient precipitez eux mesmes;

& qu'on avoit faussement attribué leur mort aux officiers Romains, (c'est à dire à Macaire, ) pour en couvrir l'infamie, & rendre les Catholiques odieux. Et assurément il n'y avoit riende plus ordinaire aux Circoncellions que de se precipiter, au lieu que jamais les loix Romaines n'ont ordonné ce supplice. C'est pourquoi S. Augustin trouvoit cela plus probable, quoiqu'il ne. voulust pas l'assurer laissant à Dieu la connoissance de ce fait.

lit.P.1.2.c.14.p. ç7.1.b.

Il suffisoit à l'Eglise que les Donatistes ne pussent pas prouver qu'ils eussent esté executez par l'ordres de Macaire lou d'aucun autre, ni que les [Evesques] Catholiques eussent consenti à leur in Cre.1-3.c.50. mort. Car il est vray, dit S. Augustin, qu'aucun homme de bien

P.190.2.a.

"n'approuve dans l'Eglise Catholique qu'on punisse de mort les non placer, heretiques mesmes. Nous n'approuvons point non plus qu'on rende le mal rour le mal, quelque petit qu'il foit, dans le desir de se venger: & nous detestons entierement ceux qui sous pretexte de travailler pour l'Eglise, s'enrichissent des biens des particuliers. Toutes ces choses deplaisent aux bons : ils les empeschent quand ils le peuvent, & ils les tolerent quand ils ne peuveut pas les empescher, en les regardant neanmoins toujours comme des choses condannables.

Opt.l.3.p.69.

P.70.

'Mais soit qu'on pust excuser ou non la conduite de Macaire. qui avoit agi par l'autorité publique des loix & du Prince, les Donatistes n'avoient nul droit de s'en plaindre. 'Des heretiques obstinez comme Donat & Marcule, School des rebelles qui prenoient les armes contre les ministres de leur Empereur,] meritoient bien le dernier supplice. 'Les Donatistes ne manquerent pas cepen-

p.60-cl Aug.in Jo. h. 1 1 . p. 4 3.2 .

du jugement.

P.505.C.

dant d'en faire "des Martyrs, & ils juroient par leur nom comme Note 24. in Cre, 1.3, c.42. par la chose du monde la plus sacrée C'estoit sur quoy leur elop. 183.2.2. quence s'étendoit avec plus de plaisir & plus de pompe d'Il semble qu'ils les appelloient leurs sages & leurs prophetes. Dans la Cart.c.1. 187. Conference de Carthage, Dative Evesque Donatiste d'un lieu appellé Nova-Petra, se vante qu'il n'avoit point d'adversaire Catholique dans son siege, parce, dit-il, que c'est là qu'est le "venerable Marcule, dont Dieu vengera le sang au grand jour domnus

LES DONATISTES

L'an de I.C. 348.

'Il semble qu'on peut tirer de S.Optat que Donat & Marcule Opt. 1. 12.70.2. estoient Evesques: Et cela est cerrain de Marcule . [ S. Augustin Analt. 4. P. 106 donne mesme lieu de croire que Donat est l'Evesque de Bagai, qui avoit affemblé les Circoncellions ; ] 'car il l'appelle Donat de Aug.in'o.h.ii. Bagai .

On nous a donné depuis peu l'histoire de la mort de Marcule, Analyte P.105. faite peu de temps aprés par un Donatiste, qui donne à ce martyr du schisme tous les eloges qu'on se peut imaginer. Elle porte que p. 106. aprés avoir étudié les lettres humaines, & avoir esté ce semble quelque temps dans le bareau, il passa à l'état ecclesiastique, & fut fait Evelque [d'un lieu qu'elle ne nomme pas . ] Macaire & Paul, que cet auteur appelle des bestes cruelles, & surtout Macaire, ayant esté envoyé par l'Empereur Constant, pour obliger, dit l'auteur, le peuple Chrétien à entrer dans l'union des Traditeurs, on y employa les épécs nues des foldats, le bruit des trompettes, & la terreur des dragons qui servoient d'étendars aux troupes, 'Cet auteur avoue neanmoins que Macaire ne p. 107. travailla dans les autres provinces à procurer l'union que par adresse [ & par douceur ; ] & il ne l'accuse d'avoir employé la violence que dans la Numidie contre Marcule.

'Il pretend que le Concile des prelats de leur communion P.107. ayant deputé à Macaire dix Evesques dont l'un estoit Marcule, ils le rencontrerent en un lieu nommé Vegeselle, & qu'il les fit auffi-toft depouiller & lier à des colonnes. [ Dans toute la fuite neanmoins il laitle les neuf autres,& ne parle que de Marcule,] 'qui fut, dit-il, fustigé, mené en diverses villes de la Numidie à la P 108. fuite de Macaire, puis enfermé pendant quatre jours dans un chasteau nommé Nova-Petra, & enfin precipité du haut d'une P109roche voifine le dimanche au point du jour fur la fin de novem- P-105-V. 12 note bre, selon le titre de cette histoire, s'c'est à dire apparemment le 26, qui tomboit au dimanche en l'an 349. ]

ALGORDED CONTRACTOR OF THE SECTION O

#### ARTICLE XLVIII

D'Isaac, Maximien, & de quelques autres pretendus martyrs des Donatifles .

UTRE Marcule, S. Augustin remarque que les Donatistes Aug. in Cre. 1 3. object oient aux Catholiques la mort de trois autres per- e-49 p. 190. 1. d. sonnes : mais il ne s'estoit point informé de ce que c'estoit. [Donat de Bagai est certainement l'un de ces trois.Les deux autres

Analta, P. 19. pourroient bien eftre ] Tíacac & Maximien dont le P. Mabillon 144. nous a donné l'hitfoire, s'erite d'un flyle extremement enfé , par un Donatifle nommé Macrobe : (É ; ne voy rien qui nous empethe ] de croire avec ce Pere , que c'eft leur Evefque de Rome d'ont pous avons dés parlé - () Ce Macrobe eftoit alors

emperier just content avector, que cha la Desquere Rome (dont nous avons deja parlé. ) Ce Macrobe effoit alors forti de Carthage, où il efperoit neammoins de retourner. Il parle comme ayant ellé témoin de l'hittoire qu'il raporte, l'aquelle éfoit arrivée dans la jurifdiction du Proconful [de Carthage, ]

lors ce femble qu'on travailloit à la réunion .

P.119.

P.120.

[Le commencement de cette histoire ell perdu de forte qu'on ne voit point qui estoit Maximien, in purquoi il avoit estle pris.]

"Il paroits s'eulement qu'il avoit estle battu avec des lanieres plombées, & avec des verges. Is lace present à son supplice, ne pouvant, dit Macrobe, retenit sa joie, s'écria tout d'un coup, Venez traiters de Tradieure, 'vannez nous la solue de vottre u'alverne, vante la solue la solue de vottre u'alverne, respect d'au avant gui fara, de contrecteu unité qui s'ait la joie qu'avant par la respect d'au avan magistras, de contre cette unité qu'in s'ul ajoie qu'avant par la contrecteu unité qu'in s'ul ajoie qu'avant par la contrecteu unité qu'in s'ul ajoie qu'avant par la conserve de la contrecteu unité qu'in s'ul ajoie qu'avant par la contre cette unité qu'in s'ul ajoie qu'avant par la contre cette unité qu'in s'ul ajoie qu'en s'ul avant par la contre cette unité qu'in s'ul ajoie qu'en s'entre de la contre cette unité qu'in s'en s'entre de la contre cette unité qu'in s'entre de la contre cette unité qu'en s'entre de la contre cette unité de la contre cette unité de la contre cette unité de la contre cette de la contre cette

respect d'a sux magistrats, & contre cette unit e qui sait la joie de ceux qui ne font qu'un avez [C., jerus le devoir punit. Islae fut arrellé, '& traitéen messine temps comme Maximien; 'puis is paraire parties, 'et araire messine temps comme Maximien; 'puis is paraire paraire tous deux condannez à l'exil, 'et envoyet en prison, [en attendant qu'on pust les mener au lieu où ils estoient releguez.] Islae mourut dans la prison le lamed i 5 d'aousti; [c eq qui ne procession paraire paraire de Maximer a, sil hy a sature.] Maximer qui vivoir encore, & les fit jetter dans la met. 'Leurs corps futurn's portez a bord, où la ferior trouvez au bout de fix

jours, & enterrez folennellement comme des martyrs par ceux de leur fecte [On ne voit pas neanmoins qu'ils aient efté celebres

parmi eux comme Donat & Marcule. ]

Macrobe dit que les Donatiftes de Carthage leur avoient
of l'exemple du martyre par leurs confelions frequences;
& il adreffe leur hiftoire à ceux de Carthage, pour les exhorter,
die il., à les imiter eux mefines, a fan qu'il put la uffi écrite leur
hiftoire aux autres [Il ne fut pas fans doute exaucé,] '6x quoique
le copifie de fon ouvrage luy donne à luy mefine le titrede tres
heureux martyr, fon ne voir pas neamons dans l'antiquité que

les Donatiftes accusaffent ses Catholiques d'avoir fait mourir plusde quatre personnes de leur secte. J'il ne faut pasoublier la remarque que fait le P. Mabillon sur cette piece & sur les actes de Marcule; Qu'on n'y voir point cette simplicité Chrétienne,

Crapbi

L'an del-C. 348.

& ces réponfes courtes, mais pleines de pieté, & animées du feu de la charité, qu'on admire dans les actes authentiques des vrais Martyrs [Pour le fond mesme, il est certain que les Donatistes ont esté capables de l'inventer. & nous avons vu que S Augustin conteste absolument ce qu'ils disoient de Marcule, & sur des raifons tres fortes.1

'Ce Saint deplorant l'aveuglement des peuples qui rendoient Aug in Par.L.3. à ces miserables, & aux autres martyrs de leurs schisme, des c,6,p.31.3,a. honneurs qu'ils estoient bien eloignez de meriter; Au jour du jugement, dit il, il n'y aura personne qui repande sur la teste des autres le parfum de la flaterie, ou qui trompé par une vaine erreur, s'imagine que des malheureux dannez jouissent de la gloire du Ciel. On ne comblera plus de benedictions une vraic dureté couverte sous le saux titre d'une patience spirituelle : On ne vantera plus le courage de ceux qu'on verra bruler dans l'enfer. Personne alors ne jurera par les cheveux blancs de ces testes insensées, ou par les membres & les tombeaux de ces gents qui n'ont point connu la voie de la paix. Car voilà comment on trompe maintenant les peuples pour les separer de l'unité, & les attacher à son parti; on a l'insolence de comparer aux couronnes des Martyrs les supplices que des criminels ont endurez en punition de leur schisme; & l'on a ainsi la vaine satisfaction que des treupes de gents furieux font une feste du jour auquel ils ont

receu les chastimens qu'ils meritoient. Voilà ce temps de Macaire fi fameux dans l'histoire d'Afrique, 20.103.103.10. que les Donatiftes reprochoient sans cesse aux Catholiques, à à c.&c. cause duquel ils les appelloient Macariens, b & l'Eglise le parti a lit.P.1 2 c. 92. de Macaire, quoique la pluspart des Catholiques ne squissent 164, 12 162, 2163, 2, ni qui estoit Macaire, ni s'il avoit fait punir quelques personnes . 6 lit. 11,2 e. 30. Les Donatistes pretendoient que Macaire devoit avoir esté p. 105 1.4. bjep. feparé de la communion par les Evesques Catholiques . 4 Mais copt. 1,3,9,111. outre que fon action pouvoit estre tres legitime; quand mesme il eust esté coupable, on ne pouvoit pas le condanner, dit Saint «P.112,113. Optat, puisque personne ne s'estoit presenté pour l'accuser. 'On Augaben 4.2.

pouvoit encore moins condanner l'Église, qui n'aprouvoit point b.d. l'action de Macaire en cas qu'il eust esté trop cruel, non plus que les autres fautes de ses ensans, qu'elle punit lorsqu'elle le peut, & p.5.2 b. qu'elle tolere lorsqu'elle ne les peut pas punir, en attendant le jugement que J. C. en doit faire.

Car pour ce qu'ils pretendoient que c'estoient les Catholiques Opt.1, 2, p. 35.16 qui avoient demandé des foldats contre eux, S. Optat foutient 36,5

P iii

118 que cela est absolument faux , '& qu'on ne peut dire qu'aucun 348. 1,2 p.53.b.c. Évesque ait eu part à ce qu'ils pretendoient tenir de la cruauté. Aug. abe. p.4.1. ni mesme aucun Fidele particulier. Mais quoy que Macaire ait

pu faire, les Donatistes avoient grand tort de s'en plaindre, eux qui commettoient tous les jours tant de cruautez par leurs Opt.J. 2. p. 61. Circoncellions, & qui ne fouffroient que ce qu'ils avoient merité

par leur schisme, dans lequel ils demeuroient endurcis, par P.68.69. l'insolence des deux Donats, '& par la temerité qu'ils avoient

eu è d'attaquer les premiers les soldats de l'Empereur. CARCOCCARACAMACARCAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROCTRACAROC

# ARTICLE XLIX.

Macaire oblige les Donatifles à se réunir ; bannit Donat de Car-

thage & les autres Eve fques obstinez. [ C A INT Optat ne dit point clairement ce qui arriva ensuite

de la refistance des Circoncellions à Bagai. Mais autant que Opt,1,3 p.6r, l'on en peut juger, ces seditieux ayant esté dissipez, J'Macaire ordonna absolument aux Donatistes de se réunir. Ce commandement produisit beaucoup de trouble & de bruit dans toutes p.63.a. les villes. Les Evesques Donatistes en prirent l'alarme, & dans P.61.62.

cette frayeur, 'tous [ceux qui ne vouloient pas se réunir,] s'enfuirent 'avec leurs Ecclesiastiques, & quelques uns moururent [dans cette fuite. C'est peut-estre pour ce sujet que Macrobe, comme nous venons de voir, avoit quitté Carthage.] Ceux qui estoient'les plus genereux, [ ou plutost les plus obstinez, n'ayant form. point voulu quitter leur siege, sfurent pris . & releguez fort loin

de leurs villes. p.6r. 'S. Optat dit que Macaire & les autres qui travaillerent à la p.61.2. réunion, firent beaucoup de choses "avec rigueur; 'mais que ce afant. ne fut ni felon le desir des Evesques , ni suivant leur conseil, ni

de leur consentement, ni avec leur participation : Que si, dit-il, ces violences ont deplu à Dieu, & l'ont affligé [en la personne de ses serviteurs qui les condannoient,] sa justice les permit en punition de vos crimes qui l'irritoient. [ Et quoy qu'on ait pu

Concera p.713. faire, Jeela n'a pas dû empescher que les Evesques ne louassent Dieu de la paix qu'il rendoit enfin à son Eglise.

Opt.L 3. p.74.2. Il semble qu'on eust déja fait d'autres fois quelque sorte de réunion, & qu'elle n'eust point duré; [mais nous ne voyons rien Bar. 34% 44 de clair fur cela . ] 'Ainsi c'est apparemment à ce temps-ci qu'il

1. in delere Dei amare plerantie.

P.62.2.

L'an del.C.

L'an de J.C. 348.

faut raporter ce que S.Optat dit en un autre endroit, quoi qu'on y life le nom de Constantin au lieu de celui de Constant. Car il fair le parallele de celui qui avoit osté la liberté aux Donatistes, avec Julien qui la leur avoit renduë: & nous n'avons point de

avec junen qui la leur avoit rendue: Ot nous n'avons point de 
" preuve qu'il y ait eu aucune réunion fous Conftantin. Souvenez Opt.La. P.54-2.

" vous, dit-il aux Donatistes, de cet Empereur Chrétien, des services qu'il a rendus à Dieu, des desirs ardens qu'il avoit de réunir toute l'Eglise, afin que cette sainte mere eust la joie de

" voir dans tous ses enfans un mesme cœur & une mesme ame par toute la terre, sans schisme, sans partialité, sans aucune dissension.

"Il rétablit effectivement l'unité de la communion, & réunit ainsi les femmes avec leurs maris, les ensans avec leurs peres, les freres

" avec leurs freres. L'Afrique, les pays que la mer en separe, les " peuples de l'Orient, tout se trouvoit uni par le lien d'une heuteure pais. L'Edité veroit en par par se se membres pe sur plus

" reuse paix: l'Eglise voyoit enfin tous ses membres ne saire plus qu'un mesme corps. Le demon,toujours ennemi de la paix,n'en

" gemissoit pas moins que de se voir abandonné dans ses idoles, & " les facrifices prosanes désendus par l'autorité d'un Prince Chré-

"tien. Les chefs de vostre faction estoient en mesme temps ren-

" fermez dans les lieux où leur obstination les avoit fait releguer."

" La paix si charie de Dieux regnoit air si pormit touveles peuples."

"La paix si cherie de Dieu regnoit ainsi parmi tous les peuples. "Vous seuls estiez dans la tristesse avec le diable, luy caché dans ses temples, vous bannis dans des pays étrangers. [Cette des-

cription de la fin du regne de Constant est d'autant plus juste que Dieu s'estoit encore servi de luy pour rendre la paix à l'Eglise d'Orient par le rétablissement de Saint Athanase & des autres Prelats persecutez parles Ariens: & mesme Ursace & Valens qui troubloient presque seuls la paix de l'Occident.

prirent alors le parti de se soumettre à l'Eglise.

Il ne faut pas douter que Donat de Carthage n'ait esté banni avec les autres. S. Jerome dit dans sa chronique qu'il sut chassé de Carthage-mais il e met sur l'an 355,] 'en quoy il y a apparence Bar 348.5 42. qu'il se trompe Saint Optat luy attribuë tout ce qui se sit en ce Opt. 13p. 64.67, temps là , comme une suite du resis qu'il avoit sait soit de recevoir les aumosnes de Constant, soit de souffir que les autres les receussent: '& il dit messme que ce sut par cette occasson p. 61. que l'on se hasta detravailler à la réunion squi assurément n'eust pas réussi, si lon ne se sustrouvé engagé à y employer la force.]
Les Donatistes pretendirent depuis, que ce qu'on avoit fait dus sit. P. 1.2.c. contre eux estoit sans rescrit de l'Empereur, se peu-cettre que 97. p. 120.2 d.

Constant n'avoit donné à Macaire qu'un ordre general d'obliger

119

les Donatistes à la réunion, laissant les moyens à sa discretion

fans les luy specifier.

Il n'y a point d'apparence que tous les Evesques Donatistes aient refusé de consentir à l'union. Il y en eut sans doute plusieurs qui se réunirent, quoiqu'il soit difficile d'assurer si c'est de cela Conc.t.2 p.1092 que parle ] le Concile d'Afrique du 13 septembre 401, lorsqu'il dit que dés le commencement on avoit permis aux Clercs

Donatistes qui revenoient à l'Eglise, de demeurer dans leurs fonctions, & que presque toutes les villes d'Afrique en servoient Aug.in Cre.l.2. de preuves. 'Crescone Donatiste faisoit [vers 402] un reproche à l'Eglise Catholique, de ce que Candide de Villerege & Donat de Macomade (en Numidie,) Evesques Donatistes, avoient esté receus comme Everques par les Catholiques . S. Augustin avoue le fait, & dit que ces Prelats estoient arrivez par une vie fainte au merite d'une honorable vieillesse. [Il est difficile de croire que

ce fust depuis le decret fait en 401 pour recevoir les Donatistes:] Conc.t.a.p.1096 '& il y avoit alors d'autres Evesques Catholiques à Villerege & à Macomade, savoir Crescone (& Aurele Ainsi il y a apparence

que Candide & Donat s'estoient réunis auparavant, c'est à dire du Aug.ep. : 2.50. temps de Macaire ] L'on remarquoit du temps de S. Augustin dip 66,1,d|84.1.c. verses Eglises,qui ayant embrassé autresois l'union par la terreur des loix imperiales, s'y estoient maintenues avec beaucoup de fidelité & de fermeté. [Ce que nous verrons aprés le retour des Donatistes sous Julien, nous oblige aussi de reconnoistre que divers Everques Donatistes s'estoient réunis à l'Eglife, & y avoient

esté receus dans leurs dignitez.] Conc. P 717.c.

> le premier Concile de Carthage, qu'Optance s'estant representé [pour estre receu dans l'Eglise,] Antigone Evesque de Madaure [en Numidie,] avoit fait un accord avec luy, figné de l'un & de l'autre, & qu'ils avoient divisé les peuples entre eux . 'Antigone se plaint donc que non obstant cet accord, Optance alloit voir les peuples attribuez à luy Antigone, taschoit de les usurper,& de les porter à le confiderer comme leur pere, & Antigone comme un "intrus. Gratus de Carthage répondit qu'il estoit viricame assurément bien sascheux qu'Optance attirast à luy des peuples incapables de decouvrir sa malice, contre la discipline, contre la

[ Il femble qu'on puisse raporter à cela] ce qui se trouve dans

tradition de l'Evangile, & contre les conventions de la paix. On " ne feroit pas, dit-il, ces mauvais traitemens à un collegue, fi on " croyoit 'qu'on les pust recevoir des autres. Il faut donc que les " 1-

s. ou peut-eftre , en lifant dereliquiffer : Car jam ait perfenne n'en aureit recen un autre pour tollegue dans fen diecefe, s'il euft eru en recevoir un tel traitement.

articles.

121

" articles accordez subsistent dans leur vigueur, ou que si Optance " ne se tient pas dans ses bornes aprés avoir esté averti, 'il soit " soumis à la discipline ecclesiastique: & tout le Concile répondit, Qu'on observe la paix, qu'on garde les articles dont on est " demeuré d'accord.

"Il demeura toujours quelques eglifes aux Donatistes gouver- Aug.ep. 255 p. nées par leurs Prestres, & cela par le secours des Circoncellions 338.1.2. qui en chassoient les Catholiques; s'il faut raporter à ce tempsci ce que S. Augustin dit estre arrivé avant la loy par laquelle ils se rejouissoient d'avoir recouvré leur liberté, [ce qui se peut entendre de celle de Julien: & on ne voit pas que hors ce temps-v.s. August ci les Donatistes aient jamais esté sans Evesques. Neanmoins' îl

## ARTICLE L.

Calomnies des schismatiques : De Vitellius écrivain Don atisse : Parmenien succede à Donat de Carthage.

N crut ce semble devoir honorer la réunion par quelque feste solennelle, dont la joie fut troublée d'abord par ceux qui estoient plus obstinez dans le schisme. Car ils J'strent opt. 1.3-p.75 b. courir le bruit que Paul & Macaire viendroient pour assiste que quand on prepareroit solennellement l'autel, ils feroient parositre une image que l'on mettroit sur l'autel, afin d'offrir ensuite le Sacrifice Ce bruit se repandit universellement parmi tous les peuples, & faisit d'horreur tous ceux qui en entendent parler; de sorte qu'ils ne purent s'empescher de dire hautement, Que quiconque gousteroit ou recevroit quelque chose d'us facrifice de l'union, c'estoit comme s'il participoit aux sacrifices des idoles. Et on eust eu raison de le dire, écrit S.Oprat, si un bruit si étrange se fust trouvé veritable.

'Mais quand Paul & Macaire furent venus à l'eglise, on ne e.

1. de facrificio adventantis unitatis.

LES DONATISTES. L'an de J.C. vit rien qui approchaft de ce qu'on avoit publié si faussement : Les yeux n'y apperceurent rien dont des Chrétiens dussent ... avoir de l'horreur; & l'on reconnut que tout ce que l'on avoit fait apprehender, estoit sans aucun fondement. On ne trouva que "la fimplicité ordinaire; & les ceremonies folennelles se puritar. firent de la maniere accoutumée. Ainsi quand on vit qu'on n'avoit rien changé, ni ajouté, ni retranché aux Sacrifices divins, la paix fut embrassée par ceux qui l'aimoient ceux qui avoient esté troublez par ce faux bruit, furent raffermis par la connoissance de la verité toute pure & toute simple; & ceux qui avoient detourné les autres de la réunion comme d'une idolatrie, l'embrasserent eux mesmes de toute la plenitude de leur cœur. Baudouin & Baronius croient que c'esfoit l'image de Constant

m.p. 147 Bar. 348.9 35. Aug.ep.48.p.

que les Donatistes publicient qu'on devoit mettre sur l'autel. L'on voit par Saint Augustin que les Donatistes continuerent encore depuis à publier que les Catholiques mettoient je ne sçay quoy d'extraordinaire sur l'autel; & cette calomnie en empeschoit beaucoup d'entrer dans l'Eglise.

Opt.l.3. p. 111.

[ Ce fut peut-estre dans la mesmeassemblée ] 'que Macaire parla publiquement au peuple, non "pour l'instruire, ce qui trassandia appartient aux Evesques, mais parcequ'il avoit quelque chose à declarer : & il le fit comme dans un discours ordinaire, & non nule. pas en faluant le peuple au nom de Dieu au commencement & à la fin du discours, comme les Evesques avoient accoutumé de faire.

P.112-

'Les Donatistes mettoient nommément Macaire entre les Aug.lit.P.l.2 c. persecuteurs de leur secte, qu'ils pretendoient estre peris mise. rablement par la vengeance de Dieu. 'Mais comme ils ne reportoient ni preuve, ni circonstance aucune de cette mort funeste, S.Augustin soutient [avec raison]qu'ils parloient en l'air,& qu'ils

n'avoient aucun fondement de ce qu'ils disoient.

92.p.117.1.2. P. 119.1.2.

[Il paroist que les Donatistes demeurerent jusqu'au temps de Opt.1.3.p.69.a. Julien en l'état auquel Macaire les avoit reduits, J'finon qu'ils se plaignoient eux mesmes que depuis Paul & Macaire on avoit encore proscrit quelques uns des leurs pour un certain temps.

Genn.v.ill.c 4.

[Ils taschoient peut-estre dans leur exil de se consoler par leurs écrits. ] 'Gennade parle d'un Vitellius Africain, qui pour défendre le schisme des Donatistes, fit un livre où il montroit que les serviteurs de Dieu sont haïs du monde; & son livre pouvoit estre utile, s'il n'y cust pas attaqué les Catholiques comme des persecuteurs [de la verité; ce qui marque peut-estre qu'il écrivoit

L'an de J.G. LES DONATISTES.

aprés l'affaire de Macaire, mais aufi-toft aprés; ] puisqu'il fleurissoit du temps de Constant. Il écrivit encore un autre ouvrage contre les Catholiques, qu'il accusoit d'avoir livré les divines Ecritures durant la persecution; & il en sit plusieurs autres qui regardoient la regle & la discipline ecclessastique, [ & non les disputes.] Il a aussi écrir contre les payens []e ne voy pas qu'il en soit parlé nulle autre part.

Pour ce qui est du grand Donat de Carthage, nous ne trouvons point ce qu'il devint depuis son exil.] 'Saint Optat dit que tout opt. 1, 1, p. 666.

point ce qu'il devint depuis ion exil. J Saint Optat air que tout Opt. 13. p. 66c. le monde favoit que ce que dit le Prophete du Prince de Tyr, Qu'il ne mourroit point "dans le pays, avoit esté verisé en luy.

[Cela marque assez visiblement qu'il estoit mort en exil hors de son pays & hors de l'Afrique. On pourroit croire qu'il vivoit encore lorsque les Evesques Donatistes demanderent leur rappel à Julien en l'an 362, jouisque dans la signature de leur requeste ils b. se qualisient le parti de Donat; 'si S.Optat ne nous assuroit qu'il a. b. le saisoient encore lorsqu'il écrivoit, & lorsque Donat estoit certainement mort. S Jerome, au moins selon la traduction greque, Hiers. III. c.93. dit qu'il vivoit sous Constance, se qui fit maisstre de l'Afrique en p. 296. d. 353 au plustard. Mais l'on pourroit mesme l'entendre du temps que Constance regnoit en Orient, & Constant en Occident, avant l'an 350, comme S Jerome parois l'avoit voulu dire selon son texte latin, par où il aura plutost voulu marquer le temps

où il a paru, que celui où il est mort. Sa chronique suppose qu'il vivoit encore en 355. J

NOTE 25.

Parmenienqui fut'ion fuccesseur, \* vint avec les autres que Opt.1.3.p.64.31 Julien avoit rappellez d'exil. b Il estoit étranger, e & du nombre Augretei. Lac de ceux que les Donatisses avoient gagnez en courant les mers d'Opt.1.3.p.64.32 de ceux que les Donatisses proselytes, & qu'ils avoient b p. 64.22 ordonnez dans un des lieux où ils estoient incomus. Il avoit e l.2.p.51.bin.p. changé de secte pour devenir Donatisse, & avoit peut-estre esté 138.139. erbattizé. Il semble qu'il sust Espagnol ou Gaulois. [ Il falloit sans doute qu'il eust des qualitez exterieures sort considerables, puisqu'il avoit estéchois par les Donatistes, estant étranger, pour remplir la place de leur grand Donat. Il n'y a point d'apparence qu'ils l'aient ordonné dans leur exil: & S.Optat marque asser que g'avoit esté à Carthage, ] Torsqu'il dit que l'on avoit p. 51.b. amené un étrangerasin de l'ordonner hors de son pays pour des gents qui ne le connoissoient pas. [ Il se rendit celebre par quelque esécrits, dont nous parlerors dans la fuite.]

1. Sub Conftante Conftantinoque. Il faut fans doute Conftantioque .

# CAUCHO POPOROS POROCOS CONCOCAS CONTROL POROCO A R T I C L E L I.

124

P. 714. 2.

Concile general de Carthage sous Gratus.

# L'AN DE JESUS CHRIST 349.

Conc.t.2, p.713. TL semble qu'aprés la réunion les Evesques d'Afrique aient el714.el715.b. tenu des Conciles dans chaque province . Abondance alors # p.717.e. Evelque d'Adrumet, cite un Concile de la province, [c'est à dire de la Byzacene, ] qui défendoit l'usure aux Clercs. 'Mais aprés d. 213.e. ces Conciles particuliers, toute l'Eglife d'Afrique se rassembla à Carthage, & y tint un Concile dont nous avons encore les Canons. [ Le jour ni l'année n'en font pas marquez. ] 'Il est cerp. 715. c. tain que c'est aprés la Concile de Sardique, '& aprés la réunion P. 713. C. faite par Paul & Macaire . Mais il y a toute apparence que c'estoit immediatement aprés cette réunion, & durant ' que Constant vivoit encore, [ c'est à dire en 348 ou 349. Nous avons mieux aimé laisser 348 pour la réunion, & mettre le Concile en

349. Le nom de la pluspart des Evesques, ni leur nombre n'est pas expriné. ] Gratus de Carthage qui presidoit au Concile, commença par rendre graces à Dieu d'avoir enfin terminé ce malheureux.

par tentre graces a Dieu d'avoir enhi termine ce malheureux fehíme, d'avoir regardé for Eglié, & d'avoir réuni dans fon fein tous fes membres difperlez de colfé & d'autre. Il ajoure que fe trouvare ains affemblez, il efloit bon d'examiner quelques articles felon les preceptes de Dieu & Infiltruction des Ecritures divines, 'pour les regler en forte qu'on ne relafshaft point la rigueur de la discipline 'Cartholique, & aufit qu'on pe fit rien

rigueur de la discipline \* Catholique, & aufit qu'on ne fift rien

a.b.c. de rop dur pour le temps de la réunion. 'On fit endite treize

a.b/fel.1/299. Canons, dont le premier 'ciré par l'ulgenitus Ferrandus, défend

\*\*1.d be bartier cuts qu'il auront effe une fois, a prés avoir confesse

la foy Catholique sur la Triaité & sur la relutrication de J.C.

Come, pr. se. 'Quruoi Gratus sift que c'estos dans la rebaspirization qu'avoir

principalement confilté la fureur du schisme; '& il loite Dieu d'avoir accordé à leur temps de prouvoir librement saite recevoir aux ames fideles la disciplioe ecclefiastique [ sur ce point . ] 'Il ajoute ensuite ces paroles si humbles: Quoque vostre pru-

2. On lie Constantin dans le texte du Concile : Il faut affurement Constant , comme on l'a marqué à la marge ,

Concarapassas. 2. Le texte a Carthage, qui ne fait point de fens . Il faut apparenment Catholica . 'Ces deux fautes ne font point corzigées dans l'edition d'Holflenius. » dence soit suffisamment éclairée de Dieu, & que la grace de la » paix & de l'unité vous fasse meriter de recevoir avec abondance » les faveurs du Ciel & quoique je ne fois que l'un d'entre vous & » le compagnon de vostre sollicitude [pastorale;] neanmoins pour , fatisfaire à l'ordre de l'Eglise, [ & à l'obligation du rang que je "tiens, ] je vous proposerai encore quelques articles. Il proposa de. donc le fecond Canon, par lequel le Concile défend d'avilir l'honneur des Martyrs en le communiquant à toutes fortes de personnes que l'Eglise par misericorde vouloit qu'on enterrast; & en donnant ce titre à des gents qui s'estoient precipitez par folie, ou qui estoient morts de quelque autre maniere digne de leurs pechez, & non pas comme les veritables Martyrs: & il ordonne que les laïques qui tomberont en cette faute seront mis en penitence, & les Ecclefiastiques privez de leurs honneurs, s'ils y tombent aprés en avoir esté avertis. Ce Canon avoit déia esté fait dans chaque Concile [des provinces d'Afrique: & il regarde fans doute Donat, Marcule, & les autres Martyrs des Donatistes.

Le troiseme [qui est cité dans l'abregé" de Ferrand, & appli- el715, qué aux Clercs,] désend à tous ceux qui renoncent au mariage de demeurer & mesme de frequenter avec des personnes étrangeres [d'un autre sexe.] sur perio d'excommunication, pour eviter ou les fautes ou les scandales qui naissoient de ces unions pretextées de charité. Le quatrieme étend la mesme ordonnan-p. 715.6 ce aux personnes veuves. [Mais il n'en doit faire qu'un avec le precedent, puisque Ferrand en citant les Ganons suivans, met

toujours un nombre de moins.

Le cisquieme est extraordinaire.] Primat Evesque de Vegeselle 4, qui en a fait la requisition, demande d'abord qu'il soit ordonné qu'on ne pourra recevoir ni retenir un Clerc étranger sans lettres de son Evesques & Ferrand'cite sur cela le quatrieme Canon de ce Concile.] Mais Privat ajonte ensuite qu'on ne pourra non plus prendre un laïque d'un autre diocese pour l'ordonner, sans le speu de son Evesque: Surquoi Gratus dit que cette regle conserve la paix; '& qu'il se souvient que dans le Concile de Sardique on avoit ordonné que personne n'usurpast celui qui estoit d'un autre diocese, mais que celui qui en avoit besoin le devoit demander à son collegue. [Le consentement du Concile n'est pas exprimé; mais il le saut apparemment supposer. Nous et trouvons pas neanmoins que cette ordonnance soit autorisée ni par les Canons des autres Conciles de ces premiers siecles,

127.

6 122.

L'an del.C.

ni par la pratique de l'Afrique mefine, comme on le voir par <sup>180</sup>
l'ordination de Sainr Augustin, de l'histoire de Prinen. Il prosife
qu'on ne regardoit un homme comme atraché à une Eglife parpaquelle partie de l'artique par l'ordine celefiaffique. J' Dans le Concile
ment de Sardque, nous ne trouvous rien de cela que pour

les Cleres, ou au moins qui ne s'y puiffe ou mefine qui ne s'y qui défend d'ordonner ceux qui auront effe batrizez dans une autre provincer. Îl Mais ce neft pas qu'il les confidere comme attre provincer. Îl Mais ce neft pas qu'il les confidere comme attachez à une autre Eglife, d'où vient qu'il parle de la province, non du diocele. I Ceff parcequ'on ne cononit pas leur vie de leurs meurs. I Ainfo cela ner tgarde pas ceux qui fort établis

depuis long-temps en un lieu.]
Le fixieme Canon, [ que F

<sup>1</sup>Le fixieme Canon, [que Ferrand'cire pour le cinquieme, ] § 135. laifeaux Clerca à cuulé de la dureté des œurs, ] le choix de demeutre dans leur degré, ou de prentire le foin des affaires d'une maifon, mais leur défend de faire l'un & l'autre eniemble, jugeant ces deux emplois incompatibles. 'Ceft pourquoi le 8° défend d'ordonner cœux qui feront engagez dars ces fonctions feculieres, aufquelles il joint les truteles, judques à ce qu'ils en foient degagez, & qu'ils aine enierement medu conte. Alors il permet de les ordonner , fi leur vie eft tour à fait irreprochable & fi on les demande:

d. c. ble, & fi on les demande

a, b,

Le neuvienne continue la meſme matiere. Le ſens general , [comme l'a pris Ferrand, 'qui en ſait le huittienne Canon, Jelf 1735] que l'on ne prendra point des Clercs' pour avoir ſoin des biens sa & des dependes d'une maiſon. Le Concile marque-quil y avoit des loix imperiales pour deſfendre d'engager les Eccleſaſſtiques à cesemplois, & îl eſſpere que les laiques qui ſeront Chrétiers, ] jugeront que ceslos de l'Eglife (& de l'Erar Jeur ſort meſme avantageuſſes, [en les empeſchant de proſaner l'étar Eccleſaſſtique.]Que ſl [les payens oud 'autres'] veulent troubler les Clercs dars cette exemption que les Empereurs leur donnent, Gratus promet que l'Eglife 61/Afrique cut fdʃa ceux que l'on qualſſte Deſenſœurs, quietloient des laiques commis pour ſodternir ſes droits, puiſqui'elle en demanda à l'Empereur du temps de Saint Augulfin!

Le lettieme Canon, [que Ferrand'conte le fixieme, ] défend \$126d'admettre à la communion des Clercs & des laïques d'un autre

. 1, apothecarii vel ratiscinatorer .

L'an dej.C' LES DONATISTES. 1

349 diocese sans lettres de leur Evesque, depeur que des person

diocese sans lettres de leur Evesque, depeur que des personnes qui n'osent communier en un lieu, (parcequ'elles sont separées de l'Autel, ] ne communient secrettement en un autre, & que cela ne trouble la paix & l'union qui doit estre entre les Evesques.

'Le dixieme, Conté par Ferrand'pour le neuvieme, défend et 1717.

à un Evesque d'usurper les paroices & les peuples d'un autre Evesque, [en faisant quelque sonction dans son diocese]sans qu'il

le demande.

5 24.

V. 9 49.

9 123.

11:2. L'onzieme, [conté le dixieme par Ferrand,] regle de quelle p.717.b. maniere on doit juger les fautes que les Clercs inferieurs font contre ceux qui sont audessus d'eux, & generalement toutes les autres Il ordonne donc que les Diacres seront jugez par trois Evesques voisins, les Prestres par six, & les Evesques par douze. 'Ce Canon du Concile de l'Evesque Gratus sut raporté tout t.4.p.1636.b. entier dans celui de Carthage en l'an 526.

'Le douzieme regarde la plainte d'Antigone de Madaure 1.2. p. 717.6. contre Optance, de quoy nous avons parlé "ci-dessus. 'Le 13°, c. [conté le douzieme par "Ferrand,] consirme le decret du Con-

cile de Byzacene, qui défendoit aux Ecclesiastiques de prester à usure. Gratus dit que si on reprend l'usure dans les laiques, on la doit encore bien plus condanner dans les Ecclesiastiques: & tout le Concile la condanne, comme contraire aux Prophetes &

à l'Evangile. Ce Canon est sans doute celui qui fait le cinquieme proste [Ful.E. de la Collection Africaine, [quoique par une faute ordinaire il n.p.29] y soit attribué à Aurele, ] & qu'on y ait ajouté quelque chose au

commencement, tiré du dixieme Canon de ce premier Concile de Carthage.

[Tous ces Canons font faits à la requifition de Gratus, ou à celle de quelque autre Evesque, appuyée par Gratus, & confirmée par l'approbation de tous les autres en corps.] 'Gratus Gont, t.a.p.,712. conclud de mesme le Concile, en faisant ordonner l'excommunication contre les laigues qui en violeroient les decrets; & la deposition contre les Ecclessastiques; de quoy on fait un quatoraieme Canon; & puis il demande la signature des Evesques, qui est perdus. Nous avons aujourd'hui deux editions de passasse, qui est perdus. Nous avons aujourd'hui deux editions de ce Concile, l'une ancienne, l'autre donnée par Holstenius sur un manuscrit du Vatican, [laquelle corrige quelques fautes de l'autre, & en laisse neanmoins encore d'assez considerables.]

Schelstrate les a fait imprimer ensemble dans son histoire de Schelasse, 1/141.

<sup>1.</sup> C'est un recueil de divers Conciles tenus en Afrique du temps de S. Augustin.

LES DONATISTES

128: L'an del C · [Ferrand Diacre de Carthage au VI. fiecle, cite, comme nous 349, 358. avons dit, la pluspart des Canons de ce Concile de Carthage

Analt. 3, P. 398. tenu fous S. Gratus: Car c'est ainsi qu'il le qualifie. l'Et l'Eglise d'Afrique "honoroit en ce temps là sa memoire le cinquieme de Nore 26, may. [C'est, aprés S.Cyprien, le plus ancien de tous les Evesques de Carthage dont la feste soit marquée dans le calendrier de cette Eglise. Il estoit mort avant le Concile de Rimini, auguel

Mabi.it.It.p.13. Restitute de Carthage assistoit sur la fin de l'an 359. J'On trouve à Milan dans un ancien manuscrit, un discours sur la feste d'un Evelque nommé Gratus.

#### ARTICLE LII.

De ce qui s'est passé en Afrique touchant l'Arianisme : De S. Restitute Evelque de Cartbage.

# L'AN DE JESUS CHRIST 358.

URANT le temps que les Evesques Donatistes demeurerent bannis, l'Occident où Constance dominoit aprés avoir défait Magnence en 353, fut agité d'une tempeste furieuse par l'Arianisme. Il nous reste fort peu de monumens où nous puissions voir quelle part a eu l'Afrique à cette agitation. TVictorin'qui estoit de ce pays, & qui enseignoit alors la rhetorique v. Saint à Rome, nous apprend que les ennemis de la Consubstantialité Simplicien. se vantoient que les Africains & tous les Orientaux estoient de leur sentiment. Et neanmoins pour le faire recevoir en Afrique. ils avoient esté obligez non seulement d'y écrire qu'il falloit rejetter de l'Eglise la Consubstantialité, & recevoir la ressema blance de substance, mais aussi d'accompagner leur lettre d'un commandement imperial, pour suppléer au defaut des bonnes raisons & des autoritez de l'Ecriture.

Soz.1.4, c.1 5.P.

557.d.

Hier.v.ill.c.101.

Mar.V.l.t.p.

p. 298.d.

198.d.e.

[ le ne scay si cela ne se doit pas raporter à l'an 358, ] auquel les Semiariens qui défendoient la ressemblance de substance, estant devenus ses maistres à la Cour, firent signer dans Sirmich leur formulaire à Alexandre, Athanase, Severien, & Crescent Evesques d'Afrique. [ Et il est aisé de croire qu'ils écrivirent en mesme temps aux Africains pour leur faire recevoir leur dogme.] 'Car Basile d'Ancyre leur chef, fut accusé peu de temps aprés d'avoir allumé la sedition dans l'Afrique, & d'y avoir écrit

HillinConfile, contre les purs Ariens. On voit aussi que les Africains avoient v.lesAtiens P. 116 2.d. condanné 673.

LE S DON'ATISTES.

13-435
condané par leur fignature le blafpheme des plus pun rAriens;
ce qu'ils peuvert avoir fait fur les lettres de Bafile Mais la Cour
ayant changé de fentiment; Conflance fatché de cette condanation; commanda aux Africains de luy rendre ces fignatures;
ét comme ils ne cedoient ni à fes ordres, ni mefine à fes menaces,
il fur contrain d'envoer leur arracher par violence l'ache qu'ils

en avoient fait.
L'AN DE JESUS CHRIST 359.

Visitation

1 \*\* Ilaini ; 'Refiture Everfupe de Carthage fut dece nombre (% nap.).

ke, la dignité de fon fiege peut faire prefiture qu'il y prefita ; Maissi ; Henis Lucie.

ke, ethi 'pour qu'in a ravoit le plus dedeference à caudé de fon âge , ?Pa+14-14.

ethi Musonede la province de Byzance, 'ou plutoit de Byzance et Histo, rupano en Afrique. Til y a un Mustone entre les Everfques d'Afrique qui Ath. ga. 2- p.

avoient figné le Concile de Sardique (en 347 ; 'Quelques uns 'Histo, rupano pretendent que ce peut eftre le meline Milone qui elloit encore «IConeci.», l'ancien de le Prizance en 337 ; 'Mais cettoit 33 \*\* 18-5.

ans aprés le Concile de Rimini.

Les Evelques d'Afrique fuivirent à Rimini le parti de l'Eglile

Catholique, mais ils n'y perfevererent pas avec affez de fermeté. JCarle Concile ayant envoyé à Contiance quelques deputez, salplupate,
tous jeunes Evelques, peu influtis & peu prudens dis Sulpluie,

V.les Ariens (entre lequels Reflittute eff mis le premier ; ["ils coderent enfin Hil.fr.a.p.36.
178. ala volonté de Constance , & leur chute entraina tout le reste

du Concile. J'Nous avons encore la harangue lasche & indigne P. 36. 37que Restitute sit en tombant.

- Mais quelque grande & quelque importante que la faute ait eté pour l'Eglife, il fe releva fans doute comme les autres qui effoient tombez avec luy & mourut dans la communion de l'Eglife, & dans la paix de la verité, Jpuifque Posside marque Posside.

que S. Augustin fit un fermon le jour [anniverfaire] de la mort

Norz 17. "de Restitute Evesque de Carthage [ C'estoit le 28 d'aoust, ]

'auquelle calendrier de l'Eglité d'Àfrique marque "la mort de S. Anata, p. p. p.
Rellitter. Quelque uns croient, finais fans grand fondement, Hiller paraqu'il peut avoir ellé fondateur de la grande-glité de Curthage
appellée Perptaus Réplituta. [II y a bien de l'apparence qu'elle a
cule nomde Réplituta, aparcequ'ayant ellé quelque temps entre
v. i.a. les mains des Donardités, elle avoir enfine ellé réplitute & rendué

aux Catholiques. ]

'On ne trouve point quand Restitute mourut, nisi Genethle Hil, s. p., p., p., qui gouvernoir l'Eglis de Carthage en 390 essoit son successeur

Hift. Eccl. Tom. VI.

LES DONATISTES.

Thort. 15.c. p. immediat. 'Il paroitt par l'adresse de la lettre des Orientaux au 359,362. Concile de Rome en 382, qu'il y avoit alors un Basile entre les principaux Evesques de l'Occident . [Mais ce n'est pas une preu-

ve suffisante pour dire qu'il fust Evesque de Carthage.

Athad Afr.p. "On croit que ce fut vers l'an 368, l'que Saint Athanase & tout V.5 Atha-931. le Concile d'Egypte, écrivit aux Evesques d'Afrique la lettre nase ; 111.

que nous avons encore, pour les conjurer de conserver l'unité episcopale, & de ne se point laisser aller à ceux qui vouloient encore faire subsister le Concile de Rimini au prejudice de celui de Nicée . [ Cette lettre eut sans doute l'effet que S. Athanase souhaitoit: Car on ne voit point que l'Arianisme ait depuis causé aucun trouble dans l'Afrique jusques au temps des Vandales. 1

**<u></u>** ARTICLE LIII.

Les Donatistes obtiennent de Julien l'apostat leur retour en Afrique par une requeste infame.

# L'AN DE JESUS CHRIST 362. A mort de Constance arrivée le troisieme de novembre

, 361, rendit la paix à l'Eglise Catholique dans toutes les provinces de l'Empire. Car la persecution de Julien qui la combatoit audehors, estoit peu de chose au prix de la guerre qu'elle avoit ressentie dans ses propres entrailles sous Constance . YL'Afrique seule fut privée de cette joie commune, & la guerre du dehors y ralluma plus que jamais celle du dedans. [ Julien qui avoit succedé à Constance son cousin, ayant abandonné la foy Chrétienne, n'avoit point de plus forte passion que de l'éteindre dans les autres. Mais il n'avoit ni assez de pouvoir, ni affez d'imprudence pour entreprendre de le faire par la force. Il fallut donc avoir recours à la ruse; & il l'employa en plusieurs manieres que nous tascherons de representer "en un autre en- v.ia persode

Amm. 1. 22. p. droit. J'L'une de celles qu'il crut devoir luy réussir davantage. Julien s 6-208.:09|Sor 15. fut de fomenter les divisions que les diverses heresies avoient 10. Aug. ep. 166.p. formées parmi les Chrétiens, en laissant à chaque secte une

liberté toute entiere : & ce fut dans ce dessein qu'il rappella tous ceux qui avoient esté bannis sous Constance pour les differends de la religion [L'Eglise neanmoins tira un grand avantage de cet artifice que l'on employoit contre elle, par le rétablissement de ceux qui avoient désendu la soy Catholique.

Bar 362. 279.

c. 5. 1. 601. al 289.1,c.d.

L'an del.Co

IZI

II n'y eut que l'Afrique qui verifia ce que dit un payen, & ce qui failoit l'esperance de Julien; J'Qu'il n'y a point de beste si cruelle Amm. 1, 22 p. aux hommes, que la pluspart des Chrétiens le sont les uns aux 209. 2. autres.

[Les Evesques Donatistes gemissionent depuis 13 ou 14 ans dans leur exil; & ils ne devoient point avoir de part au rappel ordonné par Julien ,puisqu'ils avoient esse bannis par Constant.]

Mais leurs vœux avoient trop de raport à cœux de l'apostat , Opella, p.54 b.

[ pour ne pas obtenir de luy quelque grace extraordinaire.] Ils luy adresserent donc une requeste , où ils demandoient d'estre rappellez d'exil , 'd'estre remis dans la possession des bassiques Aug. Ils. P.L.2.c. où les Catholiques estoient entrez lors de la réunion , \* & qu'ils \$\frac{31}{2} \text{P.114.1.d.}\$ soitenoient leur appartenir; 'en un mot, d'estre rétablis en leur \$\frac{37}{2} \text{P.114.1.d.}\$ soitenoient leur appartenir; 'en un mot, d'estre rétablis en leur \$\frac{37}{2} \text{P.114.1.d.}\$ contenient eux sans un rescrit & que rout ce qui avoir esté sait contre eux sans un rescrit d'et un ordre exprés de Constant , ] fust aboli . Cette requeste estoit au nom de Rogatien , Ponce , Cassien , & des autres Evesques & Ecclesiastiques , 'qui portoient la parole pour p. 121.1.2.c. tout leur parti , '& qui dans la signature prenoient qualité de Opt. 1.3.p.66.b.

parti de Donat.

Julien n'eut pas de peine à leur accorder une chose si conforme 12.p.54.b.

à ses desseins. Car il voyoit bien qu'ils ne retourneroient en Afrique qu'animez de sureur, & dans le dessein d'en exterminer la paix, qui faisoit l'objet de sa haine, & dont il esperoit que la Aug.ep.166.p. ruine seroit la ruine du Christianisme. b Cestoit une chose bien 259.1.c.d. honteuse aux Donatistes, qu'entre tous les Empereurs aucun c.12.pro.2d.

ne leur eust esté savorable que l'ennemi declaré de l'unité. de

la paix, & de la foy de l'Églife; 'que Julien leur rendift ce que M.P.La.con.p.
Conflantin avoit voulu leur ofter, '& que le chemin de leur 118.1.a.
patrié ne leur fult ouvert qu'en messime temps que les demons se epison, paire rejouissone epison, paire ne leur fult ouvert qu'en messime temps que les demons se epison, pais le rejouissone de l'ouverture de leurs temples. 'C'est pourquoi S. Ogr.La.pa.b. b.

"Optat s'adressant aux Donatistes; Rougissez, leur dir il, s'il vous "reste quelque pudeur. La mesme voix qui vous a rendu la liberté, ", est celle qui a fait ouvrir les temples des idoles & des demons. ", On voit presque en un mesme moment & vostre sureur revenir ", en Afrique, & les demons estre relatchez de leurs prisons. Et al stage.

» vous ne rougirez pas d'une joie si infame, d'une joie si criminelle, d'une joie qui vous est commune avec l'ennemi s de Dieu?

La requeste qu'ils presenterent à Julien , estoit cependant encore plus honteuse pour eux . Julien l'avoit inserée dans 1.2.066.bl.Mug., s son rescrit, & ce rescrit sur notifié aux magistrats d'Afrique lit.P.l.n.c.92.p. 115.1blinPar., p par les Donatistes messines, pour estre enregistré au greffie . 10.2.d.

Aug. lit.P.L. C'estoit dans cette requeste, avouée d'une maniere si authen-362 p.117,1,c.

flit.P.1.2,c.92. r. 117.2.d. Bar. 362. 6 282 Cod. Th. 16.1.5.

L37 P. 155,

82 97.P 117.1.5 tique, que les Donatisses parlant à un apostat & à un adorateur ep.48.166.p.65.2 fur fon esprit; "c'est à dire que le culte des demons, & non pas ci 39.1.dlpf.36. la fainteré Chrétienne; bque le dessein de détruire l'Eglise, [& ain Par.p. unal non pas l'amour de JESUS CHRIST; J'en un mot, que l'idolatrie ep.48.p.65.2.c. & l'apostasie saisoient l'essence de la justice : d'Ou bien il faut avouer que ceux qui ont parlé de la forte, font coupables d'un clit,P,l.z.c.92. detestable mensonge, & d'une flaterie peut-estre plus criminelle dep.48.p.65.2.c. que la faute de ceux que cet apostat a obligez par la crainte à einPar.p.10.2.d adorer les idoles. Certes ceux qui appelloient Constantin un ennemi du Christianisme, meritoient de donner cet eloge à Julien Saint Augustin ne manque pas de le leur reprocher assez fouvent. \(\)\('L'\)Empereur Honoré ordonna que pour les couvrir de confusion, on afficheroit dans les lieux les plus celebres l'edit qu'ils disoient avoir obtenu de Julien, Foù leur requeste estoit inserée, Javec les actes de l'enregistrement qu'ils en avoient demandé. Nous avons la loy qu'en fit ce Prince, datée du 26 de fevrier en l'an 400,[ mais qui est apparemment de l'an 405.]

Aug.op. 166.p. 289.1.c.d.

lit.P.1.2.c.02.p. 117.1.d. p, 118.1.b.

Rogatien & à Ponce, foit qu'ils l'eussent presentée eux mesmes, foit qu'ils fussent alors les plus considerables du parti des Donatistes. I'll dit quelquefois simplement qu'elle est de Ponce. [D'où vient sans doute qu'en un autre endroit il repete plusieurs fois; ] C'est Ponce qui l'a fait ; C'est Ponce qui a donné cette « requeste; C'est Ponce qui a appellé cet apostat un homme tres « juste: Ponce l'a dit. Cette autorité vous ferme la bouche, vous « lie la langue : Vous n'oseriez dire que l'on a mal fait. [ Car ce " Ponce estoit un de leurs grands saints, ] & ils luy attribuoient des

Saint Augustin attribue particulierement cette requeste à

unit.c. 19.p.154. 2.dlin Jo, h. 13.P. miracles comme à Donat. 50.2.b. Bar, 362, \$ 278. åc.

Pour ce qui est du temps de la requeste des Donatistes & du rescrit de Julien en leur faveur; Baronius ne met l'une & l'autre ... qu'en 362 [Et en effet, Julien n'ayant esté possesseur de l'Empire qu'à la fin de l'an 367, il y a peu d'apparence de le mettre dés la mesme année. ¡Saint Optat remarque que Parmenien successeur de Donat, vint alors en Afrique avec les Evesques Donatistes fes ordinateurs; ["c'est à dire avec ceux qui l'ordonnerent en- v. 1 so. fuite. '1

Opt.1.3.p.66.b.

Opt.1.3.p.74.b.

1. 'le n'entens point ce que dit S. Optat . Nobis absentibus irruiftis .

### 

Les Donatisses se rétablissent par la violence & par le meurtre : Ils profanent & brisent les choses les plus saintes.

allegarent.

" cle de l'edit. Vous vintes, leur dit Saint Optat, la fureur & la rage Optata ps. b.

" dans le cœur, "declarer la guerre aux enfans de paix, declurer

ad falla " dans le cœur, "declarer la guerre aux enfans de paix, dechirer
prov. " les membres de l'Eglife : Vous employaftes & les feductions les
" plus fubriles, & les meurtres les plus cruels. Vous chaffaftes

"plufieurs (Evefques.) & vous vous emparaîtes de [leurs] Eglifes "à
"main armée. Plufieurs des voltres firent d'horribles camages en
"and d'endroits, qu'il feroit ennuyeux d'en dire les noms; de

" tant d'encrots, qu'il teroit ennuyeux d'en dire les noms; oc voltre cruauté le porta à dotels excés, que les magistrats qui gouvernoient alors, furent obligez d'en informer l'Empereur. [ Julien eust fait sans doute en cette rencontre, comme il fit

lorique les Alexandrins eurent tué George. Il euft envoyé quelque reprimende aux Donatilles pour couvril Intoneure de la difespine, de du refle les euft latifé faire. J'Mais la juftice de Dieu elay olts bien coft la vie, Ioriquil ethoi fur le point el envoyer en Afrique un edit de perfecueiro, si he Tavoit édés faire Et Saint Opara dit que c'effoiers. les Donatifles qui en eftoient caufe; [peu-effre en fe plaignarq que les Catholiques nobelifionen pas à fes ontres; ou parcequ'ils luy donnoient pretexte de venger fur les uns de fur les autres les cruantez dont eux fuels effoiers.

coupables. ]

habitaverant.

\* &c.

Quand ils s'elloient rendu maiftres de quesque egisse, ils en 16,99456, pritioent l'autel où le Corps & le Sang de J. C. avoient \* reposé, prioquis ils y eussent entres offert autretois durant pluseurs années. Depuis seamonis ils se contentient de racler le bois, p. 59,20 (car il parosit par beaucoup d'endroits que les autels s'écloient que de bois, ) soit qu'ils eussers de l'avis, ('oit que ce s'interne par le content de la comme de la rouver du bois de sendroits où ils eussers de plus de peine à trouver du bois de sendroits où ils eussers de plus de peine à trouver du bois de l'acceptant de la rouver du bois de peine de l'avoier du bois de l'acceptant de la rouver du bois de l'acceptant de l'acceptan

R.

2,95. 2, P 93- 94-

P. 94. 2.

pour en faire d'autres. Quelquefois par un reste de respect ils se 362, contentoient de les ofter. 'S. Optat represente comme un grand crime la hardiesse qu'ils avoient de porter leurs mains impies & sacrileges sur une chose aussi sacrée qu'est un autel; & il s'étend beaucoup fur le respect qu'on doit au siège du Corps & du Sang de J.C. ce font ses termes. Il dit que les Donatistes avoient gagé pour cela une multitude de gents perdus, à qui ilsavoient donné pour recompense de leurs crimes, le vinf destiné pour le facrifice, «

ou mesme déia confacré. Et afin, dit-il, que leur bouche impure « pust commettre [ avec plus de plaisir ] le sacrilege de l'avaler, on « 2, faifoit ' chaufer l'eau [ que l'on y méloit ] avec les morceaux de «

l'autel [ qu'ils avoient rompu . ]

p. 95. b. b|96. 2. p. 95. b.

'A ce premier crime ils en ajoutoient un second, qui estoit de brifer les calices qui avoient si souvent porté le Sang de J.C. '&c dont ils s'eftoient autrefois servis eux mesmes. Ils les reduisoient en linguts, & les vendoient indifferemment à tout le monde : de forte qu'il ne tenoit pas à eux que les femmes dereglées ne les achetaffent, ou que les payens ne les priffent, & n'en fiffent des vafes pour facrifier aux demons.

p. 98. 99.

Ils lavoient auffi quelque fois non seulement le pavé des eglises qu'ils retiroient des Catholiques, mais auffi les colonnes & les Aug cp 255.p. murailles; y faifant jetter partoutife l'eau falée. Et long-temps encore aprés, S. Augustin remarque qu'ils "lavoient ainsi avec salsavisie. de l'eau falée le payéf de leurs eglises loù les Catholiques estoient

Opt.J.a.p. 57.c. entrez. Ils les exorcizoient auffi.

367.1.b. 1.6.p.98.b.

Ils envoyoient des fergents payens aux Catholiques, pour les contraindre de leur rendre les livres de l'Ecriture qu'ils possedoient depuis long-temps, a les vaisseaux du facrifice, les voiles , [ qui peuvent eftre les tentures de l'eglife, ] "les linges & pallar. les nappes 'dont on couvroit le bois de l'autel durant qu'on celebroit les Mysteres. Ils ne manquoient pas de purifier les

P.95.2. F.92b.

P.99.b.

linges & les autres choses de cette nature en les lavant. Pour les livres, Saint Optat les prie de luy dire comment ils faisoient pour les purifier. Il paroist qu'en beaucoup d'endroits ils oftoient tellement les livres de l'Ecriture aux Catholiques par le moyen des juges seculiers, qu'ils ne leur en laissoient pas un seul; 'de mesme que quand ils s'emparoient des basiliques, ils se rendoient aussi absolument maistres des cimetieres, & empeschoient qu'on n'y enterrast les corps des Catholiques.

1. Les anci ens faifoient communément chaufer l'eau pour boire. a, instrumen ta deminica,

#### ARTICLE LV.

Cruautez des Donatistes: Dieu soutient par des miracles l'honneur des facrez Mysteres.

[ DOUR revenir à leurs violences & à leurs cruautez, dont nous n'avons parléjusqu'à present qu'en general, S. Optat en raporte des histoires qui font horreur. ] Il parle premiere- Opt. 12 p.54. ment de ce qui se fit à Lemelle dans la Mauritanie de Stefe, par 55|Vand, p.381. Felix de Diabe ou Zabe, & Janvier de Flumenpiscis dans la mesme province. Ces deux Evefques Donatistes s'en estant donc allez en diligence & bien accompagnez à Lemelle, comme ils y trouverent la basilique sermée sur les Catholiques qui y sacrisioient alors, ] ils commanderent à leurs gents de monter fur le toit, de le decouvrir, & de jetter les tuiles fur ceux de dedans. Ce commandement fut auffi tost executé; & les Diacres Catholiques ayant voulu défendre l'autel, plusieurs y furent blessez. & deux tuez à coups de tuiles, par l'ordre & en presence de ces deux Evergues. Les deux Diacres qui furent tuez estoient Prime fils de Janvier, & Donat fils de Ninus, qui ont esté mis dans le Boll.o. sebimartyrologe Romain au rang des faints Martyrs le 9 de fevrier. 194-195. Primose Evesque Catholique de Lemelle, porta sa plainte de- Opt. P.55.2. vant un Concile que les Donatistes tenoient à Theveste [ en Numidie . ] On l'ecouta, mais on ne luy fit aucune justice.

inexpiabiles.

quaffatio.

'Il se commit des crimes semblables, & tout à fait inexcusables, blyand, p. 274. à Carpi dans la province Proconfulaire : [ mais nous n'en favons pas le detail. 7'S. Optat dit aussi en general, que dans les villes Opt.p.55.b. de la Mauritanie on avoit fait "de si grandes violences au peuple à l'instance des Donatistes, qu'on y avoit fait mourir des enfans qui n'estoient pas encore sortis du sein de leurs meres.

'Mais leur crimes les plus celebres sont ceux qu'ils commirent h. à Thipase ville de la Mauritanie Cesarienne. On y vit accourir deux de leurs Evesques de Numidie, ou plutost deux flambeaux funestes embrasez du seu de la haine & de la colere, Urbain de Forme & Felix d'Idicre, 'qui s'estoient déja signalez dans la p. 562. Numidie en violant des vierges consacrées à Dieu. 'Ils estoient p. 55.c. assistez de quelques archers, & soûtenus par Athenie gouverneur

eum signis. de la province, qui y estoit en personne "avec tous ses officiers en armes. Ainsi ils n'eurent pas de peine à troubler la tranquillité dont ces peuples jouissoient, & à chasser tous les Catholiques

L'an del.C. des lieux & des eglises qu'ils possedoient. Cela ne se fit pas 3620. neanmoins fans repandre du fang. Les hommes dechirez, les dames maltraitées, les enfans massacrez, les avortemens forcez, furent les mets sanglans dont les Evesques rassasserent la faim de l'Eglise des Donatistes.

D.P. 140. L2.P.5 S.C.

'A ces crimes ils en ajouterent un autre qui leur paroissoit leger, 'parcequ'ils regardoient la consecration des Catholiques comme nulle, mais qui estoit effroyable. 'Car ces Evesques pour violer tout ce qu'il y a de saint & de sacré, firent jetter l'Eucaristie à leurs chiens. Cela ne se passa pas sans que Dieu donnast des marques de sa justice. Car ces mesmes chiens devenant enragez, se jetterent sur leurs propres maistres profanateurs du Corps facré, comme si c'eussent esté des voleurs; & leurs dents. vengeant [l'honneur de J.C, ] ils les dechirerent comme des inconnus & des ennemis. 'Les mesmes Donatistes jetterent sur des pierres par une fenestre l'ampoulle du faint Chresme pour la briser. Mais quoique l'effort qu'ils firent en la jettant fust joint à sa pesanteur naturelle, les mains des Anges la soûtinrent, &c. par le secours de Dieu elle ne fut point endommagée de cette

P.56.4

c|56.

Felix & Urbain trouverent à leur retour que celles à qui ils avoient ofté la virginité, estoient devenües meres : Et Felix ajouta à ses autres crimes, l'inceste qu'il commit avec une vierge à qui il avoit luy mesme donné le "voile de la virginité, mirram. & qui peu auparavant l'appelloit son pere [ spirituel . ] Voilà

p.53.b|55.a.

quels estoient ceux qui accusoient de cruauté les Catholiques, ... & foûtenoient qu'ils ne pouvoient point estre l'Eglise de I.C., à cause de quelques executions que des officiers avoient faites sans Aug.lit.P.1,2.c. aucune participation des Evesques; 'qui se glorissoient de leur douceur lorsqu'ils n'avoient pas la force de mal faire, & qui se. vantoient de ne forcer la conscience de personne lorsqu'ils n'osoient refister à l'autorité des loix.

83.P.114.1.c.



Les Donatifies seduisent un grand nombre de personnes: Mettent en penitence mesme les enfans & les Evesques.

Es Donatistes en usurpant les eglises avec tant de violence, ne pretendoient pas les laisser vides : Ils travailloient Opt.l2.p.57.c. autant à les remplir d'apostats qu'à les occuper. ] 'Le soin qu'ils avoient L'an de LC. 362.

LES DONATISTES.

avoient de laver & d'exorcizer les basiliques, n'estoit qu'une adresse malicieuse pour tromper les simples, pour les estrayer, 1,6,0,00,00 leur faire croire qu'ils avoient eux mesmes besoin d'estre lavez f& battizez de nouveau, leur donner de l'horreur pour l'Eglise

Catholique: ] 'Et ils seduisirent quelques personnes par cet 12.p.57.c. artifice.

'Il disoient à tout le monde, Prenez garde à vous, Rachetez 1.3.p.74.c.

vos ames, Faites vous Chrétiens. \*Et quand ceux qui avoient P.75.3. autrefois esté de leur communion, ne vouloient pas y rentrer, ils taschoient de les y forcer, pretendant qu'ils avoient eux mesmes reconnu que le facrifice des Catholiques estoit une idolatrie. Saint Optat semble dire qu'ils traitoient comme des payens ces a personnes qu'ils avoient battizées eux mesmes: '& neanmoins b. lorsqu'elles vouloient bien revenir à eux, ce consentement avec une imposition des mains, & quelque peu de paroles, les leur

perrectio. faisoient reconnoistre pour Chrétiennes, non qu'elles eussent une foy nouvelle, mais parcequ'elles leur avoient obei.

> [Cette impolition des mains estoit pour les mettre en penitence, ou leur donner l'absolution. ] 'Car ils ordonnoient la peniten-12.p.614 ce à des peuples entiers, sans autre crime que d'avoir esté dans l'unité de l'Eglise. Il ne servoit de rien aux femmes & aux vierges d'avoir conservé leur innocence & leur chasteté. Il falloit passer par cette peine. Mais quoique tous fussent coupables selon eux du mesme crime, la punition neanmoins n'estoit pas la mesme; & ils obligeoient à faire penitence les uns durant une année entiere, les autres durant un mois, & d'autres à peine durant

un jour.

Hift. Eccl. Tom. VI.

S.Optat reprend particulierement leur folie & leur vanité, en 1.6.p.96.c. ce qu'il avoient obligé les vierges qu'ils mettoient en penitence, à quitter leurs voiles (qu'il appelle des mitres) pour en prendre d'autres; comme si c'eust esté une chose fort importante à l'honneur de leur secte, qu'elles ne se servissent plus des voiles qu'elles avoient portez dans la communion Catholique, ] 'ou que ces p.97.22 voiles fussent mieux d'une laine ou d'une couleur, que d'une autre. Les auteurs profanes parlent des mitres qui servoient à Bar. 362. \$292. couvrir la teste plutost qu'à l'orner. Les Donatistes ne donnoient Opt.p.97.b.c. le second voile aux vierges que lorsqu'ils leur faisoient faire profession à la fin de leur penitence. Car alors ils repandoient de la cendre fur elles, leur faisoient laver leurs cheveux avec de l'eau erines solve- salée; & [puis] 'les leur coupoient une seconde sois, & leur saisoient faire une seconde profession. Jusque là elles estoient en

LES DONATISTES.

L'an del.C.

habit seculier, ne portant aucune marque de leur consecration: 362. Et comme cela duroit quelquefois affez long-temps, il en arriva de fascheux accidens. Car ceux qui les avoient autrefois recherchées en mariage, en enleverent quelques unes ; ce qu'ils n'eussent osé faire, si elles eussent eu leur voile, [à cause des loix imperiales faites pour défendre l'honneur des vierges Chré-

1,1,7,59.6.

'Ils mettoient les enfans mesmes en penitence, & par là les rendoient incapables d'estre ordonnez, [parceque la discipline de l'Eglise excluoit les penitens de l'état ecclesiastique. Mais ils alloient encore plus avant, & étendoient leur main pour mettre en penitence,] & leurs voiles mortuaires, comme parle S.Optat, fur toutes fortes de testes, fur les Diacres, fur les Prestres, sur les Evesques mesmes, 'coupables seulement d'avoir esté Catholiques; quoique selon l'ordre de l'Eglise ils ne fussent pas soumis à la penitence [canonique] pour de plus grands crimes, [mais seulement à la deposition . ] 'Et nous avons vu que le premier auteur des Donatisses avoit esté condanné dans le Concile de Rome pour avoir imposé les mains à des Evesques tombez [dans l'idolatrie.] 'Aussi c'est ce que S. Optat reprend avec une vehe-

1.2.p. 57.c.

c|58.

. 1.p.44.b.

p.60, C.

mence toute particuliere. [Comme l'état ecclesiastique estoit incompatible avec la penitence publique,] 'les Donatistes ne manquoient pas de deposer ceux qu'ils traitoient de la forte, de les priver de leur dignité, '& de les reduire à l'état des simples laïques, ce que Saint Optat

P. 59.b. a p. 58.2. b p 59.2. F. 57.58.

appelle faire un homicide sans tuer les hommes. Leurs mem- vivum hobres, dit-il, font sains & vivans, mais pour servir de sepulcre à micidium. l'honneur qu'on leur a ravi. 'Ils les deposoient exprés, dit Saint Optat, afin que les peuples voyant que leurs Prestres & leurs Evelques estoient abatus, ne resistassent pas davantage, & se

rendissent à leur volonté.

Il semble neanmoins qu'ils eussent plus aisément attiré les peuples à eux en les laissant gouverner par leurs Evesques, si ces Evelques estoient rentrez dans leur communion. Il y a donc quelque apparence que ces Evesques leur resistoient, & que les Donatistes les deposoient & leur faisoient faire penitence, non de leur consentement, mais par une pure violence, quoique cela soit difficile à concevoir pour la penitence. Mais sans cela je ne voy pas comment Saint Optat pourroit parler] 'aussi avantageusement qu'il fait d'un Donat âgé de 70 ans, que Felix d'Idicre, dont nous avons déja raporté les crimes, & qui venoit alors de

p. 56, a,b.

violer une vierge, priva du nom, de l'office,& de l'honneur de " l'episcopat. Le schismatique, dit-il, vient en haste trouver le " Catholique le coupable accourt se jetter sur l'innocent , le sacri-, lege sur le Pontife de Dieu, l'incestueux sur le chaste, celui qui " n'estoit plus Evesque sur le veritable Evesque:mais il ne craignoit rien estant appuyé de vostre approbation & de vostre conspiration, armé de vos loix & de vos decrets.Il impose sur la teste de l'innocent ses mains s souillées & ] chargées de tant de crimes. & il eut la hardiesse de prononcer une condannation avec une langue qui à peine eust esté en état de demander penirence. 'S. p.60.c. Optat se plaint encore dans la suite qu'ils avoient tué par l'épée de leur langue, & repandu le fang non du corps, mais de l'honneur de quatre Prelats de Dieu, Deutere, Parthene, Donat, & Getulique, en leur imposant les mains, & les faisant mettre à genoux[comme des penitens,] sans qu'ils eussent commis d'autre crime que d'estre entrez dans l'unité de l'Eglise. 'C'estoit encore n.p. 141. pour traiter les Prelats en penitens, qu'ils leur rasoient les 1.2.0.68.c. cheveny

### ARTICLE LVII.

Les Donatistes maudissent leurs ennemis : Ceux qu'ils seduisent se corrompent mesme pour les mœurs: Leur puissance: Valentinien les reprime: Du Comte Romain: Parmenien écrit contre l'Eglise.

UAND ils trouvoient quesqu'un qui s'opposoit à leur Opt.l.2, p. 60 Le. volonté se qui estoit audessus de leurs violences, sils tas-choient de l'epouventer par leurs menaces: Ils le maudissioient, ils faisoient des imprecations contre luy, & jusqu'à luy souhaiter la mort. Que s'il arrivoit ensuite quesque malheur à ces personnes, ou pour leurs pechez, ou par la conduite impenertable de la justice divine; ils se vantoient que c'estoit l'estet de leurs imprecations. Mais voulant qu'on les crust auteurs & causes de la mort des hommes, ils se declaroient homicides.

[Voilà comment les Donatistes s'esforçoient de multiplier le nombre de leurs sectateurs, Jqui aprésavoir esté seduits par eux, p.516. les seduisoient eux messes par les souanges qu'ils leur donnoient dans leurs crimes. Ils ses appelloient heureux, en parloient avec eloge, juroient mesme par leur nom, & sembloient les vouloir mettre à la place de Dieu: Les Evesques les ecoutoient avec plaisir, '&c se servoient de leurs langues pour attirer les Catholi- 16,99,100.

S i

ques à leur parti, comme les oifeaux qui font pris dans les filets. y attirent les autres par leur chant. Ainfi les captifs prenoient ceux qui estoient libres, & les morts tuoient les vivans [Car on pouvoit bien appeller morts, ] 'ceux qu'ils avoient ou trompez par leurs fubtilitez, ou entrainez par leurs violences, puisqu'ils changeoient autant de mœurs que de communion. De brebis ils devenoient renards, perfides de fideles, furieux de patiens, turbulens de pacifiques, de fimples des feducteurs, de modestes des impudens, de doux des emportez, d'innocens des inventeurs de fraudes & de malices.Et ce changement se remarquoit aussibien dans les femmes que dans les hommes. L'unique confolation qui restoit à ces miserables, estoit de rendre les autres aussi miserables qu'eux. & de les attirer dans les pieges où ils se trouvoient

pris.& c'est à quoy ils travailloient de tout leur pouvoir. [Ce fut donc par toutes ces voies que les Donatifles, aprés s'estre rétablis dans l'Afrique par une flaterie facrilege envers Aug Ht.P.La,c, un apostat, J's'y formerent une domination frabsoluë, que Faustin \$3 P.114-22. leur Evefque dans Hippone vers l'an 380, ofoit bien y défendre de cuire pour le petit nombre des Catholiques qui y estoient:&c

on n'osoit luy desobeir, "non pas mesine les serviteurs pour leurs &c. maistres. [On verra dans la suite qu'en l'an 394 ils assemblerent 210 Everques dans le Concile de Bagai, outre cent autres qui avoient fait un schisme à part l'année de devant. l'Dans la Con-

p.1414. ference de Carthage en l'an 411, [lorsque leur parti estoit déja beaucoup diminué, Jils en firent encore monter le nombre à 279. [ Et quoiqu'ils se moquassent du monde par un mensonge \$ 165.p.1396.e. visible, l'lorsqu'ils disoient que les Catholiques n'avoient point

d'Evelques dans la Numidie, ou qu'ils n'y en avoient qu'en tres peu d'endroits; 'neanmoins les Catholiques avouent que ces 1 28.p.1356 b. heretiques y faisoient effectivement le plus grand nombre. Dans toutes les autres provinces les Catholiques l'emportoient alors .

furtout dans la Proconfulaire, soit pour les Evesques, soit pour les Ecclefiaftiques, foit pour le peuple.

Les Donatiftes continuerent sans doute sous les Empereurs fuivans, les crimes qu'ils avoient commis sous Julien à leur retour. Aug. ep. 185.p. mais ils ne le firent pas avec la mesme liberté. J'Car Julien estant

mort[le 26 juin 363,]& Jovien qui luy fucceda n'ayant pas eu le 289.1,d. loifir de rien ordonner fur ce fujet, à cause de sa promte mort l'arrivée le 16 de fevrier 364, Valentinien qui fut reconnu aprés Just le 26 du meline mois, fit des ordonnances contre les Dona-

God. Th. 16.16. tiftes; & nous avons encore une loy adreffee à Julien Proconful L1.P.193. 6

Cart.lat.f 212.

LES DONATISTES.

L'an de I.C. d'Afrique, par laquelle il declare indignes de l'episcopat les Evergues qui auront rebattizé. Elle est donnée à Treves le 20 de fevrier 373, ou 370 comme Godefroy le pretend en quelques chr.p. \$7. endroits. Gratien dans une loy tres severe contre les Donatistes, 16,1641. p.194. dit qu'il fuit ce qu'avoit ordonné Valentinien son pere ; aprés Constantin & Constance , ou plutost Constant. Du reste nearmoins Valentinien laissoit assez à sout le monde la liberté de

> fuivre telle religion qu'il vouloit . ] 'Le Comte Romain qui fut General des troupes d'Afrique Anm. La8 p. depuis le temps de Jovien jusque vers l'an 373, [ne fut pas sans 173. doute bien favorable aux Donatiftes, ] 'puisqu'ils le mettoient Aug.lic.P.I. 3. avec Macaire & Taurin entre les perfecuteurs de leur Eglife, eas, p. 130.2.d Du reste, Ammien parle de ce Romain comme d'un des plus 288, 191.b. méchans hommes de son temps. Ses crimes pourroient faire une « Ainm.1,28 p. des plus memorables parties de l'histoire d'Afrique : Mais nous 378-382ne voyons pas qu'ils aient d'union avec celle de l'Eglise. On en

pourra parler fur Valentinien I. L'AN DE JESUS CHRIST 370, OU ENVIRON.

362-

audi.

'Ce fut dans ce temps là qu'au milieu des imprecations & des Opt.Lt. p.34.c. calomnies dont les Donatiftes ne cessoient de charger l'Eglise. Parmenien leur Evesques à Carthage, lne voulant pas se contenter de parler"en l'air & fans preuve comme les autres, mit par écrit tout ce qu'il avoit à dire pour la désense de sa secte, '& en p.35.2. fit un livre qu'il mit entre les mains de tout le monde. Il faifoit pas a premierement de grands eloges du battefine, & en raportoit diverfes figures, 'comme le deluge & la circoncision, par lesquel- p. 35.6.6. les il vouloit montrer qu'il n'y avoit qu'un feul battefine. Et en cela il combatoit pour l'Eglise contre luy mesme. Dans sa secon- p. 36, ade partie, il montroit qu'il n'y a qu'une seule Eglise, dont les heretiques estoient exclus. Mais sa faute estoit de ne pouvoir reconnoiltre où estoit cette Eglise unique. Dans la troisieme, b. il declamoit contre les Traditeurs, sans prouver precisément quelles personnes estoient coupables de ce crime. La quatrieme estoit contre ceux qui avoient travaillé à la réunion, [ c'est à dire contre Paul & Macaire ] Et dans la cinquierne , outre diverfes

choses qu'il mettoit dans cet ouvrage . ] Presque tout son écrit estoit composé de choses ou qui prou- p.35.b. voient contre luy pour l'Eglise, ou qui estoient egalement pour les Catholiques & pour les Donatiftes : Et il n'y avoit guere

autres petites choses, il parloit de l'huile & du facrifice du pecheur. [On pourroit remarquer dans Saint Optat diverses autres

LES DONATISTES

L'an de J.C.

b.1.3.p.64.2. Lr.p.36.b.c.

contre les Catholiques que ce qu'il vouloit qu'ils eussent domandé 3704 des foldats; ce qui estoit faux. Il pouvoit avoir esté trompé luy mesme en cela, aussi-bien qu'en d'autres faits, parcequ'il estoit étranger. 'Mais outre les erreurs de sa secte, il luy estoit echapé d'appeller la chair de J.C. une chair pecheresse, qui ayant esté plongée dans le deluge du Jourdain, avoit esté purgée de toutes ses souillures. Son sens pouvoit n'estre pas criminel, mais son expression estoit tout à fait mauvaise.

## ARTICLE LVIII

S. Optat refute Parmenien.

Opt.l. p. 34-35- D EAUCOUP de personnes souhaitoient en ce temps là qu'on D pust tenir quelque conference entre ceux de l'une & de l'autre communion, pour tascher de decouvrir où estoit la verité. Et cela n'eust pas esté difficile, si les Donatistes n'en eussent fermé tontes les voies en refusant de s'entretenir avec les Catholiques, & en evitant mesme de se rencontrer avec eux. Mais le livre de Parmenien donna moyen de lier une conference par écrit, puisqu'on ne le pouvoit faire de bouche Et il estoit mesme fort rare de leur pouvoir parler par lettres. 'S. Optat entreprit donc d'entrer en cette conference, & de foûtenir le parti de l'Eglife en répondant à Parmenien: Et ce fut pour cela qu'il composa 'l'ouvrage que nous avons encore de luy .

P.34.C. P.35.2.

Hier.v.ill,c.no P.300.c. Aug do chr le p.7.1.c. b unit.c. 19 p.

'Ce Saint estoit Africain'. S.Augustin le met avec S.Cyprien, S.Hilaire,& d'autres, entre ceux qui avoient passé du paganisme 2.c.40 P.19 2.c. à l'Eglife, & y avoient apporté les richesses des Egyptiens, c'est à in Par,I, 1.c 3. dire de la science & de l'eloquence humaine. 'Il l'appelle autrepart un Evesque de venerable memoire; b & il le joint mesme avec S.Ambroise, comme pouvant estre une preuve de la verité de l'Eglise Catholique, si elle s'appuyoit sur la qualité de ses

41. c p.41.

155.2.2.

P-39-41.

Fulg.adMon.1. ministres "qui l'ont honorée [par leur vertu.] Saint Fulgence luy commenda-2.C. 33.15- P.32 donne le titre de Saint: El le met avec S. Augustin & Saint Am- vit. broise au rang des hommes saints, par lesquels Dieu a voulu nous decouvrir les secrets de ses Ecritures, '& entre les saints Peres qui ont défendu avec pureté la regle de la foy Catholique. [C'est pourquoi il ne faut pas s'étonner que l'Eglise l'honore aujourd'hui au nombre des Saints, & qu'on air mis son nom dans

r. On en peut voir un abregé dans M. Fleuri l. 16. c. 40. p.247-250, & un plus ample dans M.r du Pin 1.2 2. 310-349, avec diverfes remarques. On peut voir auffi celles des PP, de S. Vanme p. 349.355.

prasentis

temporis.

NOTE 28.

LES DONATISTES.

le martyrologe Romain le quatrieme de juin.]'Il estoit Evesque p. 39 Aug. in de Mileve a ville de Numidie affez celebre dans l'histoire de Parp.7.1.clp. l'Eglise d'Afrique, [particulierement à cause de ce Saint mesme, 1.4] & de deux Conciles qui s'y tinrent du temps de Saint Augustin. Hier.v.ill.c.110. Severe l'un des plus intimes & des plus dignes amis de Saint \* Vand. p.197. Augustin en estoit Evesque en ce temps là. ] Beaucoup croient

que la colonie de Mileu marquée dans divers anciens, est la mesme chose que Mileve.

'Le zele de SOptat fut d'autant plus estimable, qu'il opposa Bar.4.jun.h. seul sa plume au torrent du schisme qui entrainoit alors tant de monde. 'Il écrivoit fon ouvrage foixante & tant d'années, com- opt.f.t.3.p.39. me il dit, (c'est à dire moins de 70 ans.) depuis la persecution de b|71.b. Diocletien, [ commencée en 303, & finie en Occident dés 305; & depuis que le Proconsul Anulin y persecuta les Chrétiens [ en 304. 7 Il parle de la mort de Julien l'apostat; b & Saint Jerome 1,20,54.c. dit qu'il écrivoit sous Valentinien & Valens, [entre 364 & 375.] b Hier.v.ill,c. 'Comme il conte 318 Evesques dans le Concile de Nicée, on croit Optibes, P.79-al qu'il a dû tirer ce nombre de la lettre de Saint Athanase aux s. Van.t. 2. P.355 Africains écrite vers 368. Saint Optat mesme semble dire que Photingui mourut en 376 felon la chronique de S. Jerome, "vivoit encore. Mais pour deméler quelques embaras qui se trouvent dans son ouvrage, "il faut apparemment reconnoistre qu'aprés l'avoir composé vers l'an 370, selon ce que nous venons de dire.

il en fit une seconde edition sous le Pape Sirice, & ainsi aprés l'an 384, où il insera quelques endroits à son premier travail, & Note 29, y ajouta un' settieme livre aux six qu'il avoit publiez d'abord . ] Saint Augustin renvoie à la lecture de Saint Optat ceux qui Aug.in Parla. voudroient s'instruire de la premiere & de la veritable origine c-3-p-7-1-c-

du schisme. Les Donatistes le voulurent citer pour eux dans la ep.151,p.166.2.
Conserence de Carthage: mais tout ce qu'ils y gagnerent, sur ableoid. 3 ca. de se faire moquer d'eux. S. Fulgence raporte ce qu'il dit dans 31,9,245, 1,2,6, fon fixieme livre, que le conseil que donne S.Paul de garder la c Opt. 1.6. p.96. virginité, est cette œuvre de surerogation que J.C. dans l'histoire 97 Fulg. ad. du Samaritain promet de recompenser: & il le suit, quoique ce 15.P.39-41. ne fust pas l'explication de Saint Augustin ni de S.Ambroise.

'Gennade cite aussi les livres de S.Optat.

'Ils font encore estimez aujourd'hui comme un ouvrage excel- Du Pin,t.2-p. lent, d foit pour la maniere d'écrire, & pour l'elegance & l'eleva-319.353. tion du style, 'qui est [vif,] masle, enrichi de plusieurs figures, p. 359. 'noble, "vehement, serré, ce qui fait dire que l'auteur avoit beau- P.353coup d'étude & d'esprit, soit pour l'importance des veritez qu'ils P 354-

&c.

144 foûtiennent, & qui les rendront utiles à l'Eglise tant qu'il y aura des heretiques [& des schismatiques] qui la combatront; soit pour le grand nombre de particularitez remarquables qu'ils nous apprennent sur l'histoire des Donatistes, & mesme sur la discipline ancienne. On trouve neanmoins quelques defauts dans. fon style, qui n'est pas affez poli ni affez net, s comme dans presque tous les Africains. ] 'Il ne prend pas toujours le sens le plus naturel des passages de l'Ecriture qu'il emploie. On pretend mesme y trouver quelques fautes sur la doctrine. Mais ces Note 20.

taches sont couvertes & effacées par le grand nombre de choses excellentes dont ses livres sont remplis.

Comme une grande partie de la refutation des Donatistes consiste en des faits, S.Optat ne se met pas en peine de justifier ce qu'il dit touchant Macaire & les violences des Donatiffes Opt.1,3.p.64.a. aprés leur retour; ] 'se contentant de prendre quelquesois à 1.1. p. 39. d 45. a. témoin la memoire de tous ceux qui les avoient vus. Mais pour verifier ceux qui estoient plus anciens, il fit un recueil des pieces originales qu'il mit à la fin de son ouvrage, & auquel il renvoie souvent les lecteurs Il y avoit mis les actes du Concile de Cirthe, les écrits de Nondinaire, [ c'est à dire l'enqueste faite par Zenophile en 320, fur la requifition de Nondinaire; ]'les lettres du Concile de Carthage contre Cecilien, la premiere requeste des Donatistes à Constantin, '& ce semble encore la lettre de Constantin au Concile d'Arles, avec les actes de celui de Rome. 'Il y avoit mis aussi les actes de ce que les Evesques Eunome & Olympe avoient fair à Carthage, & ceux de la justification de Felix d'Aptonge par le Proconful Elien [C'est peut-estre à cause

Aug.inPar.p.7. de ce recueil, ] 'que Saint Augustin renvoie non seulement au discours de Saint Optat, mais aussi aux preuves par lesquelles il persuadoit ce qu'il avançoit. [Je ne sçay si les pieces que l'on a fait imprimer à la fin de S. Optat, ne sont point des restes de ce recueil, hors la Conference de Carthage, posterieure à Saint Optat. Il y en a neanmoins qui parlent nettement du Concile d'Arles, dont Saint Optat paroist avoir eu peu ou point de connoissance.

ART. LIX.

P-353-

P-356.

P. 39.C.

P.42.b. P.44-a.

bc.

p.45.2.

1,0,

### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* ARTICLE LIX.

Ticone Donatiste ruine les principes de sa secte : Parmenien tasche en vain de le refuter.

L'AN DE JESUS CHRIST 372, OU ENVIRON. I EU ne suscita pas seulement l'esprit de S. Optat pour foûtenir la cause de l'Eglise: Il luy donna encore pour défenseur un de ses ennemis, & opposa un Donatiste aux Donaou Tycone, tistes. ] 'Ce fut "Ticone dont nous avons déja parlé. C'estoit un Genn.c.1 8. Africain 'd'un esprit vif' & abondant. 2 Il estoit assez instruit dans Aug.in Par, I.i. les lettres faintes pour ce qui regarde l'histoire, & il n'estoit c.1.p.6.1.b. pas ignorant dans les lettres humaines. Il avoit aussi étudié auec "Genn,c,18.

soin les affaires de l'Eglise.

er uberi.

eloquio.

'Il estoit engagé dans la secte des Donatistes. 6 Mais neanmoins Aug. p.6.1.b. estant epouventé par le tonnerre du divin Testament, c& frapé 6 c.2.p.6.2.4. comme par autant de coups par les paroles qu'il rencontroit à ce. p.6,b,c. toutes les pages des Ecritures, il se reveilla, & apperceut l'Eglise de Dieu repanduë par toute la terre, telle qu'elle avoit esté prevüe si long-temps auparavant par la lumiere des saints Prophetes, & predite par leurs oracles.

'Ne pouvant relister à cette verité, il entreprit de prouver, c. contre les principes de sa secte, que le peché d'aucun homme quelque grand & quelque enorme qu'il foit, ne peut arrester l'effet des promesses de Dieu; & que quelque impieté qui se puisse commettre dans l'Eglise, elle ne peut empescher que Dien n'execute ce qu'il a promis, savoir que cette Eglise dont nos peres n'ont eu que l'esperance, & nous la verité, s'étendra jusqu'aux extremitez de l'univers. C'est ce qu'il prouvoit avec beaucoup de force par un grand nombre de raisons; & il fermoit la bouche à œux d'un sentiment contraire, par le poids & la multitude des passages clairs & precis qu'il alleguoit; 'quoiqu'il ep.62.p.126.1.26 ne mist encore que la moindre partie des paroles & des exemples que l'Ecriture luy fournissoit sur ce sujet, la source en estant si abondante, qu'il estoit impossible de l'epuiser, à moins que de vouloir transcrire presque toutes les pages des livres saints.

'Il traitoit aussi fort bien cette grande question, comment on a. doit tolerer dans l'Eglise, sans rompre le lien de l'unité, les abus, & mesme lescrimes que nous ne pouvons pas corriger.[Il paroist qu'il condannoit encore la rebaptization, ] 'puisqu'il alleguoit ep.48.p.71.1.2. Hift. Eccl. Tom. VI.

l'autorité de Donat qui avoit toujours communiqué avec les Maures, quoiqu'ils ne rebattizaffere point. Ét c'est luy qui nous a donné la connoillance de ce grand Concile où 270 Evréques Donatistes avoient laissé à la liberté de chaque Evréque de ne point rebattizer ceux qui vouloient entrer dans leur communion, s'ils avoient de la repugnance à l'estre, outre "divers autres &c, Angais Pan.L. faits sur ce sujet. Comme il essoit fort instruit de toute qui se (5-13-17-13-13). pedict dans sia scéet, il en rapportoit diverse schofes arrivées en

ce temps là, qui faifoient voir qu'elle estoit corrompue non par un peu de levain, mais par beaucoup de desordres.

un peu de levain, mais par beaucoup de defordres.

Afin il écrivoir directement pour l'Eglie Catholique contre

cochet, p. ca. les Donatifles, 'qu'il refutoit d'une maniere invincible :- Il eft

partie de Partie feulement étrange qu'il n'ait pas fuivi fes principes jusques au

partie de l'artic de l'artic de l'artic de la Chrétiens d'Afrique

sur te qu'un leu de reconnoitle que les Chrétiens d'Afrique

sur te qu'un leu de reconnoitle que les Chrétiens d'Afrique

An President bout: & qu'au lieu de reconnoiltre que les Chrétens d'Afrique pale par le propriet avec toutes les provinces du moude , pale partie, de floient œurs qui appartensient à l'Egilie repandué dans tout le monde, îl air mieux aimé rejetter leur commanion, fous pretexte du crime pretendu des Traditeurs, & demeurer dans celle des

In Par., A. d., Donatiftes 'qui efloient feparez, detout le refte du monde, b ll a d'echt, p. 145 montré par la 'qu'il manquoit tout à fait de jugement { dans un ablandament endit, point capital, oc effentiel à fon fallat. Cet étrange aveuglement endit, epsép. p. 15.6.a. paroiffoit dans fon ouvrage, j'puisque S. Augustin en confeillant

[ S. Augustin l'avoit sans doute en vuë, ]'lorsqu'expliquant cas paroles du pleaume 54, Qu'ils descendent rous vivans dans l'enfer, ildit que ce sont ceux qui voient & qui savent qu'ils perissent, & qui perissent neanmoins, abysmez dans le goufre de leurs cupiditez terrestres. On montre à un Donatiste, dit-il, qu'il est & hors de la veritable & unique Eglife. Il voit la verité de ce qu'on " luy dit : il n'y peut répondre ; il s'écrie , Que Dieu "punisse nos « redder, predeceffeurs; [ & neanmoins il ne se convertit pas: ] Ainsi il « perit tout vivant. On le presse sur la rebaptization, qui leur « deplaift à eux mesmes pour la pluspart. Oui, disent-ils, c'est mal « fait . Que cela ne se peut-il changer? Mais que serons nous des « decrets de nos anceltres? C'est ainsi qu'ils descendent vivans « dans l'enfer. Si vous ignorez, [ malheureux ; ] le mal que vous « faites, vous y descendriez morts. Mais vous savez que c'est un « mal, & vous ne laissez pas de le faire : N'y descendez vous pas « tous vivans? 'C'est là le supplice des chess qui étudient l'Ecriture, « & qui ne peuvent s'empescher d'y voir l'Eglise repandue par «

IN TOCAL.

refuté.

LES DONATISTES.

" toute la terre: '& la mort, le feu de la colere divine, descend sur e. " les autres, qui par un esprit de dissension ne veulent point quitter

" des chefs si aveugles .

'Le raisonnement absurde de Ticone qui reconnoissoit d'une ep.48 p.71.2.22 part que l'Eglise n'est point souillée par les crimes des particuliers, & qui pretendoit de l'autre se pouvoir separer de la communion Catholique comme souillée par les Traditeurs d'Afrique, ne manqua pas d'estre relevé par Parmenien. 'Car au lieu que in Par. p. 5 a.d. luy & les autres Donatistes devoient ceder à une verité qu'il leur montroit si clairement; ils aimerent mieux la combatre avec une opiniatreté obstinée, que de reconnoistre que les Catholiques avoient raison: & Parmenien écrivit donc une lettre pour le corriger, disoit-il, de sa faute. 'Mais il n'opposoit à la clarté e.2 p.6.2.2.d. & à la force des passages alleguez par Ticone, que la sumée du menfogne, c'est à dire l'autorité de son propre témoignage, comme si on l'eust dû croire plutost que Dieu. 'Il usoit de menaces ep.48 p.71.2.2. envers luy; & n'osoit neanmoins contester les faits qu'il avoit alleguez. Il n'y avoit qu'un point fur lequel il le pressoit avec raison, '& 'l'étrangloit, s'il faut ainsi dire, a qui est que si l'Eglise 1.d. devoit estre repanduë partout le monde, & que personne n'y \*2,3. fust souillé par les pechez des autres, comme il le pretendoit, il avoit donc grand tort de demeurer dans le parti de Donat, & de rejetter la communion de leurs adversaires à cause des Traditeurs. C'est cette lettre de Parmenien contre Ticone, que in Parc. 1. p.6 1. Saint Augustin resuta depuis à cause de l'abus qu'il y faisoit de b. quelques passages de l'Ecriture. Personne ne doute qu'elle ne soit toute différente de l'écrit de Parmenien que S. Optat avoit

Gennade marque sans doute l'ouvrage de Ticone dont parle S. Augustin, 3 l'orsqu'il dit qu'il composa trois livres de la guerre Genna, 18. intestine [& civile, ] & des expositions de diverses choses, où il citoit les anciens Conciles pour la desense de la secte des Donatistes, dont on voyoir partout qu'il faisoit prosession. S. Augustin Aug. in Par. Lacite plusieurs sois cette parole que Ticone maistre des Donatistes 6-13-19-19-2.c.

Note 32. ["Il est difficile de dire quand tout ceci arriva: Il y a seulement bien de l'apparence que ce ne sut pas beaucoup aprés l'an 370, & aprés que S. Optat eut écrit. ] 关键状态设计检验器体验器体验器体验器体验器体验器体验器体验器体 ARTICLE LX

Ticone donne fept regles pour entendre l'Ecritures Il explique  $\Gamma$  Apocalypfe.

Gennéal. TI CONE composé encore d'autres ouvrages, dont l'eplus celebre jest edui des sept regles qu'il donnoit pour trouver Augelache, la, l'intelligence des Ecritures, 'Ét pour en ouvrir les seress comme (2004) par autant de clefs: d'où vient qu'il l'appelloit le livre Des (2004) par le composition en parle dans une lettre à Aurele de doche, 1997. Cathage, qu'il prie de luy en mander son fentiment; 'Ét il les 1964.

do chr.e.[10-27]. Catthage, qu'il prie de luy en mander fon fentiment; '& il les raporte tout au long dans fon livre De la doCtrine Chréteinne. Celloit un ouvrage d'un grant travail, & for utile, comme le reconnoît S. Augultin. Il pouvoir beaucoup aider à l'intelli-

gence des Ecritures, & pour entendre ce qu'ily a de caché dans ces paroles divines: & canamoias il ne faut pas pretendre pouvoir preterre par ces regles dans tout ce qu'il y a d'obleur dans l'Ecriture, 'comme Ticone le vouloit faite craire dans le commencement de fon ouvrage, dont S. Augustin raporte les paroles. Il y a auff encore d'autres moyers d'expliquer l'Ecriture, dont Ticone meffine de fervoit en d'autres rencontres. 'C'eft pourquoi Saint Augustin confeille aux persones d'étade de lire fon livre, fans neanmoines en attendre plus qu'il ne failoir, & pourvu qu'ils le luffent avec discements, y avant des endroits où il s'efolic trompé comme honme, & d'autres où il parloit

b.c.

c.d.

613,744.6.4. felos Therefie des Donatifles qu'il fuivoir. 'Dans la troifeme regle. Ticone reconnoissoir que les bonnes œuvres viennent de Deu: mais il en exceptoir la for, qu'il dissil venir de l'homme; faissan moins d'attention sur ces choses, parcequ'elles n'estiones point encore combattes, d'equ'il ervivoir avant la naissance des Pelagiens, qui ont obligé l'Églife d'approsondir davantage les venirez de la grace, de de lessenquer avec plus de precaution

&c de netteté.

\*\*Toit Augustin prefere à l'explication qu'il avoit donnée luy pate, 
pate, 
mentine à un pufiage de S. Paul , celle qu'il avoit depuis trouvée 
CARIAGE, es, ou tremarqué dans Ticone. Caffindore témoigne avoir eu cet 
patrique de Ticone, al la ché donné au public divité lenfe livres, 
al para haire Schort, dans le 'quimzierme tome de la Bibliotheque des

6-15. Peres imprimée à Cologne en 1622. [Il n'est pas dans celle de 3-14-6en.l.s.c. Paris.] S. Isidore de Seville paroist avoir suivi Ticone dans les 15-14-15-14.

### LES DONATISTES:

fept regles qu'il donne pour l'intelligence de l'Ecriture : Mais il Ticone a fait encore un commentaire fur tout le livre de Gene, c. 18.

ne le fuit pas en tout.

l'Apocalypfe, qu'il explique toujours, dit Gennade, en un sens spirituel, [ & non selon les pensées grossieres & charnelles des Millenaires. ] Il détruit l'imaglnation d'un regne de mille ans , que quelques uns promettoient aux justes sur la terre aprés la refurrection, & if ne yeur point qu'on mette deux refurrections du corps, l'une pour les bons, & l'autre pour les méchans. Il n'en reconnoift qu'une qui fera generale pour tout le monde, où il dit que les enfans avortez reflusciteront dans un corps parfait,afin que le genre humain ne perde rien de ce qui appartient à la perfection de son tout. Pour les deux resurrections dont parle l'Apocalypse, il soûtient que la premiere qui est particuliere aux justes, est celle qui s'opere maintenant dans l'Eglise, lorsque les hommes justifiez par la foy, sont ressuscitez de la mort du peché par le battefine, & peuvent esperer la recompense de la vie eternelle: La seconde resurrection est celle qui fera commune à tous les hommes lorsqu'ils reprendront leurs corps[à la fin du monde. )Ticone dit dans le mesme ouvrage, que les Anges ont une fubftance corporelle. L'auteur du livre Des profetorollais. promesses, renvoie à cet ouvrage. Saint Augustin mesme cite 3.9170. l'explication que donnoit Ticone à un endroit de l'Apocalypse . 3.6.30,p.26.4...
[Il ne dit pas d'où elle estoit tirée; mais apparemment ce n'estoit b. pasde son livre Des regles , ) puisqu'il ne les employoit pas dans cette explication, quoiqu'elle fust fort longue.

Primale dans son commentaire sur l'Apocalypse, promet de Ba.P t. t.p. tirer diverses choses de Ticone le Donatiste, selon qu'elles con- 1375, a.b. viendront au fens, en retranchant ce qu'il y avoit de superflu & d'ennuyeux, donnant un autre tour aux endroits trop negligez. » & rendant tout conforme à la verité Catholique. Car i'av trou-» vé, dit-il, dans cet ouvrage diverses choses inutiles, absurdes, &

» contraires à la faine doctrine. Il cherche tout ce qu'il s'imagine » pouvoir nuire à l'Eglise dans la cause que nous soûtenons contre » les Donatistes. Il y donne de faux sens qu'il trouve dans la cor-» ruption de fon cœur ; & puis nous infulte avec des railleries » piquantes. Il fuit encela la pratique ordinaire des heretiques. » Mais cela ne nous doit pas faire rejetter ce qu'il a de bon . De

» quelque costé que la verité nous vienne, il faut l'embrasser comme un bien propre à l'unité Catholique . Car c'est à l'Eglise qu'ap-1. su que les Anges font dans un lieu corporel , Angelicam flationem corpus offer

LES DONATISTES.

partient tout ce qui se dit de vray, mesme hors d'elle. Et les Donatistes n'ont pas plus droit de s'en prevaloir, que les Juifs Cass, infl.copp. de se glorifier de la prophetie de Caïphe. 'Cassiodore parle de la mesme maniere de ce livre de Ticone sur l'Apocalypse, disant 233.1. qu'ily avoit trouvé des choses qui n'estoient pas à mepriser, & d'autres qui venoient du poison de son dogme pernicieux . Il

Aug.B.ap.t.3 p. avoit marqué les unes & les autres à la marge . Bede en cite de >59. beaux endroits.

p. 159 v.R.p. 225.

'Quelques uns difent que nous avons encore aujour d'hui ce commentaire de Ticone dans l'appendix du neuvierne tome de Saint Augustin, ou du troisseme selon l'édition des Benedictins. Mais dans cet appendix on ne trouve rien de ce que S. Augustin, Primase, & Bede, citent de Ticone; & cet écrit bien loin de favorifer les Donatiftes, les combat en divers endroits .

ARTICLE LXI.

Divers schismes dans celui des Donatistes, & particulierement de celui des Rogatifles.

E trouble oue caufa fans doute dans le parti des Donatifles la division qui estoit entre Ticone & Parmenien estoit un presage de la ruine de cette tour de Babel. Que si Ticone n'alla pas juíqu'à s'y former un parti, (car S. Augustin ne le dit jamais,)] Aug in Par.L. 'il y en eut affez d'autres qui le firent, qui dechirerent ce membre e.4.p.\$.1ebape ou plutost ce morceau separé du corps de l'Eglise, en quantité 1.1.6.6.p.34.1.b. d'autres petits morceaux, & qui se separant du corps des autres,

291.2 C.

firent plusieurs communions & plusieurs schismes dans le \*gon.c.29.1.3.p. schisme. 'Aussi il estoit juste que les Donatistes fusient mesurez de la mesme mesure dont ils avoient mesuré les autres ; qu'ils periffent par l'épée qu'ils avoient tirée contre l'Eglise; qu'ayant tasché de diviser J.C. ils sussent eux mesmes divisez par un grand nombre de factions; que ceux qui avoient preferé la fatisfaction de leur orgueil & de leur animolité au bien sacré de la paix

34-2.4-

Catholique, se détruisissent par les schismes & les partialitez. 'Ces divisions estoient en si grand nombre parmi eux, surtout 1.3.c 4.p.29.2.c. c'ep.48.p.68.1. dans la Mauritanie & la Numidie, qu'eux mesmes ne pouvoient pasdire combien il y en avoit, & S. Augustin dit qu'il ne peut pas seulement nommer toutes celles qui estoient dans la Numidie où ep.48, p.68, p.41 il vivoit. 'Chaque parti[fuivant le principe general du schissne, ] 2. Je ne trouve point où M. du Pin parle des ouvrages de Ticone.

s'estimoit d'autant plus pur & plus juste, qu'il se trouvoit composé d'un plus petit nombre de sectateurs. Si petits qu'ils fusient, ils bapt.p. 34.2, b. pretendoient chacun avoir seul le droit de battizer, à l'exclusion & des Catholiques, & du corps mesme des Donatistes. 'Ils de- in Cre.1.4 e 60. meuroient tous dans le quartier où ils estoient nez, sans s'étendre P213.1.2. davantage, [ Mais on peut s'étonner avec sujet ] de ce que dit S. h 69.p.13.1.2. Augustin que le corps de la secte ne se ressentoit point de toutes ces divisions [Et en estet nous avons vu qu'en 394, il falloit qu'ils eussent plus de 400. Evesques.

Entre ces diverses sectes, celle des Maximianistes estoit beaucoup plus celebre que les autres : Mais nous en parlerons sur l'an 393 auquel elle commença. JS. Augustin nomme quelque- in Cre. p. 213. 1.2. fois les Urbanistes, qui estoient en un coin de la Numidie, & les c.9.p.200.2 dps. Claudinaistes que Primien [ qui succeda à Parmenien vers l'an 36.2. P 120.C.2. 391, receut dans sa communion avant que le schisine des Maximianistes fust commencé. Car les Donatistes voyant combien lit.P.12. c. 11.p. ils se faisoient de tort par leurs divisions, & qu'on avoit horreur 43 1.b. de tant de schismes, faisoient ce qu'ils pouvoient pour rassembler ceux qui s'estoient separez d'eux, particulierement à Carthage, [où l'on peut juger qu'estoient ces Claudianistes.] Saint 6358.p.1396. V. la note Augustin parle d'un Garus, Carus, ou Caius, ] & d'un Lucius, comme de gents qui avoient ce semble formé quelque nouveau schisme parmi les Donatistes aux environs de Carthage.

Nous avons un peu plus de connoissance du schisme des Rogatistes. J'Il n'estoit pas encore commencé lorsque les Dona- ep.48.p.65.2.c. tistes demanderent leur rappel à Julien [ en 362. ]'Mais il estoit in Par. L. c. 10. v. Valenti- déja formé sous le regne de Firme, [c'est à dire "des 372 ou 373.] 2.c.83.p.14 1 d. nien 1.128. Il estoit renfermé dans un petit nombre de Maures de la Mau- unit c 3.19142.2. ritanie Cesarienne. a Ils prenoient leur nom d'un Rogat b Maure blinGre.p. 213,1. de nation, 'qui avoit esté leur premier [ Evesque, ] & tenoit son 40p.48.p.65.1.2. fiege, autant qu'on en peut juger par Vincent son successeur, da bin Par.p 10.1. Cartennes dans la Mauritanie Cesarienne. C'estoit autour de dit.P.p.114.1. cette ville que regnoient les Rogatistes, reduits lorsque Saint cep. 43. p 63.2.b. Augustin écrivoit à Vincent, à dix ou onze [Evesques,] avec p.6.7.2.a.c.d. quelques Clercs. C'est pourquoi S. Augustin les appelle un petit f p.72.2.3.b. troupeau, '& une petite piece dechirée de la grande piece f des P. 68.1.d. Donatistes.

25.

Comme ils ne pouvoient pas pretendre au titre de Catholiques par l'étenduë de leur communion, Jils expliquoient ce terme, 3/72 2.2. [qui par soy mesme emporte une totalité,]non de la communion de toute la terre, mais de l'observation de tous les commande.

LES DONATISTES. mens de Dieu, & de tous les facremens; & ils fe l'attribuoient en ce sens, comme estant les seuls à qui il pust convenir, & en qui J.C.devoit trouver de la foy à la fin des fiecles: A quoy Saint Augustin se contente de répondre; Pardonnez moy; Nous n'en « croyons rien. Ils paroissoient plus doux que les autres Dona- " tistes; & ils n'avoient point de Circoncellions pour exercer. aucune violence. Mais ils estoient en si petit nombre, que leur douceur pouvoit paroistre venir autant d'impuissance que de volonté. Une beste qui ne blesse personne, parcequ'elle n'a point de dents ni'de griffes, ne passe point pour cela pour estre douce ungues. & privée. On remarque mesme que Rogat avoit poursuivi avec une opiniatreté infatigable, & jusque devant les tribunaux seculiers, un bien qu'il foûtenoit appartenir à son Eglise, "& qu'on in causa sivouloit ce semble luy oster comme à un heretique. ··· Car les Donatistes le persecuterent avec beaucoup d'aigreur par l'autorité des magistrats: '& ils luy firent soussirir "toutes les qu'am suon in Par.l, 1.c, 10. 11.p.10.1.aflit.P. cruautez & les violences possibles, par le moyen de Firme, du ... 2.2.83.p.114.1. rant la guerre qu'il fit aux Romains. Cela continua ce semble encore sous Gildon[ frere de Firme, ] auprés duquel [ Optat de Tamugade ] Everque Donatiste, avoit un tres grand credit. ep. 48. p. 63.2. b. Rogat vivoit encore lorsque S. Augustin, alors tout jeune, estoit à Carthage, & y étudioit les lettres humaines [ avant l'an 384. ] Vincent qui vit en ce temps là S. Augustin, succeda depuis à Rogat. Lorsque les Catholiques se trouverent obligez de poursuivre les Donatistes par l'autorité des Empereurs, ce Vincent en écrivit à Saint Augustin, comme d'une chose indigne de la douceur des Chrétiens: surquoi Saint Augustin luy adressa son epistre 48, ["vers le commencement de l'an 408.] 'Il le traite de V.S. Augus, frere: [ ce qui marque que Vincent pretendoit estre Evesque . ] tin § 179. 'Le"siege que S. Augustin luy attribue, & ses collegues distin- Carrennis guez des Clercs, sufficent ce me somble pour nous en assurer. ] fedes.

b p 72.2.2. ad Ren.l. 3.c.2. t.7.P.494.1.d.

D.67.2.2.

2.2.6.

p.65.2, a.b.

b. c.

# p.114-1,d.

p.72.2d.

p.63.2.b.

Vincent Victor contre qui Saint Augustina écrit, avoitesté Rogatiste, & s'estoit réuni à l'Eglise Catholique [vers l'an 420.] 'Mais il conservoit toujours une telle estime pour Vincent le Rogatiste, qui estoit mort en ce temps là, qu'on disoit qu'il le regardoit comme un saint; que c'estoit pour cela qu'il avoit pris le surnom de Vincent, & qu'il se vantoit mesme que ce Vincent luy estoit apparu dans une vision, l'avoit aidé à composer l'ouvrage que S. Augustin refuta, & luy en avoit fourni la matiere & les raisons.

ART. LXII.

# CHANGE CHECHEN CHECHEN

### ARTICLE LXII.

Gratien ordonne que les eglises des Donatistes seront rendues à l'Eglise; fait chasser Claudien leur Evesque à Rome.

## L'AN DE JESUS CHRIST 378.

LAVIEN estoit Vicaire d'Afrique en 377, ["ou 378, ] selon Cod. Th.chr. p. V. Gratien le Code; [& cela s'accorde avec Ammien , ] qui dit qu'il 97. l'estoit vers le commencement de Gratien. bS. Augustin témoi- 382, gne que ce Vicaire estoit Donatiste; & quoique selon le devoir LAugep. 164. p. de sa charge il condannast à mort ceux qui se trouvoient le me-

riter, les Donatistes qui feignoient avoir tant d'horreur du sang, ne laissoient pas de communiquer avec luy. [Gratien ne connoissoit pas sans doute sa religion lorsqu'il le

fit Vicaire, ni lorsqu'il luy adressa ] 'une loy tres severe contre Cod. Th 16 t.5. les Donatiftes. Car aprés y avoir condanné l'erreur de ceux qui 1,1-p.194meprisant les ordonnances des Apostres, ne purifient pas, mais fouillent fous pretexte d'un second battefine, ceux qui ont déja receu les sacremens du nom de J. C, il ordonne à Flavien de les reprimer par son autorité, & de rendre à l'Eglise Catholique les bafiliques qu'ils retiennent contre [ l'honneur de la foy. [ Il fit apparemment cette loy à la priere des Catholiques,] 'puisque Aug.lit.P.l.2.c. Petilien leur reprochoit de s'estre plaints aux Rois de la terre 58.P. 109.2.b. que les Donatistes retenoient les eglises qui leur appartenoient :

ce que S. Augustin ' avoue assez clairement. [Gratien n'exprime pas quelles basiliques il veut qu'on rende.] Baronius & Rivius l'entendent de celles qu'ils pouvoient avoir v.R.p.232 Bar. usurpées du temps de la guerre de Firme. Neanmoins S. Augustin 277. 66. témoigne que les loix qu'on produisoit contre eux, les obligeoient 1.c.11.p. 10 2 c. à rendre non seulement les basiliques qui avoient esté aux Catholiques, mais aussi celles qu'ils avoient basties depuis leur schisme. Godefroy croit auffi que Gratien les privoit des eglises qui leur Cod. The, e.p. pouvoient rester; leur appliquant ainsi la désense que ce Prince d'alta-115. à souvent faite en general à tous les heretiques devant & aprés cette loy, de tenir aucune assemblée. Et veritablement Gratien femble supposer qu'il ne leur devoit plus rester d'eglises. ] Car il p. 194. ajoute qu'il y en avoit qui estant chassez des eglises, s'assembloient secrettement dans les grandes maisons [ à la ville] "& à la

1. Cum ergo dicimus quoà nostra teneatis &c. Hill. Eccl. Tom. VI.

fundorum

83.

٤4.

se seront assemblez, soient confisquez;asin que s'ils aiment trop leur erreur pour la quitter, ils se contentent de la garder pour eux fans la communiquer à d'autres. Il témoigne avoir deja ordonné la mesme chose dans un rescrit adressé à Nitence, 'que P.195-2.

nous n'avons point. Ful,F,n,p,283. 'Le P.Chifflet croit que les Donatiftes ayant efté contraints par cette loy, de ceder aux Catholiques la grande eglise de

Carthage où estoit le corps de S." Perpetue, ce fut ce qui la fit Conc, t. 2, p. appeller' Perpetue la Restituée, comme elle est nommée dans un Perpetua 1159. 2, Concile, a ou simplement la Restituée, comme elle l'est dans 4 P.1167.b. d'autres. Baronius s'arreste pour le fond à ce sentiment plus Bar.397. \$ 54.

qu'aux autres raisons qu'on rend du nom de cette eglise, [quoi-Evod Lt. e.z.p. qu'il ne l'applique pas à la loy de Gratien. ] 'On voit en effet 614.1.b.c. qu'une eglife du diocefe d'Uzale ayant esté usurpée par les Donatistes, & puis rendue aux Catholiques, fut appellée pour

ce sujet l'eglise Restituée. Cod.Th.t.&p. 'Cette loy de Gratien contre les Donatistes est datée du 17

194. octobre 3775 maiselle pourroit bien estre de l'année suivante.] V. Gratien Aug.in Par.Li. 'La douceur Chrétienne [ des Catholiques d'Afrique , ou des note 12. c. 13. P.11.1.b. Empereurs, ] fit qu'elle ne fut pas executée avec beaucoup de

rigueur; & les Donatiftes confervoient encore [ en l'an 400, ] non seylement les eglises qu'ils avoient basties dans le schisme, mais mesme quelques unes de celles qui avoient appartenu dés le commencement aux Catholiques.

Cod. Th, fir. p. ["Ce fut, comme nous croyons, en l'an 378,] 'qu'un grand V.Damafe nombre d'Evesques d'Italie s'estant assemblez à Rome, representerent à l'Empereur Gratien, entre les autres scandales qui les affligeoient, qu'un nommé Restitute en Afrique ayant receu de luy ordre de répondre devant les Evesques [de la province, ]

au lieu d'obeir, avoit assemblé une troupe de gents cruels & infolens, pour eviter le jugement. [ Ce Restitute estoit apparemment quelque Evefque Donatiste; & ceux dont il s'appuyoit, pouvoient bien estre les Circoncellions.1

On voit par la mesme lettre, que Gratien avoit ordonné de p. 82. 93 chasser d'Afrique, ou au moins de Rome, ceux qui rebattizoient . 'Neanmoins au lieu de fortir de Rome, ils y avoient fait venir P. 93-Claudien que les Donatistes avoient ordonné & envoyé à Rome p. 84. Opt.1.3.p.49.2. comme Éverque, 'pour fucceder à Lucien, '& troubler le repos 6 Cod.Th.ur.p. de cette ville.II s'acquitoit donc de fa commission en preschant

que tous les Evesques[Catholiques]& d'alors & du temps passé,

L'an de J.C.

LES DONATISTES.

n'avoient point receu les facremens, ou pour parler selon ses termes, qu'ils estoient tous des payens: Et selon cette fausse per doctrine, il travailloit ou à profaner par un battesme illegitime ceux qui n'avoient point encore receu les saints Mysteres, ou à corrompre par un crime beaucoup plus grand ceux qui les avoient déja receus, en les battizant une seconde sois.

'L'Empereur au lieu de le punir comme il meritoir, s'elloit p.\$4.93 contenté de le condanner à retourner en son pays d'Afrique.

'Mais sans se soucier de l'autorité de la justice, & 'quoiqu'on l'eust p. \$4.

souprillus.' Mais sans se soucier de l'autorité de la justice, & 'quoiqu'on l'eust p. \$4.

souvent mis en prison pour l'obliger de s'en aller, il demeuroit toujours à Rome, & ne craignoit pas messen de gagner les pauvres en leur donnant de l'argent, & de les rebattizer après les avoir ainsi achetez.'Le Concile de Rome en sit donc ses plaintes p. \$3.54.4 à Gratien, 'qui dans un rescrit adresse sur cela à Aquilin Vicaire p. 94.

[de Rome, lluy ordonne absolument de bannir ce Claudien à cent milles loin de la ville.

# A R T I C L E LXIII.

Des Genetble Evesque de Carthage, & de son Concile; des Evesques qui y estoient : Des quatre premiers Canons.

## L'AN DE JESUS CHRIST 390.

Es Evelques Catholiques estoient si eloignez d'abuser du credit qu'ils avoient auprés des Empereurs Catholiques, qu'ils retenoient mesme quelques ois leur zele. J'C'est ce que nous Augep.163.p. trouvons d'un Evelque nommé Genethle, qu'on dit avoir arresté avoir empesché l'esse contre les Donatistes, & en avoir empesché l'esse ce qui faisoit que les Donatistes témoignoient beaucoup d'estime pour luy, & luy donnoient de grands eloges, qui neanmoins ne les empeschoient pas d'avouer que s'il eust voulu se ranger de leur parti, ils l'eussent teattizé, & traité comme un payen & un infidele.

Ce Genethle capable d'arrefter une constitution imperiale, ]
'& dont S. Augustin parle avec respecten l'appellant de bienheu.

b. reuse memoire, 'est selon toutes les apparences, ce S. Genethle, Fal. F. 5 sin. p. fous qui Ferrand met un Conoile de Carthage, '& qui par conse
quent estoit Evesque de cette premiere ville d'Afrique, c'est à 404.

dire ce S. Genethle Evesque qui est marqué le 7 de may dans le

ealendrier de l'Eglise de Carthage [Il est certain par les Canons

que Ferrand cite de ce Concile sous Genethle, que c'est celui

p. 1170.d.e.

que nous appellons le second Concile de Carthage, & qu'ainsi ] 350. Conc. 12. P.1159. 'Genedius qui y preside selon le texte ordinaire, comme Evesque

de Carthage, [est le mesme que Genethlius.]

'Ce Concile fut affemble suivant la resolution d'un autre Concile tenu fous le mesme Evesque, [dont les actes se sont perdus : & nous n'en favons rien autre chose, sinon ] qu'il sut tenu

"dans le palais, [ce qui ne se rencontre dans aucun des Conciles 1, Pratrie de Carthage que nous avons; } 'Qu'on y avoit ordonné que le PII fo.z. Chresme, la reconciliation des penitens, & la consecration des

vierges,ne se seroient point par les Prestres, 'Qu'on y avoit aussi traité de la continence & de la chasteté des Ecclesiastiques, &c. qu'on y avoit ordonné que ceux qui servent aux divins sacremens, c'est à dire les Evesques, les Prestres, & les Diacres , garderoient une continence entiere, pour pouvoir obtenir ce qu'ils demandent à Dieu, & suivre ce que les Apostres ont enseigné, & ce que l'antiquité a observé. [ Cette ordonnance qui fut confirmée dans divers Conciles suivans, se fit peut-estre à l'occasion de la lettre du Pape Sirice à Himere de Tarragone, donnée le 11 de V. sirice. fevrier 385.7 'CeConcile ayant done refolu qu'on en affembleroit un fecond,

Genethle y appella par ses lettres les Evesques des diverses provinces d'Afrique.) Ils se trouverent à Carthage, à l'exception de quelques uns qui devoient y venir aussi; & s'assemblerent le 19 de may dans la bafilique appellée "la Perpetue Restituée, s\*non en l'an 425 comme quelque uns le tirent des fautes de l'edition V 6.62. commune, Jmais sous le Consulat de l'Empereur Valentinien & \*Norz 35.

Ful. F.p. 361. 36z.

de Neotere, c'est à dire en l'an 390: [Le nombre des Evesques n'est pas marqué.] Il n'y a que les Conc p. 21 59.b. deux Victors"d'Abder ou Abzir,& de Pupput ou de Puppiane, Note 34 nommez au commencement . f Ils estoient tous deux de la pro-

vince Proconfulaire. ] 'Le premier parle dans l'onzieme Canon; F-1162 C+ Fructueux estoit Evesque d'Abzir en l'an 417 [au lieu de luy.] P.1 182 G p.1055,d. 'L'autre affifta en 397 au troisieme Concile de Carthage avec le titre de Vieillard [ ou de Doyen ; d'où nous apprenons qu'encore que l'Evefque de Carthage fust toujours le chef de cette province, on ne laiffoit pas d'y rendre quelque honneur à l'Ancien. Mais on ne voit pasquelle jurifdiction il y pouvoit avoir; au lieu que dans les autres provinces d'Afrique, l'Ancien avoir

tous les droits de metropolitain. J'Epigone en demandant un P.117 S.c,d. reglement au Concile de 397, au nom de Victor, dit qu'il estoit non seulement le frere & le collegue des autres Evesques, & un

LES DONATISTES.

300. \*landabilis. frere\*qui leur faisoit honneur, mais qu'il en estoit encore le pere par son âge, & par l'antiquité de sa promotion Pannone estoit P.1386.2.

Evesque de Pupput en l'an 411.

'Epigone qui affista au Concile de l'an 397, [ est sans doute p.1173.c. celui mesme j'qui parle plusieurs sois dans celui de 390. Il estoit P.1828.d|1830.b. Evesque de Bulle-royale'ville de la Proconsulaire, où il y avoit app.p.217|Vist. encore une autre Bulle. L'Itineraire d'Antonin parle de la roya-

le. Dominique en estoit Evesque en 411! Nous trouvons encore Conet. 2. 19,11601 Note 35. dans le Concile de 390, Felix de Selemsel [ "ou Senemsal, qu'on c. c.c.

croit estre une ville de la Proconsulaire, divisée depuis en deux mais ne faisant toujours qu'une seule Eglise.] 'Les Donatistes se p.1408,b,c. vantoient en 411 qu'ils y estoient seuls. Il y avoit neanmoins un

intervenit . Prestre Catholique "en attendant que l'on y ordonnast un Evesque. Numide : de Massyle ou Maxule colonie Romaine dans la parago el Hoist

Pronconsulaire, assista aussi au Concile de l'an 390.º On croit que geo.p.36. Vand c'est le mesme Numide qui avoit assisté en l'an 381 au Concile ANOr, in Garp. d'Aquilée comme deputé de l'Afrique; b qui parle comme un 3 Everque ancien & confiderable dans le troisieme Concile de Conc p. 175 c. Carthage en 397, & dans celui de 403, e qui figna le quatrieme p. 1104.d. pour la Conference en l'an 41 1, d & le fecond dans le Concile de P.1376.b.

Carthage en l'an 416 contre les Pelagiens.

'Ces Evesques & les autres qui ne sont point nommez, s'estant p.1159.2 b. donc assemblez pour la foy & pour l'utilité de l'Eglise, Genethle dit qu'il falloit premierement faire profession de la foy Catholique, & aprés cela regler les affaires particulieres & l'ordre ecclesiastique par un consentement commun, principalement, dit-il, pour fortifier l'esprit des Evesques nouvellement ordonnez, dans l'esperance que ceux qui y estoient absens de corps y feroient presens d'esprit, s' & approuveroient tout ce qui auroit esté fait. Tout le Concile protesta sur cela de tenir l'unité de la Trinité, selon la foy qu'ils avoient receuë des Apostres. Dans p.1049 de la Collection Africaine greque & latine, dont ce Canon fait le second article, la proposition en est attribuée à tout le Concile, & la profession est faite par les nouveaux Evelques.

'On confirma ensuite à la requisition d'Epigone, l'ordonnance p. 1159.d. du Concile precedent touchant la continence des ministres de l'autel : Et on renouvella de mesme ce qui y avoit esté reglé p.1160,2,b.

Que les Prestres ne feroient point le Chresme, ne consacreroient in publica point les vierges, & ne reconcilieroient personne "solennelle-

r.'Au lieu de Portunat nommé sans siege dans le troisieme Canon l'edition de Chifflet à Nu- Ful.F.p.363mide Maxule.

ment. 'Ces deux Canons fent le 3,4, & 6,6 de la Collection.' Le 390; aputabli 153 quatrierne Canon, qui est le settierne de la Collection, ajoute au troisieme sur la requisition de Genethle, comme une regle importante & necessaire, que si un malade demande la reconciliation en l'absence de l'Évesque, un Prestre le peut reconcilier aprés avoir consulté l'Evesque [par lettres, ] & en avoir receu ordre de luy.

## DESIGNATION OF THE TRACE SEASON OF COMPANY AND THE

### Suite des Canons du Concile de Genetble.

LXIV

ARTICLE

E cinquieme Canon du fecond Concile de Carthage, ordenne que l'on mettra des Evesques dans les lieux qui ont accoutumé d'en avoir, & non dans les autres; fi ce n'est que le nombre des Fideles estant beaucoup augmenté en quelque 1.6.p. 1228.c.d. lieu, l'Evesque diocesain consente qu'on y en établisse un. 'C'est ce cinquieme titre du second Concile d'Afrique, qui est cité dans Ful, F. a.p. 183. le quatrieme Canon du XII. Concile de Tolede en 68 r. 'Le P. Chifflet croit que c'est aussi celui que Ferrand dans son article 13, appelle le cinquieme titre du Concile de Carthage tenu dans

la bafilique; parceque les autres Conciles de Carthage ont efté tenus "dans la facriftie de la Perpetue, & non pas dans la bafilique in facrarie, mesme comme celui-ci. 'Le fixieme Canon cité par l'article 194 de Ferrand, ] & qui

1053, b|1160 e. fait le huittierne de la Collection, défend d'admettre un homme coupable de crimes à accuser les Évesques, & "toutes les personnes maieres

âgées. Le settieme qui est abregé dans le neuvieme de la Collection,& P. 1053. ch 161.

qui est demandé par Felix, par Epigone, & par Genethle mesme, défend à tout Ecclesiastique, & mesme aux Evesques, de recevoir à la communion un homme excommunié par son Evesque, sous peine de tomber dans la melme peine, quand melme l'excommunié voudroit s'aller plaindre à l'Empereur ou aux magistrats.

'Le huttieme, fait à la requisition de Felix & de Genethle, r.1161,d,c. [selon le Pere Chifflet, Jordonne que si un Prestre separé de la communion par fon Evefque, au lieu de se plaindre aux Evesques voifins, entreprend d'offrir le facrifice & de tenir des affemblées schismatiques, il sera degradé, anathematizé, & mesme chassé

> 1. On y a mis les noms d'Aurele, de Fauftin & de Fortunat, au lieu d'Epigone & de Numide marquez dans les manuferits du P. Chifflet .

L'an de J.C.

390.

LES DONATISTES.

bien loin de la ville & du lieu où il demeuroit. Ce Canon que le Fus F. p. 364: P.Chifflet croit estre cité par le 101.º de Ferrand, fait le dixieme Conc.p.1053.

& l'onzieme de la Collection.

'Le neuvierne, qui paroist aussi cité par Ferrand, & qu'on Ful.F.4 90.P.11. remarque avoir esté allegué dans les Capitulaires de Charle. \* Perarepa-magne, contient la plainte que fait Numide de Maxule, de Conceptible. ce que les Prettres ou ignorans ou temeraires celebroient "les

agenda. Mysteres en beaucoup de maisons sans en demander la permission à l'Evesque; en quoy ils violoient ouvertement la regle de la discipline: Et le Concile declare que tout Prestre qui offre en quelque lieu que ce soit sans le sceu de son Evesque, agit contre

fon honneur, [& merite d'en estre privé.]

'Le dixieme, renouvelle touchant le jugement des Clercs, ce bely 17, b.c. qui avoit esté déja ordonné par les anciens decrets, comme le 11.º Canon du Concile de Carthage sous Gratus, ordonnant que les Evelques accusez seront jugez par douze autres, si l'on ne peut en assembler un plus grand nombre; les Prestres par six Evesques, & les Diacres par trois, avec leur Evesque diocesain 'com- pues el 180c pris dans le nombre des six & des trois, comme on le voit par les Conciles suivans Ferrand cite deux sois ce Canon dans le 55.º & le 96.º des siens.] Il fait le douzieme & le commencement du p.1056.2b. treizieme dans la Collection.

'L'onzieme recommande aux Evesques de demeurer dans les bornes de leurs Eglises, sans usurper ce qui appartient à leurs confreres.'Il est cité par Ferrand qui en fait le neuvierne Canon, p.1162.c.d. [ s'il n'y a faute, auffi-bien ] 'qu'en ce qu'il cite pour le dixieme Ful F./ 24. celui que nous contons le douzieme, b & qui ordonne que des f 4lNor.h.P.l.r. Evesques, en quelque nombre qu'ils soient, ne pourront ordon- 6 Conc.t. p. ner un Evesque, quoique demandé par le peuple, sans en avoir 1162.e. le pouvoir du Primat; & qu'avec ce pouvoir, trois le pourront ordonner en cas de necessité. Ce Canon est contenu dans le 13.º p.1056.b. de la Collection.

'Genethle conclut enfin le Concile en le faisant approuver & c|1163.2.b. figner par les Evesques, avec cette clause marquée dans le 13.º Canon de la Collection, Que quiconque manqueroit à executer ce qu'il avoit promis & signé, se separoit luy mesme de la compagnie de ses freres, & se privoit de l'honneur [de l'episcopat. Genethle qui presidoit à ce Concile, ne survéquit pas longtemps,& il paroitt que dés l'année suivante, ou en 392 au plustard,

1. Le texte porte à sex Presbyteris, & à tribus Diaconibus'Il faut visiblement à sex Presbyter, Ful.F.p.,289. à tribus Diacenus, comme on le lit dans un manuscrit de Reims.

LES DONATISTES. son siege estoit rempli par le grand Aurele, sous qui l'Afrique 390,392

T 60

Pold.c.7.

94,1.d,

L'ande J.C.

changea bien de face par les foins de cet illustre Prelat, & par les travaux de Saint Augustin qui fut fait Prestre d'Hippone en Numidie vers le commencement de 391, & Evesque du mesme Anal.t. 2. P. 404. lieu en 395. Nous avons vu Jque l'Eglife de Carthage "honoroit V. la note S. Genethle le 7 de may.

#### ALEDATARES AD AD ADADADADADADADA ARTICLE XLV.

Primien succede à Parmenien; excommunie le Diacre Maximien L'AN DE JESUS CHRIST 302.

Es Donatistes changerent d'Evesque à Carthage à peu Aug.pf. 16.1, p. pres en mesme temps que les Catholiques.] 'Car Primien 110.Lb.c. n'estoir Evesque que depuis peu, lorsqu'il sut condanné par une partie des Evefques de sa communion [en 392 ou 393, comme in Par. 1,3 c,23. nous le montrerons "en fon lieu.] 'S. Augustin le sait assez claire- V. la note p.26-1.2 28.1, b. ment successeur de Parmenien, ce qui est suivi par Baronius & ,36. 4 v:R.p.233 par Rivius: [Et l'on ne voit personne qu'on puisse mettre entre Bar.394.5 17. les deux.

Parmenien avoit ramené les Donatisses en Afrique sous Julien, comme nous avons dit'ci-deffus: & fa fecte avoit toujours efte V.1 57. tres-puissante sous sonepiscopat,] 'en sorte qu'elle saisoit la plus nombreuse partie des Chrétiens d'Afrique. [ Primien au contraire ne fut Evelque julques à l'an 41 1 au moins, que pour voir Aug.in Cre.la. la decadence de son parti,] qui diminuoit tous les jours, [& qui

[Il trouva le parti des Donatistes divise "en divers schismes ] V. 561.

c. 5, p. 162.2.0. tomba enfin entierement par les mauvais fuccés qu'ils eurent en lit.P.L.t.e.12 P. l'an 411 à la Conference de Carthage. J On tenoit que Pretextat d'Affur & Felicien de Musti, que nous verrons bien-tost entre les adverfaires de Primien, avoient affisté à son ordination.

hapt.lac 11.p. 'Et comme on avoit horreur de tant de division, b Primien admit 43.1.6. apf.36.p.120.2 à fa communion ceux qu'on appelloit Claudianistes. Mais on luy reprocha que quelques anciens témoignant ne pas approuver cette réunion, il les avoit fait battre dans l'eglife. [ Je ne sçay fi les Claudianistes sont ] 'des infames que divers Donatistes accu- inception 1.d|2.c. foient Primien d'avoir uni à leur communion fainte, contre la loy & les decrets de tous les Evesques, malgré la resistance de la plus grande partie du peuple, & au mepris des plus anciens &

des plus considerables, qui luy avoient écrit pour le presser de corriger luy mesme la faute qu'il avoit faite, sans en pouvoir rien obtenir. On LES DONATISTES

On l'accufa encore d'avoir donné des fuccesses à des sa. Evelques vivanç d'avoir fair jette le Prethe Fortunat dans un c. cloaque, parcequ'il avoir donné le battesse à des personnes malades, d'avoir retus l'accumination à un aurer Perstre nommé Demetre, pour l'obliger à desheriter son sis. Mais ce qui eut de parterire pour ganche sites, sur le parterire le servit par de conforde les Donatites, en leur lastinat consesser par la condonnation de Maximien la conduite des premiers auteurs des Donatistes : la persecution qu'il si à Prinien sit une image de celle que Cecisien avoir autressis soustieres, comme S. Augustin le represente en divers endroiss site ce que les Donatistes sirent pour ramener ceux qui s'estloint feparae d'eux avec luy, ruina sous les pretexes qu'ils

'On disoit que ce Maximien estoit parent de Donat Alestoit \*P.162.P.181.2 c Diacre de Carthage fous Primien . [ On ne marque point d'où apf 36 p. 19 1 b] vint leur division, Imais seulement qu'il offensa Primien son Passantelepase. Evesque ou par son orgueil selon les uns, ou par la pureté de sa P.S., 2.8. vie selon les autres. Les Maximianistes disoient que Primien ps. 36. p. 110.2.c. voulut le chasser de l'Eglise avec trois autres Diacres nommez Rogatien, Donat, & Salgame, qui estoient tous des hommes excellens & reconnus pour avoir un merite extraordinaire; qu'il voulut engager les Prestres de Carthage à conspirer avec luy pour executer sa méchante volonté, mais qu'ils le refuserent en ne luy répondant que par leur filence ; 'qu'il ne laissa pas d. neanmoins d'accomplir le crime qu'il meditoit, & qu'il prononça sa sentence contre Maximien, sans sujet, sans accusateur, fanstémoin, contre un homme que tout le monde, disent-ils, favoit estre innocent, qui estoit alors absent, & actuellement au lit [ malade . ]

prenoient pour demeurer se parez de l'unité de l'Eglise . ]

ARTICLE XLL

Primien est condanné par deux Conciles , & Maximien or donné Evesque de Carthage .

L'AN DE JESUS CHRIST 395.

[Dequelque maniere que Maximien ait esté jugé , ] 'qu'il Aug. in Em.p. fust ou innocent ou coupable , il est certain qu'il fut \*\*5\*\*\*.c. excommunié par Primien Maisil se trouvoit soutenu par une ep-se p-se se. His. Ed. Tom.VI. X

certaine femme, comme Majorin par Lucille. Ce fut par son 393-. moyen qu'il se soûtint contre Primien qu'il se separa de sa communion, & qu'il fit mesme assembler des Evesques qui le conpf. 36, p. 110.2, dannerent, f Il gaona donc pour cela l'quelques anciens de leur Eglise de Carthage, qui écrivirent aux Evesques, & leur en-

d| 120,1,d, voyerent des deputez pour les prier de venir promtement à Carthage, afin de purger l'honneur de leur Eglise, & examiner

in Em.Pastat, avec foin une affaire fi importante. 'Maximien fut luy mefine trouver les plus proches; & par les plaintes qu'il leur fit contre

Primien, il le leur rendit odieux. 'Ils vinrent donc à Carthage en assez grand nombre, c'est à d|pf 36.p.110.

parlons.]

dire au nombre de 43 Evesques, comme on le voit en divers a inCre.1.4,c.6, endroits de S.Augustin . Primien ne voulut jamais les voir ; & 7.p.199.2.b d il trouva fort mauvais que le Prestre Demetre en eust logé pf. 36. p. 10. 2. quelques uns chez luy . Il fouleva contre eux une multitude de gents de neant, & obtint mesme [des magistrats] quelques fergents qu'il mit à la porte des eglifes, pour empefcher les Evelques d'y entrer & d'y celebrer les mysteres. 'On ajoute qu'il envoyaune multitude [ de feditieux ] renverfer les maifons des Chrétiens du parti de Maximien, Jqu'il fit affieger les Evesques & les Ecclesiastiques, qu'il leur sit jetter des pierres par ses gents, & qu'il s'empara de beaucoup de lieux, premierement par violence, & puis par l'autorité des juges seculiers; [ ce qui n'arriva affez probablement qu'aprés le Concile dont nous

S. Augustin dit toujours que ce Concile se tint à Carthage. 58.p.199.2.b.d Les Evefques y vouloient examiner l'affaire en la presence de 212.1.b|in Em. Primien; & pour agir avec plus de moderation, plus de prepl. 16.p. 119.2 caution, & plus de foin, ils luy envoyerent des deputez jusques à deux & trois fois, pour le prier de venir a leur assemblée, ou f in Cre. c.z.p. de leur permettre de l'aller trouver. 1 Mais il refusa l'un & s Pf. 36. p. 120. l'autre, & ne voulut point se soumettre à comparoistre devant le Concile.k il pouvoit avoir raison en cela, y ayant assez d'autres b in Gre.c.7. idpf36p.192 Donatiftes devant qui il pouvoit se justifier, si son refus venoit d|120.2.2. non des reproches de sa conscience, mais de ce qu'il voyoit les # p 1 19,1,2. autres agir par passion, & plutost en ennemis qu'en juges, quoi-

qu'on n'ait jamais eu de preuve qu'ils eussent esté corrompus [par argent, ]comme on en avoit que ceux qui avoient condanné Cecilien l'avoient esté par Lucille. [ Mais Primien ne se contenta pas de ne vouloir pas compap.1202 elinGre. roittre . ]'Il maltraita mesme les deputez du Concile , & les

P.199.200.

200,1.d.

e c. d 2,b,c.

163

6 c.g.p.200 2 c.

rejetta avec injure : De forte que les Evesques se trouverent : in Gre p.200.1.
disent ils, dans la necessité de pourvoir à la fureté de l'Eglise Et 2neanmoins n'osant pas encore se precipiter à rendre un dernier

predamna-

jugement, ils se contenierent d'une espece de prejugé, '&'d'un e.6.7.p.199.2.b. commencement de consiannation, le condannant de telle sorte, e 'qu'ils luy laissoient neammoins la l'berté, s'il croyoit sa cause p.290.1.2. assize assize bonne, de comparositre & de se justifier devant un Concile plus considerable qui se devoit tenir quelque temps aprés. 'On e.6.p.199.2.b. sit un acte de l'arresté de ce premier Concile; '& l'on y voyoit e.9.p.200.2.c. qu'une des causes pour lesquelles on vouloit condanner Primien, estoit sa réunion avec les Claudianistes.

'Le Concile auquel celui de Carthage remettoit le jugement c.6.5\$-p.199.2. définitif de la cause de Primien, est celui qu'ils tinrent à Cebarfuse 'ou Cabarsuste ville de la Byzacene, dans lequel il se trouva Hosse, e.p., 23.
100 Evesques, ou plus encore: Il y en a plus de soixante nommez d'Auguste de S. Augustin. Victorin de Minaciane [ dont je Cecl. 3.0.134.0.

De trouve point la province la vest de la reste des autres Drimien p.183. 2bl 188, 200.

ne trouve point la province,] y est à la teste des autres d'Primien [1.181.4.b] § 82.

ne se presenta point à cette assemblée non plus qu'à l'autre: Et 200.1.d] e 25.

les cent Evesques persuadez par Maximien que les grands crimes p 336.1.4.4.

qu'on luy avoit objectez, estoient veritables, se crurent obligez p 159.1.4.6.

de le condanner sans luy donner plus aucun delai. s'Ainsi ils est 360.8.

prajudicium confirmerent leur premier jugement par un second decret, dans d'in Crec.7.p.

confirmerent'leur premier jugement par un fecond decret, dans d'in Gree, 7, p. lequel ils condannerent absolument Primien, hen partie à cause 200, 1, 2, de ce qu'il avoit admis les Claudianisses à sa communion; <sup>1</sup>/<sub>2</sub> luy <sup>4</sup>, 1, 2, 40, p. 182, ofterent l'episcopat. <sup>1</sup>Cela se fit le premier jour de juillet selon f. 1, 2, 6, p. 200. l'edition de Louvain, <sup>1</sup>/<sub>2</sub> ou le 24 de juin selon les autres. C'estoit, <sup>1,2</sup>/<sub>2</sub> comme nous croyons, en l'an 393. Au moins ce ne sauroit estre <sup>5</sup>/<sub>2</sub> e <sup>4</sup>/<sub>2</sub> (6, 6, p. 1992).

plustard.

"Ils écrivirent ensuite une lettre dont il nous reste une granda ".h. 2.13. p. 18-2.15. partie dans un sermon où S. Augustin la fit lire devant le peuple \* ps. 15 2. p. 12. p. 16 Carthage, ] "comme un monument avantageux à l'Eglise, & 18-p. 15 2. p. 12. tres propre à faire ouvrir les yeux aux Donatistes. "Ils l'adresse. "B. p. 21. p. 21

Хij

comme un homme condanné; & que tous les Ecclefiastiques qui 393+ aprés fa condannation faite le 24 de juin, sou huit jours aprés, 1 ne l'abandonneroient pas dans le 25 de decembre fuivant, ne pourront rentrer dans l'Eglife que par la penitence, non plus que les laïques qui ne se separeront pas de luy avant Pasque de l'année d'aprés.

in Cre Lac. 12 P. 132.2.b.

Aprés que les cent Evesques [du Concile de Cabarsusse] eurent ofté à Primien l'episcopat, ils mirent en sa place Maximien, [non en l'ordonnant dans cette affemblée, mais en decernant h.60 p 13 r.a.b. qu'il seroit ordonné Evesque de Carthage. J'Car S. Augustin dit Min P. I. c. 10. en mesme temps qu'il fut ordonné par environ cent Evesques, & p.99-talep 255. p.354.2al 357. qu'il n'y en eut que douze prefensa son ordination. all dit en un autre endroit, que tous les Evesques qui avoient condanné Pria in Crc.l.3.c. mien, ne pouvant pas se trouver à l'ordination de son successeur, 32.p.190.2 d. &"n'y estant point obligez par la coutume,il y en eut douze qui non debue-

6 p.191.1.b.

40,66.

#[6,21,53,5,84] y affifierent, & qui l'ordonnerencen luy impofant les mains en presence de quelques Ecclesiastiques de Carthage . bNous avons les noms de ces douze Everques, à la tefte desquels on met Victorien de Carcabie dans la Byzacene, comme on l'apprend de la Notice d'Afrique. Mais la fuite de l'histoire oblige de remarquer encore davantage] entre ces douze, Pretextat d'Affur . Salvie de Membrese, & Felicien de Musti. On met Assur & Holft georges. Membrefe dans la Proconfulaire, & Musti dans la Numidie, ce qui paroift difficile à croire de la derniere J'quoique fondé fur la Augunite, p. Notice d'Afrique. 'Car on renferme le parti des Maximianistes 1422 bl ep.48. dans la Proconfulaire, la Byzacene, & la Tripolitaine: [& on in Cre I,3.c.36, vetra] que Felicien fut poursuivi devant le Proconsulsa Carthage. I 'Auffi l'on voit qu'il y avoit deux Musti l'une en Numidie,

l'autre dans la Proconfulaire : Et le Cardinal Noris soûtient que

c'est de celle-ci que Felicien estoit Evesque.

Viel. V.p. 6c. p.191,2.3.b. e Nor. in G p. 32 Vand.p.

ep. 165 p. 287. 12.7.91.1.d.

'Les Maximianistes s'estant ainsi ouvertement separez de Primierr, non seulement ils donnoient le battefine hors de sa communion, mais ils rebattizoient mesme ceux qu'il avoit déja pf. 16 p. 19 t.c. battizez: de forte qu'ils avoient fujet de pretendre qu'ils estoient plus veritables Donatistes que les autres, puisqu'ils observoient si exactement la conduite schismatique de leurs premiers chefs. inPar.La.c. 1 p. 'Mais on ne voit pas qu'ils aient jamais ni tué, ni blessé personne. remedia.Plas ni fait les moindres violences de celles qu'on reproche aux Circoncellions des Donatistes; de qui neanmoins n'estoit dans la Sinaigne. concernois des sociales de leur foiblesse, & non de leur moderation.

L'an de J.C. 394• 165

# ARTICLE LXVII.

Primien se fait declarer innocent par le grandConcile de Bagai:

Les Maximianistes y sont condannez.

L'AN DE JESUS CHRIST 394.

Uniques efforts que fifient les Maximianilles, Primien Auginolata, demeura toujours affis dans la chaire où il ayot ellé «Passonal établi par fion odination : L'âlemblée de fon peuple ne l'abandoran point, & la plus grande partie de Evetques ne fe fepara point de la communion. On ne voit point quil alt interpette passonal que un appel des deux jugemens renducoure luy. Il fecotenta #154-114, aucun appel des deux jugemens renducoure luy. Il fecotenta #154-114, aucun appel des deux jugemens renducoure luy. Il fecotenta #154-114, aucun appel des deux jugemens renducoure luy. Il fecotenta #154-114, aucun appel des deux jugemens renducoure luy il fecotent per l'avent les prestates de cette province, de les fabilit pour Paria. Ges juges, fans que les Maximianilles les euffent demandez, ni en fuffent coments avec luy, au lieu que les juges qui avoient abfous Cecilien avoient ellé chofis de demandez par les Donatifles mefines.

V.1.46. [On prit pour les affembler la ville de Vagai ou Bagai "en Numidie.] Les Donatifles s'y affemblerent de toutes les pro la Parl.L.c.; vinces d'Afrique, s'a unombre de 310 Evréques, [comme Saint § 18.1.4.6.6]. Augustin le repete en beaucoup d'endroits, § c'est à dire qu'il s'y trouverent tous, ou presque tous, [ à l'exception des cerc qui s'in Col.L.c. s'y trouverent tous, ou presque tous, [ à l'exception des cerc qui s'in Col.L.c. s'un vient qu'ils s'attribuent le titre de d'explandat.

Concile universel.

Concile universe.

\*\*Le Concile s'allémbla le 24 d'avril en 394 \*Les Maximianifles \*\*.pp.802-14/1.

\*\*Le Concile s'allémbla le 24 d'avril en 394 \*Les Maximianifles \*\*.pp.802-14/1.

\*\*n'y et loient point prefens; '&c on ne lit pas metine qu'on leur ai \*\*.po.802-14/1.

\*\*po.802-14/1.

\*\*po.802-14/1.

\*\*n'y et loient p'à plaider fa causé & le purger : Non faulement p'aposte.

\*\*po.802-14/1.

\*\*po.8

c.6.p.299.2.c rf. 36 p.121.2. blep.204.p. 317.

'Mais ce qui fut encore assez étrange, & digne de l'equité du 394. Concile de Bagai, dit S. Augustin, c'est que Primien mesme y tint le rang non d'accusé, mais de juge. Il y fut assis avec les autres comme un prelat sans reproche. Il y condanna ceux qui l'avoient condanné; il y prononça contre Maximien & ses ordinateurs; & donna aux autres du delai pour choisir s'ils vouloient

in Cre. 1.4 c. 10. rentrer en sa communion. Il n'est nommé que le second dans la p 201.1.2. fentence, aprés un Gamale qui estoit sans doute le Primat des Colla, \$14.257. Donatistes de Numidie; 'de mesme que dans la Conference il

n'est mis qu'aprés Janvier ou Januarien Evesque des Cases [ Ce Aug.in Cre. p. Janvier est apparemment ] 'celui qui est nommé le cinquieme \* p.B. 490.d.g. dans le Concile de Bagai, \* où quelques manuscrits le nomment

aussi Januarien . [ Leur grand ] Ponce y est le troisieme .

La conclusion de cette grande assemblée sut donc de con-C.4. P.198.199. danner non seulement Maximien, mais aussi les douze Evesques qui l'avoient ordonné, & qui y sont nommez, & les Ecclesiasti-1.3.c. 53 p.191.2 quesde Carthage qui avoient assisté à son ordination, 'sans leur donner aucun delai pour se corriger, & abandonner le schisme.

6.54 P.191.1.c. Pour les autres qui estoient bien dans le schisme de Maximien . dil.4.c.4. P. 199. & qui avoient mesme condanné Primien, mais qui n'avoient pas esté presens à l'ordination de Maximien, ils leur donnerent terme julqu'au 27 decembre fuivant, voulant que ceux qui revien-

droient dans ce temps là, fussent receus sans rien perdre de leur dignité & de leur rang, & que ceux qui differeroient davantage ne pussent de brenir de pardon, ni rentrer dans leur communion in Emp. 252. z. que par l'humiliation de la penitence. Il leur plut de dire que ces Evesques n'estoient point pollus par la souche sacrilege de Maximien, non que cela se pust accorder avec leurs principes; mais parceque jugeant à propos de les recevoir depeur de forti-

fier le schisme, ils vouloient diminuer leur faute.

[S.Augustin parle tres souvent de cette sentence du Concile de Bagai, & en raporte de grands passages, Idont Rivius a tasché v.R.p.242.243- de faire un corps de discours. On croyoit qu'elle avoit esté com-

252.2,c,d,

2 153.1.2.

Aug.in Em.p. posée par Emerite Evesque'd'Alger, & dont l'obstination devint de Cesarée depuis fort celebre; [ & les discours que cet Emerite fit dans la en Maurita-Conference de Carthage, reviennent assez au ilyle enslé &

PasaraliaGre, embarassé de cette piece qui n'est seconde J'qu'en declamations, 1.3.c. 53. P. 191. en grands mots, & en injures . b S. Augustin la traite quelquesois in EmlinGre. d'eloquente, [ foit pour menager un peu Emerite, soit parcequ'on 1.4.c.x.p.1981.b. appelle elequent tout cequi surprend & charme les esprits comin Cresty case muns, & ce que tout le monde ne sauroit pas uniter.]'A cause

P. 184.1.b.

L'an del C. ftrepat.

LES DONATISTES.

394. \* quid per- de cette eloquence \* de declamateur, elle estoit entre les mains & dans la bouche de toutes les personnes qui sont curieuses de

ces sortes de choses.

'Aussi lorsqu'on la lut dans le Concile pour la faire approuver, lit.P.l.s. c.ro.r. tous ces Evelques la receurent avec des acclamations qui mar- 91-1.a. quoient une joie extraordinaire; & ils en furent fi ravis, qu'au in Cre.L.4.c.2.p. lieu de dire chacun leur avis, ils aimerent mieux se contenter 1981.c. de parler tous ensemble dans cette piece qui leur paroissoit si excellente & si belle, & s'approprier tous ce que l'un deux avoit écrit. Mais ils eussent bien mieux fait de ne se pas laisser eblouir lie P.p.qu. 1.a. àl'eclat de ce discours pompeux, & de ne pas approuver une piece qui devoit un jour les couvrir de confusion. Car les Catholiques tirerent un tel avantage de cet acte, que les Donatistes ne pouvoient plusen entendre parler sans rougir & sans demeurer muets; 'n'y ayant plus que l'impudence, ou mesme que la in Cre.l.4.c.41. folie qui les en pust faire parler.

## \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* ARTICLE

Les Donatistes poursuivent les Maximianistes par les loix & la violence .

'Autorite' du Concile de Bagai fit que plusieurs Eves- Aug, in Par, I, t. ques abandonnerent Maximien, & se réunirent au corps c.4.p.8.1.b. de leur secte, 'où ceux qui rentrerent dans le terme marqué, in Gre.14.c.30. furent receus comme innocens felon le decret du Concile, p. 205 et c.d. comme les Donatistes mesmes en demeuroient d'accord. On ne rebattiza point ceux qu'ils avoient battizez estant unis à Maximien, quoique battizez hors de la communion des Donatistes; qui par consequent reconnoissoient que le battesme pouvoit estre valide hors de leur Eglise, c'est à dire qu'ils ruinoient l'un des principaux fondemens de leur schisine. 'D'autres in Par.p. 8. 1. b. Everques n'ayant pas voulu rentrer dans leur parti, 'fouffrirent in Cre.la.c.45 des perfecutions qui leur eussent donné un rang illustre entre 48. P. 209-1. a.b. les Martyrs, s'ils les eussent soussers pour la justice. Mais si 2.b.c. ces persecutions seur estoient inutiles, 'elles servoient beaucoup 1.3.c. 59.p. 192. à l'Église, pour montrer combien les Donatistes avoient tort de pretendre ettre justes parcequ'ils souffroient quelque chose, & que les Catholiques qui les poursuivoient estoient dans l'erreur.

Pour commencer par ce qui regarde Maximien mesme, ils le ep. 163, p. 283.4. poursuivirent tellement, qu'ils demolirent jusqu'aux fondemens dilit.P.L.1 c.18.

p.209.1.b.

1.c.d.

in Cre.1.4.e.46. une eglise qu'il tenoit [ dans Carthage , ] '& qu'ils appelloient pour ce sujet sa caverne. Ils taschoient de se purger de cette .3.c.59.P.192. violence en la rejettant sur le peuple. Ils disoient que ce n'estoit

point eux qui l'avoient fait faire, & qu'ils ne favoient pas qui c'estoit; quoiqu'il fust assez visible qu'ils en estoient effective

11g.1.a.b.

14.6.47, P.209 ment les auteurs, ou mesmes les executeurs. Mais ce que Primien 16.6.6/p. 36.2.P. ne pouvoit pas desavouer, c'est que luy qui se vantoit dans des actes publics de ne point redemander les choses mesmes qu'on luy avoit oftées, avoit neanmoins passé une procuration pour plaider au fujet d'une maison que Maximien soûtenoit luy appartenir, & que Primien vouloit avoir, comme ayant ce semble esté usurpée sur luy. Il disoit la vouloir faire servir aux exorcismes de l'Eglise, ou qu'elle y avoit servi auparavant. Maximien allegua la lettre [ du Concile de Cabarfusse ] contre Primien . Mais enfin Primien l'emporta par la faveur d'un juge nommé "Sacerdos: car cela paroissoit par les actes mesmes. S. Augustin Note 37. cite la procuration qu'il avoit passée pour cette affaire, comme l'ayant entre ses mains. [ Je ne trouve rien davantage pour la personne de Maximien, sinon qu'il vivoit ce semble encore en ep.162 P.281.c. 397 ou 398, lorsque S Augustinécrivoit l'epistre 162, ] 'où il dit de Maximien, On tient qu'il est parent de Donat. Il se suppose aussi encore vivant dans l'explication qu'il fait du pleaume 124 mais nous n'en favons pas l'année.

t, S p 599.2.d.

L'AN DE JESUS CHRIST 305.

p.109.1.2 pf. 57 p. 2 34 1 c|inEm p.252.2.alep. 171.255. p.296. 1.b 356.2,d.

Pour ce qui est des partisans de Maximien, le delai qu'on leur h.69, p.13, 1.bl avoit donné, estant expiré à la fin de l'an 394, ] les Donatistes bapulas 21.p. n'omirent rien de tout ce qu'ils purent faire par l'annual de l'an ser l'annual de l'an ser l'annual de l'annual n'omirent rien de tout ce qu'ils purent faire par l'autorité des magistrats, & par les persecutions les plus violentes, pour les in Cre La.c.47. faire rentrer dans leur parti, ou les chasser tous des Eglises qu'ils gouvernoient, & quelques uns depuis fort long-temps. Leurs Evesques & leurs Clercs employerent pour cela toutes les persecutions possibles, accuserent les Maximianistes devant les Proconfuls & les autres juges, obtinrent des jussions pleines de menaces terribles, demanderent & eurent des ordres pour arrester & amener devant les juges ceux qui resisteroient, afin de les chastier; se firent donner des archers, firent mesme commettre des villes entieres pour executer les sentences qu'ils avoient obtenués; & tout cela afin d'epouventer, de mettre en fuite, de chasser des Evesques qui ne leur faisoient point d'autre mal que de demeurer separez d'eux, avec les peuples qui leur avoient toujours esté soumis; & de se maintenir dans

la possession des eglises qu'il avoient toujours tenues.

L'an de I.C. 395.

> Mais ils meritoient tous ces traitemens dans l'esprit des Ibid. Donatistes , parcequ'ils estoient condannez par le Concile de Bagai. C'est ce que l'on alleguoit sans cesse devant les Pro-in Paril a care. consuls, qui ordonnoient ensuite que ceux qui resistoient à la P.10-2, c. decision de 310 Evesques, devoient estre privez de leurs Eglises. Quelques uns les cederent, & souffrirent peu de choses. Pour œux qui tascherent de resister, ils furent extremement maltraitez. Car quelques uns se voyant appuyez par leurs peuples qui in Em. p.152.24

les aimoient, se mirent en état de resister. Et il y en eut en estet b. qui se maintinrent contre tous les efforts des Donatistes . ] Ceux qui ne purent relister, furent chassez aprés avoir esté vaincus, & on en mit d'autres en leur place.

'Ce qui est bien étrange, c'est que pour obtenir ces ordres des 11t.P.12. e. \$1.p. Proconsuls, ils prenoient le nom de Catholiques, & deman- 109 110 pf.57. doient enfuite l'execution des loix que les Empereurs Catholi- P. 24-24 ques avoient faites contre les heretiques, c'est à dire contre les Donatistes mesmes. Mais les Proconsuls, qui [ souvent ] estoient lit.P.p.109.1.d. payens, ou ne voyoient pas l'abus qu'ils failoient des loix, ou ne pf.57.P2344.c. se soucioient pas de l'empescher, se contentant de voir que les Maximianistes estoient condannez par le Concile de Bagai. [C'est peut-estre à quoy il faut raporter un endroit assezobscur,] où S. Augustin dit que quand les Donatistes condannerent les plaspayables Maximianistes, ils les pour suivirent devant les juges: & afin de passer pour de veritables Evesques, ils alleguerent leur Concile [de Bagai.]Le juge demanda ce que c'estoit qu'un autre Evesque (de Carthage qu'on disoit estre du parti de Donat & les officiers n'ofant pas aller contre les loix , [ qui ne fouffroient point d'autres Evelques que les Catholiques, J répondirent qu'ils ne connoissoient point d'autre Evesque qu'Aurele, qui estoit le Catholique.

Les poursuites & les violences des Donatistes contre les Ma. ep.48.p.65.a.c. ximianistes, qui estoient prouvées par des actes authentiques, Teur brisoient les dents dans la bouche, selon l'expression du pf 57.p. 24-14. Prophere, & leur oftoient tout pretexte de se plaindre lorsque dlis.P.p.1092. les Empereurs Catholiques les condannoient par leurs loix Car ils ne pouvoient plus dire, comme ils faisoient si souvent, Ou'avons nous à faire avec les Princes ? Puisque s'il n'est pas permis d'employer l'autorité d'un Prince qui adore J. C, il l'est encore moins d'employer l'officier de ce mesme Prince, & en-

core un officier paven.

La crainte d'une persecution si violente obligea quelques uns ep.50.p \$2.2.14 Hift. Eccl. Tom. VI.

LES DONATISTES

des Maximianistes qui avoient laissé passer le delai qu'on leur 395avoit donné, de demander à rentrer dans la communion des Donatistes. Ils y furent receus en conservant leur dignité, &

L'an de I.C.

r.27. .c.

p.29.1,b,c,

91.2.d.

l'on n'ofa rebattizer aucun de ceux qu'ils avoient battizez dans la communion de Maximien. On avoit déja mis des Evesques en leur place: Et neanmoins comme les peuples demeuroient toujours attachez à leurs anciens pasteurs, les Donatistes aimoient mieux les avoir de cette forte, que de ne les avoir point dutout. [Mais comme l'herefie, estant fondée sur le mensonge, in Par.l.3. 6.4. ne peut estre fixe & constante dans ses principes; J'les Donatistes par une bizarrerie qui les condannoit absolument, rejettoient dans les uns le battesme des Maximianistes, qu'ils approuvoient dans les autres. Car ils reconnoissoient pour bien battizez ceux qui venoient avec ceux de qui ils avoient receu le battefme, & lit.P.I.s.c. 6.p. rebattizoient les autres ; 'comme ceux qui l'avoient receu de Maximien.

## ARTICLE LXIX.

Cruautez exercées contre Salvie de Membrese Maximianiste.

E Concile de Bagai condannoit nommément, comme nous , avons vu, les douze ordinateurs de Maximien, sans leur Aug.ep.255.p. donner aucun delai, & en des termes tres vehemens. J'Auffi 354 2.b. avant mesme que le terme qu'ils avoient donné aux autres, sust blin Grell 4.c.3. expiré, [ & que l'année 304 fust finie, J'ils les deserrent devant p. 198, t,d, le Proconsul d'Afrique, pour les faire chasser de leurs sieges par l'autorité & les armes de la justice : Et ils les poursuivirent ainsi devant un Lieutenant & quatre Proconsuls au moins. [ Nous ne favons point ce qui arriva des neuf autres : Mais ce qui regarde Salvie de Membrese, Pretextat d'Assur, & Felicien de Musti, est tres remarquable. L'histoire du premier est horrible . ]'C'estoit un homme

deja fort âgé, aimé de presque tous les habitans de la ville de Membrese. Comme il avoit esté du nombre des ordinateurs de c 48.p.209.2.bl Maximien, les Donatistes avoient établi un Restitute en sa ep. 255. P. 356.2. place dés l'an 394; & ce Restitute pretendoit le chasser des collula. a in Cre. c. 66 p. logemens & des terres [ qui appartenoient à l'Eglise, ] b aussi-bien 2142.b. que de l'eglise mesme . Il comparut donc avec Restitute son ep. 255. p. 356. competiteur, \*devant Herode qui estoit alors Proconsul d'Afri-\* Aug. in Cre. l. 4. c. 4. p. 198. 2. c. 1. 3. c. 56, p. 191. 2. 2.

que : & il l'Etloi dés devant le deuxieme mars 395, Nummafe p. 198. his dies avocat de Reflitute s'échaufa fort à declamer contre Maximien, 1988 198 200 de mandant que Salvie fuit debouté de la pollefion de l'epide no (p. 1988) de Membrete, comme condanné par le Concile de Bagai ; & belle 1988 que cette egife fuit rendué à la communion de Primien (Cetloir 2008) de la communion de Primien (Cetloir 2008) de

avant Je deuxieme mars 395, auquel le plaidoyé de Nummaté p. 1941.6/1/16, fut cité dans une autre affaire devant le melime Proconful. 31 1367191.18.
paroift affez qu'Herode jugea contre Salvie, J qui ne le rendit a frishande, pas pour cela, jnon plus que quelques autres de les compagnons.

pas pour cela, ]non plus que quelques autres de ses compagnons.

Il souffrit beaucoup de perfecutions de la part des Donatistes, 1,1-48, p. 209.
qui neanmoins ne le purent faire resoudre à abandonner le parti.

2.2.

de Maximien. II aima mieux fubir un interrogatoire, & compa. 5.

rofiltre ("une Conde fios) lavec Refitture à Carthageldevara le syspationa la Proconful Seranus, pour répondre à fes adverfaires & à fes per de fecuteurs, fe perfudant fans dout que ne pouvant agir contre luy que par les lois faites par des Empereurs Catholiques ; lis n'autoent pas la hadicifie de sen fervir depeur de fe condamere ux mefines Les Donatifies ayant done infruit des avocats, 18.5.5,500 lys. faitoien pourfuivre en qualité d'hercique. Salvie, comme de les autres Maximianifies , se défendoit par la polifetion où il effoit, d'emandoit d'y efter mainterun L'avocat des Donatifies Les cette les combatoit (encore)par le Concile de Bagai f & mefine par les lois imperiales , boutte l'attente de Salvie; d'e le Proconful ( y eut égard, laggé par faveur, ou ebloui par l'autorité du Concile de Beasi).

S. Auguftin raporte un article de l'interrogatoire, où Seranus d'it à Subie, que puique les diffuets de Evefques devoient efter jugées par des Evefques, & que les Evefques avoient jugé pour Primien, c'eftoit à luy à recountrer à fon antienne communon, enfaîtant fatisfaction de fâ faute,ou à fe retirer du lieu où on le perfecutoit, felon le commandement de fon Evangile; ce qui marque que Seranus effoit payen. Cette parole du juge qui euft be, acquis à Salvie le titre de Confesseur ou de Martyr, 5 îl eust fousifer pour une meilleure canté-y'montroit que la veritable s, intention des Denatifies esfoit de l'obliger à rentrer dans leur communion, ou au mois à le retirez, de l'alies Restitute paisse

ble possesseur de son siege.

ne potierieur de son tiege.

(Salvie n'asyan point voulu confenir à rentrer dans le parti
de Primien, ] le Proconful ordonna qu'il feroit chaffé de fon la Parl, resp.

Eglife; de Comme on favoir que prefuje tous ceste de Membreé chicae, p. 19effoient pour luy, 4 il commit ceux d'Abitire ville proche de bolle pars, le.

L'an de J.C.

in Cre.p.209.2. Membrefe, pour executer la sentence. 'Cette commission avant 395. esté notifiée à ceux d'Abitine, ils s'en vinrent à Membrese, où Salvie qui se confioit sur l'affection du peuple, tascha de leur resister, nonobstant la sentence du Proconsul. Enfin neanmoins il fut vaincu & pris par ceux d'Abitine, qui au lieu de le mener au Proconsul, en firent un trophée egalement honteux & piin Par.p. 31.2.b. toyable. 'Car fans parler des coups qu'ils luy donnerent. & des blazalin Crep. autres outrages qu'ils luy firent, 'ils luy attacherent des chiens 209.2.d. morts au cou, & en cet état ils danserent autant qu'il leur plut in Par. p.31.2.b. avec luy, (c'est à dire apparemment autour de luy, )'au son des chanfonsinfames, & avec des gestes & des postures impudiques. C'estoit une barbarie plus qu'humaine & tout à fait inexcuin Par.p.31,2,c. fable, qui surpassoit tout ce qu'on a peut-estre jamais oui dire, & celle mesme que les poêtes reprochent aux anciens tyrans de cl32.1.alin Cre. Toscane, '& qui devoit estre plus insupportable que le supplice P.209.2.d. des bestes, & que le seu mesme, à un homme que l'âge rendoit venerable, & à un Evesque qui selon le devoir de sa charge avoit accoutumé d'empescher les danses folles & honteuses . [Il femble qu'on peut mettre en 389 le jugement de Seranus, & V. la note in Cre.p.209.2. fon execution. J'Ceux d'Abitine n'avoient pas fait d'actes des 38. violences qu'ils avoient exercées contre Salvie : Mais le témoignage de toute la ville de Membrese dans une histoire si recente. estoit une preuve plus indubitable que les actes les plus authentiques. Ce fut en effet en passant par ces quartiers là, que S.Auin Par. p. 342.6. gustin l'apprit, '& il exhorte tous ceux qui en douteront, d'aller à Membrese pour s'en informer. [Salvie ne laissa pas de retourner encore à Membrese; ] 'où il sceut si bien se faire valoir pour saint à cause de ce qu'il avoit fouffert, & representer la justice de sa cause, & l'injustice de

aussi leur Evesque nommé Gennade.

## \$\$ **\$\$\$\$** \$\$\$ \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ ARTICLE LXX.

Les Donatisses poursuivent inutilement Pretextat d'Assur & Felicien de Musti.

[CI les cruautez de ceux d'Abitine contre Salvie rendoient le parti des Donatistes odieux, leur condescendance forcée envers Pretextat d'Assur & Felicien de Musti, renversa entierement les fondemens de leur schisme. ] 'Nous avons vu qu'ils Aug.in Crel.4. avoient esté tous deux des ordinateurs de Maximien, condannez c.4.P.199 1,2. pour ce sujet par le Concile de Bagai, sans avoir aucun terme pour se reconnoistre, & poursuivis aussi-tost devant le Proconsul, ep. 255. P. 354-2 pour estre depossedez de leurs Eglises. 'Il semble qu'il y ait eu in Cre.l.3 c.56. un premier jugement rendu contre Pretextat par le Proconsul pagazace. Herode .

'Ce qui est certain, c'est que Felicien sut poursuivi devant le 2.5. mesme Proconsul; & l'affaire plaidée à Carthage par Ticien avocat le deuxieme mars 395, 'environ trois mois aprés la fin du c. terme donné aux Maximianistes par le Concile de Bagai; car a.

ce terme écheoit au 25 decembre 394. S. Augustin dit que Ticien al4.c.4 p.198.2. NOTE 39. "agissoit contre Pretextat aussi-bien que contre Felicien, pour les ". faire tous deux chasser de leurs Eglises. Il raporte une partie du plaidoyé de cet avocat, 'qui y parle en des termes tres forts elep.255.p 356. contre l'un & l'autre, les accusant d'avoir conspiré contre 2.d. Primien. [ Mais il faut encore plus remarquer ] 'qu'il y parle de in Crel 3.0 56. Donat chefdes Donatistes, comme il eust pu faire de J. C. mesme. P.191.2.b. Il declare qu'il agit au nom du Prestre Peregrin & des anciens de l'Eglise de Musti, [qu'on voit par là s'estre separez de Felicien, & s'estre unisà Primien, qui ne seur avoit pas neanmoins encore donné d'Evesque. ] Ticien citoit dans son discours le plaidoyé 1.4.c.4.p.198 2. de Nummase contre Salvie, où la sentence du Concile de Bagai d. estoit inserée.

'Le Proconsul accorda la demande qu'on luy faisoit, confor-p.199.1.b. mément à la fentence du Concile. Mais quelque ordre qu'il p.108.2.b. donnast de chasser Pretextat & Felicien de leurs Églises, quelque effort que fissent les Donatistes de faire valoir la sentence qu'ils avoient obtenue contre eux, 'quelque perfecution qu'ils leur in Em p.252.2. pussent faire; 'quoiqu'au lieu de Pretextat, ils eussent ordonnéà b. Affur un Evefque de leur communion a nommé Rogat, qui avoit blin Gaud.l.c. 39.p.266.2. b.

1, in ojus nomen & cultum mundt pene totius observantia nutrita coaluit .

a in Cre.1.3. c. 36.P,191,2.C.

V. 173-

174 avec luy quelques Ecclesiastiques & quelque laïques, separez 395. 1.4.c.4.p.198.2. de la communion de Pretextat; 'neanmoins ils ne purent jamais 4 ep.50.p.87.2 de posseder ces deux Evesques des lieux qu'ils tenoient, 4 leurs

peuples ne les ayant pas voulu abandonner.

'Cela dura au moins jusque sur la fin de l'an 396, comme on le in Cre. l. 3.c. 56. voyoit par divers actes passez devant les Proconsuls & les ma-P.191.2.c. c.60,p,192.2. a. gistrats des villes, 'par lesquels les Donatistes s'esforçoient de blep.172. P.296. chasser ces deux Evesques de leurs Eglises. b Il y en avoit un bep.171.p.295, entre autres fait à Musti par les Donatistes contre Felicien de-1.d. vant les magistrats du lieu. Le dernier estoit du 22 decembre 396, in Cre.1. 3.c. 56. du temps du Proconsul Theodore, où les Donatistes d'Assur P.191.2, C. qui fuivoient Rogat, alleguoient [ contre Pretextat ] l'ordre du Proconful Herode. [ Ainsi c'estoit prés de trois ans depuis le

Concile de Bagai. ]

'Les quatre Proconsuls devant qui on plaida cette affaire des L4.C.3.P.198.1. Maximianistes, [furent apparemment celui de l'an 394, s'il est different d'Herode, & du Lieutenant de Carthage Herode qui estoit Proconsul en 395, Theodore en 396, & Seranus "qu'il faut v. la note apparemment differer jusqu'en 398. \* Julien & Probin peuvent 38. avoir encore esté Proconsuls en 395.] note 4.

CHENGO: CHEOGRACHA CHANCHAN CHENCHCHEN CHENCHCH

#### ARTICLE LXXI.

Les Donatistes re coivent Pretextat & Felicien, avec tous ceux qu'ils avoient battizez.

C.60. P.192,2,2.

Es Donatistes réussirent enfin en quelque sorte dans la , persecution qu'ils faisoient à Pretextat & à Felicien. Car ces deux Evesques se lassant de tant de maux qu'on leur faisoit endurer, consentirent à rentrer dans la communion de Primien, lit.P.1.3.c.83.p. 'quoique leur visage montrast qu'ils le faisoient par une pure

2.2.

contrainte. Aussi ils y estoient forcez non seulement par les c in Crep. 191. Donatistes, mais par leurs propres peuples, que les Donatistes menacoient des dernieres violences, comme S. Augustin dit 1.4 c.25. p. 204. l'avoir appris sur les lieux, & mesme de les faire piller par les

foldats de Gildon, [qui estoit alors maistre de l'Afrique, & qui donnoit une entiere croyance à Optat Evesque Donatiste de Tamugade, l'un des plus violens hommes de son temps, comme

nous "le dirons plus amplement dans la fuite.] ep.255.p.354.2.

Felicien & Pretextat s'estant donc resolus de se réunir à Primien, ils furent receus dans une assemblée tres nombreuse.

où estoit Primien mesme, avec un grand nombre d'Evesques Donatistes qu'Optat de Tamugade avoit fait venir à sa sesse: 'Et ce fut particulierement par la faveur de cet Optat qu'on in Gaud.L.c. les receut. Saint Augustin dit que le peuple de Musti avoit esté 39.p.266.2.c. témoin de la réunion ; [ soit qu'elle se soit faite en ce quartier là, p. 114.1.d. soit qu'il y ait en divers actes, dont quelqu'un se sera passé à Musti . Pour le temps, ce sut vers le commencement de 397,] 'deux ou trois ans aprés le Concile de Bagai, [ & assurément in Em. p. 252, 2. aprés ] le 22 decembre 396, auquel les Donatistes persecutoient in Gre.l.3.c 56. encore Pretextat.

[Les Donatistes qui avoient condanné avec tant d'execration Pretextat & Felicien, ne pouvoient les recevoir selon leurs principes, que dans le degré de penitens; ] 'ou au moins les ep.172-p.296. ordonn er de nouveau. 'Cependant au lieu de les degrader, & in Cre.c.60.p. de leur faire expier leur faute par quelque penitence severe, 1922.b & par quelque humiliation; 'ils les receurent dans le idegré blin Emiep. 255. d'Evesques, au prejudice de Rogat qu'ils avoient fait Evesque P. 354, 2, b. d'Affur, les reconnurent pour leurs freres & pour leurs colle-

gues, leur conserverent tous leurs honneurs.

'Ils approuverent de mesme [ contre leurs principes , ] le bat- Isid. tesme qu'ils avoient donné dans le schisme. Car durant que ces ep.172.p.2961. deux Evesques communiquoient avec Maximien, & estoient . persecutez par les Donatistes, ils avoient administré le battesme à quantité de personnes, non seulement dans les maladies, mais publiquement dans les festes de Pasque, tant dans leurs villes qui estoient grandes, que dans les eglises de leurs dioceses qui estoient en grand nombre. Et les Donatistes receurent toutes c.dinPar.Lac. ces personnes dans leur communion sans en rebattizer aucun, 13.Pa19.2ab. '& fans leur impofer aucune humiliation ni aucune penitence , in Gre p.192. 2 'n'ofant faire cette injure à ceux qui les avoient battizez , aprés bapellaceure. avoir pris tant de peine pour les faire revenir à leur parti. 6 Saint 431.b. Augustin dit qu'il est prest de prouver tous ces faits quand on 3542 c/269,14 voudra, & de perdre son evesché s'il ne le fait pas.

'L'horreur que les hommes ont naturellement de l'anabattisme, bapt.l.5.c.5.6.p. obligea en cette rencontre les Donatistes de condanner leurs propres principes, parcequ'on n'auroit jamais pu fouffrir de voir rebattizer tant de personnes à la fois,& encore par ceux mesmes qui les avoient déja battizez. 'Ainsi ils admirent & retinrent lit.P.l.t.c.11.p. dans leur communion des personnes qui selon eux n'estoient 91.1.b. point battizées, ne l'ayant esté que par des morts, '& encore c,10, p.91.1,b. par des morts qu'ils avoient representez comme des cadavres

DONATISTES.

jettez sur le rivage aprés avoir esté submergez par les slots des anathemes lancez contre eux, & privez de l'honneur de la sepulture. Mais ils avoient bien sujet de souhaiter qu'on les eust enterrez, depeur que leur Optat, comme une mer qui se deborde, ne fist rentrer ces cadavres dans la mesme mer qui les inPar.l.z.c.3.p. avoit rejettez. Ils les avoient depeints comme des œufs d'aspics déja eclos; horribles à voir, insupportables par leur puanteur, qu'ils avoient bannis de leur societé avec leur race pleine de venin. Mais ils n'en avoient pas banni de mesme leur Optat. qu'on peuvoit bien appeller un basilie, le roy de tous les serpens, digne en cette qualité d'y faire rappeller ces aspics que l'on en

avoit chassez.

Aug.inEm.p. b in Par.1.3.c. 6.p.32.2.a. e in Cred. 3.c. 56.p.191.2.c.

13.1.b.

[ Felicien & Pretextat demeurerent toujours depuis dans le Cart.b.1.5111.p. parti des Donatistes. J'Felicien y estoit encore [en 41 I.] lorsqu'on tint la Conserence de Carthage, 2 & encore depuis ce semble lorsque S. Augustin vint à Alger en 418. Pretextat estoit mort ["dés V.S. Aagusl'an 400, Jun peu avant que S. Augustin écrivist ses livres contre tin \$ 285. Parmenien; Durant qu'il tenoit encore pour Maximien, les Donatistes luy avoient opposé Rogat, comme nous avons déja in Em. p.252.2. dit. 'Il semble qu'ils l'aient encore fait son successeur aprés qu'il fut mort, [ comme cela se devoit naturellement. ] Ce qui est

Confesseur. Car les Circoncellions Juy couperent la langue & ep.50 p.85.1 b. une main. S. Augustin le marque quelquefois sans le nommer. 'Il vivoit encore en l'an 418. 4 Il y a dans la Conference un Rogat dCart.b.1.428. Evesque Catholique de Gaguare, qui avoit esté Donatiste. Si c'est le mesme, les Donatistes pouvoient luy avoir donné cet autre evelché en recevant Pretextat d'Affur ; & les Cathop.206| Vand.p. liques le luy auront conservé. ] 'On croit que Ganguare est la mesme ville que Gauvare dans la Byzacene, selon la Notice d'Afrique.

certain, c'est que ce Rogat ou competiteur ou successeur de Pretextat, se sit depuis Catholique, [ & de schismatique devint

Aug.bapt.1.2. e.sr.p.43.1.b.

337.

P.244.

La honte que les Donatistes recevoient des divisions qui s'estoient formées parmi eux, & qui paroissoient surtout dans Carthage, leur faisoit faire les efforts que nous avons vus pour Cart.b. 198. rappeller ceux qui s'estoient separez d'eux. Dans la Conserence il y a un Leonce de Rusticiane en Numidie, dont il est dit qu'aprés avoir rebattizé ceux qui avoient esté battizez par

Aug.B.t.9.p.6 11.f.

1. [ C'est le sens que forme erdinaveruns qu'on lit dans le texte de S. Augustin. ] 'Mais il Cart.b.1.5 130.9. faut apparemment ordinaverant, [ qui se taportera au temps que Pretextat estoit encore Ma-zimianiste.] L'Evesque Donatifte d'Affur estoit mott un peu avant la Conference de 411, & Rogat vivoit encore en 418.

les.

#### LES DONATISTES.

les Donatiftes, il avoir luy mesme etlé rebatrizé & ordonné [de nouveau. Je ne say s'il n'auroit point esté Maximianiste, & receu ensuite par les Donatistes de cette maniere ignominieuse, estant peut-estre moins considerable que les autres.

Quoy qu'il en foit, tous les efforts des Donatiftes ne purent pas étouser entierement le parti des Maximianistes. ] Il duroit Augunit.c.19. encore [ vers l'an 402, ] dans la province [Proconfulaire,] dans la P-155 2. c. Byzacene, & dans la Tripolitaine. [ Lorsqu'on voulut tenir en 411 la grande Conference de Carthage entre les Catholiques & les Donatistes, Jes Maximianistes demanderent d'y estre admis, in Juli 2 e.z.p. & presenterent pour cela une requeste, \* fondée sur ce qu'ils 387.2.d. portoient le nom de Donatistes, b & pretendoient l'estre plus p. 166. veritablement que les autres. Mais on meprifa leur demande ; h Aug.pf. 36. 2. 6 & Marcellin nommé pour presider à la Conserence, leur dé- sin jul. p. 387. fendit de s'y trouver, puisqu'elle n'estoit établie que pour con- 1.d. ferer avec le corps des Donatistes, & non pas avec ceux que les d Cart b.1.510. Donatistes avoient condannez, '& qui ainsi n'avoient à disputer Aug in Jul. p. qu'avec eux, sans qu'ils pussent obliger l'Eglise Catholique à 387.388. entrer dans aucune discussion de leur doctrine. 'Aussi l'on voyoit p.387.2.4. bien qu'ils ne desiroient autre chose, que de se consoler de leur petit nombre par l'eclat d'une dispute afin de s'acquerir quelque confideration parmi ceux qui n'avoient pour eux que du mepris: Car ils defiroient avec plus de passion de faire parler d'eux. qu'ils ne craignoient de se voir vaincus.

# \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

L'Eglise tire de grands avant ages de l'bistoire des Maximianistes.

IV OILA quelle est l'histoire du schissime des Maximianistes par lequel Dieu voulust ruiner celui des Donatistes, Jour Augu, P.P.C.; Il escupiei alois la plus grande partie de l'Afrique; non que ce de 66,9413,444, grandeorys sentit une diminution fort considerable par la pette de quelques uns de ses membres; mais parcoque es successivation de la unimitori où Dieu leur si voir à nud tous leurs defauts & rous leurs crimes; un tableau où il retrapa la honte de leur seprantion, plospata, se donc le temps avoir presque estade fous les traits de la memorie des hommes; [ & un exemple par lequel ils avoient ruiné eux messens successivations de la memorie des hommes; [ & un exemple par lequel ils avoient ruiné eux messens successivations de la memorie des hommes; [ & un exemple par lequel ils avoient ruiné eux messens successivations de la memorie des hommes; ]

'Car s'ils se plaignoient que Cecilien n'eust pas voulu comparoistre devant leurs 70 Evesques du Concile de Carthage, ils Hist. Eccl. Tom.VI. Z

LES DONATISTES. 178

voyoient que Primien s'estoit conduit de mesme à l'égard des Maximianistes du Concile de Carthage & de celui de Cabar-1. slin Cre.l. 3.c. susse. S'ils disoient que Cecilien devoit passer pour coupable, puisqu'il avoit condanné dans les Concile de Carthage, avant que d'estre absous à Rome & à Arles ; Primien avoit esté condanné à Carthage & à Cabarfusse, avant que d'estre absous à

Pl. 36. P. 121.12. Bagai . Ou s'ils reconnoissoient Primien pour innocent, comme absous par un Concile posterieur & plus nombreux, Cecilien avoit aussi esté justifié par les Conciles de Rome & d'Arles posterieurs à celui de Carthage, & par la communion qu'il avoit avec toutes les Eglises du monde; 'sans parler des différences considerables qui rendoient sa justification bien plus authentique que celle de Primien.

'S'ils disoient qu'il ne faut point méler les Princes dans les affaires de l'Eglise, ils s'estoient eux mesmes adressez aux officiers des Princes contre les Maximianistes. S'ils se plaignoient de la rigueur des loix faites contre eux, ils les avoient employées In.P.L. e. 27. P. contre les Maximianistes. 'S'ils disoient qu'il estoit injuste & infame de persecuter, & glorieux de souffrir, les Maximianistes avoient fouffert toutes leurs persecutions.

'Si la communion que l'on a avec des personnes criminelles, inGaud.L.c.30 rend les innocens criminelles, ce qui effoit le grand principe de 12.c.3.p.13.bl leur fecte, ils avoient receu Felicien & Pretextat dans leur bapt.l.2 c.12 P. communion, fans fatisfaction & fans penitence, aprés leur avoir 1.3.c.60.p.192.2. fait les reproches les plus outrageux. a Si tout battefine donné b. sinGaud,p.266. hors de l'Eglise Catholique, est nul, & doit estre reiteré; ils ne 2.elbapt.c.11.p. pouvoient douter que le battefme donné par Felicien & Pretextat 43 1.blit.P.6.28. dans la communion de Maximien, ne fust donné hors de l'Eglise; p.93.2.clin Cre. & neanmoins ils l'avoient ratifié. Et il estoit ridicule d'alleguer, b in Cre. 1. 4 c. comme ils faisoient, ou qu'Optat les avoit obligez à cela, [c'est à dire obligez à se danner selon leurs principes, & à ruiner l'Eglise 1.3 c.15 56 p.183. de Dieu; J'ou que Felicien & Pretextat estoient revenus dans le 1.3|191.2|ep.
172.P 295.296 terme qu'on leur avoit donné; ce qui ne suffisoit pas pour les excuser,& estoit convaincu de faux par les pieces authentiques.

'Ainsi Saint Augustin a sujet de dire qu'aprés cela la cause est finie, & qu'il n'y a plus rien que les Donatistes puissent contester pf.36 p.119.2b. raisonnablement. Il benit Dieu de leur avoir donné cette conlit.P.L. c. 14.27. viction de leur erreur pour les en faire sortir. Il dit que l'histoire p.91.2.bl93.2.b. des Maximianistes sustit seul pour les combatre. ell a fait plu-35 P. 23.2.6,4 fieurs lettres exprés pour la leur appliquer, & mesmes des ouvrages entiers, un grand & un petit que nous avons perdus,

pf. 17.p. 2344.

93.2.0.

2.

13.p.182,2,b.

c.1 3.p.91.2.2. b c.60. p 182.c. 25. p.204.2.2.

ep.255.P.354.2.

& le dernier des quatre contre Crescone. [Il la leur objecte sans c.16, p. 23.1.d.

ceffe dans fes autres livres, & dans fes fermons. ]

Toue l'Eglié d'Afrique en fit un de les principaux findements Curt h. 1,5,7,6 de l'influxélion qu'elle donna à l'és deputez pour le Conference ; de l'entre principal de 411. Elle ne manqua point encore de s'en fervir en d'autres principal de 411. Elle ne manqua point encore de s'en fervir en d'autres principal de l'entre p

Saint Augustin aprés avoir representé aux Donatistes qu'ils Aug.ep. 265.p. ne peuvent rebattizer ceux qui l'ont esté par les Catholiques, 369 1.4. puisqu'ils n'ont pas rebattizé ceux qui l'avoient esté par Felicien, leur declare que s'ils peuvent répondre à cette objection, il consent d'estre rebattice par eux Aussi beaucoup de Donatistes ep. 50.p.\$2 2.b. en reconnurent la force; & rougiffant par une confusion falutaire de la honte de leur parti, ils ne voulurent pas refister à une verité si manifeste, mais embrasserent l'unité de l'Eglise Catholique; De forte que depuis ce temps là les conversions furent plus frequentes qu'auparavant, furtout dans les endroits où les Circoncellions avoient moins de liberté d'exercer leurs cruautez. Les Evesques Catholiques pour contribuer de tout leur blin Cre. La. e. pouvoir à un si grand bien, publioient autant qu'ils pouvoient 45.P.189.1, cette histoire de la reception des Maximianistes, & en faisoient voir les consequences à tout le monde. [ Et pour le faire avec plusde force , ] 'comme les Donatiftes effoient toujours prests à 6.60.p.1922,0. nier tout ce qu'on ne seur prouvoit pas par des actes sans replique, ils ordonnerent, comme nous avons dit, dans le Concile de Concile de

SAuguitin cire quelquefois. ]

"L'ardieur des Carboiques à publier partout cette histoire , Augustep.

fit que les Circoncellions pour tatcher de les arretter, redou.

"L'ardieur des Circoncellions pour tatcher de les arretter, redou.

"L'artieur de leurs cruaurez : Et les maux qui la finent, furent causé
d'une part que les Empreusus firent de nouvelles loix contre
eux; 'èt de l'autre que divers Donatifité demandant une con le Cet. e. 45,1-6

ference pour célarieir toures choise, les Catholiques l'obirinent.

"Pa-la-a.

Carthage du 13 feptembre 401, que l'on prieroit les magistrats 1089.4. d'assistre les Evesques de leur autorité, pour leur en faire donner d'authentiques: [Cest de là sans doute que viennent ceux que

LES DONATISTES & la firent réussir: [ Et ce sut de ces deux moyens, joints à la plume de S. Augustin, que Dieu se servit pour éteindre le parti des Donatistes. 1

CHON-CHOMONOMORPHOPOMORPHOPOMORPHOPA

### ARTICLE LXXIII.

### Tyrannie d'Optat le Gildonien.

Ous dirons dans la fuite quelque chose de ce qui regarde les loix d'Honoré contre les Donatistes, reservant à en parler plus amplement fur S.Augustin, où l'on verra aussi ce qui regarde la Conference de Carthage. Mais il ne faut pas differer davantage à dire quel estoit cet Optat par la puissance duquel nous avons vu que les Donatistes avoient fait tant de

Aug in Par.La. maux aux Maximianistes. ] 'Il estoit Evesque de Tamugade, Thamogae.4.P 13.2.b. ville alors fort peuplée, mais que ceux du pays ruinerent eux

2.013,0,366, mesmes depuis, depeur que les Vandales ne s'en servissent contre eux. Elle estoit située au pié d'une grande montagne appellée Aurase, du costé de l'Orient, à treize journées de Carthage. Holft group 59. On cite de l'Itineraire d'Antonin, que cette ville est dans 1 la Numidie. 'La Notice d'Afrique y met en effet une ville de Ta-

p 266.e.d. Vand, p. 284. p 185. 2.b. d Proc.c. 19.p. 252.282

Proc.p.165-1 mogaze, qui est la mesme chose; & cela paroist assez conforme Aug. ep. 164, à toute la suite de Procope . b Saint Augustin semble dire qu'elle n'estoit pas eloignée de Stefe : 6 & l'on croit aussi qu'elle estoit Vand. p. 284 affez prés de Vaga [ ou Bagai, ] de Lambefe, & de Tigife. d'On le voit de Bagai par Procope, [Elle estoit divisée pour la religion, Cart, b.14 nt.p. comme la pluspart des autres villes d'Afrique. ] 'Dans la Conference de Carthage Gaudence en estoit Evesque pour les Dona-

tifles, & Faustin pour les Catholiques.

Aug.in Gaud I. Optat dont nous parlons, qui estoit le predecesseur de ce 1.c.38, p.2661.c. Gaudence, e estoit un homme d'une tres mauvaise reputation, 2 bin.P.L.e. & extremement décrié pour ses crimes, non seulement dans 69.P-#11,T.R. l'Afrique qui l'accufoit pas ses gemissemens, smais generalement f.ep. 164.p. 185. dans tous les endroits où l'on parloit de Gildon . [ Ce Gildon , £2.8, comme on le verra autre-part commandoit les troupes Romaines V. Honoré en Afrique sous le titre de Comte depuis l'an 286 & sur la fin de \$50

l'an 397, il se rendit maistre absolu de cette province, sous pretexte de la soumettre à Arcade. Mais dés le primtemps suivant,

Ced.Th.t.z.p. 218,

1.'Godefroy la met dans la Mauritanie Tingitane. [mals fans en donner aucune preuve . ] Il le dit fur une loy recene a Tamngade & adreffee an Vicaire d'Afrique . [ Et la Tingitane dependoit du Vicaire d'Efpagne ]

Mascezel son frere remporta sur luy une victoire miraculeuse;& Gildon n'ayant pu se sauver, s'étrangla luy mesme. ] 'Claudien Glaud, b. Gil.p. represente les crimes & les violences qu'il commit durant son 74 administration.

'C'est donc de ce Gildon qu'Optat estoit non le serviteur, non Aug.lit.P.c.101. l'ami, mais le fatellite: Car toute l'Afrique universellement luy 103,d, 122, 1,c donnoit ce nom . S. Augustin l'appelle ordinairement Optat le c.4 p. 13.2.5. Gildonien; b& quelques uns ne craignoient pas de dire que ce a bapt.l.2.c.11. Comte, [qui estoit payen,]estoit son Dieu. Comme il avoit une 1,3.c.60. p. 192. tres grande familiarité avec luy, dil se faisoit accompagner par 2.2. se soldats, non qu'il eust personne à craindre, mais pour se faire 1231, b. craindre luy mesme de tout le monde. Ainsi il dominoit avec cc. 83. p.144.1.d. un empire aussi absolu qu'insupportable, sou plutost avec une tyrannie pleine d'emportement & de fureur; Ed'où vient que 1 b/92.1,c. S.Augustin parle quelquefois du regne d'Optat.

L'usage qu'il faisoit de sa puissance, estoit d'opprimer les fep. 164. p. 285. veuves, de ruiner les orfelins, de separer les mariages, de faire 1.d vendre les biens de ceux qui estoient les plus innocens, & puis glit.P.l.r c.13. d'en partager le prix avec les legitimes possessers. Il n'y avoit 1/2,023,p. personne en Afrique, ni payen, ni Juif, ni Chrétien, soit Catho- 100, 1.c. lique, soit mesme Donatiste, qui ne dist hautement que c'estoit un voleur, un ravisseur, un traitre, un homme qui opprimoit [les foibles,] & qui separoit[ce que Dieu a uni [Saint Augustin ev. Jo. h. s.p. 20. » le marquoit sans doute, lorsqu'il disoit à son peuple; Supposons 1.b.c. v.R. p.252.

» un homme battizé dans l'Eglise des Donatistes, je ne dis pas par » un ivrogne, par un homicide, par le fatellité d'un fcelerat, par » un homme qui ravit le bien d'autrui, qui opprime les pupilles,

» qui separe les personnes mariées; mais par &c. En un mot, il ep. 162, p.281.1. faisoit partout des maux incroyables Mais tout le monde crioit, d. inPar.l.2,c9 p. furtout contre les violences avec lesquelles il ravissoit [ le bien 15,2,6,

d'autrui.] 'Il continua à faire persecuter les Rogatistes par Gildon, lit.P1,2,c.\$3,p. comme ils l'avoient efté auparavant par Firme. Pour les Maxifait souffrir, & que ce fut luy qui contraignit Felicien de Musti p 43 1.b. & Pretextat d'Assur de revenir à la communion de Primien, 60 p.192.3 2. 'en menaçant d'envoyer les foldats de Gildon dans leurs villes : L4.c,25. p.204. "& les Donatistes d'autre part rejettoient sur luy le tort qu'ils 22. s'estoient fait en recevant ces deux Evesques . "On disoit aussi 13.p.91.2.blep. que c'estoit luy qui avoit fait demolir la bassilique de Maximien 165, p.25/2.b. à Carthage: Et Saint Augustin dit par ironie, que les violences 46,p.200,1 b.

182 LES DONATISTES.
que les Maximianistes avoient souffertes, faisoient reverer la
fainte memoire d'Optat l'illustre colonel des Donatistes.

181.P.L.L.c. 3 p. 'Pour les Catholiques , il les perfecutoit par mer & par terre avec des troupes armées , comme fi c'euffent efté des ennemis declarez de l'État , & avec des inhumanitez étranges ; 'ce qui les obligea d'alleguer pour la premiere fois la loy des dix livres

Cod.Th.16.1.5 d'or, 'aufquelles Theodose avoit condanné generalement le 15 de juin 392 tous les Ecclesiastiques heretiques, & tous ceux qui leur Aug.p.114.2.2. permettroient de s'assembler sur leurs terres. Les Catholiques

Aug.p.114.2.2 permettroient de s'assembler sur leurs terres. 'Les Catholiques l'alleguerent donc alors contre les Donatistes devant Seranus

in Gre. 13.-4.7. Vicaire d'Afrique: 'mais ils se contenterent de l'alleguer, pout pr. 189-2.6. faire voir aux Donatisles ce qu'ils eussent pu faire voir aux Donatisles ce qu'ils eussent pr. 18. Pensa. 24. voulu; '& on n'en vint pas jusques à l'execution. 18. Augustin di Gre. 6.45 semble dire que les Catholiques firent diverses protestations devant les magistrats, des violences que les Donatisses leur faisoient soussir du temps d'Optat, sans que cela ait jamais pu porter leurs Evesques à faire aucune punition des crimes de ceux

de leur communion.

ep.164.p.285.1. [Il faut que la tyrannie d'Optat ait esté bien excessive,] puisdinParl.t.c.4. qu'il est appellé le gemissement public de toute l'Afrique, dublis.p.l.t.c.4. rant dix ans depuis 388 jusques en 398 J'Saint Augustin proteste
Post.t.clinPar- que quoy qu'il eust dit de se vices, on trouvera qu'il en avoit
ci n Crel.4.c. dit trop peu, tant qu'il y aura des personnes qui auront esté
24 P. 204.1.d. témoins de sa vie & de se mœurs.

## 

# ARTICLE LXXIV.

Les crimes d'Optat servent à l'Eglise.

Aug.in Par.l.z.

AINT Augustin remet toujours cet Optat devant les yeux des Pis.s.p. 115.

des Donatistes; [& cen'estoit pas sans sujet.] Car ils avoient pour maxime, que tel qu'est celui avec qui on communique, telle est toute la masse de ceux qui communique nu telle est toute la masse de ceux qui communiquent avec luy. [Cestoit fur cela que supposant que Cecilien autresois Evesque de Carthage, ou plutost celui qui l'avoit ordonné, estoit Traditeur, ils pretendoient que toute l'Eglise Catholique en communiquant avec luy, s'estoit souillée du mesme crime, & qu'ils avoient esté obligez pour cela de s'en separer. Il sufficit donc pour détruire ce sondement de leur schisme, de leur montrer seulement un homme dans leur communion dont ils ne pusses des vouer le crime. I

183

Il y en avoit assez qui n'estoient pas moins méchans qu'Optat; in Par.p. 13.2.b. mais ils estoient moins connus on moins puissans: au lieu que pour celui-ci, il s'estoit tellement fait connoistre, que personne ne pouvoit dire qu'il ne sceust pas quel il estoit. Toute l'Afrique lit, P. I. 2. 27, P. pleuroit sous ses injustices. Les Donatistes ne les traitoient pas 108.2.d. moins mal que tous les autres: Et quand on le leur objectoit , 100.2.cli231b. comme ils ne pouvoient le condanner sans se condanner eux in Cre.l.4.c. mesmes, aussi ils n'estoient pas assez impudens pour le désendre. 'Car il estoit honteux à un homme qui avoit un peu d'honneur, ep.164.p.285.2. de l'entreprendre. 'Il ne leur restoit donc que de dire qu'il faut ... quelquefois tolerer les méchans pour eviter de plus grands 2,p,12,1,c, maux : Et par confequent ils aucient d'analess College (2) maux : Et par consequent ils avoient dû tolerer Cecilien, quand mesme il eust esté coupable, plutost que diviser l'Eglise;ce qui est le plus grand de tous les maux.

[ Ils eussent pu répondre plus raisonnablement, s'ils eussent

pu faire voir qu'ils avoient retranché de leur communion ce méchant Everque.] Cependant c'est ce qu'ils ne firent jamais: Ils in Par.p.12..... l'honorerent toujours comme leur collègue. Ils se joignoient 6.7 P.14.2 allitavec luy par le baiser de paix dans la solennité des sacremens : 100.1.d. Ils luy donnoient l'Eucaristie dans les mains, ils étendoient les leurs pour la recevoir'de luy: 'Ils celebroient sa feste avec une lit.P.p.100.1,dl grande solennité, & leurs Evesques s'y trouvoient en fort grand p. 255. P. 354.2. nombre. Ils ne rebattizerent jamais personne aprés luy; & ainsi lit.P.c.37.p.105. felon leurs principes, il faisoit autant d'Optats qu'il battizoit de 1.c.d. personnes; ce qui eust esté un grand malheur pour l'Afrique. d'Il 2.el122, 1.c. ne leur servoit de rien de dire que ses actions deplaisoient à tous dinParet 4.p. les gents de bien de leur parti, puisque c'estoit selon eux la com munion des méchans qui fouilloit, & non l'approbation de leurs crimes. 'Ainsi tous les Donatistes, quelque innocente que fust lit.P.c.30,100 P. leur vie, estoient obligez de reconnoistre qu'ils estoient tous tels 106.1.bc|122.1. qu'Optat.

alin Cre.l.4.c. 27.P.205.1.b.

Bien loin d'oser le condanner, 'ils n'osoient pas seulement lit.P.I 1.c.9.p. luy dire une parole un peu libre, depeur d'offenser ses oreilles 90.2.d. fourdes à tous les gemissemens de l'Afrique. Il y eut seulement 1.d.

un des principaux d'entre eux; qui luy dit que le Comte Gildon f di 1.6.9.33.p. estoit son Dieu & sa foy;mais en des termes qui par l'ambiguité 90.2.d|1.2. c.28.

du mot de Comes, pouvoient aussi signifier que Dieu & la foy b. estoient la regle ou l'appui de toutes ses actions. Cela passa pour une raillerie adroite & spirituelle, que les Donatistes louoient & relevoient extremement; '& ils donnoient de grands eloges p.100.1.d. à celui qui avoit en la hardiesse de reprendre par cette parole

conjuttis manibus. LES DONATISTES.

equivoque, un homme aussi puissant qu'estoit Optat, 'sans prenp. 90,2,d, dre garde qu'ils se perçoient eux mesmes de leur propre épée . [puilque c'estoit avouer l'impieté d'un homme qu'ils n'osoient

n Gaud.l.r.c. 38, p. 266, t.b.

feparer de leur communion. Jamais personne ne put dire avec plus de verité que cet Optat, les paroles que l'Ecriture met en la bouche des dannez. Que nousa servi nostre faste, & quel avantage avons nous receu de ces richesses dont nous faisions vanité? Tout cela a passé comme une ombre. [Aprés qu'il eut tyrannizé l'Afrique durant dix ans, enfin Gildon qui estoit son veritable Dieu, estant tombé au primtemps de l'an 398, on fit une recherche assez rigoureuse de ses v. Honoré fatellites, felon le terme de la loy que nous avons encore. ] \$7. in Cre.l. 3.6.13 'Optat accusé comme le premier de ceux qui meritoient ce titre,

1.s.c.92.P.119. P.102.2.b.

p. 182 2. ellit. P. fut arresté, & mourut pour ce sujet en prison. Les termes de S. Augustin portent tout à fait à croire qu'il finit sa vie par une ep.171 p.295.1.d mort violente. [Il est bien étrange] 'qu'une vie si criminelle [&c une mort si honteusedevant Dieu & devant les hommes.] n'aient diit.P.1 2. 0.33. pas empesché les Donatistes de l'honorer comme un martyr; 'si ce n'est qu'ils prissent pour le Christ le Comte[Gildon]pour qui 1.3.c.40 P.234 il estoit mort. Petilien accusoit S. Augustin d'avoir contribué à sa condannation; [ce que ce Saint, qui ne songeoit qu'à la cause de l'Eglife,& non à la fienne,ne s'amuse pas à refuter.

## almateratusta atratorateraterateraterateratus atratoraterateraterateratera ARTICLE LXXV.

S. Augustin travaille à convertir les Donatistes d'autour d'Hippone. Il refute Petilien: Les Conciles d'Afrique permettent de les recevoir dans l'état ecclefiastique .

A mort d'Optat arriva, comme nous avons dit, en 398,1 vers le mesme temps que Dieu commença à opposer Saint Augustin aux Donatistes Car ce Saint fut fait Prestre d'Hippone en 391,& Everque fur la fin de 395 Les Donatistes y avoient alors pour Evesque Proculien successeur peut-estre de ce Faustin qui avoit autrefois dominé dans Hippone avec une autorité abfoluë. S. Augustin commenca donc à les combatre par ses sermons & par ses écrits. Il eust esté bien aise de conferer souvent avec eux par lettres ou de vive voix. Mais aprés qu'ils eurent un peu connu la force que la verité avoit dans la bouche, ils eviterent de luy Aug. ep. 203. p. parler, & refulerent melme de recevoir ses lettres ] 'Maximin Evefque Donatiste de Sinite prés d'Hippone, ayant rebattizé un Diacre

314-316.

Diacre Catholique, S. Augustin qui n'estoit alors que Prestre, en écrivit à Maximin d'une maniere civile, mais forte, pour

l'exhorter à entrer en conference avec luy.

[Au commencement qu'il fut Evesque, Proculien ayant témoigné agréer une conference, il l'accepta, & l'en pressa: mais ce fut inutilement: Proculien refusa mesme de recevoir ses lettres .: De sorte qu'ayant à se plaindre de quelques outrages que les Donatistes luy avoient faits, & de ce qu'il recevoient des personnes tout à fait criminelles, il s'adressa à un Eusebe Donatiste laïque, afin qu'il parlast à Proculien. J'Les Donatistes tinrent en ep. 168.P. 29 Miles ce temps là des Conciles à Constantine & à Mileve, [ desquels on b. ne trouve rien.

En 397 ou 398, S. Augustin eut à Tubursique une conference avec Fortune Evesque Donatiste de la ville, & quelques autres. Il confera encore avec un autre de leurs Evesques nommé Fortunat, & avec Clarence auffi Evesque. Il voulut faire la mesme. chose avec Crispin de Calame l'un des plus anciens & des plus : celebres Evesques de ce parti qui s'y estoit offert de luy mesine: Il écrivit aussi à Severin son parent pour le retirer de ce parti. Mais on ne voit pas quels succés eurent tous ces efforts que la charité luy fit faire.

Il paroist qu'aprés la ruine d'Optat, qui avoit esté si longtemps l'appui & la honte de leur parti, on fit quelques loix pour reprimer leurs violences ce qui leur faifoit dire que les Catholiques leur vouloient susciter une persecution; de quoy S. Augustin

estoit alors fort eloigné.

Vers l'an 400, Petilien Evefque de Cirthe ou Constantine le plus celebre de tout leur parti, écrivit une lettre à son Clergé contre l'Eglise Catholique; & un autre Donatiste seignit ou s'imagina une apparition d'un ange qui ordonnoit de suivre cette lettre, Mais S. Augustin se moqua de l'apparition pretendue; & ayant vu la lettre de Petilien, quelque soin que les Donatistes eussent de la luy cacher, il la refuta, partie vers l'an 400, partie en l'an 403. Il refuta aussi vers l'an 400, la lettre que Parmenien avoit autrefois écrite contre Ticone; & répondit ensuite en sept livres à tout ce que les Donatiste alleguoient pour la reiteration du battesme. Il fit encore alors quelques autres écrits contre le schisme, & il en retira un homme de qualité nommé Celer.

Dans le commencement du schissme, & dans la réunion qui se fit sous Macaire, on avoit receu les Donatistes dans les mesmes degrez qu'ils avoient eus. Cela avoit depuis esté désendu, &

apparemment en '391, par le Concile de Capoue. Le Concile d'Hippone confirma peuteftre ce decret en 393 comme la regle ordinaire de l'Eglife,& fouhaita neanmoins qu'on y fift quelque exception, pourvu que ce fust avec l'agrément du Pape & de l'Evelque de Milan Le Concile de Carchage en l'an 397, prit la mesme resolution,ou suivit celle qui avoit esté prise à Hippone. En l'an 401, le Concile de Carthage du 16 juin, ordonna qu'on prieroit le Pape Anastase & Venere de Milan, de trouver bon qu'on pust elever à la clericature ceux qui auroient esté battizez estant enfans par les Donatistes; & que pour les autres, on s'en remettroit à leur jugement. Mais celui du 13 septembre de la mesme année, resolut enfin que les Donatitles pourroient estre receus dans leurs degrez, lorsqu'on le jugeroit à propos pour le bien de l'Eglife Pour les diverfes regles que l'on observoir dans leur reception, nous en parlons dans l'histoire de Saint Augustin, où nous traitons aussi plus amplement ce qui n'est touché qu'en un mot dans cet article & dans les Tuivans. I

### COLORIC DEL CARCINE DE LA COMPONICACIÓN DE CASA DE CAS ARTICLE LXXVI.

On travaille à instruire les Donatistes: Les cruautez des Circoncel-· lions obligent Honore de faire contre enx des loix feveres &c.

E mesme Concile du 13 septembre 401, ordonna encore V.S. Augusfur les remontrances du Pape Anastase, qu'on travailleroit tin # 32,332. fortement à la réunion des Donatistes, qu'on employeroit pour cela la voie de la douceur & de l'instruction, & qu'on demanderoit aux magistrats copie de tous les actes qui regardoient l'affaire des Maxiministes. Sur la fin de la mesme année, Crispin de Calame ayant acheté une terre presd'Hippone, y contraignit pres de 80 paysans à se laisser rebattizer. Mais vers le mesme temps, ceux d'une autre terre se réunirent à l'Eglise par les exhortations de S. Pammaque Senateur Romain leur seigneur. Pendant que Saint Augustin écrivoit son second livre contre

Petilien, au commencement de 402, Petilien répondoit au premier par des injures & des calomnies, que ce Saint refuta par Aug,lit, P. 1.3.c., un troisieme livre. Ilt y parle d'un Cyprien Evesque Donatiste, qui aprés avoir vécu longtemps dans le crime, fut enfin decouvert & depofé Sur la fin de 401, Maximien qui avoit efté Donatifle, quitta l'evesché de Bagai ou Vagine, de peur de troubler l'Eglise.

Les rementrances que l'on faisoit aux Donatistes suivant

34.F. 1 33.1.b.

l'ordre du Concile de l'an 401, & particulierement l'histoire des Maximianistes, convertirent beaucoup de personnes. Mais les Circoncellions en devinrent plus furieux. Ils firent partout de grandes violences, & se signalerent surtout dans le diocese d'Hippone, où ils voulurent tuer S. Augustin mesme, & sirent soustirir de grands maux à S. Restitute & à divers autres qui les avoient abandonnez. D'autres Donatistes demandoient une conference. Le Concile de Carthage la resolut pour les Catholiques le 25 aoust 403, & en sit sommer juridique ment les Evesques Donatistes: mais ceux-ci la resuscent par conclusion de leur Concile, avec une insolence & un mepris incroyable; ce qui obligea S. Augustin d'adresser une lettre à leurs laïques.

Les Circoncellions commirent encore des inhumanitez tont à fait barbares contre Si Maximien de Bagai, qui avoir emporté du reux une bassilique par les voies de la justice, & contre Serve de l'aburssiculure qui en demandoit une autre : de sorte que le Concile tenu. à Carthage le 26 juin 404, resolut de dernander des loix à l'Empercur pour les reprimer. Si Augustin sit conclure qu'on n'en demanderoit qué de moderées : Mais l'horreur du traitement qu'ils avoient sait à S. Maximien, sit qu'au commencement de l'an 405, Honoré en donna de tres severes : Elles produissirent de grands fruits à Carthage & dans tout le reste de l'Afrique, malgré la fureur des Circoncellions, qui s'irritant du progrès de la verité, commirent des cruautez toutes nouvelles, particulierement dans le diocese d'Hippone, & ne se contentant pas de jetter de la chaux dans les yeux des Catholiques; ils y ajoutoient du vinaigre.

Macrobe fucceda vers ce temps e à Proculien d'Hippone, & fit d'abord paroiftre quelque honneur & quelque equité: mais il

ne laissa pas de recevoir Rusticien Soudiacre excommunié par son Curé, & noyé de dettes. Saint Augustin luy en fit faire des reproches, & le pria de resoudre la difficulté touchant les Maximianistes: Mais il répondit à tout cela avec une froideur qui témoignoit affez fa foiblesse.

Le 30 de janvier 406. Maximin de Sinite. & d'autres Donatiftes. demanderent à Ravenne devant le Prefet du Pretoire, d'entrer en conference avec les Catholiques d'Afrique. S.Augustin envova durant ce temps là un Prestre à Sinite, d'où les Donaristes le chafferent Mais Maximin estant revenu se réunit luy mesme à l'Eglise.Le Clergé d'Hippone se plaignit vers ce temps là des violences des Donatistes, à Janvier Evesque des Cases leur Primat dans la Numidie, & mesme le chef de toute leur communion.]

### \$\$ \$\$\$ \$\$\$ \$\$\$ \$\$\$ \$\$\$ \$\$\$\$ \$\$\$\$ ARTICLE LXXVII.

Suite l'bissoire des Donatisses jusqu'à la mort de Saint Augustin. Conference de Cartbage &c.

RESCONE grammairien Donatifte, ayant entrepris de V.S.Augusdéfendre la lettre de Petilien, contre le premier livre par tin. 162, lequel Saint Augustin l'avoit refutée, ce Saint luy répondit vers l'an 406,par un grand ouvrage divisé en quatre livres.Le mesme Saint tascha inutilement de gagner Emerite d'Alger par quelques lettres civiles qu'il luy écrivit. Il refuta un ouvrage de Petilien fur le battefine, & fit encore vers ce temps là divers ouvrages contre les Donatiftes Le Concile de Carthage du 13 de juin 407, fit quelques reglemens touchant les Eglifes Donatiftes qui se reunissoient. Le 15 & le 24 de novembre 407, Honoré donna encore de nouvelles loix contre les Donatiftes.

L'an 408, Stilicon qui conduisoit l'Empire d'Occident, fut tué le 23 d'aoust; & les Donatistes se souleverent aussitost, pretendant que toutes les loix faites durant son ministere estoient mortes avec luy; ils publierent mesme une fausse indulgence d'Honoré en leur faveur. Mais ce prince les dementit bientost pardiverses loix faites des la fin de la mesme année, & au commencement de l'autre : De forte que S. Augustin ne fut plus occupé qu'à retenir le zele des magistrats, & à les empescher de punir par le fang les excés des heretiques. Il répondit en mesme temps par une lettre publique aux Donatistes, sur ce

que quelques uns de leurs Preftres luy avoient fait dire en ces propres termes; Laissez-nous la, si vous ne voulez pas que nous vous assomments. Il travailla aussi à convertir des paysans de son

diocese, & il en écrivit à Feste leur seigneur.

Vers le milieu de l'an 409, Honoré donna liberté de conscience aux heretiques:mais il la revoqua le 25 aoust 470, de le 7 octobre suivant, il ordonna la grande Conserence entre les Catholiques & les Donatistes, qui se tint à Carthage le premier, trois, & 8 de juin 411. L'histoire de cette Conserence se voir sur celle de Saint Angustin, dont elle fait un des principaux ornemens, puisque c'est par luy que l'Eglise y a surmonté les Donatistes, mais nous pouvons marquer ici quelques petits faits qu'on apprend des actes qui en surent dessez. On y voir que beaucoup de villes n'avoient point d'Evesque Donatiste, & que quelques unes n'en avoient messine jamais eu; mais qu'il y en avoit aussi où le schisse dominoit, & qui n'avoient point d'Evesque Catholique. Cela seroit trop long à marquer en particulièr.

'Hilaire' Evelque de Boffete; qui pouvoit estre dans la Nu-Cart.b., \$120. midie; avoit esté Donatiste; & s'estoit réuni à l'Eglise: Ce que 121. Petilien avoit voului qu'on remarquass dans la Conserence; S. Alypeluy dit qu'il souhaitoit que luy & tous les autres Donatistes voulussent faire la mesme chose [Il s'estoit sans doute réuni avec tout son peuple.] Car il estoit sels Bossières de Bossières.

Maximien de Ture s'estoit réuni [comme Hilaire,] & estoit \$121. p.195. aussi seul Evesque dans sa ville On marque qu'il y avoit une ville p.195.240. de Ture ou Turse dans la Mauritanie de Stefe, une autre dans la Numidie, & une troisseme qui n'estoit qu'un bourg dans le \$122. p.196.2. diocese de Mussi, où les Donarittes avoient neanmoins mis un

Evelque.

Les Donatistes avoitent eux mesmes qu'ils avoient condanné § 119, P.206. l'Evesque qu'ils avoient à Cufra dans la Byzacene. [Cet Evesque avoit apparemment demandé à estre receu dans l'Eglise.] Et comme il fortoit condanné des Donatistes, on avoit consirmé sa condannation, [en ne luy offrant au plus que la communion laïque. Car c'est la regle que l'Eglise gardoit à l'égard des Donatistes, quoiqu'il ne la gardassent pas de leur costé à l'égard des Catholiques. J'Les Donatistes avoient encore esté obligez de § 129,13c. deposér cette année la mesme leur Evesque de Tunugabe sont

<sup>1.</sup> Nous marquons ici pour la Conference les pages de Mr Baluze dans fon nouveau recueil des Conciles Imprimé en 1683, à cause des noues qu'il y joint aux actes, & dont nous nous fervons, furiont pour les provinces d'où font les vittes.

LES DONATISTES.

100 on ne marque point la province, ] parcequ'il estoit coupable d'adultere.

9 129.188. p. 206.237.

'Calipode Donatiste voulut paroistre dans la Conference en qualité d'Evesque de Bazare ou Vazare dans la Byzacene, quoiqu'il n'eust ni eglise, ni peuple. Car tous les Donatistes de ce lieu s'estoient convertis, ce qui l'avoit obligé de se retirer.

11 33 P.208.209.

'Rufinien de Bonuste, & Augende de Villemagne, l'une & l'autre dans la Proconsulaire, avoient autresois esté tous deux Donatistes, [mais avant que d'estre Evesques, au moins le premier. Car Primien pretendant qu'il y avoit un peuple de Donatistes à Bonuste, Rufinien luy soutint hautement que jamais il n'y en avoit eu.

\$176,215.P.230. 258.

Primule Evefque Donatiste de Vage, avoit embrasse l'unité Catholique avec tout son peuple non seulement de la ville, mais encore de toutes "les paroisses de la campagne. Ampele ancien diassibus. Everque des Catholiques du merme lieu le receut avec joie, luy

conserva le titre d'Evesque de Vage, & ils vécurent ensuite enfemble dans l'union de la vraie foy, & d'une charité fincere. 'On reprocha dans la Conference aux Donatistes de s'estre 5 187.138. p.2 37.

emparez de l'Eglise de Rotarie en Numidie, comme l'on croit, en rebattizant l'Evesque Catholique du lieu, agé de 90 ans Ils l'avoient apparemment rebattizé par force; d'où vient que ]

\$197.P. 240.

cette action est traitée de meurtre. Simplice de Tibile en Numidie, qui se trouva à la Conference Jestant déja Evesque, lavoit esté mis par eux au nombre des catecumenes, rebattizé, [ & ordonné de nouveau. Mais il ne paroist point qu'il y ait eu de violence, non plus que dans l'Vital, qui estant Diacre de l'Eglise

\$ 201. p.247. Catholique à Stefe[en Mauritanie,] fut rebattizé, fut fait Preftre,

fut deposé pour un adultere; & aprés tout cela, fut fait Evesque \$202203 P.200. de Mascule dans la Numidie. Felix Evesque de Vose ou Bose, qu'on croit avoir esté dans la Proconsulaire, de Rogat de Zarat dans la Numidie, avoient aussi quitté l'Eglise Catholique estant 4 9 203. P. 205. 349.

Diacres, pour se faire rebattizer.

["Les Donatistes furent absolument vaincus dans la Confe- V.S. Angus rence, nonobstant toutes leurs chicanes, mais non convertis. Ils tin 1 108, en appellerent à l'Empereur, qui les condanna rigoureusement le trentieme janvier 412: de sorte que beaucoup cederent & se réunirent.

Les autres plus furieux que jamais, non seulement publierent diverses calomnies, que S.Augustin sut obligé de resuter par écrit, mais s'emporterent aux dernieres violences, & tuerent

meime Saine Reflitute Prefire d'Hippone: cequiobligea Saine Anguffin de travailler beascoup pour empefcher la mort des homicides. D'aittés voyant qu'on lès empefohot de tuer les Carboliques, le tuoient été e bruoient eux mefines avec leurs carboliques, le tuoient été e bruoient eux mefines avec leurs egifés, plutoft qu'e de convertir. Le Concile de Cirrhe ou de Zerrhe temule 13 jain 417, écrivi auffiaux Donatiftes Efschint Auguffin fit mefine mettre en prifon deux de leurs Prefires, done l'un nommé Donat voulu fé tuer.

S. Marcellin efloit alors commis par l'Empereur pour faire executer les lois contre les Doratilés. Ces heretiques trouvent myon de luy faire trancher la tefte le 13 de septembre 41 3. Mais le 12 juin 144, Honoré fit contre eux une loy plus s'evre que routes les precedentes: & le 30 aoutil fuivare, il declara que la mort de Marcellin ne diminuoite en rien l'autorité des actse de la Conference de Carthage, à laquelle il avoir preside de Maccedore qui efloite abos Vicature d'Afrique, publia auffilm cellir pour exhorter les Donartifles à la t'union. Ce fut en vain que vers l'an 41, il simportunerent Bonisine Comme d'Afrique, qui deseroit moins à leurs calomnies qu'aux instructions que luy denonci S. Augustifin.

Le grand Čoocile de Carthage du premier may 418, donna encore de nouveaux ordres pour travailler à l'extichion entiere du fichifme Au mois de feprembre de la mefme année, X laguflin edant à Alger, l'Evec'que Emerine qui s'effoic caché, vint pour diffuser contre luy, & nofa neammoins ouvrir la bouche. Vers 438 0.445, list internet un Coocile ob Petillen fe trouva avec plus destrente autres. Dukice commis en ce temps là pour excuter les loix faites contre eux, ayant écrit à Gaudence leur Evecque à Tamingade, pour l'exhorter à fe réunir, au lieu de fe bruler comme îl en menaçoit, & Gaudence luy ayant écrit fur cale, a écrit fur cale, a Cupit de public pria Saint Augustin de luy répondre. Le Saint le fit; Gaudence replique, & le Saint refusie nome fa expelieu.

'Les Donatifles font compris nommément dans une loy tres CodTh. 16.1.5. fevere que Theodofe le jeune fit publier le 30 may 428; & ils y 161.1.1.1.5. font mis avec les Prifcillanifles & les autres à qui la loy défend. 'abfolument tonte affemblée dans les villes ou à la campagne.

# ARTICLE LXXVIII

De ce qu'on trouves des Donatiftes depuis S. Augustin.

N peut dire avec verité, que les travaux de S. Augustin ont éteint le schissme des Donatistes: & c'en est apparem. Aug.quinq.h.t. ment une marque]'de ce que dans quelques sermons preschezen, 6 p.16.1.alcant. Afrique peu aprés sa mort, on y parle de diverses heresies sans 316. cul ag. c.6. rien dire des Donatistes, [ comme s'ils eussent esté entierement. abolis. Il ne laissa pas neanmoins de s'en conserver encore quel-P. 218.24 ques restes, favorisez par les Vandales, qui s'estant rendu maistres de l'Afrique vers l'an 428, mirent ces schismatiques à couvert de

Leo, ep. 1, c.6, p. l'autorité des loix imperiales. ] Nous trouvons dans S. Leon un Maxime Donatistes, devenu Catholique, qui avoit esté fait de laïque Evesque dans la Mauritanie Cesatienne, ssoit devant sa conversion, soit aprés: car cela n'est pas clair.] S. Leon consentit neanmoins en 442, qu'il demeurast Evesque: mais il exige qu'il

luy envoie sa profession de foy.

'S. Pierre Chryfologue dit que le demon qui avoit voulu porter P.Chry, (13.p. J.C. à se precipiter, y portoit de mesine tous les hommes. Et c'est " 44. 45. ainsi, dit ce Saint, qu'il fait des martyrs dans l'Afrique. [De « forte qu'il semble que les Circoncellions y continuoient encore & dans les plus grands excés de leur fureur contre eux mesmes.]

Fastidieux Evesque Arien du temps de S. Fulgence, dit que Fulg.ep.9.p.211. les Donatistes[oubliant l'exemple d'Optat le Gildonien,] continuoient à dire que les bons sont [toujours] souillez par la commu-

nion qu'ils ont avec les méchans.

'Caffiodore les combat vers le mesine temps comme une heresie qui pretendoit encore que l'Eglise de J. C. est rensermée en de certains lieux, elle qui doit comprendre toute la terre.

'Nous apprenons de Saint Gregoire, "qu'à la fin du VI. siecle en l'an 591, Greg.l.r.ep. 72. "ils partageoient encore les Eglises dans l'Afrique, & qu'ils dispersa estoient assez puissans pour s'elever contre la foy Catholique ecclesia. & contre l'Eglise, s'ils n'eussent esté arrestez par les soins & l'autorié de Gennade Exarque d'Afrique. S. Gregoire écrivit à ce Gennade, pour le remercier d'un si grand service qu'il rendoit à J.C; & l'animer à travailler pour réunir les Eglises divifées [par cette herefie.]

'Il marque dans d'autres lettres qu'ils s'augmentoient tous les 1.2.ep. 33-P 471. jours, & qu'ils rebattizoient beaucoup de Catholiques, par la liberté

Cafd.pf.60.p.

202.2.

P.432.d. # C.

## LES DONATISTES.

liberté que leur laissoient les [officiers] gagnez par argent. Non 1.3 ep.32-35.p. seulement ils rebattizoient en 594, & seduisoient beaucoup de 570.d[573.a. personnes, mais ils chassoient mesme les Evesques Catholiques de leurs Eglises. Quelque temps auparavant, Maximen Evesque 1.2 ep.33-p. de Pudentane en Numidie, avoit receu d'eux de l'argent, à ce 470.d. qu'on pretendoit, pour leur laisser ordonner un Evesque dans sa ville.

'Saint Gregoire extremement touché de ces maux de l'Eglife d|571.a.&c. d'Afrique, travailla à infpirer le mesme zele & aux Evesques, & 13-ep.32-p.570. aux magistrats civils, afin qu'ils sistent executer les [anciennes ] loix données contre ces heretiques. 'Il ordonna en 592, qu'on l-2-ep.33-p-470; assembleroit un Concile pour examiner l'affaire de Maximien, de le deposer s'il estoit coupable, a sin qu'il expiast sa faute par la penitence. 'Il demanda encore en 594, que l'on en assemblast 1.3-ep.35-p-573 un autre, pour y chercher les moyens de s'opposer aux progrés du schissme. 'Dominique Evesque de Carthage en tint un, où il l-4-ep.3-p.583-témoigna tout le zele d'un vray pasteur pour purger l'Afrique de l'heresse, ordonnant mesme de grandes peines contre les Evesques qui negligeroient de rechercher les heretiques.

Les Donatistes ne furent pas arrestez pour cela: ] 'Il se trou- 15.5.p.36.p.6.96. woit non seulement des laïques, mais messeme des Ecclesialtiques de Catholiques, qui sous froient que leurs domestiques, & leurs propres ensans, receus entre leur hereste. 'L'Empereur Maurice donna divers ordres contre ep-6.9.p.6.96.e. eux, qui pouvoient eltre fort utiles à l'Eglis. 'Mais les Evesques eux, qui pouvoient eltre fort utiles à l'Eglis. 'Mais les Evesques proprae d'Afrique se plaignoient que ces ordres demeuroient inutiles par la negligence des officiers, qui acceptoient messe les presens des Donatistes, pour vendre la foy Catholique. S. Gregoire envoya deux de ces Evesques à Maurice, en le priant de vouloir examiner cette affaire, '& de punir severement ceux qui se brouveront coupables.

'Ce Saint forgea messne à faire changer l'ancien ordre de Li ep.74.p.4.32., l'Eglise d'Afrique, & à y faire établir des Metropolitains fixes c.d. dans chaque province, sans descrer cet honneur au plus ancien, assin qu'ils eussien plus d'autorité pour s'opposer aux Donatistes. 'Mais il declare absolument qu'il ne faut point que les Evesques ep.75. p.434.e. qui ont esté Donatistes, soient admis à estre Primats [ & chess de leurs provinces, ] quoiqu'ils en soient les plus anciens.

Le P. Alexandre ne marque rien sur les Donatistes audelà de Alexat. 2. p.84.
S. Gregoire.

Hist. Eccl. Tom. VI.



# IITAL,

# SAINT PHILOGONE EVESQUES D'ANTIOCHE.

Fuf. 1.7, c.32 p. 284 C

Euty.p.404

Thphn.p.s.c.

Y R A N estoit Evesque d'Antioche aprés Saint Cyrille, lorsque Diocletien y fit abatre les eglises [ en l'an 303. Il ne l'estoit que depuis environ un an,] 'felon Eutyque qui l'appelle Euris, & ne luy donne qu'onze ans d'episcopat [ "& cela s'accorde v.s.Lucien

mieux avec Eusebe. J'Que s'il a gouverné treize d'Antioche

t 3.p.524.b.

ans, comme on le lit [ dans la chronique de Nicephore & ] dans Theophane, [ il faut qu'il ait commencé en 300 ou 301.] 'Car nous apprenons de Theodoret, qu'il mourut lorsque la paix commençoit à succeder à la persecution, [ qui ne finit qu'à la fin de 312; & la paix ne fut tout à fait établie qu'en 313 par la mort

de Maximin. ]

Lact perf.c. 1. 52.P 1.2.45.

siege d'Antioche, [ au milieu de la joie que cette Eglise ressentoit avec toutes les autres, de ce que Dieu leur avoit rendu la paix aprés la cruelle persecution de Diocletien; ] de ce qu'il avoit enfin regardé la terre ; de ce qu'il commençoit à rétablir son troupeau, & à rassembler ses brebis dispersées de tous costez.

Aprés la mort de Tyran, Vital receut l'administration du

370-371.

Eufl. 10. c.3.p. 'On voyoit accourir partout les Chrétiens des pays [& des lieux où ils s'estoient cachez, ] se venir tous réunir les uns aux autres. comme les membres d'un mesme corps, selon l'image si divine qu'Ezechiel nous en a tracée, "pour participer tous en un mesme &c. Lach perfice, 52, esprit à la joie que leur donnoit une mesme foy. 'Ils s'occupoient la nuit & le jour à rendre graces à Dieu de cette faveur, & à luy

r.46.

demander par de ferventes prieres, qu'il leur conservast la paix qu'il leur avoit accordée aprés une guerre de dix ans. Il sembloit que toute la terre fust éclairée d'un nouveau jour, "aprés avoir &c. esté converte d'epaisses tenebres.

Euf.Lio.c. I P. 369.c.

Dieu content d'avoir purifié une partie de ses serviteurs par 6.4.P.384.d. l'injustice de ses ennemis, '& d'avoir eprouvé le courage & la p.374.4. patience de ses soldats, avoit aboli siusques aux statues, aux inscriptions, & à ] la memoire mesme des persecuteurs. On ne voyoit pas mesme, selon l'expression de l'Ecriture, la place où avoient esté ces impies elevez comme des cedres du Liban . Ils estoient passez comme une nuée que le vent emporte. J'Au lieu p.175.4. d'eux', on voyoit des Empereurs qui deteftoient & qui fouloient aux piez les idoles, qui reconnoissoient le divin pouvoir de J. C, qui rendoient à ses Pontifes toutes sortes de marques d'honneur capage. & de respect. I soit avec une soy sincere comme Constantin, soit au moins en apparence, comme faisoit alors Licinius.] 'Les payens Rufilgoc. 1000. qui n'avoient pas encore embrassé la foy, voyoient neanmoins 156.1. fans envie, & mesme avec joie un changement si étonnant, tant la cruauté des tyrans avoit donné d'horreur à tout le monde. Ils consessoient que Dieu est veritablement le protecteur de ceux qui le servent; & que ce n'est pas en vain que nous mettons toute nostre confiance en I.C.

'Les Pontifes de l'Eglise ne se contentant pas de loiier la mise- Eustance in ricorde de Dieu par leurs prieres & leurs actions de graces 371.b. comme faisoient tous les peuples hommes & femmes, la relevoient encore par des discours publics, selon la capacité que Dieu leur avoit donnée; & les peuples dans un profond & Rulle, e, re.p. respectueux silence, avoient le œur & les yeux attentifs sur 156.2. celui qui leur parloit de la part de Dieu, pour entendre les ordres qu'il avoit receus du Ciel, & qu'il estoit chargé de leur annoncer. Ainsi les laïques soumis aux ministres de Dieu, & ceux ci tout occupez à distribuer aux autres les dons de Dieu, f formoient une harmonie admirable, vraiment digne de ce corps facré dont J. C. est le chef, & le Saint Esprit l'ame. ] On ne voyoit point d'envie ni de jalousie entre les pasteurs. Ils ne songeoient qu'à edifier l'Eglise; ils n'avoient pour principe de leurs actions que la charité, pour regle que l'humilité, 'ce qui passan leur faisoit rechercher à chacun ce que les autres avoient audessus de luy, pour s'estimer, s'honorer, se ceder, se prevenir mutuellement. Ainsi les simples admiroient ceux qui avoient plus de science qu'eux, & plus de talent pour l'instruction des Fideles; & ceux-ci se jugeoient inserieurs à la vertu [ souvent ] plus pure & plus fincere, de ceux qui ont moins d'erudition & plus de simplicité. C'est par là que l'Eglise demeuroit parfaitement unie, qu'elle estoit pleine de gloire devant Dieu & devant

ВЬ іј

les hommes, & qu'elle faisoit voir sur la terre une vive image du ciel.

[La perfecution avoit emporté un grand nombre de ministres EufJ. 104.4 P.

385.2.

dont il falloit remplir la place par de nouvelles ordinations : & par ce moyen, ] 'Dieu mettoit au jour plusieurs personnes donc la vie fainte & vraiment facerdotale, luy estoit connue depuis long-temps, quoiqu'à cause de la grandeur de la tempeste ilsfussent demeurez inconnus aux hommes. Il les produisoit alors les elevoit dans les premiers degrez du facerdoce; & par les gands dons que son esprit leur communiquoit, 'il purifioit ceux

2/379,a,d. mesmes qui s'estoient malheureusement souillez par les sa-C'estoit encore un grand sujet de joie, de voir les Evesques

c.3.p.370,d. s'affembler [avec liberté, foit pour tenir des Conciles, ] foit pour 2. p. 370. b) confacrer de nouveaux temples à J. C. Comme le premier effet

act perfect p. de la perfecution avoit esté d'abatre les eglises, aussi l'un des premiers & des plus agreables fruits de la paix fut de les relever, & de les faire encore plus grandes & plus magnifiques qu'elles Euflito c.3.4. n'avoient esté auparavant. L'on en bastissoit aussi beaucoups de P-370.dl 375.4. nouvelles J par tous les pays; & les folennitez qu'on faissoit pour

dedier [ les unes & les autres , ] remplifsoient de joie toutes les villes. 'Eusebe nous a particulierement conservé la memoire de ce c.4.p.377,d, qui se passa à Tyr,où les payens ne se contentant pas de demolir

l'eglise, 'en avoient encore rempli la place de toutes sortes d'immondices. Il eust esté aisé de trouver une autre place plus commode. Mais Paulin alors Evelque de Tyr, [crut que le melme P.371.C. lieu qui avoit participé aux maux des Fideles, devoir participer à leurs biens ; & qu'aprés avoir esté abbandonné de Dieu, lirrité contre les pechez de son peuple, il devoit estre relevé avec gloire,

punique Dieu s'estoit reconcilié avec ses serviteurs. ]'Ainsi aprés-P-379.d. que l'on eut imploré le secours de Dieu par des prieres publiques P 377-bel380a. & generales, Paulin ayant animé par fon courage celui des Chrétiens, & affisté des liberalitez qu'ils luy offrirent volontai-

rement, commença à purifier le lieu de l'ancienne eglife, & y en-P. 380,2. bastit ensuite une nouvelle, beaucoup plus ample, a & beaucoup # P.371.2. plus belle que l'autre.

'Quand elle fut achevée, il affembla plufieurs Evelques pour c.3.4.p.371,c,d, la dedier ; & Eusebe de Cesarée en Palestine y prononça undiscours dont il a fait la plus grande partie du dixieme livre de c.49.300.381. fon histoire ecclesiastique. On y peut voir la description de cetto

VITAL, ET SAINT PHILOGONE. nouvelle eglise, & des portiques ou du cloistre qui l'accompagnoient. Eusebe dans ce discours, suppose toujours que les Prin- p'375.al384d. ces qui regnoient alors, estoient ou Chrétiens, ou entierement favorables aux Chrétiens. [Ainsi c'estoit avant l'an 320, auquel Licinius les persecutoient déja, & aprés le Concile d'Ancyre, ] 'auquel nous allons voir qu'Agricolaus de Cefarée en Palestine Concerpiers.

is TH LEYO. Him Tar **ARIAN** 

a affifté.

Vital faisoit à Antioche ce que Paulin faisoit à Tyr. ] Car il Thort. Li. c. 2. P y rebastit l'eglise appellée la Palée ou"de la Palée, [c'est à dire 524.cl3.c.2.p. de la vieille; J'peut-estre parcequ'elle estoit dans l'ancienne ville : n.p.4.1.4 26.21 cat Antioche avoit esté bastie à quatre sois. [ Mais cette ancienne blaz, a.b. ville n'estoit plus considerée dans le IV. siecle que comme un fobourg, l'puisqu'il paroist que l'eglise de la Palée estoit hors 1.3.6.2 p.639.cl l'enceinte de la ville. Cette eglise est celebre, parceque ceux Socral, 1.2.9.9. de la communion de S. Melece s'y retirerent [en l'an 361,] pour prim, paoz. se separer des Ariens [Et c'est peut-estre en partie pour ce sujet.] 'que S. Chrysostome l'appelle l'eglise si cherie & si aimée de Chry, 1.5 or, 12. tous les Fideles d'Antioche, comme leur mere, & comme la P.151.151. mere de toutes les autres eglises [ de cette ville. ] Mais elle estoit encore la mere des autres comme la plus ancienne de toutes; & furtout pacequ'elle avoit esté fondée par les mains mesmes des Apostres see que S. Chrysostome paroist entendre à la lettre. & fans metaphore. Aussi il n'est pas impossible que les Apostres ayant confacré ce lieu pour y tenir les assemblées autant que cela fe pourroit, les Chrétiens aient eu foin de le conserver pour cela, & l'aient ensuite basti en eglise sous l'Empereur Alexandre.

V.la perside "puisqu'ils commencerent vers ce temps là à en bastir. C'est donc peut-estre pour ce sujet, J'que Theodoret l'appelle l'eglise Thart.12.6.27. apostolique: [Et elle pouvoit aussi estre consacrée sous le tiere p.635.4. & l'invocation des Apostres.]

S. Chryfostome dit qu'elle avoit esté souvent abatue en haine Chry. p. 1922. du nom de J. C, & toujours rétablie par la puissance de J. C, sc'est ce qui arriva en cette rencontre . J'Car ayant esté demolie Tharthacape durant la persecution [ de Diocletien, ] Vital commença à la ré- 5240 tablir,& elle fut entierement achevée fous S. Philogone, qui luy fucceda vers 319, fi nous suivons la chronique de Nicephore , 1 Theophane, & Eutyque, qui donnent six ans à l'episcopat de Tapin p.6. al Vital: [car on n'en peut rien favoir par les plus anciens.

Nous n'avons pas de connoissance des actions de cet Evesque. I Nous pouvons nearmoins croire qu'il avoit un grand zele pour Bar. 314 127. l'honneur & la discipline de l'Eglise, & comme parle Baronius,

Bb iii

pour raffembler toutes les pierres du fanctuaire, que l'orage de 196E/p.p.a. la perfecution avoit difperiées, en faifant rentrer dans l'Églife ceux qui l'avoient abandonnée, mais aprés avoir faisfait felon fes par de les pour leux fait peut de les presents de la present de les presents de les presents de la presentation de l

Bit.314.17. regles pour leurs fautes. Ce qui nous en fait parler de la forte, ceft que nous le trouvous à la tefte de deux celebres Coociles qui fe tiarent de fon temps dans l'Orient, à Ancyre Ce à Neo.

3.71Eu Lines, cefarée. Il font apparemment du nombre de ceux qu' Eufebe dit

3.7544 sette celebre a merés la mort de Maximin, où il fe trouvoit des

Everques des pays les plus eloignez.

Bunjungs de pays punt congress.

Celui d'Ancyre paroit s'eftre tenu fort peu aprés la perfecution. C'eft pourquoi Baroniusa eu quelque ration de le mettre
en 314; [8c il eft au moins tres assuré qu'il s'est tenu pendant

Pepifopat de Vital, c'elt à dire apparement entre 313 & 319.

Zonean pass. On le met avant celui de Neccefarée Jes qui est comirmé par le témoignage de Zonare, [& par l'ordre que Denys le Petit & les

Bat. 314, \$175. autres collecteurs des Canons ont fuivi. Il fut tenu auffi-toft aprés
\$4. Pasque, comme il est aisé de le tirer du sixieme Canon.

Concappiazi. On ne conte dans les souscriptions que dixhuit Evesques.

88-11-1677. Il émble neamoins que c'éthit un Cocile general de tout canceratysé Nervier; & Banonius en parle en ces termes. 'Én effet, il s'y trouva des Evefunes de la Galacie où fe tenoit le Cocile , de la Cilicie, de l'Hellefpont, du Pont appellé Polemoniaque, de la Birtynie, de la Lycaonie, de la Phrygie, de la Pfishie, de la Pamphylie, de la Cappadoce; & mestime de la Syrie, de la Palellune, de de la grande Armenie, Elz comme il ny a prefque jamais qui un Prelar pour chaque province ; il femble que l'on puiffe croire ou que chaque province avoit deputé un ou deux Evefques au nom de tous les autres, ou que l'on a mis feulement les principaux dans les fouferpions. Car il eft extrair que ces

\*\*detta.

\*\*Le feccod et l'Agricolais Erefque de Cetare en Paiettine: 1,

Zonare di de Cetare en Cappadoce, 'ét il peut l'avoir pris du

Sprodique, qui fait encore cet Agricolais prefidera des douze

Evefques du Concile; ari il n'en met pas davantage partés Marcel
d'Anyre, fais parler de Vital d'Anothe. [Mais il Bait que le

Synodique qui ett aflez nouveau, & Zonare, le tromper, 1

Synodique qui ett aflez nouveau, be accent beaume soft des

puisque Leonce de Cefarée en Cappadoce est nommé aussi dans les souscriptions du mesme Concile d'Ancyre. (Cet Agricolatis Eulit-14:14 donc apparemment successeur Jd'Agape, dont Eusebe 188.4.

VITAL, ET SAINT PHILOGONE.

199

parle avec de grands cloges, %c predeceffeur d'Eufebe mefine.

\*\*Marcel d'Ancyre, 'fu celebre dans l'hitfoire de S. Athanafe, j. 177.

& de Sa hrieng & qui vivoit entore en 196, et le troitieme. "Le Athanafe, j. 187.

& de Sa hrieng & qui vivoit entore en 196, et le troitieme. "Le Athanafe, j. 187.

& de Sa hrieng & qui vivoit entore en 196, et le troitieme. "Le Athanafe, j. 187.

†\*Control of the more avant le Conticle de Nice. "Job Theodore de Onicine to 197.

\*\*Line marry re four Licinius/en l'an 220, l'Le fettieme et Euflob de Niconteile ficceffeur de S. Anthinne, 'C qui effatam mort trop 1954/3.

\*\*Line marry re four Licinius/en l'an 220, l'Le fettieme et Euflobe de Niconteile ficceffeur de S. Anthinne, 'C qui effatam mort trop 1954/3.

\*\*Line marry re four le miferable Eufebe pour fucceffeur. L'E. Conc. 1. 19.

\*\*Line marry re four le miferable Eufebe pour fucceffeur. L'E. Conc. 1. 19.

\*\*Line marry re four le miferable Eufebe pour fucceffeur. L'E. Conc. 1. 19.

\*\*Line marry re four le miferable Eufebe pour fucceffeur. L'E. Conc. 1. 19.

\*\*Line marry re four le miferable Eufebe pour fucceffeur. L'E. Conc. 1. 19.

\*\*Line marry re four l'English ("et l'english ("et

Aconciante de la Parie Armenie encitante le Consile de Nicée.

"Le neuvieme eff Pierre Evrefque d'Icone en Lycaonie, ou Genelapary, fefon une autre legon, en Pfiliéle. Et en effer, nous apprenous de Saint Baffle, qui force avoit effe autrefois la feconde ville de la Pfiliéle. Exhlais fincefferar de ce Pierre affifna un Concile de Maria-1714. Prince de membre que Nuneque de Laodicée en Phrygie qui eff le drixene. L'Oroxieme eff Sergien Evrefque d'Antioche de Pfiliéle, & Epidaure Evrefque de Perge en Pamphylie eff le douzieme. Narciff de Nerroniade en Cilicle, qui eff le trizeime, eff celebre parmi le Ariens doni-il embraffa le parti. L'osoce Evrefque de Craferé en Cappadoce, 'forti illuffer en fon temps,

v.le Const. Everque de Cefarée en Cappadoce, "fort illustre en fon temps, le de Niese est mis le quatorzieme; [ ce qui marque assez que l'on n'a pas gardé l'ordre des seances . ]

"Le quinziemé est Longin de Noccetarle dans le Pont , qui Consetta plus affisità auffi au Concile de Nicée-S Arhande I appelle Longien, Janapud. Re le met avec Loup de Tarfe au nombre de ces hommes apolto su liques dont la froy elloi tres pure C tres finere. [Il effort du nombre 1/de ces finires Evefiques qui fe fixocodant les uns aux Balephary autres ; compositiones comme une chaine de piercriete, depuis vivoir du remps de S Basile, de dont Longine effort le protectien de la santa du remps de S Basile, de dont Longine effort le protectien de la santa 1/2, lon Baronius Le fiziezene et S. Amplione Evefique d'Epiphanie

bid. 1). dans la Cilicie, J & Confeficir, dont nous parterons en un autre endrier. Nous riavons rien à dire Jfur Philadelphe de Gonzala, Juliople dans la premiere Galacie, fur Salamin ou Salomon de '473 Germanicie en Syrie, & fur Germain de Naple] ou Sichem J dans la Paletline, qui fonc les 6,7, & 78. 33. Predats du Concile d'Ancyre, Jimon qu'on les trouve aufit dans les foufcriptions du tappit; fur Concile de Nicée.

Ces dixhuir Eveques firent 25 Canons, divifez par d'autres en 24, pour établir la dicipline de l'Eglife, dont une grande partie regarde ceux qui effoient tombez durrant la perfecution II y en a auffi plufieurs fur le maniage, un fur l'alienation des biens p. 1461.1. ecclédatiques, '& un fur les Corevefques qui paroit inintellip. 1461.1. le 272. gibbe dans le grec, 'quoiqu'il foir a dilez clair dans la vertion de

past alerze gible dans le grec , quoqiu'il foit affez clair dans la verifion de De Pinta-se De De Pinta-se Que le Peti, & dans celle d'Ildocer. Il femble qu'il manque 29/EEP2-50 quelque chosé dans le grec. "Il y a à la fin de ce Conciletdeux constitue, op, autres Canors qui ne fout pas dans le grec. "W. Que Barrous qu'il fout pas dans le grec. "W. Que Barrous qu'il fout pas dans le grec. "W. Que Barrous qu'il fout pas dans le grec. "Re qu'il y a la fin de ce Concilet d'un passe qu'il pas de la fin de ce Concilet d'un passe qu'il passe qu'il pas de la fin de ce Concile d'un passe qu'il passe qu'il pas de la fin de ce Concilet d'un passe qu'il passe qu'il passe qu'il pas de la fin de ce Concilet d'un passe qu'il passe qu'il passe qu'il pas de la fin de ce Concilet d'un passe qu'il passe qu'il passe qu'il pas de la fin de ce Concilet deux de la fin de la fin de ce Concilet deux de la fin de la fi

du Pape Damale, [ si mesme ils sont si anciens. ]

Marcon, 1,54.

Pour ce qui est du Concile de Neocesarée, nous en avons partire d'après de la conse felon Denys le Petit & toutes les autres collections, ou quinze selon Zonare qui a divisé le treizieme en Concit puto deux. Ils regardent divers points de la discipline de l'Eglise.

Bar, 14-190 On croit que ce Concile le tint fort peu après celui d'Ancyre a parceque les mesmes Evesques le sont trouvez pour la pluspart

Come p. 148. à l'un & à l'autre, 'favoir Vital d'Antioche, Germain de Naple en Palelline, Heracle de Zelene, S. Básílice d'Amasse, S. Loonce de Cefarée en Cappadoce, S. Amphion d'Epiphanie, Loup de Tarse, Narossis de Neroniade, Longin de Necocsarte messen, & Salamin de Germanice, Outre ce sits Evressue, il y en avoir

#539-5148154. encore cling nouveaux, 'qui fe trouvent tous avoir affilé au Concile de Nicée. C'efloient Gregoire ou Gorgone de Canne, ;
Erroce de Placie ou Plata, Dicaife de Table', tous trois de Galacie, Alphie d'Apamée en Syrie, & Geronox de Lariffe en la mefime

tep.141.d. province: "On y trouve aufit parmi ces Evefques, Efficiene & Rhodon Corevefques de la Cappadoce, mélez parmi les "Evefques & à la fin un Valentinien avec un Leone, dont les qualitez ne four pas marquées: "Les manuférites en ajourent cinq autre. & peut-effre davantage, di-ton-; les copifies ayant beaucoup

p.1490.c. alteré cet endroit, & y ayant ajouté diverses choses. Le Synodique conte 23 Evesques dans ce Concile, & met Vital à leur teste.

Eufprobass. Il y en a mefme qui rejettent absolument les signatures du Concile d'Ancyre, [ èx par consequent de celui de N'eoccafare,] parcequ'elles ne se trouvent ni dans le gree, ni dans la collection conectipater, de Denysle Petit, mais seulement dans celle d'Isidore. On peut

de Denyste Fette, finds fetterheit data cert d'hindre d'altail.

ajouter encore qu'on y voit une première Galacie, une première Cappadoce, & une feconde Cilicie, [ qui certainement ne font

DaPin,t.s. p.758. 1. M.,t du Pin n'en dit rien dutont.

point

point du commencement du IV. fiecle, ces provinces n'ayant esté divisées que vers l'an 370, ou depuis. Il y a peu d'apparence auffi qu'elles suivent la vraie seance des Evesques, & que & Leonce chef de toute la Cappadoce, n'ait esté placé que le quatorzieme. Ainfi on ne peut point dire que ces fignatures foient abfolument originales. D'autre part neanmoins nous ne voyons pas qu'on y puisse trouver de fausseté; & des personnes tres habiles ne font pas difficulté de s'en servir.] 'M. du Pin les reçoit sans difficulté. Du Pin,p.797, f Il faut que les Grecs mesmes en aient eu quelque chose, ] \*puis. 800 qu'ils mettent dans le Concile d'Ancyre Agricolatis Everque

de Cefarée en Palestine, 'qui est absolument inconnu d'ailleurs. Euspr p.20. M. Valois soutient mesme qu'il ne l'a jamais esté, & qu'Eusebe st. de Cefarée a fuccedé immediatement à Agape Mais il ne prouve point qu'Agape ait passé l'an 312, ni qu'Eusebe ait esté Évesque avant 319. Que si Eusebe ne parle point d'Agricolaüs, il ne parle point non plus de Vital d'Antioche, ni des Papes qui ont fuccedé à Marcellin: & il ne parle d'Achillas d'Alexandrie que par occasion, & hors de son lieu, sans rien dire de Saint Alexandre qui luy fucceda dés l'an 312 ou 313. Ainsi il paroist qu'il n'a point proprement eu dessein de faire l'histoire du temps qui a suivi

la persecution:

Vital, comme nous avons dit, eut pour successeur vers l'an Hier,an, 32 4 319, Saint PHILOGONE, que l'on conte pour le 21. Evefque Thort, I 4C.L.P. d'Antioche. 'Les Latins auffi-bien que les Grecs, celebrent fa Bar. 20 dec fl memoire le vintieme de decembre: 68c Saint Chrysostome nous Men.p. 342 a laissé son eloge, qu'il prononça le jour de sa feste. [Ce Saint Luga.c.o.p. 1102. fut d'abord engagé dans les affaires du monde. ] ell epousa une 31.P 351.4. femme dont il en eut une fille : Il se trouva employé "dans le " P.354.d.e. bareau, il y défendit les hommes par ses discours contre l'oppression des autres hommes, & y protegea l'innocence contre la

violence & l'injustice de ceux qui la vouloient accabler. Ainsi il mena dans cet état mesme une vie si fainte & si excellente, que par une preuve manifeste de l'election de Dieu, & non obstant les liens du mariage où il estoit encore engagé, il sut tout d'un coup enlevé du bareau à l'Eglife, & fut jugé digne de passer du tribunal des magistrats seculiers, à celui des Princes de l'Eglise, & au degré de l'episcopat.

Il fit achever, comme on a vu, l'eglise de la Palée. 4Pour le Thom.p.514-c. reste de son administration, S.Chrysostome se contente de nous 356. en faire juger par la pieté qui paroissoit encore de son temps dans l'Eglife d'Antioche, '& par la difficulté qu'il y avoit alors P.356,b.

Hift. Eccl. Tom. VI

de gouverner les Églises, parceque la persecution ne faisoit encore que de cesser depuis l'an 312: de sorte qu'il en demeuroir encore de tres fascheux restes, & qu'il se trouvoit beaucoup de choses qui avoient besoin d'estre corrigées. ] Il n'eut pas seule-Thart p.524.c. ment à calmer les restes de la persecution de Diocletien,]'mais

il eut encore à combatre toute la fureur de celle de Licinius. & ce futen celle-ci qu'il fit voir le zele qu'il avoit pour la pieté: [de forte qu'on luy peut donner le titre de Confesseur.]

Chry.p.356.c. 'il eut la douleur de voir naistre durant son episcopat la fecte impie des heretiques [ Ariens , ] & la gloire d'en arrefter Thdr.l.i.e.+p [en partie ] les progrés par sa sagesse & sa prevoyance. Aussi 537,b.c. quoiqu'Arius se vantast ridiculement d'avoir tout l'Orient dans

son sentiment, il n'osa le dire de S.Philogone & de deux autres à qui pour ce sujet il donna les titres d'heretiques & d'ignorans, parcequ'ils foûtenoient contre luy l'eternité, l'egalité, & la confubstantialité du Pere & du Fils Saint Alexandre qui avoit chasse Arius de l'Eglise d'Alexandrie, luy écrivit contre cet

herefiarque, comme à un défenfeur des dogmes apostoliques. [Nous faurions fans doute bien plus de particularitez des Chry. p. 356.c. vertus de ce Saint, ] 'si Saint Chrysostome n'eust laissé le soin de nous les apprendre à Flavien son Evesque, qui estoit, dit-il, l'imitateur du bienheureux Philogone, & mieux instruit que luy de ce qui le regardoit ; [ d'où nous jugeons que Flavien fit ce meline jour l'eloge de son glorieux predecesseur : mais ce

discoursn'est pas venu jusques à nous.] P-351.

p.538.a.

c.3.p.536.c.

e p. 352.2

e.358.e.

Il est certain que la feste de S.Philogone, ac le jour auquel il est mort, barrivoit cinq jours seulement avant la feste de Noel 4p. 356.cd 357 [c'est à dire le 20 de decembre auquel on en fait la feste. "Il est Norz 2. mort, selon toutes les apparences, en 323, aprés avoir gouverné fon Eglise prés de cinq ans ; '& il eut pour successeur un Paulin V. Saint dont nous parlons en un autre endroit.]



# LACTANCE, ORAT

#### DÉFENSEUR L'EGLISE. DE



AINT Jerome nous affure que Lactance avoit Hier.v.ill.c.80. aussi le nom de Firmien, lous lequel il est marqué F.293,b.&c. par S Euche-bOn y ajoute aujourd'hui ceux de p.20. Lucius Cœlius ou plutost Cæcilius. Ceux qui bLact perfin p. ont étudié son histoire avec plus de soin, recon- 352. noissent qu'on n'a rien-de certain sur son pays

ni fur sa famille. 'Il y a neanmoins bien plus d'apparence qu'il person, p.3:91 estoit d'Afrique, comme l'a cru Baronius, que non pas qu'il fust Bar. 302 9 61. d'Italie, comme quelques autres le pretendent. Car il fut disci- Hier, v.ill. c. . ple d'Arnobe, qui professoit la rhetorique dans la ville de Sicque e 79. 'en la province Proconsulaire d'Afrique. LEt Saint Jerome nous Vand.p.167. apprend en effet qu'il étudia en Afrique, où il composa un écrit d'Hier.v.ill c. estant encore tout jeune, sous le titre de Banquet. Ce sut aussi d'Afrique qu'il alla à Nicomedie.

On peut juger combien il profita, foit par les instructions de fon mailtre, foit par fon propre travail, I puisque Saint Jerome an. 217. l'appelle le plus favant homme de son temps. Pour son style, le ep. 13. p. 104.d. mefme Saint dit qu'il est comme un fleuve d'eloquence, comparable à Ciceron. Saint Eucher le met entre les hommes les plus Euchad Val.p. eloquens qu'ait eu le Christianisme. [Les ouvrages qui nous en 20. restent ne dementent point l'estime que ces Saints en ont faite : ]

'& l'on voit par les eloges des plus favans hommes de ces derniers Lattinft. pr.p. temps, ramassez dans l'edition de Gallaus, qu'il est regardé 1, p. 368, 569. comme le plus eloquent des défenseurs de nostre, religion. & comme le Ciceron des Chrétiens.

'Il ne se mit neanmoins jamais dans le bareau, & il n'étudia Lattinst, 1.3.c. l'eloquence que pour se rendre capable de l'enseigner aux autres. 13-P-175-'C'est ce qu'il fit dans la Bithynie, où on le fit venir sous Diocle- 1.5 c 2. P 460. tien, pour y professer la rhetorique [latine] à Nicomedie, [qui Hier v.ill.e.

NOTE 1.

54.

p. \$ 10.

p.\$29.

P.164.c.

estoit alors le siege de la Cour de Diocletien . ] Il y sut appellé "d'Afrique avec un grammairien nommé Flavius ou Fannius, V. la noie 1. Voffpo.lat.p. auteur de quelques ouvrages en vers fur la medecine. 'Voffius

qui l'appelle Rhemnius Fannius, ou Favinus selon d'autres, le fait disciple d'Arnobe, & contemporain de Constantin; & il le croit auteur d'un poème en vers hexametres sur les poids & les mesures, attribué ordinairement à Priscien [Mais il ne cite rien

pour tout cela.]

Laft inft, Lr.c. 'Lactance professa long-temps la rhetorique soit à Nicomedie, # p.4|opif, c.t. foit en Afrique, ] enfeignant aux jeunes gents , comme il dit P \$20. luy mesme, non à pratiquer la vertu, 'mais à estre ingenieux à

couvrir & à défendre le mal . Neanmoins cet exercice qu'il ranft.p.4 .5. baifle fi fort, & qu'il semble presque condanner absolument, luy fervit beaucoup dans la fuite, lorsqu'il l'eut quitté pour défendre la verité, & l'infinuer dans les esprits avec d'autant plus d'efficace, que les ornemens de l'eloquence la rendoient plus claire

& plus agreable. opif.c.1. p.\$19. Il eut entre ses disciples un nommé Demetrien, à qui il dedie b Hier,v.ill.c. plusieurs de ses ouvrages, en luy rendant ce témoignage, qu'il avoit esté docile à recevoir ses instructions, & soigneux à les pratic Lact, p.\$29. quer; 'qu'il n'y avoit passeulement en luy la moindre apparence d'orgueil & de vanité; & que dans l'embaras des emplois civils où il estoit, la pureté de sa conscience luy faisoit souvent elever

fon esprit aux choses du ciel. Hier.v.ill.c.to.

'Il trouva peu d'ecoliers à Nicomedie, parceque l'on y parloit plus grec que latin; & cela luy donna le loisir de s'appliquer à écrire. [ Nous ne savons pas neanmoins quels livres il composa pour lors; & nous ne voyons pas que nous en ayons aucun qu'on

puisse rapporter au temps qu'il professoit encore.

Nous ne pouvons point affurer non plus s'il avoit déja embrassé la religion Chrétienne. Nous pouvons dire seulement que l'honneur que luy fit Diocletien de l'appeller à Nicomedie,ne montre pas qu'il ne fust pas déja Chrétien, 'puisque non seulement ce V.1a persue Prince soutifrit les Chrétiens durant la plus grande partie de son Diect. 5 1-3. regne mais qu'il en aima mesme plusieurs; c son palais en estoit rempli. Ce qu'on peut dire estre certain, "c'est que Lactance Nore : estoit Chrétien dés que la persecution commença, & ainsi dés le temps qu'il enseignoit l'eloquence. Nous ne trouvons rien de particulier fur fa conversion: mais il ne faut pas publicr un en-

Enchad Valip, droit de Saint Eucher, J'qui parlant de luy, de S. Cyprien, de S. t. fed ad argutam malitiam.

### LACTANCE.

Hilaire, & de quelques autres, leur met en la bouche ces paroles de Saira Augullin' Que faifons rous? Les ignorans ravillent le Augusattate ciel, & nous avec toute notife ficience, nous formes fi fluiplés 19that A. & fi hebetez, que nous demeurons toujours enlévells comme des beltes dans la danir & dans le flang. Voilà, ajour to Eucher, ce que ces hommes habiles & eloquens s'efficient fans doute dit à eux mefines, & animez par cette penfecijs ton Kita utill'i volence au royaume de Dieu J'On voir que Lackance avoir lu particulie. Las indi, 1.1.c. rement Minuce Felix. Tertullien, & S. Cyprine.

Nous voudrions avoir quelque lumiere fur ce qui luy peut estre arrivé durant ces dix années qu'il passa au milieu des ennemis de

nous le dirons bien-tost.

l'Eglise & dans le siege de satan. Mais tout ce que nous en trouvons, c'est qu'outre les cruautez barbares qu'il y vit exercer contre l'Eglife, ] il eut encore la douleur de la voir fouler aux 64.7.470. piez par les insultes de ses ennemis. 'Car il y eut en ce temps là capato. V.la perf.de "deux payens, Hierocle & un philosophe inconnu, qui voulu-Diocl. \$ 18. rent fignaler leur impieté par une entreprise aussi vaine qu'elle estoit à contretemps, en pretendant abatre oc accabler la verité par leurs livres, [ comme les officiers publics y travailloient par le fer & par le feu.] Lactance & les autres Chrétiens qui enten- p.462|c.+ p.470 dirent reciter ces ouvrages à leurs auteurs, n'eurent pas de peine à en reconnoistre la foiblesse, & à s'en moquer en eux mesmes, fi le temps ne fouffroit pas qu'ils le fissent ouvertement. Les payens mefmes trouverent fort mauvais qu'on voulust insulter à des gents déja accablez par la violence. Mais Lactance indi- c.4-P.470. gné d'une impieté si superbe, resolut d'employer tout ce qu'il avoit d'esprit & d'eloquence à refuter non seulement ces deux écrivains, mais aussi tous les autres qui avoient voulu laisser à la posterité des monumens de leur injustice, [ & de leur haine contre leur Createur & contre sesadorateurs. ]'Il semble nean- Bar. 3024 61. moins qu'il n'ait executé ce dessein que long-temps depuis ;

scomme nous le verrons en parlant de ses écrits, aprés que nous aurons achevé ce qui nous reste à dire de son histoire.

Il repassa de l'Orient dans l'Occident, pour y instruire un disciple d'un condition bien plus relevée, que tous ceux qu'il Hier.v. ill.c. sol avoit eus auparavant, ] 'favoir Crifpe Cefar fils de Constantin, à qui il montra l'eloquence latine dans les Gaules. Il eut cet emploi dans son extreme vieillesse: [Ainsi il peut bien ne l'avoir Last. perf. n.p. quitté que par sa mort, ] que quelques uns croient estre arrivée vers l'an 325,& vers le mesme temps que celle de Crispe, plutost à Treves qu'en un autre lieu, puisque c'estoit alors la principale Cod. Th. r.3.p. ville des Gaules. Godefroy croit que ce fut Lactance qui estant 295.20 alors auprés de Constantin, obtint de luy en l'an 315 les loix celebres par lequelles il abolit le supplice de la croix, défendit de marquer les criminels fur le front, & pourvut à la subsistance

des pauvres : [ mais il n'en raporte pas de preuve qui foit bien confiderable.

330.

Ce qui paroist plus fondé, c'est qu'encore que selon l'opinion de tout le monde, ]'il fust precepteur de Crispe, lorsqu'il publia fesInstitutions,[& peut-estre encore lorsqu'il fit une bonne partie de ses autres ouvrages, jamais neanmoins il ne parle de cet emploi, que son merite seul luy avoit fait obtenir, ni d'aucune

autre chose qui pust le relever devant les hommes.

Il est encore important de remarquer que la qualité de precepteur d'un Cesar,& d'un fils aisné d'un Empereur aussi liberal qu'estoit Costantin, ne l'empescha pas d'honorer & de pratiquer la pauvreté Chrétienne, ] puisque nous apprenons de Saint Hier.an.317. lerome, qu'il estoit tellement pauvre, qu'il manquoit non seulement des choses delicieuses, mais souvent mesme des necessaires. Et ce Pere sait cette remarque en mesme temps qu'il dit que

Du Pin, t.s.p. Constantin luy donna le soin de son fils; 'nous donnant par là lieu de croire qu'il vécut dans la pauvreté "au milieu mesme de &c. Last.opif.cs.p. l'abondance & des delices de la Cour .'Lactance témoigne quelquefois luy mesme qu'il estoit dans l'extreme necessité: [Ainsi

inft.l.6.c.12.13- fa bouche parle de l'abondance de fon cœur, ] 'lorsqu'il rend à la pauvreté evangelique les témoignages si glorieux que nous opif.c.1.p.\$29. lifons dans fes ouvrages, '& lorfqu'il avertit Demetrien fou disciple, de meprifer & d'abandonner, s'il pouvoit, toute la prosperité

du siecle, pour ne pas tomber dans ses pieges d'autant plus dangereux qu'ils font plus doux.

Mais ni les incommoditez de la pauvreté, ni les occupations

p \$28.829 20-F. \$92,893. qu'il pouvoit avoir d'ailleurs, ne l'empescherent pas de consacrer tout fon esprit & toute fon eloquence à l'éclaircissement de la verité divine , & à la restration de vaines sibélistez des philosophes de fon temps; & il els provide pouvoir faire non par ses propres forces; mais par celles qu'il attendoit de Dieu. Il pape, croyoit qu'il livy feroit au moins plus gloireux de (uccomber fous le pois d'une si haute entreprise, que de manquer de zele pour la défensé de l'enigion , & il estoit personale que fon travais d'e paps, fa vie ne pouvoient avoir un meilleur objet que de retirer quel-ques personnes de l'erreur , & les conduire au chemis du ciel.

[ Voilà tout ce que nous trouvons pour l'hiftoire de ce défenfeur de la foy Chrétienne, l'aiffant à de plus habiles le foin de l'enrichir par les excellentes maximes & les fentimens de pieté qui fe trouvent repandus dans ses ouvrages. ] Nous allons maintenant faire le denombrement de ses écris, suivant autant que

nous pourrons l'ordre des temps.

åc,

[Il fembleque le premier J'oir fon Sympofon ou Banquet, qu'il Hieraille 16, écrivir, comme nous avons die, elfante-nore tout seune. Ayant effé appellé d'Afrique à Nicomedie, il écrivir fon voyage en vers hexametres. On peur encore a parotre au mefine temps J un livre qu'il compos fous le tire de Grammairen. (Nous n'avons aucun de ces ouvrages. Il y en a qui croient J que le poème du De Fia, s. 1.4. Phenix qui elle parmi fes œuvres, de "qui ne pue elfre que d'un 1811. Papers, j'el une des premieres productions de fa jeunelle, Neamonis S Jerome n'en parle point : & aprés tout, entre piece n'est

γαz les profelations qu'il y fair de confacrer deformais fon temps «prita » papa.

Note 3, 

δ fa plume à la défenfe de la veriré. Et en effer, il femble que la «papa perfectution de Diocletien ne fuit pas encore paffe » Il le dedic « paris», 

à Demetriem fon difciple, à qui il parle comme à un Chrétien , p. 1.9 1.9 1.0 

qui effoit neamoins ce femble dans les emplois civils, [hors des pays où la perfecution duroit encore. ]

Les Infiltutions divines, qui est le grand ouvrage de Lactance, infiltuceto, fulvirent d'affez prés le livre De la formation de l'homme, fulvi et le livre de la formation de l'homme, fulvi et le livre, per fose par luy mesme en épet livres, comme nous les avors encore aujourd'hui «& nous en avors austif un abregé composé par l'au-Hierwill e lo.

P,294.c.

### LACTANCE.

teur, dont le commencement estoit perdu dés le temps de Saint Latir. D.c.2. Jerome. Lactance melme cite cet ouvrage fous le titre d'Inftitu-P.766. tions divines.4 Le nom d'Inflitutions se donne ordinairement par a infl.n.p.6. les Latins aux ouvrages qui sont pour former une personne dans quelque science : [ de sorte que nous le pourrions traduire par

celui d'Instructions, s'il n'estoit ordinaire de laisser aux livres ces fortes de titres fous lesquels ils sont plus connus.

Du Pin, t, 1,p. Chacun de ces sept livres des Institutions a "son titre particu-se. lier, qui marque de quoy il traite. L'ouvrage entier est fait pour P.3.00-366 Her, qui marque de quoy il traite. L'ouvrage entier est rait pour L'action 1.5, executer le dessein que Lactance avoit pris dés l'an 303, de c.4.p.470. répondre à tous ceux qui auroient écrit contre la religion Chré-

tienne, & de refuter non feulement tout ce qu'on avoit dit, Hieren 65.22, mais encore tout ce qui se pouvoit dire contre l'Eglise. Enesset, il y combat avec une extreme force la vanité du paganisme, 48c dep.13.p 104.d. il y détruit avec une facilité merveilleuse toutes les illusions de

in Eccl. 10.p. l'idolatrie, 'Auffi S Jerome le releve comme un ouvrage excel-Lat. pr. p. 18. lent: ° & les plus habiles des derniers fiecles en ont témoigné une

estime extraordinaire; On peut assurer au moins que personne n'a défendu l'Eglife & combatu l'idolatrie avec un style plus beau & pluseloquent .

["Cet ouvrage en l'état que nous l'avons aujourd'hui,ne paroist Note 4

pas avoir esté fait avant l'an 221. C'est pourquoi il ne faut pas infi,t.r.e.r. p.6. s'étonner ] 'si Lactance l'adresse à Constantin déja declaré pour la religion Chrétienne. Il paroist que Lactance vivoit alors dans fp.8. L5-c,24p.460. les terresde ce Prince, horsde la Bithynie, soc de tous les autres pays où Licinius perfecutoit encore les Chrétiens . h Ainfi l'on & Cod.Tht. 3-p. peut juger que c'est un fruit du temps qu'il passa dans les Gaules 295.1. Last.perf.n p. auprés de Crifpe. 'Mais on croit qu'il avoit paru auparavant en

infile cap Orient[vers l'an 21 3, laufli-toft aprés la fin de la perfecution, 1 &t peu aprés l'ovrage De la formation de l'homme .

Hier.v.ill.c.80. Saint Jerome nous affure que Lactance a fait un livre de la persecution. [ C'est tout ce que nous en avons sceu jusqu'à l'an Balumifetan. 1679, ] 'que M. Baluze nous l'a donné fur un manuferit ancien d'environ 800 ans: [& des Protestans Anglois fort habiles se sont 347+ haftez de le faire aussi tost rimprimer, comme une piece tres

authentique & tres importante. Nous ne croyons pas en effet que personne puisse douter que ce ne soit un veritable ouvrage Du Pintara, de Lactance; ] '& nousy apprenons' beaucoup de particularitez &c. confiderables pour l'histoire ecclesiastique & profane, que nous ignorions entierement, ou dont nous n'avions qu'une connoif-

fance moins exacte.

567.

Lactance

LACTANCE:

'Lactance n'entreprend pas d'y faire l'histoire de la persecu-Lacters, n.p. tion;mais son principal dessein n'est que de faire adorer la justice 351. de Dieu dans la punition & la mort de Diocletien, & des autres princes qui avoient esté auteurs de la persecution. C'est pourquoi son livre est intitulé dans le manuscrit dont on l'a tiré, De la mort des persecuteurs. Il a eu peur que de si grandes choses perses, p.45. ne fussent oubliées par les hommes, & que ceux qui voudroient écrire l'histoire, n'alterassent la verité, en omettant ce que ces princes avoient fait contre Dieu, ou ce que Dieu avoit fait pour les punir. Il proteste qu'il n'a rien ajouté à la verité, & qu'il n'a rien mis "dont ceux qui ont sceu la verité des choses ne luy rendent témoignage. En effet, il ne dit guere que les choses dont il peut avoir esté témoin oculaire, estant demeuré à Nicomedie, comme nous avons dit, durant tout le temps de la persecution. I 'Il semble par le commencement de cet ouvrage, qu'il l'ait fait c.1.p.1. aussitost que Dieu eut rendu la paix à l'Eglise. Neanmoinsille e.51 P.45. conduit jusques à la mort funeste de la femme & de la fille de Diocletien, quinze mois au moins aprés la mort de Maximin, [ c'est à dire au plustost à la fin de 314.]'Il y parle toujours assez n.p.353. avantageusement de Licinius, d'où l'on insere que ce prince ne commençoit point encòre alors à persecuter les Chrétiens. 'Il c.50.54.8.44.45. marque neanmoins diverses executions qu'il avoit faites, [ où il paroist plus de cruauté que de justice.] Il dit mesme qu'on le craignoit comme "cruel [Et il avoit déja eu guerre contre Constantin

malum.

à la finde 314. ]

fecundum fidem feien-

Eium.

'M' Baluze croit que Lactance fit cet écrit lorsqu'il estoit a.p.348. encore en Bithynie, parcequ'il l'adresse à un Confesseur de ces pays là nommé Donat 'qui fortit de prison au mois de may 311, 635 p.31. aprés y avoir demeuré fix ans [ Ainfi il y avoit esté mis en l'an 305 ou 306 Ill y avoit eprouvé tout ce que la persecution avoit eu de 6,16,p.13,14. plus terrible, les fouets, les ongles, le fer, le feu, toutes fortes de tourmens, premierement sous Flaccin Preset [du Pretoire, ] puis sous Hierocle gouverneur [ de la Bithynie, ] l'un des plus grands ennemis qu'eust alors l'Église, & enfin sous Priscillien son successeur. Il avoit esté appliqué neuf sois à différentes questions, & avoit triomphé neuf fois par la grandeur de sa foy, de tout ce que les hommes & les demons avoient de force & de malice. Enfin, le diable si souvent vaincu n'osant plus l'attaquer, & ne voulant pas qu'il remportast la couronne du marty re par la mort à laquelle il estoit tout preparé, se contenta 635,031. de le faire retenir six ans en prison, jusqu'à ce que Dieu l'en tira Hift. Eccl. Tom. VI.

c. 31. p. 28. c,1.p.t.

2.52.P.46.

par l'edit qu'il contraignit Maximien Galere de publier en 311, pour faire cesser la persecution dont il avoit esté luy mesme l'auteur. Lactance attribue la paix de l'Eglise aux prieres que ce Confesseur repandoit tous les jours & à toute heure en la presence de Dieu, avec les autres Confesseurs qui s'estoient aussi acquis par les merites de leur foy une couronne eternelle 'Et en finissant fon livre, il le prie, comme un homme digne d'estre ecouté de Dieu, de luy demander qu'il conserve à son Eglise la paix qu'il luy avoit donnée. Il l'affure aussi que Dieu luy reserve toute entiere la couronne du martyre dans le ciel, quoique les persecuteurs eussent eu honte de le condanner à la mort. Le nom de Donat est si commun entre les Saints, qu'il est difficile de discerner si

n.r.35%.

celui-ci est un de ceux que l'Eglise honore 1 'M' Baluze veut que ce soit le mesme Donat à qui Lactance ir D.c.2. P766. adresse son ouvrage De la colere de Dieu. 'Ce livre en esset est posterieur à celui des Institutions, [& par consequent à la persecution de Diocletien Mais Lactance n'y parle point à ce Donat comme à un illustre Confesseur.] Il luy parle mesme comme à un disciple qui avoit besoin d'estre instruit & fortissé, pour n'estre

227.

C.1.F.764

pas trompé par l'autorité des sages du monde. Lactance avoit promis dans les Institutions de faire un traité exprés pour montrer que Dieu n'est pas moins juste que patient, qu'il a une colere & une justice pour punir les rechez des hommes,& qu'on ne le peut nier, sans ruiner absolument la verité & la religion. C'est ce qu'il a fait dans le livre De la colere de Dieu. Hier, v. ill. e. 80. dont nous parlons, & que nous avons encore. S Jerome le releve in Eph.4 p.227 comme un tresbel ouvrage, 'écrit avec autant de science que

A Lact.ir. D.c. 2. p.766

d'eloquence,& qui peut seul suffire pour sa matiere. Lactance y cite ses livres des Institutions. 'Il témoigne dans l'un & dans l'autre ouvrage, qu'il avoit dessein d'écrire contre toutes les heresses. Mais il semble qu'il ait esté prevenu par la mort, puisque Saint Jerome ne parle point de cet

p.767 | inft.1.4 c.30.P.451. 6 Bar. 316.9 56.

Lact.opif.c.zo. p. 892.893.

ouvrage, qui n'eust pu manquer d'estre fort celebre. Dans le livre De l'ouvrage de Dieu il dit qu'il est resolu d'employer tout son temps & tous ses efforts à traiter ce qui regarde la vie bienheureuse; & cela contre les philosophes qui promettent d'établir la verité, mais sans la connoistre, & qui la combatent ainsi d'autant plus dangereusement, que leurs discours eloquens & leurs raisonnemens subtils les rendent plus propres à tromper les autres. Il dit qu'il les veut refuter & par les lumieres de la religion Chrétienne, & par les sentimens contraires

21

dent ils se combatent les uns les autres. [Nous n'avons pas d'ouvrage dont le titre réponde à cette promesse. J'mais on croit que p. 1922. c'est ce qu'il fait dans tout le corps de ses Institutions, & princi-

palement dans le dernier livre.

S.Jerome luy attribue deux

mefter.

&c.

S, Jerome luy attribue deux livres 'à Aclépiade, que nous Hiero, lineta, avons plus 'à Lachance meline dirty Aclépiade ('no ami luy Palendill, pavoir dedié un écrit cùi litration i de la providence du Gouveni na Palendill, pavoir dedié un écrit cùi litration de la providence du Gouveni na palendille de davantage. JMU Baluze nous a domé un pallège fur le dernier Balumife, especial que mont qu'ul coir effre de Lachance, parcequ'il la trouvé adipre, padarsun manuferit entre fes Infitrutions & fon livre De la colere de Dieu. J Il del bien écrit.

Pour les poéfies attribuées à Laclance, nous avons déa parlé de celle du Phonix. ) Tolle que if dur la Paque, e. & dont on Fort. 1, e-7, p. chante. encore une partie dans quelques Egiliés , et aufil parmi '1<sup>6,6,7,0</sup> chante. encore une partie dans quelques Egiliés , et aufil parmi '1<sup>6,6,7,0</sup> cle souves de Fortunat, & les manufeirs les luy attribuent (Le poème de la Paffion et l' fort beau ; & pourroit eftre attribué à Laclance, '1914 y avoit quelque paprence que lo mitif des cotemps la un Crucifix au milieu des egiliés, comme nous faisons aujourd'hui.) Onn ele trouve dans aucun manuferri de les ou. Da Pin, p. 542. vrages. On a encore fous fon nom des notes fur Stace, '& d'autres chofes femibableaque M' du Pindi et Her d'un Laclance Placide

grammairien.

'Lactance ne composa pas seulement divers ouvrages en vers Hier.v.ill.c.lo. & en profe; mais il écrivit aussi quantité de lettres Saint Jerome in Gal.4 P. 179en conte huit livres, bdont il y en avoit quatre adressez à Probe , by ille so. deux à Severe, & deux à Demetrien son disciple. Ces lettres e episap 12 d estoient quelquesois fort longues; mais il y en avoit peu qui traitaffent des matieres de nostre foy, la pluspart parloient de mesures, de la situation des pays, de questions philosophiques, & n'estoient propres qu'à des avocats & des gents de lettres. Ce fut ce qui en degousta le Pape Damase, à qui S. Jerome les avoit données à lire . [Peutestre que Lactance en avoit composé une grande partie avant sa conversion, & lorsqu'il enseignoit la rhetorique, ce qui l'obligeoit de traiter ces fortes de questions. ] 'Gallæus raporte qu'il se trouvoit il n'y a pas longtemps deux Last.pr.p.13. livres manuscrits des epistres de Lactance dans un couvent d'Egmond en Hollande, mais qu'ils ont esté perdus. [Le jugement qu'en fait Damase nous doit consoler de cette perte.

Pour ce qui regarde les ouvrages de Lactance en general nous avons déja parlé de l'estime qu'on en faisoir pour l'eloquence.] D d ii

the sector Charolic

### LACTANCE.

Hietap.14.p.
Sains Jerome dit que ses Institutions, avec ses deux livres De la formation de l'homme & De la colere de Dieu, son l'abregé des epi 3-p-3-6d.
dialogues de Cocon s'il dit autre part qu'il n'a pas eu autant de bonheur à prouver les veritez Chrétiennes, que de facilité à bonheur à prouver les veritez Chrétiennes, que de facilité à

Sid.L.4.67.3.7. détruire le mensonge & l'impieté S.Sidoine luy attribue le don de resuter , & à S. Augustin celui de prouver & d'établir.

Du Pin. p. 369- 'Quoiqu'on y trouve partout d'excellentes choses pour le

Latt p.159 ou dogme & pour la pieté, , on y rencontre auffi des fautes que d'autres fe font donné la peine de ramaffer : [Ce n'eft pas ici le lieu d'examiner s'ils ne le font point trompez quelquefois eux Histories.]

Hieren-Sea. mefines. J'S Jerome remarque particulierement qu'il ne reconnoisse priorit la personne du Saint Esprit, lequel il disoit devoir estre raporté au Pere ou au Fils. Cette opinion detessable & judaique se trouvoit, dit-il, en divers endroits des livres de

blio Gal.4.P. Lactance, '& principalement dans le huittieme livre de ses parties adresse à Demetrien. "On ne la trouve point dans ce qui nous reste aujourd'hui de ses écrits; & quelques uns crois mesme que S. Jerome a pu ne pas bien entendre son sentiment.

Hier. in E.1.6, for expoint. The mefine Pere n'oublie pas auffi d'y reprendre pas auffi d'y reprendre qu'aucun autre.]

Laû ind.1.4. Pelage en avoit tiré fors le proposer reapproiss qu'aucun autre.

Ladi and Lac.

Pelage en avoit tiré, fans le nommer neammoins , quelques a visyantable pillages qui femblemt admettre en J. C. un combact contre les defins de la concupicence. Saint Augustinen de la concupicence. Saint Augustinen de la concupicence. Saint Augustinen pillages a peine à y trouver un bon fens; [ & notite deffein ne nous permet. Ballis-pa-sis pas de nous arrefter à y enchercher, III y en a qui croitent que fes

As de nous arreiter a y en chercher. It y en a qui croient que tes de 1-18-0-28-0-44. convrages ont efté alterez par des heretiques; b & qu'aprés tout, ce n'est pasun auteur qu'on puisse alleguer sur des matieres contessées, parcequ'il paroist avoir esté plus orateur que theologien,

Du Pin,p.,169, avoir esté peu instruit de la doctrine de l'Eglise, & avoir traité la bull p.419. theologie d'une maniere trop philosophique. On trouve qu'il avoit bien lu Tertullien, & qu'il le suit assez souvent.

Ba-31459.

Les fautes & les crieurs qu'on renoortre dans se ouvrages, 1814-1849.

Biet. 194-1859.

Biet. 194-1859.

Rome sous Gelase: "En renamoins elles ne nous doivent pas proficer de tant de veritez saintes s qui y sont developées d'une maniere claire, vive, e grande, agreable, & Coloquette).

4

# S. ALEXANDR

ARCHEVESQUE D'ALEXANDRIE.

**QUOG EU BIO DE TRETOR DE PROPORTO DE BIORIDA DE CONTRETOR DE PROPORTO DE BIORIDA DE PROPORTO DE PROPO** 

## ARTICLE PREMIER.

De Saint Acbillas predecesseur de Saint Alexandre.

V foa titre 9 12. NOTE 1.



AINT Pierre Archevesque d'Alexandrie ayant glorieusement terminé son episcopat & sa vie par le martyre, sous le regne de Maximin,"le 25 ou le 26 novembre de l'an 311, JS. Achillas nommé Euf. chr. &c quelquefois Archelaüs, fut mis en sa place, ["& Chr.or.p. 116. peutestre des le 26 de novembre. Saint Athanase

exprime en un mot l'excellence & le merite de cet Evesque, ] en le qualifiant Le grand Achillas. Lusebe étend davantage Ath.or. 19.30% fon eloge. Il fut, dit-il, fait Prestre en mesme temps que Saint & Euslige 32. Pierius. Il paroissoit dans l'Eglise d'Alexandrie sous l'Arche-p.289.c. vesque Theonas predecesseur de S. Pierre, & on luy avoit deslors d. confié le foin de l'ecole & des instructions sacrées de la foy. Il pratiquoit autant que personne les plus hautes maximes de la philosophie; & sa conduite estoit un modele aussi illustre que parfait d'une vie vraiment digne de l'Evangile Gelase de Cyzic Gel.C.l.z.c.t.p. dit que des monumens anciens & indubitables nous apprennent 48. que c'estoit un homme tres grave, d'une ame aussi sainte que grande & relevée, & qui faisoit paroistre en toutes choses une prudence & une sagesse admirable.

[Nous savons peu de choses de ce qu'il a fait pour meriter une fi haute reputation. ] S. Athanase nous assure qu'il avoit établi Ath. sol.p. 863. plusieurs Evesques dans l'Egypte, dignes d'estre chassez de leurs \*\* fieges par les Ariens, pour ne vouloir pas abandonner la verité & l'innocence. Il nous apprend encore qu'il fut, auffibien que or 1. p. 306. 2/2 p. S. Pierre son predecesseur, l'objet des injures & des calomnies 2.p.731.c/777.c. des Meleciens, ce qu'il ne pouvoit meri ter que par le zele epifcopal avec lequel il combatoit ces schism atiques.]

Ce fut, selon Baronius, par un effet de ce zele contre les Mele-Bar. 510. \$1.50 ciens, & pour affoiblir leur parti, 'qu'il receut de nouveau Arius sozi. 1. c. 15. p.

à la communion de l'Eglise, dont Saint Pierre son predecesseur l'avoit chaffé. Il accorda à ce fourbe le pardon qu'il luy demandoit, & non seulement il luy permit d'exercer les fonctions du diaconat qu'il avoit receu de Saint Pierre, mais il l'eleva mesme

523.€

Thdrs. La, c, a.p. à la preftrife, comme Sozomene le dit affez clairement'& felon Theodoret il paroist que des devant l'episcopat de S. Alexandre, Arius effoit Prestre, & chargé de l'explication des Ecritures . Cette reception & cette elevation d'Arius est sans doute une tache dans la vie de ce saint Prelat, quoique pardonnable, puisque ni l'episcopat ni la fainteté ne donnent pas la connoissance du fond des cœurs, ni la science de l'avenir. Mais ce seroit une faute tout à fait inexcufable, s'il effoit vray, comme quelques uns le pretendent, que "Saint Pierre son predecesseur l'eust affuré V. son titre la veille de son martyre du crime qu'Arius devoit commettre 18,12. un jour, & s'il luy eust défendu de la part de J. C. de le recevoir jamais dans l'Eglife, comme on le lit dans quelques fausses histoires. Aussi les nouveaux Egyptiens se sondant sans doute sur

Chr.or.p.116. cette défense, J'disent que Dieu tua Achillas à cause qu'il avoit receu avec tant d'imprudence cet herefiarque.

Thdrt.Lz.c.i.p. 513.b.

k.c.

[Voilà tout ce que nous favons de l'episcopat d'Achillas, J'qui dura peu selon Theodoret ["& la pluspart des autres auteurs. ] V.ia note r Chr.or.p. 116. 'La chronique orientale ne luy donne que fix mois, ou 20 jours de plus; & met sa mort le 13 de juin [Usuard, Adon, le marty-

rologe Romain, & quelques autres, marquent sa feste le 7 de novembre, comme d'un Évefque illustre par son erudition, par fa foy, par fa conduite, & par fes mœurs.]

EXCREMENDATION REPORTS CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

### ARTICLE

Quelques actions particulieres de Saint Alexandre.

Athor. 1. p. 306. C'AINT Alexandre fut établi en la place de S. Achillas, felon v. la note la alfol p.86 3.4. alfol p.86 p.a. S. Athanase & plusieurs autres auteurs. PCestoit un homme dans la vie duquel il n'y avoit rien que de loüable, oc dont la P. 523.e. doctrine estoit toute apostolique. Un ancien auteur l'appelle un r Mar.& F.p.18.

Everque plein d'une foy divine, plein de sagesse, plein de zele & Gel,G,La,ca.p. de la ferveur du S. Esprit.'Il estoit extremement aimé & honoré raus. tant du Clergé que du peuple.Il avoit beaucoup d'eloquence, de

liberalité, de douceur, de bonté, d'affabilité, en un mot il aimoit Dieu, le prochain, & les pauvres autant que personne. Sa plus grande gloire a esté d'avoir combatu genereusement à

la tefte de l'Eglise pour la verité de l'Evangile & pour la divinité

de I.C. Yiufques au demier foupir, & d'avoir fouffert dans un age Athor, LP. 194fort avancé toutes fortes de travaux & de fatigues pour foutenir b. l'Eglise contre l'impieté d'Arius, quoiqu'il l'eust [ non pas appa- Gelp.49. remment]fait Prestre, comme le dit Gelase de Cyzic;[car nous venons de voir "qu'il y a fujet de croire que ce fut S. Achillas qui l'eleva à cette dignité; mais peutestre bien] qu'il l'eust établi le premier aprés luy, & qu'il eust une estime particuliere pour luy Son la cars pe

felon Sozomene (C'eft ce qui fera la plus ample & la plus confi- 426.b. derable partie de son histoire. Mais pour la traiter avec plus de liberté & d'exactitude, nous la refervons pour la derniere, & nous commencerons par le peu que l'antiquité nous apprend de ses autres actions.

V.j 1.

L'histoire du battesme de S. Athanase, & du jugement qu'Alexandre en porta, merite de tenir le premier rang, foit pour la celebrité de la chofe, foit pour le temps, puisque si elle est veritable, elle doit estre arrivée des le commencement de cet episcopat. V.S. Antha- Mais il fuffit de l'avoir marquée ici, pour l'examiner à fond en un autre endroit. La difficulté qu'il y a fur cette histoire n'empesche

pas que pous ne puissions recevoir (ce que disent Rufin & Sozo- Ruf.). : c.14-p. mene, que S. Alexandre recommanda extremement l'education 1691. deS Athanase à ses parens, & qu'aprés qu'il eut esté susfissamment instruit dans les lettres humaines, il le retira auprés de luy , "le Soul, 2 c. 17. P. ous iurn faisant mesme "manger à sa table, \* & s'en servant pour écrire 467, c. \*\*\*\* four luy! Ainsi c'est à luy que nous sommes obligez d'avoir nourri

& elevé cette brillante lumiere de l'Eglise.

Treves & d'Aquilée qui l'avoient fuivi.

Il fut aussi fort heureux dans le choix de ceux qu'il établit Evelques en differentes villes d'Egypte , ] 'puisqu'ils aimerent Ath.fol.p.\$63.2. mieux perdre leur dignité fous Conftance, que d'abandonner la verité. S Athanase en nomme quelques uns all paroist qu'il choi- p 868.d. filloit ordinairement pour ce ministere ceux qui s'estoient san li- " ap.1.p.693.b. fiez auparavant par la retraite & par les plus faints exercices des folitaires.

'Il fit bastir dans Alexandrie l'eglise appellée de Theonas & p.6832. c'estoit de son temps la plus grande de la ville. Elle n'estoit pas encore achevée lorsque la multitude du peuple fidele rendant les autres eglises trop petites, il sut contraint de tenir l'assemblée dans celle-ci '& quand elle fut enfuite entierement baftie, il la p.68 s.d. dedia avec les folennitez ordinaires. 'S. Athanase ayant depuis P.683.683. esté obligé de faire la mesme chose, & en estant blasmé par quelques uns, il fe défendit tant par l'exemple du bienheureux Alexandre, comme il l'appelle, que par ceux des Evesques de

693.e,

'Les nouveaux Grecs, suspects dans les choses mesmes les plus probables, disent que la Reine Cleopatre ayant autresois fait bastir un temple à Saturne, où les payens adoroient un certain Michel, Saint Alexandre brifa l'idole, dont il fit une croix, & confacra le temple sous le nom de Saint Michel Archange. Je croy que cette histoire trouvera peu d'approbateurs. ] 'Eutyque la

Euty.p.435.

raporte avec des circonstances qui la rendent entierement infoutenable.

Chr or.p. 116.

La chronique orientale affure fur le raport, dit-elle, de Saint Athanase, que Saint Alexandre ne lisoit jamais l'Evangile assis, mais toujours debout, & ayant une lampe allumée, mesme dans fa chambre, & qu'il n'a jamais mangé qu'aprés le coucher du foleil.



Dieu rend témoignage à la foy de S. Alexandre: Il est calomnié par les Meleciens.

E fut au commencement de l'episcopat de S. Alexandre

65,0,

"& apparemment des l'an 313, ] que S. Pacome se resolut V. Saint d'embrasser la vie solitaire. Il se trouva en mesine temps sort importuné par les follicitations des Meleciens & des Marcionites, qui taschoient de l'attirer à leur parti dans l'esperance qu'ils luy donnoient d'y trouver la verité. Il savoit d'ailleurs qu'il y avoit encore plusieurs autres sectes qui se vantoient chacune d'avoir la verité parmi elles: [& il n'avoit pas alors affez de lumiere pour savoir qu'elle ne se peut trouver que dans l'Eglise Catholique, où il avoit déja esté battizé.] Dans le trouble où cette diversité d'opinions le mettoit, il conjura Dieu avec larmes de luy faire connoistre où estoit cette verité que chacun luy promettoit, & alors il vit dans une extase toute la terre couverte de tenebres, hormis que du costé de l'Orient il y avoit une étoile fort brillante & fort elevée. Parmi les tenebres qui couvroient tout le reste, il entendoit diverses voix qui crioient toutes, La verité est ici. Il entrevos oit aussi quantité de personnes qui couroient vers chacune de ces voix, en se suivant les unes les autres. Mais en mesime temps une autre voix se fit entendre du costé de la lumiere qui paroissoit à l'Orient, & cette voix crioit,

Ne vous laissez point tromper par ceux qui vous entrainent " dans le tenebres: suivez cette lumiere; car c'est là qu'est la "

verité "

SAINT ALEXANDRE D'ALEXANDRIE. 217

werité. Pacome entendit aussi-tost une autre voix qui luy disoit à s.

luy mesme, Cette lumiere brillera plus que le soleil: car c'est la

predication de l'Evangite qui s'enseigne dans la sainte Egsise où

vous avez esté battizé. & celui qui vous y appelle est J.C. mesme,

[qui parle]dans Alexandre l'Evesque d'Alexandrie. "[Voilà le
témoignage que Dieu voulut rendre à la soy pure & orthodoxe
de ce saint Evesque, qui alloit estre attqué par les calomnies des
Ariens. ]

Dans un écrit que des personnes habiles attribuent à un Eu-Norepo.p.49.4; thale Diacre; & qui paroist fait en 396, on lit que S. Marc estoit de Occu.p.p.46. enterré à Alexandrie dans les Bucoles , avec létar le premier Martyr de Lyquesou Lycople, Jqu'Alexandre avoit fait apporter se l'electre ville de Thebaïde, Jour le mettre à l'endroit où tous les Evesques d'Alexandrie J soit inhumez. [ Je ne trouve rien de ce Martyr, mesme dans les anciens martyrologes qui portent le

nom de S. Jerome . ]

'Les Meleciens qui avoient persecuté les deux predecesseurs Athor. p. 306. de Saint Alexandre, ne manquerent pas de le traiter de la mesme a. forte. Ils ne se contenterent pas de le charger d'injures & de ap.2.p.777.c. calomnies; mais ils formerent mesme des accusations contre p 371.c. luy, qu'ils porterent jusques aux oreilles du Prince. Nous ne favons point ledetail de cette affaire, ni mesme si ce sut devant Constantin ou devant Licinius qu'ils l'accuserent. Il nous suffit . de favoir ]qu'ils réuffirent aussi peu dans ce dessein que dans les autres qu'ils avoient formez, foit contre luy, foit contre ses predecesseurs. 'Et S. Athanase entreprit toujours sa desense.comme Soz.1.2.e.17.p. un fils celle de son pere. [ Il est aisé de decouvrir aprés cela l'im- 465 d. posture de ceux qui ont sait croire à S. Epiphane J'que Melece Epi 68.c 3.p. vivoit en bonne intelligence avec S. Alexandre, equ'il luy estoit 719.c. foumis, & mesme que ce sut luy qui reconnut le premier l'heresie c 3.p.719.b c. d'Arius, & la decouvrit à ce Saint . [ Il nous resteroit encore' beaucoup à dire sur le sujet des Meleciens. Mais comme cela est mélé avec d'autres faits plus importans, nous nous reservonsà en parler en son lieu. ].

Le mesme Saint Epiphane nous apprend qu'il y eut quelque 70.09.821.4. dispute dans l'Eglisedu temps de Saint Alexandre, touchant le temps de la celebration de la seste de Pasque. Il semble dire qu'un Crescence en sut auteur, qu'il y eut de grands combats entre luy & le Saint, & mesme qu'ils écrivirent l'un contre l'autres [Nous

n'avons pas d'autre lumière sur ce point . ]

Hift. Eccl. Tom. VI.

## 218 SAINT ALEXANDRE D'ALEXANDRIE. ARTICLE

L'Eglise d'Alexandrie troublée par Arius & quelques autres: S. Alexandre tasche à ramener Arius par la douceur.

[TL faut venir enfin à l'histoire de l'Arianisme, où nous ne raporterons que les choses ausquelles S. Alexandre a eu part. Thorn.la.e.p. reservant le reste pour le titre mesme des Ariens. J'On pretend 523.c.d|har.l.4. que la jalousie qu'eut Arius de voir le Saint sur le throne de l'Eglise d'Alexandrie, fut ce qui le fit tomber dans l'heresie. Car il ne pouvoit aimer celui dont le merite estoit un obstacle à fon ambition, ni retenir audedans de luy mesine la haine qui luy rongeoit le cœur. Comme il ne trouvoit cependant rien à reprendre dans une vie aussi pure qu'estoit la sienne il s'attaqua à sa fov & à fa doctrine : & parceque son Evesque preschoit conformé-Ib Socr.Li.c.5. ment à ce qu'il avoit appris de l'Eglise, que J. C. nostre Sauveur est aussi nostre Dieu, & un seul Dieu avec son Pere, il voulut scûtenir que ce Prelat se trompoit, & tomboit dans l'heresie de Sabellius. Ce fut donc pour le faire heretique qu'il devint luy mesme heretique, & qu'il commença à dire que J. C. n'est point Dieu, mais une creature tirée du neant, & à proferer plusieurs &c. autres blasphemes que nous n'osons raporter ici. ] Comme Arius estoit non seulement Prestre, mais aussi'Curé v. \$12.

Epi 69.c.1.p. 727.c.d.

C. 1 . P. 232.

r.9.1.

de l'eglise de Baucale dans Alexandrie, [ & qu'il avoit assez de talens exterieurs; la hardiesse qu'il eut de prescher une nouvelle doctrine contraire à son Evesque, ne pouvoit manquer de faire un grand eclat & beaucoup de trouble dans cette ville: Et ainsi il ne faut pas s'étonner si ] 'Saint Epiphane nous dit que durant qu'Arius preschoit d'un costé son impieté, on voyoit d'autres Curez, comme Colluthe, Carpone, & Sarmate, prescher les uns d'une façon, les autres d'une autre; & les peuples partageant leurs sentimens aussi-bien que leurs louanges, s'appeller les uns

c.z. p 728.e d.

525 C.

Ariens, & les autres Colluthiens. Car, ajoute Saint Epiphane, Thert. J. C. Fr. Colluthe inventa aussi une nouvelle doctrine; & mesme ce sut l'impieté d'Arius qui luy fervit de pretexte. [Mais nous en parlerons'en un autre endroit. Pour Carpone & Sarmate, s'ils s'expri- V. 1 10. merent quelque temps d'une maniere qui leur estoit particuliere,

il sne formerent pas neanmoins de nouvelles sectes, 7& ne firent Soz L1.C15.D qu'appuyer l'impieté d'Arius, avec lequel ils furent chassez de 427.a.b. l'Eglife.

'Alexandre qui estoit un genereux défenseur des dogmes apos. Thir. I, a c.s. toliques, [ne put pas diffimuler ces desordres, ] furtout voyant P. 524-2que quelques uns le blasmoient de tolerer trop long-temps cette nouvelle herefie. 'Mais comme aussi c'estoit un esprit de luy Russiaca.p. mesme doux & paisible, il songea moins à condanner Arius 159qu'à le guerir. Et mesme il faisoit une estime particuliere de ce Soz.p. 426.b. Prestre: [ de sorte qu'il estoit bien eloigné [d'agir contre luy par Sorthice p.; un esprit de colere, comme Socrate nous le voudroit persuader. d. 'Il le fit venir pour s'assurer par luy mesme si ce qu'on luy avoit Epi.69.c.3.p. raporté de luy estoit veritable. Et Arius n'hesita point, ne trembla 729.c.d. point mais avec une effronterie & une impudence insupportable. il avoua & foûtint les blasphemes les plus horribles, comme on le peut voir dit Saint Epiphane, dans l'information qui s'en fit. 'Alexandre s'efforça neanmoins de le corriger par ses exhorta- Thôn p. 524-2 tations & par fes avis, ne voulant pas encore porter cette affaire Rufp.159.1. à un jugement solennel.

P.50-

Esperant le pouvoir gagner plus aisément, s'il luy donnoit Soz.p.426.c.d. moyen de faire paroiftre qu'il s'estoit plutott rendu à la lumiere de la raison qu'il n'avoit cedé au poids de l'autorité il fit faire une conference, où paroissant comme juge avec son Clergé, il donna toute liberté à Arius de se désendre contre ceux qui l'accusoient. Mais il arriva alors comme il est ordinaire dans ces sortes de disputes, que chacun foûtenant opiniatrément son sentiment il fut impossible de le faire convenir de rien, ni dans cette conference , ni dans une seconde qui se tint encore sur cette affaire. Sozomene p 427.4ajoute que durant la dispute, Alexandre sembloit indeterminé, & loitoit tantoit les uns , tantoit les autres , mais qu'enfin il se declara pour la Consubstantialité. [ Il est aussi peu étrange qu'un juge dissimule ses sentimens, comme il est indubitable qu'Alexandre ne doutoit nullement de la veriré , quoique Sozomene semble le vouloir faire croire.

Ce fut peut-estre en cette occasion) qu'Arius voulant tromper Basia Eun.1:. Alexandre , luy presenta à ce qu'on dit une declaration de sa p.699.e. foy, dont les Eunomiens se servirent encore depuis, '& qui est P.700.b.c. raportée par S.Bafile. Ce n'est qu'une confession fort simple des trois Personnes divines, tres bonne & tres Catholique, mais qui 1699.e. n'excluoir point toutes les mauvailes explications qu'on y eust voulu ajouter. Quelques Peres s'en estoient servis pour expri-d. mer simplement leur pensée, & hors des disputes qui les eussent obligez de s'expliquer davantage . [ Arius ] pouvoit l'alleguer , d.

210 SAINT ALEXANDRE D'ALEXANDRIE. pour pretendre qu'il n'enseignoit que ce qu'il avoit appris des Peres: [ mais c'estoit un artifice bien grossier. ] 

### ARTICLE

Arius est condamné par le Synode d'Alexandrie , & par le Concile

12 C. 427.2.

Sorr.Li.c.6.p. ' A RIUS ne s'estant point rendu à l'autorité des Ecritures qu'Alexandre produifit souvent contre luy, & par lesquelsoals.e.s.p. les il ruina fouvent sa doctrine, il n'obert point non plus au commandement que le mesine Alexandre suy sit d'abandomer son heresie pour se soumettre au sentiment de l'Eglise. Ainsi ce Saint

Socr.p.rz.d.

fut contraint d'en venir contre luy à l'excommunication , 'quel-Gel,C.1.2,c.2.p. que douleur qu'il ressentist de sa perte . 'Il y sut d'autant plus obligé, qu'il vit que le retardement donnoit à l'heretie le moyen de s'étendre, & que ce feu passant d'Alexandrie dans les autres Sor.p.427,4,5. villes, Timpieté Arienne estoit bien receuë de beaucoup de perfonnes, non seulement du Clergé, mais de l'ordre mesme des

Everques.

'Dans un fragment que M' Cotelier nous a donné, nous trou-Cotel, ap, n.p. 317.318. vons que S. Alexandre adressa une lettre à Arius & à ses partifans, pour les exhorter à renoncer à leur impieté. & à embrasser la foy Catholique, [dont il y faifoit fans doute une exposition :

t.1.B.p. 396.

Athvit, patte. Nous ne voyons pas fi ] cette lettre preceda la condannation d'Arius, 'mais nous trouvons qu'elle fut signée par les Ecclefiastiques d'Alexandrie, & apparemment aussi par ceux de la Marcote . ["Ainfi il femble qu'on y peut raporter affez raifonna- Norz 2,

Ath. t.r.B.p. 400.4024

Gel.C.e.3.p.59. blement J'cette souscription des Prestres & des Diacres d'Alenandrie & de la Mareote que Gelase de Cyzic nous a conservée, & qu'il met aprés la lettre circulaire dont nous parlerons dans la fuire. Elle est encore plus ample dans la nouvelle edition de S. Athanafe, où l'on conte 36 Prestres & 44. Diacres. Ils témoignent tous par leur fignature, consentir à ce qui avoit estéécrit, & à la deposition tant d'Arius que des complices de son impieté.

F-401, 1,

[Si donc cette fignature se raporte à la lettre dont nous parlons , cette lettre n'a esté écrite qu'aprés la sentence prononcée contre eux. l'Entre les Diacres de la ville qui y fignent, il y a deux Athanafes, le quatrieme & le neuvieme [L'un des deux est fans

s, Dane Gelafe il n'y a que 33 Preftres & 29 Diacres,

SAINT ALEXANDRE D'ALEXANDRIE; 221 double le grand Athanafe. ]"Le premier des Proftres est Colluthe: mais il est difficile de croire ] "que ce soit celui mesme "qui fit paoodi. shifter, fo fi son ne veux abandonner ce qu'en dit S. Epiphane. viensals.

L'affaire d'Anis effoit trop importante pour le contenter de ce qui avoir effe fait par le feui Clergé d'Alexandrie. ]

Alexandre affembla dore un Conciledes Eveques d'Egypte sor pa.4. Alexandre affembla dore un Conciledes Eveques d'Egypte sor pa.4. Alexandre affembla dore un Conciledes Eveques d'Egypte sor pa.4. Alexandre affembla de l'action de l'action d'action de l'action de l'action de l'action d'action d'action de l'action d'action de l'action d'action d'action

d'une nature muable.

Les Prelats ayant donc oui és blafphemes de fa propre bouche, b.di=4.

Les Prelats de l'anathematizerent avec fes fechateurs, & les declarerent feparez.

Vientima de l'Églié & de la fig Catholique, l'Éterre os fechateurs' d'nius efforient deux Evréques de Libye, Second & Theonas, Carpone, Sarmate. & chufeurs autres Prefére on Diacres d'Alexandrie:

\*\*\* effoient deux Evefques de Libye, Second & Theonas, Carpone, Sarmate, & plufient autres Prefires on Diacres d'Alexandrie; Pille Prefire & quelques autres Ecclefialfiques du canton de la Marcote dans le dioccié d'Alexandrie, deu naffer gand nombre de laïques. Nous croyons devoir mettre leur condannation en de laïques. Nous croyons devoir mettre leur condannation en plume to l'ar 319, pour les raitons que l'on en pourra voir "en un autre.

endroit.}

V.4 10.

S'ilen faut croire les historiers , les desordres qu'Arius avoit sore l<sub>1</sub> e 2<sub>1</sub> custiez par ses predications , de la craine qu'un pareil malbur partières dans Alexandrie le pouvoir na raivaire, finere otter aux Pretires dans Alexandrie le pouvoir d'amonocer au peuple la parole de Dieu. , de la fit reserver à Elvesique sui, l'Cala richt pas forts niè Recirore; client impossible que l'Evesque sui, l'Cala richt pas forts niè Recirore; client impossible que l'Evesque sui le venir entendre dans la messine egistie. Ainsi il faut apparemment mettre ce fait avec ce que Sozomene dis au messine lieu, pue persono ne preschoie à Rome, in le Pape, ni aucun autre. ¿ [le ne spa pas messime comment Socyate se peut aucun autre. ¿ [le ne spa pas messime comment Socyate se peut accorder avec luy messime site point, j'unisqu'il die qu'à Alexand-Soct pat dire tous les mécrelis de les vendredis on litoit les Ecritures , de que les docteur, les expliquoients.

# genengengenge.gelengegenge

### ARTICLE VI.

S. Alexandre écrit contre les Ariens, & refuse de les recevoir dans l'Eglise.

["A RIUS aprés cette double excommunication, quitta V.leeAriens Alexandrie, & s'en alla avec les principaux de ses par. 5 5.7. tisans dans la Palestine, où il en trouva & en sit d'autres, messine dans l'ordre sacré des Prelats. Ce sut par cette raison que quelques Evesques le receurent à leur communion, luy permettant de tenir des assemblées avec ses sectateurs, & beaucoup d'autres tant de la Palestine que des provinces plus eloignées, écrivirent en sa saveur à S. Alexandre. 1

Epi, 69. c.4.p. 230.a.b.

Soz.1 2.c.15.p.

'Dés que ce Saint sceut les pratiques qu'Arius faisoit dans la Palestine & dans la Syrie, il écrivit diverses lettres aux Evesques de Palestine, de Phenicie, & de la basse Syrie, pour se plaindre de ceux qui avoient receu cet hererique. [C'est apparemment ce qu'entend Sozomene, lorsqu'il dit ] 'qu'Alexandre voyant Arius appuyé de diverse Evesques considerables par leur vie qui paroissoit sainte, & par leurs discours qui estoient eloquens & persuassifs, se resolut d'écrire de tous costez pour empescher les Evesques de communiquer avec les Ariens. [Onne voit pas bien si c'estoient autant de lettres différentes qu'il y avoit d'Evesques à qui ilécrivoit, ou une seule commune à tous, dont on saisoit diverses copies, ou quelques unes de différentes selon les différentes sopies, ou quelques unes de différentes selon les différentes sopies, ou quelques unes de différentes selon les différentes sopies, ou quelques unes de différentes selon les différentes sopies.

Cotel. ap.n.p.. 317.318. combatre.]

'Aprés avoir écrit ces lettres à tous les Evesques contre Arius, [& avant que de les envoyer, ] il sit assembler tous les Ecclesiastiques tant de la ville que du canton de la Mareote, asin de leur lire ce qu'il écrivoit à ses confreres, & qu'ils témoignassent [en y souscrivant, ] qu'ils estoient dans les mesmes sentimens que luy, & qu'ils approuvoient la condannation d'Arius, de Piste, & de leurs complices. [Il paroist donc que ces lettres parloient normement de Piste; ce qui, les distingue des deux que nous avons de luy, & dont nous parlerons dans la suite.] 'Saint Epiphane marque expressement qu'il cervità à Eustèbe de Césarée, à Macaire de leurs (les parloites de Césarée, à Macaire de leurs (les parloites de Césarée). Macaire de leurs (leurs de Césarée).

Epi.p.730.b.

marque expressement qu'il écrivit à Eusébe de Cesarée, à Macaire de Jerusalem, à Asclepe de Gaze, à Longin d'Ascalon, à Macrin de Jamnia, de à un ancien Zenon de Tyr qui n'en estoit pas Evesque, ou qui s'estoit demis de cet evesché à cause de son grand âge, de avoit sait ordonner Paulin en sa place.

Ath.vit.B.p.s.

'Les Evesques ayant receu ces lettres, répondirent à Saint c. Alexandre pour s'excuser & se justifier, les uns avec sincerité, & les autres avec deguisement & hypocrisse. Il y en eut qui declarerent qu'ils n'avoient point dutout receu Arius; d'autres avouerent qu'ils l'avoient receu par ignorance; d'autres dirent qu'ils ne l'avoient receu que pour le gagner & le ramener à son devoir.

'Arius voyant que ces lettres qu'Alexandre avoit envoyées c.s.p.730.c.d. partout, faisoient que personne ne le vouloit plus recevoir, il se retira chez Eusebe de Nicomedie, qui estoit tout à fait à luy; '& qui se consideroit comme chassé de l'Eglise en sa personne, Ath. 2P.2.P.725 parcequ'ils n'avoient tous deux que les mesmes sentimens & la d. mesme impieté. 'Aussi cet Eusebe écrivit plusieurs sois en faveur d|Soz.p.427.d. d'Arius à Saint Alexandre, pour le prier d'affoupir cette dispute, Socr. p. 14.d. de lever l'excommunication prononcée contre Arius & ses sectateurs, & de les recevoir dans l'Eglise. [ Saint Alexandre n'eut garde de se rendre à ces importunitez d'Eusebe, ] puisqu'il ne luy demandoit la paix pour les Ariens, qu'en soûtenant que leurs opinions n'estoient pas mauvaises. 'Arius mesme & ses disciples Ath.de syn.p. luy écrivirent aussi de chez Eusebe:mais bien loin de se retracter 885. de leurs erreurs, ils pretendoient mesme les avoir apprises de ce bienheureux Pape : [ Car c'est ainsi qu'un reste de respect les obligeoit de le qualifier. Cette lettre ne put donc que donner au Saint une nouvelle horreur de leur impudence; 1 & comme dit 29.2.p.725.d. S. Athanase, sa pieté mesme l'empescha de recevoir ces impies.

. 'Comme il avoit souvent avec luy S. Athanase, qui estoit alors 4. Diacre, & qu'il l'honoroit beaucoup, [les Ariens crurent que c'estoit luy qui l'animoit contre eux;] & ce fit la premiere origi. P.726.2 ne de cette haine implacable qu'ils luy témoignerent toujours

depuis.

## ENCHANCIACIACIACIANA CONTROCACIACIACIA

### ARTICLE VII.

S. Alexandre demande à tous les Evesques la condannation des Ariens, & se plaint des Eusebiens leurs fauteurs.

V.lesAriens

1. U SEBE de Nicomedie ne ceffoit point de faire de nouveaux efforts pour fon Arius. "Il écrivoit de tous costez
en sa faveur: il le sit recevoir par les Conciles de la Bithynie
& de la Palestine, & luy sit donner la permission de tenir des
affemblées illegitimes & schismatiques. Il ne laissoir pas en mes-

me temps de faire encore folliciter Saint Alexandre par divers Evesques, de l'admettre à la reconciliation. ] George Prestre 886.887 | fug p. d'Alexandrie, qui estoit alors à Antioche, voulut aussi se méler de faire le mediateur. Mais il ne travailloit pour les Ariens que parcequ'il estoit Arien luy mesme; outre que sa vie estoit indigne

> du facerdoce : de forte que Saint Alexandre fut obligé de le depofer.

Ce faint vieillard ne se contentoit pas de resister genereusement aux follicitations des Ariens; mais s'ils avoient beaucoupde temerité & d'empressement pour attaquer la verité,il n'avoit pas moins de courage & de vigilance pour la défendre: Comme il employoit toutes fortes de remedes pour guerir les plaies des Fideles, il crut qu'un des moyens les plus propres pour ramener ceux qui s'estoient egarez, estoient de leur faire voir la verité Catholique autorifée par le consentement universel des Evesques.

'Il composa donc "un memoire,ou un Tome comme il l'appelle, Note 3. qu'il envoya dans les provinces pour le faire signer. Lorsqu'il écrivit à S. Alexandre de Constantinople la lettre dont nous allons bien-tost parler, ce Tome estoit déja signé par toute l'Egypte & la Thebaïde,par la Libye & la Pentapole,par la Syrie, la Lycie, la pamphylie, l'Asse proprement dite, I sa Cappadoce, & par les autres provinces d'alentour. Et les Evesques de ces lieux luy. avoient envoyé outre leur fignature des lettres pleines d'une.

Socr.Luc.6.p.15. juste indignation contre ces nouveaux ememis de la verité. Saint Alexandre cut soin de recueillir toutes ces lettres comme Arius de son costé ramassoit toutes celles que l'on écrivoit en sa faveur.

[ La vieillesse de S. Alexandre ne l'empeschoit pas d'entreprendre encore d'autres travaux pour la verité. ] Il eust bien desiré d'étouser cette dispute dans le silence, afin que l'heresie demeurast au moins renfermée dans ses premiers auteurs, sans en corrompre beaucoup d'autres. Neanmoins quand il vit que

Eusebe prenoit ouvertement la protection de ces apostats, & qu'il écrivoit partout en leur faveur,'il eut peur que s'il dissimuloit ce mal plus long-temps, il ne causast la perte de beaucoup d'ames. & qu'il ne fust responsable de ceux qui pourroient en estre surpris faute de connoistre la verité. Il se crut donc obligé

de faire voir à toute l'Eglise quelles estoient les personnes & les dogmes de ces heretiques. Il écrivit de tous costez, comme nous en avons déja touché quelque chose, un grand nombre de

lettres: & il s'en trouvoit encore jusqu'au nombre de 70 du temps

Thert. Lt. c. 3. P.536.b.

a.b.

Ath.de fyn. p.

718.d.

P. 10.b.

Ruf.l.z.c.j.p. 1 59.

Sccr.p. 20,c. Epi.69.c.4.p. 730.b.

de S.Epiphane, que les perfonnes curieurles gardoient favec foir, les "unes facilitaties, fles autres fladrifices à divert Evéques II Bart, 184 59-en avoir envoyé jusques en Occident, puisque Libere dit que l'on gardois à Rome celle qu'il avoir écrite au Pape S. Silvettre, où il luy mandoit qu'il avoir excommunié oner Prettres ou Diacres parcequ'ils fluivoient l'herefie d'Arius. [Ceft peut-eftre de là qu'eft tiré fla paroleque vi fotonic rice de luy que le Pere engen-dre toujours fon Fils Saint Maxime Abbé (celebre défenteur 1846, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 1841, 184

De tout ce grand nombre de lettres que le Saint écrivit pour la défense de la divinité du Verbe, il ne nous en reste plus que deux, qui nous ont esté conservées, l'une par Socrate, & l'autre par Theodoret.] La premiere est adressée generalement à tous socre, ro.a. les Evesques de l'Eglise. Le Saint la commence par les raisons qui l'obligeoient à l'écrire, dont l'une estoit de satisfaire à la loy de l'union episcopale, qui oblige les Prelats à donner & à prendre part à tout ce qui se passe en chaque Eglise, comme estant tous membres d'un mesme corps : Tautre d'empescher le mal que b.c. pouvoient faire les lettres d'Eusebe de Nicomedie, dont il parle avec une liberté, & une force digne d'un Evefque, '& à toutes les el 13c. follicitations duquel il fupplie que l'on n'ait aucun égard.'Il nom- p.10,d. me ensuite ceux qui avoient esté excommuniez, afin qu'on ne les p.13.b,c. receuft nulle part, & qu'on n'euft mesme aucune communication avec eux. Il passe de là à l'explication & à la refutation de leurs p.10d,136 dogmes, où il méle la condannation de leur doctrine & de leurs p.11.413.b. personnes par le Concile d'Egypte, aprés que l'on avoit employé P.12.C. touter fortes de moyens pour leur faire connoittre la verité, '& p.11.b/13.b. aprés que les Prelats avoient eux mesmes oui leurs blasphemes de leur propre bouche .

'Gelale de Cyzic raporte cette meline lettre, & y ajoute les Gel.C.l.1.c.3.p. fouscriptions des Prestres & des Diacres d'Alexandrie & de la 19.60.
Mareote, qui consentent à la deposition d'Arius & des complices

V.Is notes, de fon impieté (Nous avons des parle de ces fouferipions ; % nous avons dir qu'elles le pouvoient aufit parorer à d'autres acles faits dans le temps de la condannation d'arius.] Quelques Ath.viop.us. uns croient que cette lettre à ellé écrite vers l'an 3.1, Jorque Arius el tolte encore à Alexandrie. [Nous ne vyoors point que ] ni la lettre, ni la facte appellé la condannation d'Arius qu'on cite p. 1.5, pour cela, [ en doment aucun fondement ] '& on et lo bligé de p. s.t.

Hift. Eccl. Tom. VI.

226 SAINT ALEXANDRE D'ALEXANDRIE dire qu'Eusebe de Nicomedie, aprés avoir esté traité par Saint Alexandre à la face de toute l'Églife, de la maniere que l'on voit dans cette lettre, & comme il le meritoit, luy écrivoit

neanmoins encore pour luy demander la reconciliation d'Arius, [C'est à quoy nous voyons peu d'apparence .]

### \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ ARTICLE VIII.

Saint Alexandre écrit à l'Evefque de Byzance.

A lettre que raporte Theodoret est encore beaucoup plus longue que celle dont nous venons de parler. Elle n'est pas tout à fait circulaire, ] 'puisqu'assurément elle n'estoit pas pour Thereleader ceux qui avoient déja figné le Tome de nostre Saint . \* Elle ne porte mesme dans l'inscription "que le nom du seul Alexandre, Nove 3qui estoit alors Evesque de [Byzance, nommée]Constantinople peu d'années aprés. [Mais comme elle parle toujours à plusieurs al est visible qu'elle s'adressoit encore à d'autres. & apparemment

à tous les Evesques de la Thrace.

Le fujet de cette lettre est fort semblable à celui de la lettre circulaire qui est dans Socrate. ]'Car elle est écrite pour prier les Evesques de ne recevoir ni les personnes, ni les lettres des

Ariens, entre lesquels le Saint nomme souvent Arius mesme. & Achillas 'qui effoit l'un des Prestres de sa faction. bMais il y ajoute la demande qu'il leur fait de signer le Tome qu'il leur envoyoit, comme avoient déja fait beaucoup d'autres, dont il leur envoyoit aussi les lettres avec la sienne par un de ses Diacres nommé Apion, que quelques exemplaires qualifient Archidia-

cre. ['Cette demande nous fait juger que cette lettre est poste- Note 6. rieure à l'autre, & peut-estre meime n'a t-elle esté écrite qu'en 323 ou 324. ]

Le Saint aprés y avoir representé d'abord l'origine de l'heresie Arienne, qui effoit l'ambition & l'avarice, '& s'estre plaint tant des asiemblées particulieres, & du schisme des Ariens, que des seditions qu'il excitoient, de leurs cabales, '& de leur mauvaise conduite; 4 & aprés avoir témoigné qu'on avoit esté contraint de les chasser de l'Eglise par un consentement unanime; il vient à l'explication & à la refutation de leur herefie, furquoi il s'étend beaucoup. 'Il finit ce discours en remarquant que l'heresie d'A-

rius est une suite de celle d'Artemas & de Paul de Samosates Il y ajoute Saint Lucien[Prestre d'Antioche, ]lequel, dit-il, estoit

p.536.2. # P.525.4.

b.c; 535 c.d.

Epl.69.c.8 p. 711, d.&c. &Thdrt.p. 536.a.

n.p.\$.2,d.

c. 5-p.525.b. P 526,2 b-d. cab. d b|535.c.

P.531.F.

SAINT ALEXANDRE D'ALEXANDRIE. 227 demeuré separé de l'Eglise durant le temps de trois Evesques. Nous avons traité cette difficulté sur S. Lucien mesme. ]

Il se plaint ensuite de trois Evesques de Syrie, qui donnoient d. de nouvelles forces à l'impieté d'Arius en favorisant sa personne, & il en remet le jugement à ce que les Prelats à qui il écrit trou-

V.la note 6. veroient à propos de faire . ["On ne voit pas bien quels estoient cestrois Evesques, si on ne l'entend J'd'Eusebe de Cesarée, Paulin sont incars, p. de Tyr, & Patrophile de Scythople, qui avoient assemblé un 518,1.b. Concile pour donner permission à Arius de tenir des assemblées de ceux de son parti. Il reprend encore la refutation des Ariens, Th. 1rt.p. 5 12. mais son zele s'échause particulierement sur le mepris qu'ils. faisoient de la tradition & du sentiment de l'Eglise, & sur ce qu'ils se vantoient d'estre les inventeurs de leur doctrine.

> 'Il fait ensuite une confession fort ample de sa foy, pour répon- p.533 535. dre aux calomnies que ces heretiques publicient contre luy. bEt 4P 532-b|533-a-

" aprés cette confession, il ajoute ces belles paroles : Voilà ce que , nous enseignons, voilà ce que nous preschons, voilà les dognes » apostoliques de l'Eglise, pour la désense desquels nous sommes » prests de souffrir la mort, sans apprehender les menaces de ceux " qui usent de violence pour nous les faire abjurer : Et quand , mesme ils employeroient contre nous la crainte des plus horri-" bles tourmens, ils n'auroient point la force de nous faire perdre " la confiance que nous avons en ces faintes veritez".

Theodoret apresavoir raporté cette lettre, ajoute que Saint p.536.c-Alexandre en écrivit de semblables à S. Philogone d'Antioche. à S. Eustathe alors Evesque de Berée, & depuis d'Antioche, & à tous les autres désenseurs des veritez apostoliques.

# **\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$**

## ARTICLE IX.

Constantin écrit à S. Alexandre & à Arius pour les reconcilier.

URANT que l'Eglise estoit troublée par l'Arianisme. Constantin devint maistre de l'Orient par l'entiere victoire qu'il remporta fur Licinius l'an 323 au mois de septembre. Ce Prince estoit alors dans la ferveur de son nouveau Christianifme; & il avoit un desir aussi ardent que juste non seulement de rendre cette religion glorieuse devant ses ennemis par diverses loix qu'il faisoit en sa faveur, & par le soin qu'il avoit soit de rétablir les anciennes eglises, soit d'en faire bastir de nouvelles, mais encore de la rendre plus fainte & plus agreable à Dieu , l

Euf.v.Conf.1.2. 'par la paix & l'union qu'il s'efforçoit de luy procurer . º Ce qui c.65. p.473. luy avoit mesme rendu la conqueste de l'Orient plus agreable, 4 C.66. c'est qu'il esperoit y trouver l'Eglise dans cette parfaite union . & entirer quelques Prelats, qui estant nourris dans cet esprit de paix & de concorde, pussent la rendre à l'Eglise d'Afrique divifée par le schisme des Donatistes, qui depuis dix ans luy dennoit beaucoup de douleur & d'inquietude.

c.67.68.p.474. c.68.

c.72.p.477.d.

'Mais plus il se flatoit de cette esperance, plus il fut affligé quand il apprit aussitost aprés sa victoire, 'que l'Orient mesme estoit travaillé d'une maladie encore plus dangeureuse que l'Afrique. Cela luy causa une douleur si sensible, qu'il rompit le voyage qu'il avoit dessein de faire en Orient, depeur d'estre obligé de voir de ses yeux des choses dont le seul raport luy estoit insupportable. Mais ne se contentant pas de verser des larmes sur

dlc.68.p.474.b. les plaies de l'Eglise, il voulut y apporter un remede,] 'qui sut d'écrire de Nicomedie, où il estoit arrivé depuis peu, une lettre commune à S. Alexandre & à Arius, pour les porter à la reconciliation & à la paix. Socrate raporte une partie de cette Socr.1.1.c.7.p. lettre, b& Eusebe de Cesarée la donne toute entiere dans la vie de Constantin.

15-18. bEuf.c.64-72.p. 473-4 78. C. 64.P. 47 3.2.

'Le titre conceu en ces termes, Constantin... à Alexandre & à Arius, [ est un peu suprenant par cette egalité qu'il met entre S.Alexandre & un Prestre, entre le désenseur de la verité & un heresiarque. Ce mesme esprit regne dans tout le reste de la lettre, qui met toujours Alexandre & Arius en parallele, & fait mesme Alexandre plus coupable qu'Arius de la division Bar 31 84 90.91, de l'Eglise : J'De sorte que quand la main d'Eusebe de Cesarée auroit laissé cette lettre toute entiere telle qu'elle a esté écrite

7.1.d.

par Constantin, de quoy Baronius croit qu'on a tout sujet de douter, 'on y remarqueroit toujours l'esprit d'Eusebe de Nico-195 Ath. vit.p. medie, qui fans doute y a eu la meilleure part, & a furpris la facilité d'un Empereur catecumene, si mesme il l'estoit, par la commodité que son siege luy donnoit de l'entretenir à tous momens, & de luy donner les impressions qu'il vouloit. C'est encore de cette source que vient ce principe [ fort bon en luy mesme, ]mais tres mal appliqué à la principale maxime de nostre

Eus.c.69.P.475. croyance; Qu'en matiere de foy il faut s'abstenir de toutes les questions superfluës, qui sont capables de troubler la paix des Fideles sous pretexte de donner de l'exercice à leurs esprits. 'On Bar. 318.995. voit donc l'esprit d'un des Eusebes dans la composition de cette lettre, & la malignité de l'autre contre les Catholiques dans le

foin qu'il a eu de la publier.

**\$90.** 

SAINT ALEXANDRE D'ALEXANDRIE. [ Cela ne nous doit pas neanmoins faire oublier les paroles excellentes & toutes de feu, par lesquelles Constantin finit fa lettre . & qui témoignent admirablement l'ardent amour " qu'avoit ce Prince pour la paix & l'union des Fideles.] Rentrez, Eus. e. 71. F. 477. " dit-il, en amitié & en grace l'un avec l'autre: Rendez à tout le b. " peuple les embrassemens mutuels que les Fideles se doivent: Et " vous mesmes purifiez tellement l'œil de vostre ame de toute » forte d'inimitié, que vous commenciez à vous reconnoistre l'un " l'autre, & que vous repreniez vostre familiarité ancienne. " L'amitié est souvent encore plus douce & plus agreable quand » elle est rétablie par la reconciliation qui fait cesser l'inimitié. " Faites donc que je passe les jours comme auparavant avec calme 6.72.P.477.6. » & tranquillité, & les nuits sans inquietude; afin que je ressente " auffi-bien que vous le plaifir d'une lumiere toute pure & toute " celeste, & que je conserve à l'avenir la paix & la joie. Que si vous " me refusez cette grace, il ne me reste que de m'abandonner à la " douleur, de fondre tout en larmes, & de ne fouffrir la vie mesine " qu'avec regret. Car comment sera t-il possible que j'aie jamais " l'esprit en repos, pendant que le peuple de Dieu, c'est à dire ceux " qui servent le mesme Dieu que je sers, seront divisez par un " schisme si pernicieux & si injuste? Ouvrez moy le passage de 4/478,2. " l'Orient par la réunion de vos esprits, aprés me l'avoir fermé " par vos contestations & vos disputes. Accordez moy la grace " que je vous demande, qui n'est autre sinon que je puisse voir " bientost & vous & tous les autres peuples de mon Empire, dans " l'allegresse & dans la joie, & rendre à Dieu les actions de graces " & les louanges qui luy sont dues pour vostre concorde & pour

## 

" vostre liberté.

Conftantin envoie Osius à Alexandrie, où il tient un Concile, & appaise le schisme de Colluthe.

L paroist que cette lettre fut écrite fort peu aprés que Conf. Eust.v.Consil.z.' c'est à dire sur la fin de l'an 323 sou pour le plustard au comment. et d'és à dire sur la fin de l'an 323 sou pour le plustard au comment de 324, avant qu'il allast à Thessalonique, ] 'où il estoi n.p.212.z.d. déja le 8 de mars. \* Celui qu'il choist pour la porter à Alexandrie, & Dour travailler à y rétablir la paix, sut, dit Eusebe, une d'alle.cé.p. personne tres sainte qui estoit auprés de luy, dont il connoissoit 472.cé.d.

Socr.1 1,c. 7,p. 1 5.c Soz.l.1.c.16. P-429.c. p.540.b. b Socr.l.1 c.7.p. c|Euf.p 472.d| Thdrt.p.540.b Soz. p. 429 e Euf.c 62.63. 26.

la sagesse & la vertu eprouvée, & qui avoit autresois signalé sa pieté par la cosession publique de sa soy: 'en un mot c'estoir le grand Osius Evesque de Cordoue en Espagne, a qui avoit \* Thdr.L.z.c.6. une reputation extraordinaire de prudence, [ & qui n'avoit pas moins de zele pour la verité.] b Constantin l'aimoit & l'honoroit d'une maniere toute particuliere: [de forte qu'il ne faut pas s'étonner] 's'il le choisit pour estre le mediateur de la paix de l'Eglife, qu'il fouhaitoit si ardemment. La suite d'Eusebe donne lieu de croire que sa commission regardoit aussi les Meleciens : # Bar.319.6 25. d& Baronius paroist l'avoir pris en ce sens Constantin le chargea encore d'une autre affaire, qui fut d'appailer les différends qui · Sozp. 429. b.c. troubloient l'Orient sur le sujet de la seste de Pasque, [desquels nous avons affez traité sur Saint Victor Pape. Il est à croire qu'il executa ces deux commissions en deux lieux disserens, & qu'il ne traita dans Alexandrie que de ce qui concernoit les interests de cette Eglise.]

Euf.c 73.p.4787 Socr.1, 1, c. 8, p. Socr.1.3.c,8.p. 175 €.

de sa pieté; mais le mal estoit trop grand pour ceder à ce remede. Athap.2. p.792 'Il tint un Concile à Alexandrie, à qui Baronius donne le titre b|Bar,319.0 23. de general sur une fausse traduction de S. Athanase. [Il paroist que l'on y traita à fond tout ce qui regarde la Trinité. \ \ 'Car Socrate assure qu'Osius y travailla puissamment à la condannation de la doctrine de Sabellius, ce qui le porta mesme à examiner ces mots si celebres de substance & d'hypostase; quoique felon cet historien, cette discussion mesme ait depuis servi à exciter de nouvelles difficultez. Nous n'avons point de lumiere fur ce qui s'y passa touchant Arius: mais il semble qu'on y puisse Philg. L.z.c.7.F. raporter ce que dit Philostorge, J'qu'avant le Concile de Nicée, Saint Alexandre s'estant rencontré à Nicomedie avec Osius & d'autres Evesques qui estoient avec luy, ils tinrent un Concile,

'Il s'y employa avectoute la fidelité & le soin qui estoit digne

dont la conclusion fut de confesser le Fils consubstantiel au Pere, & d'excommunier Arius. 'C'est le sentiment de Godefroy qui nous a donné Philostorge. Car il ne croit point qu'on ait pu faire un tel decret à Nicomedie à cause d'Eusebe: [ Et au contraire nous voyons par une lettre de Constantin qui paroist écrite aufli-toft aprés les Concile d'Alexandrie, J'qu'Arius se plaignoit

Bar. 319. 112. £ 12.

n p.21.

qu'on ne permettoit à personne de le recevoir, '& qu'on ne luy donnoit pas le pouvoir de celebrer l'office divin, comme avoient fait les Evesques de Palestine.]Par cette mesme lettre, Constantin reconnoist qu'Arius avoit esté justement chassé de l'Eglise de Dieu, ce qu'assurément il ne reconnoissoit pas avant ce Concile.

La cause des Colluthiens sut aussi traitée & terminée dans le Concile d'Alexandrie. Voici ce que c'estoit.] Colluthe estoit un Epido elle. Curé d'Alexandrie: & lorsqu'Arius commença à dogmatizer, 72.6c. d'il voulut aussi se rendre auteur d'une nouvelle doctrine, & se saire ches d'un parti qui portast son nom . Son heresse consistoit Aug.h2r.65.66 à dire que Dieu ne faisoit point de maux, & n'estoit pas auteur

des peines & des afflictions de cette vie.

[Onne voit pasneanmoins que son erreur ait fait aucun eclat, ]

'felon ce que dit Saint Epiphane, qu'elle dura peu & fut bien tost 

'felon ce que dit Saint Epiphane, qu'elle dura peu & fut bien tost 

'felon ce que dit Saint Epiphane, qu'elle dura peu & fut bien tost 

'gui luy fit entreprendre, n'estant que simple 

Athapa.p.732.

Prestre, de se former un episcopat imaginaire & schissmatique, & d'1794.d.

d'ordonner divers Clercs , mesme des Prestres. On croit messime 
pouvoir tirer' de la maniere dont Saint Alexandre en parle, qu'il 
faisoit un trafic honteux de ces fausses ordinations, & qu'il en 
tiroit de l'argent'L'heresse d'Arius servit de pretexte à son ambi-

Prestre, de se former un episcopat imaginaire & schismatique, & \*\* 1794... d'ordonner divers Clercs ; mesine des Prestres. On croit mesine pouvoir tirer'de la maniere dont Saint Alexandre en parle, qu'il saisoit un trasic honteux de ces fausses ordinations , & qu'il en tiroit de l'argent'. L'heresie d'Arius servit de pretexte à son ambition, & au desir qu'il avoit de commander, qu'il couvroit sous une sausses except pour la soy, se separant peut-estre de son Evesque, comme s'il eust este trop lent à poursuivre Arius , & s'elevant audessus est peut-estre de combatre l'heresie avec plus d'avantage & d'autorité . Il parossit donc avoir commencé à dogmatizer en mesme temps qu'Arius , & s'estre separé de l'Eglise avant qu'Arius en eust-estre de Colluthe Gel.Cl.l.c.,p. Prestre d'Alexandrie , qui signe le premier la condannation d'A. 59- rius dans Gelase de Cyzic.

[Le schimatique ne persista pas toujours dans son egarement.]

'Ossa' & les autres Evesques qui estoient avec luy dans le Conciled' Alexandrie, se moquerent se son est sur maginaire, a & a p.794 d. le firent rentrer dans son état de Prestre. Par une suite necessaire, tous ceux à qui il avoit imposé les mains, surent obligez de reprendre l'état où ils estoient auparavant; '& ils estoient admis en p.732 c. ce rang à la communion de l'Eglise, sans qu'il y eust la moindre difficulté surce point. Isquyras si celebre dans l'histoire de Saint p.792 b. l/794 d. Athanase, se trouva de ce nombre: Colluthe l'avoit fait Prestre: mais le Concile le deposa, & luy osta son facerdoce imaginaire, pour le reduire au rang des laigues, où il demeura. 'Colluthe p.732 c. mourut depuis dans cet état de Prestre avant l'an 340.

[La réunion de Colluthe n'empescha pas que quelques uns de

1. Ce sont les termes du Clergé de la Mareote; & ils portent à croire qu'Ossus presidoit au

Concile : furquoi on peut voir le P. Pagi an. 318. 1 15.

.

V. 6 A.

) picsumopi as .

p. 796.b.c.

ses sectateurs ne continuassent le schisme.] 'Car on trouve qu'en 335 il y avoit encore des Colluthiens qui se joignirent alors avec les Meleciens & les Ariens contre l'Eglise Catholique, & contre S. Athanafe.

[Voilà tout ce que nous favons de ce Concile d'Alexandrie, qui peut avoir esté tenu selon nostre suite, vers le milieu de l'an 324. Nous n'avons pas non plus d'autre lumiere sur le reste de la negociation d'Osius, dont les soins & la pieté se trouverent trop foibles, comme nous avons déja dit, pour vaincre la violence du Euf, v Conf.l.3. feu qu'Arius avoit allumé. JLa fureur tant de ces heretiques que c.4.P 485.b.

SOZ | 1, c. 25 p. 479.0

des Melecienss'augmenta au contraire de telle sorte, qu'ils firent mesme des outrages aux statues du Prince, [ de quoy nous avons Ath.vit.p.7.2.c| parlé "autre-part.] 'On croit y pouvoir raporter ce qu'il peut y v. Constan. avoir de vray parmi les mensonges des Meleciens, qui preten tin \$ 57doient que Saint Athanase avoit calomnié le celebre liquyras comme coupable d'avoir jetté des pierres contre les statues de l'Empereur, & d'avoir ainsi esté cause qu'Hygin Preset d'Egypte

l'avoit fait mettre en prison.

[ Ofius ne put pas appaifer non plus les divisions de l'Orient

428.c.

touchant la Pasque, puisqu'il les fal lut porter au Concile œcu-Soul. 1.c. 19-P. menique.] 'Ainsi il s'en retourna trouver Constantin, sans avoir rien fait[que de rendre témoignage à l'Eglise du zele qu'il avoit Ath.vit.p.7,2,d. pour sa paix & sa pureté. ] La suite fait neanmoins juger que comme il s'en retourna pleinement persuadé de la sage conduite de Saint Alexandre, & des egaremens intolerables d'Arius, il en

Epi.69,c 9.p. 710,2,

persuada aussi Constantin; ce qui ne sut pas un petit avantage pour l'Eglise. Il faut ce me semble dire, selon S. Epiphane, qu'il remporta une lettre de Saint Alexandre pour répondre à celle de Constantin: [& rien n'est plus naturel . Nostre curiosité voudroit qu'elle fust venile jusques à nous, & voir comment il y accordoit la generosité episcopale pour soûtenir sa conduite contre les reproches de Constantin, avec le respect qu'il devoit à cet Empereur.]

ART. XI.

# SAINT ALEXANDRE D'ALEXANDRIE ARTICLE XI.

S. Alexandre va au Concile de Nicée, réunit les Meleciens: Quelques uns persistent dans le schisme, & taschent de surprendre Constantin par Eusebe de Nicomedie.

E voyage & les foins d'Ofius n'ayant donc pu remedier aux , maux de l'Eglise, Constantin eut recours à l'autorité du V. ceConci- Concile œcumenique, "qu'il fit tenir à Nicée l'an 325 au mois de juin. S. Alexandre à qui il estoit plus important de servir l'Eglise que de vivre, fit un effort sur sa vieillesse, pour faire un si long voyage, & venir combatre à Nicée les ennemis de J. C. 1'Le Thdrt, Lr.c, 8.p. Concile en corps dit qu'il avoit fort rejoui toute l'assemblée par 548,b. fa presence. Il le loue d'avoir entrepris tant de travaux pour la paix de son Eglise, dans un âge si avancé, '& declare qu'il avoit .. esté non seulement participant, mais encore "le maistre de tout ce qui s'estoit fait dans l'assemblée. Il avoit amené avec luy Saint Athapa.p.725. Athanase, qu'il honoroit tres particulierement, a quelque jeune disocratace. r. qu'il fust encore, b& il en recevoit beaucoup d'assistance tant pour & Thart, I.e.e. le conseil que pour tout le reste.

[L'excommunication que Saint Alexandre avoit prononcée 6 Ruf.l.t.c.5.p. V.le Conci-contre Arius & ses disciples, fut confirmée par tout le Concile ; le de Nicée l'autorité de son siege sur toute l'Egypte & la Libye y sut établie Ø 9-11. par un Canon exprés, & Melece obligé de consentir à se soumettre à luy avec tous ceux qu'il avoit separez de la communion de l'Eglise. Saint Alexandre sit paroistre en ce dernier point autant Ath.p. 788, 789. de sagesse & de prudence, que de condescendance & de bonté,

comme nous l'avons marqué "en un autre endroit.

Enfin toutes les affaires estant terminées, il s'en retourna à son Eglise comblé de gloire & de joie , ] remportant "une lettre Thdrt.L1,c.8,p. du Concile à tous les Fideles de l'Egypte, [qu'on peut dire estre 546-548. l'eloge de sa pieté & de son courage.On ne peut douter, que son peuple ne l'ait receu ] 'avec une charité toute nouvelle, & des p 548,b. honneurs extraordinaires, comme le Concile mesme le leur avoit recommandé.

'Melece luy donna la liste de tous les Evesques de son parti, Ath.p.,788,789. repandus dans l'Egypte, & des Prestres & Diacres qu'il avoit dans Alexandrie & aux environs, 'luy presenta tous ces Eccle- p.789.c. siastiques, & les luy remit entre les mains. Quelques uns d'eux p.764.b. persevererent toujours dans l'unité de l'Eglise. Melece luy ren- soz.1.2,c.21.p. Hift. Eccl. Tom: VI.

xupies:

le # 1,2.

Ibid. 0 12. Ibid# 19.

dit de mesme les eglises [d'Alexandrie ou du diocese, ] dont il Thor. p. 547, b. sessoit emparé, & se retira à Lyquesdont il estoit Eversque, Jselon Ath. p. 777, d. le commandement du Concile; [de sorte que les schissime parut entierement appaise:] & S. Alexandre jouit de la paix durant le

peu de temps qu'il vécut ensuite.

[Il paroilt neanmoins, autant qu'on le peut tirer de quelques endroits affez obfeurs, ] qu'il y eut'quelques Meleciens qui refu. Nore \$. ferent de fe réunir: de forte que S. Alexandre fut obligé d'armer tout son zele pour les reduire, & il y employa toutes les instances

imaginables:mais l'obstination des schismatiques sut plus puissante que tous les estorts de sa charité.

"Nous lisons dans Saint Epiphane, que se voyant trop vivement pressez par Saint Alexandre de se réunir à l'Eglise, & ne sachant plus que faire, trois des principaux d'entre eux, savoir Jean leur Evesque (à Memphis, J'Callinique Evesque de Peluse, & Paphnuce anacorete, s'en allerent à la Cour avec quelques autres pour obtenir la permission de tenir leurs assemblées à part. Ils demanderent à parler à l'Empereur mais le seul non de Meleciens les sit aussi: tost rebuter, & on ne leur permit pas seulement de voir

le Prince.

'Ils demeurerent affez long temps en cet état, tant aux environs de Constantinople, [ qui ne portoit pas encore ce nom, ] qu'aux environs de Nicomedie; '& ce fut alors, dit S.Epiphane, qu'il firent amitié avec Eusebe qui gouvernoit la derniere de ces villes. Car sachant le grand credit qu'il avoit auprés du Prince, ils le prierent de les affister dans leurs poursuites. Eusebe [ravi sans doute d'avoir occasion de troubler la paix de l'Eglise, & de se venger de Saint Alexandre, ] leur promit de s'employer pour eux, , & les presenta en effet à Constantins Mais luy & eux réussirent fort mal dans leur poursuite, autant que nous en pouvons juger parun endroit d'Eusebe, qui n'a pu ni s'empescher de témoigner son inclination pour les Meleciens unis avec les Ariens, ni aussi dissimuler tout à fait le jugement que Constantin rendit en faveur du Concile de Nicée, & de l'unité Catho-

lique .]

Eufv.Conf.l.3, 'Aprés le Concile de Nicée, dit-il, tous les peuples estant en ca3.P.496.b.c. paix, il n'y avoit que les seuls Egyptiens, qui se faisoient les uns aux autres une guerre irreconciliable. Ils eurent assez d'impudence pour venir encore importuner l'Empereur, mais non

1. έντυλόντις. Mais il est dit aussi-tost, qu'ils ne pouvoient pas luy parler. C'est pourquoi le P. Petau traduit cum ad Imperatorem venissent.

p.721,2.

d 721.

.

SAINT ALEXANDRE D'ALEXANDRIE. 226 assez de force pour le porter à la colere. Au contraire il les traita toujours avec beaucoup de respect, les considerant comme ses peres, ou plutost comme des prophetes divins. Il les vit venir encore une fois devant luy: il eut encore la patience de se rendre leur mediateur & leur arbitre : il leur fit encore de nouveaux dons. Il declara ensuite par une lettre le jugement qu'il avoit rendu en cette affaire, confirma & autorisa de nouveau les decrets du Concile, exhorta les deux parties à embrasser la paix, à ne pas dechirer l'Eglise par leurs divisions, & à conserver toujours le souvenir du jugement que Dieu doit faire un jour de tout le monde. Voilà ce que contenoit cette lettre de Conftantin .

'S'il est vray que S. Alexandre peu avant sa mort ait envoyé Epi.68,c.6.p. S. Athanase à la Cour, comme S. Epiphane le dit par deux fois, 723.cl.69.c.11.F. son peut juger que ce fut pour soûtenir en cette rencontre la cause de l'unité. ] 'Sozomene cite en effet d'Apollinaire, que S. soz,lac 17.p. Athanase estoit absent Jorsque Saint Alexandre mourut. Mais 465.466. selon eux, il s'estoit retiré volontairement pour eviter d'estre fait Evelque.

Pour ce qui est des deputez des Meleciens, l'Jean de Memphis Ath.p.789.b. & Callinique de Peluse sont marquez par Melece dans la liste V.les Ariens de ses Evesques. 'Le premier est assez probablement "ce Jean Bar. 3261 02. 1 25.

Arcaph qui fut chef de la fecte des Meleciens aprés la mort de Melece. [Saint Epiphane qui n'a sceu l'histoire de ces schismatiques que de leurs propres memoires, ] 'en parle avec des eloges. Epi.68.c.5.p. [ dont ils estoient fort indignes. ] \* Il releve encore davantage \* alzode Paphnuce, dont il fait un Confesseur & un grand anacorete. 'Baronius croit que c'est ce mesme Paphnuce moine Melecien, Bar, 3266 12 qui écrivit une lettre importante touchant Arsene, par laquelle Ath. p. 784.d. on decouvroit manifestement toutes les fourberies de ces schismatiques. Il est certain au moins que ce n'estoit ni le saint Bar. 326.5.12. Evesque qui venoit d'assister avec tant d'eclat au Concile de Nicée, ni le celebre disciple de S.Antoine qui a receu de grands eloges de la plume mesme de S. Athanase.

S. Epiphane dit qu'Eusebe de Nicomedie s'engagea à favo. Epi.68.c.6.p. riser les Meleciens, en leur faisant promettre de recevoir Arius 721.b. à leur communion. Comme Arius estoit alors relegué dans l'Illyrie, il seroit plus aisé d'entendre cela des Ariens qui estoient demeurez en Egypte, ou de quelques uns d'eux qui Ibid, 10,54 estoient alors à la Cour, comme on le verra "en son lieu.]'Il est Ath.p.777, d.

vray mesme que l'union d'Eusebe avec les Meleciens, ne se fit,

Gg ij

felon S.Athanafe, qu'aprés la mort de S.Alexandre, & d'une maniere toute différente de ce que dit S. Epiphane. [Mais ce que dit S. Athanase n'empesche pas qu'il n'y ait pu avoir entre eux dés auparavant quelque commencement d'union. ]

CARCOS CARROCARDO CONTROCA CON

ARTICLE XIL

Saint Alexandre meurt, aprés avoir nomme S. Athanase pour son successeur: Des Curez d' Alexandrie .

I EU voulant enfin recompenser S. Alexandre de tant de travaux qu'il avoit foufferts pour l'Eglife,] l'appella à luy prés de cinq mois aprés la conclusion du Concile de Nicée, ["ou Ners ». aprés qu'il en fut revenu, c'est à dire en l'an 326, ou dés le mois Chr.or p.216.& de janvier, ou au plustard] le lundi 18 d'avril [Ainsi il avoit esté Everque durant prés de 14 ans. ] \* Sa feste est marquée le 26 de fevrier dans Ufuard, Adon, Notker, & divers autres marty-

a Boll 16.feb.p. 639-d. rologes.

eSoz,L2.c.17.p. 469 b.

P.466,2

ALP. 666.

[ Mais en achevant sa course, il rendit encore un service Rufl,1.c,14.P. important à l'Eglife, J'par le choix qu'il fit de Saint Athanase 169. pour estre son successeur, b recommandant au Clergé & à tout le 722 di69.cn p. peuple que l'on n'en établist point d'autre Sozomene décrit plus exactement que les autres, les particularitez de cette vocation toute divine, qu'il avoit tirée d'Apollinaire. Athanafe, dit cet auteur, fit tout ce qu'il put pour eviter l'episcopat par la fuite : 'mais il fut trouvé par un ordre particulier de Dieu, qui avoit aussi fait connoistre à Alexandre par des marques sensibles, qu'il n'auroit point d'autre successeur que luy. Car ce saint vieillard estant appellé de Dieu à une meilleure vie , & prés de partir de ce monde, demanda Athanase qui n'y estoit pas . Il v avoit là une autre personne de mesme nom, qui ayant répondu. comme si c'eust esté luy qu'on demandoit, S. Alexandre ne luy dit rien pour témoigner que ce n'estoit pas luy qu'il appelloir. Il repeta ensuite plusieurs sois le mesme nom : sans que l'Athanase qui estoit present répondist, parcequ'on voyoit bien que le Saint demandoit celui qui estoit absent. Enfin Alexandre declara nettement la peniée, & marqua par esprit de prophetie, le combat auquel S. Athanase estoit appellé, en prononçant ces paroles : Athanase vous pensez vous garantir par la fuite : mais la fuite ... ne vous garantira pas . [ Il ne pouvoit témoigner plus d'amour à l'Eglife, ni luy faire un plus riche present, que de luy laisser

en mourant, Saint Athanase au lieu de luy.]

II ne faut pas oublier que Theodoret marquant les faints Peres Thértap.1.3p., dont il se glorifioit de suivre la doctrine, y met S. Alexandre le 393.4. (4) 2004/6006-grand predicateur de la verité, qui avoit combatu pour elle, 8¢ epus. p. 1006.6. qui l'avoit apprisé à S. Athanasse.

quelque eglife particuliere.)
Mais dans Alexandrie, toutes les eglifes foumifes à l'Evekque 5.1.9.717.6.
Catholique de la ville avoient chacune des Preftres prepofez
pour les betoins ecclefiaftiques [ & fairituels ] des Fideles qui en

Anyon for efficient proches, felon leurs "rues, & leurs quartiers; '& ces cap.p.ta.,
distribu.

Preftres ne manquoient point d'infiruire dans chaque affemblée le peuple qui leur effoit confié. Je ne voy pas que Saint p.727-468.c.4.

Epiphane dife clairement s'il n'y avoit qu'un Preftre pour une p.754d.

Chrysoftome, qui ne parle que tres rarement de deux assemblées. Et je ne croy pas qu'on y trouve jamais des Prestres titulaires de

Epipnane due ctairement si in y avoir qu'un Pretire pour une Propue egilie, ou pludieurs II paroit neammoins dire plutoft qu'il n'en avoir qu'un. Entre ceseglifes il nomme celles qu'on appelloir 69,6,6,8,7,8,7,8,6, de Denys, de Theonas, de Pierius, de la Perfée, de Dizye, de Mendide, d'Annien, & de Baucale. Ét il pe avoir encore plu-

V.S. Athes feutrs aurres, [comme celle de Quirin,] outre la Cefarée baffie s.e.

1864 377 fous Conflance, qui effoit la principale. S'Athanafe remarque Athapapats

1876 nous Conflance, qui effoit la principale. S'Athanafe remarque Athapapats

1876 auffi que les Catholiques d'Alexandrie s'affembloient endiverire d'Atlant

1876 efforte que de forte que dans un Catefine il en faillut p 451.c.

1876 remporter plufieurs perfonnes à demi étouffes par la prefile d'Aptible

1876 Cela fit qu'à Palque tout le peuple demanda qu'on s'alfemblaft d'ans la Cefarée, quoquelle în en full pas encore achevréç X tous Patta.

1876 les s'y trouverent avec une extreme pie de celebrer

1876 entre la fiel d'ana l'efforance que leurs prieses feroient p48,4.

Gg iij

d'autant plus agreables à Dieu, qu'elles estoient plus unies. 'L'Eglise d'Alexandrie ne faisoit apparemment en cela saussin.p.276,b.

bien qu'en beaucoup d'autres choses, qu'imiter celle de Rome, qu'on scait avoir aussi esté partagée en differens Titres ou pa-Leo, C. R. R. P. roices. 'C'est pourquoi S. Leon exhorte les Romains de s'assembler & de faire leurs aumofnes dans les eglises de leurs regions,

314.117.122 '& de decouvrir à leurs Prestres ceux qu'ils sauroient estre P.117. Manichéens . [S. Gregoire de Nazianze femble nous obliger à dire la mesme chose de Constantinople, I lorsqu'il dit que les Naz. or. 11. P. 527.C. diverses eglises de cette ville, repandues en differens quartiers,

estoient comme des liens qui unissoient ceux qui en estoient les plus proches. [On y voit ce me femble affez fouvent divers

Prestres titulaires de quelques eglises. La campagne a eu besoin de Curez avant les villes; & c'est

aussi où nous trouvons les premiers. Car je pense qu'on en voit dans S.Cyprien & il y en a au moins dans l'histoire de la dispute d'Archelaus contre les Manichéens. Nous avons déja parlé des Prestres & des Diacres de la Mareote, qui estoit un canton du diocese d'Alexandrie; & l'on en parlera encore souvent dans Chry.in A&h, l'histoire de S. Athanase & des Ariens 1 S. Chrysostome exhorte

18,p,173-176. extremement à bastir des eglises dans les villages, & à y établir des Curez:& il dit beaucoup de choses sur cela.



# \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# HISTOIRE ABREGÉE

# DE L'ARIANISME

ARTICLE PREMIER.

Quel estoit Arius.



OMME Thiftoire d'Arius, & de la (écle à laquelle il a donné le nom & l'origine, eft melée d'une part avec celle de plufieurs Saints & a de l'autre beaucoup d'evenemens confiderables, qui feroient de trop longues digreffions dans l'hiftoire des Saints qui y ont eu quelque part;

nous avons eru qu'il effoit à propos de faire une fuite de rout ce qui regarde cette herefie, pour y toucheren peu de mots ce qui fe pourra renvoyer à l'hifloire des Saints, & raporter avec plus d'étendue les chofes que nous aurions peine à placer en d'autres endroits.

Le demon voyant que par toute la puissance & la cruauté des hommes ; in havie pu maintenir l'iodatrie contre Badoration d'un feul Dieu , établie dans toute la terre par J C; il travailla à la faire regner dans l'Eglisé messine, & , ce qui fait horreur, il y employa le propre sonn de J Essu S C HR 18:7, en persudant aux Fidels que le Verbe & le Fils de Dheu , ce divin Sauveur que les Chrétiens out toujours fair profession d'adorer , ou estoit un autre Dieu que son Pere , ou ce qui est à peu prés le messime blassheme, me l'action point resultablement. Dieu ]

'Arius [dont il le servit pour établir cette impieté, ] estoit, Epi. 69.6.1.p. comme l'on disoit, natif de la Libye [Cytenaïque ou orientale, 723.6. dans laquelle nous verrons en esset que son heresse fit un grand

progrés. Conftantin femble marquér qu'îl effoir d'Alexandite.]
 l'orique voulant le renvoje en cette ville, il luy promet de le Sort. Lieus.p. 6. 1. 0 neite de Photissqu'il effoit d'Alexandite & fix d'un Ammont [le ne l'ay pu trouver.]
 c. e. q. p. e. 1.

LES ARIENS.

renvoyer en son pays. [Mais il peut bien avoir confondu le lieu de sa naissance avec celui où il avoit long-temps vécu, & qui estoit devenu comme sa patrie par le sacerdoce. Que s'il estoit veritablement de Libye, ce pays aura produit en cinquante ans ou un peu plus, deux herefies tout oppofées, celle des Sabelliens qui oftoient dans la Trinité la distinction des Personnes divines. & celles des Ariens qui y vouloient mettre une distinction de nature.1

'Arius estoit assez bien instruit dans toutes les sciences seen-

Conftantin fait une excellente description de son exterieur

c.5.p.9.b|Soz.l. 729.8. Soz.p.426.4.

p. 158.

119-

1.c.15.p.426.

a Epido, c.3.p. lieres, & tres habile dans la dialectique: "Il avoit'la taille extremement haute, une mine grave & serieuse, un abord civil & attirant, un entretien flateur & persuasif. 'Il paroissoit mesme Ruf.Li.c.i.p. avoir de la vertu & du zele pour la religion, & quoiqu'il n'eust audedans qu'une passion violente pour la gloire & la nouveauté, 'il avoit neanmoins audehors beaucoup d'apparences & de mar-Epi.p.729.2. ques de vertu. En un mot, on voyoit en luy toutes les qualitez

d'un serpent dangereux, & un exterieur si bien composé, qu'il &c. Bar. 319 J 11.ex estoit pour seduire toutes les personnes simples & credules . 'Il avoit une grande douceur, mais trompeuse, accompagnée d'un filence & d'une modeltie affectée qui gagnoit l'esprit de tout le monde, mais qui cachoit audedans une ame pleine des fourberies les plus noires , & "capable de produire toutes fortes de ficinam.

crimes.

qu'à une beste.

abatu & consumé[ non par les austeritez de la penitence,] mais Thdr.Li.c.3.p. par la fureur & la melancolie qui le rongeoient audedans, com-Gel. Gl. 2 c.t. me S. Alexandre le remarque auffi. Tout le monde ne voit-il pas « dit ce Prince, quels cris luy fait jetter la blessure qu'il a receue « P.114. du demon? Le venin de ce serpent qui remplit ses veines luy « cause d'effroyables convulsions. Son corps sans vigueur & sans « force, fon vifage palle, have, fec, decharné jufqu'à faire horreur, « abatu de chagrins & d'inquietudes, fait voir la maladie qui le « tourmente audedans, sa vue éteinte & à demi morte, ses cheveux « epais, mal peignez, & fales,ce mélange affreux que font en luy « depuis long-temps la vanité, la rage, & la fureur, le rendent tout « farouche & tout fauvage, & le font moins ressembler à un homme «

Third. 1.c. 1.1. (Outre fon humeur noire & melancolique, J'il se rendit esclave p.513.el/32.edd de la vaine gloire, de l'ambition, & de l'envie: Il fe laissa emanbe.

porter à une passion furieuse de vouloir commander aux autres, chissa p. 324.

1. C'eft ninft que le P. Petau entend inexiar oureufine .

&c

& de posseder les premieres dignitez de l'Eglise: [Et nous allons Cyr. Al.div.h.s.: voir que ce desir de s'elever audessus des autres, qui passe souvent t.5.p.356,e. dans le monde pour une vertu, fut ce qui le rendit heresiarque.] Thdrt.l.r.c. 3.p On le taxe auffi affez ouvertement d'avarice.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* ARTICLE IL.

La jalousie & l'ambition engagent Arius dans l'heresie: Quels estoient fes dogmes.

Es talens exterieurs par lesquels Arius couvroit un esprit. Epi.694-1.49.

four be audernier point, font qu'on ne se doit pas étonner. 723.2. s'il trompa d'abord [ trois faints Evesques d'alexandrie. Nous avons vu"autrepart ] qu'ayant quitté le schisme de Melece, aux soulteurs.p. nouveautez duquel il avoit eu part, [vers l'an 306, ]il fut elevé au 426.4. diaconat par S.Pierre d'Alexandrie. Mais ce Saint ayant depuis s.b. esté obligé d'excommunier les partisans de Melece, & voyant qu'Arius trouvoit à redire à fa conduite ; fans pouvoir s'empescher ... de remuer, il le chassa de l'Eglise, [& ne l'y voulut plus recevoir, Ibid note 1. quelque instance qu'il luy en fist, "s'il faut croire ce que nous en

trouvons dans quelques histoires. ]

. Neanmoins Achillas estant monté sur son throne, non seule. b. ment il accorda à Arius le pardon qu'il luy demandoit, & luy permit d'exercer les fonctions du diaconat, mais mesme il l'eleva à la dignité du sacerdoce, selon Sozomene: 'Car Gelase dit seule- Gel.Claca.p. ment qu'Achillas le receut au diaconat aprés de tres grandes 48: instances, '& que ce fut S. Alexandre successeur d'Achillas qui le p49. fit Prestre, & luy donna le premier rang aprés luy. On commit à Epi.63 c.4.p. Arius la conduite d'une eglise d'Alexandrie appellée Baucale, qui 719. estoit une de celles qui avoient chacune un Prestre [& un Curé,] 727.c. pour rendre au peuple qui en estoit proche les assistances qu'il \* p.727.c.d. avoit besoin de recevoir de l'Eglise, & luy prescher la parole de cap728.c. Dieu dans les assemblées ordinaires. [ Il a donc esté Curé, & il femble mesme qu'on doive concevoir qu'il avoit encore quelque ministere plus relevé, ] 'puisque Theodoret dit qu'on luy avoit Thdrt.I.I.c.x.p. confié l'explication des divines Ecritures. [Seroit-ce] la chaire & 523-c. l'ecole des Catecheses que l'auteur du Synodique luy attribue? 1494.3-Selon la fuite du mesine Theodoret, il paroist qu'Arius eut cet Thdrs.p.523.c. office des le vivant d'Achillas ..

Philostorge l'un des plus emportez des Ariens, dit que lorsque, Philos. 1.c. 3.p. S. Achillas fut mort, & qu'il fallut luy donner un fuccesseur, les 4-Hift. Eccl. Tom. VI. Ηh

drie 13.

LES ARIENS:

fuffrages penchoient pour Arius; mais qu'Arius melme prefera. Alexandre, & le fit elire [Mais cette moderation tres extraordinaire en elle melme, est tout à fait eloignée de l'esprit d'Arius, ] Thattanizate, qui se perdit au contraire par l'ambition qu'il eut de s'elever à l'episcopat, & de tenir la place qui sut donnée à S. Alexandre. Car voyant ce Saint elevé à la dignité d'Archevesque d'Alexandrie, [apparemment en l'an 3 dr. ] il ne put relister aux attaques de sa jalousie, & les éguillons de cet ennemi ne luy pouvant permettre de demeurer en repos, il chercha de tous coîtez des c.3.p.52;.b. occasions de disputes & de brouilleries, 'selon l'ordinaire de ceux que le demon agite de cette maligne pattion. [ Ce feu demeura neanmoins caché dans son sein durant plusieurs années, "puisqu'il Nota :. femble n'avoir guere paru, ou au moins n'avoir fait un grand eclat que vers l'an 319. Mais le delai au lieu de l'éteindre ne ser-

vit qu'a le rendre plus violent. 1 c.1.p.523.d. 🦠 Voulant donc brouiller, & la vie si louable de son Evesque ne luy fourniffant aucun pretexte de se soulever contre luy, le ded|hzr.l.4.c.t.p. mon le porta à l'attaquer sur la foy. 'Ainsi parceque S. Alexandre 3,2,6 fuivant en tout la doctrine de l'Evangile & des Apostres, enseianoit que le Verbe & le Fils de Dieu est egal à son Pere, de la Socr.La.c.s.p.p. mefme fubstance, [ & de la mefme nature ] que luy; Arius entreprit de foutenir que c'eftoit là la doctrine de Sabellius; \* Que le Fils est fait & creé [ commenous; ] Qu'ils n'a pas toujours esté; A Thdrt.Lz ci. P.523.d. c.4.p. 537 d. Qu'il a esté tiré du neant; Que par son libre arbitre il a esté 6 Soci. Le. 9.P.

18.2.

P.294.d.

525.d.

capable du vice & de la vertu; e mais qu'estant muable par sa c Ath,or.t.p. nature, il avoit voulu demeurer dans le bien par sa liberté, &c que Dieu fachant que cela feroit, luy avoit donné par avance & en vuë des bonnes œuvres qu'il devoit faire, la gloire qu'il p.293.b,c. auroit obtenue enfuite par fa vertu ; 'Que Dieu ne nous a pas créez à cause de luy mais l'a creé par une pure grace à cause de

nous & pour nous créer par luy, & luy a enfuite donné les titres de Verbe, de Fils, & de Sagesse; 'Qu'il n'estoit point veritablement Dieu, mais qu'il en avoit seulement le nom par particis Thdrt.Lt.c.3.p. pation comme les autres hommes. 'C'est ainsi qu'il nioit [ouvertement ] la divinité du Sauveur & ne luy attribuoit rien audessus

Ath.p.295 c.d. de nous. Havoit la hardiesse de dire que le Fils est incapable de voir & de connoiltre parfaitement son Pere, & de se connoiltre hy mesme.'Il est remarquable qu'il admettoit en Dieu un Verbe, F.294.255. mais different de celui qui est en J.C. Le premier estoit, disoit-il,

de la propre substance du Pere, sa propre sagesse eternelle comme luy, dans laquelle il avoit fait le monde, & mesme le Verbe LES ARIENS.

qui est incarné en [ Es US CHRIST, [avec les autres creatures. ] 'C'est avec horreur & avec regret que nous osons écrire ces # 294 b 295 d. blasphemes, qui ont sait fremir tous les saints Evesques dans le Concile de Nicée. Et nous pouvons dire avec S. Athanase, que c'est la seule necessité de nostre sujet qui nous empesche de les fupprimer, 'comme nous en omettons plufieurs autres qu'on peut IbiPet.dog.t.z. lire dans le mesme Pere, s & dans les auteurs de ce temps là le Les 1,1c.8,p.41.4 to Ariens mesine en eurent quelque honte, [ & ils en retrancherent b. divers blasphemes, les uns plus, les autres moins; ce qui forma entre eux les différens partis dont nous parlerons dans la fuite. Mais tous convenant en ce point, que le Fils n'estoit pas egal & consubstantiel à son Pere, ni le mesme Dieu que luy; ils s'engageoient necessairement ou à reconnoistre deux dieux, ou plutost à dire que I.C. n'est point Dieu , puisque rien ne peut-estre plus grand que Dieu. ] 'Arius avoit inventé quelques uns de ces blasphemes, personne soz.l.t. c.15,p.

n'ayant ofé dire avant luy que le Fils de Dieu fust tiré du neant, 426.b.c. & capable de pecher. [ Mais pour le fond de fon dogme, qui estoit de nier la divinité de J C, ]'il n'estoit que le disciple d'Ebion, Thort.L.c.3. d'Artemas, [ & de Theodote.]

'Un écrit attribué à S. Athanase, dit qu'Arius pour rabaisser Athady, e. P. la divinité de J. C, pretendoit qu'il n'avoit pris de la nature 635.636. humaine que le corps & la chair mais non l'ame, dont le Verbe luy tenoit lieu; f qui est à peu pres ce qui a fait ensuite l'heresie d'Apollinaire. ] Cette erreur engageoit à dire que la divinité avoit souffert la croix, & estoit ressuscitée des enfers, c'est à dire Pet.dog.t. 4.1. que ce n'estoir point une vraie divinité; & ainsi elle établissoit le 10.5.p.22.231.
Merc.t.2.p.299; principal blaspheme d'Arius : Aussi on demeure d'accord que r. les Ariens ont tenu ce dogme; quoiqu'on se soit peu arresté à le combatre, & mesme à le remarquer dans eux, parcequ'on estoit tout appliqué à leur erreur capitale. Marius Mercator ne veut Mercha pier V. s. Atha- pas qu'on l'attribue à la personne d'Arius. [ "Neanmoins si le \$25. nafe \$ 112, traité que nous avons cité est de Saint Athanase, comme il y a

toute apparence, son autorité est indubitablement preserable à celle de Mercator 7 On cite d'autres auteurs qui font Arius Pet.t.4 p 22 14. coupable de l'erreur de ses disciples, '& Theodorer entre autres. Than, h.l.4.c.

[ Cet heresiarque qui detruisoit la divinité dans le Fils n'avoit 1-p-232.d. garde de la reverer dans le Saint Esprir, qu'aucun heretique n'a jamais fait plus grand que le Fils. C'est pourquoi les Macedoniens qui la nioient dans le S. Esprit, mais qui la reconnoissoient dans le Fils, n'ont esté regardez que comme des demi Ariens.

313.

Hh ii

#### LES ARIENS.

& fes autres Ecclefaftiques/& demandant à chacun quel effot paja.

fon fentiment for un paffage de l'Erciture (qui regardoit et un paffage de l'Erciture (qui regardoit et Verbe, JArius s'opposa ouvertement & infolemment à fa doctri-pala ne, foutenant que c'ediot celle de Sabellius ; [Mais il eff aifé de juger qu'Arius ne commença point d'abord par un celtat fi public , Pupilique S. Alexandre mefine declare qu'il avoir ellé Tabulades quelque temps fans apporter de remode à ce mal, parcequ'il 1346. de demeuroir enone ceaché. [Pafini il vaut mieux dire qu'Arius ne Finanticep, comme c'est l'ordinaire de routes les nouveautre; j'è & qu'il ne commença à en parler publiquement, que quand il fe vir courté & foutent d'un affag grand nombre de fechaeuxe.

Depuis qu'il & fut une fois declaré, il no ceffoit point de Théreau, publier se serreurs, non feulement dans l'Eglis, mais messime au 34-4, dehors dans les compagnies & les convertations particulieres : & il s'efforçoit de faire tomber dans ses pieges tout autant de personnes qu'il pouvoit , courant de porte en porte pour les

furprendre.

V. fon titre ("S. Alexandre averti de ce qui se passioit, ne put pas le dissimuler. Il employa la douceut, les avis, sc iesexhortarions, pour faire rentrer Arius dans son devoir:) "Car il avoit messine un entene une socialea, per estima est une consideration particuliere pour luy, s Mais Arius 44th. s'estoti désa trop eneggé dans les liens du demon à qui son orqueil l'avoit assignent. Il soutint son erreur & contre la lumière des Editions, contre la lumière des Editions de Contre la lumière des Leritures, & contre l'autonité de l'Egissi ; "de sonte que S. Alexandre fut enfin oblègé de l'excommunier dans une affemblée

Anner in Carrier in Ongo, et a recommuner dans in the interfrince
de fon Clerge', & enfulte dans in Corolle de rous les Evefques
via nota, de l'Egypte, enquatrant que nous en pouvous juger, en l'an 319,
ou au plutfard dans les premiers mois de l'an 310. Ce fin peuteftredans ce Corolle que 3 quelqu'un demandant à Arius fi le serennede,
verbe de Dieu pouvoir changer, comme le diable avoir fais, il 1114.
Verbe de Dieu pouvoir changer, comme le diable avoir fais, il 1114.

Verbe de Dieu pouvoir changer, comme lediable avoit fait, il 11.04 répondit sans trembler, qu'il le pouvoir, puisqu'il estoit d'une nature capable de changement.

#### 

Des disciples d'Arius.

ARIUS fut donc anathematizé & chassé de l'Eglise avec Sectl.1.6.6 p.

Ceux qui avoient déja embrassé sa doctrine, entre lesquels 11-d.1.3.4.

Thistoire nomme Achillas, Aithale, Carpone, Sarmare, & in \* p.10-d.

Hh iii

point.

Epi.69 c.8 p 733.d 502.LLC 17.P.427.b. 6Epi-c.2.p.728, e c.d.

ces deux auteurs sont plus croyables en cela que Theodoret, 1 A Thorn I Le 3 'lequel ne met que l'herefiarque Prestre, & conte Sarmate mesme entre les Diacres, bquoique Saint Epiphane nous affure que luy & Carrone estoient Curez dans Alexandrie . 'Il semble qu'ils eussent d'abord presché tous deux quelques erreurs qui leur efloient particulieres . [ Mais ils se réunirent ensuite dans celle Socr. p.io. d'Son d'Arius, & ne formerent point de nouveaux partis. Arius estoit p.437 b|Thdrt. encore fuivi par Euzoius, Luce, Julien, Mene, Hellade, Caius, qui estoient tous Diacres, [ & dont une partie s'est rendu celebre par divers crimes qu'ils ont ajoutez à l'herefie. Sozomene y ajoute encore un Macaire Diacre, dont les autres ne parlent

Soz, p. 427.b. Socr. p.10.d 12. Thdrt.c.6p.

P.733.d.

Le Concile d'Egypte anathematiza ces onze f ou douze tant d|Thdit.p.536. Prestres que Diacres que nous venons de nommer : & il traita de mesme deux Evesques qui suivoient la mesme impieté, savoir Second & Theonas, dont le premier estoit Evesque de Ptolemaï-Athhol.p. 858. de en Egypte, c'est à dire dans la haute Libye, ou la Pentapole [qui en fait partie, ] & Theonas gouvernoit l'Eglise de Marmaor 1. P. 302.6. rique dans la Libye qui en porte le nom. PQuelques uns croient que Marmarique n'estoit pas une ville, mais un canton composé ore p. 9.1.d. que Marmanque netton passane de canton de la Marcote [ pres de divers bourgs Pifte Prefire du canton de la Marcote [ pres p. 9.1.d. d'Alexandrie, Pfut aussi chassé de l'Eglise par Saint. Alexandre comme Arien: & les Ariens l'ordonnerent depuis leur Evesque à Alexandrie . Second dont nous venons de parler fut celui qui. luy confera cet episcopat illegitime.

bAthar.z.p. 741.b.c. Epi.p.733.d. # Ath. p.743c.

f Ihdrr.p. 542.b.

fol.p.8 58.c.

Saint Athanase parle encore de quelques autres personnes qu'Alexandre excommunia, & que les Ariens recompenserent depuis en les mettant en la place des plus faints Evefques qu'ils avoient chaffez. Il nomme entre ceux là Sifinne qui effoit de Libye, Jule, Mare, Ammon, Irenée, Zolime, Serapion, qui estoient d'Alexandrie, f soit de la ville mesme, soit du diocese: Car il est difficile de croire que les quatre derniers soient diffe-Cotel p.31822 rens Jde Serapion, Parammon, Zolime, & Irenée Diacres du canton de la Mareote [ dans le diocese d'Alexandrie , ] que l'on trouve avoir suivi Arius, & avoir mieux aimé estre deposez avec

luy par Saint Alexandre auffibienque Carés & Pifte Prestres du Ath, via passe, melme canton, [ que de renoncer à leur erreur . ]Quelques uns croient que Piste & les autres de la Mareote nes estorent joints à

Arius que depuis qu'il eut esté condanné par le Concile d'Egypte. 1.1.B.p. 396.c. 'Neanmoins l'acte où nous les trouvons, dit qu'ils avoient esté deposez avec Arius: & Saint Athanase dit generalement de ceux 601, p. 858, b.c. dont il parle, qu'Alexandre les avoir chassez de l'Eglise des le commencement avec Arius mesme à cause de leur heresies Que s'il ne paroist point que Saint Alexandre les ait marquez dans fes lettres c'est peutestre qu'il n'y nommoit que ceux qui estoient du corps du Clergé d'Alexandrie, se contentant de marquer les autres en general. 1

Pifte n'est nommé qu'aprés Carés. Fluy estant apparemment 1.1 B.p. 396 b. posterieur pour l'ordination. I'Mais il est mis en mesine temps 19397 a. el mellingin.comme"chef de ceux de la Marcote, de meline qu'Arius l'estoit de ceux d'Alexandrie: 'd'où l'on peut juger qu'il se signaloit p.396.c. extremement dans son parti. Aussi l'on ne doute pas que ce ne soit celui qu'ils sirent leur Evesque à Alexandrie vers l'an 329.] 'Ammon outre son impieté estoit encore coupable de beaucoup ad ort.p.oso.d. de crimes: Il fervit depuis de secretaire à Gregoire faux Evesque d'Alexandrief en l'an 341.]

> 'Saint Jerome met un Saras ou Seras Prestre de Libye, entre Hier.in Lucis. les plus insignes sectateurs d'Arius. Il fut depuis fait Evesque de ¿C.7 p. 144.c. AEpi.73.c 26.p. Paretoine en la mesme province par Second de Ptolemaide, b& 874 a.b. Ath.de ayant suivi le parti d'Aece le plus impie des Ariens, cet athée luy sphise, le c.2. donna à luy & à deux autres de sa sorte, le soin de toute l'Egypte pros. & des deux Libres. [ Nous verrons auffi Euzoïus elevé en 361

jusque sur le throne de l'Eglise d'Antioche. 1

S. Epiphane ajoute qu'Arius entraina avec luy non seulement Epi, 69.0.3 p. les Everques Second & Theonas, lept Prestres, douze Diacres, 729,2. & plusieurs autres personnes, mais encore jusqu'à 700 vierges; [ ce qui semble tout à fait incroyable : ] & quoiqu'il soit certain Thdre.L.c. 3.p. qu'il estoit suivi par diverses femmes ou filles, comme nous le 516,a. voyons par les plaintes que fait S. Alexandre de leur mauvaise conduite, 'neanmoins ce Saint n'en parle que comme "d'un petit P.535.4.

pombre de malheureuses chargées de crimes.

ixiya.

[Ces premiers disciples d'Arius condannez avec luy par Saint Alexandre, font proprement ceux qu'on a appellé Ariens. Les autres qui ont pu embrasser ensuite la mesme heresie, ou se declarer les protecteurs d'Arius, sont plutost nommez Eusebiens à cause d'Eusebe de Nicomedie leur ches. On communiquoit presque sans difficulté avec ceux-ci, mais non pas avec les premiers. Et quoique les Eusebiens les eussent receus à leur communion dans le Concile de Jerusalem en 335, les Orthodoxes ne laissoient pas de leur en faire toujours un crime lorsqu'ils y communiquoient effectivement. Cette distinction paroist avoir duré jusqu'en l'an 355 ou 357, auguel les Eusebiens s'estant declarez ouvertement pour l'erreur d'Arius, ce qu'ils n'avoient osé faire jusques alors, cela produisit la distinction des Ariens & des Semiariens, dont nous parlerons en un autre endroit : 1000

Puisque nous fommes sur les disciples d'Arius, il ne faut pas Athor. 1. p. 290. oublier. Ju Urface & Valens, auffi celebres pour leurs fourberies & leur inconstance, que pour leur impieté, avoient esté dans leur-Baf.ep.74-p.124. jeunesse instruits dans l'ecole d'Arius. 'S. Basile nous apprend la melme chose du celebre Eustathe de Sebaste qui exerça si fort sa patience; & il dit qu'il estoit l'un des plus zelez disciples de cet herefiarque dans le temps mesme qu'il meditoit à Alexandrie ses blasphemes contre la divinité de J.C. Il faut dire neanmoins que ni luy ni les deux autres ne furent point condannez avec Arius, puisqu'on ne les a jamais traitez d'Ariens au sens que nous venons

de marquer.] 'Melece Evelque de Lycople'qui avoit formé un grand schisme V.S.Pierre Socr 1.1.c.6.p. dans l'Egypte[environ quinze ans auparavant, ]& tous ceux de drief & 14.b,d. son parti, se joignirent aussi alors de faction avec Arius contre S.

Philg ap p.177. Alexandre, fi nous en croyons Socrate: & Philostorge témoigne la mesme chose de Melece dans le Concile de Nicée. [ Neanmoins

Athapapper 777. il va quelque lieu de douter de ce qu'ils disent. Car S. Athanase dit clairement qu'Eusebe de Nicomedie chef du parti d'Arius,se or.1.7.304.e.d. joignit aux Meleciens aprés la mort de S. Alexandre, '& en un

autre endroit, il dit que les Meleciens & les Ariens qui se combatoient auparavant, se reconcilierent comme Herode & Pilate pour perfecuter unanimement J. C. C'est pourquoi Baronius dit que Socrate se trompe certainement sur ce point.

## ARTICLE

Arius quitte Alexandrie, & se retire en Palestine: Il travaille à surprendre les Evesques, plusieurs se declarent pour luy ou contre luy.

[TLn'y avoit rien que de juste, & mesme que d'absolument necessaire dans l'excommunication d'Arrus & de ses disciples. Et neanmoins parcequ'il faut qu'il y ait des herefies pour faire connoistre les vrais serviteurs de Dieu, cette excommunication augmenta le trouble plutost que de l'appaiser, s'il est 502.1.2.c.15.p. vray, comme le dit Sozomene, Jqu'outre ceux qui suivoient des auparavant son heresie, il avoit encore pour luy beaucoup de personnes,

427.b.

Bar. 326.98.

LES ARIENS

personnes, qui selon le naturel du peuple, se plaignoient par une fausse compassion ] qu'on l'avoit injustement condanné. C'est donc peut-estre à ce temps-ci qu'il faut raporter Jee que dit Saint Thanklast 270 Alexandre, que les Ariens dechiroient la robe de J. C.ce que les 516.4. boureaux n'avoient ofé faire ; 'qu'au lieu de demeurer foumis à P525.4 l'Eglife, ils s'eftoient baffi des cavernes de larrons, où ils tenoient nuit & jour des affemblées criminelles pour faire la guerre à J.C. & à leur Evesque qu'ils excitoient tous les jours des seditions & p.526,a|536.a. des persecutions contre l'Eglise animant d'un costé les magistrats contre elle par les follicitations des femmes impures & malheureuses qu'ils avoient seduites, & l'exposant de l'autre à la moquerie de ses ennemis par la maniere honteuse dont on voyoit les ieunes filles de leur cabale courir perpetuellement par les ruës. Il ne faut pas s'étonner aprés cela de ce que la verité fait dire à Eufebe de Cefarée, J'que la division des peuples les uns contre les Euf.v.Conf.l.a. autres alla si loin dans Alexandrie, qu'elle donna occasion aux 6.61.P472.2. payens de se railler en plein theatre deschoses les plus augustes de nostre religion.

'Mais ce trouble ne se renferma pas dans Alexandrie: Il se repandit dans toute l'Egypre, la Libye, & la Thebaïde, où lon Soullante, int surce sujet divers Conciles [dont nous n'avons point de 418. connoissance particuliere, l'èt de là il passe autres les autres Eucharandre.

provinces de l'Orient.

&c.

[Car foit qu'Arius vill que foncrechit e perdoit dans Alexandrie, Jiót qu'al en full chaiffe par Saint Alexandre, comme il s'en en feit-faite par la chaint, «& que S. Epiphane meline l'accorde; [quoique cela foit ?].

L'accorde plus difficile à rosine & à comprendre qu'a jutilitie; [] boit s'hânis 37 sais qu'il euit deffein d'aller corrompre & prevent en fa faveur les sont, t. e. s.p. autres Everques, foit que toures cer rations fuifent jointes enfente she j'il s'endit d'Alexandrie avec Carpone, Achibas & philoten belle plus de fes fectareurs, fe retira dans la Palethine; & courand de l'Alexandrie avec Carpone, Achibas, pour les vielles villes qu'il est de fes fectareurs, fe retira dans la Palethine; & courand de l'Alexandrie avec Carpone, Achibas, pour l'en ville; fill folicitoir les Everques (annuel se fouplettes & les \$\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\f

écrivissent en la faveur à S Alexandre]

\*\*Le des fri de la paix & de la concorde luy servoit de voile & Tbanpaa.b.
de pretexte pour couvrir se mauvais destiens. Mais la veritable
sin qui l'animoit, nétloit que de scluire quelques uns d'eux par
la douceur de fes praroles, & de les pretrix per la contagion de

la douceur de les paroles, & de les perdre per la contagion de fes erreurs. 'Aufli c'efloit dans cette vuë qu'il s'eflorçoit de leur P-335faire recevoir fes lettres [pour marque de communion, ] '& d'en P-348-b.

H.ft. Eccl. Tom. VI.

1.1

Samuel Crapate

tirer d'eux qui fussent écrites[en sa faveur,] afin de les pouvoir lire devant ceux qu'il avoit trompez, pour les mettre hors d'état de ressentir aucun regret de leur chute, & les accoutumer à l'impieté par cette vaine raison qu'ils avoient des Evesques pour complices & pour approbateurs de leurs fentimens Mais pour ce qui concerne les dogmes abominables qu'il avoit enseignez, & la conduite criminelle pour laquelle il avoit esté chassé de l'Église, il se gardoit bien d'en parler aux Evesques [ qu'il n'en jugeoit pas susceptibles.] Il convroit toutes ces choses du silence, ou il taschoit de les obscurcir par les deguisemens de ses paroles ; trompant ceux à qui il parloit, par les termes de l'Ecriture fous

F.532.b.c.

lefquels il cachoit fa doctrine impie. Il n'epargnoit pas auffi fon propre Archevesque, ni la sainteté du peuple Catholique qu'il gouvernoit, & il leur imposoit une doctrine aussi impie qu'il la leur attribuoit injustement.

SOLP 427 C.

[Outre les follicitations qu'il pouvoit faire par luy mefine, ] il deputoit ses amis à divers autres Prelats, & leur envoyoit sa confession de foy [mais deguisée,]les priant que s'ils la trouvoient orthodoxe, ils prissent la peine d'en écrire à Alexandre; & que s'ils y trouvoient à redire, ils luy fissent la grace de luy decouvrir

fon erreur. c|Thdit.p 526

['Cette adresse qu'il eut de prevenir les Evesques luy servit beaucoup: & il s'en trouva plusieurs qui sans prendre garde qu'ils violoient les Canons & les regles apostoliques, non seulement écrivirent pour luy à Saint Alexandre, mais fouscrivirent encore ses lettres, & le receurent dans l'Église avec ceux de son parti, soit dés ce temps-ci, soit un peu plustard, dans les Conciles de Bithynie & de Palestine dont nous parlerons dans la fuite.]

Epi.69.c.4.p.

Cette faute ne fut pas commune à tous les Evesques: car il y 730-4.
A Sourage. en eut plusieurs qui le rejetterent, 28c qui n'écrivirent à Saint Alexandre que pour le prier de ne point recevoir Arius & ses partifans, à moins qu'ils ne condannaffent la croyance dont ils Thart L.c.+p. faisoient profession. Arius met au nombre de ses adversaires Philogone d'Antioche, Macaire de Jerusalem, qui sont tous deux celebres par leur sainteté, & Hellanique de Tripoli [en

5 37.0 5 38.4. Ibid.

Phenicie 1

'Il pretend que hors ces trois, tout le reste de l'Orient estoit dans la croyance: & il nomme particulierement Eusebe de Cefarée [en Palestine,] Theodote de Laodicée [en Syrie, ] Paulin de Tyr, Athanase d'Anazarbe [dans la Cilicie, ] Gregoire de

moins une preuve de leur merite, que de l'union contractée ensemble contre la divinité de J. C.

NOTE 2-

Arius trouva encore d'autres partifans de fon erreur, foit dans la Palestine, foit dans les provinces plus eloignées. J'Car Thdrt.P.542.b. la fuite de l'histoire nous apprendra qu'il faut mettre en ce rang Patrophile de Scythople dans la Palestine, Narcisse de Neroniade ou Irenople dans la Cilicie, Menophante d'Ephese, Theognis de Nicée, Maris de Calcedoine, & Eusebe de Nico. Athde syn.p. v.le Cansti medie, jourte quelques autres qui sont moins connus.]

V.le Concil medie, [outre" quelques autres qui font moins connus le de Nicée

# ፟፟፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠ ARTICLE VI

D'Ensebe de Nicomedie: Son union avec Arius qui luy écrit.

A1s entre tous les partisans d'Arius, il ny en a aucun qui soit plus celebre, ni qui ait fait plus de tort à l'Eglise, qu'Eusébe de Nicomedie. ] Il avoit d'abord esté Evesque de Athapa.p.7.25 Beryte [en Phenicie, l'une des plus considerables villes de ces d'quartiers là & il semble qu'il y eust eu quelque desaut dés cette premiere ordination, ] puisqu'un celebre Concile d'Alexandrie doute s'il a jamais esté veritablement Evesque Aussi il ne témois P.727.4/744.b.c. gna point d'affection à cette epoule: & sans considerer ni que Dieur la luy avoit donnée, ni qu'il ne pouvoir la quitter pour P.727.b. en prendre une autre sans commettre un veritable adultere selon la regle de S.Paul & de l'Ecriture, [puisqu'il n'y effoit contraint in par la necessité, ni par l'utilité de l'Eglise; ] s'il regarda les autres Eglises avec un ceil de cupidité & d'interest, & mesurant sa pieté par les richesses par la grandeur des villes, 'il passa, 'la passa,' la passa, 'la passa

contre les loix de l'Eglise, de l'evesché de Beryte à celui de Nicomedie, vacant alors par la mort d'Euftole qui avoit affifté V.Vital & S. Philogo-Bar. 315. 125. au Concile d'Ancyre vers l'an 314.

Serchie, 6.9. 'Ce fiege ettoit à autaut plus proper : 13 d'EufwCL [confiderable à la Cour.] & puissant parmi ses confreres, que Nicomedie n'estoit pas seulement la metropole de la Bithynie,

Amm.I.22 P. 219.b.

a.b.

mais qu'elle estoit deventie la demeure des Empereurs d'Orient depuis Diocletien, qui y avoit fait bastir un palais, '& tant luy que les Princes fuivans, avoient fait beaucoup de depenfes pour Lib.or. \$, p.203. embellir cette ville . 'Austi Libanius pretend qu'elle ne cedoit à aucune ville de l'Empire pour la beauté, & qu'elle n'en avoit que quatre avant elle pour la grandeur, {c'est à dire apparemment Rome, Alexandrie, Antioche, & Constantinople, ou

Carthage. 1

Thdrt.L1,c,19. P. 566.c.

'Constantin parlant de l'elevation d'Eusebe à cet evesché, dit que l'Eglife de Nicomedie n'avoit pas eu la liberté de se choisir un Prelat digne de cette charge, à cause que "ceux qui estoient digne alors firent de grands efforts pour y porter Eusebe, dont l'impu-

dence troubla l'ordre & les regles si equitables des Canons. [Ce terme, ceux qui effoient alors, ne peut guere marquer que ceux qui dominoient, c'est à dire Licinius: ] 'Et en esset, Constantin accuse Eusebe au mesme endroit, de s'estre absolument attaché à ce Prince, jusqu'à avoir esté la principale cause de-

la guerre qu'il luy avoit faite, ou au moins de l'avoir fervi contre luy durant le plus grand seu de la guerre, d'une maniere qui ne 6-19-9-366-1,b. convenoit nullement à un Everque . 'Il fe plaint qu'il envoyoit

des espions contre luy , & qu'il rendoit à Licinius toutes sorres de fervices, presque jusqu'à porter les armes pour le désendre : & il affure que tout cela effoit tres bien justifié par ses Prestress.p.14.2.d. & fes Diacres que l'on avoit pris, & qui avoient peut estre servieux mesmes d'espions à Licinius, sous pretexte de venir menager

quelque traité. Il ajoute qu'Eusebe estoit complice des cruautez. C.10.P.2664. du tyran Licinius; mesme de la persecution qu'il avoit faite aux. Chrétiens & du fang des plus faints Evefques.

Le credit qu'il avoit à la Cour, venoit, comme quelques uns Bar. 315.f 25.

croient, de ce qu'il possedoit la faveur de Constancie semme de Licinius & fœur de Conftantin. Et il est affez probable que ce fut par son moyen qu'il monta à l'evesché de Nicomedie .. [Au moins l'on ne voit point que la ruine de Licinius, ni le Ruf. 1, 12.12, p. changement de l'Empire aient diminué fon autorité. ] 'L'on voit 167.1. de plus, que Constancie avoit inclination pour l'Arianisme.

LES ARIENS.

quoiqu'on en raporte d'antres causes & mosme Saint Jerome dit Hier, ad Cie c, qu'Arius pour tromper le monde, avoit trompé d'abord la sœur 19.253-2du Prince - [ Eusebe pouvoit mesme estre son parent : ] 'Car "il Ammlaz p. Note 2 l'estoit de Julien l'apostat, quoique de loin.

[ On verra dans la fuite qu'il ne s'arretta pas encore à Nicomedie, & qu'il passa de sà à Constantinople, lorsque cette ville fut deventie la capitale de tout l'Empire d'Orient : & quoique ces changemens fiffent horreur à ceux qui avoient quelque respect pour les Canons , ] la flaterie n'a pas laissé d'y faire Eus in Marc. L

trouver à Eusebe de Cesarée une matiere de le loiter. De bruse .

'Outre le credit qu'il avoit auprés des puissances du siecle, & sont. s. c. 15, p. l'avantage de son siege, ] il avoit encore "celui de l'eloquence. 427.d. On ne peut douter aussi qu'il n'eust bien de l'esprit pour intriguer & pour cabaler. ] Philostorge ne trouve personne entre les Phot.c.40.p.15. Ariens dont la vie luy paruft plus digne de ses eloges : & il luy attribué melme des miracles Mais la force effoit dans les liaifons soer.p. 13.4. avec la Cour. & c'est la ce qui faisoit que beaucoup d'Evesques suivoient aisément ses sentimens. [C'est donc sans doute ausi par là] 'qu'il a merité que ceux de sa faction le qualifiassent le grand Eus in Marc.p. Eufebe -

[ Après tant de crimes dont il s'estoit rendu coupable, il ne faut pas s'étonner qu'il soit tombé dans l'heresie, puisque la corruption de la doctrine & de la foy est assez souvent une punition du dereglement de la discipline & des mœurs . 1 'L'indulgence socr.p.10.6. mesme de l'Eglise, qui ne le punit point d'avoir passé contre tes loix de Beryte à Nicomedie, luy fit croire qu'il en estoit le maistre & l'arbitre, & qu'il pouvoit sans crainte se rendre le

protecteur de la revolte d'Arius.

21/41 .

[ Il y fut porté fans doute par l'ancienne union qu'ils avoient entemble. ] 'Car on voit par une lettre écrite vers ce temps-ci . Thdet. a.c. + p." qu'ils avoient une liaison particuliere, & qu'ils estoient déia dans 517les melines fentimens. [ Ils avoient affez vraifemblablement efté compagnons dans l'ecole de Saint Lucien d'Antioche, ] puisque 4. Arius appelle Eusebe un veritable Collucianiste. Et S. Epiphane Epi. 69. e. 5. p. témoigne que le vieil Eusebe de Nicomedie, (il le qualifie ainsi, ) 730.d. avoit vécu affez long tempsavec Saint Lucien Les Ariens se van- Phifg. Lz. e 15. toient mesme que ce Saint avoit eu pour disciples non seulement P.20. cet Eusebe, mais encore les autres principaux auteurs de leur fecte, comme Maris de Calcedoine, Theognis de Nicée, Meno-

phante d'Ephese, Athanase d'Anazarbe, Eudoxe de Germa-

nicie, Leonce d'Antioche, Antoine de Tarfe, & le celebre Li iii

LES ARIENS.

fophiste Astere. [ dont nous parlerons dans la suite. C'est appareimment ce qui a fait foupconner la foy "de ce faint Martyr", ] V. fon titre Quelques uns pretendent qu'il retira tous ceux que nous venons

de nommer, du crime de l'apostasse où ils s'estoient engagez du-Philosope de qui cela vient originairement, donne quelque lieu de le croire. Mais affurément il ne l'a voulu dire que d'Aftere, [qui à cause de cela ne put jamais estre elevé à l'episcopat par les. Eusebiens mesmes, 1& d'un Alexandre [qu'on ne voit point non plus avoir esté Evesque.

Il semble mesme qu'Eusebe fust plutost le maistre que le so cr. L. P. pane. disciple de l'impieté d'Arius. ] 'Car Saint Alexandre parlant des lettres que cet Evesque écrivit en faveur d'Arius, dit qu'il ne pretendoit pas tant défendre Arius que se défendre luy mesme, puisqu'il ne faisoit que renouveller par Arius ses anciennes im-

pietez dont le temps avoit aboli le fouvenir. [ C'est donc pour ce Ather.s. pape fujet] 'que felon Saint Athanafe, "les Ariens ou Arius mefine fui-se me Apuer voient Eusebe comme leur maistre, lorsqu'ils metroient le Fils

\*P.2-P.725.d. au nombre des creatures. Eusebe est neanmoins aussi appellé le disciple de l'impieté d'Arius , [ parceque c'estoit ce Prestre qui avoit commencé à la rendre celebre, & à exciter le trouble dans l'Eglife. Mais fans disputer trop qui merite l'honneur d'une si or.3.3.P.343.dl funeste heresie , ] 'il est certain que l'un & l'autre ne craignoient 395 d.

point de publier tant de bouche que par écrit les plus horribles fol.p.#54.4blasphemes. Eusebe avoit neanmoins abandonné à Arius le soin de prescher ouvertement son heresie, & s'estoit reservé celui de la soûtenir par son credit.

'L'union si particuliere que ces deux serpens', comme les ap-Epi,69. c,6.p. Epi.69. 6.6.p. pelle S.Athanafe, avoient entre eux, 'paroift tout à fait dans une lettre qu'Arius écrivit à Eufebe avant que de l'aller trouver. e,6.p.721.b. [comme nous verrons bien-toft qu'il fit; ] & aussi tost aprés sa sortie d'Alexandrie, dont il luy mande la nouvelle. Cette lettre est

Thore I, to e. 4. 12 portée toute entiere par S. Epiphane '& par Theodoret . On voit dés l'inscription son esprit de flaterie, par les titres d'homme de Dieu & de défenseur de la verité qu'il donne à Eusebe;& son endurcissement plein de vanité lorsqu'il se qualifie un homme injustement persecuté par le Pape. Alexandre pour la cause de la verité toute puissante. Il continue dans sa lettre à se plaindre de ce que cet Evesque le poursuivoit sans relasche, qu'il employoit contre lui toutes fortes de machines jusqu'à le chaffer de la ville comme un impie & un athée. Il fait enfuite une petite exposition de la foy de ce saint Prelat, à laquelle il oppose en un mot fon blafpheme.

P 537.

Il ajoute que tous les Evesques de l'Orient, hors trois, suivoient p. 537.b. ses sentimens, & avoient etlé anathematizez pour ce sujet; [ce qui est une calomnie visible.] Car quelques plaintes que sasse se suive de sui est une calomnie visible.] Car quelques plaintes que sasse sui est une parle d'anatheme; '& au contraire il renvoie positivement p. 531.d. au jugement de l'Eglise, ceux d'entre eux qui estoient les plus coupables. Il depeint Eusèbe comme un homme qui meritoit socri, i.c. 6, p. 10.b. c. qu'on n'ait point d'égard à tout ce qu'il pourra dire ou écrire, de l'i) de le met point parmi ceux contrequi l'on avoit prononcé p. 10.c. d. el 13.c. complices de l'heresse d'Arius, bil vouloit pour décrier S. Alexandre, que tous ceux qu'il s'imaginoit estre ses partisans, y sussent envelopez; [& cela pouvoit estre vray devant Dieu de beaucoup d'entre eux.]

Ce calomniateur dans la fuite de sa lettre à Eusebenne represent Thoral, Le. 4. P. te pas plus sincerement la foy que la conduite de ses adversaires, 537.c. & il impose faussement des heresies aux plus illustres défenseurs p.538.4. de la verité. Il est plus croyable dans l'obstination qu'il fait paroiftre; ] 'en disant qu'il aimeroit mieux souffrir mille morts, que P.537.6. d'ecouter seulement la doctrine de ces Saints, qu'il appelle des ignorans dans nostre foy, des heretiques, des impies. Il finit par de une petite exposition de sa croyance, où, quoiqu'il tasche de cacher son venin, 'il le decouvre assez pour justifier la verité de «39,936 c.d] tout ce que S. Alexandre & les autres désenseurs de la Consubstan-[qui affurément l'entendoit fort bien à demi mot, quand on n'en 537 d. jugeroit ] 'que par ces trois lignes que S. Athanase nous a conser- Ath.de syn.p. vées d'une de ses lettres à Arius. [C'estoit vraisemblablement la 886,b. réponse à celle-ci mesme . ] Vos sentimens sont fort bons, luy dit cet impie, & vous n'avez rien à fouhaiter que de les voir embrassez par tout le monde. Car personne ne peut douter que ce qui a esté fait, n'estoit pas avant qu'il fust fait, puisqu'il faut qu'il ait commencé à estre.



### \*\*\*\* ARTICLE VII.

Arius se retire chez Eusebe de Nicomedie : Il écrit de là à S. Aledre. & compose sa Thalie.

730, b|Thdrt.l. 1.C. 2 P. 52 6.d.

C AINT Alexandre sceut que divers Evesques de Palestine & de Syrie avoient receu chez eux Arius à la communion de Epic. f. P. 730.d. l'Eglise. "Il s'en plaignit hautement; 'de sorte qu'Arius voyant V. szint. que personne n'osoit plus le recevoir dans ces provinces, hors d'Alexandre ses plus intimes confidens, il se retira chez Eusebe de Nicomedie.

Socr.1.1.c.6.p. 10 c 14.d.

Athanapapas où il demeura affez long-temps. Eusebe écrivit plusieurs sois en fa faveur à S. Alexandre. Mais ce Saint n'avoit garde d'ecouter les prieres de cet Evesque, 'puisqu'en demandant grace pour les Ariens, il se declaroit l'approbateur de leurs sentimens.

Ath.de fyn.p. \$85 or 3 P.389 dEpi. 69.c.7.8. F-372. P.21.2 36.1. a Bib.P.t.4.1.p.

[ Arius qui faisoit écrire les autres pour luy, ne manquoit pas d'écrire aussi luy mesme à S. Alexandre, l'comme nous le voyons par une lettre celebre qu'il adresse à ce Saint, que S.Athanase, Saint Epiphane, & S.Hilaire nous ont confervée toute entiere. Hil de Tr. 1 4.6. Le dernier mesme la repete par deux fois, & en fait le sujet de ses douze livres sur la Trinité. Elle se trouve aussi à la teste de l'ouvrage de Marius Victorinus contre les Ariens. <sup>b</sup> Elle est LEpi.c.7.P.732. écrite de Nicomedie par Arius, & par les Prestres & les Diacres [ d'Alexandrie qui avoient fuivi fon parti , ] lesquels S. Epiphane nomme à la fin comme l'ayant fignée : & il y ajoute les deux

e Epi,c.7.

be.

c.S.

Athavit B.p.6. de la Mareote, ] 'qui peuvent ne l'avoir fignée que depuis par occasion. c Ce n'est proprement qu'une consession de leur soy, où ils decouvrent nettement tous leurs blasphemes, qu'ils ont mesme l'impudence d'attribuer à leur saint Evesque; car ils le

Evergues excommuniez. Second & Theonas, avec Pifte Prestre

reconnoissent encore pour tel.

p.253.2.

[ Il faut sans doute raporter au temps qu'Arius estoit à Nico-Hier.inCte.c.2 medie chez Eusebe ce que nous lisons dans Saint Jerome , ] que pour pouvoir tromper toute la terre, il commença par tromper [Constancie] sœur de l'Empereur [Constantin, & femme de Licinius, fi nous n'aimons mieux croire qu'Eusebe luy avoit rendu ce fervice par avance . ]

Ath.de fyn.p. 88 z.d.

'Ce fut aussi en ce mesme temps qu'il composa ce livre infame intitulé la Thalie, d plus digne d'un boufon que d'un Prestre, & tout à fait honteux à la religion, dont il y sembloit faire un jeu,

comme s'il cutt esté sur un theatre. L'idée, l'air, & le nom mesme p.308,2.

#### LES ARIENS.

de cette piece, venoient d'un ancien poête nommé Sotade, 'qui de D.P. 512 elde estoit Egyptien, comme Saint Athanase le dit plusieurs fois, sans syn, p. 283, d. donner lieu à aucune autre explication : l'quoique Suidas entre suida, p.781. plusieurs Sotades dont il parle n'en marque aucun de ce pays. C'estoit un poète burlesque, ad'un style & d'un nombre si mou Athors.p.310. & si esteminé, que les payens mesmes s'en moquoient. b unous avoyons par l'exemple de Martial, que les poètes les moins chaftes, # P.308, a. & qui écrivoient avec plus de licence, rougiffoient de l'impureté des chansons de cet insame. 'Aussi on ne trouvoit point de ces Ath, or, z. Pl Thalies parmi les payens mesmes, qui avoient encore quelque 309.d. honneur, & on les entendoit seulement chanter parmi le vin &

les debauches, à ceux qui ne songeoient qu'à faire rire les autres par le bruit & les boufonneries dont ils accompagnoient leurs divertissemens criminels.

'Voilà l'unique modele qu'Arius s'estoit proposé pour écrire sur d. les my steres les plus sublimes de nostre religion. 'C'estoit à l'imi- p.308.2, tation d'un tel auteur, qu'il avoit donné à son ouvrage le nom de Thalie, [ qui signifie proprement un festin & une assemblée de jeunes gents, ou une chanson faite pour chanter dans ces sortes de festins. ] Au lieu de Moyse & des autres Saints, il avoit entrepris d'imiter la diffolution effeminée de ce profane, & traitoit les mysteres les plus augustes & les plus sacrez, dans un air de danse & de comedie, comme pour imiter la fille d'Herodiade,& pour infulter au divin Sauveur en joignant la raillerie la plus infolente avec les blasphemes les plus outrageux. 'Mais dans le dessein p.3104 de D.p. qu'il avoit de s'elever contre J. C, pouvoit-il rien faire qui fust 552.d. plus conforme à sa pretention, que d'exprimer par l'air dissolu. & le nombre lascif & ridicule de ses discours, les dogmes malheureux de son heresie; Saint Athanase luy reproche cette piece comme la choie la plus indigne, & la plus capable de le faire avoir en horreur : '& neammoins ses disciples ne rougissoient pas or 2. p. 309 c. de la qualifier une nouvelle Sagesse, quoiqu'ils n'osassent se servir p.3162. ouvertement des expressions horribles qu'on y lisoit.

'Illa composa, comme nous avons dit chez Eusebe [ de Nico- de syn, p. 863-de medie, la prés qu'il eut esté chassé de l'Église par S. Alexandre. Son dessein estoit d'y renfermer toute son heresie: "Aussi Saint dideD.P.552.c. Athanase témoigne qu'elle estoit remplie de toutes sortes d'im- cor.a.p.316.a. pietez, quoique pour les couvrir un peu, il y citast quelquesois les P.313.b. Ecritures, & fift femblant d'y combatre diverses autres heresies. S. Athanaseen raporte quelques endroits, aparticulierement du p.310-312/de commencement ou dés les premiers mots, Arius par un orgueil (yn. p.883 &c. Hift. Eccl. Tom. VI.

LES ARIENS.

p.311.c.

or.1.p.295.d. # or.2.p. 312,d Socr. 1. 1.c.9.P. 30.2 Soz, l. 1 C. 21.p.435.d. 6 Phifg.1,2.c.2,

N.p.264.2.

digne d'un heresiarque, se vante d'estre devenu celebre dans le monde, d'avoir beaucoup souffert pour la gloire de Dieu, & d'avoir appris de luy la fagesse & la connoissance. 'Ces paroles d'orgueil & les blasphemes qui les suivoient, meritoient bien que tout le monde se bouchast les oreilles pour ne les pas entendre, comme le firent en effet les Peres du Concile de Nicée, devant qui cette piece fut luë pour recevoir la juste condannation qu'elle meritoit.

Outre cette Thalie, bArius aprés estre sorti de l'Eglise, s'avisa de faire encore plusieurs chansons', pour des matelots, pour des voyageurs, pour ceux qui travailloient au moulin, & sur divers autres sujets: Il les mettoit luy mesme en chant, taschant d'inspirer son impieté par la douceur de cesairs aux personnes les plus n.p.47|Ath.dec. fimples & les plus groffieres. S. Athanase semble parler de ces chansons: Se peut-estre que c'estoient celles qui firent tant de

CHANGE CHECKER CONTROL OF THE CONTRO

bruit à Constantinople du temps de S. Chrysostome. ]

#### ARTICLE VIII.

Conciles de Bithynie & de Palestine pour Arius: Les deux Eusebes, George de Laodicée, & divers autres écrivent en sa faveur: Il change le Gloria Patri.

Soz.LI.C.1 5. P. 427.d. F.428.a.

[ DOUR retourner à la fuite de l'histoire, ]'Eusebe de Nicomedie extremement irrité du mepris que S.Alexandre faifoit de toutes ses instances en faveur d'Arius, 'entreprit encore plus fortement la défense de l'impieté de ce Prestre; & ayant mesme assemblé pour cela un Concile en Bithynie, sdans lequel il ne faut pas douter qu'Arius n'ait esté receu, ] il écrivit à tous les Evesques pour les exhorter, suivant le resultat de cette assemblée, de recevoir les Ariens à leur communion, comme des personnes tout à fait orthodoxes, & de porter Alexandre mesme à communiquer avec eux, 'Nous avons encore dans

Thdrt.Li.c.5.p. P. 538.b. p. 539. d.

Theodoret une de ces lettres, qui est écrite à Paulin Evesque de Tyr. Eusebe luy parle comme à un homme dont l'autorité estoit capable de saire changer de sentiment à Saint Alexandre mesme, s'il prenoit la peine de luy écrire, '& dont le seul silence estoit la condannation des Ariens. Ainsi il le prie de ne les pas affliger davantage en se taisant, comme il avoit fait jusques alors, mais d'imiter plutost Eusebe [ de Cesarée, ] dont le zele pour la verité, dit-il, avoit rejoui tous ses amis. Le corps

d.538 c.

de la lettre est un ramas d'impietez qui font horreur.

· Elle réuffit neanmoins auffi-bien que celles qu'il avoit écrites à beaucoup d'autres. ] 'Car nous apprenons de Saint Athanase, Ath de syn. p. que Narcisses de Neroniade, Patrophiles de Scythople, Maris 886.b. [de Calcedoine, ] Paulin, Theodote [de Laodicée, ] & Athanase d'Anazarbe, écrivirent avant le Concile de Nicée des impietez pareilles à celles d'Arius. 'Ce mesme Saint nous a conservé un e.d. endroit de la lettre du dernier à Saint Alexandre, où il établit les plus horribles excés fur des principes encore plus abominables.

'S. Athanase raporte aussi une parole d'une lettre d'Eusebe e. de Cesarée à Euphration Evesque de Balanée en Syrie, a où il sug p.702.dl ne craint pas de dire nettement que le Christ & le Fils n'est Ath de syn, p. συνυπάρλειν pas un veritable Dieu; & que le Fils "n'est point en mesme temps 886.c|Cone.t.7. que le Pere. Le second Concile de Nicce cite encore d'autres P.497.c.d. blasphemes de cette mesme lettre, '& raporte un grand passage conc.p.496. d'une lettre du mesme Eusebe à S. Alexandre, ou en désendant 497-Arius il se condanne luy mesine. Il y cite la lettre d'Arius à Saint Alexandre dont nous avons parlé, & une lettre de S. Alexandre

contre Arius, que nous n'avons pas, s'il raporte fidelement "ce qu'il en cite, s de quoy il y a sujet de douter. J'Le Concile ajoute p.497.c. que le mesme Eusebe écrivit plusieurs fois à ce Saint pour Arius,

toujours avec divers blasphemes.

0 710 67

o Ka iyint

Eusebe de Cesarée cite des choses d'une lettre de celui de EusinMarc.l.i. Nicomedie à Paulin [ de Tyr, que nous ne trouvons pas dans c.4 p.20.b|21.c. celle dons nous avons parlé aprés Theodoret. 1 Ainsi il faut dire

qu'il luy écrivit plusieurs fois sur ces disputes.

'George que Saint Alexandre avoit fait Prestre d'Alexandrie, v.Cons. 1.3 c.62. Surpipus. bdont il estoit originaire, "mais qui"se trouvoit alors à Antioche, 6Phis. 18, 170 voulut faire le mediateur, 4 & écrivit tant à S. Alexandre qu'aux P117. Aribet syn.p. S. Mais dans la maniere dont il excuse Arius, & explique 886.4. les sentimens d'Alexandre, il paroist un franc Arien, seulement 4 diss, un peu plus fourbe & plus hypocrite que les autres. 'Aussi son p.887.b. intercession n'eut point d'autre esset que de le faire deposer luy mesme par S. Alexandre, tant à cause de son impieté, que pour quelques autres fujets, 'c'est à dire pour les debauches où sug.p. 78.d. il vivoit : Car il ne connoissoit point d'autre fin de ses actions, ni d'autre plaisir que les choses les plus honteuses, comme ses domestiques le savoient fort bien. Saint Athanase l'appelle le plus méchant des Ariens. [Il paroift qu'aprés avoir esté excommunié à Alexandrie, il voulut se faire recevoir dans le Clergé

Kk ij

LES ARIENS.

d'Anticche. I'Mais Saint Eustathe ne l'y voulut point admettre à fol.p.812.c. cause de son impieté; se qui l'obligea apparemment à se retirer à

Arethuse en Syrie, où il fut receu, J'puisque Constantin" l'appelle Note 4. Euf.p. 519.d. Prestre d'Arethuse, en le proposant [en 332] comme digne d'estre

fait Evelque d'Antioche, [ selon le sentiment des Eusebiens. ] Ath.fol.p.812 c. 'Saint Eustathe ayant esté chassé [ en 331, ] les Ariens receurent elde syn.p.886. George dans le Clergé d'Antioche, '& mesme l'eleverent à d|cr.1.p.290.2. l'episcopat de Laodicée aprés la mort de Theodote, 1 & avant le Concile de Tyr, 16 auquel il affista en l'an 335. }

p.672.2. 6 Ath.ap.2.P. Pour les qualitez de sont esprit, il estoit habile dans la philo-728.c. Thdr. 1,10.26, fophie. d Il a écrit contre les heretiques, & nommement contre les Manichéens. Socrate cite de luy une oraison à la louange

d'Thdrt.h.pr.p. d'Eusebe d'Emese [ Arien .

e 1.1.c.26, p.21 5

f Socr. 1, 1, c.24.

g Soz, 1, 1, c, 1 c. P.428,2.

Phot.c.\$5.p.

p.59.b.

644.C.

Arius n'estoit pas apparemment à Nicomedie lorsque Constan- V. S. Alex. tin luy écrivoit de cette ville mesme sur la fin de 323. Il pouvoit d' Alex. 9.

estre retourné dans la Palestine, 38 puisque Sozomene nous apprend que comme S. Alexandre demeuroit inebranlable à toutes les follicitations qu'Eusebe de Nicomedie luy fit ou luy fit faire ensuite du Concile de Bithynie; Arius tourna sa baterie d'un autre costé, & envoya à Paulin de Tyr, à Eusebe de Cesarce, & à Patrophile de Scythople, pour luy mander qu'on luy permist de tenir des assemblées avec le peuple qui le suivoit, comme il avoit accoutumé de faire estant Curé à Alexandrie. Ces Evesques s'estant assemblez avec quelques autres de la Palestine, le luy accorderent, I c'est à dire qu'ils luy permirent d'elever autet contre autel, & de joindre le schisme à l'heresie. ] 'Ils luy recommanderent neanmoins en mesme temps de se soumettre à Alexandre, & de faire ce qu'il pourroit pour obtenir sa paix & fa communion. [ Mais c'estoit apporter un foible remede au plus

grand des maux. ] Thdrt.h. 1.4 c.1. p.233.a.c|Ful. ep.14.q.4 p.259

Theodoret remarque que l'Eglise ayant receu des Apostres mesmes la pratique [qu'elle observe encore aujourd'hui, ] de glorifier le Pere, le Fils, & le Saint Efprit, Arius qui y trouvoit la condannation de son heresie, la changea parmi ceux de sa secte, & leur fit chanter Gloire an Pere par le Fils dans le Saint Esprit;

Baf.de. Sp. c. 2. P. 'ce qui n'a rien en foy que d'orthodoxe : & les Catholiques s'en 504-305. fervoient mesme quelquesois. Mais cette expression n'exclud pas fi formellement l'herefie qui combat l'egalité des trois Per-Thdrt.p.233, a. fonnes. 'Arius eust bien fouhaité, ajoute Theodoret, de changer

l'invocation de la Trinité dans la forme du battefine; mais quelque temeraire qu'il fust, il ne fut pas assez hardi pour s'op-

poser si sormellement au texte exprés de l'Evangile. Ainsi il conserva les termes de cette invocation dans le Battesme, quoiqu'il en ruinast le sens Et c'est ce qui a fait que l'Eglise a receu leur battesme comme valide, sans s'arrester à la difficulté que quelques uns y ont trouvée.

S. Alexandre ne travailloit pas moins pour défendre la verité, qu'Arius pour la combatre. ] 'Îl dressa un écrit qu'il qualifie un histate 3.P 536. Tome; il l'envoya partout en priant les Evesques de le signer : & nous favons qu'il fut figné par une grande partie au moins des V.s. Alex. Evefques de l'Orient.["Il écrivit aussi de toutes parts & jusqu'en

Occident, un grand nombre de lettres; ] & S. Epiphane en conte Epi 69.c.4.P. 70, qu'il qualifie circulaires[Il ne nous en reste aujourd'hui que 730,b. deux, dont l'une est écrite à tous les Evesques de l'Eglise, pour se plaindre particulierement d'Eusebe de Nicomedie, & l'autre qui est adressée à S. Alexandre Evesque de Constantinople, paroist neanmoins estre generale pour tous les Evesques de la Thrace.

Voilà ce que nous trouvons s'estre passé touchant l'Arianisme, jusqu'à la defaite de Licinius, qui arriva au mois de septembre 323. Nous ne pretendons pas que ce que nous en avons dit se soit passé dans le mesine ordre que nous y avons mis. Il est aisé qu'il te foit fait en mesme temps diverses choses qui ne se sont pu écrire que l'une aprés l'autre; & mesme que quelques unes aient eu une autre suite que celle que nous leur avons donnée, quoique nous ayons toujours fuivi celle qui nous a paru la plus naturelle & la mieux autorifée. Mais cela n'est pas d'une grande consequence, & nous esperons qu'on nous pardonnera aisément les fautes que nous aurons pu faire en ce point contre le desir que nous avons de representer les choses dans l'ordre qu'elles se sont paffées.]

<del>કેલ્</del>કેલ્સ્ એટકેલ્સ્ એટકેલ્સ્ એટકેલ્સ્ એટકેલ્સ્ એટકેલ્સ્ એટકેલ્સ્ એટકેલ્સ્

# ARTICLE

Arius condanné par Ossus dans le Concile d' Alexandrie, se plaint à Constantin, qui le refute par un écrit public.

L'AN DE JESUS CHRIST 324.

ONSTANTIN devenu maistre de l'Orient par la défaite de Licinius, eut un extreme regret d'apprendre la division qu'y causoit l'Arianisme. Mais il l'apprit ce semble d'Eusebe Everque de Nicomedie où il eftoit alors; "& ainsi regardant S. Kk iii

V.S. Alex. d'Alexif 9.

d'Al, 9 7,8.

Alexandre & Arius comme egalement coupables du scandale 324qu'il deploroit, il leur écrivit à tous deux une lettre commune pour les exhorter à appaiser ce trouble, & à le consoler luy & tous ceux qui aimoient l'Eglise par une promte reconciliation. Cette lettre fut portée par le grand Ofius de Cordoue, dont nous aurons fouvent à parler."Il tint un Concile à Alexandrie, v. s. Alex. dont le refultat, autant que nous en pouvons juger, fut de confir- d'Alexône. mer la foy de l'Eglise sur la divinité du Verbe, & l'excommuni-

cation d'Arius . Ainfi ce voyage d'Ofius , qu'il faut mettre fans doute en 324, fut tres favorable à la verité. ] Car Constantin reconnut la justice du procedé de S. Alexandre, & l'injustice de celui d'Arius, 'qui auffi fut privé du pouvoir de celebrer l'office \$ 12. divinJque les Evesques de la Palestine luy avoient donné contre

toutes les regles de la discipline de l'Eglise. 1 'Cependant le trouble ne laissoit pas de continuer dans

Euf.y.Conf.l.z.

c 4.P.485.b.

216 f.

ų.

Alexandrie, [ d'où Arius n'avoit pas sans doute emmené tous fes fectateurs: ]& les fchisimatiques Me leciens brouilloient aussi dans l'Egypte & la Thebaïde. On voyoit dans chaque ville Everque contre Everque, peuple contre peuple, qui s'elevoient l'un contre l'autre, presque jusqu'à se dechirer. La futeur du peuple alla jusqu'à faire injure aux statues du Prince, ce qui paffoit parmi les Romains pour un crime enorme. Constantin le "fouffrit avec douceur [mais ne le laissa pas sans doute entie- V Conftan-

Gel G.l. 3.c. p. rement impuni : & je ne fçay fi ce ne feroit point fur cela , J'qu'il tin \$ 57. fournit les Ecclefia ftiques fectate urs d'Arius aux charges & aux fonctions civiles, s'ils ne se hastoient d'abandonner sa compagnie & fonerreur.

[ Arius ne pouvant pas fouffrir avec patience la maniere Bar 3194 n. 16. dont on le traitoit, ] 'adressa une lettre à Constantin, écrite avec une plume trempée dans le fiel le plus amer. [ Autant qu'on en peut juger par les termes entrecoupez de la refutation que nous en avons par Constantin mesme, J'Arius y faisoit 611. une confession de sa foy tres artificiense, 'mais que neanmoins \$8. Constantin reconnut estre une impieté toute nouvelle, 'qu'il \$ 9.

foûtient estre fort eloignée de ce que J. C. nous a appris, & dont il dit que tous les mots estoient autant de vagues qui formoient une tempeste tres dangereuse. 'Il en raporte quelques paroles. \$ 13.17. 'Cet impie se vantoit aussi dans sa lettre d'avoir pour luy un 5 10. grand nombre de personnes, '& d'estre appuyé par toute la 15.16.

Libye: '& en melme temps il se plaignoit qu'on le chassoit de tous costez; & qu'on désendoit a tout le monde de le recevoir, s'écriant assez souvent, Que veut-on donc que je fasse, si personne ne ne veut plus recevoir? Il avoit mesme la hardiesse de demander que si l'Evesque d'Alexandrie persistoit à luy resuser sa communion, on luy accordass [de nouveau] le pouvoir de celebrer le divin office.

Note s. Constant

"Constantin répondit à cette lettre "par un assez long écrit, Gel.Cl.3 ci.p., que nous avons encore aujourd'hui en grec dans Gelase de Cyzie; 203-217. '& Baronius le raporte aussi traduit en latin sur un manuscrit Bar.31946 trouvé dans le Vatican. [C'est une piece assez lavante, pour croire qu'Ossu y a eu part; '& comme dit S. Epiphane, elle est Epi.69.2.9 p. pleine de sagesse de paroles de verité; [ce qui fit que] diverses 734.b.c. personnes curieuses prirent soin de la conserver. Il y saut appa- Bar.319.56. remment raporrer ce que dit Socrate, 'Que Constantin écrivit Socr.l.1.c.9.2.1

remment raporrer ce que dit Socrate, 'Que Confrantin écrivit Socrater, contre Arius & les fectateurs des lettres "en flyle d'orateur, & 38.4.

d'une manière elevée; qu'il s'y jouoit de ces heretiques avec des railleries piquantes, & qu'il fit afficher ces lettres par toutes les

villes.

'Celle-ci est adressée à Arius & aux Ariens; a mais en sorte Gel.C.p.203. neanmoins qu'on voit que c'est un écrit public & general pour Epi.p.734 6 tout l'Empire comme le dit S. Epiphane. b Il y refute l'impieté b Epi. p. 734.c. d'Arius par l'autorité des oracles de l'Ecriture savec beaucoup de force & de zele .] Comme cet heretique se vantoit dans sa Bar.319.410.15. lettre d'estre appuyé par un grand nombre de personnes, & par 16. toute la Libye,'il luy répond qu'il se soucioit fort peu du nombre 110. de ses sectateurs, quel qu'il pust estre, luy qui estoit accoutumé à triompher; '& que ce qu'il disoit de la Lybie verifioit une 15. prophetie de la Sibylle, [ qui veritablement convient bien à Arius. ] 'Il luy declare ensuite qu'il est perdu s'il ne revient à 114. luy, & ne condanne sa folie, & qu'il n'a aucun lieu de se plaindre 1 12. de ce qu'on le chassoit de l'Eglise, puisqu'au lieu de prouver clairement la pureté de sa foy par tous les moyens imaginables, comme il y estoit obligé, il s'estoit toujours contenté de se couvrir fous des obscuritez, sous un silence affecté, & sous une fausse apparence de modestie & de douceur qui trompoit une infini té

[Il y auroit plusieurs autres choses à remarquer dans cette lettre, & nous avons déja raporté] 'cette description vive que § 19. Constantin y fair de l'humeur melencolique & sombre, & du

voir qu'il faut écrire Arins, & Ariani, non Arrius, & Arriani.

<sup>\*\*</sup> corps tout decharné d'Arius. 'Il le traite quelquefois \* de furieux \$ 100.

Mars appellé Arés par les Grecs. S. Athanafe fait fouvent la mesme allusion : Ce qui fait

LES ARIENS.

f 11.14. f 20. fur la fignification de fon nom, tiré de celui dont les payens failóiente lo bien de la fureur & de la guerre. Il parofit auffi en quelques endroits faire allufion à la Thalle de cer herecique. 'Il procelle fur la finqu'il obligera abfolument les fechateurs d'Arius à fubrites charges publiques aufquelles ils avoient et de condannez, s'ils nàbandonnent bien-toft la compagnie d'un fi méchant mailte, pour fuivre la foy toute pur de l'Egiffe Il exhonre enfin Arius à le venir trouver, s'il feconfoit en fon innocence, l'affurant ou qu'il le guerriori de fon erreur, ou que s'il fuivoit a verité, il le reconnoil troit avec grande joie. [C'eftoit s'attribuer beaucoup, & éstepofer à être tromple ly mefine par ce fourbe. Mais c'elt une faute où Conflantint eft pastombé pour une fois,

at. Seque a penie effete tres funcile à l'Eglile. ] Cet cère fut apporte
[à Alexandrie ] par Syncheco & Gaudence 'couriers publics, Marieria[dont S.Athanafe parle en un endroit,] & il fut lu dans le palais \*\*\*.

ort. p.\$4. [de la ville ] lorfque Patere. effoit Prefet d'Egypte.'Il fut auffi

#### ARTICLE X

Arius vient trouver Conflantin Il est anathematizé par le Concile de Nicée , & banni : Eusebe & Theognis communiquent avec ses disciples .

In 100s ne favons point quel fur le fuscés de cette fatte à l'Égat d'Arius. Mais il y affez d'apprence qu'il ne negligea pas la liberté que Conflamin luy donnoit de le venit trouver pour luy rendre conce de fa fey, fon efpir jelon d'artifices & 
de fourbries, & le grand recitir d'Eufebe de Niconnedie pouvant 
luy faire efferer quelque fuscés de ce voyage. Anin "il femble Nore 4. 
qu'on peut raporter à ce temps-ci une narration de S. Epiphane 
mélée de quelques circonflances qui embaraffen, & qu'on peut 
roire neanmoins-effre une fuite de l'exbortation que Conflantin 
faibiei à Arius de le venit trouver. 1

Epi.69.c 9.p.

Constantin, dis S. Epiphane, fit venir Arius, & Interrogea (defa foy) en prefence de quelque Evefues. Arius qui avoit la avec luy diverties perfonest defa faction, (de qui ainf ne craignoit pas a d'eltre dementi, jusi d'about impudemment fon hereite, cachant dans fon ame, ¡62 apparemment fous des paroles ambigues. J les dogmes impires qu'il avoit i overteca la raine de Eglife. Conflantin ne de contenta pas de cela , mais par un mouvement.

.....

L'an de J Ca 3241325.

mouvement particulier de l'Esprit de Dieu, il luy dit ces paroles:

" J'ay cette confiance au Seigneur, que si vous nous trompez par " vos ruses, & que vous ayez dans le cœur la doctrine à laquelle

"vous renoncez de bouche, 'le Seigneur de toutes éhofes, par b.
"lequel vous venez de jurer, ne manquera point de decouvrir

bien-toft woftre malice. En effet, on vit bien qu'il perfitioit toujours dans fa mauvaife déclire, de li en fui covaincu en la prefinee mefine de l'Empereur. Il y renonça encore une fois, & il trouva beaucupu de protecheurs qui internederent pur luy par la bouche d'Eufebe de Nicomedie. Il lis ne pureur pas neanmoins pour certe fois abufer de la facilité de Conflatini, j ai empsécher que fon juste zele ne s'ensfammast contre cet ennemi de la veité.

L'AN DE JESUS CHRIST 325.

Constantin voyant que tous les moyens dont il s'estoit pu fervir pour pacifier l'Eglife, avoient esté inutiles, crut qu'il ne luy restoit plus d'autre voie pour cela que celle du Concile œcumenique,qu'il fit affembler à Nicée l'an 325 au mois de juin. Il ne paroift pas qu'il y fongeast encore lorsqu'il fit la lettre ou l'écrit contre Arius dont nous venons de parler. Nous verrons autre-part l'histoire de ce Concile en particulier : c'est pourquoi nous nous contentons de dire ici qu'Arius aprés y avoir foûtenu ouvertement ses blasphemes, y fut anathematizé avec les Evesques Second & Theonas, & ses autres anciens sectateurs; enfuite de quoy il fut relegué en Illyrie par Constantin . Les deux Eusebes & ses autres fauteurs firent ce qu'ils purent pour le défendre ; mais tous leurs efforts ne servirent qu'à faire voir qu'ils estoient aussi amis de ses erreurs que de sa personne; de forte qu'ils eussent esté deposez, si Constantin n'eust opposé sa douceur à la juste indignation du Concile . On se contenta donc qu'ils anathematizassent & la personne & la doctrine d'Arius, & qu'ils fignaffent la Confubftantialité, dans l'esperance qu'ils respecteroient au moins leur propre signature, & qu'ils cesseroient de foûtenir les erreurs que leurs mains avoient condannées. Ils aimerent mieux prendre ce parti, que de se voir depofez & bannis; mais ils ne changerent point de fentiment, & attendirent seulement une occasion plus favorable pour se declarer.

Cela parut auffi-toft aprés, furtout ] 'à l'égard d'Eusebe de Ni-Gel, C, L, 2, C, 3, p. comedie & de Theognis de Nicée, Car au lieu d'user du pardon <sup>225</sup>, qu'on leur avoit accordé, pour corriger les fautes où ils estoient

Hift. Eccl. Tom. VI.

-

L'an del.C. Thdit.Lt c.19 P. tombez, '& d'embrasser la penitence à laquelle le Concile les 315. Athdee, N. avoit refervez, a ils retournerent à leur vomissement, bou plutost ils firent voir qu'ils prefistoient dans leurs anciennes 'erreurs , dreniuses.

b Gel C pars dont ils s'efforçoient encore d'infecter les peuples. Ep.68.c.5.p.721 'S. Epiphane dit que quelques Meleciens qui ne vouloient pas fe réunir avec S. Alexandre, estant venus à la Cour, & y estant

rebutez de tout le monde, ne purent trouver d'autre protecteur qu'Eusebe de Nicomedie, qui leur promit son appui, pourvu qu'ils receussent dans leur communion ou Arius mesme sou plutost ses fectateurs, dont quelques uns, comme nous allons voir, estoient aussi alors à la Cour. Et on pretend que s'il n'eut pas le credit de

Euf v.Conf.l.3. leur faire permettre de tenir leurs assemblées schismatisques, ] il en eut neanmoins affez pour les faire recevoir de Constantin

beaucoup mieux qu'ils ne meritoient . d'Alex.f. 1. 'On trouve encore dans des monumens tout à fait certains & Thdrt.p. 567.b. authentiques, que Constantin ayant ordonné qu'on luy envoyast quelques personnes d'Alexandrie, qui avoient abandonné la

vraie foy, parcequ'ils y causoient encore des divisions & destrou-Athap.2.P 727 bles, 'c'est à dire 'quelques Ariens condannez par le Concile de Norz 7.

Thorn, 162.b. Nicée; Eusebe & Theognis non seulement les receurent, & les mirent chez eux en sureté, mais aussi se rendirent participans de leurs intrigues & de leur malice, '& les admirent mesme à la Ath.p. 727.c. "participation des sacrez Mysteres Jausquels, comme nous venons montian. de dire, ils les firent auffi admettre par les Meleciens.]

# other the trade and a first the first and a first and

## ARTICLE XL Essebe & Theognis sont bannis & deposez.

ONSTANTIN fœut ce qu'Eusebe & Theognis avoient fait : & indigné] tant de leur impieté propre, que de ce qu'ils avoient ofé communiquer avec des Ariens, dil les fit enlever tous deux, & les relegua en des pays fort eloignez, c'est à dire Philg.ap p.178 dans les Gaules.

Il écrivit en mesme temps une lettre à l'Eglise de Nicomedie, Thdr: 1.1,c > 8. p. 56 s.d. dont Theodoret nous a conservé la fin . Elle se trouve toute entiere dans Gelase de Cyzic, & dans un manuscrit que l'on dit Bar. 329 1 12. avoir esté envoyé par Justinien au Pape Vigile. h Elle est aussi 6302 l.s.c.21 P. marquée par Sozomene, qui en fait un abregé.[Le commencement que Theodoret a omis avec raison, n'est qu'un discours de theologie fort obscur. On y peut neanmoins remarquer, ]

£.23.p.496.b.c.

19.F. 167.C.

P 217-124. 436,a,b.

'que Constantin y appelle les simples Fideles ses conserviteurs Gel.C.p.215.c. & ses freres, par l'union que la charité formoit entre eux. Il y p 2100. deplore aussi avec des sentiments tout à fait Chrétiens, les divi-

fions qui s'augmentoient dans l'Eglife.

La seconde partie est une peinture de la tyrannie d'Eusebe, Thorn.Lt.c.19. qui s'estoit mesme porté son ennemi du temps de Licinius. • Il 7.566.2. Juy reproche de s'estre emparé de l'Eglise de Nicomedie. d'avoir 4567.4. esté le premier protecteur de l'impieté d'Arius, 'de l'avoir dé- a.b. fendue dans le Concile de Nicée, de l'avoir trompé luy mesine pour eviter la deposition qu'il meritoit. & d'avoir encore abusé bede cette indulgence pour faire ce que nous venons de raporter. Il dit que c'est pour ce sujet qu'il l'a banni luy & Theognis le contrilice de fa folie. Il exhorte ensuite les Fideles de Nicomedie e. à demeurer fermes dans la veritable foy, pour purger les mauvais p.556.c. bruits qui couroient d'eux, & à prendre pour cela dans la vue de Dieu, un Evelque dont la foy & la pieté fussent sans tache, puisqu'ils en avoient enfin la liberté. Il finit en disant que si p.5671c.d. quelqu'un estoit encore assez hardi pour faire mention de ces pestes, & en vouloir parler avec estime ; le serviteur de Dieu, qui estoit luy mesme, auroit soin de reprimer leur temerité.

[II] Sur que Conflantin euft une facilité, pour ne pas dire une legerné d'éprit toute extraordinaire, pour avoir donné encore quelque croyance à Eufèbe, aprés l'avoir conun pour tel qu'il le depent dans cette lettre. J Mais puisqu'il n'y a perfonne qui n'ait fes détauts, il ne faut pas s'étonore que Conflarini air paru homme ence point, qui bien qu'il femble peu confidérable, poi nas laifié de faire un grand tort à l'Eglife, étà la reputation

de ce Prince.

Amphion fut établi Everque de Nicomedie au lieu d'Eufèle-& (Alahapa, p. Chreft fur mis en la place de Theognis, I lis future et lus pase co 3745.

Eglitis mefines. J'puique Conflamin leur en remettoix le choix Tahrapa, p. Eglitis mefines. J'puique Conflamin leur en remettoix le choix Tahrapa, p. Kolon les termes de la ketre, & (Geofin Explicationed Sozomene, Senpanda, Nous ne pouvous par douter qu'on n'ait affemblé des Conciles apatala, & pour la depofition d'Eutèbe c'é de Thougaing, & pour le depofition d'Eutèbe c'é de Thougaing, & pour le depofition d'Eutèbe c'è de Thougaing, & pour le cheix funccificurs: mais l'Initioire ne nous en fournir aucune preuve certaine, non plus que J'furce que dir Philototreg, que Philototreg preuve certaine, non plus que J'furce que dir Philototreg, que Philototreg reure preuve certaine, non plus que J'furce que dir Philototreg, que Philototreg le le leur demeure. Il paruit l'entendre de ceux qui avoient 11.00 p. 18. Le chapa. Es ging le Concile de Nicée par hyporofile. [C'out lett flu unavartage confiderable pour l'Eglite, mais pous nevvoyous pas lieu de le croirefur la Koy d'un auteur qui join ce fait avez-plufieurs

autres "qui ne peuvent passer que pour des fables.

Theodote de Laodicée auroit mesme dû estre du nombre Gel.C.I.3.c.3 p. de ces bannis: & au lieu de cela ] 'nous trouvons qu'aussi-tost 224.225. aprés le bannissement d'Eusebe & de Theognis, Constantin luy écrivit pour luy representer la justice de Dieu dans la punition de ces miserables. & l'avertir avec beaucoup de douceur par cet exemple, de purger son ame de toutes les mauvaises impressions qu'ils pouvoient luy avoir inspirées. [ Nous ne trouvons cette

Conc. 15. p. 481. lettre que dans Gelase de Cyzic. ] Maiselle est citée dans le V. Concile par Benigne Evefque d'Heraclée en Macedoine . [ Et

fans cela mesme, comme elle a un parfait raport avec la conjoncture du temps, qu'elle ne contient rien qui la puisse rendre fuspecte, & qu'on ne voit pas à quelle utilité on pourroit l'avoir supposée; il n'y a pas lieu de la contester.]

## ARTICLE XII.

Eusebe & Theognis sont rappellez d'exil, & rétablis.

TL est difficile de dire en quel temps il faut mettre l'exild'Eusebe & de Theognis. Car Constantin & Saint Athanase Thdrt.I.r.c.10. P.566 567 Ath. nous apprennent seulement que ç'a esté aprés le Concile de r.565.d. uns l'entendent autrement. Ainfi de tous les anciens nous ne Phifg. L. c. 10. trouvons que Philostorge qui en parle expressément; ] '& il dit

p.8. que ce bannissement d'Eusebe arriva seulement trois mois aprés

le Concile; [ c'est à dire en 325 vers le mois de novembre. Nous ne trouvons rien de contraire à cela : 7 '& mesme Socrate en Socr.1.1.c.\$.p. mettant ce bannissement dans le temps du Concile de Nicée. Idonne lieu de croire qu'au moins il l'a fuivi de fort prés. De plus si ce bannissement estoit arrivé dans le cours des persecutions de Saint Athanase, il auroit produit un grand changement dans les affaires, & Saint Athanase n'auroit pas manqué d'en parler assez souvent. Cependant il n'en parle qu'une seule fois en passant; ] '& dans cet endroit mesme il dit que ce bannisse-Ath de fyn.p. ment n'empescha pas qu'Eusebe ne troublast ensuite les Eglises.

8g0 a. & ne dressaft des embusches aux Evesques qui s'opposoient à ses extreprises. 'Ainsi le témoignage de Philostorge s'accordant parfaitement avec ce que nous trouvons dans l'histoire de ce temps là, nous ne croyons pas qu'on doive faire aucune difficulté de le recevoir.

23.C.

L'an deJ.C.

&c.

L'AN DE JESUS CHRIST 318, 329.

C'eft par la mefine raifon que nous fuivors encore ce qu'il Philiphane pe dit, qu'Eufoble & Theogis itemen rappelle a d'exil trois ans Philiphane pe dit, qu'Eufoble & Theogis itemen rappelle au noommencement de 319. ] Ills furent rappellez par Conflantin, dont Thinhlans il furprirent la bonté par leurs artifices ordinaire; (& c'eft rout pôsynhi ce que nous en trouvous dans l'hillôties. Nous favons bien qu'on dit l'qu'ils envoyerent une requelle aux principaux Evelques, Sort, Inc. 14, p., pour les prier de demander leur rappel à l'Empereur, preten 434-450-16, dant qu'ils effoient rout à fait (souins au Concile de Nicée, & l'égadent-sit-

Vie Conch' accordée à Arius. [Mais cette narration etl une chole fort emle de Nicce baraffé, & nous avons bien des fujets de la croire abfolument faufte.] 'Baronius dit que ce fur Conflancie four de Conflantin,

fon fuccesseur.

fausse.] Baronius dit que ce sut Constancie sœur de Constantin, Bar, 319/stil 310. & Constance fils du mesme Prince, qui obtimerat la grace d'Eu-1-520. Rebe & de Theogois. [C'est une conjecture qui peut estre probable, mais qui n'est, autorisée que] par les fables des Ariens, Son, 1, 3, 13 p.

dont Sozomene se moque.

'Ces deux Evefques farent non feulement rappellez d'exil 3 cor pa 3 col, mais aufil in restrerent dans leux evefchez, en chafferent ceux qui avoient etlé établis en leur place, '& (e trouverent avoir patraget d'autrant de creit de d'autorité que jamais. Cer Condiantique : par content place pla

Eulebe & Theogaine ne fe contenterent pas de le voir rétablis dans leur diginis d'18 attaquent les Eglifes avec une extremé Athès fyan, impudence. Ils formeront des desseins pour chasser les Evesques s'apondient à leur chable, de pouver tent des Contraire qui fusilent de leur parti ; afin de pouvoir tent des Conciles quand ils le voudroient, de en clire les massitres par l'autorité de core personnes qui feroient à eux. Xant Eustathe d'Antiche les Théralis-ey, décrit fort bien dans un passage que Theodoret raporte d'un Pessi-od.

écrit qu'il fit s'appareminent en ce temps-e messe, los s'estes que l'est de l'appareminent en ce temps-e messe, los s'estes de l'est qu'il fit s'appareminent en ce temps-e messe, los s'estes de l'este d'un s'este de l'este de l'es

Cecrops qui estoit Evesque de Nicomedie en 351, sut sans doute,

LÎ.

LES ARIENS

L'an de l.C -

l'heresie qui avoit paru terrassée par le Concile de Nicée & par 328,329. l'exil de ses premiers supposts, ] reprenoit de nouvelles forces. Ce Saint se plaint donc qu'au lieu de s'humilier pour reconnoistre la grace qu'on leur avoit faite "de les conserver, ou de sparifourre, les rétablir dans l'episcopat, ils recommençoient tout de nouveau à soûtenir les opinions que l'Eglise avoit condannées. Ils " les défendent, dit-il, tantost en secret, tantost tout publique- " ment, & ils emploient tout ce qu'ils croient capable de surpren- " dre les Fideles d'appuyer leur herefie & de faire prendre racine " à cette malheureuse ivraie. Maiscomme ils craignent surtout " la lumiere [& la force] de ceux qui preschent la verité, ils seur « font une guerre irreconciliable.

[Il est aisé de croire qu'ils ne commencerent pas tout d'abord à former de si grandes entreprises. Il leur fallut quesque temps pour effacer la honte de leur deposition, & pour rétablir tout à fait leur credit dans l'esprit de Constantin, dont il vouloient que l'autorité fust l'appui & l'instrument de leur malice. Aussi nous ne voyons point que leur haine contre les défenseurs de la verité ait eclaté que par la persecution de "S. Eustathe en l'an V.son titre. 331, & par celle de S. Athanase, J'qui commença bien-tost aprés, [& apparenment dés la mesine année. Celle-ci fut assurément precedée par le rappel d'Arius, qui peut bien avoir esté le pre-

Poer Lr.c.24.pz. 60,a,b,

Ruf.l.r.c.s.p.

P. 177.

rappel.]

fin de l'an 330. Voici ce que l'histoire nous peut fournir sur ce \$50**978**9767797677976769997696699

mier effet des intrigues & du nouveau credit d'Ensebe de Nicomedie. Et neanmoins il est dissicile de le mettre plustost qu'à la Norz o.

# ARTICLE XIII.

Un Prestre Arien obtient de Constantin le rappel d'Arius; Saint Athanase refuse de le recevoir dans l'Eglise.

# L'AN DE JESUS CHRIST 330.

Na vu ci dessus que le Concile de Nicée ayant anathematizé Arius avec les sectateurs de son heresie, 1'Constantin 161.1|Philg ap. les bannit en Illyrie. [ Eusebe n'osa pas entreprendre de porter luy meime Constantin à les rappeller, mais il ne manqua pâs de se servird'un moyen que luy presenta l'ordre de la Providence divine, qui vouloit exercer les fideles serviteurs par leurs souffrances & punir les ennemis par l'augmentation melme de leurs crimes.

L'an de I.C. 3;0-

Nous avons parlé autre-part de Constancie sœur de Constantin & veuve de Licinius, & nous avons remarqué ] 'ce que dit Saint Hier, ad. Cre. P. Jerome, qu'Arius pour tromper le monde avoit d'abord trompé 253-a|Philg.m. la sœur du Prince. L'instrument dont il paroist, selon Rusin, qu'il Rus. 1, c. 11, p.

Note 10. se servit pour cela, fut "un Prestre infecté secrettement de son 166.241. herefie. Baronius croit que ce peut-estre Acace depuis successeur Bar.3374.9. d'Eusebe de Cesarée. [Maisil ne s'appuie que sur une conjecture qui est fort foible: ] 'Ce Prestre quel qu'il fust, estant entré dans Ruse 186: la faveur de Constancie, ne témoigna d'abord quoy que ce soit du venin qui effort caché dans son ame. Mais quand il vit que le credit & la familiarité qu'il avoit avec la Princesse, lui donnoit une entiere liberté, alors fuivant le conseil d'Eusebe & de sa Sort.L.c.25 p. cabale, " il commença infensiblement à jetter quelques discours 60. en faveur d'Arius, & il fit si bien que pen à peu il persuada à Constancie que la disgrace de ce Prestre n'estoit qu'un esset de la jalousie que son Evesque avoit eue contre luy parcequ'il estoit assez bien dans l'esprit du peuple ; 'mais qu'il n'avoit point du- sorr, 1,60.c. tout la croyance sur laquelle le Concile avoit pris pretexte de le condanner.

'Constancie entroit fort dans ses sentimens: & neanmoinselle e. n'osa en rien dire à son frere, quoiqu'elle en receust toutes fortes de bons traitemens Mais estant tombée malade, & se voyant prés Rus, p. 167, h. de mourir, elle luy demanda, à ce qu'on dit, pour une dernière grace, qu'il luy plust de recevoir dans sa familiarité le Prestre dont nous avons parlé, 'qu'elle fit venir pour cela en mesme temps Thoret, basca-[ afin de le luy presenter . ] b Elle le luy recommanda comme une P585.4 personne de pieté tout à fait affectionnée au bien de l'Etat , '& Sorla.c.27 p. tres pure dans la foy, "le suppliant d'ecouter favorablement ce 414-6; qu'il luy pourroit representer touchant les affaires de son salut. Elle aiouta mesme, selon Rufin, que pour elle estant sur le point de mourir, elle n'estoit plus en peine de rien de ce qui la pouvoir regarder; que toute son inquietude estoit pour son frere, parcequ'elle apprehendoit la ruine de son Empire, en punition de ce qu'il persecutoit des innocens, & les condannoit à des exils Sonpatac. perpetuels.

Constantin receut fort bien ce discours de sa sœur: il luy Rusp. 167.2. promit d'avoir soin du Prestre, '& l'executa trop sidelement. 4 Il Thors. p.545.2, luy donna mesme une croyance toute particuliere : " de sorte que d'b|Rut cet hypocrite ayant beaucoup augmenté son credit en peu de socr.p.61.d. temps, ilentretint Constantin des mesmes choses qu'il avoit perfuadées à Constancie, 'luy difant qu'Arius n'avoit point d'autre desa.

foy que celle du Concile,& qu'il l'en affureroit luy mesme s'il luy 330. Thart. p.585.b. accordoit la permission de le venir saluer. 'Car il connoissoit trop combien Constantin estoit fortement attaché à la veritable foy, pour ofer decouvrir la maladie de son ame, quelque liberté qu'il euft d'ailleurs avec luy.

Socr.p 61.2. 'Ce Prince fut affez furpris de ce qu'on luy disoit d'Arius ; & il promit neanmoins que s'il recevoit le Concile, il le verroit Rusp 167. | Soz. volontiers, & le renvoyeroit avec honneur à Alexandrie. 'Ainsi il P.484.d. donna ordre qu'on le fist revenir d'exil pour declarer quelle estoit

Socr.p.61.b. fa veritable crovance. Socrate raporte une lettre toute pleine de bonté & d'amitié que Constantin écrivit à Arius, pour le faire venir promtement à la Cour par les voitures publiques, afin de le renvoyer enfuite en son pays. Elle est datée du 27 de novembre ["de l'an 330, autant que nous en pouvons juger par l'histoire.] V.la note o. On voit par cette lettre que Constantin luy avoit envoyé assez long-temps auparavant l'ordre de venir à la Cour, & il s'étonne

de ce qu'il n'estoit pas encore venu . [ Arius pouvoit estre alors malade; car nous ne voyons pas ce qui l'auroit pu retenir dans le lieu de fon exil, hors l'impossibilité d'en sortir. ] 'En effet, Socrate ajoute qu'ayant receu la lettre de Constantin, il ne manqua point de le venir bien-tost trouver à Constantinople : & il amena Euxoïus avec luy . Constantin leur ayant demandé s'ils tenoient la foy Catholique du Concile de Nicée, 7 ils répondirent

qu'oui : '& comme il voulut avoir leur croyance par écrit, ils luy c.26,p.61.62 502.P 484.485. presenterent une confession de foy raportée par Socrate & par Sozomene, jurant que c'estoit leur veritable croyance, & qu'ils Soz. P. 484 d. ne tenoient rien autre chose.

'Cette confession, [ que l'on conte pour le deuxieme formulaire Ruf.p. 167.1.

des Ariens, I ne paroifloit avoir rien que de Catholique dans les termes; mais elle cachoit un sens heretique, 'estant composée de Soz. D. 48 s.d. telle forte, qu'elle pouvoit exprimer & la foy & l'herefie, laquelle en effet elle n'exclud point dutout.] Ils avoient seulement evité p.484.d. d'y exprimer leurs blafphemes les plus groffiers. & avoient affecté Ruf.1,1.0.35.p. de n'y employer que des termes autorifez par l'Ecriture. 'Cepen-172. dant Rufin affure qu'elle fut cause qu'une partie des sectateurs d'Arius l'abandonnerent, & ne voulurent plus communiquer

avec luy depuis fon rappel, foûtenant qu'il falloit dire hautement, ou plutost impudemment, Que le Fils n'estoit pas né, mais fait & formé du neant. Ce fut le parti qu'embrasserent depuis Aece & Eunome . [ Car l'histoire ne nous apprend rien sur ceux qui purent se separer d'Arius dés ce temps-ci. ]

Cette

L'an de J.C. 330.

&c.

LES ARIENS.

'Cette confession finissoit par la priere qu'Arius & Euzoius Soen.p.62.c, y faisoient à Constantin, qu'ils eussent le bien de se voir réunis à l'Eglise par sa pieté. Constantin fort rejoui de les voir entrer , sor p.485.486. comme il le croyoit dans la croyance de l'Eglise, Consentit sans aucune peine à ce qu'ils luy demandoient, 1 & Arius ravi de Socrilia.c.27.p. l'avoir trompé, s'en alla à Alexandrie, pretendant y estre receu 62.63. Idans l'Eglise par Saint Athanase, qui gouvernoit cette Eglise [depuis que Saint Alexandre estoit mort en 426: ] Maisil trouva dans ce Saint une lumiere à l'epreuve de ses sourberies, & un v. S. Atha- courage invincible à "tous les efforts de sa cabale. Ainsi il se vit reduit à exciter dans la ville quelques troubles, [dont nous n'avons pas de connoissance particuliere, non plus que de ce qu'il devint depuis, jusqu'au Concile de Tyren l'an 335. ]

CONTROLOGO CONTROLOGO

#### ARTICLE XIV.

Les Eusebiens deposent S. Eustathe d'Antioche, & Asclepas de Gaza: Quelestoit ce dernier.

L'AN DE JESUS CHRIST 331. E refus que fit S. Athanase de recevoir Arius, sut la cause Socr. La. C.27.P. de la cruelle persecution que luy suscita Eusebe: amais on 63. croit qu'elle fut precedée par la deposition de Saint Eustathe, Thart. It. C.24. [qui paroift avoir eprouvé le premier la haine de ces ennemis de P.575.d. I.C. 7& cette guerre irreconciliable qu'il leur avoit reproché de Thirt. la c.7.p. declarer à tous ceux qui estoient les défenseurs de la vraie foy . 543,c,d. [C'est donc ici qu'il faut commencer l'histoire des vains trophées de l'Arianisme, ou plutost des veritables victoires que les détenfeurs de la divinité de J. C. ont remportées sur eux & sur les demons, non par le fer, mais par leurs souffrances, & par leur patience invincible dans les plus grands maux.

"S. Eustathe s'estoit toujours declaré ennemi de l'Arianisine, V.fon titre. par ses actions, par ses paroles, & par ses écrits. Il avoit toujours Ath. fol. p. 812.6; refusé de recevoir dans son Clergé, Estienne, "Leonce, Eudoxe, George, Theodofe, un autre Eustathe, & plusieurs autres, parcequ'ils aimoient les impietez [de l'Arianisme, ]dans lesquelles ils le fignalerent depuis: '& il avoit eu la hardiesse d'attaquer ouver- Socr. 1 . c. 23. P. tement Eusebe de Cesarée, en luy reprochant qu'il violoit la foy 58.e.4,502 1/2. de Nicée. Eusebe s'en vengea en accusant le Saint d'estre Sabellien, comme les Ariens en accuserent depuis tous ceux qui défendoient la Consubstantialité.

Hift. Eccl. Tom. VI.

M<sub>m</sub>

p. 568.569.

Mais Eufebe de Nicomedie voulut défendre son ami autrement There La. Caso, que par des paroles . ]'Il s'en vint en Palestine avec Theognis son fidele associé, sous pretexte de voir l'eglise que Constantin faisoit bastir à Jerusalem, & de là il se fit accompagner par Eusebe de Cesarée, Patrophile de Scythople, Aece de Lydde, Theodote de Laodicée, & par les autres du mesine partiQuand ils furent à Antioche ils y tinrent un Concile, où fur un faux crime dont ils firent eux mesmes accuser ce grand Saint, ils le deposerent, & obtinrent de Constantin qu'il fust relegués à Phi-

Ath. olp \$11.b. lippes dans la Macedoine, Javec un grand nombre de Prestres & de Diacres.

ap 2.p.764.dl ["Il y a bien de l'apparence ] que le Concile des Eusebiens qui Note 11. Bar. 347. 191. deposa S. Eustathe, fit le mesme traitement à Asclepas de Gaza. Epi.69.c.4 p. qu'ils haiffoient auffibien que luy, & pour le mesme sujet Il estoit 730.b. Évesque des devant le Concile de Nicée, & Saint Alexandre luy Conc.t.a.p.51.c. écrivit alors auffibien qu'à plusieurs autres touchant Arius.'Il

assista au Concile de Nicée selon les souscriptions.

Thdrt.l.t.c.27. Theodoret nous apprend qu'on l'accusoit de tenir une fausse P. 579 b. doctrine, [ c'est à dire apparemment d'estre Sabellien comme S. Ath.fol.p.8:32. Eustathe. J'Car il est certain, comme dit S. A thanase, qu'il estoit de ceux qui n'avoient pas d'autre crime que de passer pour enne-

mis de l'Arianisme : 'ce qui suffisoit neanmoins pour leur faire fug.p.703 a. eprouver toutes fortes d'injures & de mauvais traitemens, pour

estre chassez de leurs villes, 'pour estre deposez par ordre du fol.p.8132. Prince, & pour voir des impies s'établir dans leurs Églises. Bar. 247.5 92. 'Les Ariens écrivirent depuis'dans leur Concile de Philippole, en l'an 147,

> que S. Athanase avoit luy mesme deposé Asclepas par son jugement,& que Marcel d'Ancyre n'avoit jamais communiqué avec hy [Mais pour juger de cela , il faudroit d'autres lumieres que le temoignage de ces imposteurs ennemis de la verité. On peut neanmoins tirer de leur lettre, Jou Asclepas sut seulement chassé

**6**91• de Gaza, & non relegué en un lieu particulier, en forte qu'il avoit la liberté d'aller où la défense de la verité & de son innocence le Thort.p.579.b. demandoit. Theodoret dit qu'il se trouva l'an 325 au Concile de

Tyr, entre les Evelques à qui ont reprochoit de mauvais sentimens. [ Il ne marque point s'il y vint de luy mesme pour se justifier, ou fi les Eusebiens maistres du Concile I'v firent venir pour confirmer sa condannation. L'un & l'autre a peu d'apparence ; & ni Theodoret, ni aucun autre historien, ne dit qu'on ait rien fait à fon égard dans ce Concile. ]

'On demeure d'accord que Quintien fut mis en sa place, comme

L'an de J.C.

le té moigne le Concile de Sardique , en l'excommuniant comme l'ufurpateur du fiege d'un innocent.

A R T I C L E X V.

Paulin & Eulale font fait: Evefques d'Antioche à la place de Saint Euftathe : Quel effoit Paulin .

[L S. Euclèbiens ne le concentant pas d'avoir privé l'Eglife long d'Antioche d'un faint pafleur, la liverent excore à des longs, afin qu'ils la dechiratient fous pretexte de la conduire.]

V. S.Eult. Philoftorge affure que le premer fut Paulin'déja Evefque de Phife L. 6.15, the aote. L'Tyr fafin de violet non feulement la foy, mais encore la dicipil. Pat-449, ne de l'Eglife établie tout de nouveau par le Concile de Nicce.]

'Eusebe nous apprend la mesme chose , ou au moins il l'appuie Eus in Marc.t. tres fortement. Ce Paulin avoit esté Prestre d'Antioche. Estant 1.C.4. P. 19-2. Evesque de Tyr, il y fit rebastir une grande eglise sur les ruines hist to c.4.p. de l'ancienne, qui avoit esté détruite durant la persecution [ de 377-378. Diocletien. (C'estoit la plus belle de toute la Phenicie. Elle sut P.371.0 dediée folennellement en presence de beaucoup d'Evesques, entre lesquels estoit Eusebe de Cesarée, qui prononça alors un grand discours, inseré dans le dixieme livre de son histoire ecclesiastique. 'Il y fait la description de cette eglise, "& ne p-38c-37e. manque pas d'y méler de grands eloges de Paulin[ Il metcette " P-376-37". dedicace sous le regne de Licinius avant qu'il commençast à persecuter les Chrétiens; 1'& il marque en effet dans le discours P-374-375qu'il fit alors, que tous les Empereurs estoient ou Chrétiens,ou tres favorables aux Chrétiens. [AinG c'eftoit au plustard en 319.] Il paroift par le meime discours qu'il y avoit déja longtemps P-376 d. que Paulin estoit Evesque de Tyr.

que r'aumi niture Levelue de 174.

L'Es lolianges qu'Eulèbe luy donne dans ce panegyrique, ne font pas fort à confiderer : car il faut bien loiter en fàifaint un panegyrique. J'Mais dans fon ouvage contre Marcel, fait long, in Mare papea, temps aprés la mort de cet Evefque, il le releve encor comme un homme de Dieu, veritablement ters heureux, qui s'elloit rendu fillutire dans le gouvernement de l'Eglife de Tyr, que celle d'Antotoch l'avoir redemandé comme un bien qui luy appartenoit, qui ayant toujours elsé heureux dans favie, l'avoir encore elfé dans fa mort. 'Affert e clebre fophile entre les passe. Eufébiens, comme nous le dirons en fon lieu, jle qualifoit auffi bienheureux. 'On a vu qu'Eufebé de Nicomedie en l'exhortant tibient. 16.55.

Mm ij

P. 538,c.

de se declarer pour l'Ariansime, le represente comme un homme 331 capable par son autorité d'obtenir de S. Alexandre d'Alexand-imptique, dire tout ce qu'il vouloit en faveur de sa selve, de dont le silence au contraire en euft esté la condamation.

[Voilà les cloges qu'a reccus Paulin, mais qu'il a receus de 6-4-879.75- la bouche des principaux fauteurs de l'Arianifien, 1/Aufi Arius 18731- mefine le conta tout d'abord entre ceux qui effoient à hy, y de Albert par l'Accore le luy abandonne. To néfet, il cérvit des blafphemes 4 Therit par pariels à ceux d'Arius avant le Concile de Nicée; 'de dans le 1874-188-189 (moine il prit le parti de cet herefarque, - Marcel d'Ansyre

114 b. 11

neanmoins les endroits où cet auteur établit fort nettement l'eternité du Fils de Dieu & du S. Efprit Cette lettre de Paulin effoit apparemment la réponse à l'une de celle qu'Eusébe de Nicomedie luy avoit écrites .

[1] fut done recompense selone is merites, en usurpant par lected tes Euses les les thônes de Anniche; à cout ce que partie pour sons savons qu'il y sit, Jest qu'il y ensigna la logique à Acce, partie peus, l'entre ceux qui vouloient s'opposer à luy. Philostorge Eusepapeas, l'emble dire qu'il ne jouit que s'amonis de son usirpation: Des

perfonnes habiles l'entendent en ce sens , & le fiuvent : Eulale

\*\*Phisp p.40.\*\*

Tolmil. e.11.\*\*

Tolmil. e.11.\*

de luy, ¿cett qu'il chaffa Acce d'Antioche.

Aihapa-ap.
18-34.

Aparemment fuccedé à Paulin dans ce fiege. J II paroiti qu'au moins il n'eftoit pas de la cabale des Eufebiens, ni ennemi de S.

Athanafe.



# ARTICLE XVI.

Eusebe de Cesarée resuse l'evesché d'Antioche: Les Eusebiens le donnent à Euphrone, & puis à Placille.

L'AN DE JESUS CHRIST 322.

[TL ne faut point douter que la mort si promte de Paulin & d'Eulale, qui estoit une punition assez visible de leur intrufion, n'ait excité "de nouveaux murmures & de nouveaux trou-Note 13. bles dans Antioche, & qu'elle n'y ait fait souhaiter le retour de Saint Eustathe. ] Socrate témoigne en effet que la sedition du socrible 24 P. peuple s'y renouvella plusieurs sois à l'occasion de l'election des 59.c. Everques; & toujours avec beaucoup de violence. 'Les Eufebiens disor 1 2 c.19.p croyant donc qu'il leur estoit important pour se faire obeir du 469.c.d. peuple, & pour arrester ceux qui demandoient le retour de S. Eustathe, de mettre en cette ville un homme de leur secte qui fust connu de l'Empereur, & en reputation de science & d'eloquence, ils choisirent pour cela Eusebe de Cesarée : s d'où vient

que S.Jerome dans fa chronique luy a donné rang entre les Ariens qui avoient occupé le fiege d'Antioche.] Theodote de Laodicée, Euly.Conf. 3.
Theodore de Tarse ou de Sidon, Narcisse de Neroniade, Aece c.68.P.519.bln. de Lydde, Alphée ' d'Apamée, estoient les principaux des p.237.2 cd. Evelques qui se trouvoient alors à Antioche, outre Eusebe Eus. c, 59. 60, p. mesme qui y estoit venu, à ce qu'il pretend, pour appaiser le \$16.4617.c.dfa. bruit.

'Ils en écrivirent à Constantin, en luy témoignant que c'estoit c.62.P.519.c. le sentiment universel d'eux & de tout le peuple; '& ils luy en- c.60,p.516,d. voyerent des actes par lesquels le peuple demandoit Eusebe, & en disoit mille louanges. 'Mais c'estoit seulement ceux du Clergé soz. p. 469.d. & du peuple qui estoient ennemis de S. Eustathe, [c'est à dire les Ariens & leurs partisans. ] 'Acace qui pouvoit estre Comte Eus. c.59.62.p. d'Orient, & le Comte Stratege Musonien, envoyé peu aupara- 515.519.b/n.p. vant pour chasser Saint Eustathe, luy écrivirent aussi pour cela. Eusebe mesme luy en écrivit, mais ce sut pour refuser cette c.61,62 p.518.c. dignité. [ Dieu sçait par quel principe il le fit : "car il en pouvoit dis19.d. avoir bien des raisons. ] 'Cependant Constantin entra dans le p. 5:8.c.d. desir où il témoignoit estre, le trouvant plus conforme au Canon

de l'Eglise, à la tradition apostolique, & aux commandemens 1. On tire ces deux-ci des souscriptions du Concile de Nicée ; les autres sont connus. Mm iij

V. Eusebe de Cefarée c 60,P,317. de Dieu, & plus propre à entretenir la paix & l'union parmi les 314c.61,P,314cd, peuples. Il le luy manda donc à luy mefime, e ne felicitant du jugement avantageux qu'il penfoit que tout le monde avoit fait

jugement avantageux qui pentor que tout le monde avoir fair cesop 316517. e luy. Il en écruir utill au peuple d'Antoiche; é à garés avoir témoigné fa joie de le voir enfan réuni, [ comme on le luy faitoir accroire, ] il desprouve neamonis le choix que l'on avoir fair d'Entébe, lequel ne pouvoir recevoir cette dignité qu'avec le

d'Eusébe, lequel ne pouvoir recevoir cette dignité qu'avec le 19,318. Pa.3p. Rocontentement de l'Eglide de Cedrée. On croit qu'il y veut marquer Sain Euflathe quand il parle de la corruption de de la pourriture qui avoit infeché le vaiffeau de l'Eglide d'Antoche : car c'elf l'idée que les calomnies des Eusébiens luy avoient don-

née de ce grand Saint.

Ьc,

d.

La lettre aux Evefques eft adreffée à Theodore, Theodore, Narciffe, Acee, Alphée, & les autres qui effoient à Anticche. Il leur envise pour reponde une copie de la lettre qu'il avoir écrite au peuple, & pais leur propole d'elire George ( depuis Evefque de Lacolótée, ) ou le Prefule Euplanou citoyen de Cefarcé an Cappadoce. Il leur laiffe la liberté d'elire ou l'un des deux, ou tel autre qu'is jugeront à propos,marquant enannois qu'on l'avoit affuré que l'un de l'autre avoit une foy retenfincere & tres eprouvée; [ mais c'eltoir une foy Arienne, d'oh l'on peur juger quels effoient œux dont il prenoit conseil en des affaires fi importantes.

Les Ariens n'avoient garde de ne pas fuivre le jugement de l'Emprerar, qu'ils luy avoient apparemment infiné eux medines 17 dans les choiffers. Fupthones, quine tint 5% effects.— ce fege qu'un an & quelques mois : [ de fortequ'on peut mettre des considers, 1476 france de mois fort de l'anguer de l'anguer

a mort nerva 338 centuquo ninteria piace est sonne; a sa sonne de l'acceptante de l'acceptante

1914. Ces Évefques mis en la place de S. Euflathe, [ & les autres de la leur fuccederent jufque n'an 361, ] effoient tous des heretiques, & fuivoient [ ou ouvertement, ou] en fecre, la doctrine d'Arius: Ce qui obligea "une partie des Catholiques d'abandon- V. suine d'Euflath

ner les eglifes , & de tenir des affemblées à part. On les appella Euflathiens à cause du "Saint dont ils vouloient suivre inviolablement la foy.

1. Nicetas dans fon Threfor L 4 c. 9. p. 281, 2, le cite de Theodore de Mopfuelle,

To be let

L'an deJ.G LESARIENS:

[Une des chose aui put davantage les porter à le sparer, c'est qu'ils virent que j' les Eufèsines aprés avoir chusfi d'Anniche Ant. Scientia, de la litte de la li

#### ARTICLE XVIL

Les Eusebiens persecutent S. Eutrope & S. Luce d'Andrinople: De S. Maxime de Ierusalem

"LE S. Eufchiers no se contenterent pas des violences qu'ils shà.6d.; plus.
venoient d'exercet dans l'Orient. Ils firent auffi parolithe d'een Europe la haire qu'ils avoient partout pour la verité, en y
perfectuants S. Eutrope Everque d'Andrinople, de en l'immodant
àleur vengeance après S. Euflathe S. Saint Athiande l'appelle un
homme de bien q'ui aimoir J. C. 'è qui elloir parfairen toutes se p. 20-21.
choses. [ Ainfi il merite d'eftre cet Europe, ] b à qui S Euflathe f

Edialette, d'adrés de l'adrés d'en de l'entre d'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre d'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre d'entre de l'entre d'entre de l'entre de l

'Mais il reprenoit fouvent Eufebe[de Nicomedie,]& confeilloit Athfol.p.\$12.4

V. Julien f

Bafile. 1

perfuader par fes paroles limpies. Il mérita par ce moyen d'eltre chafféde fa ville de de fon Egificomme S. Aultathe, fous pretexte de faisfaire la paffion que témoignoit contre luy "Baffiine ("concile emme de jule Contlaton e Cette Amm, p. p. princefie estantacouchée de julien l'apoltat en l'an 331, "mourte f. p. 1836, "mou

à tous ceux qui passoient [ par Andrinople , ] de ne se laisser pas

S.Eutrope mourut apparemment peu de temps aprés, puisque ]

Saint Lucequi fut son successeur, [ & peut-estre non immediat, se Auth. sug p.

Trans Cadali

rendoit celebre par la persecution que les Ariens luy faisoient 33% des l'an 340, ou mesme des devant la mort de Constantin. Nous disons qu'il ne fut peut-estre pas successeur immediat de Saint Eutrope, parceque fi ce Saint fut deposé par les Eusebiens, comme S. Athanase ne laisse pas lieu d'en douter, il n'y a pas d'apparence ni que les Eusebiens aient mis en sa place un ennemi de leur fecte, ni qu'un Saint ait accepté cette fuccession, ou plutost cette intrulion.

'S. Macaire de Jerusalem eut aussi quelque chose à souffrir des

Soz.l. 2, c, 20, P. 472.b. AC.

Ariens, ° c'est à dire d'Eusebe de Cesarée, & de Patrophile. Mais il les obligea, dit Sozomene, à demeurer en repos, en se separant de leur communion, [ de quoy nous ne trouvons rien autrepart. Il mourut "en ce temps ci avant l'an 335; & il est constant par V. sainte Il mourut en ce temps et avant 1 au 335; et il et tout avant par l'aveu de tout le monde, qu'il eut pour successeur \* S.Maxime.] Helenes o. \* Note 14-'ou Maximonascomme l'appelle S.Epiphane, b qui avoit autrefois

Epi.73, c.23 p. 871,b. beaucoup paru dans les perfecutions. Il y avoit perdu l'œil droit: & Thdrt.Lz.c. il y avoit eu l'un des jarrets brulé: 6 & en cet état il avoit esté 22.P 624.e Rufla, e 17-p. condanné aux mines par Maximin . 4 Philoftorge melme est té-

Sot.I. Le, 10.p. moin de ses souffrances. d Philg.1.3.c.

12.p.46. e Soz.r.471,3 Epi.p 871.b. f Soz 1 2 c. 25 p. 482 diRuf.p. 370.1.

On en parle comme d'un Evesque toujours attaché à la vraie foy; & ilinspiroit le mesme zele à ses disciples. Nous verrons en "un autre endroit comment Saint Paphnuce le retira en 235 du V.S.Atha-Concile de Tyr, où l'on alloit condanner Saint Athanase, & où nase ; 19. "sa douceur & sa bonté qui ne luy permettoient pas de soupçon- nimin sim-

ner de la fourberie dans les autres, l'eussent pu engager à des plicitai. choses indignes de luy. On ne peut pas neanmoins prefumer qu'il ait pu s'exemter

de communiquer avec les auteurs de ce crime lorsqu'ils vinrent aussi-tost aprés à Jerusalem dedier l'eglise magnifique de la Croix

& de la Refurrection, que Constantin y avoit fait bastir: & c'est beaucoup s'il a pu ne prendre aucune part à la reception qu'ils y firent d'Arius & de ses sectateurs, & à la condannation de Marcel Soor, 1 2.c. 2.p. d'Ancire . ] 'On pretend mesme qu'il signa enfin par surprise la \$4,d|Soz,1 3,c. 6,p,504,c.d. condannation de S. Athanase, trompé [ par les calomnies de ses Athifol p. 825. ennemis, ] ou intimidé par leurs menaces. [Mais je ne sçay"fi les Nors 15.

preuves qu'on en allegue sont plus fortes que l'autorité de Rufin,] Ruf.11. e.17.p. qui affure au contraire qu'il demeura toujours uni de communion avec Saint Athanafe. # Il est certain que s'il l'a fait, il en a gAth p. 25,b.c. thou avec Saint Athanaie. 11 et certain que situa lait, il et a soer, Soz. ut demandé pardon à Saint Athanaie en l'an 349, & qu'il s'en effoit mesme repenti long-temps auparavant. Des l'an 341, il ne voulut

point se trouver au Concile que les Eusebiens tinrent à Antioche,

åc

L'an del.G 3314

1 ..

& où ils firent une nouvelle condannation de Saint Athanafe.& on crut qu'il avoit evité exprés d'y aller pour n'avoir point de part à ce crime. [ C'est sans doute à cause du bruit qui couroit de sa signature contre Saint Athanase, J'que Philostorge semble Philostory le mettre entre ceux qui ne suivoient pas la Consubstantialité : Mais il est obligé d'avouer qu'il l'embrassa en l'an 349, lorsque Saint Athanase passoit par la Palestine pour s'en aller en Egypte.

V. S. Atha- Il affembla mefine alors les Evefques de la Palestine pour rece. Ath.ap.a.p. nafe 139.

voir ce Saint avec plus de folennité & plus de joie, comme on ??\*\*(\$3.5.6.) le voit par la lettre que ce Concile en écrivit aux Evefques d'Egypte. Les Euschiens en furent si irritez contre luy, qu'ils soenl. 6.024. le depoferent, s'il en faut croire Socrate. [ Et il luy auroit esté 38.p.114.d.41. glorieux d'effacer par cette humiliation la faute qu'il avoit commife, s'il l'a commife effectivement. Mais nous ne voyons pas que ce qu'on dit de sa deposition soit fort assuré. On sçait

V. fon titre feulement que"S.Cyrille luy fucceda en 350 ou 351. Ainfi il peut avoir gouverné environ 18 ans, quoique Nicephore qui l'appelle Maximien, ne luy en donne que fix, & que Theophane au contraire fuivi 'par Eutyque , luy en donne jusques à 23. PQuelques Euty. P 455. nouveaux Latins marquent sa feste le 30 d'avril Le martyrologe 456, aBoil may, p.70 Romain l'a mise le cinquierne de may Baronius dit que les Grecs e.s. la font auffi ce jour là; mais on ne la trouve pas dans leurs' livres.

## ARTICLE XVIII.

Saint Atbanase est persecuté & deposé à Tyr.

Es Eusebiens qui faisoient tous leurs efforts pour sapper Thort. Lt e. 24 les fondemens de la foy, & chasser par une infinité de P.575.c.d. calomnies ceux qui foûtenoient les dogmes apostoliques avec plus d'eclat & de fermeté, ayant si bien réussi par leurs sourberies contre le grand Eustathe, s'efforcerent de renverser de mesme un autre rempar de la pieté en opprimant S. Athanase; & ils tournerent de ce costé la toutes leurs machines. [Ils haïssoient depuis long-temps ce grand Saint, & le regardoient comme leur plus redoutable ennemi, ayant connu par diverses experiences l'horreur qu'il avoit pour leur herefie, & la fermeté invincible de son courage. Outrecela, le but de tous leurs efforts estoit de faire recevoir Arius dans l'Eglife, mais surtout dans celle d'Alexandrie qui l'avoit anathematizé la premiere : & c'est ce Νn

Hift. Eccl. Tom. VI.

L'an del.C. qu'ils ne pouvoient faire qu'en gagnant Saint Athanase, ou en le 332. chassant. Et il salloit se reduire au dernier, pui squ'il n'avoit pas mesmelieu d'esperer l'autre. Le detail decette surieuse guerre appartient à l'histoire de S. Athanase: mais nous ne pouvons pas

nous difrenfer d'en faire ici un abregé . ]

Eusebe de Nicomedie voyant que ce Saint refusoit constamment d'admettre Arius à la communion, luy fit écrire une lettre menaçante par Constantin, 'qui ceda neanmoins aux raisons du Saint, dés qu'il luy eut representé qu'on ne pouvoit point recevoir dans l'Eglise un homme qui en avoit esté exclus par le Concile de Nicée. [ Mais Eusebe ne se rendit pas de mesme,"Il s'adressa V.S.Ach. aux Meleciens, avec qui il s'estoit ligué, quelque contraire que nase 9 9-12. fust leur croyance & ces calomniateurs de profession envoyerent trois des leurs accuser Saint Athanase d'avoir voulu obliger les

peuples à luy fournir des robes de lin. Quand le Saint se sut justifié de cette calomnie, les mesmes Meleciens commencerent à dire qu'il avoit fourni de l'argent à un rebelle, & que le Prestre Macaire envoyé par luy avoit rompu le celebre calice d'Ifquyras laïquequi se faisoit passer pour Prestre.

La presence du Saint qui se trouva alors à la Cour, dissipa aisément ces deux calomnies, & Constantin dans une lettre publique, se plaignit fortement de l'impudence de ceux qui en estoient les auteurs. Mais il n'eut pas soin de les punir : de sorte que celle d'Isquyras continua toujours à se publier, quoique détruite par un defaveu figné de l'auteur, & on y en ajouta bien-tost une plus atroce. Car on pretendit qu'Athanase avoit tué Arsene Evesque Ibid. Melecien,& qu'il luy avoit coupé une main pour s'en servir à des operations magiques. Constantin commit son frere Dalmace pour examiner ce fait: mais en mesme temps on eut preuve qu'Arsene estoit vivant, & on le trouva bien-tost aprés caché à Tyr.Ildemanda la communion de Saint Athanase:Jean Arcaph chef des Meleciens & de leurs impostures, la demanda aussi & les Eusebiens qui s'estoient déja avancez jusqu'à Antioche, surent obligez de s'en retourner. Car leur pretention estoit de se rendre eux mesmes les juges des accusations qu'ils faisoient former par les Meleciens, & d'opprimer ainsi par leur credit celui qu'ils haiffoient, fans qu'il eust lieu de les recuser comme les ennemis.

L'AN DE JESUS CHRIST 335. Ces diverles calomnies occuperent, comme nous croyons, les années 331 & 332.La fuivante peut avoir esté affez paisible.

L'an del.C. \$35+

Mais en 224 on recommença à parler du calice d'Isquyras, & de l'affaffinat d'Arfene. On obtint mesme de Constantin un Concile à Cefarée dans la Palestine. Le Saint le rendit inutile en refusant de s'y trouver : & on luy en fit un crime , qui fut peut estre plus grand que tous les autres dans l'esprit de Constantin : de forte que ce Prince l'obligea malgré luy de se presenter à celui qu'il fit tenir à Tyr l'an 335 au mois d'aoust & de septembre. Là ses ennemis capitaux furent ses juges. Le Comte Denys envoyé pour faire garder l'ordre, fit confister cet ordre à faire dominer les acculateurs, & à empescher tout ce qui se pouvoit faire en faveur de l'accufé.

Mais il ne n'en falloit pas moins pour opprimer S. Athanase:& à peine le put on avec tout cela. Il se desendit admirablement fur tout ce qu'on luy objecta Une malheureuse qu'on luy voulut confronter, prit un de ses Prestres pour suy. Arsene parut, & avec toutes les deux mains. Enfin on fut reduit à l'accusation d'Isquyras; & comme l'on n'en avoit point de preuve, on commit les ennemis les plus declarez du Saint pour en aller chercher fur les lieux Philagre Prefet d'Egypte les y accompagna, & les appuya de tout ce qu'il avoit de pouvoir. Ils firent deposer qui ils voulurent, des Juifs, des Meleciens, des Ariens, & d'autres ennemis de l'Eglise, sans vouloir souffrir personne de la part de S.Athanase: & avec cela ils ne purent rien trouver. Mais ils publierent qu'ils l'avoient reconnu coupable : & aprés qu'ils furent revenus à Tyr, le Concile prononça hautement une fentence de depolition contre S. Athanafe, comme convaincu d'une partie des crimes qu'on luy objectoit, & coupable des autres, parceque ne pouvant plus fouffrir les violences du Comte Denys, il s'estoit retiré pour aller demander justice à Constantin. ]

### ૹૢૹૢૹૢૹૢૹૢૹૹૢૹૢૹ૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱ ARTICLE XIX

Constantin assemble un grand Concile à Jerusalem.

N ne perfecutoit, comme nous avors dit, Saint Athanase Athanase Athanase or que pour rétablir Arius & l'Arianisme . [ Ainsi c'estoit fans doute la premiere chose à laquelle les Eusebiens vousoient travailler à Tyr aprés avoir deposé le Saint. ] 'Mais avant qu'ils Eus., Cons. 14. cussent pu achever d'executer les ordres qu'ils pretendoient 6-03 P.548 a. avoir receusde Conftantin, 'au nombre desquels ils mettoient Ath.p.for.c. Nn îi

Euf. p. s. 48 al

Marien, avec une lettre, a pour les presser de terminer cette Euf, p.548.a. assemblée, & d'aller en diligence à Jerusalem dedier l'eglise [ de la Refurrection , ]qu'il y avoit fait bastir [ sur le Calvaire. Il fallut donc differer un peu l'execution de leur grand dessein ; mais ils se consolerent aisément dans l'esperance de le faire plus folennellement à Jerusalem, où il se devoit trouver un plus grand nombre d'Evefques . 1

167.1. e Euf. p 548.b.

'Ils y furent tous par les commoditez publiques que Constantin Thdrt.l.t. c.29. leur faisoit fournir; '& là se joignant aux autres que ce Prince y P.581.c. Parlot routinin, & la le joignant aux autres que de Prince y selon l'expression de Rusin, cils y composerent une tres grande affemblée. I le ne scay s'il n'y faudroit point raporter ce que nous lisons dans l'histoire de Saint Basile Prestre d'Ancyre, qui sut

P.15. 12.

Boll 22 mars, g. depuis martyrizé fous Julien, J'Qu'il avoit parlé avec beaucoup de force pour la verité dans la Palestine, & en presence de 230 Euf.v.Conf.l.4. Evefques. 'Eufebe compare ou prefere mesme cette assemblée 6.47.P.550.

4 Bar.335.6 42. au Concile de Nicée; d taschant de la relever autant qu'il peut pour effacer la gloire de ce grand Concile, & autoriser davantage ce qu'elle fit en faveur de l'Arianifine.

Euf.c.43.p.548.

'C'est pourquoi il dit que les plus illustres Evesques de chaque province y estoient, que l'on y voyoit le Metropolitain de la n.p.247.2.a.&c. Macedoine, 'Alexandre de Thessalonique, e la plus belle& la plus florissante jeunesse de la Pannonie & de la Messie, s'écéstoient

e c.43. p.548.b. ¢ 43.p.548.b.

Urface & Valens, que nous allons faire connoistre: 1'les Evesques de Bithynie, comme Eusebe de Nicomedie, Maris, & Theognis, 1 ceux de Thrace, [ comme Theodore d'Heraclée;] les pluscelebres de la Cilicie, [comme Narci sie de Neroniade,& Macedone de Mopfueste; ] les premiers de la Cappadoce, qui excelloient sur tous les autres pour l'eloquence; avec toute la Syrie soù estoient Placille d'Antioche, & George de Laodicée ] la Mesopotamie. la Phenicie, l'Arabie, la Palestines dont estoient Eusebe mesme & Patrophile; Javec l'Egypte, la Libye, & la Thebaïde, [c'est à dire les 49 Evesques orthodoxes qui avoient esté au Concile de Tyr, ] 'ou plutost les Meleciens qu'ils venoient d'y recevoir, [ y

Ath.vit.p.26.

avant bien de l'apparence que les autres se retirerent avec Saint Athanafe, à moins qu'on ne les en ait empeschez par la force. ] Il y avoit mesme un tressaint Evesque de Perse, parfaitement instruit dans les Ecritures divines. Baronius dit que c'estoit Saint Soz.1.2. 614.P. Mille, depuis Martyr, dont Sozomene raporte plusieurs choses. & entre autres qu'il vint à Jerusalem par devotion; smais il n'en

Fuf.p.548.b. Bar. 335. \$42. 462,00

L'an de J.C.

5+

335. Saine marque pas le temps, \* & il femble mesme que ce n'ait pas esté Simeon de avant l'an 356. Marcel d'Ancyre y effoit auffi: " mais il ne vou- Sorr. Li. e 36.p. lut point prendre de part à tout ce qui s'y fit, non pas meime à 72.1.b. là follennité de la Dedicace, depeur de communiquer avec les p. 495 a. Eusebiens.

> 'Ces Everques, ajoute Eusebe, estoient suivis par une infinité Euse43.P 548 de peuples qui venoient de tous coftez, & accompagnez par des c. ministres que le Prince leur avoit donnez pour les servir, see qui n'est pas à oublier. ] 'Il y avoit aussi des officiers de la Cour & e. des plus illustres ; pour distribuer les liberalitez du Prince . 'Ils c.44 P 548.d. prenoient les ordres de Marien qui non seulement estoit fort estimé de l'Empereur, '& avoit la charge de notaire [ ou secre- 4|50x 1,2,c.16. taire]imperial, [laquelle estoit alors fort considerable,] mais qui P.483.4. aussi estoit fort celebre, dit Eusebe, pour sa foy, sa pieté, sa capacité dans les lettres faintes, & pour avoir autrefois confessé I C. durant la persecution (Que si c'est neanmoins le mesme) que le Eusa.p.2472 el notaire Martien dont parle Saint Athanase, comme le croit Me Ath.de syn.p. Valois, il femble qu'il faifoit plutost la fonction de ministre des 904,6, Ariens, que de Confesseur de J. C.1

### ARTICLE XX.

De Theodore d'Heraclée, Urface, Valens, & quelques autres chefs des Eusebiens.

V. Sainte Helene # 6.

No u s ne nous arresterons point ici à la solennité de la Dedicace, qu'on peut voir "en un autre endroit. Maisil est bon de parler de quelques uns des Eusebiens dont nous n'avons encore rien dit, parcequ'ils n'avoient pas affifté au Concile de Nicée, n'ayant apparemment esté faits Evesques que depuis ce Concile; & on le scait positivement de quelques uns d'eux.

V.S. Arbanafe # 16. 10.

Placille d'Antioche'qui avoit prefidé au Concile de Tyr, fie fans doute la mesme fonction dans celui-ci : & nous le verrons tenir le mesme rang en 341'dans le Concile d'Antioche, lorsou'il fallut mettre un faux Evefque à la place de Saint Athanase. On deseroit sans doute cet honneur à la dignité de son siege. ] 'Car Thart. 1, 6,2 1, quoiqu'il fuivist la doctrine des Ariens son ne voit pas neanmoins P. 160 d. qu'il se soit fort signalé dans son parti . Il y a seulement lieu de juger qu'il avoit quelque erudition, J'puisqu'Eusebe de Cesarée Eus. in Marc. luy adresse ses livres contre Marcel d'Ancyre, & le prie d'y Lapripage de Nn iii

ajouter ou y corriger ce qu'il jugera à propos . [Il pouvoit avoir 335esté fait Evesque en 333, comme nous avons dit; & il mourut'vers V. 143. l'an 345.

George deposé du facerdoce par Saint Alexandre, avoit esté recompensé par les Eusebiens de l'evesché de Laodicée en Syrie aprés la mort de Teodote, en 332 au plustost. Nous en avons affez parlé 'ci-deffus, & nous en parlerons encore fouvent.

Ath.or.1.P.290..

Nous avons aussi remarqué "autrepart,] 'que Theodore avoit V.le Conciesté fait Evesque d'Heraclée en Thrace par les Ariers, & à cause le de Nicée de son impieté, aprésavoir esté deposé durant qu'il estoit Prestre: [& qu'il avoit succedé à Pederote aprés le Concile de Nicée, ]

F-577-C.

Thort.l.r.c, 26. 'avant celui de Cesarée [ en 334. Nous n'en savons pas l'année : mais nous favons que ce fut une grande joie aux Eusebiens de voir un homme de leur faction, & si capable de l'appuyer, assis: fur la chaire de la premiere Eglise de la Thrace: dont Constan-Euf.v.Conf.l.3: tinople mesme dependoit alors comme de sa metropole. ] 'Il y a:

c.61 pr;19.b. 17. p.237 2;d Conc. t. 2. p. 52 ..

un Theodore entre ceux à qui Constantin écrivoit s vers l'an 332. Itouchant les troubles d'Antioche. 'M' Valois l'explique de Theodore de Sidon, nommé dans les fouscriptions du Concile Blond P. 1176. de Nicée & Blondel de Theodore de Tarfe, qui est aussi marqué a Concep.52b. comme ayant affifté au mesme Concile [C'estoit surtour au der-Thore, L2, c2, p. nier à se méler de donner un Evesque à Antioche: 1 Theodore d'Heraclé est loue comme un homme tres eloquent, b dont le 6 Hier.v.ill.c. style estoit elegant & net. Il a fait des commentaires sur l'Evan-Thatt.P.585. gile, de'est à dire sur S. Matthieu & sur S. Jean. Il en a fait aussi d Hier. P. 206.c. fur S. Paul, & fur les Pseaumes. Il s'attachoit particulierement

90, p.296.c.

à éclaireir le sens historique. On croit avoir son commentaire fur les Pseaumes à la teste de la Chaine des anciens Peres. & quelques fragmens de celui qu'il avoit fait sur S. Matthieu. [Ursace de Singidon dans la haute Mesie, & Valens de Murse

dans la Pannonie, qui commencerent à paroiftre au Concile de Athorit page: Tyr, l'avoient esté elevez & instruits sous Arius mesme: [& ils: avoient assurément profité à leur malheur, du temps qu'il avoit esté exilé en Illyrie: 1. Un celebre Concile d'Alexandrie les apap. 2. P. 733 2. Hil, in Conf. 2. pelle deux Evesques jeunes d'âge & de conduite: '& S. Hilaire les regarde encore; auffi-bien que le Concile de Sardique, comme deux jeunes heretiques aussi méchans qu'ignorans. [Ils se signaleront fouvent dans cette histoire, où on les verra paroiftre fous: des visages differens, mais toujours avec l'esprit d'ennemis irre-

D118. 1. clfr.1. E.17:

conciliables de la verité, & de fourbes par excellence.]

# 

## ARTICLE XXI.

Les Eusebiens re coivent enfin Arius à la communion de l'Eglise dans le Concile de Jerusalem.

Es Evesques pouvoient se retirer aprés avoir dedié l'eglise de Ierusalem. Il ne falloit rien davantage pour satisfaire au desir de Constantin, ] 'lequel en effet sut fort rejoui quand Tharthenan il apprit la nouvelle de cette dedicace . Mais les Eusebiens P. 581 de Note 16. avoient encore à v faire voir par la reception d'Arius, que tout 802, 8 [6] D. 8 c. ce qu'ils avoient fait contre S. Athanase n'estoit que pour chasser b.c|de syn.p. le défenseur de la foy, afin de faire entrer dans l'Eglise l'heresie \*91.c. & l'impieté.

I Nous avons dit ci-dessus que nous ne savions point ce que devint Arius depuis qu'il fut venu à Alexandrie en l'an 331, pour tenter inutilement de s'y faire recevoir à la communion par S. Athanase. I'Mais il paroist que lorsqu'on parla d'assembler les Soula carp. Conciles de Tyr & de Jerusalem, il vint à la Cour avec Euzoïus. 485.486. '& presenta à Constantin une confession de sa foy, en l'assurant de Ath.de syn.p. vive voix que c'estoit sa veritable croyances "C'estoit ce semble 890.d.

NOTE 17. la mesine declaration qu'il luy avoit presentée cinq ans auparavant, ou si elle n'estoit pas tout à fait la mesme, on peut s'assurer qu'elle contenoit la mesme doctrine, ou plutost les mesmes equivoques ]

Cependant Constantin n'en considerant que les termes, qui d|Ruf.l, r.e, rr, estoient conformes à nostre foy, témoigna l'approuver; mais p.167.1. pour agir dans la derniere exactitude, dit Rufin, il voulut que cette confession de foy fust examinée par les Evesques qu'il faisoit assembler [à Tyr pour juger la cause de S. Athanase, &] à Jerusalem pour la dedicace de l'eglise [ de la Resurrection , ] 'ne voulant pas faire recevoir les Ariens à la communion avant 302,12, c,27, p. l'examen, & le jugement de ceux qui sont les maistres de ces 486.2. fortes de choses selon la loy [ de Dieu & ] de l'Eglise. Il leur Athde sings envoya pour cet effet leur confession de foy, avec une lettre 890.d. par faquelle il mandoit qu'il l'avoit luy mesme ouie de la bouche d'Arius & de ses disciples, qu'il la trouvoit orthodoxe, & qu'ainsi il exhortoit le Concile à recevoir avec un cœur de charité & de paix ceux que l'envie avoit exclu s de l'Eglise durant un assez long-temps, [ou plutost] il les prioit que s'ils approuvoient la pro- Ruf.p. 167.1

Soz. p. 486, 2.

1. in nullo relaxat animi vigorem.

L'an del C .

fession de soy d'Arius,& qu'ils jugeassent qu'il avoit esté opprimé 335. par l'envie, comme il l'affuroit, ou qu'il s'estoit corrigé de suo erreur, ils usassent de douceur envers luy, si neanmoins, ajoute Rufin, "fon Everque y donnoit fon confentement. · Note 18.

' [ Il y a tout lieu de croire qu'Arius se presenta au Concile de Tyr: & les Eusebiens ne manquerent pas sans doute de volonté rour l'y faire recevoir avec les sectateurs de son heresie. Maig

Athana paton ayant efté preffez de s'en aller à Jerusalem , J'ils les y amenerent z. avec eux. Ce fut donc là qu'aprés avoir celebré la folennité de Ruf. 1 n. c. 11 P. la Dedicace, 'ces Evesques qui avoient toujours tenu le parti d'Arius, b le receurent sans aucune difficulté, [ non seulement ] fol p. 810. bide 'luy & Euzoius, mais auffi les Prestres, & toute la multitude du fyn.r. gr. peuple qui avoit esté long-temps separée de l'Eglise à cause de d Ath.de fyn. luy. Ce font leurs termes dont il est aifé de tirer qu'ils receurent p.891,2, · Arius mesme & les autres, non comme des penitens, mais comme des Prestres & des Diacres, J& qu'en les admettant à la commu-

nion comme ils le disent, [ ils les admirent mesme au ministere

facré desautels . ] ar.a.p.742.b.c. 'Le Pape Jule represente cette reception des Ariens, comme un excés qui fait horreur. [Cependant les Eusebiens la publierent Soz p.486,b, eux mesmes à toute la terre. Car ils la manderent à l'Empereur, Athde fyn. p. '& encore à toute l'Eglife, particulierement à celle d'Égypte, soch.

& nommément à celle d'Alexandrie, comme à celle qui devoit, . p.891.2, disoient-ils, prendre une part toute singuliere à la joie de cette, réunion puisqu'elle luy estoit si importante. [Nous verrons dans

la fuite comment les Fideles d'Egypte & d'Alexandrie ne craignirent pas de les dementir. ] Les Eusebiens joignirent à leur lettre une copie de celle que Constantin leur avoit écrite . '& la Soz.F.4\$6.b. confession des Ariens'qui y estoit attachée .

Athepapp. 200 d.

fol.p.\$to,c,

S. Athanase nous a conservé cette lettre du Concile de Jeruf c d|891, falem, '& nous y fait observer que les Eusebiens y veulent epoufol. p. \$ 10 b c. venter le monde par la terreur du nom de l'Empereur fur l'ordre elap. a. p. soz. al duquel ils difent qu'ils avoient receu Arius; '& qu'ils decouvrent de fyn,p.\$91.c.

eux mesmes la malignité de leurs desseins, s'en disant qu'ils \$ p.890.c.d. avoient receu Arius & ses sectateurs, "aprés avoir banni de Note 19. l'Eglise l'envie & la malignité qui en causoient la division, 'c'est P.\$91.C

à dire aprésavoir deposé ce Saint mesmes Car ils ne s'expliquent pas davantage sur cette deposition qu'ils venoient de faire, comme s'ils en eussent eu quelque honte. YSaint Athanase témoigne encore ne pouvoir aflez s'étonner que dans cette lettreilsap-

prouvent la profession d'Arius comme orthodoxe, comme estant

335.

la veritable foy de l'Eglise, '& comme conservant sans aucune de syn. p. 891. b. difficulté la tradition & la doctrine des Apostres. Il dit que c'est d. recevoir & approuver tous les blasphemes d'Arius. & ruiner en ap. 2.p.802.a.b. un coin de la terre le plus illustre de tous les Conciles.

#### arararararararararararara XXII. ARTICLE

Les Eusebiens font bannir S. Atbanase, deposent Marcel d'Ancyre, & mettent Basile en sa place.

NOTE 20.

V. Marcel d'Ancyre,

C'IL y avoit beaucoup d'Evesques Catholiques dans le Con- Bar.335.5 54. cile de Jerusalem, s''comme nous ne voyons pas moyen d'en douter, ] il y a fujet de s'étonner de ce qu'on ne trouve point qu'aucun d'eux se soit opposé à une action si temeraire, & ait averti l'Eglise du tort qu'on luy faisoit en recevant les Ariens. [Mais il est bien aisé de juger ce que peuvent dans un Concile des Evesques puissans à la Cour, appuyez par des gardes & des officiers du Prince, qui viennent d'opprimer un Archevesque d'Alexandrie & un Athanase, lors particulierement qu'ils agissent fous le nom & avec l'autorité du Prince, & en une cause qui estant d'elle mesme assez specieuse, puisqu'il s'agissoit de recevoir des personnes qui faisoient une profession de foy Catholique en apparence, n'estoit criminelle que par des consequences, qui sont toujours incertaines & mal tirées, lorsqu'elles ruinent nos interests & nostre fortune. Il ne faut pas mesme s'imaginer qu'il y air eu aucune opposition à la reception d'Arius: mais les Eusebiens estoient assez puissans pour l'étouser; & l'histoire ne nous en a rien conservé que touchant Marcel d'Ancyre, ] qui ne voulut Soz.1. 1. c. 33. P. jamais y avoir aucune part.

'Les Eusebiens ne manquerent pas de s'en venger, & dés devant socratace, 36.p. que de quitter Jerusalem, selon Socrate, ["dont le recit est nean- 72.2.b.

moins embarassé de quelques difficultez. Ainsi nous aimons mieux differer à parler de cette affaire sur l'année suivante, où elle sit

plus d'eclat à Constantinople.

Il se peut saire qu'on ait commencé à la traiter à Jerusalem.] Mais les Eusebiens furent obligez de terminer promtement b. l'assemblée qu'ils y tenoient, 'à cause que Constantin manda à 6-35-p-69-70. tous ceux qui avoient esté du Concile de Tyr, de le venir trouver à Constantinople pour répondre aux plaintes que S. Athanase faisoit contre eux. [Comme ils se croyoient les maistres de tout, ils jugerent plus à propos ] 'de persuader aux autres Evesques c.35. p.71.al Hift. Eccl. Tom. VL 805.20

LES ARIENS L'an de LC de s'en retourner dans leurs dioceses, & s'en allerent eux seuls à 335, 336. Constantinople, c'est à dire les deux Eusebes, Theognis, Maris, Patrophile, Urface, & Valens [Quand ils y furent, ils chercherent de nouvelles calomnies; & fans songer à Isquyras, ni à Arsene, "ils pretendirent que S. Athanase avoit menacé d'empescher v. s. Athaqu'on n'apportast de l'Egypte du blé à Constantinople. Leur nase 1 28. heure estoit venüe, & Dieu irrité contre eux, leur accorda ce qu'ils souhaitoient depuis si long-temps. Constantin par une soiblesse inconcevable, crut des calomniateurs de profession, condanna l'innocent, & relegua dans les Gaules le grand Athanase. Voilà comment se termina l'année 335, qu'on peut dire avoir esté pour l'Eglise une année d'humiliation & d'affliction.

L'AN DE JESUS CHRIST 336. Les Eusebiens n'estoient pas encore contens d'avoir fait bannir Saint Athanase: ils vouloient mettre à sa place un loup capable Ath, fol, p.844, de diffiper le troupeau de JESUS CHRIST.] 'Ils en avoient déja ut tout trouvé mais Dieu voulut epargner ce surcroist de douleur à les serviteurs; ] & Constantin ne put souffrir qu'on luy en parlaft.

> [Les Eusebienss'en consolerent en se vengeant d'un autre de leurs ennemis, favoir de Marcel Evefque d'Ancyre, "qui s'estoit v.son titre. toujours opposé à eux avec une extreme vigueur, & qui avoit parléavec beaucoup de force contre les deux Eusebes dans un ouvrage qu'il avoit composé depuis peu. Les Eusebiens crurent trouver dans cet ouvrage que Marcel soûtenoit tellement contre eux l'unité de la nature divine, qu'il nioit mesme la distinction des personnes. Et il est certain qu'il y a eu lieu de soupçonner au moins Marcel de cette erreur & de quelques autres: mais les Saints les plus éclairez ont foûtenu qu'on ne l'en pouvoit pas condanner avec justice sur son livre. Les Eusebiens qui haissoient sa personne, n'examinerent pas son livre avec tant de soin. Ils condannerent & le livre & la personne, deposerent Marcel dans un'grand Concile qu'ils tinrent en partie sur cela, l'anathema- V. 1 24.

6 302 12.C.33.P. b Nyff.in Eun. 1.1 .c. 1. P. 289.df

Socrilaie 42.P tizerent, le firent bannir, J& mirent en sa place Basile ou Basilas, aqui avoit la reputation d'estre un homme eloquent, & fort capable d'instruire. [C'est luy apparemment] qu'Eunome appelloit Basile"du Pont-Euxin, [parcequ'il pouvoit estre né sur les costes ; nara rin de cette mer. Nous aurons souvent sujet de parler de luy dans Athora: p.290. la suite de ce discours. ] Saint Athanase dit que les Eusebiens ne l'avoient fait Evelque que comme un suppost & un désenseur de leur heresie. [Ce fut neanmoins un des plus moderez d'entre

L'an de J.C. 336.

eux, & il fembloit revenir presque entierement à la soy de

Nicée.)

"Il paroîtt affez clairement par le Concile d'Ancyre en 358, Epizye.a.p.
que les Eufebiens en condannat Marcel, firent quelque expofition de foy opofée aux erreurs qu'is lay attribusione. (On ne
voir pas que Saint Athanafe en parle. Il femble que ce foit ce
quientend Sozomene, l'ofrajful dit que vera cetmps-ci ceux Relaca 34P,
de la faction d'Eufebe & de Theognis commencerent à mettre
par écrit les nouveautez qu'ils avoient inventées contre le fyrmbole de-Nicée; mais que n'ofant pas rejetter ouvertement la
Confubitantialité, parceque c'effoit a fay du Prince, ils en
firent une explication pour faire favoiraux Everques de l'Orient
en quel fensit l'avoient receute : è cette explication donnant
lieu à de nouvelles difputes, fit oublier & meprifer la decision
du Concile de Nicée.

## ಕ್ರಿಚಿಂದ ಪ್ರಕ್ರೀಕ್ರಿಸಿಕ ಕ್ರಿಸ್ ಕ್ಟಿಸ್ ಕ್ರಿಸ್ ಕ್ಟಿಸ್ ಕ್ಟಿಸ್

### ARTICLE XXIII.

## D'Astere sophiste Arien.

'OUVRAGE de Marcel d'Ancyre qui servit de pretexte à socr.l.i.e.36.p. , fa condannation, effoit fait contre un nommé Aftere, [qui 724. est devenu trop celebre dans l'histoire pour ne pas marquer ici qui il estoit.] S. Athanase qui en parle fort souvent, luy donne Athon 3. p. 399 d'ordinaire le titre de sophiste: qui marquoit en ce temps là bac. ceux qui faifoient profession de connoistre toutes choses [pour en discourir, & d'enseigner une philosophie jointe aux belles lettres & à l'eloquence J'Il l'appelle aussi quelquesois un sophiste à plusieurs testes & l'avocat de l'heresie des Ariens. Il estoit de de syn p 887.c. Cappadoce, '& il exerça quelque temps la fonction de sophiste or a p. 3374-840 dans la Galacie; mais la quitta pour se faire Chrétien. On le de syap. 887. fait disciple de S. Lucien d'Antioche 'Il est constant qu'il ceda Ball à la violence des tyrans, & facrifia aux idoles du temps de Dio. 4 Onig pao u-cletien., & de [Maximien Hercule] ayeul de Conflance. FOn d Philip pao upretend qu'il se releva de sa chute, aidé par Saint Lucien qui le f Ath, de syn p. de leurs disciples, & qu'il se trouvast dans toutes les assemblées sorr p. 72 a d'Evefques avec grande devotion de l'estre. [C'est pourquoi il 502.1 2.6.3]. P. n'y a aucune apparence que ce soit le mesme sophiste Aftere,] 495-6,

LES ARIENS.

Thor. v.Pat.e. 'que les Ariens avoient fait Evelque, & que Saint Julien Sabbas. 136.
2023 Accd.
A Bat-370-183. Baronius l'ait cru, [n'ayant pas affez confideré qu'un homme

L'an del.C.

qui avoit renoncé la foy vers l'an 304, n'essoit guere en état desecr. p. 72. d. prescher en l'an 372; l'introut s'il avoit déja prosessé avant que

d'eftre Chrétien comme Socrate paroift le dire.

Aibde fyn p.

Les Eusebiens n'ofant donc pas le faire Evesque ils tascherent

187,4: enammoins à reparer ce défaut en luy faifant commerte un autre crime egal à celui de l'idolatrie, qui fut de compofer un livre de district.

| State |

Philisans [que S. Athanale refute en quantité d'endroits.] Et neamoins Philisans [que S. Athanale refute en quantité d'endroits.] Et neamoins Philisans Philisans parcequ'il avoit dit que le Fils ett une image gri 7,24,649. dans difference de la fublitance du Pere/ce qui fe trouve en eftet.

## Marcel d'Ancyre . \*On .

## Morn.pg.i.d dans un paffage de fon livre refuté par Marcel d'Ancyre . \*On .

## Marcel d'Ancyre .

alt écrit avant Arius mefine, [c'eft à dire apparemment avant qu'Arius fift fa Thalie; & par confequent avant le Concile de Hier. Jile. 35. Nicée. C'eft fans doute] celui que Saint Jerome dit avoir écrit

Pater Anna 1, Nicee C ett fans doute J cein que Saint Jerôme dit avoir certe

- 1935-4 contre Marcel d'Ancyre , pour montrer qu'il effoit Sabellien ,

Cave, parêl. On en a divers fragmens dans ceux qui l'ont refuté.

Sort, paral Cet homme alloit de rous coftez pour montrer les ouvrages

50ct, p.114 Cet homme alloit de tous collez pour montrer fes ouvrages, 4 Aib, p.115,4 40 couroit à la recommandazion des Aulébiens, les Eglifes de la Syrie & des autres provinces, où il avoit la hardielle de montrer, en des lieux qui luy effoices défendus (comme à un laique.] Me de s'afficier dant la place des Eccleffatiques pour y lire publi-

quement foo deteflable livre, & y combatre la verité qu'il avoit sort, p. 1 1/502 appris à renoncer dés le temps de la perfecution. C'est cet oup-495 1-b. vrage que Marcel d'Ancyre entrepnit de refuter.

[Outre cet ouvrage d'Aftere, qui effoit directement contre Hieraille, la foy,] ce philosophe des Ariens entreprit encore de faire des commentaires sur divers livres de l'Ecriture, & beaucoup d'autres éctits que ceux de sa séche bioient avec soin.

कुर

## ARTICLE

Arius rejetté à Alexandrie est mandé à Constantinople, où Constantin veut obliger Saint Alexandre à le recevoir dans l'Eglise.

Es Ensebiens pour condanner Marcel, affemblerent à Hilf, 2, p.8 [Epi, Constantinople un grand Concile, composé de diverses 73.c.2. p.846.b. provinces de l'Orient, 'du Pont, de la Cappadoce, de l'Asie, Eus. in Marc.I. de la Phrygie, de la Bithynie, & encore de la Thrace, & des 2.04.P.55.d. pays plus occidentaux. 'Il femble que Protogene de Sardique Hilfr. 2.P.o. [dans la Dace, ] & l'Evesque de Syracuses [en Sicile, ] s'y soient trouvez. 'Il paroist qu'Eusebe de Cesarée n'y manqua pas, a & Eus.p. 55.d. nous avons vu qu'il estoit venu à Constantinople à la fin de 335, 4 Athap.z.p. avec celui de Nicomedie, Theognis, Patrophile, Urface, & Valens, tous chefs du parti des Ariens. 'Auffi l'histoire remarque Ruffic 12 p. que le Concile dont nous parlons, fut composé principalement 167|Scz 1,1.c. des sectateurs d'Eusebe & d'Arius'll y a lieu de croire que Pla- Eus marc.! v. Marcel. cille d'Antioche y assista, scomme nous le voyons'autre-part, & 3.Pr.P.57. par consequent qu'il y presida.]

'Rufin dit expressement que Constantin convoqua ce Concile Ruf.p. 167.2. par ses edits. Cependant Sozomene semble dire que les Eusebiens Soz, p. 489,2, fe rendirent d'eux mesmes à Constantinople sans aucune con-

760 isia. vocation publique, pour y executer leurs entreprises; ou plutost V. son titre, qu'ils y accoururent. "S. Alexandre qui estoit alors Evesque de

Constantinople, & un désenseur intrepide de la verité, s'apperceut de leurs mauvais desseins, & fit ce qu'il put, mais inutilement, pour empescher cette assemblée, ou la dissiper.

[ Élle ne se tenoit pas en effet simplement pour examiner l'affaire de Marcel d'Ancyre. Les Eulebiens vouloient entreprendre, comme nous avons dit, d'y ruiner la foy de Nicée. 1 Mais leur principale vuë estoit de [confirmer ce qu'ils avoient a|Ruf, p, 167.2, fait à Jerusalem, & Jde faire recevoir Arius dans la communion de l'Eglise. [ Ce dessein estoit cependant bien opposé à celui de Dieu: & nous allons voir Arius non pas receu dans l'Eglise pour luy insulter, mais banni de l'Eglise & du monde par une mort infame & digne de luy . ]

'Aprés avoir esté receu si facilement par ses fauteurs dans le Rus, p. 167.11 Concile de Jerusalem, il s'en estoit allé à Alexandrie avec ses Socriles 637.P disciples, pensant y trouver la mesme sacilité. Mais on y con-d. 72.d Soz. P-458

Oo iii

Soz.p.48c.a. Socr. p.72.d.

# P.7 18.2.&c.

P.743 &c.

2.b.

noissoit trop ses fourberies pour s'y laisser prendre; '& on ne 336. voulut point le recevoir à la communion de l'Eglise. 'Ainsi il n'y fit autre chose que du trouble, par la douleur que le peuple avoit tant de son retour & de celui de ses disciples, que du bannisse-

ment de leur Archevesque. [Il semble mesme que les autres Eglises aient resusé positive ment, auffi-bien que celle d'Alexandrie, de recevoir les Ariens, & n'aient eu aucun égard à ce qu'avoit fait pour eux le Concile Ath.ap.2.p.742 de Jerusalem . ] On sçait avec quel horreur & quelle execration le Pape Jule parle de cette reception . \*Et le Concile d'Alexandrie remercie tous les Evesques d'avoir souvent écrit pour anathematizer ces heretiques, & de ne les avoir jamais admis dans l'Eglise. On a toujours parlé de l'Evesque Second, de Piste, s & d'Euzoïus, lavec la mesme horreur que s'ils n'eussent jamais esté relevez de l'anatheme prononcé contre eux [ par S. Alexandre & par le Concile de Nicée. l'En a fait un crime aux Eusebiens du commerce & de la communion qu'ils avoient avec les Ariens d'Alexandrie, anathematizez par toute l'Eglise Catholique. Le Pape Jule n'a pu souffrir que Gregoire luy eust deputé Carpone.

[Constantin ayant esté averti des troubles qu'Arius causoit

& quelques autres, deposez par Saint Alexandre à cause de l'Arianisme.

Social. e. 37-P. dans Alexandrie, ] 'luy ordonna de venir à Constantinople pour rendre raison de ce trouble qu'il avoit excité, & encore de ce que l'on disoit qu'il estoit retombé dans son heresie. [ Les Euse- suspagnate biens ne s'opposerent nullement à cet ordre, se voyant assez maistres de l'esprit de Constantin pour n'en rien apprehender : & ils crurent mesme que ce leur seroit une occasion savorable. de faire recevoir Arius dans l'Eglise à la vue de tout l'Empire. Athora p.301 Ainsi il ne faut pas s'étonner si l'on dit que ] 'c'estoient eux

clde Ar.p. 670.d. b Ruf.L.1.C.12. p.167.243. 671.b. Socr.p.73.2.

Ath, de Ar.p. S. Alexandre s'y opposa autant qu'il put. 'Arius vint donc à Constantinople. [ On ne dit point si le Concile dont nous avons parlé fit quelque nouveau decret en fa faveur, comme cela est fort à presumer. Mais ce qu'on scait,]

mesmes qui avoient sollicité cet ordre, b voyant que c'estoit

inutilement qu'il demeuroit à Alexandrie; c & qu'au contraire

p.769.b.

Thdrt.v.P. c.z. 'c'est que ses partisans, Eusebe de Nicomedie & les autres, tascherent d'obtenir de Saint "Alexandre par prieres & par de V. son titre fausses raisons, qu'il l'admist à la communion ecclesiastique: 16,7-

& ne pouvant la gagner, ils le menacerent que s'il ne le recevoit Soz. P. 489.21 Socr. p. 73 a b dans un certain jour, ils le deposeroient luy mesme comme les Ruf.p. 167.z.

295

autres, & mettroient un homme en sa place qui ne seroit pas si difficile que luy. Alexandre eur recours au jeune & à la priere, 'avec S. Jacque de Nisibe qui se rencontra alors dans la ville; & This. p. 769.0, le peuple animé par leur exemple & par leurs exhortations, sit la d.

mesme chose durant sept jours.

'Cependant Constantin voulant s'assurer par luy mesme si socrit. 1.1.1.2.3.p.,
Arius tenoit effectivement la vraie soy scomme on le luy vouloit 73-4.
faire croire, ] il le sit venir au palais, & luy demanda s'il suivoit
la soy de Nicée'de de l'Eglise Catholique. Ce miserable l'assura Ath. de Ar.p.
par serment qu'il estoit dans la veritable soy: b & Constantin luy sond a usili-tost. 4 or. 1. p. 30-1.

d'Mais ce sourbe y sipprimoit les paroles impies qui l'avoient sait s' p. 671-1.
chasser de l'Eglise, & couvroit son venin sous la simplicité des sourceles de l'Eglise, .

,

par serment qu'il estoit dans la veritable foy; b & Constantin luy \$\frac{670.d.}{p.671.a.}\$ en demandant une profession par écrit, sil la luy donna aussi-tost. \$\frac{670.d.}{p.671.a.}\$ Mais ce sourbe y sinprimoit les paroles impies qui l'avoient fait \$\frac{6}{p.671.a.}\$ delassice fourbe y sinprimoit les paroles impies qui l'avoient fait \$\frac{6}{p.671.a.}\$ estats ce sourbe in constant les paroles impies qui l'avoient fait \$\frac{6}{p.671.a.}\$ delassice el l'Ecriture. 'Constantin luy demanda s'il n'avoit point \$\frac{9}{p.671.a.}\$ d'autre croyance que celle là; ajoutant que s'il parloit sincerement, il ne devoit pas craindre d'en prendre la verite à témoin; mais que s'il faisoit un faux serment; Dieu messime seroit le vengeurde son parjure. 'Il ne craignit point une si terrible menace, e.d. & jura qu'il n'avoit jamais in dit ni cru autre chose que ce qui estoit écrit dans son papier, '& qu'il n'avoit jamais tenu les choses p.671.a. pour lesquelles il avoit esté condanné à Alexandrie. L'Empercur a le laissa aller sur cela, en luy repetant que si la soy estoit orthodoxe, il avoit bien fait de jurer, mais que si elle estoit impie, le Dieu qui est dans le ciel seroit son juge. [Saint Athanase ne dit point qu'elle cstoit cette profession de soy.] 'Socrate qui dit qu' Arius la Socr.p.73.d. signa en presence de Constantin, veut que ce sust celle de Nicée, '& Baronius l'entend de la sorte, [ce qui paroist neanmoins dissi. Bar.236.543. cile à croire.]

'Socrate ajoute qu'Arius ayant sous son bras la veritable pro. Socr.P.74.1. fession de sa croyance, & une autre à la main qu'il presentoit à Constantin, il raportoit à la premiere le serment qu'il faisoit de ne croire autre chose que ce qui estoit dans son papier. [Cette fourberie abominable estoit digne d'un Arius.] Mais Socrate ne la raporte que comme un bruit communs & il se peut saire que ce bruit ne soit venu que de l'ambiguité des termes de S. Athanas e, dans lesquels on peut en quelque sorte trouver ce sens, quoique ce ne soit pas le veritable. Socrate cite une lettre de Constantin Socrat.P.74.1.

qui parle du serment de cet heresiarque.

'Conftantin persuadé qu'Arius suivoit la foy de Nicée, ordonna, b. [comme s'il eust esté le maistre de l'Église aussi-bien que de l'Empire,] que S. Alexandre le receust à la communion. Il manda ce Ballid.

L'an de J.C.

Athde Ar.p. 071,cd.

Saint mesme pour luy en parler, & rejetta avec colere tles raisons 336. qu'Alexandre luy alleguoit pour s'en excuser. Le saint vieillard † &c fe retira donc sans luy répondre, '& accablé de douleur il eut recours au maistre des Rois, le conjurant avec larmes ou de l'oster du monde, ou d'en ofter Arius. Dieu l'exauça, & plus promtement.

qu'on n'euft ofé l'esperer . المعدد والمراجع والمحمد والمحم

> ARTICLE XXV.

Mort effroyable d'Arius, qui ne detrompe point Constant in Il bannit Jean le Melecien, & S. Paul de Constantinople.

P.233.d. 1.c. 38, p.74.b

Thart, h. l. 4. c. 1, 'E fut le famedi que Saint Alexandre apprit de la bouche de Constantin, qu'il vouloit absolument qu'Arius sut receu dlAth.de Ar.p. à la communion : '& le lendemain dimanche estoit le jour pris 671.b.c. Socr.l. pour le faire. Eusebe de Nicomedie & les autres qui l'accompa-Epi.69. c.tc.p. gnoient, vouloient "au fortir du palais faire entrer Arius à l'heure v. s. Alex. mesme dans l'eglise, b mais Alexandre estoit toujours inflexible. de Const.

722.2 69.¢.10.p. eAthorap 302 le lendemain dans l'Églife, h se sentit tout d'un coup pressé de

Ath. p.671.4 Ainfi aprés "l'avoir menacé, ils attendirent au lendemain, c& &c. 6 Socr. p.7 4-b, menerent cependant leur Arius comme en triomphe par le mi-Epi.68.c.5.p. lieu de la ville pour lefaire voir à tout le monde. Mais "dés ce Note 22. 735.4 Mar. & F. mcfme jour vers la nuit, & lorfqu'il effoit déja fort tard, avant neanmoins que le soleil fust couché; f Arius qui faisoit mille discurs vains & impertinens, # dans l'efperance d'efter receu

deALP.671.d. quelque necessité naturelle, soit que cela vinst d'un remors de 1. p.769.d. 4 Mar.& F.p.10. Socr.P.74.b.

g of 1. p.301.a. conscience, & d'un mouvement de crainte, ou d'une joie ex-6 Sor. p. 489.cl ceffive d'avoir en toutes choses un si bon succés, soit que ce fust-'Thdrt.v.Par.c. l'effet de quelque repletion extraordinaire . \* Car du reste son corps effoit dans une auffi grande fanté que son ame en avoit peu. 'Il estoit alors prés de la place de Constantin, où estoit la grande colonne de porphyre; & ayant esté contraint de demander s'il n'y avoit point là auprés quelque commodité publique, comme il feeut qu'il y en avoit une derriere la place, il s'y en alla,

Thdrt.h J. 4. ca. Taiffant à la porte un valet qui le suivoit . p.234.b. 1 3.P. 168.

'Ce fut là que tombant tout d'un coup en defaillance, il vida 769-77 of Socrep. en mesime temps les boyaux, les intestins, le sang, la rate, & le 74.c|Ruf.Li.c. foie; & il mourut ainfi, m tombé par terre la teste devant, & crevé par le milieu du corps\*comme Judas, \*& privé en mesme

m Athorate 302.al de Ar.p. 6 : r.d. n p 671.d.

\* Eri.har. 68. c.6.p. 722.b Amb, de fide, 1, 1. c. 9 t.4.p. 126.127 [Gaud. ad Paul. Bib.Pair, t.2.p. 71.c] Naz.or. 2 3-P-41 5-8.

temps

L'an de J.C. 336.

LES ARIENS:

temps de la communion & de la vie, 'par l'effet non d'une mala- Nazor 21.p. die commune, mais des prieres des Saints. Quelques uns de ceux 380.c. qui attendoient audehors, dit Sozomene, entrerent pour savoir a Soz. p.489.d. d'où venoit qu'il estoit si long-temps fans fortir, & le trouverent en cet état. Theodoret dit qu'il y avoit d'autres personnes dans Thort.h.L. ci. le mesme lieu qui ayant vu cet accident, jetterent un grand cry; P.234 b. & que le valet d'Arius estant entré à ce cry, s'en alla aussi tost avertir les amis de son maistre.

Le bruit de cette mort se repandit en un moment par toute la 6 e|Socn.p.74.4 ville, ou plutost partout le monde. Les Orthodoxes accoururent Thdrt.p.224.c. à l'eglise, où ils en rendirent graces à Dieu, 'non pour insulter à Ath.or. : p.301 un miserable; puisque quiconque se souvient qu'il est mortel, & d. que sa vie peut finir dés le jour mesme, n'a pas sujet de se rejouir de la mort d'un autre, quand ce seroit son ennemi; mais pour louer p.302,a,b. la main victorieuse du Toutpuissant, qui avoit jugé en faveur des prieres [ & des larmes ] d'Alexandre contre les menaces des Eusebiens, ou plutost en faveur de la verité Catholique contre l'impieté de l'heresie; & qui avoit declaré l'Arianisme indigne d'estre receu dans la communion des Saints, & dans le Ciel & fur la terre.

'Marcellin & Faustin disent que tout le corps d'Arius tomba Mar. & F.p. 19. par le trou aussi-bien que ses entrailles. [ Mais nous ne voyons pas que cela se puisse aisément accorder avec les historiens, ni mesme avec S.Athanase, ] qui nous apprend que les Eusebiens l'enterre. Ath.de At p. rent, couverts de confusion, de honte, de crainte, & d'inquietude. 671,d. Telle fut la fin d'Arius, digne d'une vie aussi criminelle que la fienne, & qui le precipita dans le supplice qu'il avoit merité en faisant sortir de l'enfer la plus dannable de toutes les heresses. & en allumant dans l'Eglise un seu qui ne sut pas éteint de plusieurs siecles aprés, ou qui ne l'est pas mesme encore. Outre fa Thalie & ses autres écrits contre l'Eglise, ] 'il semble qu'il ait Chry. S.t. s.h. fait quelque ouvrage contre les payens, où il pretendoit les con-124-p.979.d. fondre par la gloire de J.C, en melme temps que son heresie la détroifoit.

'Le lieu où il mourut subsistoit encore en mesme état lorsque socr.p.74.c. Socrate écrivoit, & estoit un monument continuel de cette mort infame, tous le montrant au doit pour ce sujet: & mesine soz. 1.2. c.30 p. on fut long-temps que personne n'osoit s'en servir. Mais avant 6 b.c. que Sozomene écrivist, un homme riche & puissant du parti des Ariens avoit acheté ce lieu du public : & pour effacer cette honte de sa secte, y avoit sait bastir une maison. 'Les nouveaux Codi, ori. C.p. Hist. Eccl. Tom.VI.

208

L'an de J.C. Grecs disent que l'Empereur Theodose fit mettre une statue 336. d'Arius au lieu où il effoit mort, avec d'autres de Sabellius, de Macedone, & d'Eunome, [tous herefiarques, ]afin qu'elles fussent

exposées à toutes les injures propres à ces lieux.

Outre les historiers ecclesiastiques qui parlent de la mort Athor, 1 p. 301, honteuse d'Arius, ] S. Athanase en fait l'histoire en deux endroits de Ar.p.671. differens, '& principalement dans la lettre à l'Evesque Serapion qui est toute sur ce sujet. Mais dans l'un & l'autre endroit il n'en parle qu'avec excuse, témoignant que c'est la seule necessité qui l'y engage. [ S. Epiphane la décrit encore en écrivant contre les Meleciens & les Ariens: S. Gregoire de Nazianze, S. Ambroife,

r.672.b.

S.Gaudence, la marquent auffi.] Elle servit à convertir beaucoup de personnes. & à les desabuser de l'erreur où elles estoient auparavant : 'n'y ayant point de conviction plus sensible de l'impieté p.67cl fol, p. de l'herefie Arienne, qu'une mort si funeste & si tragique s Mais rour les chefs de l'Arianisme, qui avoient calomnié & opprimé leurs freres dont ils connoiffoient l'innocence, on ne fçait point soz.l.a. c.19.p. qu'aucun d'eux fe foit converti ; ]'& cesendurcis eurent encore

490 2.

800.810.

16\$.

affez d'impudence pour dire qu'on avoit fait mourir leur Arius par fortilege. Rufin dit que les Ariens craignant que l'Empereur, qu'il sup-Ruf.l.s.c.13 P.

A: h, or.t. p.

pose estre Constance, ne se degageast de leurs filets, & mesme ne les fist punir severement, s'il apprenoit la verité de cette mort, ils la luy firent savoir comme il leur plut par ses eunuques qu'ils possedoient absolument, & qui luy deguiserent tellement la chose, qu'ils la luy firent passer pour une mort toute commune, & non pour un jugement visible de Dieu. Mais S.Athanase qui nous affure auffi-bien que toute la fuite de l'histoire, ] 'que cela 302.2 Gaud P. arriva fous Constantin, nous affure encore que ce Prince en eut auffi-toft la nouvelle, qu'il y reconnut avec étonnement la ven-

71.0. Socr.p.74.d.

Ath. fol. p. 244. geance fi promte que Dieu avoit faite de ce parjure, '& qu'il ne douta plus que ce ne fust un veritable heretique 'Ainsi il s'attacha rlus fort que jamais à la foy Chrétienne & aux decrets de Nicée. aufquels il disoit luy mesme que Dieu avoit rendu témoignage

par cet accident.

[ Cerendant il n'ouvrit point encore les yeux pour voir ni l'innocence de S. Athanase, ni la malignité des Eusebiens, qui luy avoient toujours parlé pour Arius, mais qui sans doute feignoient alors de detester avec luy son hypocrisie. Bien loin de reconnoistre qu'ils l'avoient trompé, J'il rejetta avec indignation les prieres non seulement des Fideles d'Alexandrie, mais mesme

491.492

336.

du grand S.Antoine qui luy en écrivit plusieurs sois . Il demeu-V. s Atha- roit toujours "persuadé que S. Athanase estoit un seditieux & un brouillon. Mais comme il sceut que Jean le Melecien formoit des brouilleries effectives dans Alexandrie, il le punit enfin de fes calomnies en le bannissant, sans que tout le credit & tous les regrets des Eusebiens, [ qui avoient en luy un fidele ministre de leurs passions, le pussent exemter de cette peine.

L'Eglise eut encore quelque consolation lorsqu'elle vit succeder S Paul à S. Alexandre de Constantinople, qui paroist estre V. son titre mort 'cette année mesme sur la fin du mois d'aoust. Mais aussi-tost aprés, S. Paul fut deposé & relegué dans le Pont "sur une calomnie

V. S. Paul de Constant détruite par son auteur mesme . [ 'Eusebe de Nicomedie avoit Ath. fol. p. 813. e tinople. procuré fa deposition pour s'emparer de son siege : I mais il y a bien de l'apparence qu'il ne le put faire du vivant de Constantin, & que l'Eglife de Constantinople demeura fans Evesque aussi-bien

que celle d'Alexandrie.

'On lit dans Socrate que tant que S. Alexandre avoit vécu, les socrate, c. 6.p. Ariens, [quoiqu'appuyez de tout le credit de la Cour, ]n'avoient \$3.84/502 l.3.c. pu avoir aucune liberté dans Constantinople. Quand ce Saint fut mort, ils se trouverent en état de tenir teste aux Catholiques; de forte que cette ville se vit toute en division & en trouble sur l'election d'un Evefque; les Catholiques voulant S. Paul, & les Ariens Macedone: mais le parti des Catholiques fut encore le plus fort en cette occasion.

BAN-ATURAN TAN BANGAN B

#### ARTICLE XXVI.

Constantin meurt, & Constance qui luy succede en Orient se laisse tout à fait gagner par un Prestre Arien.

# L'AN DE JESUS CHRIST 337.

E bannissement de S. Paul fut apparemment la derniere injure que le credit des Eusebiens fit à l'Eglise sous Constantin. Car ce Prince tomba malade en l'an 337, un peu aprés Pasque . Il fut battizé par Eusebe de Nicomedie, comme nous l'apprenons de Saint Jerome; mais cela ne l'empescha pas d'ordonner que S. Athanase & les autres Evesque qu'il avoit bannis, feroient rappellez d'exil. ] 'Au moins on le trouve pour Saint Athap 2. p.805 Athanase, & on a sujet de le croire aussi desautres.

Par fa mort, Constance le second de ses fils demeura maistre

Pp ij

c.806.2 Soz.1.3 c.2. p.493.b.

de l'Orient.' C'estoit un esprit assez soible, qui se laissoit aisément v.son titre. emporter & gouverner par ceux qui le flatoient. Il ne laissoit pas ( 62,63, avec cela d'estre fier, d'aimer à dominer, & de vouloir agir en toutes choses comme maistre & souverain, mesme dans les affaires de l'Eglise. Voilà la cause des maux extremes que l'Eglise souffrit fous son regne. Les Ariens eurent l'adresse de se rendre maistres de son esprit, & abuserent ensuite de son autorité pour faire toutes fortes de violences, mais qui luy firent encore plus de tort qu'à ceux qu'il persecutoit. Car sans parler des plus grands effets de la colere de Dieu reservez pour le temps de sa justice, & plus Ath. fol. p 828. à craindre encore pour les Rois que pour les autres, ]'il a merité de passer dans l'esprit des Saints, [ qui aprés avoir souffert ses violences, doivent un jour estre ses juges, ] il a, dis-je, passédans

256.860|de fyn. r.870.

leur esprit pour un heretique, ou plutost pour un athée, pour le protecteur de l'impieté, pour le Roy de l'heresie. Ils l'ont comparé à Pharaon, à Saul, à Acab, à Herode, à Pilate, enfin à l'Antechrist mesmes On scait comment il a esté traité, je ne dis pas par Lucifer de Cagliari, dont la vehemence a neanmoins esté approuvée de S. Athanase, mais par S. Hilaire animé de l'esprit d'Elie, & d'un zele qu'il ne nous est point permis de condanner, depeur de pecher, comme les Pharifiens, contre le Saint Esprit.] Les payens mesme n'ont guere eu de plus grands reproches à

Amm. 1.21.p. 203.b.

faire a Constance, que les troubles qu'il avoit causez parmi les Chrétiens par la vanité qu'il avoit de vouloir estre l'arbitre de Suid A. p. 21.c.d. leur foy, & le maistre de leur religion: '& les Ariens mesmes qui ont eu quelque honneur & quelque courage, l'en ont fait rougir

publiquement.

La providence de Dieu dont les ressorts sont impenetrables. permit que Constantin fut la cause de tous ces maux par une action qui paroissoit assez peu capable de les produire. Nous avons vu qu'à la recommandation de sa sœur Constancie, il avoit pris confiance en un Prestre qu'il ne prenoit nullement pour un Ruf.Li.cii.p. Arien, parcequ'il estoit adroit à deguiser ser sentimens. J'N'ayant 167. 2|Thdrt.l. donc aucun de ses enfans auprés de luy lorsqu'il mourut, il con-

2.c.2. p. 585.b.

Sc. S1.

fia en secret son testament à ce Prestre, avec ordre de le remettre socr.1,2 c.2.p. entre les mains de Constance. Le Prestre s'acquita avec fidelité de sa commission; & ce luy sut un merite auprés de Constance, qui avant trouvé le testament favorable à son ambition, receut le

Thart. p.585.c. Prestre en sa familiarité, 'luy ordonna de le venir souvent voir. '& luy donna une tres grande liberté avec luy; "l'ambition qu'il Sccr.p.81.2. \* Ruf. p.167-2. avoit de commander aux autres le rendant l'esclave volontaire

de cet homme.

pour le malheureux avantage de son parti : J'Et comme il con- Thart. p 583 c. noiffoit la foiblesse & la legereté de Constance, qui comme un roseau ou un Euripe se laissoit emporter au moindre vent,il eut la hardiesse d'entreprendre ouvertement de faire la guerre à la verité. Il deploroit avec une douleur feinte la tempeste dont l'Eglise estoit agitée, & il pretendoit que ce mal n'avoit point d'autre cause que la malice de ceux qui avoient introduit dans l'Eglise le mot de Consubstantiel qui ne se trouvoit point dans l'Ecriture; [ condannant ainfi directement le grand Concile de Nicée, J& faifant [ en cela ] ce que personne n'eust osé faire du Soz. Lac. 1.p. vivant de Constantin. Il passoit de là à condanner S. Athanase, 497. & les autres faints Prelats de l'Eglife; en quoy Eufebe de Nicomedie. Theognis, & Theodore d'Heraclée, 'ne manquoient pas Soz. p 497. b.

de le seconder. 'Avant neanmoins que d'attaquer le Prince mesime, il gagna Socr.p.\$1.a.b. ceux qui estoient autour de luy . Car la familiarité qu'il avoit avec l'Empereur , l'ayant bien-tost fait connoistre de l'Imperatrice & de fes eunuques, il s'acquit d'abord Eusebe le grand Chambellan de Constance; & par son moyen il pervertit les autres eunuques , & ensuite l'Imperatrice f & les dames de la Cour J'D'où vient que Saint Athanase dit que les Ariens se ren- Ath. fol.p. 8:3 b doient terribles à tout le monde, parcequ'ils estoient appuyez du credit des femmes. Il fut aifé aprés cela à ce malheureux instru. Son p.81 b. ment du demon,de se rendre maistre de l'esprit d'un Empereur 'qui estoit luy mesme l'esclave de ses eunuques. [ L'histoire est Naz. 07.23 p pleine de plaintes contre cette espece d'hommes ou de semmes, ] 415.6 Ath 614. dont la Cour de Constance estoit toute pleine . Mais tous les Athant aub. autres n'estoient que comme de petits serpentaux selon les termes 6 Amm. 118.p. d'un historien . & les malheureux enfans d'Eusebe le premier valet de chambre, dont on ne croyoit pas pouvoir mieux exprimer la puissance, qu'en disant que Constance avoit beaucoup de credit auprés de luy . Il estoit esclave aussi-bien qu'eunuque . Libor 12. P.208. Ammien remarque qu'il avoit une vanité insupportable, qu'il b.c. Amm.l. 15 p. estoit egalement injuste & cruel , qu'il punissoit sans examen , 37.4. & fans faire diffinction entre les innocens & les coupables . 'Il receut enfin la juste punition de ses crimes aprés la mort de 1,22, p,207.8.5, Constance.

'Les auteurs profanes disent encore bien d'autres choses de la Juliad Ach.p. malignité & de la tyrannie de cet Eusebe, dont les autres eunu- 501,846. ques de Constance estoient les imitateurs . [ Et neanmoins ils

2,1,

P.\$ :4-d.

Ath, 60. p. 835. nuifirent encore beaucoup plus à l'Eglife qu'à l'Etat. J'On vit ces 337. effeminez que l'Eglife bannit, dit S. Athanafe, de ses conseils & de son ministere, Jestre par l'indignité la plus étrange les maistres de l'Eglife, & dominer dans ses jugemens, parceque Constance n'avoit point de volonté que celle qu'ils luy inspiroient, & que ceux qui s'appelloient Everques, n'estoient que les acteurs des pieces qu'ils avoient composées. Ainsi ce furent eux qui causerent tous les maux que l'Eglise souffrit alors, dignes certes d'estre

les protecteurs de l'heresse Arienne, & les ennemis de la divine fecondité du Pere eternel. [Pour l'Imperatrice qui tomba dés ce temps-ci dans les pieges Juliad Ath. p. des Ariens, "on ignore fon nom, ] & on feat feulement qu'elle V.Confian-501. estoit cousine germaine de son mari, fille de Jule Constance, sœur tin \$ 76.

de Gallus & de Julien . ["Eufebie que Constance epousa en 352 V.Constanou 353, passe pour avoir esté aussi fort zelée en faveur de l'Aria- ce 5 16. nifme . ]

## \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***\*** ARTICLE XXVII

Les Evesques bannis par Constantin sont rappellez par ses enfans: Pifte est fait Evesque des Ariens d'Alexandrie par les Eusebiens: Eusebe mesme chasse S. Paul de Constantinople, & prend sa place.

L'AN DE JESUS CHRIST 338.

E poison qu'un seul homme avoit repandu dans l'arne de Constance, de l'Imperatrice, & de ses eunuques, ne pouvoit pasy demeurer renfermé. ¡Le mal se repandit bien tost aux officiers de la Cour, & dans la ville [ d'Antioche où Constance estoit d'ordinaire, 3 & ensuite dans toutes les provinces de l'Orient, où il alluma partout la division & les disputes; 'ce qui renversa toutes choses dans cette partie de l'Empire, pendant que tout ce qui est depuis l'Illyrie du costé de l'Occident jouissoit (jusqu'en l'an 353 )d'un grand repos, parceque l'on y suivoit immuablement le Concile de Nicée. [ Car les deux Empereurs d' Occident Constantin & Constant, demeurerent toujours tres

attachez à la foy de l'Eglise Catholique.] 'Les Eusebiens estoient ravis de cette confusion, croyant qu'elle feule leur pouvoit donner le moyen de parvenir à leurs fins , 'qui

estoient d'étouser la soy de Nicée pour établir celle d'Arius , p.31.d[80z, 13. d'empescher pour cela le retour de S.Athanase,'& de mettre à sa C.1.P 497-b. place un Everque de leur faction. Mais Constance qui avoits à se a luli.or. 1.P.

Socr 1.2.c,2.F. \$1.b.c.

c.d. r.fo.d.

33-

LES ARIENS.

L'an del.C. 236. V. Constan- désaire de ses cousins Dalmace & Annibalien, & Jà s'accorder sur ee \$ 1,2,3. divers points avec ses freres, & qui ensuite se trouva embarassé I iufou'à la fin de l'an 328 har la guerre des Perfes la revolte des

Armeniens, & les feditions de ses armées sn'ofa encore apparemment entreprendre une chose de si grande consequence . ]'Ainsi Socral, a c. a p. les Eusebiens se virent prevenus par le retour de Saint Athanase, 11.d.

V s. Atha- ["qui arriva vers le milieu de l'an 328. ] nase f gr.

Les autres Prelats[bannis fous Constantin , ] furent auffi tous Ath. fol. p. 814. rappellez par l'autorité des trois Empereurs, & renvoyez à leurs c.d. Eglifes, comme nous l'apprenons de Saint Athanase mesme: & Phis, 12, c19, Philostorge le confirme, en disant que tous les bannis furent P-23. rappellez aprés la mort de Constantin. La suite de l'histoire fait Bar, 3474 \$9. voir aussi qu'Asclepas de Gaza, Marcel d'Ancyre, Saint Paul de Constantinople, 1& peut estre encore Saint Luce d'Andrinople, furent de ce nombre. Les Empereurs écrivirent en faveur de Ath.p.814.d. ceux qu'ils rappelloient à l'Eglife de chacun d'eux . [Comme on avoit intrus de faux Evefques en leur place, au moins en celle d'Asclepas & de Marcel, il ne faut pass'étonner s'ils trouverent quelque difficulté à rentrer dans leurs Eglises, & s'ils donnerent par là occasion aux ennemis de la verité de leur imposer des crimes attroces, comme nous le verrons en parlant de leur feconde expullion.

Le retour de ces Evesques n'abatit pas neanmoins le courage des Eusebiens. Nous verrons autre-part les nouvelles calomnies qu'ils inventerent pour noireir l'innocence de S. Athanase . JIIs ap. 2. p. 738 b. employerent les menaces & la terreur pour divifer fon Eglife: ils le firent de mesme à l'égard des autres, afin d'avoir de toutes parts des cooperateurs de leur impieté : & mesme ils entreprirent ' de donner un Evesque aux Ariens [ d'Alexandrie , ]c'est à dire à ceux qui[ayant d'abord fuivi Arius, ] avoient esté chassez par S. Alexandre, anathematizez per le Concile de Nicée, & par toute l'Eglisé Catholique, se rétablis par les Eusebiens dans leur Concile de Jerusalem . ] Ils leur envoyoient des Diacres qui communiquoient ouvertement avec eux. Ils leur écrivoient des lettres, & en recevoient des réponfes : & ne se contentant pas de communiquer avec eux, îls écrivirent partout en leur faveur, e. comme il paroiffoit par la lettre qu'ils envoycrent au Pape Jule, [dont nous parlerons bien-toft.]

'L'Evefque qu'ils donnerent aux Ariens estoit, selon S. Epiphane, Epi. 69.c. 8.p.

s. 'Les Benediclins difent que cela fe fit par un Concile d'Antioche. [ Ils ne citent rien , & Athivic, p. 12.1.2] je ne feay furquoi ils fe peuvent fonder. 1

LES ARIENS. 304

un nommé Piste, [c'est à dire ce Prestre de la Mareote]chassé de 238. Athapa.p.743. l'Eglise comme Arien par Saint Alexandre, & par le Concile de

L'an de I.C.

Nicée. Il fut établi [Evesque]par Second de Ptolemaïde, qui avoit eu le mesme sort [& ce sur apparemment au sujet de cette election, ]que les deputez envoyez à Rome pour les Eusebiens . pressoient le Pape Jule d'écrire à Alexandrie à ce Piste. Il estoit ordonné en l'an 339: [mais il ne le fut pas avant le retour de Saint Athanase, Jpuisque ce Saint trouva son Eglise libre & vacante:

[Et Constantin n'avoit jamais voulu souffrir qu'on mist un Eves-

que en sa place.

p.748.d.

4.p.501.b.

Ath. ap.2.p.

Ils firent encore en ce remps-ci, c'est à dire en 338 ou 339, une entreprise qui n'estoit guere moins irreguliere, mais qui estoit socril, r. e.7.p. plus importante pour leur parti :] 'Car ayant trouvé moyen de 84.b Soz. 1.3.c. faire deposer S. Paul du siege de Constantinople par un pretendu Concile, ils instalerent en sa place leur grand Eusebe de Nico-Ath. 3p.2.p. medie, 'contre les regles de l'Ecriture qui défendent de quitter Théril, 1,6.18. fon epouse; & contre le Canon exprés du Concile de Nicée. <sup>2</sup> Amphion qui avoit esté fait Evesque de Nicomedie, lorsque 4 Ath. p. 727.c.

Eusebe en sut banni[en 325,] sut apparemment rétabli alors dans ce fiege, ["comme nous l'avons marqué par avance.] V. 6 12.

MANAGERIA KERENGER BERKERA KARANAN

#### ARTICLE XXVIII.

Eusebe de Cesarée meurt : Quel estoit Aece son successeur.

Use BE de Cesarée estoit mort vers le mesme temps que \$1.a Soz. l.3 c. S. Athanase revint à Alexandrie, Mais son parti n'y perdit Ib Ath. dec. N. guere: ] car on luy donna pour successeur Acace son disciple, & p.251.d|de syn. l'heritier non seulement de ses livres, mais encore de ses senti-9.882 a. Soz.p.499.c. mens. Il estoit borgne, & on luy en donnoit le surnom [Ce defaut injent. 4.c.23. P.578.a. n'empescha pas ] dqu'il n'eust une fort grande autorité parmi ceux de son parti, tant à cause de son siege que pour ses qualitez 98.p.297.b. personnelles. Car la nature luy avoit donné une grande capad Soz.1.4.c.23. cité pour comprendre, pour parler, pour executer, e& avec cela el hifg.l.4.C.12. beaucoup de fermeté & de hardiesse.

L'avantage qu'il avoit pour l'erudition d'avoir esté instruit par Eusebe, & de posseder ses livres, luy donnoit & à luy mesme 1.3.c.2.p.499 d & aux autres une grande estime de science, qu'il augmenta par f Hier.v.ill.c. ses écrits. Car il en fit beaucoup, & qui furent fort estimez. Il fit fix volumes ' de Mélanges sur diverses questions, & 17 autres sur

> 1. συμμίκτατ ζητημάτας. Au lieu de συμμίκτας, S. Jerome en un autre endroit dit συλλίκτως. l'Ecclesiaste.

Soz p. 578. a.

P.72.73.

Hier. ep.152.p. 191.0.

L'an dej.C. LES ARIENS.

l'Ecclefiaîte. S. Jerome cite un grand passage de son 4.º livre de ep. 13.p. 1.91.

Questions ou de Mélanges. Il le met entre ses plus doctes com-p. 19.6.4,
mentateurs de l'Ecriture, '& témoigne qu'il cherchoit dans ses et d.
livres'ce qui y portoit le caractere & la lumiere de la verité, sans

Sengager à fuivre les creurs & les tenebres de leur auteur.

'Acace compola auffi une vie d'Euflebe fon predeceffeur, '& beau-Sorrp, \$1,2...
coup d'autres écrits que l'hiftoire ne fpecifie pas. b Nous avons auffience un écrit contre Sabellius, [ ou plutoft contre les Catholaques.] Badep, \$2,3...

V Enfant de attribué par le Pere Sirmond à Enfahe de Cefarée, ["que nous Cafinés \$9" avors cru nearmoins eftre plurofit d'Acace, qui doit l'avoir fait dans les commencemens de fon epitopat. ] "S. Epiphare nous a Epip., c.6-p.p. aufli confervé un grand fragment d'un écrit qui Acace avoit fair <sup>191</sup> contre Marcel d'Anoyre, 'pour le convaincre d'errer par fes «-p-1-p-1-d-

propres paroles.

åc.

Nous avons déja dit que Baronius croyoit qu'Acace estoit ce miserable Prestre qui avoit trompé Constancie, Constantin, & Constance. Il a peut-estre plus de raison]'de croire encore que Bar.356413. c'est luy dont parle S. Gregoire de Nazianze, lorsqu'il dit 'que Nazor. 21. p. George usurpateur du siege d'Alexandrie [en 356, ] estoit consi- 386.2 b. deré comme le bras droit de l'Arianisme ; pendant qu'un autre ». Evelque qui furpaffoit tous les autres en eloquence, mais qui outre l'impieté de ses dogmes, avoit encore une fureur & une obstination étrange contre la verité, y faisoit l'office de langue. Acace peut bien en effet avoir passé pour la langue de l'heresie Arienne: Au moins on ne peut pas expliquer cet endroit na d'Eusebe de Cesarée ou de Theodore d'Heraclée, qui estoient morts avant que l'on parlast de George; ni d'Eusebe d'Emese, qui ne paroift pas avoir rien fait pour l'Arianisme; ni mesme de Bafile d'Ancyre, qui s'est declaré contre les plus Ariens presque auffi-toft que George entra dans Alexandrie, & qui mefme contribua à deposer Georgedans le Concile de Seleucie. Il n'y a peut-estre que le sophiste Astere dont cela se puisse entendre auffi-bien que d'Acace, Jà qui mesme les Benedictins ne veulent pas Ath.vit.p.70.1. que cette application convienne.

"SJeromé attribue à lon credit extraordinaire l'Ordination de Hieraullea,"
Antipape Felix à la place du Pape Libere. Sozomene dit aufif pastace,
qu'il executoir facilement rout ce qu'il vouliet à caufe de less pastages de lon credit. [Philotorge le reprefente partout
comme l'arbitre fouverain des affaires, qu'il favoit faire tourner
comme il vouloir. I mais il luy attribué autant de malice & de 
plouder le que d'adrefié de d'autorité.)

Hift. Eccl. Tom.VI.

**2**.9

LES ARIENS. L'an de J.C.

'Ce qui le rendit l'horreur de tout le monde, & mesme des 338. Ath.de fyn.p. Ariens, 'c'eft qu'il paroift n'avoir eu aucune foy, ni bonne ni 913. dec. N. P. mauvaise , & n'avoir point connu d'autre Dieu que sa passion, Socr L3 c,25,p. fon interest, & l'inclination des puissances 1ª Il avoit d'abord fait 2016. aSon, la cala p. profession de croire le Fils semblable au Pere en toutes choses, \$754 a b/376.b. comme les Semiariens. Il se joignit depuis à Aece & aux autres Ath p.913, b.e. qui rejettoient mesme cette ressemblance, '& il est appellé le

compagnon & l'ami particulier d'Aece. Il abandonna enfuite iraips. Aece l'excommunia [ & le fit ou le laissa bannir par Constance: ] Sorr. P. 203.204. '& lorsqu'il vit l'Empire entre les mains de Jovien Prince Catholique, il figna le symbole de Nicée, [ & fit profession de la

Cave. P. 110.2. Confubftantialité. ] 'Cette flexibilité ou cette indifference dans la profession de la foy, est ce qui le rend le plus celebre dans l'histoire: [ & c'est un bel exemple pour nous apprendre combien toutes les plus grandes qualitez d'esprit propres à nous enfler, nous font inutiles, ou plutoft combien elles nous font pernicieuses, sans la charité qui edifie, & qui seule peut rendre tout le re-

fte utile & faint . 1 Ath.de fyn.p. 91 1.d.

766 b.c.

Nous le verrons commencer à paroiftre en 341 dans le Concile d'Antioche; [ & il faut qu'en moins de dix ans il se sust extremement fignale pour l'impieté, quoique l'histoire nenous en ait rien or. 1. p. 290. abj remarqué, 'puisqu'en 347 le Concile de Sardique sut obligé de le ap 2-P-765-2 depofer & mefme de l'excommunier comme l'un des principaux chefs de l'Arianisme, & des plus hardis à toute entreprendre pour l'herefie . ]

> **沙雷夫。沙雷夫。沙雷共小岛岛共和国共和国共和国共小海岛共和国共** ARTICLE XXIX.

> Les Eulebiens demandent un Concile au Pape Jule: S. Atbanafe & plusieurs autres Evesques viennent à Rome .

L'AN DE JESUS CHRIST 339, 340. A paffion qu'avoient les Eufebiens de décrier partout Saint Athanale, fit qu'ils écrivirent contre luy au Pape Jule Mais leurs deputez, "ne pouvant répondre à ceux de S.Athanafe," v. s. Jule n'e trouverent aucun moyen d'eviter la confusion que meritoient Pape \$ 3-5leurs calomnies, que de demander un Concile où le Pape melme fust le juge de toute l'affaire. Le Pape y consentit, manda Saint Athanase, & quand il fut venu, il écrivit en l'année 340 aux Eusebiens & leur envoya les Prestres Elpide & Philoxene pour les presser de venir au Concile qu'ils avoient demandé, & qui se devoit tenir à Rome vers le milieu de l'année 341, afin de foûtenir

ce qu'ils avoient fait contre S. Athanase, & répondre à ce que ce Saint & les autres voudroient objecter.

Car Saint Athanase n'estoit pas le seul qu'ils eussent maltraité, & qui fust venu à Rome implorer le secours du premier siege contre leurs violences tyranniques. Soit que le bruit de la convocation d'un Concile libre donnast quelque esperance de rétablissement aux opprimez, soit pour quelque autre raison, ] 'on vit accourirà Romesen l'an 340 ou 341, plusieurs Evesques Athapa p.751de Thrace, de la Syrie, de la Phenicie, de la Palestine; outre c. beaucoup de Prestres tant d'Alexandrie que de divers autres endroits: '& il en seroit venu beaucoup d'autres, si onne les en b. avoit empeschez. 'Ces personnes se plaignoient publiquement a.b. des injustices & des violences qu'on avoit fait souffrir à leurs Eglifes.

V.fon titre.

[Marcel'd'Ancyre eclatoit fur tous les autres, ] 'ayant fouffert e.d. à peu prés les mesmes chosesqu'on vit arriver à Alexandries l'an 341. l'Les Eusebiens l'avoient enfin chassé de son Eglise, avec socr.l.2.c.15 p. Asclepas de Gaza; avoient publié partout diverses calomnies Ashapapa. pour les diffamer, & avoient mesme écrit contre eux au Pape 762.4! Thdrt.1. Jule aussi-bien que contre S. Athanase: de sorte qu'ils surent tous 20.6 p. 589,b. trois obligez de se rettrer à Rome On peut voir sur l'histoire de Epi.72, c.2, p. Marcel ce'que ses adversaires luy objectoient ] 4 Pour Asclepas, 835.a. les Eusebiens publicient que depuis son retour à Gaza[en 338,] d Bar.347.5891 il avoit excité beaucoup de seditions, & avoit mesme brisé un soz. 1 3 e. 8. p. autel .

Socrate & Sozomene disent que S.Luce Evesque d'Andri- Socr. pos.c|Soz. Note 23. nople ; chassé & depouillé de son Eglise, "vint à Rome en ce P.507.c. mesme temps. 'Il avoit comme nous avons dit, succedé à Saint Ath.de sug.p. Eutrope . Mais comme il ne témoignoit pas moins de liberté (ol. 1821. a. que luy à refuter & à condanner les dogmes des heretiques, ils luy firent mettre des chaines de fer au cou & aux mains; & en cet état l'envoyerent en exil . [ il en fut delivré ou par la mort de Constantin, ou par quelque raison que nous ignorons, & retourna dans son siege. Mais son courage luy fit meriter de nouveau la persecution des Eusebiens, ] qui publierent contre Bar. 347/89. luy cette horrible calomnie, que depuis fon retour il avoit fait jetter aux chiens les saints Mylteres consacrez par des Prestres faints & irreprochables.

Saint Paul de Constantinople est mis aussi par les historiens soer, p.91 b|Soz. entre ceux qui vinrent alors à Rome. f Baronius ne le croit pas, f Bar, 340, f 19, à cause que Jule n'en parle point dans ses lettres. [ Il peut l'avoir

Qq ii

Ath. ap. 2 p. aHil,fr,2 p.16. 208

voulu marquer luy & Saint Luce, Jlorsqu'il parle en general des 339, 340. Evefques de Thrace. A Neanmoins c'est à S Maximin de Treves que son rétablissement est attribué.

[Nous n'avons rien de certain à dire fur les Evesques de Celé-Syrie & de Phenicie qui vinrent à Rome en 340 pour le Concile. Nous pouvons seulement remarquer ceux que les Ariens ont

537-538.

Thd::d. 1.c. pr. persecutez dans ces provinces.] De ce nombre est Hellanique de Tripoli [en Phenicie, ] qui se declara d'abord avec rant de force pour la verité, qu'Arius le contoit luy seul avec Saint Philogone d'Antioche & S.Macaire de Jerusalem, pour ennemis de son

Conc.t.2 P.51.d. herefie 'Il est marqué entre les Evesques de Phenicie qui affiste-Ath.fol.p.813.2. rent au Concile de Nicée, & aussi entre ceux qui n'ayant aucun crime que de passer pour adversaires de l'Arianisme, furent chassez de leurs villes, les uns sous divers pretextes, les autres fur de simples lettres de l'Empereur, & eurent le regret de voir établir dans leurs Eglises ceux dont ils connoissoient l'impieté. 'Celui que les Ariens mirent'à Tripoli fut un Theodose que Saint p.812 c. Eustathe d'Antioche n'avoit pas seulement voulu recevoir dans

fon Clergé: mais ce Saint estant banni, les Eusebiens luy accorderent cet honneur, & l'eleverent mesme à l'episcopat.

d fug. p. 702.d. 'Il y eut plusieurs autres Prelats qu'ils traiterent de mesme

qu'Hellanique, & pour le mesme sujet, comme Euphration de Balanée [ en Syrie à l'embouchure du fleuve Eleuthere . ] Saint Athanase appelle cet Euphration un homme tres admirable. de syn. p. 326, e. Eusebe de Cesarée luy avoit écrit ce blaspheme avant le Concile de Nicée, Que le Christ n'estoit pas un veritable Dieu.

fol.p.812.d. fug.p 702.703. 6 Hil,fr.1.p.19.

'Les Eusebiens traiterent encore de mesme Cymace de Palte. un autre Cymace d'Arade, Cyrus de Berée, Cartere d'Antarade, fol p,812 d|821. [toutes villes de Syrie; ] Diodore d'Afie, & Domnion de Sieme : He ne scay ce que c'est que ces deux derniers. PEntre les Evesques du Concile de Sardique, il y avoit un Diodore de Tenedo en Asie. Cymace de Plate & Cartere vivoient encore en 362. George

Ath, de Ant.p. 580,2|581.6 c Socr.l.L C. 24. p.59.b|l.2.c.9.p. 85.d. d p.59.b.c.

de Laodicée l'un des ennemis de la Consubstantialité, a écrit que Cyrus de Berée avoit fait condanner Saint Eustathe. l'avant accusé d'estre Sabellien. d Mais comme remarque Socrate, il se détruit luy mesme, en disant que Cyrus sut depuis deposé sous pretexte du mesme crime. [ Le Sabellianisme estoit en ce temps là le nom sous lequel on taschoit de rendre la doctrine de la

Consubstantialité odieuse. ] 'Cyrus sut banni aprés avoir soussert Ath.de fug.p. 703.2. divers outrages .

z. [ On no dit point de quelle Tripoli Theodose shoit Evesque. Mais affurément ce n'estoir pas de celle de Libye, ] Et Leonce estoit Evesque de celle de Lydie pour les Ariens. Sucr.1.2.c.40.p. 152.C.

L'an del.C. 339: 340.

Pour la Thrace outre Saint Paul & Saint Luce, Theodule & a.b. Olympe font celebres pour les persecutions que les Ariens leur firent. Car ils furent mesme condannez à mort par Constance à bsol.p.821, a.b. la requeste d'Eusebe [de Nicomedie, ] avec ordre [aux juges] de leur faire trancher la teste en quelque endroit qu'on les rencontrast. Ce qui leur attira cet arrest, c'est qu'ils estoient gents de bien, orthodoxes, & grands ennemis de l'heresie. Olympe estoit Everque d'Enos, & Theodule de Trajanople. Le Concile de ap. 2. p. 762.c. Sardique parle de cet arrest de mort donné sur les calomnies des Note 24. Eusebiens contre Theodule, "qui estoit peut-estre present au Concile.'Il y avoit aussi un Olympe, à la requisition duquel on fit Conc.t.2. p.641.

plusieurs Canons. \*Saint Athanase marque bien clairement que \* luy & Theodule "vivoient encore aprés ce Concile, & que l'on "Ath p.821 a.t.

renouvella alors, à la folicitation des fuccesseurs d'Eusebe, les mesmes ordres que ce méchant Evesque avoit fait donner durant fa vie contre ces deux faints Prelats. Les ordres contre Olympe fug.p.703.b. estoient adressez au Proconsul Donat. S Baronius a mis cet Evesque au nombre des Saints le 12 de juin dans le martyrologe Romain. Je ne fçay pourquoi on n'a point fait le mesme honneur à Theodule.

'Les Grecs parlent encore fort honorablement de S. Regin, Bollas, feb.p. dont ils font la feste le 25 de sevrier. Ils disent qu'avant assisté au 495. Concile de Sardique, & estant retourné à son siege, il fut pris par le Gouverneur de la Grece, & decapité aprés avoir fouffert beaucoup de tourmens. Bollandus juge fort bien qu'il n'est mort qu'aprés que Constant, à qui la Grece obeissoit, eut esté tué [en 350.] Et ce fut peut-eftre vers l'an 355[ou 356,] depuis que Constance se sur absolument declaré ennemi de S. Athanase & de la Consubstantialité. Les Grecs appelloient S. Regin Evesque de Scopeles, que Bollandus croit estre l'isle de Scopele dans l'Archipelage, appellée aujourd'hui Droma, [affez prés de celle de Scyros, & qui pouvoit estre de la province de Thessalie ou d'Acaïe.

Nous avons esté bien aises de rassembler en un mesme endroit ce que nous trouvons de ces faints Evesques de l'Orient persecutez pour la foy par les Ariens, quoique nous ne pretendions pas que tous aient esté bannis en ce temps-ci. Et mesme si nous recevons] l'ordre que Theodoret met dans sa narration, ce n'a esté Thorn.1.2.c.12. qu'aprés le Concile de Milan en 355. [Ce que neanmoins on ne p.605.606. peut pas dire de tous.

Les Evelques ne furent pas seuls persecutez par les Ariens:]

Bar, 6, dec d. a Canift, s.p. \$85 Men. p \$1. 110

Les Grecs sont memoire le 6 de decembre, ou plutost le 6 ou le 339, 340. 7 d'octobre, de S.Polychrone, qu'ils disent avoir esté Prestre, & avoir fouffert la mort fous Constance par la cruauté des Ariens. dans le temps mesime qu'il celebroit le saint Sacrifice. Ils en font une longue hiftoire, & semblent vouloir qu'il ait esté ordonné Diacre & Prestre dans le Concile de Nicée'.

ARTICLE XXX

Les Eusebiens refusent de venir au Concile de Rome. Et en tiennent un à Antioche pour y dedier la grande eglise.

DOUR reprendre la fuite de nostre histoire, les Eusebiens furent sans doute fort surpris, lorsqu'ils virent que le Pape fongeoit serieusement à assembler un Concile pour examiner leurs violences. I Mais ils le furent encore davantage lorsqu'ils apprirent contre leur attente que Saint Athanase (& les autres

qu'ils avoient deposez, ] estoient à Rome pour le Concile. [Ils virent bien que la presence de ces Prelats ruineroit toutes leurs Thdrt.la.c.3.p. calomnies. If aifees par elles mefmes à decouvrir. \*Cette crainte les empescha de venir au Concile, quelque instance que le Pape a Ath. p. 739.b. en fist & les obligea de chercher divers pretextes ridicules pour s'en dispenser. C'estoit se declarer coupables, & ruiner tout à fait

leur cause, que de l'abandonner de la sorte. Mais cette extremité leur paroissoit moins fascheuse, que de voir leurs impostures decouvertes en leur presence : Et c'est ce qu'ils voyoient bien 601, p. 8 26 a.b. ne pouvoir eviter, s'ils se presentoient au Concile. 'Car il leur fuffisoit pour cela de savoir que ce seroit un jugement ecclesiastique qu'il n'y auroit point de Comte pour affifter à leur affemblée, point d'ordre du Prince pour en former les decisions, point de

foldats pour en garder les portes. C'estoient là les seules voies qui les avoient rendu mailfres des Evesques; & quand elles leur manquoient, ils n'osoient pas seulement ouvrir la bouche En un mot, leur autorité estoit établie non sur des jugemens reguliers, mais fur la force & la violence.

fol p.815 blozth. 'Ils virent donc bien qu'ils n'auroient pas d'avantage dans ce

Concile; b& aussi au lieu de songer à s'y presenter, ils retinrent 4 folp.816b. les legats du Pape audelà du jour marqué pour le Concile. Mais comme ils ne doutoient pas que le refusqu'ils faisoient d'aller à Rome ne décriast beaucoup leur conduite, '& qu'ils se voyoient p.815,b,c. déja abandonnez de tous ceux qu'ils avoient contraints d'embraffer leur parti fous Constantin par la crainte de leurs vio-

Ath. ap.2.p. 719.b.

p. 261.c d.

L'an de J.C. 339, 340.

lences, en état mefine de perdre le peu de fechateurs qui leur refloient, fils s'adrefferent à Conflance, ainsi que nous venons de sidre, comme à l'unique appui de leur hereite, fep riant avec le se. discous lugubre que S. Arhanafe leur met à la bouche, d'avoir prité d'eux , de commencer prontement la perfecution contre tous [les Catholiques,] de donner fes ordres pour ce fujer, de faire une feconde fuis Philagre Gouverneur d'Egypte, & d'envoyer Gregoire pour cellre Evefque d'Alexandrie.

Ils obtineres toures ces chofes [mais non en un mefine temps, e4. & ils ne lei demanderent mefine que l'une après l'autre, paique finous en croyions les hiftoriens, lis ne jetterent la vue fiur Gregoire qu'au refia d'Eude d'Emefi, comme nous l'allous bien-tot dire. Il les auffi affec vifible que Philagre fiur envoyé en Egypte avant viri seguine. Il ces auffi affect vifible que Philagre fiur envoyé en Egypte avant viri seguine. Gregoire. On pretend qu'il y lettoi aimé du pouple, ce qu'il fiur seguine, fort bien receu à Alexandrie à l'entrée de cette feconde Pre- pa-pa-ficture.

L'AN DE JESUS CHRIST 341.

Le principal dessendes Eusebienses solos de la fervir de l'ablen. Tobula.e.p., e de S Athanas, pour mettre en la pade de ce fair passeuru able. libup ravissant & C. messendes l'encodes e l'acceptant l'encodes e l'acceptant

veirtable but effuit d'abolir la foy de la Confubitantialité.

"Alfut as fémolis la s'avancé al apris la mort de Conflatini, l'ous p'atual ét m.

Isc Confuit Marcellin & Probin, dans l'Indiction 14, f& ain en partie le mois de feprembre. Les effers qui s'en virenz à Alexandre des devans Pasque, font juger qu'il fe tins au commencement de lamote, 1'll s'y rouva 90 Evedques felon Saint Abhanafe, 'Ou 97 felon S. Hilaire, 'door les principaux efform fillifornable, 'Delibe furignereur du fiege de Confuntionole, 'Dimine de Cefafre' expanded.

Euris de l'apris de l'apris de Confuntion de Co

1. Les Benedicities na veuleur par qu'on life dem Sein Athanto Disson en line de De Car B. 850... nius, mais Theopanis paramete. Gircolis , il n'y a pas de radon de mettre Disnofe au mei de c des parameters de controlle de la companie de controlle de c

L'an del.C.

Ath. ap.2.p. 7 3e.d. a de fva.p. eiz. b Conc. t.z.p.

Socr. p.84.d] Soz L 3 c, 6 P,

504,d,

559-

en Cappadoce, Placille d'Antioche, Theodore d'Heraclée [en 341-Thrace,] Narciffe [de Neroniade, ] Macedone [de Mopfuefte,] Maris[de Calcedoine,] Acace de Cefarée en Palestine, Patrophile de Scythople, Eudoxe de Germanicie [en Syrie, depuis bejSoz, p. 303, b d'Antioche, ] & enfin de Constantinople; George de Laodicée

Ath.de (yn.p. [en Syrie,] & Theophrone de Tyanes en Cappadoce.] Nous trouvons une liste de trente Evesques qu'on croit avoir affisté à ce Concile, & parmi lesquels il y en a d'illustres en fainteté.["Mais il y a bien de l'apparence que cette liste appartient à Note 26. un Concile tenu quelques années avant celui de la Dedicace :

Au moins il est certain qu'on ne trouve point qu'il y ait eu de partage ni de dispute dans celui-ci,"ni que personne s'y soit signa. Nove 27lé pour défendre l'innocence & la veriré JOn dit que S.Maxime de Jerusalem ne voulut point y venir, parcequ'il se repentoit d'avoir confenti par furprise à la condannation de S.Athanase. Il ne s'y trouva aussi aucun Evesque d'Occident, ni personne de la part du Pape, contre la volopté duquel le Canon ecclesiastique ne veut pas, dit Socrate, que les Eglises fassent aucune loy. [Ce passage à donné une ample matiere de disputes, & neanmoins il faut avouer que Socrate ni Sozomene ne sont pas des auteurs à qui il faille beaucoup s'arrester, surtout en matiere de doctrine. Quelques defauts qu'il y eust dans ce Concile, ils estoient tous couverts) par l'autorité du tres impie Constance, comme l'ap-

Soad.

#### ARTICLEXXXI

Gregoire est fait Evesque d' Alexandrie, & Eusebe Evesque d' Emese, par le Concile d'Antioche Histoire du dernier.

E"premier soin des Eusebiens dans l'assemblée d'Antioche, Note 28, Sorr.1,2,c.\$.p. 85.2. fut d'opprimer Saint Athanase; quoiqu'il fust tout à faitd Ath.ap.2.p. étrange[qu'ayant eux mesmes demandé un Concile au Pape pour 748.d.

juger ce Saint, 3& le Pape en faifant affembler un [à Rome pour cela, I ils entreprissent d'en juger eux mesmes, sans attendre le Socr.p.85.h. jugement de ce Concile. Ils renouvellerent contre luy les vieila.b.Soz.l. 2.c.q. les accusations du Concile de Tyr. Ils y ajouterent les meurtres, & les desordres qu'on pretendoit avoir esté causez à Alexandrie par son retour [Mais pour se donner à eux mesmes plus aiscment la victoire,] 'ils firent un Canon par lequel ils ordonnoient que fi un Everque deposé par un Synode entreprenoit de se rétablir luy mesme avant que d'avoir esté absous par un autre Synode, il ne

Soer. p. 8 4.2 Sor, p 501.502 Pall dial, p.76.

p.501,2.

pourroit

pourroit jamais estre rétabli, ni mesme estre receu à se justifier . Ils firent de grandes plaintes de ce que S. Athanase n'avoit pas observé cet ordre ; & ce fut le principal crime qu'ils luy objecterent pour accabler fon innocence; en quov Theophile d'Alexandrie les imita depuis contre S. Jean Chrysostome .

Aprés avoir condanné Saint Athanase comme indigne d'estre feulement ecouté, îls entreprirent de luy donner un fiscesseur.] Sort.Lz.c.g.p. \*Eusebe de Nicomedie voulut d'abord y mettre un autre Eusebe, \* b.c. Son la ce

au refus duquel on choisit Gregoire, [ dont on voit les qualitez 6.p. 504-a. V.S. Athas fur Thistoire de Saint Athanase avec son intrusion violente à

nafel 73-75. Alexandrie . JII semble que le Concile ait écrit partout pour le Athorth. p. 950 faire recevoir. Socrate & Sozomene disent qu'aprés avoir esté & Socral, 2, c.10. déclaré Evesque d'Alexandrie par le Concile , il assista en cette pas d'soul le qualité à ce qui se fit ensuite dans l'assemblée. [Neanmoins il est 5.P503.b. peut-estre bien aussi probable qu'il sut envoyé en Egypte aussi-tost aprés son election, puisqu'il estoit de l'interest des Eusebiens d'achever promtement cette affaire, J& que S.Athanase declare Ath. orth p. qu'on n'avoit point encore oui parler à Alexandrie de son election, lorfqu'on fit afficher qu'il venoit. Il y effoit déja avant Pafque P-946.d.

[ vers le commencement d'avril ]

Pour Eusebe qui refusa d'estre fait Evesque d'Alexandrie, il Socritaco p. estoit né à Edesse en Mesopotamie, d'une famille considerable; & avoit appris des son enfance les lettres saintes, selon la coutu. Sont 3.c.s.p. me de ce pays. Il étudia enfuite les lettres greques sous œux qui 503.c. les enseignoient à Edesse. Il vint depuis en Palestine pour se perfectionner dans l'intelligence des faints livres, mais il prit mal- d Sor. p 503 d. heureusement pour ses docteurs Eusebe de Cesarée & Patrophile de Scythople.Il passa à Antioche, d'où S. Eustathe venant d'estre banni, il n'y put avoir instruction que d'Euphrone qui tenoit sa place. Il quitta depuis Antioche, & alla à Alexandrie, tant pour d|Socr.p. 85.d. eviter d'estre engagé dans le sacerdoce, que pour y apprendre les sciences des philosophes : & estant retourné à Antioche, il lia amitié avec Placille qui avoit succedé à Euphrone. Il y estoit encore au temps dont nous parlons, & Eusebe de Nicomedie le voulut, faire Evelque d'Alexandrie, croyant qu'il seroit fort capable d'y gagner l'affection du peuple, parcequ'il n'y avoit rien à redire dans sa vie, qu'il avoit beaucoup d'eloquence, particulierement de cette eloquence populaire propre pour les mand d'espideclamateurs, & un esprit fort agreable & fort poli . [ Il estoit P296.d. d'ailleurs bien fondé dans l'Arianisme; puisqu'il avoit toujours d'ameurs pien torne unes l'aliments de cette erreut. JMais il ne Sortlacap.

Hift. Eccl. Tom. VI. Rг P.504-2.

4 p. 171.d. a Soz1,3, € 5.P. 503.6. 6 p. 504.c. p.86.a.

put se resoudre à accepter l'evesché d'Alexandrie, jugeant bien 341. qu'il ne feroit qu'y acquerir la haine du peuple, qui aimoit extremement S. Athanase, & ne pouvoit souffrir d'en voir établir un autre en sa place. On luy donna donc au lieu d'Alexandrie Thart, dial, 3t. l'evefché d'Emefe en Phenicie prés du mont Liban. Il affifta au Concile en cette qualité, b & consentir aux decisions qui y furent faites. Mais il eut de la peine à s'établir dans la possession de cet everché: Car le peuple d'Emere se souleva contre luy, parcequ'on disoit qu'il s'adonnoit à l'astrologie judiciaire; de sorte qu'il sut obligé de s'enfuir & de s'en aller à Laodicée trouver George fon panegyrifte, qui le mena à Antioche, & obtint par le moyen de Placille & de Narcisse [ de Neroniade, ] qu'il fust remené à Emele, où on l'accusa de nouveau comme Sabellien s quoiqu'il n'y eust pas ce semble grand sujet de le soupçonner d'une heresie

b|Sez.l.3.c.6.p. d Hier, vill, c. 91.P 196.d. P.50.b.

p. 504 c. Thert, dial, 2. .171.d. 748. / Bar. 341 9 18. P. de N.I. 7.C. 43.F.140 3.

des Noels.

Soz.l. 7 (,24 P. 522.cd. 91.p.196.d.

a Lab. ferit.t.

Il fut fort cheri par Constance, qui le mena avec luy à la guerre de Perfe. Il mourut fous ce Prince mesme, "& fut enterré Note 19. à Antioche [ avant l'an 359,] ' auquel Paul d'Emese assista au Epi.73.c.26. Concile de Seleucie. George de Laodicée l'un des [plus grands] 7.874.8.

[ South 15.24. ennemis de la Confubfiantialité, 8 a fait fon eloge, dont Socrate & Sozomene ont tiré ce que nous avons dit. h Il attribué mesme des g bil.2. c. p.p. \$5. miracles à un homme [ que ses lottanges seules font voir estre 6 It \$ 4.1.345. mort dans l'Arianisme. ] Theodoret dit comme une chose constante qu'il estoit de la faction & du parti des Ariens, & que les fentimens d'Arius fe lifoient dans ses ouvrages . Saint Jerome le h Hier, chran, qualifie mefine le port'enfeigne de la faction Arienne. C'est donc par une faute groffiere que fon nom se trouve entre ceux des

Saints au 14 d'aoust dans quelques martyrologes, '& dans Pierre

toute opposée à celle des Ariens. ]

'Il s'est rendu celebre par divers ouvrages dont Sozomene # Her, ville parle avec estime . "Il composa un nombre infini de livres dont les principaux estoient contre les Gentils, & les Juiss, contre les Novatiens, sur l'epistre aux Galates, & quantité de petites 5ixt.l.4 p.285. homelies fur les Evangiles. 'Il a fait auffi une explication de la Genele dont on trouve divers fragmens, \* & dont Saint Jerome Gen 13 Parsas blafme un endroit. Theodoret cite un paffage de cet auteur. 80 Thort.dial.3. on en trouve encore quelques autres dans les Chaines greques p.171-173. On en trouve e

[L'on a imprimé à Parisen 1547, diverses homelies sous le Guit, fec. 3. Bib. nom d'Eufebe d'Emefe.] 'Elles ont efté citées fous fon nom il y a Patt. 6. pas de fix cents ans , par Guitmond, 4 & dans le fiecle fuivant

315

par Gratien: & neanmoins on demeure aujourd'hui d'accord qu'elles font d'un ou de plusseurs auteurs latins, & la pluspart paroisseur et de divers Evesques de France comme de S. Eucher de Lion, de Saint Cesaire d'Arles, de Fauste de Ries & C'll y a Pallalia, encore 145 homelies sur les Evangiles de toute l'année, que quelque uns attribuent au mesme Eusebe ou à diversautres auteurs, & que le P. Labbe pretend estre d'un Brunon Cardinal Evesque de Segni dans la Campagne de Rome, 'qui vivoit sous le Pape Pallalia, [ & ainsi vers l'an 1100. ]

# 

De trois symboles dressez dans le Concile d'Antioche.

Es Eusebiens aprés avoir ordonné Gregoire, songerent à socralez c. 10. P l'établissement de leur heresie. Ils crurent pour cela qu'ils 86.c. ne devoient pas condanner expressément la foy de Nicée, mais l'alterer peu à peu par divers Conciles, & divers formulaires de foy, afin de detacher insensiblement les peuples du dogme de la Consubstantialité, & les accoutumer peu à peu au poison de l'Arianisme. [ Ils firent donc trois symboles dans leur Concile d'Antioche, I dans le premier desquels ils declarent d'abord d'Athde syn pr qu'estant Evesques, ils n'ont garde de changer leur qualité de 892.2. juges en celle de disciples d'un simple Prestre comme Arius. Ils exposent ensuite leur croyance en peu de paroles, & n'y parlent du Fils qu'avec beaucoup de mediocrité & de reserve, 'ne se ser. 1, 3, e, 5 p. vant point dutout des termes de substance & de consubstantiel, 502.c. & ne mettant que ce qui estoit accordé de part & d'autre. 'Ils socril 2, c. 10 P. envoyerent ce premier formulaire à toutes les villes \* dans une \*7,b., db/Ath.de fyn., lettre . b Mais estant demeurez quelque temps à Antioche , ils se p., 39,t. 4[50:1.]. repentirent de ce qu'ils avoient écrit, & firent un fecond formuc.5. p. 923.b.
laire tout different & beaucoup plus ample que le premier. Ils y

soc. la 2. c. 12 p.

soc. la 2. c. 12 p. aizxxoiarer parlent aussi plus avantageusement du Fils, disant "qu'il possedoit 87.6. The Beernros

immuablement la divinité, 'comme l'a lu Sozomene, '& peut- soil 30.5.p.
estre encore Saint Athanase, 'd ou bien qu'il estoit incapablede soil Athanase, 'd ou bien qu'il estoit incapablede Athae soil mutation & de changement, selon Socrate & S. Hilaire.

ells difent aussi qu'il estoit l'image sans difference de la sustant par de la volonté, de la pussante, èt de la gloire du Pere, su passante de la volonté, de la pussante de la gloire du Pere, su passante de la pussante de la provincia de

Rr i

L'an de J.C. exprés pour la divinité du Fils; & il excuse ce desaut en disant 341.

qu'il n'à pas esté fait contre l'heresse d'Arius, mais contre celle Hilliya. p.128. de Sabellius, & fur le fujet d'un Evefque"du Concile foupçonné Norz 10. d'erreur , [ c'est à dire sans doute de Sabellianisme, qui estoit alors le crime de tous les désenseurs de la Consubstantialité, & il n'est pas difficile que parmi tant d'Evesques qui estoient alors à Antioche, il y en ait eu quelqu'un qui ait fait paroistre du zele cour la vraie foy:mais l'histoire ne nous en fait rien connoistre: 1

Ce que S. Hilaire a le plus de peine à excuser dans ce formulaire, P.129.1.2. c'est ce qui y est dit selon sa traduction, Que le Pere, le Fils, & le Saint Esprit, sont trois en substance. 'Mais'le grec qui se peut ra o'mo; a-Ath.de fyn.p. expliquer des personnes, [ resoud la difficulté . L'esprit sourbe & "". 893.6

heretique tout ensemble des Eusebiens paroist davantage, Jen ce qu'au mesme endroit ils reduisent l'unité des trois Personnes "à ri d'iougeune unité de volonté. On y peut remarquer aussi qu'ils donnent à via ilchaque personne divine une gloire particuliere, '& qu'en niant que le Fils soit une creature, ils ajoutent, comme une des creatures, de mesme qu'ils avoient dit encore en parlant de sa divinité,

qu'il estoit premier né de toutes les creatures.

Soz.I. 3.c.5.p. Ils publierent qu'ils avoient trouvé ce symbole écrit mot à 503.2, mot de la main de Saint Lucien d'Antioche Mais il se peut bien

faire que pour donner plus d'autorité à leurs productions, ils les attribuassent saussement à un illustre Martyr. [Et en effet, l'auteur des cinq dialogues fur la Trinité qui font dans le second Achde Trial, tome de S.Athanafe, | 'quoiqu'estant faits depuis l'augmentation

3 P. 210.b. du symbole de Nicce, c'est à dire depuis le Concile de Constantinople, ils ne puissent estre de ce Saint; cet auteur, dis-je, qu'on croit estre S.Maxime, J'voulant répondre à l'autorité de 3.b, S. Lucien que le Macedonien luv objectoit, s'offre de montrer

que les heretiques avoient corrompu le symbole de ce Saint, en y ajoutant des choses qui y estoient contraires.

. .

[C'est ce second formulaire qu'on appelle proprement le formulaired'Antioche ou de la Dedicace; & c'est celui qui fut approuvé par les Semiatiens à Seleucie en 359. ¿Les Eusebiens de Gapgrace auffi-toft qu'ils l'eurent fait, jurerent de le fuivre ,'& anathemac|893.de tizerent cenx qui auroient d'autres sentimens : 'Ils ne laisserent F-594 4, pas neanmoins d'approuver & de figner tous un troisieme formulaire dressé par Theophrone Evelque de Tyanes [ dans la, Cappadoce, qui est plus obscur & moins exprés que le premier, finon qu'il dit que le Fils est Dieu parfait. Il anathematize à la

fin tous ceux qui seront du sentiment de Marcel d'Ancyre, &

ceux qui communiqueront avec eux, ce qui estoit faire schisme avec l'Eglise latine qui recevoit cet Evesque. Ce formulaire avant esté signé de tout le Concile, peut estre conté parmi] ce grand socr.1.2.c.41.p. nombre de professions de foy que l'on a reprochées aux Ariens. 154.c. & que Socrate appelle avec raison un labyrinthe.

Cassien raporte un autre symbole d'Antioche, fait par les Casse ins. 6.c. Catholiques, puisque le Fils y est reconnu Consubstantiel au 33.p.983.984. Pere II est assez visible par le texte de Cassien, que c'estoit celui dont on se servoit en cette Eglise dans le battesme : mais on ne

fauroit dire en quel temps il a esté composé.

# ARTICLE XXXIII.

Des premiers Canons attribuez au Concile d'Antioche.

UTRE les [trois] formulaires dont nous avons parlé, le Socr.l. 2. c. 10. [88, c. mesme Concile d'Antioche sit quelques autres reglemens; ["& il y a bien des siecles qu'on luy attribue 25 Canons qui se sont conservez jusques à nous. Il y en a en effet quelques uns qu'on ne peut douter venir de ce Concile, quoiqu'il y en ait aussi qu'i peuvent avoir esté faits dans un Concile d'Antioche plus ancien.] Le premier de ces Canons confirme le decret de Nicée Conc. t. 2. p. 561. touchant la Pasque, ordonnant que les laïques qui s'obstineroient à y desobeir, seroient excommuniez, & les Ecclesiastiques deposez & privez mesme des marques de leur dignité, aussi-bien que ceux qui communiqueroient avec eux. Les Eusebiens furent Bar. 341. 1 32. peut-estre bien aises de faire paroistre en ceci qu'ils vouloient observer le Concile de Nicée, afin de le ruiner plus facilement dans la doctrine de la foy. [Mais il est plus aisé de croire que ce

Canon est fait dés le temps de S. Eustathe. 'Le deuxieme Canon foumet à la penitence ceux qui venant Conc.p. 561. dans l'eglise pour y entendre les Ecritures, resusoient par fantaisse ou quelque autre mauvais principe, de prier & de recevoir l'Eucaristie avec les autres. Il désend aussi de prier dans les maisons avec ceux qui ne venoient pas prier dans les eglises. Quoique ce Canon foit tresjuste en soy mesme, il est neanmoins Bar. 341. 9 36. assez visible que les Eusebiens le firent, aussi-bien que quelques uns des suivans, contre les Eustathiens, qui ne pouvoient communiquer avec ceux qui s'estoient intrus à la place de l'Evesque legitime; & contre tous les autres qui ne voudroient pas embrasser la communion de ceux qu'ils vouloient établir par vio- 341. lence dans les Eglises.

564.

Le troisieme suspend les Ecclesiastiques qui abandonnent leurs Eglises pour en aller servir d'autres, surtout s'ils sont rappellez par leur Evesque; ajoutant que s'ils perseverent dans leur desobeillance, ils seront deposez sans pouvoir estre rétablis; & que l'Evesque qui les recevra, en sera repris par le Concile, comme ayant violé les loix de l'Eglise.

p 564.

Le quatrieme ofte auffi toute esperance de rétablissement aux Evergues deposez par un Concile, ou aux Ecclesiastiques deposez par leurs Evelques, si aprés leur deposition ils ont encore entrepris de faire leurs fonctions ordinaires; & il depose tous ceux qui auront communiqué avec eux. [Cela s'entend certainement de ceux qui seront rentrez dans leurs fonctions avant que d'avoir esté absous par un Concile. C'est le Canon qu'on fit, comme Pall. v.Chry.p. nous avons dit, pour opprimer Saint Athanafe, 1'& c'est encore

celui dont Teophile se servit pour exclure S. Chrysostome de Hillfr.2.p.25. l'episcopat. Nous verrons que les Eusebiens s'en servirent pour deposer le Pape mesme.

Conc.t.z.p 564-

Le cinquierne veut auffi qu'on depose sans aucune esperance de rétablissement, les Prestres qui tiendront des assemblées particulieres, & refuseront d'obeir à leurs Evesques: [ & les Eusebiens pour justifier toutes les violences qu'ils vouloient exercer fous ce pretexte contre les Catholiques, 1 ordonnent que ceux qui continueront à troubler l'Eglise de cette maniere, seront punis par la puissance civile.

Ibid.

'Le fixieme confirme la regle de l'Eglise, que ceux qui ont esté excommuniez par leur Evesque, ne puissent estre receus

que par leur Evesque mesine ou par un Concile.

p. 564.e.

Le settieme désend de recevoir aucune personne étrangere sans lettre de paix. Et le huittieme accorde aux Corevesques le pouvoir de donner ces lettres. Il l'accorde mesme aux Prestres, c'est à dire aux Curez ] de la campagne, pourvu que ceux-ci n'en écrivent qu'aux Evelques voilins.

P.565-

Le neuvierne donne aux Evesques des capitales de chaque province, le droit de metropolitain qu'il explique fort bien.

bid.

Le dixieme Canon regarde les Curez de la campagne & les Corevesques, à qui il permit d'établir des Lecteurs, des Soudiacres, & des Exorcistes, mais non d'ordonner des Diacres & des Prestres, quoiqu'ils eussent l'ordination episcopale. [ Ce Canon peut favoriser ceux qui disent que les Corevesques estoient L'an delG.-341.

319

facrez Evefques, mais il n'est pas absolument decisif.] 'L'onzierne défend aux Evelques & aux Ecclefiastiques, fur P.565. peine de deposition, d'aller à la Cour sans le consentement & les lettres du Metropolitain & des Evesques de la province.

Le douzieme défend de rétablir jamais ceux qui ayant esté p 502. condannez par un jugement ecclesiastique, s'adressent à l'Empereur, au lieu de s'adresser à un plus grand Synode : ce que les Bar 141 19 Eusebiens ordonnerent encore apparemment contre S. Athanase & les autres Evesques qui ayant esté deposez par eux, avoient esté rétablis par l'autorité des enfans de Constantin.

'Le troizieme défend aux Evesques sur peine de nullité & de Conc. t. 2. P. deposition, de faire aucune ordination, ni aucune autre affaire 56%. ecclefiaftique dans un diocese étranger, à moins qu'ils n'y foient

appellez.

Le quatorzieme ordonne que quand les Evesques d'une Ibid. province seront partagez dans un jugement, le Metropolitain appelera quelques Evefques d'une autre province pour juger avec ceux qui se trouvoient partagez.

'Le quinzieme veut qu'un Evesque condanné par tous les Itid. Evelques de la province, ne puille estre jugé par d'autres.

#### **₩** ARTICLE XXXIV.

Suite des Canons d'Antioche': Autorité de ces Canons, & du Concile qui les a faits.

E 16.º Canon d'antioche ne veut pas qu'un Evefque qui n'a Conet.2, p. 568. point de peuple, puisse s'établir sans l'autorité d'un Concile 569. dans une Eglise vacante, quand mesme il seroit choisi par tout le peuple. [Ce fut ce que Saint Gregoire de Nazianze pratiqua à Constantinople.]

'Le 17. veut qu'un Evefque ordonné pour une Eglife, & qui refuse P. 569. d'en prendre le soin, demeure separé de la communion, jusqu'à ce qu'il l'accepte,ou que les Evelques de la province en aient disposé autrement.

'Le 18. ordonne que si le peuple ne le veut pas recevoir, l'Evesque 1614. jouira de sa dignité dans l'Eglise où il sera sans la troubler, jusqu'à

ce que le Concile y ait pourvu.

'Le 19. établit des regles tres faintes fur l'election des Evefoues. Bil. [ mais qui aussi sont toutes contraires à ce que les Eusebiens avoient pratiqué dans l'ordination de Gregoire; & cela donne

₹20 un juste sujet de croire qu'ils n'en sont point les auteurs. I

'Le 20.º ordonne que l'on tiendra deux Synodes provinciaux tous les ans, l'un la 4. femaine d'aprés Pasque, l'autre le 15. d'octobre [Le 5.º Canon de Nicée ordonne la mesme chose, mais il met

le premier Concile avant le Carefme.]

P. 569.

Ibid.

Ibid.

Ibid.

P.574

Le 21.º Canon d'Antioche défend, conformément au [15.º de F-572 Nicée,] qu'un Evesque change de siege; & il ajoute qu'il ne le doit pas mesme quand il y seroit contraint par les Evesques, l'Ie ne scay pas comment Eusebe de Nicomedie auroit souffert cette ordonnance.

> Le22.º est à peu prés la mesme chose que le 13.º, & il est difficile de croire qu'on ait fait ces deux Canons dans un mesme Concile.

> 'Le 23.º défend à un Evesque de s'établir un successeur, mesme à la mort, voulant que l'election se fasse toujours selon l'ordre de l'Eglife, par le jugement des Evelques, & en presence d'un Concile. [ Ainsi ce Canon ne condanne point ni la sage prevoyance de tant de faints Evesques qui ont marqué à leurs peuples ceux qu'ils jugeoient estre les plus capables de gouverner aprés eux ni la juste deserence qu'ont eu les peuples pour le sentiment de ceux qu'ils honoroient comme des Saints. Il est plus difficile d'accorder ce Canon avec la conduite de S. Augustin, non seulement en ce qu'il fut ordonné du vivant de son predecesseur, en quoy il a reconnu luy mesme qu'on avoit fait une faute, mais en ce qu'il fit ensuite elire solennellement son successeur, sans croire rien faire en cela contre les regles de l'Eglise. La vuë de divers inconveniens peut faire établir diverses regles, qu'on peut dire estre toutes bonnes lorsqu'elles viennent d'une autorité legitime, qu'elles sont conformes à la prudence, & qu'elles n'ont pour but que la charité, l'utilité de l'Eglise, & le bien des ames.]

> La 24.º Canon veut que l'on conserve avec soin les biens de l'Eglife comme des choses dont on doit rendre conte à Dieu; qu'ils soient administrez selon le jugement de l'Evesque & par son ordre; qu'on ait soin de les distinguer de ce qui appartient en propre à l'Évesque; en sorte que les Diacres & les Prestres en aient connoissance, afin que l'Evesque puisse disposer de ses biens en faveur de qui il voudra, fans toucher à ceux de l'Eglise, & que sa memoire ne soit point deshonorée par les procés qui

pourroient arriver entre l'Eglise & ses heritiers.

'Le 25.º est parfaitement beau sur l'usage des biens de l'Eglise. Il declare que l'Evesque en doit avoir l'administration pour les distribuer à tous ceux qui seront dans le besoin, en observant

exactement

L'an del.C.

341.

aixixac.

necessaires à ce desordre.

exactement les regles de la discretion & de la crainte de Dieu : Qu'il en pourra prendre pour luy, en cas neanmoins qu'il soit dans le besoin,ce qui luy est absolument necessaire pour se nourrir & pour se vétir, selon la regle de Saint Paul, & pour exercer l'hospitalité envers les freres, en sorte qu'ils ne manquent de rien. Que s'il ne se contente pas de cela, dit le Concile, s'il emploie les biens de l'Eglise à son utilité"particuliere, & si au lieu de les administrer par l'avis des Prestres & des Diacres, il en laisse la disposition à ses domestiques, à ses proches, ou à ses enfans . en forte que ces biens viennent à diminuer, il en rendra conte devant le Concile de la province. Et si l'on se plaint que l'Evesque & les Prestres s'approprient les biens & les revenus de l'Eglise au prejudice des pauvres, contre leur honneur propre, & contre celui de la religion, le Concile aura soin d'apporter les remedes

'Comme les Canons faits cette année par le Concile d'Antio-p. 1303, d.e. che, sont effectivement composez par des heretiques, ('car c'est Ath.ap.2.p.579 le nom que le Concile de Sardique donne à ceux qui avoient cfait Gregoire Evesque d'Alexandrie; )'& que de plus, il y en a Pall. v. Chry.p. qu'ils avoient établis exprés pour persecuter S. Athanase & les 76.78. Catholiques; [ le Pape Innocent, Saint Chrysostome & tous ceux qui ont défendu sa cause, les ont rejettez absolument; ] & on a 150. défié ceux qui s'en vouloient servir, de signer la soy des Evesques qui les avoient composez. On a particulierement soûtenu que le P.78. 4. avoit esté rejetté par l'autorité du Pape Jule, du Concile de Sardique, & de tous ceux qui s'estoient declarez pour l'innocence de S. Athanase . [Mais comme d'autre part ils ne laissent pas d'estre justes en eux mesmes, pourvu qu'on les renferme en certaines bornes, J'& comme ils se sont trouvez autorisez par la Bar. 3 41.534.35. pratique de l'Eglise, ou par d'autres Canons, on n'a pas fait difficulté de les recevoir dans un Code des Canons de l'Eglise fait avant le Concile de Calcedoine, par une personne qui ignoroit neanmoins, dit Baronius, la qualité de ceux qui en estoient les auteurs & sur l'autorité de ce Code, on en produisit plusieurs dans le Concile de Calcedoine, où ils furent admis comme une autorité de l'Eglise. Mais ils n'y sont jamais appellez Canons du Concile d'Antioche.

'Un auteur a entrepris depuis peu un long travail pour autori. Schelftrat, de fer & pour expliquer ces Canons. Il fait aussi de grands efforts Ant.p. 150-152. pour justifier le Concile mesme, & il est vray, comme nous l'avons remarqué, que S.Hilaire dans son traité des Synodes, l'appelle Hil.syn.p.122.

Hift. Eccl. Tom: VI.

LES ARIENS.

L'an del C. une affemblée de Saints . [ Mais quiconque aura lu ce traité .

10 p 84.d|86.c.

verra bien qu'on n'en peut pas tirer un grand avantage, & hors cet endroit, toute l'antiquité conspire à nous le faire regarder ] Pallv.Chry.p. 'comme une affemblée d'impies, d'heretiques, & d'Ariens, qui 76.71 Conc.t.1 ne fongeoient qu'à opprimer les plus grands hommes de l'Eglife. \*& qu'à détruire melme, s'ils eussent pu, la divinité du Verbe

a Socralata e.8. divin . ["Les guerres & les tremblemens qui affligerent cette V. Conflanannée l'Empire, semblent avoir esté les presages destroubles que ce 17. cette assemblée criminelle devoit produire dans l'Eglise; & il faut n'avoir aucun sentiment des maux effroyables que causa l'intrusion de Gregoire, pour regarder avec indifférence ceux qui en le faisant Evesque enntre les loix de l'Eglise & de la justice, se rendirent responsables de tous ses crimes. Il ne faut pas croire neanmoins que tous les Evelques de ce Concile fussent egalement coupables . Il faut distinguer ceux qui ont esté les auteurs des maux comme Eusebe de Nicomedie. & la pluscart des autres que nous avons dit s'y estre trouvez, & ceux qui ne faisoient que suivre les impressions des premiers, & ceder peutestre à leur violence, comme Dianée de Cesarée, dont Saint Basile parle avec eloge. Ceux-ci peuvent avoir esté moins coupables; mais on ne peut pas neanmoins les mettre au nombre des innocens; & la timidité n'est pas un defaut peu important, furtout à l'égard de ceux qui tiennent le premier rang dans l'Eglise . ]

### ARTICLE XXXV.

S. Athanase est absous par le Concile de Rome: Eusebe de Nicomedie meurt. S. Paul eft rétabli deux fois, & deux fois chassé: Macedone est mis en saplace. Massacre d'Hermogene & de beaucoup d'autres. Es Prestres Elpide & Philoxene, que le Pape avoit envoyez

ap.1.P.744.

pour faire venir les Eusebiens au Concile de Rome, demeurerent en Orient jusqu'au temps que ce Concile se devoit tenir, 'c'est à dire "jusqu'au mois de juin, [ parcequ'on ne leur v. s.Jule permit pas de s'en retourner plustost. Ainsi ils pouvoient bien note 3. estre à Antioche durant que les Eusebiens y tenoient leur Consocr, La.c.s.p. cile : jmais il est certain qu'ils n'y eurent aucune part . b Enfin

& Athana, p. 740.b. c.p.7 39.

on les laissa retourner à Rome tout tristes des malheurs dont ils avoient esté témoins, '& chargez d'une lettre qu'Eusebe , Dianée, & les autres Orientaux écrivirent au Pape pour s'excuser

L'an de JC.

LES ARIENS.

341. de n'estre pas venus à son Concile. 'Ils l'écrivirent d'Antioche; d|Soer 1.2, c.17. f'ce qui donne quelque lieu de croire qu'ils y continuerent leur P.94.d. assemblée jusqu'au mois de juin. Nous ne raportons point ce qu'ils mandoient à Jule, ni ce que Jule leur récrivit, parceque nous avonscru le devoir reserver pour l'histoire de ce saint Pape, avecce qui se passa dans le Concile de Rome, où S. Athanase & Marcel d'Ancyre furent declarez innocens.

V.S. Jule &

La réponse de Jule'ne paroist par avoir esté écrite plustost que vers le mois d'aoust ou de septembre de l'année 341. Lorsqu'elle Soci. La.c. 12. p. fut apportée en Orient, il y estoit arrivé un grand vide dans le \$9.c|Soz.l.3 c.7. parti des Eusebiens, par la mort de celui qui en estoit l'ame & le

chef, c'est à dire "d'Eusebe usurpateur du siege de Constantinople, 'qui par son ambition d'estre trois sois Evesque, comme parle le Ath. ap.2.p. Concile d'Alexandrie, ne l'estoit plus dutout selon les regles de 726.d. l'Eglise. Cet Evesque, ou plutost cet heresiarque, ayant donc esté rendre conte à Dieu de tant de maux qu'il avoit faits à l'Eglise,& particulierement de ceux qu'il venoit de causer dans Alexandrie, ] le peuple de Constantinople qui estoit plein de zele pour Socrilaic, 12. p. la foy, rétablit Saint Paul en son siege [Asclepas de Gaza peut y 89.d|Soz. 1.3.c. avoir contribué. Car on trouve qu'il vint à Constantinople pour Hil, fr. 2. p. 20. favorifer S. Paul. 'Mais en melme temps les premiers ministres Soer.p.89.d. d'Eusebe, & qui par sa mort devenoient les chefs de sa faction, c'est à dire Theognis de Nicée, Maris de Calcedoine, Theodore d'Heraclée, & avec eux Ursace & Valens, qui estoient les plus échaufez pour le parti; ces Prelats, dis-je, établirent Macedone 4 Soz p. 505.41 Evesque de Constantinople, dans une eglise qu'il avoit bastie, p. 132.133. & qui porta depuis le nom de Saint Paul son adversaire lorsque le corps de ce Saint y eut esté mis sous Theodose. 'Ce Macedone celebre[par ses cruautez,& ] pour avoir donné Hierahr.

le nom aux heretiques ennemis du S. Esprit, comme on le verra dans la fuite, estoit un homme déja âgé, qui avoit esté long-temps Socr.L2.c.6 p. Diacre ["ou plutost Prestre] de l'Eglise de Constantinople sous 83.d. Alexandre Saint Jerome écrit qu'il estoit brodeur, ou l'avoit esté. Hier, chr. 'Les historiens disent que comme on parloit à Saint Alexandre socr.p.83.41 de celui qui pourroit luy succeder, il répondit que si on vouloit Soz.l.3 c.3.p. feulement un homme qui eust quelque pieté exterieure, & beaucoup d'adresse à manier les affaires civiles & à traiter avec les grands, on pourroit choisir Macedone. 'D'autres pretendoient soz.p.500.b. que S. Alexandre avoit loué ses mœurs. Maisce seroit faire tort à la lumiere de S.Alexandre. Car dés que S. Paul eut esté établi fuccesseur de ce Saint fur la fin de l'an 336, Macedone se declara Ath. foi p.813

Sf, ij

Hier.chr.

son accusateur, par une calomnie si visible, qu'il l'abandonna 341.342. luy mesme, & se soumit à S.Paul [Il se soumit sans doute encore plus aisément à Eusebe, J'puisque les Ariens le jugerent digne d'estre Evesque de la premiere ville de l'Empire d'Orient. L'AN DE JESUS CHRIST 342.

Socr.1.2.c. 15.p. 92.b.c.

p.500.a.b. Socr.l. 2.c. 13.p. co.b.clsoz p. 506.b.c Hier.

Socrate remarque que Sabin Evesque d'Heraclée pour les Macedoniens, & qui a fait l'histoire de ce temps-ci, n'a osé parler de cette election de Macedone, depeur d'effre obligé d'en c.12 p.90.d]Soz, raporter aussi les suites funestes. Car elle causa dans Constantinople comme une guerre civile qui y produisit une infinité de troubles, de seditions, & de meurtres: 'Constance qui estoit à Antioche ayant appris la nouvelle de ce desordre, en fut extremement irrité,& comme il envoyoit alors en Thrace Hermogene general de la cavalerie, il luy donna ordre de chaffer en paffant Saint Paul de Constantinople. Hermogene voulut executer son ordre par la force, mais il ne fit qu'exciter dans la ville une grande sedition; & comme nonobstant cela il s'efforçoit de taire chasser le Saint par les soldats, le peuple s'emporta à la derniere violence; il mit le feu au logis d'Hermogene, le prit luy mesme, & l'ayant attaché avec une corde, il le traina par la ville, & le tua. Ammien avoit décrit toute cette histoire dans les livres qui font perdus, comme nous le voyons par un endroit où il en parle en passant, au sujet d'Herculan fils de ce mesme Hermogene. 'Libanius en parle aussi, mais en un mot. ª Elle arriva fous le III. Confulat de Conftance, & II. de Conftant, & ainsi en l'an 342. La chronique de S Jerome en parle sur l'an 341.

Lib.or. 3. P.127. a Idat Socr I 2. C-1 3.P.90.C. r.90.c|n. p.187. Soz 1. 3. c 7.p. 506. c Lib. P. 128.2.

Soz p. 506 c.

Lib, p. 128,a,b.

Socr.p.go.dl Soz.p.505.d. 6 Sozp 506.d. accident si étrange, monta à cheval, & nonobstant la rigueur de la faison, accourut en diligence à Constantinople, en chassa Saint Paul ["s'il n'en estoit déja sorti de luy mesme, ]& priva la ville v. s. Paul de la moitié du blé que l'on distribuoit aux habitans, 'ne l'ayant de CP. pas voulu punir plus severement, à cause que tout le peuple vint audevant de luy en pleurant & en luy demandant pardon. 'Libanius dit qu'il ne fit perdre la vie à personne, qu'il ecouta avec douceur les raisons du plus habile du Senat, & qu'il les refuta avec force. Il rejettoit en partie fur Macedone le desordre qui estoit arrivé; & de plus, il n'estoit pas bien aise qu'on l'eust fait Evelque sans en avoir son consentement . C'est pourquoi il se contenta de le laisser tenir ses assemblées dans son eglise

'Constance qui passoit alors l'hiver à Antioche, ayant sceu un

propre, ne voulant ni confirmer ni infirmer fon election. [Les autres Eglises demeurerent apparemment sous la conL'an del.C.

de CP.

V. 5 Paul duite des Prestres de S. Paul, "qui y retourna ce semble peu de temps aprés. 1 Mais Constance qui s'en estoit déja retourné à sorritaique. Antioche, l'ayant appris, envoya ordre à Philippe Prefet du 92.d. Pretoire de le chaffer de nouveau, & de mettre Macedone en possession des eglises. Philippe executa le premier ordre sans p.91, a.b.c. beaucoup de peine;& fit enlever Saint Paul avant qu'on eust eu le loifir de s'y oppofer. Auffi-toft aprés il parut en public, tout environné de foldats, ayant à ses costez dans son chariot Macedone, qu'on fut aussi surpris de voir en cet état, que si on l'eust fait tout d'un coup sortir d'une machine de theatre. Comme ils fe hastoient d'alter à l'eglise, tout le peuple y courut aussi, les Catholiques & les Ariens taschant à l'envi de se prevenir pour s'en saisir les premiers. 'Ainsi toute l'eglise se trouvant remplie d. d'une infinité de monde, on y vit une étrange confusion, lorsque le Prefet approcha avec Macedone. Car les foldats pouffant le peuple avec violence pour faire faire place, on estoit obligé de se jetter l'un sur l'autre : Et comme cela mesme ne suffisoit pas encore, les foldats s'imaginerent que le peuple refiftoit, & qu'il ne vouloit point laisser passer le Prefet, & commencerent à fraper à coups d'épées; de sorte qu'il en mourut, à ce que l'ontient, 31 50 personnes, les unes tuées à coups d'épées par les soldats, notes les autres étoufées par la presse. 'Après un si horrible carnage, a Macedone, comme s'il eust esté entierement pur & innocent de ce qui s'estoit passé, monta sur le throne episcopal, dont l'autorité d'un Preset, plutost que celle de l'Eglise, le metroit en possession.

'Mais quoique les Ariens se fussent rendu maistres de l'eglise a. par une voie si odieuse, sils ne laisserent pas de vouloir rendre les Catholiques coupables des maux qu'ils avoient faits eux mesmes. Car nous ne croyons pas pouvoir raporter à autre chose, ] les Hilfr. p.20.21. reproches qu'ils font à Asclepas dans leur faux Concile de Sardique, des inhumanitez barbares qu'il avoit commifes au milieu de l'eglife de Constantinople, de mille homicides qui avoient fouillé les autels mesmes par le sang des hommes & de ce grand nombre de meurtres qui avoient fait perir & les Chrétiens & les payens pour l'amour de Paul. 'Ils demeurerent en possession des socr. les carantes eglifes jufqu'à la fin de l'an 380, c'est à dire durant quarante ans 264-2.bi Marc. ans ou environ, à l'exception d'environ deux ans que S. Paul fut chr.an.350. rétabli comme nous le verrons dans la fuite. Ces 40 ans marquez dans Socrate s'y trouveront encore plus justes, si on les conte depuis le commencement de 339, qu'Eusebe fut intrus à la place

de S. Paul.

Sí iii

LES ARIENS.

ARTICLE XXXVI

L'an de J.C. 342+

Les Eusebiens deputent inutilement Narcisse, Marc, & d'autres à Conflant , avec un nouveau formulaire .

Ath de fyn.p. 194.d.

Es Eusebiens qui avoient dressé deux différentes confession de foy au Concile de la Dedicace d'Antioche, & y avoient encore figné celle de Theophrone, n'avoient pu par tant de changemens satisfaire l'inquietude & l'agitation de leur esprit. Ils firent donc peu de mois aprés, [ en cette année"342,] Nore 34. un nouveau formulaire qu'ils envoyerent en France, pour le presenter comme de la part d'un Concile, à Constant & à tous

"Socrita, est. les autres de ce pays. Narcisse, Maris, Theodore d'Heraclée, P. 95.4 Soz.1.3 & Marc d'Arethuse en Syrie, furent deputez pour le porter [Ce dernier se fera souvent remarquer dans la suite de cette histoire, parmi les plus fignalez des Ariens : & neanmoins les tourmens qu'il endura pour la foy sous Julien, luy seront recevoir des

lottanges extraordinaires de Saint Gregoire de Nazianze & Athele fyn.p. de Theodoret; de quoy nous parlons "en un autre endroit. JLe V.la perf.de 195|Socr. P96 formulaire dont luy & les autres estoient chargez,est raporté par Saint Athanase & par Socrate: Il n'a rien en soy que de veritable, mais il n'a rien aussi qui exclue suffisamment le venin de

l'Arianisme.

La legation de Narcisse n'estoit pas seulement pour apporter le formulaire . 1'Mais fi nous en croyons Socrate & Sozomene . Sorp 5 w.c.d. c'estoit principalement pour satisfaire à la demande de Constant, qui avoit prié son frere de luy envoyer trois Evesques pour luy rendre raison de ce qui s'estoit fait dans la deposition de Saint Athanase & de S. Paul , [& apparemment des autres violences des Ariens, & de tout ce qui s'estoit passé dans le Concile d'An-

sorp 510, c.d., tioche: | Car le Pape Jule voyant que la lettre qu'il avoit écrite aux Eusebiens [& les autres efforts qu'il avoit faits pour appaiser les maux de l'Eglise, Javoient esté inutiles, il crut devoir faire raport à Constant de l'état où estoient les choses, & ce sut sur cela que Constant écrivit à son frere pour demander d'en estre éclairei. Les Eusebiens crurent par là avoir rencontré une Bar. 240. 6 2 50

occasion favorable de gagner l'esprit de Constant, comme ils avoient fait celui de Constance; & en effet, ils choisirent pour cette deputation les plus habiles d'entre eux.

'Lorfou'ils furent arrivez auprès de Constant, ils désendirent Soz P. 150.d.

32

exemples que les Ariens firent depuis de ce qu'il "n'avoit pas voulu recevoir les Evesques qu'ils avoient envoyez dans les Gaules; 'c'est à dire souls entre les Evesques qu'ils avoient envoyez dans les Gaules; 'c'est à dire souls entre les Evesques qu'ils avoient envoyez dans les Gaules; 'c'est à dire souls entre les Evesques qu'ils avoient envoyez dans les Gaules; 'c'est à dire souls entre les Evesques et les Evesques et le compara de la compar

qu'il leur avoit refulé la communion.

'Enfin Constant reconnut manisestement qu'ils persecutoient et appendix tres injustement de grands Evesques qu'ils haissient, & qu'ils avoient deposez, non pour les crimes qu'on leur objectoit, mais parcequ'ils suivoient une doctrine contraire à la leur. 'Ainsi il 16/50cr.l.1.e, renvoya ces deputez qui ne purent rien gagner sur luy, ni tirer 18.9.96.d,

aucun avantage de leur legation.

Socrate aprés avoir raporté ceci, fait deux remarques, l'une Socrate aprés avoir raporté ceci, fait deux remarques, l'une Socrate après avoir raporté ceci, fait deux remarques, l'une socrate, qu'il n'y avoit point encore alors de rupture de communion entre l'Occident & l'Orient. [Et en effet, Jule écrivant aux plus méchans des Eusebiens, ne laisse pas de leur parlet comme à des freres & à des membres de la communion ecclessatsique. Il en saut neanmoins excepter quelques cas, comme nous venons de le voir de SMaximin: & pour Gregoire & les autres intrus à la place des Catholiques exilez, nous ne craignons pas d'affurer que le Pape n'avoit point de communion avec eux. J'L'autre remarque e.d. de Socrate, est que Photin Evesque de Sirmich, commenjoit dessorate, publier son heresse. [Comme nous aurons peu de choses à mettre dans les années suivantes, jusqu'au Concile de Sardique en 347, nous pouvons raporter ici ce qui regarde les commencement de cet heressarque, dont l'inistoire ne se peut pas aissement se pare de celle de l'Arianisse.]

#### 343+

### ARTICLE XXXVII. De l'beresie de Photin.

## L'AN DE JESUS CHRIST 343.

Epi-rea p. 1 a. 1. A INT Epiphane dit que Photin effoit de Sirmich : \* mais 

Bar, 34: 3-49. On aime mieux fuivre Socrate & S. Jerome , b qui difent qu'il 107 p.199.bl estoit de la petite Gaule, [c'est à dire de la Galacie.] Les Euse-Socri, 2.6.18.p. biens disent de mesme qu'il estoit d'Ancyre en Galacie . 4 Il fut Athde fyn.p. en effet instruit par Marcel d'Ancyre dans sa jeunesse, f & fut quelque temps Diacre sous luy. Il fut depuis fait Evesque de # Hilf: 1923. decique temps grante nois m., a vec un applaudiffement sulle de l'Illyne , ] \* avec un applaudiffement sulle de l'Illyne , ] \* avec un applaudiffement f Hilfr. 2 p.13 merveilleux de tout le monde. h Il avoit un fort bel esprit & une g Vinc.L., c. 16, grande science. Il estoit habile en grec & en latin. Il avoit la parole fort libre & fort ailée. Il effoit naturellement eloquent & capable de persuader le monde, 1 Aussi l'on voit que son peuple

i Epi. 21. c.1.p. luy estoit fort attaché. m Il parut durant quelque temps le nourrir dans la doctrine

m Vinc.L.c.16. pues par divers dereglemens, & qu'il arrive souvent que l'ac-"Hillfr. 1. 1.24 croiffement des vices en diminuant en l'ame l'amour de Dieu y produit la folle passion d'une science fausse & pernicieuse;

aprés avoir perdu l'innocence de ses mœurs, il s'efforça de trou-Vinc, L.p. 63 d, bler la verité evangelique par de nouveaux dogmes, '& commença tout d'un coup à vouloir porter son peuple à des erreurs étrangeres. Baronius croit que c'est pour ce sujet qu'il se trouve Bar. 342-f 49-

des endroits où au lieu de Photin , qui fignifie illuminé & éclairé , Lucif.non pare les Peres l'appellent Scotin ou tenebreux.'Lucifer femble dire qu'il s'appelloit veritablement Scotin, & qu'il avoit pris le nom de p.10; 9.b.c.

Photin à Sirmich. 'Son heresie alloit à nier la Trinité & la distinction des Per-Vinc.L. c,17 p. fonnes divines, ° & à renouveller les dogmes de Sabellius; ? quoi-That.h.l.a.e. qu'il se servist d'autres termes, ne reconnoissant qu'une seule Profesta P. 156. Toperation dans le Pere, le Verbe, & le Saint Esprit, 9 & qu'il information HILET.P.47. conservast à JESUS CHRIST la qualitéde Filsde Dieu. 'C'est r Aug.ep. 50 p. ainsi que le Pere seul estoit Dieu, & que le S.Esprit ne subsistoit

pas [ personnellement : ] \* & il ne vouloit point que Dieu eust engendré; en quey il convenoit avec les Ariens, [ opposez en tout le reste à ses erreurs. ] Il paroist neanmoins par divers Alex,1.7, p. 219. endroits de l'antiquité, & par les anathemes faits contre luy

qu'il

Hil fr. 1. P. 26. Catholique. " Mais comme fa vie & fa conduite estoient corrom-

11.P.114 b.

L'an del.C. LES ARIENS 343.

'qu'il croyoit un Verbe eternel, mais non subsistant & distingué Epi,71.c.1.4 P. personnellement du Pere, Il vouloit que ce fust comme une ex- \$ 30.b.c \$32.4. Apperairmentenfion que le Pere, ('qu'il appelloit quelquefois'le Pere-Verbe.) Mere t.2. p.128. faisoit de luy mesme, quand il vouloit agir audehors. Il ne vou- Epi ut sup.

loit pasdonner à ce Verbe le nom de Fils, '& luy donnoit quel- Merc.t.s p.312. quefois le nom de Pere Et neanmoins il femble qu'il ne vouloit 11 Aug. 2. Aug. pas reconnoistre que le Verbe est Dieu , alterant pour cela le 91.P.81.g. texte du commencement de l'Evangile de S. Jean par une fausse diffinction.

(S'il eust dit que ce Verbe qu'il pretendoit n'estre autre que le Pere, s'estoit incamé en la personne de Jesus Christ, il se fust engagé à dire comme les anciens Patroputtiens, que le Pere s'estoit fait homme, & avoit souffert la mort de la croix. Mais pour eviter cette erreur, Jil tomba dans celle qu'embrassa depuis Vinc.L.c.17.p. Nestorius, en soutenant que J. C. n'estoit qu'un pur homme, 341 | Opt. L. 1.2.c. qu'il n'estoit point Dieu, & qu'il ne le falloit honorer qu'en 18 p.96d. qualité d'homme ; 'ce qui a fait donner à ses sectateurs le nom Aug (114.p. d'Homoncionistes. Il vouloit mesme selon Marius Mercator, torres Mercator, 107,8 Mercator, 1, p. 118 120. qu'il fust né de Saint Joseph. d'Aussi S.Hilaire luy donne souvent et 17.19 le nom d'Ebion, comme Saint Jerome dit qu'il avoit renouvellé d'HildeTrin.1, l'impieté de cet ancien heretique ; & Saint Epiphane foutient b. qu'il alloit audelà des blasphemes de Paul de Samosates. Ell re- "Hier.v.ill.c. connoissoit neanmoins que J. C. estoit né du Saint Esprit & de [Ep.71. C. 1.2.

Marie.

p.\$18,d|\$30 c, hIl disoit aussi que le Verbe"avoit habité en luy, & s'estoit & Merc.t.p. uni à luy d'une maniere particuliere; '& il femble qu'il luy 1285 17-19accordast le titre de Fils de Dieu, \*& mesme celui de Dieu \*Epi-71.e.2.p. selon Cassien , ssan vouloir neanmoins qu'il fust avant Marie , scarins, l.i.e. mi qu'il eust creé le monde, ni qu'il fust avant tous les siecles "Et 1 P 901.
[HildeTrind. quand on luy objectoit les passages de l'Ecriture qui prouvent \$.p.631.d|sulp. ton eternité, il pretendoit s'en défaire en disant que c'estoient la passe des propheties qui regardoient le temps de la naissance qu'il maissance avoit tirée de Marie, ou qu'ils regardoient le Verbe; [ & ce = Epign. cap. dernier eust esté veritable, s'il eust cru que J.C. mesme estoit le 130a, hc. Verbe.1

Quelques avantages qu'eust Photin pour eblouir les personnes Vinc.L.c.16.p peu éclairées, & quelque estime que ses ouailles eussent d'abord 339-340. conceue pour luy, cependant comme elles veilloient foigneusement pour la pureté de la foy, elles reconnurent bien tost fon erreur, dit Vincent de Lerins, & l'eloquence que ces peuples admiroient en luy, ne les entraina pas dans le precipice où il les

Hift. Eccl. Tom, VI.

LES ARIENS.

L'an del.C.

menoit. Au lieu de le regarder comme leur prophete & le 343, 344conducteur du troupeau, ils eurent soin de le fuir comme un

Hil, fr. 1.p. 26.

897.898.

loup tres dangereux. [Nous verrons neanmoins par la suite de l'histoire, que cela ne se fit pas sitost; J& que Photin se défendit mesme par l'affection que son peuple avoit pour luy contre l'ausocr.12. e.18 p. torité de l'Eglise, jusqu'en 351, quoique son heresie ait commencé à paroistre des 342 ou 343, selon Socrate: 28c que les Eusebiens Ath.de fyn.p. la condannent dans un de leurs formulaires, [fait, comme nous sulp.1.2. p.155. verrons, en 345.] Sulpice Severe dit qu'il avoit esté condanné dés devant le Concile de Sardique; [de quoy nous ne trouvons rien autrepart : ainsi pous remettons à en parler au temps de ce Concile, & aux autres où nous en trouverons quelque chose.]

> ARTICLE I V.:

> Valens tasche d'usurper le siege d'Aquilée: Nouveau formulaire des Eusebiens: Concile de Milan: Constant obtient la convocation de celui de Sardique. Estienne succede à Placille d'Antioche.

> > L'AN DE JESUS CHRIST 344.

TOUS ne trouvons rien en cette année qui regarde l'histoire de l'Arianisme. Mais nous y pouvons mettre un evenement dont nous ignorons le temps precis. C'est l'entreprise ambitieuse de Valens, J'qui avant le Concilede Sardique voulut quitter son Eglisede Murse, pour s'emparer d'une autre [qui estoit apparemment celle d'Aquilée.] 'Car il excita une grande sedition dans cette ville. Et ce qui rendit encore son entreprise plus odieuse, fut qu'un Evesque nommé Viator n'ayanè pu s'enfuir assez tost, y fut tellement accablé & foulé aux piez, qu'il en mourut trois jours aprés. [ Mais routes les intrigues de Valens furent inutiles; car il demeura toujours à Murse, ] & Fortunatien affista au Concile de Sardique en 347, en qualité

d'Evesque d'Aquilée.

L'un des fix Evesques deputez de Tyr pour l'information de la Marcote, estoit mort avant la mesme année 347. Ce ne peut estre que Theognis de Nicée, ou Macedone de Mopfueste: & c'estoit apparemment le premier, lequel estoit mort assurément avant l'an 355. [Car quoiqu'il fust un des plus coupables de tous les Eusebiens, qu'il eust déja esté deposé, & que dans le Concile de Sardique il ait esté reconnu coupable d'une fourberie insigne, neanmoins ce Concile ne l'a point deposé & anathematizé avec

Hil.fr. 1 . p. 17.

F. 17.

P. 1 Q.

p.1 %. Thdrt.1,2,c.13. p.607.d.

les autres.] Cette fourberie estoit d'avoir composé de fausses Athapa P. P. 226 lettres pour irriter les Empereurs contre S. Athanase, Marcel, distilléel. P. 20. & Aschanase, Conne marque point quand ce crime sut commis; mais il stut prouvé dans le Concile de Sardique par ceux qui avoient alors esté Diacres de Theognis.

L'AN DE JESUS CHRIST 345.

'Trois aus depuis la legation de Narcisse & des autres qui Athde son pa avoient apporté à Constant un nouveau formulaire [en 342;] 895 e.d Socr, n. les Eusebiens, comme s'ils se fussent repentis de tout ce qu'ils p.23 2.d. avoient fait jusques alors, assemblerent de nouveau leur synode à Antioche, 'selon l'opinion de Baronius & de M. Valois, 2& y Bar, 344, 11 dresserent encore un autre formulaire braporté par S. Athanase Socr. n. p. 23.2.c. & par Socrate. Il est beaucoup plus long que tous les autres; p.97.4.
de forte qu'il en a mesme retenu le nom de longue exposition. 2 p.97.4.
p.97.4. 4On y peut remarquar qu'il porte que le Fils eft femblable 49, 200 y peut remarquar qu'il porte que le Fils eft femblable 49, 200 au Pere en toutes chofes: Mais il ne parle, jamais de substance, cont. 3, 201 p. Il anathematize aussi ceux qui disent qu'il a esté tiré du neant, 511.b. & les autres impietez d'Arius : & il ajoute aussi tost, que c'est « Soz.p.511.b. parceque ces paroles ne sont point de l'Ecriture. All semble f Ath. p. 896.c. reconnoistre l'unité de la divinité du Pere & du Fils, mais il fait de disgral. en mesme temps le Fils inferieur au Pere: & mesme il dit positi- h p.899.c. vement que le Fils a esté fait, quoique d'une maniere différente 4des autres creatures. Il condanne les opinions de Marcel & de p.898.a. Photin; see qui est remarquable pour le dernier, qui jusques ici ne se trouve point nommé dans l'histoire.] Ils luy attribuent p.897.898. toutes les erreurs dont on accusoit Marcel Les Eusebiens disent p. 800,d. à la fin qu'ils ont esté contraints de s'étendre ainsi, afin de faire reconnoiftre à tout l'Occident la pureté de leur foy & les calomnies de leurs adversaires.

S'imaginant donc avoir dit quelque chose de nouveau, par p.89,d Secr.l, cequ'ils s'exprimoient en plus de paroles, ils envoyerent ce accion par formulaire en Italie par Eudoxe de Germanicie [en Syrie,]
Martyre [dont on ne marque point l'evesché,] Macedone de
Mopsueste, et quelques autres, entre lesquels estoit Demophile, Ath.p.895 d. equi pouvoit estre l'Evesque de Cooé, (on plutost de Berée,) i Hillstrapatamarqué dans la lettre du faux Concile de Sardique, et qui pour position de la lettre du faux Concile de Sardique, et qui pour pos fait par les Ariens Evesque de Constantinople en 370/Ils surent Ath.p.895 d. donc en Italie presenter leur formulaire. Mais les Evesques Socila.c.107. d'Occident le rejetterent, declarant qu'ils se contentoient du 191,b.c. fymbole de Nicce sans demander rien davantage.

Tt ij

L'an del-C.

Hil.fr. 2. P. 41.

'Il se tenoit'alors un Concile à Milan, où ces Eusebiens estant Norz 36. venus, ils ne voulurent jamais condanner l'opinion heretique d'Arius, & fortirent tout en colere de l'affemblée; comme nous l'apprenons d'une lettre écrite huit ans aprés, 'au commence-

Bar. 3546 1. ment de l'an 354.

[ Nous ne savons rien davantage de ce Concile. Mais il y a assez d'apparence que Constant s'y trouva, & que ce fut là qu'il prit la resolution d'écrire à son frere pour assembler un Concile Athap., p. 676. recumenique. ] 'Au moins nous favons qu'il effoit à Milan . & qu'il écrivit sur ce sujet dés cette année, qui est la quatrieme depuis l'arrivée de S. Athanase à Rome [en l'an 341,] par le conseil

de divers Everques qui s'y trouverent. ['Constance ne put se v. s. Athadispenser\*d'accorder le Concile; & ainsi il se tint deux ans aprés nase \$42. à Sardique.

Il faut mettre apparemment en cette année la mort de Placille Blond, prim.p. 1191,1192. d'Antioche, puisque nous avons vu qu'il avoit esté fait Evesque Tophn. p. 34 d. vers l'an 333, J& qu'il gouverna douze ans selon la chronique de Nicephore, & Theophane . [Cela s'accorde fort bienavec] les trois ans que les melmes auteurs donnent à Estienne mis à la 30.P-755H.2.C. place de Placille, puisque ces trois ans se terminent à Pasque de 19.P.412.b.c.

l'an 348, comme nous le verrons dans la fuite. Il est au moins certain que Placille estoit Evesque en 341,& Estienne en 347.1 Ath.in Ar.ors. 'Cet Estienne avoit esté deposéestant Prestre, & Saint Eustathe. ne l'avoit jamais voulu recevoir dans le Clergé à cause de son din Ar. or.1.p. impieté. Mais ce qui l'avoit fait rejetter par ce Saint, le fit

admettre & elever mesme à l'episcopat par les Ariens, emoins e Thert, J. 2. 2.7 pour conduire le vaisseau de l'Eglise d'Antioche, qu'asin de le submerger. On peut juger ce qu'il estoit par l'action qui obligea V. S. Athales Eusebiens mesmes à le deposer; [& il faut bien qu'il se signalast nale \$55.

6.9 P593 d594 extremement en faveur de l'impieté, ] 'puisque le Concile de Sardique fut obligé de le condanner & de l'excommunier, Ibid, 148.

419 p612 b.c.d. avec fept autres des plus méchans d'entre les Eusebiens . 'Aussi Theodoret dit qu'il faudroit un livre entier pour raporter tout ce que luy & Placille avoient fait contre les loix de la pieté & de la justice, & l'eloquence de David pour en representer la grandeur.

Nous ne trouvors rien à remarquer pour l'année 346, finon Cone,t.a.p.613, que ] 'c'est celle dont est daté le celebre Concile de Cologne, où l'on pretend qu'Euphrate Evefque de cette mesme ville , fut deposé par le suffrage & l'autorité de 24 Evesques des Gaules, pour estre tombé dans l'heresie de Photin. C'est une histoire

L'andel.C.

nafe f 44.

Norz 17. celebre, mais embarassée de beaucoup de difficultez qui la rendent au moins tres incertaine.]

> CASCAMENTARIO CONTROCO CONTROC ARTICLE XXXIX.

> Les Eusebiens se retirent de Sardique, & s'assemblent à Philippople, d'où ils écrivent partout contre le Concile de Sardique, qui en depose & anathematize buit des principaux

> > L'AN DE JESUS CHRIST 247.

V. S. Atha- [T Es"Eusebiens ne purent se dispenser de venir au Concile de Sardique, & ils y vinrent au nombre d'environ 76 Evesques; mais ce fut pour s'en retoumer auffi-tost, fachant bien qu'ils ne pouvoient soutenir ni leur doctrine, ni leur conduite dans une affemblée legitime & reguliere, où l'on craignoit beaucoup Dieu, & peu Constance. Aussi-tost donc qu'ils furent arrivez à Sardique, ils se plaignirent "de ce que S.Athanase & les autres qu'ils avoient condannez, estoient admis dans le Concile comme Évesques. On leur répondit qu'on ne pouvoit pas traiter comme coupables des Prelats declarez innocens par le dernier jugement rendu fur leur fujet, qui estoit celui du Concile de Rome. Mais la verité ne fatisfit pas ceux qui aimoient le mensonge. Ils crurent avoir droit de dire qu'ils n'avoient pas dû se trouver dans une assemblée où l'on admettoit des gents coupables de sacrileges , d'homicide,& de tout ce qui leur plaisoit d'imputer à leurs adversaires. Ils joignirent à cela quelques autres raisons aussi frivoles: & fur cela ils s'enfuirent durant la nuit .

> Leur fuite fortifia beaucoup les autres preuves que l'on avoit de leurs crimes : De forte que le Concile declara innocens ceux qu'ils avoient deposez, & usurpateurs ceux à qui ils avoient donné leurs Eglifes: ]'Il depois outre cela & anathematiza Athapapapas. mesme les principaux chess de leur parti, savoir Acace de Cesa. a-b/766,b. rée en Palestine, Estienne d'Antioche, George de Laodicée, Narcisse de Neroniade, Menophante d'Ephese, Theodore de Heraclée, Urface de Singidon, & Valens de Murfe, 'dont les p.794-c & alibi

> trois derniers avoient esté des commissaires envoyez à la Mareote contre Saint Athanase. Les Eusebiens aprés s'estre enfuis de Sardique, s'arresterent Sorr.la.c.20.p.

enfin à Philippople dans la Thrace qui obeissoit à Constance. Ib.note 51. Ils y tinrent leur Concile particulier, 'composé de leurs "76 Hilfrap.18.33. Evelques, [partie heretiques, partie timides & lasches.] Estienne

Tt iii

LES ARIENS.

d'Antioche est mis à la teste, [ & il estoit digne d'y presider . 347. soer.1.2.e.20 p. autant par sa méchanceté que par la dignitéde son siege J'Ce sut

de ce conciliabule qu'ils tascherent de repandre leur venin par la lettre qu'ils envoyerent de tous costez . [ S. Augustin en parle Soz.1.3. c.10.p. en quelques endroits.] 'Sozomene en fait l'abregé; " & S.Hilaire 110. eHilfingues en raporte le formulaire de foy dans fon traité des Synodes: 6 fr.2.P.7-33 Nous l'avons mesme toute entiere dans les fragmens du mesme

Saint . 'Les Eusebiens declarent qu'ils l'écrivent de Sardique. 9.7.1. Saint : Les Etheusein sections syllais ils font voir eux melines Sond, 3 c.11.p. '& ils l'ont perfuadé à Sozomene [Mais ils font voir eux melines Hilfra.p.20. que cela est faux, I puisqu'ils parlent de la lettre circulaire des Ach. ap.z.p. Occidentaux, laquelle constamment n'a pu estre écrite qu'aprés 763.b. qu'ils se furent enfuis de Sardique.

Epi.73.c.2.p.

[Il est aifé de juger qu'ils n'ont fait cette fiction, Jdans laquelle le Concile d'Ancyre montre qu'ils ont continué depuis, [que pour couvrir la honte de leur fuite, & effacer s'ils eussent pu par cette confusion, l'autorité du legitime Concile de Sardique; comme ils voulurent quelques années aprés effacer le grand Concile de Nicée par l'equivoque de leur conciliabule de Nicé en Thrace. L'on voit par Saint Augustin qu'ils ne réussirent pas mal à l'égard du Concile de Sardique, le veritable estant inconnu de fon temps en Afrique, où l'on ne connoissoit que le

faux. 1 Hildr. 2. p. 6.

Leur lettre, selon qu'elle est dans les fragmens de S. Hilaire, & qu'elle fut envoyée en Afrique, est adressée à Gregoire d'Alexandrie, Amphion de Nicomedie, Donat de Carthage, Didier de Campanie, Fortunat de Naple en Campanie, Eutice de Rimini, Maxime de Salones en Dalmacie, & generalement à tous les Evesques, Prestres, Diacres, & Fideles de l'Eglise Catholique: [ce qui estoit neanmoins faux de Donat, qui n'estoit Evesque de Carthage que dans le parti schismatique des Dona-Aug.in Cre.t 3. tiftes . ] S. Augustin remarque qu'il y avoit des exemplaires où

6.34. P.186.2.d. les noms des Evelques seulement estoient marquez, & non celui 14c.44 P.208. de leurs evelchez. 'Il dit que c'estoient les plus communs : & il ajoute meime que quand des Evesques écrivoient à des Evesques, ce n'estoit pas la coutume de mettre le nom de leurs eveschez; all.3c3.p.186. 'c'est pourquoi il demande aux Donatistes quelle preuve ils dapa63 p.a63, avoient que Donat marqué dans le titre de cette lettre fust leur

in Cre.13.6.34. Evefque de Carthage. 'Il le leur accorde neanmoins facilement: P.186.2.d. mais il leur montre qu'ils ne peuvent tirer aucun avantage de ce que des Ariens condannez par toute l'Eglise, ont tasché

p. 187.2. d'attirer à leur parti Donat & les Donatistes. 'Ils ne réussirent

845.846.

L'an de J.C. LES ARIENS: 347+

pas mesme dans ce dessein. 'Et quoique Donat en consessant la har. 69,0.6 p. Consubstantialité, crust le Fils inferieur au Pere, & le S.Esprit 1224, au Fils; neanmoins les Donatistes ne suivoient pas cette erreur,

'& ne faisoient nulle difficulté de reconnoistre que les Ariens in Cre.c. 14-P. 1874.s|1.2.p. estoient des heretiques detestables. I70-I-4

adrada de la colta ARTICLE XL

Le Concile de Philippople condanne le Pape Jule , Osius , & divers autres; Confusion où l'Eglise estoit alors.

[ I E fujet de la lettre des Eusebiens , est principalement de donner quelque couleur au refus qu'ils avoient fait de se joindre aux Occidentaux, & de flétrir leurs ennemis par les calomnies les plus noires. Ils n'y parlent que de paix, que de charité, que d'observation des loix de l'Eglise, eux qui estoient les perturbateurs de la paix & les violateurs de tous les Canons. Ils sont assez ridicules pour pretendre Jque si Athanase & Marcel Hilfr, 2. pat. avoient encore quelque semence de pieté & de religion, quand 32.24. mesme ils seroient innocens, ils devroient abandonner leur cause pour le bien de la paix; c'est à dire pour les laisser regner à leur gré, & établir paisiblement l'Arianisme.

Mais pour se venger de l'anatheme que le Concile de Sardique avoit fulminé contre les principaux d'entre eux ; aprés avoir confirmé la condannation de S.Athanase, de Marcel, d'Asclepas, & de S Paul, J'ils prononcent anatheme contre Ofius, Protogene, P.33. le Pape Jule, Gaudence [de Naïsse, ] & S.Maximin de Treves.

'Ce fut cet anatheme mesme contre le Pape & contre Saint Aug.ep.161.p. Athanase, qui fit reconnoistre à S. Augustin que cette lettre ne pouvoit venir que des Ariens'Le crime general qu'ils reprochent Hilfr.p.25. à tous ces Prelats, c'est d'avoir esté auteurs de la communion de Marcel, d'Athanase, & des autres scelerats, comme il leur plaist de les appeller : '& ils rejettent particulierement ce crime fi glo- Pa6rieux fur le Pape Jule.

'Outre ce crime commun , ils disent qu'Osius a toujours esté Ibid. l'ennemi & le persecuteur d'un certain Marc de tres heureuse memoire, [qu'on ne connoist point , ] & le désenseur de tous les méchans, nommément de Paulin autrefois Everque de Dace, d'un Eultale, & d'un Quimasse, dont ils disent beaucoup de maux. Sozomene dit de Paulin, & d'Eustathe Evesque d'Antio-Soz 1 20.11.P. che: [ ce qui ne fait point de difficulté pour le dernier : & pour 512,b.c.

Paulin, nous en parlons fur Saint Eustathe fon successeur. 1 Hil.fr. 2. p.9.17. Ils pretendoient que Protogene s'estoit condanné luy mesme en communiquant avec Marcel & Saint Paul, aprésavoir figné

11.p.512.c. Hil fr. p.26.

p.23.27.

p. 25 | Soz. 1. 3.c. plusieurs fois leur anatheme. Ils faisoient un crime à Gaudence de ce qu'il recevoit ceux que Cyriaque son predecesseur avoit anathematizez, & encore de ce qu'il défendoit hautement Saint Paul de Constantinople. Mais la faute de Saint Maximin estoit bien plus noire, puisqu'il avoit communiqué le premier avec ce Saint, & avoit esté cause de son rétablissement; outre qu'il n'avoit point voulu recevoir les Evesques que les Ariens avoient deputez dans les Gaules [en 342.] 'Les Eusebiens excommunierent donc ces Prelats dans leur faux Concile de Sardique, priant tous les

Fideles de n'avoir aucune liaison avec eux, ni avec tous ceux qui communiqueroient avec eux.

Ils ajoutent à la fin de leur lettre un symbole de leur foy p.27. Soz.l.3. e.11.p. qu'ils prient tout le monde de figner. 'Ils n'y parlent point de la Confubstantialité; \* mais ils ne l'anathematizent pas aussi, pour # Socr.1.2. c,20. p.102bin.p.15. établir que le Fils est d'une substance différente de celle du Pere comme l'écrit Socrate: b Au contraire ils y condannent ceux qui Hil.fr,2 p.28. disent que le Filsa esté tiré du neant ou d'une autre substance, &

fyn p,129.130.

non du Pere; ce qui enferme la foy de la Consubstantialité, si l'on veut suivre les conclusions qui naissent necessairement de ces principes [ Ainfi ce fymbole n'est desectueux que par l'omission du terme de Consubstantiel, laquelle nous donne lieu de croire que l'on a voulu enfermer quelques equivoques, fous des termes qui en apparence n'expriment que la verité;& il n'est à rejetter que parcequ'il ne falloit point d'autre symbole que celui de Sor. p.512.513. Nicée, si on n'avoit point d'autre foy. ] 'Sozomene en fait men-

Hil.fyn.p.129. Epi.73.c.2.p. 846.b|847.c.

tion; '& Saint Hilaire le raporte dans son traité des Synodes, d'une version plus correcte que celle qui est dans ses fragmens. 'Le Concile des Semiariensà Ancyre[en 358,] le cite avec eloge. He ne scav d'où vient que S. Athanase l'omet dans le recueil qu'il fait des differens formulaires des Ariens. ]

Conc.t.2.P.91.d

'Il ne faut pas oublier que le Synodique dit qu'Osius assembla un Concile à Cordoue, pour s'opposer à celui que les Ariens avoient tenu à Philippople, que cette sainte assemblée éclaircit les veritez de la foy, receut dans sa communion tous ceux qui avoient esté absous dans le Concile de Sardique, & condanna tous ceux qui v avoient esté condannez.

Le Concile de Sardique servit à distinguer les innocens des compables, pour tous ceux qui ne s'avengloient pas volontaire-

ment

347.

ment eux mesmes par leur passion. Mais il ne servit pas à rendre la paix à l'Eglife comme on l'avoit esperé, parceque les Eusebiens qui s'appuyoient sur un brasde chair, & qui mettoient leur confiance en Constance, ne vouloient ceder ni à la justice ni à la raison, & s'emportoient, comme nous venons de dire, jusques à pretendre excommunier les plus illustres Prelats de l'Eglise. Ainsi le trouble s'augmenta au lieu de diminuer.] Socrate assure socrata eau p que depuis ce temps là la communion fut rompue entre l'Orient 106.b. & l'Occident. Jusque là toutes les disputes n'avoient point causé Son, 1, 2, 0,13,0, cette rupture: mais depuis ce temps dit Socrate, il fembla que le 514.c. mont appellé Tifucis ou plutost les pas de Sucques, dont Marcellin Arom, Lat.p. mont appelle I liucason punton as passes and an appelle in the inspect of fait une ample description, b ne full pas moins la borne desdeux 189,199 [n. p. 195. communions, qu'il l'estoit des provinces de Thrace & d'Illyrie , p. 66. ce qui n'empeschoit pas, dit Socrate, que la communion ne demeurast indifferente dans l'Orient entre ceux mesmes dont la for estoit differente [c'est à dire que les Catholiques y communiquoient avec les Eusebiens, comme nous le voyons par l'Eglise

d'Antioche. Nous ne savons que dire de cette remarque que fait Socrate sur la confusion deplorable où estoit alors l'Eglise, & nous ne voyons point que la suite de l'histoire nous donne lieu ni de la confirmer. ni aussi de la combatre absolument : Nous avons neanmoins quelque peine à croire que les Occidentaux aient rejetté tout à fait la communion de ceux qui n'avoient pas esté condannez nommément par le Concile de Sardique. ] 'Car S.Hilaire affure Hilfr.1, P.27, qu'ils écrivirent aux Orientaux [en 349,] fur la condannation de

Photin, & que ceux-ci leur répondirent, quoiqu'avec leur adresse ordinaire à faire le mal. [ Et il semble en effet que quand la communion auroit esté entierement rompue, le rétablissement de S. Athanase en 349, auroit dû la renouer. On ne peut douter que l'Egypte ne fust dans la communion de l'Occident. Cela se peut

dire encore certainement des Evesques de la Palestine & de l'isle de Cypre, J'qui fignerent le Concile de Sardique, de ceux de la Athapa.p. Lycie & de l'Ifaurie, qui effoient unis à S. Athanases II paroist 268.cd. que les Orientaux & les Occidentaux se trouverent ensemble en 355, dans le Concile de Milan. J'On voit auffi que les Orientaux Hillfra.p.6 de leur part adresserent à divers Evesques d'Occident la lettre de leur faux Concile de Sardique : [ Cela ne marque point qu'ils voulussent rompreentierement avec eux. Je pense qu'ils firent la mesme chose en 351 dans leur Concile de Sirmich. Ils éctivirent fr.1.p.36. vers le mesime temps contre Saint Athanase au Pape Jule, [qu'ils

Hift. Eccl. Tom. VI

Milan en 355 Ainfi je ne sçay si l'on peut dire que la communion fust entierement rompue entre l'Orient & l'Occident, quoiqu'elle fust fans doute beaucoup alterée. Je croy mesme que nous Athananas frouverons I 'que Bafile d'Ancyre, quoiqu'excommunié nommé-

338

a.blfol.p.\$20,b. ment à Sardique, [ne laissoit point d'estre traité comme Evesque par les Orthodoxes de l'Orient & de l'Occident la rigueur de la discipline ne se pouvant observer dans la confusion où estoient

Hillfrap.48.51 alors les chofes. ] 'D'autre part cependant le Pape Libere en renoncant à la communion de Saint Athanase, declare qu'il a la paix & la communion avectous les Evelques d'Orient; [de forte qu'il femble que ces deux communions tuffent regardées comme Sozilia e 2007, incompatibles . ] S. Athanase en retournant en Orient ne voulut 5 32.d.

communiquer à Antioche qu'avec les Eustathiens, & non point avec Leonce [C'est une difficulté qui merite bien d'estre examinée par ceux à qui Dieu en aura donné la capacité. ]

#### ARTICLE XLL

Persecution de Saint Luce, & de divers autres Orthodoxes après le Concile de Sardique : Concile de Milan contre Photin .

Sorrilatera A PRES que les Evelques des deux Conciles se furent sepa-1 rez pour s'en retourner en leurs dioceles, Saint Athanale V. son titre 106,b. fe retira à Naisse, & ensuite à Aquilée . ] Mais les Eusebiens ne 153gardoient pas de leur costé la mesme moderation. Car ne se

contentant pas d'avoir fait la guerre à la verité par leurs blasphé-Ath.fol, p.810 mes, ils y ajouterent des violences toutes nouvelles: C'eftoit pour couvrir la honte de leur condannation & de leur fuite; & neanmoins ils ne faisoient par là que rendre plus visible à tout le monde la justice de la sentence qu'on avoit prononcée contre eux, & autorifer ceux qui disoient qu'ils ne s'estoient retirez de Sardique que parceque les receproches de leur conscience leur faisoient craindre de se voir convaincus publiquement d'estre

des calomniateurs.

[Au fortir de Philippople ils pafferent par Andrinople, ] 'où les Fidelesne voulurent point communiquer avec eux, les regardant comme des gents qui se condannoient eux mesme par leur fuite. Ils s'en plaignirent à Constance, & obtinrent de luy qu'il fist trancher la teste à plusieurs [ ministres de cette Eglise.] L'an de IC B. INOS .

347. Ils furent condannez comme si c'eussent esté des laïques, "par jugement des officiers de la Fabrique des armes, 'dont il y avoit Amm.! H.P. une compagnie fort nombreuse en cette ville. L'Eglise a consi- 446 n p.474 deré ces Ecclesiastiques comme des Martyrs, & le martyrologe \* Bar. 348. 53. Romain en fait memoire le 11 de fevrier. Leurs monumens se Ath.fol.p. 820. vovoient auprés de la ville d'Andrinople, lorsque S. Athanase v d.

passa [ deux ans aprés ] Philagre qui avoit de nouveau esté fait Comte, fut encore en ceci le ministre de la cruauté des Eusebiens.

[S.Luce qui estoit le pasteur d'un si genereux troupeau.ne fut pas mieux traité que ses quailles. Nous avons vu ci-dessus que les Eusebiens l'avoient fait exiler chargé de chaines; qu'ayant ensuite esté rétabli, peut-estre par la mort de Constantin, ils l'avoient fait bannir une seconde fois, & l'avoient reduit à implorer en l'an 341, le secours du Pape & du Concile de Rome. V. S. Jule 9 Il "semble qu'il ait esté rétabli depuis, quoiqu'on ne voie pas

V.S. Atha- comment cela se soit fait, & \* qu'il se soit trouvé au Concile de mafe | 43. Sardique. ] 'Au moins Saint Athanase nous donne lieu de croire p.821.4. qu'inimediatement aprés ce Concile il estoit dans la possession de son Eglise. & dans la liberté de parler contre les Eusebiens. & de condanner hautement leur doctrine impie: ce qu'il faisoit avec autant de hardiesse sque s'il n'eust jamais eprouvé leur cruauté. ] Sa generosité leur estant insupportable, ils luy firent pour la feconde fois enfermer le cou & les mains dans des chaines de fer . & en cet état, ils l'envoyerent en exil où il mourut "de la maniere qu'ils le favent, dit Saint Athanase; marquant assez par là qu'on les soupconnoit de luy avoir osté la vie par une mort

violente, l'Ainsi ce n'est pas sans raison que le martyrologe Ro- Boll. 17. seb.p. main le met au rang des Martyrs le 11 de fevrier, avec ceux de 519.510. fon Clergé dont nous venons de parler.

'Saint Athanase met aprés ceci le bannissement de Diodore Ath.p. 821, al Evelque d'Afie, peut-estre de Tenedo dans l'Archipelage, j'& la stad. seconde persecution de Saint Olympe d'Enos, & de Theodule de & Ath.p. 812.4.

V. f 29. Trajanople, [ de quoy nous avons "parlé par avance . ]

'Comme leur fureur estoit particulierement animée contre Aug.in Cre.13 S.Athanase, dils firent bannir en Armenie deux Prestres & trois c. 34-p. 86.2.d. Diacres d'Alexandrie; & depeur que [les Saints & les autres , p.821.c. Evelques,] le confiant sur le jugement du Concile de Sardique, ne voulussent rentrer dans leurs Eglises, ils firent garder par ordre de Constance les portes & les entrées des villes. Ils firent particulierement écrire aux magistrats d'Alexandrie, que si

LES ARIENS.

340 Athanase, ou quelqu'un des Prestres qu'ils nommoient, se trou. 347: voit estre entré dans la ville, ou dans le pays, le premier juge

pourroit luy faire trancher la teste [ fans autre forme . ]

'Ils firent aussi bannir en la haute Libre les saints Evesoues Macaire ou Arie, & Aftere, [comme nous le disons"en un autre V.S. Athaendroit, ] parcequ'ils les avoient quittez à Sardique pour se join-nase 1 44. dre aux Occidentaux.

L'an del C.

P. S21.d.

p.820.d,

'Ils ne se contenterent pas mesme de tant d'excés. Mais comme le pere de leur heresie est comparé à un lion qui tourne continuellement autour de nous pour chercher quelqu'un à devorer ; ainsi ces heretiques s'estant rendu maistres des postes, faisoient fans cesse mille courses de toutes parts; & s'ils trouvoient quelqu'un qui leur reprochast leur suite, & qui témoignait son averfion pour l'herefie Arienne, ils le faisoient souetter, emprisonner, bannir de son pays, & se rendoient si redoutables & si terribles à tout le monde, qu'ils en obligerent plusieurs à deguiser leurs fentimens; & les autres aimerent mieux s'enfuir dans les deserts que d'avoir aucune communication avec eux.

[Avant que de terminer cette année, il faut dire un mot de ce qui se passoit dans l'Occident, "aprés le Concile de Sardique, Note 30.

Epi.,71.c.1.p. Bar. 341, \$ 49.

à l'égard de Photin, dont nous avons cru devoir joindre l'histoire avec celle de l'Arianisme. ] 'S. Epiphane dit que cet heresiarque fut deposé dans le Concile de Sardique. Mais "tous les monumens Note 40. qui nous en restent n'en disant rien, il semble qu'on peut presumer que cela s'est fait dans quelque autre Concile d'Occident que S. Épiphane aura confondu avec celui de Sardique. Et en effet, S.

Hil.fr. 1.p. 2 3.

Sirmich contre cet Evelque, & avant la reconciliation d'Urface & de Valens, [ce que nous montrerons s'estre fait en 349,] il s'en estoit tenu un autre à Milan, où il avoit déja esté condanné comme heretique, '& excommunié. [ Ainsi appliquant à ce Concile de Milan ce que S. Epiphane dit de celui de Sardique, nous trou-

Hilaire remarque que deux ans avant le premier Concile tenu à

verons ] qu'il n'y fut deposé qu'aprés y avoir esté appellé par les Evelques, pour rendre raison des heresies qu'on luy imputoit, & avoir eu la liberté de se désendre. Le mesme Pere dit qu'entre la premiere condannation de cet heretique, & la derniere[en 351,] il fut souvent refuté dans diverses conferences qu'on eut avec luy. 'Mais l'affection que le peuple avoit pour luy ,rendit longtemps

Hilfr. p.26.

inutiles tous les efforts qu'on fit pour le priver de son siege. [Il n'y a guere lieu de douter que ce Concile de Milan, que nous mettons en 347, ne soit celui mesme dont parlent Urface

3+1

& Valens dans leur retractation de l'an 349, ] 'loriqu'ils difent pas, qu'ils condannent Arius & ceux qui tiennent fes fentimens, comme ils avoient déja fait dans la requefte qu'ils avoient presentée à Milan. 'Le Concile de Rimini témoigne auffi que dans padath, de un Concile de Milan, où eftoient les Prefères & les legats de fyn,p.877, d. l'Eglife Romaine, comme on le lit dans S. Hilaire, Urface & Valens demanderent pardon par écrit des fautes dont, ils fefentoient coupables; & il ajoute qu'on leur accorda cette grace. [Nous examinerons autre part ce qui regarde ces deux Eve (ques. Il nous fuffit de remarquer ici que] ce que le Concile de Rimini dit des legats du Pape à Milan, explique, felon le fentiment du P. Petau, ce qui eft dans S. Hilaire, 'que Photin avoit esté condanné par les Romains deux ans avant la lettre d'Urface & de Valens écrite à Jule[en l'an 349,] com al l'entre d'Urface & de Valens écrite à Jule[en l'an 349,] com al l'entre d'Urface & de Valens écrite à Jule[en l'an 349,] com al l'entre d'Urface & de Valens écrite à Jule[en l'an 349,] com al l'entre d'Urface & de Valens écrite à Jule[en l'an 349,] com al l'entre d'Urface & de Valens écrite à Jule[en l'an 349,] com al l'entre d'Urface & de Valens écrite à Jule[en l'an 349,] com al l'entre d'Urface & de Valens écrite à Jule[en l'an 349,] com al l'entre d'Urface & de Valens écrite à Jule[en l'an 349,] com al l'entre d'Urface & de Valens écrite à Jule[en l'an 349,] com al l'entre d'Urface & de Valens écrite à Jule[en l'an 349,] com al l'entre d'Urface & de Valens écrite à Jule[en l'an 349,] com al l'entre d'Urface & de Valens écrite à Jule[en l'an 349,] com al l'entre d'Urface & de Valens écrite à Jule en l'entre d'Urface & de Valens écrite à Jule en l'entre d'Urface & de Valens écrite à Jule en l'entre d'Urface & de Valens écrite à Jule en l'entre d'Urface & de Valens écrite à Jule en l'entre d'Urface & de Valens écrite à Jule en l'entre d'Urface & de Valens écrite à Jule en l'entre d'Urface & de Valens écrite à l'entre d'Urface & de Valens écr

CICA-CICACIONACICE POCACIONACIONACIACIA CA

# ARTICLEXLIL

Les Eusebiens contraints de deposer Estienne d'Antioche, mettent en sa place Leonce aussi méchant que luy.

L'AN DE JESUS CHRIST 348.

Es Eveíques Vincent de Capoue, & Euphrate de Cologne, Athfol.p.822.

artiverent [cette anoée] vers Paíque à Antioche, pour demander à Constance de la part de Constant son firere & du Concile de Sardique, le rétablissement des Evesques que ce Concile avoit jugé innocens. Estienne Evesque d'Antioche voulut noireir la reputation de ces deux Evesques, par une sourberie peut-estre sans exemple, & qui n'estoit digne que de luy. [Nous v. S.Atha- ne la raportons pas ici, parcequ'on la voit sen un autre endroit.]

Mais elle retomba sur luy mesme: de sorte que les Eusebiens qui d'Indet.l.4.e.8

Mais elle retomba fur luy meſmeːde forte que les Euſebiensqui d[Thdrt.l.z.e.k.]
l'avoient faitEveſque, furent obligez de le depoſer, & les officiers p⁴oo.b.
de Contlance le chaſſſerent de l'egſiſc, ſc'eſt à dire de la poſſeſſſon
des egʃiſcs, & de la maiſon epiſcopale. J'Il vivoit encoreſen 362] Chry.in gent.t.
V.la perſſde fous Julien, qui'ſle rappella d'exil, & voulut meſme le rétablir ¹-p-694-cd•.

Julien § 3. dans l'epifcopat.

'Cependant comme il ne falloit pas que l'herefie Arienne Athp. \$22.

manquaft d'un chef, on établit-en fa place Leonce l'eunuque,
la violence de Conflance l'ayant emporté fur toutes les regles fug. p. 718.d.
de l'Eglife: Ce Leonce eftoit de Phrygie, d'un esprit couvert & Thdr. p. 600.b.

dissimulé, comme ces écueils d'autant plus dangereux qu'ils sont cachez sous les eaux. Il avoit esté disciple du saint Martyr Phis, la. 13, p.

v ii

Epi, 69. 45. P. Lucien, selon Philostorge. Il fut tout entier à Arius des le com-

\*Sed. Phile. Pair mencement de son heresie, \* & en conserva toujours depuis sans Anthologata, aucune alteration les maximes les plus detestables. L'estoit à cause de son impieté que Saint Eustathe d'Antioche ne l'avoit jamais voulu admettre dans son Clergé. 'Mais quand ce saint Confesseur eut esté bannifen l'an 330, non seulement les Ariens Thorn, Leas. I'y receurent, mais ils l'eleverent à l'episcopat, 'contre les loix

p.620 d. prescrites par le Concile de Nicée.

Ath.fol p.817.c [Car outre l'herefie, il avoit encore une incapacité] qui le efug. p.718.cd. rendoit mesme indigne de la communion laïque. 'C'est qu'ayant une familiarité seandaleuse avec une jeune semme nommée Eustolie, qu'il faisoit passer pour vierge, quoiqu'il luy eust fait perdre cette qualité: &c voyant qu'on luy défendoit de demeurer

fug.p.718.c.# avec celle, il se mutila luy mesme pour avoir cette liberté. I Mais fol. p. \$27. clBaf. cette action qui n'avoit garde d'appaifer un si grand scandale, le de virg.t.1.p. fit deposer de la prestrise [Pour la maniere dont il exerça l'episco-675.676. eAth.fug.p.718. pat durant prés de dix ans, nous ne le pouvons mieux apprendre c,d|fol.p.827.c que de Theodoret, qui estant d'Antioche mesme paroilt avoir That Lacas esté fort bien instruit de tout ce qui regarde cette Eglise. ] On

P.612.c.d. ne fauroit, dit-il, écrire combien luy & ses deux predecesseurs Placille & Estienne firent d'impietez & de crimes. 'Il taschoit P.621,2, peanmoins de convrir la maladie de l'Arianifine dont il estoit tourmenté, & faisoit ce qu'il pouvoit pour cacher sa malice sous p 611.c.d.

une fausse apparence de douceur.

'Comme il y avoit un grand nombre de Catholiques dans Antiop 621.2|Sord.3. che[qui obeissoient aux Evesques Ariens, Jil se trouvoit [que dans C-10-D-533-Cles affemblées de l'Eglife, llorfqu'il falloit chanter le Gloria Patri, les Catholiques chantoient Gloire au Pere, & au File, & au Saint Esprit scomme l'Eglise a toujours continué de faire; ¿ les autres discient Gloire au Pere par le Fils dans le Saint Esprit Cequi mar-

Sea p. 333.e.d. que moins l'egalité des trois Personnes. Leonce qui se trouvoit embarassé par cette contrarieté, n'osoit empescher œux qui suivoient la doctrine du Concile de Nicée, parcequ'ils estoient R.P.623-4, en trop grand nombre. Mais pour luy, il passoit ce verset; &

ceux qui estoient auprés de luy, ne luy entendoient jamais dire que ces demiers mots, dans les fiecles des fiecles. On raporte mesme que touchant sa teste toute blanche de vieillesse : Quand cette " neige, disoit-il, sera fonduë, il y aura bien de la bouë; voulant " dire que quand il seroit mort, cette division du peuple dans le service, produiroit des troubles, parceque ses successeurs ne le

pourroient pas fouffrir comme luy.

&c,

## 

Suite de l'bistoire de Leonce: Flavien & Diodore soûtiennent la foy contre luy.

Ly avoit alors à Antioche deux illustres laïques, Flavien & Thart, Lac, 19. Diodore, qui furent depuis faits Prestres de la mesme Eglise. P.621.d. & enfin Everques, le premier d'Antioche mesme, & l'autre de Tarfe. ] 'Ils estoient tous deux d'une naissance illustre; mais ils L4.e22.p.6974. ne trouvoient point de plus illustre noblesse que la pieté & la désense de la foy . Diodore avoit étudié à Athenes la philoso. Pac. La cap. phie & la rhetorique. Ils avoient tous deux embrasse la vie des Thore, 621,6 Asceres Diodore n'avoit sur la terre ni maison, ni table, ni lit : Fac.l.4. c.z.p. Il menoit une vie tout à fait apostolique, n'ayant quoy que ce 155. foit de propre, & se contentant de la nourriture qu'il recevoit de fes amis, parcequ'il employoit tout son temps à la priere & à la predication de la parole divine. Ses mortifications qui paroif. P-156. foient fur ses membres & par la passeur de son visage, luy attire- P.164rent une foiblesse d'estomac qui luy causoit de grandes douleurs, Imais qui ne l'empescha pas de vivre fort long temps & de rendre à l'Eglife des fervices tres confiderables.]

1. "Lay & Flavien animoient jour & nuit tout le monde à la pieté, Thán pássa." faifant une profession ouverte de défendre les dogmes apottoli- pássa ques Philotorge dir que ce fur Flavien, & les moines qu'il avoir Philotorge dir que ce fur Flavien, & les moines qu'il avoir Philotorge dir commencement à chantere ce verser Gloire pist au Pere, \*\*

of au Fiji, & au S. Elprist'il ce qui marque au moines qu'il ettoit des prensiers à exciter le resule à le chanter. ] 'S. Chrysostome fait Chrystoff, au Flavier, etc. (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975)

premiers à exciter le puple à le chanter. ] 'S Chiyoftome fair Chryston; sum grand eloge' du foin qu'il prit des Catholiques depuis l'exil de [375-75]<sup>6,6,6</sup> Saint Euffathe juiqu'à l'election de S Meloce. Ce fui luy auffi & Thempesa. Diodore qui apprirent les premiersau peuple, felon Theodoret, à chanter les Préaumes de David à deux chempus 'Socrate dir use Sen!, Ac. Ep.

V.s. I passe cette pratique a tiré fon origine de S. Igracer & "elle eft mefine 1139<sup>th</sup>

1 to peuc-eltre encore plus ancienne: mais Flavien & Diodore peuverne l'avoir renouvellée, & l'avoir rendué plus celebre dans

Antioche; d'où s'eflant repandie dans l'Orient, elle a enfuite
efté embraffée dans tout le refle de l'Eglie ('On cite de Theodore 
abblicant de Mopfinelle qu'ils traduitirent du fyriaque en grec, cette effece 
de Mopfinelle qu'ils traduitirent du fyriaque en grec, cette effece 
de l'apprentie de forte de l'apprentie de l'appr

gras mit de plalmodie qui se chante à deux chœurs, & que deux personplanas dict res presque seules établirent dans tout le monde Chrétien une si admirable pratique.

L'an de J.C.

344 Thdrt. Lz.c,19. \_ 'Flavien & Diodore avoient encore accoutumé d'assembler 348. p.622,4,

les Fideles aux tombeaux des Martyrs, & là ils passoient toute la nuit à chanter des hymnes ; & les lotianges de Dieu. 'Leonce n'ofant l'empescher, parcequ'il voyoit le peuple fort attaché à ces deux personnes, il les pria avec une douceur affectée, de

faire ces assemblées dans les eglises ; à quoy Flavien & Diodore qui connoissoient fort bien sa malice, obeïrent tres volontiers. "

[Ce que nous venons de dire de la conduite de Leonce, eust pu faire croire qu'il avoit une veritable douceur, 1'& qu'il taschoit effectivement de maintenir le peuple dans l'union par l'amour de la paix, si le resten'eust fait voir la méchanceté de son ame, & que sa moderation apparente n'estoit qu'un effet de la crainte qu'il avoit du peuple, & des menaces terribles que faisoit Constance, dit Theodoret, contre ceux qui oseroient dire que le Fils n'estoit pas semblable au Pere : Car il esfaça tout ce qu'Estienne &

P 622.b. Placille avoient fair de crimes avant luy, & il fit tous les maux Bfehupiar.

qu'il put aux Catholiques, comme au contraire il favorisoit & foutenoit en toutes choses les heretiques. Il ne faisoit jamais la moindre faveur aux premiers, & donnoit aux autres une liberté & une protection toute entiere. Quelques vertus eminentes que

possedassent ceux là, il ne les mettoit jamais dans aucune fonction ecclesiastique; & quelque dereglez que fussent ceux-ci, il les elevoit aux charges les plus considerables du Clergé. C'est ce qui faifoit que la pluspart des laïques estant tres zelez pour la foy, les Ecclesiastiques au contraire estoient presque tous infectez de

l'herefie, quoiqu'ils n'ofaffent pas le faire paroiftre dans les difcours qu'ils faisoient au peuple.

[Rien ne décria tant son episcopat que le choix qu'il fit d'Aece pour l'elever au diaconat. Car la doctrine de cet Aece estoit si Ath.de fyn p. impie, & il avoit si peu de soin de la cacher, j'qu'il s'acquit enfin le surnom d'athée. [ Mais comme il y a beaucoup de choses à dire-

fur cela, il vaut mieux les reserver pour un autre endroit. Plus la conduite de Leonce estoit horrible aux yeux de Dieu, Chr. Al.p. 630; plus elle a esté approtivée & estimée des Ariens, 7 comme on le peut voir dans les eloges qu'on lit de luy dans la chronique d'Alexandrie. Ce qu'elle en dit de particulier, c'est qu'il prenoit

un grand soin des hospitaux destinez pour la reception des étrangers, & qu'il en donna la conduite à trois personnes fort zelées 1. Philostorge dit que Leonce deposa ou excommunia Flavien & Paulin . a Mais on ne voit

oint que Flavien ait jamais esté separé de la communion des Ariens d'Antioche qu'avec S. Melece; [ & il est certain que Paulin n'y fut jamais uni , ayant toujours esté du nombre des Euftathiens. ]

pour

p.611.b.

a.b.

P.62 1.b.

c 622.b.c.

P.62%C.

873,c.

672. P. 672.

Thifg.1. 1. C. 18. p. 4 n.p.166.

pour la religion Chrétienne. Elle ajoute que ces trois personnes allant un jour en un lieu qui estoit à six ou sept lieues d'Antioche, le premier de trois nommé Eugene se mit à catechizer un Juis qui se rencontra avec eux. Le Juis pour s'en moquer, leur dit que s'ils vouloient manger un serpent qu'ils trouverent mort sur le chemin, il se seroit Chrétien. Ils accepterent la proposition, mangerent le serpent, & n'en receurent aucun mal: ce qui ayant touché le Juis, il se convertit effectivement, & vécut avec beaucoup de pieté dans l'hospital qu'ils gouvernoient.

'La mesme chronique semble attribuer à Leonce une histoire p.630. de Saint Babylas [Evesque d'Antioche sous Dece, & il aura pu la faire à l'occasson de la translation du corps de ce Saint à Daphné: car elle se sit de son temps vers l'an 352.] Il semble que cette histoire n'ait pas esté fort exacte & sort sidele; [ & il n'est pas étonnant que celui qui aimoit si peu la verité dans les choses de la soy, ne se mist pas beaucoup en peine de la chercher dans un

fujet bien moins important.]

CONTROL DE SERVICIO DE CONTROL DE

## ARTICLE XLIV.

Coustance establigé par Constant de rappeller S. Athanase & les autres Evesques bannis : Retractation d'Ursace & de Valens : Concile de Sirmich contre Photin.

I Lest temps de reprendre la suite de l'histoire que la deposition d'Estienne & l'ordination de Leonce nous avoient fait in-

terrompre.

V.S. Atha-

nafe # 54.

Vincent & Euphrate estoient donc venus demander le rétablissement de S. Athanase & des autres Prelats deposez par les Eusebiens. Mais "Constant en demandant ce rétablissement à son fiere, le menaçoit, s'il ne l'accordoit pas volontairement, de l'y obliger par les armes. Les Eusebiens mesmes n'oserent pas conseiller à Constance d'entreprendre une guerre pour ce sujet. ]

'Ainsi il rappella ensin ceux qu'il avoit chassez, entre lesquels on socritacity, nomme Saint Athanase, SPaul, Marcel, & Asclepas. Il envoya 111.48501.13.

des lettres à leurs peuples pour ordonner de les recevoir sans à socritacity, difficulté. On y ajoute S. Luce. [Mais nous avons remarqué qu'il soup 537.6. a avoit esté banni un peu avant ce temps-ci, & qu'il mourut dans a cet exil.]

'Le rétablissement de Saint Paul à Constantinople, reduisit Sort P 1224 Macedone usurpateur de son siege, à se contenter d'une seule Sort P 537 c.

Hist. Eccl. Tom. VI.

Xx

Socr. p. 112.2. Soz.p.5 37.c. Socr. P. 112.2.

eglise [qu'il avoit bastie.] On assure que le retour de Marcel sit de 348. grands troubles dans Ancyre, à cause de Basile qu'il en fallut chasser : 'ce qui donna occasion aux Ariens de l'accuser & de le calomnier de nouveau. 'Les autres n'eurent pas de peine à se retablir, '& on affure particulierement qu'Asclepas sut receu avec ioie par ceux de Gaza.

C'est la derniere chose que nous trouvons de cet Evesque.

Ath, fol p.812. 813. # Boll.26, feb. P.648 \$ 20.

qui depuis l'an 330 avoit esté l'un des plus grands objets de la haine, des calomnies, & des persecutions des Eusebiens, l'sans avoir d'autre crime que de hair leur heresse : \* Il a esté reveré comme un Saint par son peuple, comme on le voit par la vie de S.Porphyrel'un de ses successeurs, où il est qualifié un tres saint & tres heureux Prelat, qui a fouffert beaucoup d'afflictions pour la foy Orthodoxe. & dont le nom & les actions font écrites dans le paradis des delices [ eternelles. En effet, nous ne voyons rien en luy qui ne le rende digne de la veneration publique de toute l'Eglise, quoique nous ne trouvions point son nom dans aucun martyrologe. Il est encore marqué dans la vie de S. Porphyre, qu'il avoit basti l'ancienne eglise de Gaza qui estoit du costé de l'Occident.

Socr.1.3. C.25.P. 6 Boll. 27, feb.p. 647.9 11.

Jovien, [ fut affez probablement son successeur. ] b Marc Diacre de \$8. Gaza, auteur de la vie de Saint Porphyre, qui succeda presque immediatement à S. Irenion, en parle comme d'un Evesque tres celebre par sa pieté, & d'un concitoyen des Anges, dont il eust volontiers fait l'eloge, si on eust pu le faire en passant [ & en peu

'Saint Irenion qui affilta "au Concile d'Antioche en 363, fous y S Melece

F. 548. § 18.

roit que d'autres qui favoient fon histoire encore mieux que luy. s'acquiteroient de ce devoir. 'Ce Saint bastit à Gaza une nouvelle eglise appellée Sainte Irene, ou de la Paix, avec une petite maison episcopale qui y estoit jointe, & qui servit à ses successeurs. [On a mis sa feste le 16 de decembre dans le martyrologe Romain.Il ne sauroit estre mort plustost que vers l'an 390; l'puisqu'Enée son

de mots, ]&s'il n'eust fallu pour cela un ouvrage exprés. Il espe-

f 11,

fuccesseur ayant tres peu duré, S. "Porphyre fut ordonné en sa V.son titre. place [ au commencement de l'an 395.

L'AN DE JESUS CHRIST 349. S.Athanase n'osa pasaccepter d'abord la liberté que Constance luy donnoit de retourner à fon Eglise. "Mais Dieu ayant osté la v.s. Athavie à Gregoire au commencement de cette année par les mains nases 56-61. des Alexandrins, & Constance luy ayant écrit plusieurs sois pour le presser mesme de revenir, il s'y resolut enfin, & vit ce Prince à

V. 6 17.

Antioche. Il luy offrit de se justifier en presence mesme de ses adverfaires; mais ils ne voulurent point entrer en conference avec luy. Ils luy firent demander par Constance qu'il donnast à Alexandrie une eglise aux Ariens : & il l'offrit si l'on en vouloit donner une aux Eustathiens, ce que les autres ne voulurent point accepter.] 'Car il s'unit à la communion des Eustathiens, & evita Soul, 3.c.10.p.

celle de Leonce.

[ Enfin il partit d'Antioche avec divers rescrits de Constance en sa faveur, pour retourner à Alexandrie. Il passa par la Palestine, où Saint Maxime de Jerusalem & rous les Evesques à la reserve de deux ou trois, embrasserent sa communion dans un Concile qu'ils tinrent exprés. Nous avons dit 'que cela irrita extremement les Eusebiens contre S.Maxime. Il n'est pas besoin

de marquer ici quelle fut la joie des Catholiques de l'Egypte, quand ils revirent leur Athanase, Nous dirons seulement en un mot, que la verité & la justice ayant enfin recouvré quelque liberté, les Evefques se pressoient de rechercher l'amitié de ce Saint & de luy faire des excuses de ce que la violence leur avoit fait faire contre luy. Mais ce qui fut plus sensible à la faction des Eusebiens, I fut qu'Ursace & Valens, pour obtenir de rentrer dans Ath.ap 2.p.776] la communion de l'Eglife , declarerent par un acte authentique 25. figné de leur main, que tout ce qu'ils avoient publié contre luy; n'estoit qu'une pure imposture . & prononcerent anatheme à

Arius, comme ils pretendent qu'ils avoient toujours fait.

Leur retractation arriva dans le temps & à l'occasion du Hil.fr.t.p.21. Concile tenu à Sirmich contre Photin. Car les Evefoues de 26. l'Occident inquietez de voir qu'aprés tant de troubles que l'Arianisme avoit causez dans l'Eglise. Photin qui avoit esté condanné comme heretique deux ans auparavant dans le Concile de Milan. ne cessoit point de troubler & de brouiller toutes choses, s'assemblerent de beaucoup de provinces de l'Occident, a à Sirmich par. mesme dont il estoit Evesque, b pour le deposer de l'episcopat , 6 par ce que la faction du peuple avoit empesché jusques alors & elle . p. 16. l'empescha encore pour cette sois, Photin s'estant acquis par son Soul 4c.6.p. eloquence un grand nombre de sectateurs . Ainsi le Concile ne d'Hilfr. 11.22. put faire autre chose que d'écrire aux Orientaux contre cet herefiarque, selon la coutume qu'ont les Evesques d'avertir tous leurs confreres de ce qui merite leur connoissance : & non dans le dessein de leur faire injure en les contraignant par violence de consentir à leurs decrets, comme on fit depuis.

Xx ij

### \$\$ \$\$\$ \$\$\$ \$\$\$ \$\$\$\$ \$\$\$\$ \$\$\$\$ \$\$\$\$ \$\$\$\$ ARTICLE XLV.

Constant meurt : Les Eusebiens recommencent à persecuter : Ursace & Valens se dedisent de leur retractation.

L'AN DE JESUS CHRIST 350.

PRES que Dieu eut consolé son Eglise par le rétablisse ment des Confesseurs, & qu'il eut fait voir durant quelques mois que la verité ne manque point d'estre suivie de la multitude lorsqu'il y a quelque liberté; il voulut montrer par une epreuve d'onze ou douze années, qu'elle est invincibile à toutes les forces de la terre & de l'enfer, & que les plus puissans Monarques peuvent faire des prevaricateurs, des Confesseurs, & des Martyrs, mais ne peuvent empescher que la verité ne demeure victorieuse de leur puissance la plus absoluë. & ne les condanne hautement devant le tribunal de Dieu & celui de toute la posterité.

On peut commencer cette persecution dés l'année 350, en laquelle l'Empereur Constant qui s'estoit declaré le defenseur de l'Eglise contre tous ses ennemis, "fut tué au mois de janvier V.Constanpar Magnence qui s'estoit soulevé contre luy, & qui par sa mort ce 1 16. demeura maistre des provinces de l'Occident. Cela sut suivi de bien des troubles qui ne donnerent pas beaucoup de loisir à Constance pour persecuter les Catholiques . Il se crut mesme obligé d'écrire plusieurs fois à S.Athanase, "pour l'assurer qu'il V.S.Athan'avoit rien à craindre, quelques menaces qu'on luy fist pour nase 1 62. l'intimider. ] Les Eusebiens ne laissoient pas neanmoins de l'ani-

30cr. 2.c.26.p. 116.c,d.

Hil.fr. 1, p. 27

mer de plus en plus contre ce Saint par de nouvelles calomnies. Comme ils estoient adroits à faire le mal, ils se servoient de ce Sulp.1.2. p. 156, que les Occidentaux leur avoient écrit [ fur la fin de l'année precedente Itouchant la condannation de Photin; & en leur récrivant, ils joignierent au crime de Photin le nom de Marcel comme de son maistre, afin d'infirmer l'absolution que le Concile de Sardique avoit faite de Marcel, affoiblir ainsi l'autorité de ce Concile, & s'ouvrir un chemin pour faire revivre un jour les crimes pretendus de Saint Athanase, malgré la sentence de ce Concile qui l'avoit jugé innocent.

Socr.p. 116.a Soz.1.4.c.2.P. 539.2.

[ Il est aisé après cela de croire ce que dit Socrate, ] que "Marcel V. Marcel fot aussi tost chasse d'Ancyre par ordre de Constance, pour remet- d'Ancyre. tre Basile en sa place. [S.Paul peut avoir aussi esté obligé dés cette année à quitter Constantinople, avoir esté pris en suyant , mené à Cucuse, tourmenté long-temps par la faim, & enfin étranglé par ordre de Philippe Pretet du Pretoire. ] Car Constance suivant sour, protes de Philippe Pretet du Pretoire. ] Car Constance suivant sour, proteste que luy donnoient les Eusébiens, renvers, a dit Socrate, ce qu'il ne faisoit presque que d'ordonner en saveur des Confesseurs. Cet auteur & Sozomene joignent à cela la prison & la Sour, e.g. e.g. proteste de S. Luce d'Andrinople, la condannation de S. Theodula de de S. Luce d'Andrinople, la condannation de S. Theodula (e.g. proteste de Solympe, la fuite & la persecution de S. Athanase, avec l'in trusson de George [Mais nous sommes assurez que S. Athanase estoit encore publiquement à Alexandrie en 356 Nous avons mis le dernier exil de S. Luce en 347; & nous ne savons rien precisément des deux autres, A l'égard de Marcel, on voit dés l'année suivante que Basile estoit en possession de l'Eglise d'Ancyre.

L'AN DE JESUS CHRIST 351.

Ce fut en l'année precedente ou en celle-ci, que Saint Maxime de Jerufalem effant mort, Jou ayant effé depolé, si on le veut soer, l.a.c., 28.p. croire sur l'autorité de Socrate, de Sozomene, & de Theophane, 141.d[Soz.l.a.c., 28.p. croire sur l'autorité de Socrate, de Sozomene, & de Theophane, 141.d[Soz.l.a.c., 28.p. croire sur l'autorité de Socrate, de Sozomene, & de Theophane, 141.d[Soz.l.a.c., 28.p. croire sur l'autorité de Sozomene, de Constant sur l'autorité de Sozomene, 28.p. croire sur l'autorité de Sozomene, 28.p. croire sur l'autorité de Sozomene, 29.p. c

'Ce fut au commencement de son episcopat, & le 7 may[351,] Cyr.ad Conf.p. que Dieu fit paroistre sur Jerusalem une grande croix de lumiere: 447.dla49. & S. Cyrille manda ce miracle à Constance par une lettre 'qu'il 2.250-sinit en glorisiant la, Trinité consubstantielle: [D'où nous pouvons juger que Constance ne se declaroir point alors contre la foy de Nicée, mais qu'on luy rendoit odieux sous d'autres pre-

textes ceux qui en estoient les désenseurs.]

'Cette apparition de la Croix fut ce semble le presage de la Bar.33.5 15.

victoire que l'Eglise alloit remporter s'ur l'heresse, non par la force & par les armes, mais par les tribulations & les croix, à l'exemple de son Sauveur. Car les Ariens ne disserent pas davantage à redoubler leurs efforts pour renouveller la persecution. Les heritiers des pensées & de l'impieté d'Eusèbe, qui Ath.61, p.8.7 estoient Leonce, George, Acace, Theodore, & Narcisse, tous beau deposez, hors Leonce, par le Concile de Sardique, ne pouvoient plus soussir la paix de l'Eglise, & l'union de tant d'Evesques avec le grand Athanase. La honte, s'envie, & la crainte tourmentoient egalement leur esprit.

Xx iij

350 LESARIENS. L'andej.C.

[Comme l'Empereur Constance leur protecteur se trouvoit 3514 maistre de l'Illyrie depuis la fin de l'an 350, jls regagnerent sans beaucoup de peine]Ursace & Valens, à qui ils persuaderent de se retracter de leur retractation, & de retourner comme des chiens à leur vomissement, sous pretexte que Constant les avoit sorcez de Schanges, transfers de services de services

p 828.4. à reconnoistre l'innocence de S. Athanase; quoique ce pretexte ne leur fust pas moins honteux qu'il ettoit faux en luy mesme.

d.

P.829.2.

Ils les amenerent ensuite"à Constance pour travailler tous en- &c.

semble à renverser le peu qui luy pouvoit resterpsoit de consideration pour S. Athanase, soit ] de respect pour tant de sermens

qu'il luy avoit faits. Il'ceda d'autant plus facilement à leurs atta-V. S. Athaques, qu'il effoit plus perfuadé parce qu'il avoit vu dans diverfes male 1 62 provinces, de l'union que tous les Evesques y avoient avec le Saint. [On luy faisoit prendre cette union de verité & de charité

Saint [On luy faifoit prendre cette union de verité & de charité pour une union de ligue & de cabale, & il se fit un interest d'Etat de la ruiner, J'en faisant figner autant qu'il put tous les Evesques l'un aprés l'autre contre Athanase, & encore plus contre eux

mesines, [parcequeses affaires ne luy permettoient pas d'en faire alors davantage.

La bataille de Murse où il désit Magnence se 28 de septembre 351, donna encore de nouvelles occasions au progrés de l'Arianisme, non seulement parceque l'établissement de Constance estoit celui de cette heresse, mais aussi par une rencontre particuliere qui augmenta extremement la croyance que ce Prince

de Valens que par la force de ses armes. Cette rencontre, ajoute,

avoit à Valens, comme nous l'apprenons de Sulpice Severe. ] Suipil.z. p.158. 'Constance n'ayant osé, dit-il, se trouver à ce combat, se retira dans l'eglise d'un Martyr, prés de la ville de Murse, ayant avec Iny Valens Everque du lieu, pour le soulager dans sa peine & dans son inquietude. Cet Evesque qui ne negligeoit rien pour avancer ses affaires, avoir disposé ses gents en divers endroits, afin d'apprendre le premier l'evenement de la bataille, & de pouvoir ou s'enfuir de bonne heure si elle estoit perduë, ou si elle estoit gagnée s'acquerir les bonnes graces de Constance en luy raportant le premier une si heureuse nouvelle. Et en effet, lorsque le Prince & les autres qui l'accompagnoient estoient encore dans la crainte & l'apprehension du succés de cette journée, Valens vint dire le premier que les ennemis fuyoient. Et Constance voulant faire venir celui qui le luy avoit appris, il répondit que c'estoit un Ange; ce que Constance crut aisément, & il avoit accoutumé de dire depuis qu'il avoit vaincu plus par les merites

351

Sulpice, augmenta le courage des Ariens, qui ayant gagné l'esprit de l'Empereur, se servirent de sa puissance lorsqu'ils se trouvoient foibles par eux mesmes.

### 

Les Eusebiens deposent Photin dans le Concile de Sirmich;& font un nouveau formulaire.

[ Les Eufébiens se contenterent neammoins alors d'user d'artifice, X pour faire paroiltre leur zele pretendu pour la foy, ils se réfolurent de condanner Photin, & de le chaffer de fon Eglife, ce que le peuple avoir empéché jusques alors. J'Car cet socialization préchant son heréire plus clairement que jamais, le <sup>1944</sup>. Evesque préchant son heréire plus clairement que jamais, le <sup>1944</sup>. Bruit que cela excira, obligea Conslance de faire altembler les Evesques à Sirmich, <sup>2</sup>après le Consillat de Serge & Nignène ou Montale. Norz 4t. Nignines[Cettà direct nectes anote 353; Ji & Celon l'orde de la <sup>2844-66</sup>.

narration de Socrate, ce fut avant la bataille de Mutfe.

Narration de Socrate, or Ind'ariar a dataule de Minte.

S'Hilaire témoigne que ce Concile éloit compolé des Evelques Hild'n parsed d'Orien; [c'elfà dire de ceux qui avoient fuivi Conflance.] Il 1920. M. onome 12 Eveques qui sy rouverent, 'entre légules on peut fielques qui sy remanquer Narulfe[de Neroniade, ] Theodore [d'Heraclèe, ] Bafile [d'Ancyr.] Edudore [de Germanicie, ] D'Emophile [de Berée, Cecrops [de Nicomeile, Bilvain de Tarle, ] U'face [de Singidon, Valendé de Murie, Miscaccione[de Mogloneth, 28 Marc [d'Arethufe, Nous ne favous pas les everlchez des autres qui font moins consus [Cecrops avoit ellé envoyé de Laodicefen Syrie] Anhole, p. 16.

Alicomeile par Conflance, e altant autorif par les menacres de ce Prince, & par les lettres qu'il en portoit aux magifitats. Saint la Arona, p. Arhanafe en parte comme d'un des plus méchans d'entre les 1900. Ariens [l'ilicecda apparemment à Amphion,] qui effoit Evefque Hilléna, p. 6. e Nicomeile en flan 347.

Le Concile ayant convaincu Photin de tenir la doctrine de Soutal-easp. Sabellius & de Paul de Samolates, le depoia auffi-toft. \*Pallade \* Amb se.Aq. que les Photineines avoient ordonne [ Evelque flut condanned avec pay7.b. eux[mais il fut apparenment rétabli depuis par les Ariens,dont

v. s. Am. il défendit toujours l'herefie jusqu'à l'an 38 1, qu'il fut deposé par broise § 26. le Concile d'Aquilée. ]

Tout le monde loita de approuva la deposition de Photin , Sorteaux, mais non pasce que les mesmes Evelques sirent ensuires pour faire connoistre quels ils essoient. ] Car ils approuverent le formu-Epizzata.

Socrale c.30.p. laire fait par le faux Concile de Sardique: & neanmoins comme 121.d. s'ils se fussent repentis de tout ce qu'ils avoient écrit jusques alors

de fyn.p.1 30-

fur la foy, ils dresserent un nouveau formulaire en grec, comp.122.124 Hill posé par Marcd'Arethuse, qui est raporté par S. Athanase, par Socrate, & par S. Hilaire; & qui outre le symbole, contient 27 anathematismes. [Saint Hilaire dans son traité des Synodes.où il

s'affoiblit autant qu'il peut avec les foibles, pour les ramener, Hil.fyn. p.130 peu à peu à la vigueur de la vraie foy, ] parle de ce formulaire Phila.c.65.P.

comme d'un écrit Catholique; & il tasche par ses explications de luy donner partout un bon sens. Saint Philastre dit aussi que Photin fut chassé de l'Eglise de Sirmich par les saints Evesques: [ce qui semble se devoir raporter à ce Concile, qui acheva la condannation de Photin, & luy fit enfin perdre son evesché.]

5.P.59.

16.c.

Vig.in Euty. I. 'Vigile de Taple l'appelle clairement un Concile Catholique assemblé de tout l'Orient, approuve ses decisions, & dit mesme qu'aucun Fidele n'oseroit faire difficulté de les recevoir . [ Il est vray qu'elles peuvent paroistre fort Catholiques, à les regarder en elles mesmes. Mais quand on considere que ce sont les ennemis declarez de l'Eglise qui les ont composées, & qu'elles sont l'ouvrage de ces mesmes Eusebiens qui avoient esté deposez par le Concile de Sardique, on ne peut que l'on n'ait toutes leurs paroles pour suspectes, tant que l'on voit qu'ils ne condannent pas nettement leur dogme; & il est visible qu'ils ne le condan-

Soz.l.4.c.6.p. 543.2. Ath.de fyn.p.

901.d.

nent point dutout dans ce formulaire. ] 'Car bien loin d'y dîre que le Fils est consubstantiel au Pere, ils ne disent pas seulement qu'il luy soit semblable : '& mesme ils y decouvrent clairement leur impieté, en disant qu'ils ne veulent pas mettre le Fils dans le mesme rang que le Pere, mais le reconnoistre comme soumis à luy.

p.901.907.

'Aussi S. Athanase ne distingue point ce formulaire d'avec les autres, & il le met parmi ceux qui estoient l'ouvrage des Ariens, & qui ne marquoient pas moins l'impieté que l'inconstance de

Hillin Confl.1. p.116.1,d.

ces heretiques. Saint Hilaire mesme en parle à peu prés de cette, maniere dans son livre contre Constance : [ & si c'est ce formulaire que l'on fit figner à Libere, comme il y a affez d'apparence,]

fr. 1.p.48. P.28.

'il le qualifie dans ses fragmens, la perfidie Arienne, & anathematize ceux qui le reçoivent. [ Il semble en parler encore en un autre endroit de ses fragmens, J'lorsqu'il dit que par une seule fignature d'une foy frauduleuse, heretique, & qui couvroit son venin tres dangereux sous des paroles qui sembloient tres innocentes, l'on punissoit legitimement Photin, l'on reconnoissoit

Athanase

Athanale pour coupable, & l'oncondannoir la fey Catholique; [c eq uipeut conce faire juger que la mefine lettre où et cloir inferéce formulaire, portoit suffi la condannation de S.Athanafe. Mais cela n'elt pas fans difficulté, J dautarq que le formulaire clone il partie en cet endroit, 'appelloit le Flispermier né des creas, p-s1-31-32trustejec qui n'elt pas dans ce preniere formulaire de Sirmich. 1

Le premier anathematifme femble condamer ceux qui difent \$\frac{n}{p\_n}\_{p\_n} \text{subset}\_{n\_n}\$ (where \$i\$ is five autre (bubbace que le Pier et [Mass on \$\frac{n}{q\_n}\$) is comment les Ariens fé troient de ces anathemes. Il femble que c'eft ce qui a donné lieu à Sain Hilaire y' de tirque Conflance in Conflat, p. s'eftoit (ervi du mot de fubflance dans le Concile de Sirmich, \( \frac{11 \text{subset}}{16 \text{de feb distribution}} \) (16 \text{de h}), and fid de fé faire paffer pour Catholique chez les Oxcidentaux.

#### ARTICLE XLVIL

Dispute de Photin contre Basile d'Ancyre: Des sectateurs de Photin; Germine Arien est fait au lieu de luy Evesque de Sirmich.

Intoffirence à Photoin que s'il vouloit le figner & renoncer 185,116.

de în hercfeije, le rétabliroit dans fa dignité ramisti le refulta,
& les défin a d'entrer avec luy en conference. Il alla se plaindre à Epi, 164,164, luy faire donner une nouvelle ansience où il put le justifier 3

Conflance qu'il avoit et le justifierence condanné, & le pria de 1894, luy faire donner une nouvelle ansience où il put le justifier 3

Conflance luy accorda donc divertés personnes du Senat pour 300,7116, lu de l'entre audieurs de juges de cette dipute: Ceftoinent Thalafie, Epi, 164,164, par l'entre diffice per de l'entre de l

UAND les Evelques eurent fait ce nouveau formulaire, soerl 2.c. 20.72

"Le jour eflain pris pour la conference, ces perfoinnes by trous. Aon. La. 210. p., verent avec tous les Evefques du Concile. \*Il y eur des copilles 1184. ai [Ep] 4134d pour écrire tout ce qui s'y difoit de part & d'autre. 'S Epiphane Ep. 4134d pour écrire tout ce qui s'y difoit de part & d'autre. 'S Epiphane Ep. 4134d pour écrire voir externé de la chapelle de l'Empe-

васькие. µерира

reur, Callicrate greffier du Prefet Rufin: Olympe, Nicete, & Bafile 'lecretaires; Eutyche & Theodule notaires imperiaux. [Il femble que Conflance mefine air esté present à la dispute, ]

puisqu'il est dit que Photin luy adressa souvent son discours, s'il passas n'y a point de faute 1 dans le texte.

1. Le P. Petau croit qu'au lieu de βασιλία , il faut βασιλιση , Hift. Eccl. Tom. VI. LES ARIENS.

(Socr.p.126.a,b Epi.73.c.1.P. 829.c.d.

Basile d'Ancyre sut choisi pour soûtenir contre luy La dispute 351. fut fort échaufée de part & d'autre . Photin y fit paroistre beaucoup d'impudence, de vanité, & de foiblesse. Il se vantoit d'avoir

c.2.p.830

cent passages pour prouver son opinion. Saint Epiphane raporte quelques unes des distinctions par lesquelles il taschoit d'eluder Socr. Lac. 30. P. les preuves que l'on apportoit contre luy. Mais neanmoins il fut Epi. p.830,2. enfin vaincu & condanné. On fit trois copies de la conference.

dont l'une fut envoyée cachetée à Constance, l'autre fut aussi donnée cachetée aux Comtes [ qui y avoient affifté, ] & la troisieme demeura entre les mains de Basile & des Evesques du Concile. Photin demeura toujours banni depuis ce temps là,& écrivit

Socr.p.126.b. Soz.1.4.c.6.p. 544.b. 6Vinc.L.c.16.p. Hier v.ill.c.

neanmoins un livre en grec & en latin, où il combatoit toutes les autres heresies pour établir seulement la sienne. Sozomene parle de plusieurs écrits, faits partie en latin, partie en grec; b & Vincent de Lerins en parle de la mesme sorte. S Jerome dit que les principaux de ses ouvrages, sont ceux qu'il a faits contre les payens, & ceux qu'il adressa à Valentinien. Car il vécut jusques au temps de ce Prince.'Il a fait quelque écrit fur le symbole des Apostres, non pour l'expliquer selon la verité, mais pour tascher de trouver dans la simplicité des paroles qui le composent, de

107.p 299 b. Ruf.in fym.p. 169. .

quoy confirmer sa doctrine impie. Hier.v.ill.c.107. P. 299.b.

On peut estre supris de ce que dit Saint Jerome l'que ce sut Valentinien qui le chassa de l'Eglise, [ si l'on n'entend par là, qu'estant rappellé par Julien, & s'estant rétabli dans Sirmich, Valentinien l'en chassa de nouveau. On ne peut douter au moins que Julien ne l'ait rappellé, puisque son edit estoit general pour ceux qui avoient esté bannis par Constance, afin de troubler l'Eglife par cette liberté qu'il donnoit à tout le monde: 1'& nous avons encore une lettre qu'il luy écrivit, où il le loue à cause de fon herefie. & luy dit qu'il est proche du falut en comparaison de Diodore & desautres Catholiques.

Fac. . 4. C.2. P. 163.164.

Hier.v.ill.c.107 P.299.

Opt.1.4.p.79. Epi.71.p.808,

Il a vécu, comme nous venons de dire, jusques au regne de Valentinien, [ qui commença en l'an 364, & encore beaucoup audelà.]'S.Optat semble dire qu'il vivoit encore lorsqu'il écrivoit vers 368; & S.Jerome dans sa chronique met sa mort en 376. Saint Epiphane dit aussi qu'il avoit erré de tous costez jusqu'au temps qu'il faisoit son livre contre les heretiques [en 375,] quoique son

p.833.c. Socr.1. 5 c.2.p. P.705.2.

heresie sust dés ce temps la comme éteinte. 'La loy que Gratien fit sur la fin de 378, pour permettre à toutes 260 Soz. 1.7, C. 1. les sectes la liberté de leur religion & de leurs assemblées, en

L'an de J.C. 351.

excluoit neanmoins les Manichéens avec les sectateurs de Photin & d'Eunome. C'est pourquoi le Concile d'Aquilée luy demanda Amb.ac. Aq.p. en l'an 381, qu'il voulust executer sa propre loy & la sentence du 368. Concile, en dissipant les assemblées secrettes que les Photiniens tenoient dans Sirmich .

'Le Pape Innocent dit que la plus grande partie des Photiniens Conc. 1.3. P 12.70 s'estoit retirée à Senia [dans la Dalmacie,] sous un nommé Marc 1271. qui avoit esté chassé de Rome.Ce Pape obtint un ordre pour les diffiper. 'Saint Sidoine loue vers l'an 474, S.Patient Evesque de sid.1.6.ep.12.p. Lion, d'avoir converti beaucoup de Photiniens. a On croit qu'il 168 veut marquer les Bourguignons Ariens, parceque les Ariens & np.68. les Photiniens se confondoient assez : 'Le 16.º Canon du second Conc.t.4.p.1013 Concile d'Arles vers 45 2, les joint aux Paulianistes, & veut qu'on 4. les battize. 'Le Canon suivant du mesme Concile, ordonne au b. contraire qu'on secevra les Bonosiaques comme les Ariens, par la chrismation & l'imposition des mains, sans les battizer. Et n.p.814 cd. neanmoins il paroist que les Photiniens estoient les mesmes que les Bonosiaques, sectateurs de Bonose Evesque de Naisse [du V. S. Am- temps de Saint Ambroise, comme nous le disons"en un autre broise 167, endroit. Il y a apparence qu'il n'y avoit plus alors de secte qui portast le nom de Photiniens; ce qui faisoit qu'on parloit moins

exactement.

Pour ce qui est de l'Orient, Jil est parlé des Photiniens dans le t. r p.1497 a.b. 7. Canon du Concile de Laodicée & il y est ordonné qu'ils seront receus dans l'Eglise par la seule onction du saint Chresme; quoique quelques uns doutent si leur nom n'a point esté ajouté dans ce Canon. Le 7.º Canon du premier Concile de Constantinople n'en parle point dutout, lorsqu'il regle la différente manière de recevoir les heretiques, [ peut-estre parceque cette heresie estoit déja éteinte en Orient. ] Elle l'estoit au moins du temps de Thart.har. 1.2 C.I I.P.224.C. Theodoret.

. [L'Eglisede Sirmich ne sut delivrée d'un heretique que pour tomber entre les mains d'un autre. ] Car Constance y mit pour Ath.fol. p 806. Everque un Arien nommé Germine ou Garmine, qu'il fit venir de Cyzic, 'pour estre l'un des désenseurs de l'impieté qu'il pro- in Anor. 1.p. tegeoit : [ Nous en parlerons souvent dans la suite.] 11 estoit au 200.b. Concile de Milan en 355 [& ainsi il faut qu'il ait succedé immediatement à Photin.

C'est apparemment à ce temps-ci qu'il faut raporter ce que dit S.Ambroise,] 'que quand Ursace & Valens firent sentir leurs Amb.deSpt.L. violences à l'Eglise de Sirmich, dont les Prettres estoient dans le c.11.p.261.262.

tremblement & dans la crainte, ils avoient effacé ces paroles de 352. l'Evangile, Dieu est esprit.

### \*\*\*\*\* ARTICLE XLVIII.

Le Pape Libere succede à Jule; sa conduite à l'égard de S. Athanase.

L'AN DE JESUS CHRIST 352.

Buch, cycl.p. 273. Boll.apr.t.t.p.

E Pape"Jule, Idont la generolité estoit un grand obstacle aux v. son titre. desseins des Eusebiens,] mourut cette année le 12 d'avril. 19. Libere qui fut misen sa place le 22 de may, estoit à ce qu'on pretend de Rome mesme, fils d'un nommé Auguste. Il avoit foulé Hillfr 2-P.41 aux piez, selon ses propres termes, toutes les choses du monde, pour observer l'Evangile, & obeir aux mouvemens de sa foy & de la crainte de Dieu. Il avoit exercé avant son election un autre ministere ecclesiastique, dont il s'estoit fort bien acquité, sans avoir rien fait pour l'amour de la louange & de la gloire; & il fut ensuite elevé malgré luy à l'episcopat, comme il en prend à témoin Dieu mesme & toute l'Eglise. Il proteste qu'il souhaite de se conserver toujours pur & sans tache dans l'administration de cette dignité, & de foûtenir inviolablement la foy qu'il avoit receuë de ses illustres predecesseurs, au nombre desquels il y avoit plusieurs Martyrs. Cependant il semble qu'il se soit écarté de cette regle des l'entrée de son pontificat. Voici en un mot ce qu'on peut voir plus amplement "en un autre endroit. V.S. Atha-

d'avoir rien omis pour établir le mensonge, avoient voulu faire une nouvelle tentative fur l'esprit de Jule, soit pour l'ebranler s'ils eussent pu, soit pour avoir quelque pretexte de le persecuter comme les autres, lorsque Constance seroit maistre de Rome, comme il le fut dés les derniers mois de cette année. A quelque frip.36/2.p.40. dessein qu'ils le fissent, J'ils luy écrivirent eux & quelques heretiques, pour calomnier encore S. Athanase. [ Dieu le delivra de cette tentation en le retirant à luy, ] & les lettres furent renduës à Libere, [ lequel ou peu instruit de ce qui s'estoit passé, ou par des raisons que nous ne pouvons pas comprendre, ] manda à S. Athanase de se venir justifier, s'il ne vouloit estre separé de la communion de l'Eglise Romaine. Le Saint ne crut pas devoir quitter pour cela son peuple: '& neanmoins il fit écrire les Evesques d'Égypte en sa faveur. 'Cependant Libere voyant qu'il ne

vouloit pas venir, écrivit aux Orientaux, [c'est à dire aux Euse-

Les Eusebiens qui ne vouloient pas se pouvoir reprocher nase 64.

2.P.37.40. r.p. 36.

biens, Iqu'il vouloit avoir la paix avec eux, & qu'au contraire Athanase estoit separé de sa communion & de celle de son Eglise. [Il eut honte sans doute de cette demarche si dangereuse pour luy, au mesme moment qu'il l'eut fait, & il y a toute apparence qu'il n'envoya pas mesme la lettre qu'il avoit écrite aux Eusebiens. Car il ne paroift point que cette rupture qu'il avoit faite avec S. Athanase, ait eu aucune suite. J'On voit au contraire qu'il 2.P.40.41. fut toujours depuis uni avec luy, & qu'il fut mesme l'un de ses plus fideles & de ses plus ardens désenseurs. [ jusqu'à ce que la violence l'obligea de l'abandonner en 357, comme nous le dirons alors.

V. Conftance \$ 25.

Nous venons de dire que Constance demeura maistre de Rome & de l'Italie sur la fin de l'an 352. ] 'Lucifer dont nous Lucif.reg.ap.1, allons bien-tost parler, dit que dés qu'il fut possesseur de cette 9.P.1039.e. province, il commença à y persecuter l'Eglise [Mais nous n'en verrons pas encore d'effet jusques aprés la mort de Magnence.

V. S. Athanafe \$ 65.

L'AN DE JESUS CHRIST 353. Les Eusebiens qui n'avoient pu arracher "S. Athanase à son peuple par la lettre de Libere, s'efforcerent de faire la mesme chose par une permission qu'ils luy firent donner de la part de Constance, de le venir trouver en Italie comme il le luv avoit demandé: Car c'est ce que portoit cette lettre, & à quoy cependant le Saint n'avoit jamais songé. Aussi il ne se crut point obligé d'user de cette permission, & les Eusebiens qui avoient peut-estre formé contre luy le mesme dessein que les Juiss contre S. Paul, lorfqu'ils demandoient qu'on le fist venir à Jerusalem, ne tirerent point d'autre avantage de leur mensonge, que de pouvoir ajouter une nouvelle calomnie à tant d'autres dont ils entretenoient la credulité de Constance, & de persuader ce Prince qu'Athanase meprifoit fes ordres.

Cara na libera kacia na kacia mara kamana kamana na manaya na kacia na kacia na kacia na kacia na kacia na kaci

#### ARTICLE XLIX.

Concile d'Arles: Chute de Vincent de Capone.

[ E que nous venons de dire arriva vers le commencement de l'année 353, en laquelle Magnence abandonné de tout le monde, s'estant enfin osté la vie à luy mesme au mois d'aoust, Constance demeura paisible possesseur de tout l'Empire. Cette paix de l'Etat ne fut que pour donner de nouveaux progrés à la guerre & à la persecution de l'Eglise.] 'Car Constance qui se Amms, 14. p.s. P.2 2.

trouva à Arles désdevant le 8 de novembre de cette année, & y 353 Ath.folp.829.a demeura jusqu'au primtemps de la suivante, ne manqua point d'y faire tout ce que les heretiques luy suggererent, ou plutost ils y firent eux mesmes tout ce qu'ils voulurent, & mirent tout le monde sous leurs piez par la puissance imperiale dont ils se trouvoient autorifez.

a|Sulp.1, 2 P 159| Hil.fr. : p.6. # Hil fr.2.p.41.

6 1.P.47 -

e 2.p.41.

d 1.P.47.

2 P.41 .

'Il nous en reste de tristes preuves par le Concile qui se tint durant ce temps là dans la mesme ville. Libere y avoit envoyé Vincent de Capoue, Marcel Evefque de Campanie, & quelques autres, pour demander à Constance qu'il fist tenir un Concile à Aquilée, comme on en estoit convenu long-temps auparavant, dit Libere. Il s'y trouva aussi beaucoup d'Evesques d'Italie pour le mesme sujet : 'Et afin qu'il ne manquast rien pour obtenir le Concile, Vincent porta à Arles les lettres des Orientaux & des 80 Evelques d'Egypte touchant S. Athanale, c'est à dire celles

15401

qui avoient esté écrites l'année precedente. Libere écrivit aussi à Constance pour luy demander un Concile dans lequel on traitast premierement avec soin de ce qui regarde la foy, & puis de l'affaire de S. Athanase, & de toutes les autres qu'il falloit examiner, pour établir une veritable paix fondée folidement sur les preceptes de l'Evangile, & qui ne couvrist pas des pieges & des tromperies sous une apparence exterieure d'union. Il n'y avoit rien de si juste que cette demande, ni que Constance dust accorder plus aisément. 'Cependant il s'en offensa tellement, que le Pape s'efforça par deux sois inutilement de l'appailer: & Constance fit mesme paroistre sa colere dans une lettre qu'il écrivit au peuple Romain, où il dechiroit l'honneur de cet Evelque par des injures atroces.

P-39-

E. P. 47-

Le Pape esperoit beaucoup de Vincent de Capoue, ne dourant pas qu'il ne soûtinst fort bien l'integrité de l'Evangile, & l'hormeur de sa legation, dautant, dit il, qu'il avoit souvent esté juge de cette affaire avec Osius [Et c'est sans doute ce qui a fait dire à Baronius & à d'autres, j'que c'estoit luy mesme qui estant Prestre de Rome, avoit assisté au Concile de Nicée au nom de Silvestre, & qu'il s'estoit encore trouvé à celui de Rome en 340. Hil.fr.1.p.19. II avoit certainement affisté à celui de Sardique. [Il s'agissoit en effet de l'Arianisme en ce temps-ci aussi-bien qu'au Concile

de Nicée; & pour le Concile de Rome, il est aisé qu'Osius s'y

Bar.353. 21 | Blond.prim.p. 111.

> foit trouvé, quoique nous n'en ayons pas de preuves expresses. z. Sulpice Severe parle en mesme temps du Concile de Beziers. Je croy neanmoins que e'est celui où S. Hilaire fut banni, en l'an 356.

LES ARIENS.

Mais quelque sujet qu'il eust de bien esperer de la force de Vincent, elle ne fut pas audessus des violences des Ariens, ] qui sulp.l.2 p 153. avoient fait ordonner à Constance par un edit, que tous ceux qui ne signeroient point la condannation de S. Athanase, seroient bannis. On demanda qu'avant que d'exiger la condannation d'Athanase, on traitast la cause de la foy qui estoit bien plus importante:mais on le demanda en vain. Valens & fes complices voulurent que l'on commençast par contraindre les Evesques de condanner Athanase, n'ayant pas la hardiesse de vouloir disputer sur le point de soy. Les legats du Pape cedant au trouble de Hil st 2 PAR. toutes les Eglises, comme ils l'écrivirent aprés, demeurerent d'accord d'acquiescer à la volonté des Orientaux, se de condanner Athanase; ] mais à condition qu'eux aussi condanneroient l'herefie d'Arius Ils firent cette offre par écrit. On mit l'affaire en deliberation, & aprés l'avoir bien examinée, on dit aux legats pour réponse, qu'on ne pouvoit condanner la doctrine d'Arius, qu'il falloit priver Athanase de la communion, que c'estoit la

Enfin Vincent n'ayant pu obtenir ni le Concile d'Aquilée, 1-P-47-[ni la condannation d'Arius, ] tomba avec les autres dans cette diffimulation, comme l'appellent Libere & S. Hilaire; & par sa chute accabla le Pape d'une douleur si sensible, qu'il ne souhaitoit plusrien que de mourir pour J. C; depeur de passer pour le dernier des calomniateurs, & pour avoir consenti au violement de l'Evangile: c'est ainsi qu'il s'exprime luy mesme. S. Athanase Ath. ap. 1, p. dit que Vincent & tous les autres Evesques d'Occident souffrirent 692.6. des contraintes, des injures, & des violences non communes, jusqu'à ce qu'ils eussent promis de ne plus communiquer avec luy. Il ne tomba pas neanmoins jusques au fond de l'abysme. Il Bar.353. \$ 21. rentra dans le camp de la verité, [& ayant effacé la honte de sa chute, ] 'il merita encore qu'un celebre Concile dist de luy, Qu'il Thart. 1.2.c. 17. a honoré durant beaucoup d'années son episcopat par une con- P.618.c. duite irreprochable & fans tache, & que le Concile de Rimini ne peut pas estre legitime, puisque Vincent n'y a jamais consenti.

feule chofe qu'on demandoit.

# 

## ARTICLE

S.Paulin de Treves est banni: Libere demande à Constance le Concile de Milan.

A lascheté ne fut pas neanmoins universelle dans le Concile d'Arles, J'S. Paulin y foûtint la foy avec une constance merveilleuse, & merita l'exil par l'horreur qu'il y témoigna des

Hil.fr. 1.p.6. p.291.b. a fol.p.831.c.

F. 826.

Ariens, & parcequ'il ne voulut point participer à l'hypocrifie & Athan Ar.ora à la perte des autres. Il avoit succedé à S.Maximin de Treves dans le gouvernement de cette Eglise metropolitaine des Gaules ap.2 p.775 difol. [dés l'an 349, Jauquel il envoya à Saint Athanase la retractation d'Ursace & de Valens: Il estoit apparemment alors à Rome.

in Ar.or.1.p. 201.b.c. 6 fug p 703 d. Hil.in Conf. I. 2.p.119.1.d. e Sulp. 1.2 p. 257.

Ne voulant donc pas degenerer de la vertu de son predecesseur. ni se rendre indigne ] des titres que Saint Athanase luy donne d'homme apostolique, bd'excellent Evesque, de predicateur de la verité, il s'opposa aux crimes des Ariens: & lorsqu'on luy presenta le formulaire à figner, il declara qu'il consentoit à la condannation de Photin & de Marcel, mais qu'il ne pouvoit approuver celle d'Athanase. [L'on voit par cet endroit, que l'on faisoit aussi condanner Marcel, ] 'quoique ce Concile n'eust point esté assem-

Hil.fr. 1. p.27. blé contre luy.

in Confl.1.p. 114.2.2. d fr. 1. p.6.

'On avoit usé de beaucoup de caresses pour gagner Paulin. dMais une declaration si libre & si genereuse le sit juger indigne de l'Eglise par les Evesques, & digne de l'exil"par l'Empereur, Note 42.

Ath.de fug.p. 703. d|fol. P. 841.b.

sans qu'il eust commis d'autre crime, que de ne s'estre pas rendu Arien, & n'avoir pas voulu figner les calomnies & les impostures inventées contre Athanase. Hors cela il estoit entierement irreprochable. 'Ainsi l'on priva l'Eglise de Treves de ce grand

Hillin Confl. 1.p.114.2.2.

Prelat; & pour luy, il acquit'le premier [ en Occident ] le titre Note 43. de Confesseur, dans cette persecution publique & generale de l'Eglise, qui l'a fait appeller par S.Hilaire un homme bienheureux dans ses souffrances.

Ath.fol. p.821. 832

'S. Athanase raporte plusieurs particularitez de sa confession & de son exil: Mais comme il joint avec luy ceux qui furent bannis dans le Concile de Milan, [nous mettrons en ce temps là ce qu'il en raporte.On ne peut pas dire en quel lieu il fut banni,]

'dautant que Constance s'efforça de lasser sa patience, en le faisant sans cesse changer d'exil jusques à sa mort. Il le relegua mesme en des lieux où l'on n'adoroit point le nom de J. C, afin qu'il qu'il fust reduit ou à mourir de saim ou à se nourrir des viandes corrompues & profanées par l'herefie abominable de Montan & de Maximille. [C'estoit]'en Phrygie, où il mourut enfin l'an Sulp.p.169.1791 358, selon la chronique de S. Jerome. On en fait la memoire le 31 Hier.chr. d'aoust, auquel il est marqué dans les martyrologes de S.Jerome, Florent. p.796. dans Usuard, & dans les autres posterieurs, comme un faint Confesseur, mort en paix dans son exil. Son corps sut depuis Bar.31.aug. raporté à Treves & trouvé l'an 1071 dans une eglife qui portoit son nom, bastie à ce qu'on pretend vers 390 par Felix de Treves,

£ 17.

V.S.Martin "qui avoit fait raporter son corps de Phrygie; ce qui n'est pas sans difficulté. Browerus dit des choses bien extraordinaires de Trev.an.l.4.6 fon tombeau. Il raporte aussi une epitaphe de ce Saint, où il est #698.99. P. dit qu'il eut la teste tranchée l'an 295 de l'Incarnation sce qui en 242,243. détruit toute l'autorité,

L'AN DE JESUS CHRIST 354. Voilà ce qui se passa à Arles à la fin de l'an 353, ou au commencement de 354 [Mais la suite ne sut pas moins suneste que l'avoit esté ce commencement.] Car on somma pubbliquement tous les Bar.353.120. Evesques d'Italie de se soumettre au jugement des Orientaux; '& on employoit la force pour les y contraindre. bOn faisoit ces Hil.fr.2.p.42. violences fous pretexte de faire la paix avec les Orientaux. 6 p.41. comme si l'on eust pu faire aucune veritable paix avec ceux qui foûtenoient ouvertement l'impieté d'Arius, & qui ne deman- P.42. doient la condannation d'Athanase que pour établir cette

herefie.

'Libere ressentoit vivement la chute de Vincent, & on voit sa 1.P.47. douleur bien depeinte dans une lettre qu'il écrivit à Osius, dont S. Hilaire nous a conservé l'extrait. [Il ne perdoit pas neanmoins courage. Il exhortoit ceux qui estoient encore debout, à demeurer fermes, comme il fit à l'égard de Cecilien Evesque de Spolete, ] qu'il prie de ne se pas relascher de ses bonnes intentions P.46.47. par l'exemple de Vincent. 'Il trouva quelque consolation dans Bar. 35 3 4 20. la foy invincible de S. Eusebe de Verceil, & dans le courage de Lucifer Evesque de Cagliari en Sardaigne, qui vint s'offrir d'aller trouver l'Empereur pour luy parler de toutes choses selon la verité. & obtenir de luy le Concile que l'on fouhaitoit.Le Pape receut son offre avec joie, '& luy associa pour collegues de sa 354. \$ \$.& alii. legation Pancrace Prestre, & Hilaire Diacre de Rome, à qui il Hil.fr.2.p.39donna une lettre pour Constance, digne d'un chef de l'Eglise, V.S Eufebe comme nous le marquons'en un autre endroit. 'Il pria par une P.43|Bar.3534) autre lettre S. Eusebe de Verceil de seconder ses legats. Il écrivit 20/354.5 8.

de Verceil

Hift. Eccl. Tom. VI.

L'an del.C.

362 encore à Fortunatien [d'Aquilée]pour le prier de travailler avec 35 + 355. les autres à obtenir le Concile, de regler leur prudence par ses avis.ox melme de les affifter de sa presence s'ils avoient besoin de luy. Il fait un grand eloge de cet Evesque: Car il dit qu'il ne craint point les hommes, qu'il n'espere que les recompenses eternelles, & qu'il a conservé sa foy mesme au peril de sa vie Mais nous le verrons bien tost se rendre indigne de tous ces eloges, abandon-

p.297.b.

13.

ner la foy qu'il avoit si genereusement désendue, se rendre le Hierwill cor, feducteur de fes freres, ox devenir deteftable à toute la posterité, selon l'expression de Saint Jerome, par la chute de Libere mesme dont il fut la cause.Il estoit d'Afrique.Nous avons vu comment il fut établi Everque d'Aquilée à la place de Valens qui vouloit usurper ce siege. 'Il a écrit un petit commentaire sur l'Evangile, d'un style rustique (& sans omement.)

## CICICIONOS CICIONOS CONTROPOS CONTRO

### ARTICLE

Concile de Milan, sù Constance fait quelques Confesseurs, & be aucoup de prevaricateurs. Les Eusebiens se declarent Ariens: Auxence est fait Evesque de Milan au lieu de S.Denys.

L'AN DE JESUS CHRIST 355. IBERE ne pouvoit manquer d'obtenir le Concile qu'il fouhaitoit fi fort: Car les Eulebiens le demandoient auffi p.605.a|Soz.J.4. dans un dessein bien different, & avec une esperance bien mieux Suip.la. p. 159. fondée d'en estre les maistres. 'Le Concile's assembla donc à V.S. Eustie Milan, parceque Constance y estoit en l'an 355, (& apparemment Soz. p.546.547. dans les premiers mois de l'année. ] 'On pretend qu'il y avoit

plus de 300 Evefques d'Occident, & tres peu de l'Orient [Mais on peut dire que tous les foldats de Constance estoient autant d'Evefques Eusebiens: Aussi S.Eusebe de Veroeil fit long-temps difficulté d'y venir. On voit sur son histoire ce qui se passa en cette assemblée, laquelle merite encore mieux le nom de brigan-

dage que le faux Concile d'Ephese.

Constance & ses Evesques ne travaillerent qu'à y faire signer la condannation de Saint Athanase; & bien loin de souscrire au fymbole de Nicée, & de renoncer aux dogmes d'Arius, comme on les en pressa, ils ne songerent qu'à y établir l'Arianisme. Tout le peuple en témoigna sa douleur, ce qui obligea Constance à faire tenir le Concile, non plus dans l'eglife, mais dans son palais On publia fous le nom de ce Prince un edit impie rempli du venin de l'Arianisme, pour voir de quelle maniere il seroit receu,

& le peuple en témoigna une extreme horreur.

Cela n'empescha pas neanmoins Constance de vouloir obliger les Evesques à le signer avec la condannation de S. Athanase, Mais S. Denys qui estoit alors Evesque de Milan mesme, Saint Eusebe de Verceil, Lucifer, & les deux autres legats de Rome Pancrace & Hilaire, s'opposerent à ce dessein avec une constance invincible, & fouffrirent fans s'emouvoir tout ce qu'on peut attendre d'un Prince furieux & emporté. Il fut sur le point de leur faire souffrir le dernier supplice, & d'en faire des Martyrs; mais il eut honte de cette violence, & se contenta de leur procurer le titre de Confesseurs en les releguant en divers endroits, dans le dessein d'augmenter la peine de leur exil, & en effet pour publier partout la honte de sa cruauté, la gloire des Confesseurs, & le triomphe que la verité remportoit sur l'Arianisme Car ils furent receus par tous les peuples, non comme descriminels & des bannis, mais comme des victorieux & des défenseurs invincibles de la foy . S. Denys fut relegué dans la Cappadoce ou dans l'Armenie, où il mourut glorieusement avant la fin de la persecution; Saint Eusebe à Scythople dans la Palestine, & Luciser à Germanicie dans là Syrie, pour y estre abandonnez à la cruauté de Patrophile & d'Eudoxe. On ne dit point où Pancrace & Hilaire furent envoyez. ]'Le dernier avoit esté dechiré à coups Ath. fol. p. 836.

de fouet pour satisfaire Ursace & Valens.

[Pour ce qui est des autres Evesques du Concile,] Socrate & Socr.1.2. c.36.p. Sozomene qui disent qu'ils se separerent sans rien faire sur la 131.b|Soz.1.4.c. Note 44. resistance des Consesseurs, ["semblent avoir eru que la pluspart 11.p.551.d. estoient demeurez fermes dans la verité. ] 'Mais la maniere dont Lucif, de har-Lucifer parle de ce Concile, s'accorde bien mieux avec ce que p.1050.& alibi. dit Rufin plus ancien qu'eux : 'Que la pluspart des Evesques y Ruslis. c.20.p. furent trompez; que Denys, Lucifer, & Eusebe, furent'les seuls 247. qui firent paroistre une lumiere & une force digne d'Evesques; que les autres ne penetreient pas dans les mauvais desseins des

Ariens, ou ne pouvoient se persuader ce que les plus éclairez leur disoient, que les Ariens ne demandoient la condannation de S. Athanafe, que pour ruiner la foy. Sozomene dit luy mesme en Soz.l.4.c.9.p. un autre endroit, que le Saint y fut condanné de tout le monde. 547.a.b. par crainte, par surprise, ou par ignorance, hormis de Denys, Eusebe, & Lucifer, ausquels ils joint mal à propos Paulin &

s. Il le dit aussi de quelques autres , mais qui n'estoient pas à Milan. Zz

Rhodane.

S. Athanase nous assure que les Ariens appuyez de l'autorité 355.

Hil. in Conf.1. A Athapa p. 692.b.

de Constance, firent tout ce qu'ils voulurent dans ce Concile, aussi bien que dans celui d'Arles. 'C'est pourquoi Saint Hilaire l'appelle une synagogue de méchans. Saint Athanase dit encore

Thdrt.l.2. c.13. p.607.a.b.

que tous les Évesques d'Occident souffrirent une violence extraordinaire, de grandes contraintes, & des injures étranges. usou'à ce qu'ils eussent promis de renoncer à sa communion. Et Constance parlant à Libere, dit que le Concile & tout l'univers avoit condanné le Saint. [De forte qu'il y a bien de l'apparence que cette condannation fut receue presque par tous les Évesques du Concile. Mais pour l'edit de Constance, il se peut faire qu'il n'ait pas esté receu si universellement au moins nous n'en voyons pas de preuve; & mesme il ne paroist pas que l'on en ait si fort exigé la signature, depuis que le peuple eut témoigné hautement en avoir horreur.]

Ath.ap,1.p,692.

'Saint Athanase nomme entre les Evesques qui avoient esté contraints d'abandonner son innocence, Fortunatien d'Aquilée, & Ereme de Thessaloniques successeur sans doute d'Aece, qui avoit affistéau Concile de Sardique. Le premier que nous avons

vu estre si fort estimé par Libere, ne succomba pas d'abord. ] Hilfrs. P. 36. 'Car on trouve qu'il envoya à divers Evesques une lettre, qui estoit apparemment celle du Concile de Sardique à Constance ; Mais cela ne servit de rien [ ni pour luy , ni pour les autres. Et aprés estre tombé par lascheté, il servit enfin luy mesme à faire

tomber ceux qui refishient encore. 1

'S. Athanase témoigne neanmoins qu'outre S. Denys, S. Eusebe', & Lucifer, ils y eut encore beaucoup d'autres Evelques, Prestres, & Diacres, qui aimerent mieux fouffrir l'exil que de figner fa

fol.p.\$37.c. 6 p.842.a.b|ap 2.7.897 2.

condannation, '& furent bannis avant Libere . En d'autres endroits il dit qu'il y avoit eu beaucoup d'Evefques exilez pour ce fujet, tant d'Espagne que d'autres provinces, comme de l'Italie & des Gaules Nous voyons autrepart qu'il y avoit eu plusieurs V.S. Eusèle Ecclefiastiques releguez pour la foy avec Saint Eusebe. Nous de Verceil parlerons aussi de la persecution de quelques Evesques d'Italie, quand nous aurons vu celle du Pape Libere .

Je pense que selon ce que l'histoire nous en peut apprendre, ce fut premierement dans ce Concile de Milan, que les Eusebiens se declarerent ouvertement pour les dogmes impies de l'Arianisme, & travaillerent à les faire recevoir par toute l'Eglise. Ils decouvrirent donc enfin le dessein qu'ils avoient formé depuis tant d'années, & qu'ils avoient talché de deguiler tant qu'ils

L'an del.C.

ne s'estoient pas cru assez forts pour le faire réussir. Ils avoient travaillé à effacer le Concile de Nicée par divers formulaires equivoques qui n'estoient ni Catholiques , ni ouverrement Ariens. Ils avoient fait tous leurs efforts pour accabler par divers pretextes les défenseurs de la foy de la Consubstantialité. & de la divinité du Verbe. Mais en cette occasion, ils ne se cacherent plus, felon ce que les auteurs en disent. Constance qui estoit leur organe, ] 'ola soûtenir que la secte d'Arius estoit Ca- Lucif.de Ath.l. tholique; & ils publierent sous son nom cet edit impie qui con- 2 p.1011.c.d. # de hzr.p. tenoit tout le venin de l'Arianisme, pour obliger les Evesques à 1053 d/mori, p. le recevoir. [ Nous pouvons donc maintenant sans scrupule trai- 1098,b] ter ces ennemis de l'Eglise non plus d'Eusebiens, mais d'Ariens, Sulpl. 2 p.160. puisqu'ils faisoient ouvertement profession de l'Arianisme; & c'est le nom que nous leur donnerons par la suite ; Aussi-bien il n'y aura plus guere de necessité de les distinguer des anciens A riens chaffez de l'Eglife avec Arius par S. Alexandre & par le Concile de Nicée . 1

Dés que Constance eut privé l'Eglise de Milan d'un saint pasteur Sulp.p.160, en bannissant Saint Denys, il eut soin d'y en faire substituer un autre[digne de luy,& non de Dieu.] 'Car celui qu'il choisit pour Lucis de Ath.). cela fut Auxence Arien,& ennemi de la foy de Nicée . b II le fit LAth. fol.p. venir exprés de la Cappadoce à Milan, e quoiqu'il n'y fust point 2514. dutout connu du peuple, & qu'il ne sceust pas mesme le latin: e in Ar. pr. 1. p.

40. expaymentais il favoit fort bien estre blasphemateur. C'estoit un homine intriguant, un espion, un delateur, plutost qu'un Chrétien. 'Il avoit esté fait Prestre par Gregoire dans l'Eglise Arienne Hilin Aux. p. d'Alexandrie, quoiqu'il fift femblant de ne point connoistre 122,1-Arius ; '& il se rendit complice de beaucoup de crimes que com. Ath. ad Afr. 2. mit det usurpateur. Ainsi il n'eut point d'autre merite pour estre d'sol. p. 861.21in elevé à cette charge, que son impieté, & ceux qui l'y eleverent, Ar,or,1,p.290,0 ne le considererent que comme un homme capable d'estre l'ac- b.c. cusateur & le persecuteur des Evesques orthodoxes. 'Il fit voir Amb.de Spi.L.

d'abord quel il estoit en s'emparant de l'Eglise de Milan avec 3c. 11. p. 261. s. la force desarmes. Il effaça des livres de l'Eglise ces paroles P262, de JESUS CHRIST; Dieu eft esprit . [ Et c'est peut-estre pour ce fujet que l'Saint Ambroise accuse les Ariens d'avoir corrompu les de fide, 12,04. Ecritures.

[Il y a quelque apparence que les Eglifes de Verceil & de Cagliari furent traitées comme celle de Milan . Nous n'en avons pas neanmoins d'autre connoilfance . ] 'Mais quelque violence Ath.fol, p.\$;7 que l'on exerçast contre les Eglises, elles conserverent toute la b. Zz iij

foy qu'elles avoient appriiré de leurs faints Evefques JLes Ariens 335purent les faire foupiret dans la privation de leurs patieurs , qu'elles fouhaitoient toujours de revoir ; mais ils ne purent les empécher de connoilère vous les décours de leur heretie permiciente ; & de la fût comme un ferpent .

## 

Idée generale de la perfecution de l'Eglife par Constance, tirée de Saint Atbanase.

A perfecution de Libere, d'Offus, & de Saint Athanafe,
furent les fiuntes de les effects (Locale de Millan, Mais
avant que d'entrer dansce particulier, il eft à propos de donner
une dele generale de la perfecution que les Ariens firent à
Alà.61e.81sp. l'Eglife foou l'autorité de Conflance, J'annott par eux messens en
abutinn infolemment du credit qu'ils avoient à la Cour, tanott
abutinn infolemment du credit qu'ils avoient à la Cour, tanott
entre dans de l'Empereur & les officiers les ministres de lour

abulant infolemment du credit qu'ils avoient à la Cour , tantoît enrendant & l'Empereur & les officiers les ministres de leur passed Hinde, propre passion. Car cette heretie n'estoit appuyée que sur la passe puissance et hommes & non sur la sorce de la verité. "Constance qu'elle reconocissoir pour son ches dans la guerre qu'elle declarité à Cult de constituir de l'orde de la sur put son ches de l'est passe qu'elle declarité à Cult qu'elle declarité à Cult de l'est passe qu'elle declarité à Cult de l'est passe qu'elle declarité à Cult de l'est passe de l'e

prado. 'faissem tout ce que vouloient les Evesques Ariens, parcequ'ils 6 de 1970, p. 1970. Luy dissent tout ce qu'il vouloit, 'êt ne faissient pas serupule de luy attribuer l'etermité, eux qui la contessionen au Fils de Dieu.

[619.830.8.16. The l'obligement à mander divers Evesques, asin que la presence

This lobligerent à mander duvers Evefques, afin que la preferece & la vue du Prince les filt trembler. Ils luy faitoient écrite à d'autres des lettres de menace fuit diverse sociations colomnicules qu'ils inventoient eux mefines, a fin de les intimider, & de leur faire abandonner la verife qu'ils défendoient. Celt aint que Conflance partie par menaces, partie par promefles, contraignir un tres grand nombre d'Évefques de declarer qu'ils ne communiqueroient plus avec Athanafe. Ceux qui alloient le trouver n'avoient pa la liberté de le voir, & on e leur donnoir aucun repos, ni aucune permiffion de fortir mefine de leur logis, jufiqu'à ce qu'ils euffent figné la condamantion de cer Evefque, & conx qui le refutient efforent bennis. Il en utile ainfi, paroqu'il voyoit que tout le monde avoit horreurde fon hercliec (& comme lorguet dont il feltoi pieln, l'empechônic de voir fon egarement dans cettre condannation generale, ) plusi le voyoit condanné, plus il employoit de violences pour groffile pe le tri nombre de les pus il employoit de violences pour groffile pe let romorbre de les Ariens, & pour assembler une foule [non d'Evesques, mais] de noms, s'imaginant par la pouvoir accabler Athanase comme un homme condanné de tout le monde, '& procurer à l'impieté des c. Ariens dont il estoit le protecteur, quelque apparence favorable, comme s'il luy eust esté aussi facile de changer la verité, que de pervertir les hommes.

TSa Cour ne fut pas le seul lieu où ils exerca sa tyrannie. l'On p.\$29.6. envoyoit par toutes les provinces des ordres de l'Empereur, & on voyoit courir de ville en ville des secretaires & des officiers de la Cour, pour porter les menaces que l'on faisoit aux Evesques & aux magistrats, s'ils n'obeissoient au Prince. Car il vouloit que les Evesques entrassent dans la communion des Ariens, & fignafient la condannation d'Athanase, s'ils ne vouloient se resoudre au bannissement, '& à voir leurs peuples chargez de c. chaines, couverts d'affronts & de plaies, & reduits à la perte de leurs biens: '& les magistrats estoient obligez d'employer toute b.d. leur autorité pour faire obeir & les Evesques & les peuples Ces c. ordres furent executez avec d'autant plus de chaleur, que ceux qui les portoient avoient avec eux des Ecclesiastiques d'Ursace & de Valens, qui animoient tout le monde, & ne manquoient pas de deferer à l'Empereur les magistrats qui faisoient paroistre quelque froideur.

On vit dooc alors, selon la parole de l'Evangile, un grand conombre d'Eveques trainez devant les magistrats & devant les Rois. Et là, on leur disit : Ou signez, ou abandonnez vos Egli, do se ser l'Empereur ordonne que vous soyez deposez.

'Aprés tant de violences contre les Oints du Seigneur, P. 356.24 Constance n'estoit touché d'aucun regret ai d'aucun remors; & il s'endurcissit au contraire de plus en plus comme Pharaon. Ce qui est encore plus étonnant, [c'est qu'il affectoit de passer pour avoir de la douceur & de la bonté,] Et en esser, des sediments fusser ainsi les Evesques, s'il arrivoit que d'autres personnes susser condannées pour des meurtres, des seditions, ou autres choses semblables, il leur pardonnoit au bout de quelques mois, dés semblables, il leur pardonnoit au bout de quelques mois, dés serviteurs de J. C, au lieu de les relascher comme les autres, 'il augmentoit mesme la rigueur s. de leur exil, & sembloit avoir formé le dessein d'estre eternellement leur persecuteur, comme s'il eust voulu imiter Pilate qui crucisioit J. C. en mesme temps qu'il delivroit Barabbas: Et cela faisoit dire qu'il aimoit les uns parcequ'ils luy ressembloient,

268

& qu'il haiffoit les autres parcequ'ils estoient fideles à I. C. Ce n'est pas qu'il ne se repentist quelquefois de ce qu'il avoir ordonné contre la justice : ] Mais il se repentoit ensuite de son repentir mesme, & s'emportoit plus que jamais & aprés cela il s'affligeoit encore de s'estre ainsi emporté. Mais ne pouvant trouver de remede aux maux qu'il avoit faits, il ne faisoit que decouvrir la foiblesse de son esprit & de son jugement. Car il estoit entierement dominé & comme enchanté par des person. nes qui ne luy permettoient pas de rien faire de juste & de rais sonnable, & qui ne songeoient qu'à abuser de sa facilité pour se donner la joie de faire regner leur herefie . Ainsi il estoit d'une part digne de pitié de servir de jouet aux autres. & se rendoir de l'autre digne de la condannation des feux eternels, parcequ'il abandonnoit l'honneur des Evesques & l'interest de l'Eslise à ה ביחוש ג'ו עם דייונים, ככי ה des impies.

p.811,2,b.

P.8 57.2.

Tout Evelque qui ne plaisoit pas aux Ariens estoit aussi tost enlevé de fon Eglise, comme coupable de tout ce qu'il leur plaisoit de luy imputer, condanné par l'Empereur, relegué en un autre pays. En mesme temps on en cherchoit un autre qui voulust bien estre le disciple de leur heresse, & on l'envoyoit prendre la place de celui qu'on avoit chassé. Ainsi par un renversement étrange, Constance oftoit aux peuples ceux qu'ils aimoient, parcequ'ils en connoissoient l'innocence ; '& il leur envoyoit de bien loin avec des ordres imperiaux & des troupes de foldats, des hommes qu'ils ne connoissoient point, & qu'ils ne vouloient point avoir. Aprés cela, des Chrétiens estoient reduits à hair celui qu'ils aimoient, celui qui les avoit instruits, celui qui avoit esté leur pere dans la pieté; & à aimer au contraire celui qu'ils ne vou-loient point dutout avoir, & à confier leurs enfans à un homme dont ils ne connoissoient ni la vie,ni la conduite, & dont on n'avoit jamais entendu parler.

P.829.

On peut assez juger combien toutes les villes estoient en mesine temps pleines de tumulte & d'effroi, durant que d'un costé on enlevoit les Evesques, & que de l'autre les peuples témoignoient leur douleur par leurs gemissemens & par leurs larmes. Les magistrats des villes voyoient ces maux, & estoient contraints de s'en rendre les ministres au lieu d'y pouvoir remedier, à cause des menaces terribles que leur faisoit Constance, & des amendes aufquelles on les condannoit, s'ils ne contraignoient pas leurs Evesques à signer. Ainsi ils faisoient encore plus de mal qu'on n'en exigeoit d'eux, depeur qu'on ne les crust

amis

LES ARIENS.

amis de l'Evesque. 'Mais la plus grande misere estoit lorsqu'on rainbe. leur envoyoit un faux Evesque au lieu du legitime. Car il falloit s'attendre à tout si on refusoit d'obeir, & on ne voyoit que confiscations, qu'outrages, que toutes fortes de violences, contre ceux qui ne vouloient pas prendre un loup pour un pasteur. Beaucoup pasteude personnes pour eviter deux extremitez si fascheuses, ensuirent dans les deserts 'Ainsi Constance en chassant les Evesques, & fai-Paste sant donner les eglises à des sustrupateurs & des jumpies, ruinoit les assemblées ecclessatiques, & empeschoit les peuples, autant qu'il estoit en luy, d'offir à Dieu leurs prieres, & de pratiquer les autres devoirs de la pieté.

Quiconque s'oppofoit aux Ariens, estoit aussi terainé devant p. 354. d. le Gouverneur ou le General de l'armée. 'Leur impieté faisoit Bar. 356. 999. perdre la soy aux Evesques par la crainte d'estre depouillez de leur dignité, de leurs privileges, & de leurs richesses: Et les autres assoiblis par la lascheté des Evesques, dont la sorce les devoit soûtenir, commençoient aussi à craindre de perdre des biens persistables que la mort leur devoit bien-tost ravir. 'Quand elle se Ach. 601. p. 25.5. voyoit resurtée par les discours, elle s'irritoit au lieu de ceder, & 2. s'essort d'entrainer par la violence, par les coups, & par les prisons, ceux qu'elle ne pouvoit persuader par ses saux raisonnemens. 'Ainsi la crainte de la proscription precipitoit les riches Bar. 356. 5 100. dans l'heresse, & l'autorité qu'elle avoit de jetter dans les prisons, faisoit tomber les pauvres dans le messme abyssine.

# ARTICLE LIII.

# Les Ariens souffrent tout, bors la verité.

L n'y avoit point [de Catholique] qui ne reffentist l'atteinte Ath.fol. p.\$46. des calomnies , qui ne fust exposé aux embusches de ces ennemis declarez de J. C, & que Constance ne condannast au bannistement quand ils en avoient esté les delateurs. Jamais il ne refusa à ces heretiques une audience favorable, quelque deraisonnables que fussent eux discours; & jamais au contraire il ne voulut ouir aucun de ceux qui parloient contre eux. Jl n'y avoit alors aucune Eglise qui adorast J.C. en liberté, parcequ'elles ne le pouvoient sans s'exposér aux plus grands dangers; & celles mesme qui usoient de deguissement & de dissimulation, estoient toujours dans la crainte. 'Ains ce Prince remplie, autant qu'il b. put, toute la terre ou d'impieté, ou d'hypocrisie. Car s'il y avoit His. Eccl. Tom. VI.

en quelque endroit un homme de pieté & un amateur de J. C. [& il y en avoit plusieurs partout, ] il estoit obligé comme les anciens Prophetes & le grand Elie, de se cacher à tout le monde, à moins qu'il ne rencontrast un Abdias,& un homme seur & ami de la verité: Et ces personnes estoient reduites [ pour l'ordinaire ] ou à s'enfermer dans les antres & dans les cavernes, ou à demeurer errantes & vagabondes dans les folitudes. [On ne pouvoit pas mesme excuser l'animosité des Ariens comme celle des Juiss, en disant que c'estoit un zele de Dieu, quoique non éclairé par la

F.829.cl 854.d. science. Car ils laissoient à toutes les sectes & à toutes les heresies, qu'un Saint appelle les petites sœurs de l'Arianisme. une liberté toute entiere de blasphemer contre le Seigneur. Les veritables Chrétiens eprouvoient seuls l'ardeur du zele de ces pretendus defenseurs de la foy, qui ne pouvoient souffrir qu'on parlast de JESUS CHRIST selon les sentimens de la pieté & de la fov orthodoxe.

Ils ne se condannoient pas moins par l'indifference qu'ils avoient pour la morale de l'Evangile. Car quiconque estoit ami des Ariens & complice de leur heresie quoique d'ailleurs il fust coupable d'une infinité de crimes, & qu'il en fust convaincu par des preuves & des demonstrations toutes visibles, il ne laissoit pas d'estre consideré parmi eux comme un homme de merite,& de devenir en un instant intime ami de l'Empereur, sans avoir d'autre recommandation auprés de luy que sa seule impieté. Il estoit comblé de richesses, obtenoit une liberté toute entiere

de faire ce qu'il luy plaisoit, fans craindre les magistrats. 'Mais au contraire quiconque reprenoit leur impieté, & travailloit fincerement pour les interests de J. C, quoique sa conscience ne luy reprochast aucun peché, quoique sa vie sust entierement pure, ils inventoient quelque calomnie contre luy; & aussi-tost sans que personne se portast contre luy pour accusateur, sans aucune autre forme de justice, ] on ne manquoit point de le bannir comme convaincu des crimes qu'il leur avoit plu de luy imposer, tantost d'avoir dit des injures contre le Prince, tantost d'avoir

blasphemé le nom de Dieu.

Pour eux, quoy qu'ils fissent, on n'en portoit pas mesme de plaintes devant les juges : ou si on le faisoit, l'affaire demeuroit étoufée. Que si quelque fois on ne pouvoit se dispenser de rendre quelque forte de jugement, ce n'estoit que pour prononcer en leur faveur ; '& l'accusateur, quelque fortes que fussent ses preuves le trouvoit toujours plus maltraité que l'accusé.

p.810,d.

p.8 11.2.

a,b,

P. 811.

d.

[Cependant la juftice de Dieu punificir par la les Ariens d'une effroyable mainer [Car cette libert qu'ils avoient de pecher y failoir que tous ceux de cette febt eftoien pleins de fouillures ; felon l'expreficion de Saint Arhanafe : & lit-ly e avoir point de plus fouillez que leurs faux Evesques . Aufil lorsque quelqu'un de ce parti vouloit s'elever à l'episcopat, [car il effoit dipre des Ariensa de le vouloit, jon en la preprediento prion avec S. Paul, qu'il faut que l'Evesque foit irreprochable, mais on s'e contentoit que fesientimens fusifient contraines à la doctrine de l. C. On luy dióist, s'inon de paroles , au moins d'actions, J qu'il n'avoit que faire de s'enterte en piene de fes meurs , & que pourru qu'il ust du zele pour l'herefie, jil estici assire d'elstre bien soûtenu, & d'acquerir melme l'amisé du Prince.

RDC#CAFOCACACACAFOROROCAFOROCACACACACACACACA

ARTICLE LIV.

Idee de la mesme persecution, tirée de Saint Hilaire.

[C E que nous avons dir jufqu'ici de la perfecucion de l'Eglife
par Conflance, n'elt prefique triet que des propres paroles
de S. Athanafe. S. Hiláire n'en parle pas avec moins de force.]
Caraptés avoir regrette le temps de Neron & de Dece, comme Hil, in Confl.
plus favorable aux défenifeurs de la verité, [il ajoute ces paroles 183-1131-4.
plienes de feurnais d'un feuallume dans fon cour par la charité
qui a eflé fa vertu propre, & par un zele de la verité auffi arient
que le noître eff froid.]

" Je vous dis, Constance, scar il s'adresse à luy mesme, sce que 10 s'aurois dit à Neron, à Dece, & à Maximien : Uous combatez

" contre Dieu;vous vous emportez contre l'Eglife;vous perfecutez " les Saints; vous haïssez ceux qui preschent J.C; vous abolissez la

" religion, vous enlevez avec la cruauté d'un tyran, non les biens de de la terre, mais ceux du ciel. Voilà ce que je vous dis, comme

" je l'aurois dit à ces ennemis declarez de J. C; & voici ce qui est " pour vousen particulier.

" Vous vous pretendez Chrétien; & vous estes un nouvel ennemi 4. 
de J. C: Vous prevenez l'Antechrist; & vous operez deja ses

" fecrets & les mysteres : Vous établissez des articles de foy ; & " vous vivez contre les regles de la foy : Vous faites le docteur

" pour introduire des maximes profanes, au lieu de vous rendre disciple pour apprender la pieté: Vous donnez des eveschez à ceux de vostre secte. Vous oftez les bons passeurs, pour en mettre

A22 ij

de méchans: Vous enfermez les Prelats de Dieu dans vos " prisons: Vous employez vos armées pour epouventer l'Eglise. " Vous affemblez des Conciles pour obliger les Occidentaux " d'estre des impies . Vous fomentez avec adresse les dissentions " des Orientaux. 'Vous troublez ce que nous avons receu de l'an-

tiquité,& 'vous inventez des nouveautez profanes.

P.114.1.2.

Vous faites les choses du monde les plus cruelles, sans vous " charger de la haine de nous procurer des morts glorieuses. Par " un triomphe nouveau & inoui jusques à present, vous vous ser- " vez du diable mesme pour remporter la victoire. Vous estes per- " fecuteur, & vous ne faites point de Martyrs. Neron, Dece, Maxi- " mien, nous avons de plus grandes obligations à vostre cruauté, " puisque c'est par vostre moyen que nous avons vaincu le diable . " La sang des bienheureux Martyrs a esté recueilli avec honneur " par toute la terre; & 'les miracles qu'ils font justifient les respects « &c. que nous leur rendons.

Mais yous qui estes plus cruel que tous ces anciens tyrans, vous nous faites plus de mal qu'eux ; & vous ne nous laissez pas feulement lieu de nous excuser dans les fautes que vous nous " faites commettre. Vous vous infinuez adroitement fous pretexte " 2. de nous caresser. Vous nous tuez en nous faisant embrasser vostre " pieté. Vous confummez l'impieté, en vous vantant faussement de " consesser J.C.Vous éteignez la foy de J, C. Et avec cela, vous ne " laissez pas du moins aux miserables les excuses qu'ils pourroient " alleguer en representant leurs supplices devant le juge eternel, " en montrant quelques cicatrices de leurs membres dechirez, & " en trouvant dans la foiblesse de leur corps, la justification de ce " qu'ils pourroient n'avoir fait que par une necessité pressante . " 3-Vostre persecution est si maligne, sque ceux qui tombent n'ont " rien qui diminue leur faute, pour leur en faire obtenir le pardon, " & que ceux qui souffrent le plus constamment, ne peuvent " arriver au martyre. Le demon vostre pere qui scait l'art de faire " mourir les hommes, vous a enseigné à vaincre sans beaucoup " combatre, à egorger les hommes sans épée, à persecuter sans " porter le nom infame de tyran, à hair fans qu'on vous soupconne " de haine, à mentir fans que l'on s'en apperçoive, à faire des "fau intelprofessions de soy sans avoir de soy, à careller sans avoir debonté, « ligenia.

s, perfanur moverum er: nutrement; Paur chercher, des fins perfanse dans er qui a ghi établi de assevaus, c'ellà à clire dans le mon de Confidêntatiel.

1, as line, Vouvous pillent, Common un ferpent y vous mons exceller pour mons tuer; vour confidenter l'imperté par une apparence de pietel, les or fins; il faudeni lire s, faire plur nomine biamfenter de present processe de pietel, les or fins; il faudeni lire s, faire plur nomine biamfente de present processe de piete de l'impertement personne.

y qu'on peche fans meriter le pardon , & qu'on foufire fans eftre Martyt.

» à faire ce que vous voulez, fans qu'on fache que vous le voulez. 'Nous vous reconoissons, ô loup ravisseur, sous la peau de de " brebi dons vous vous couvrez. Vous honorez le fanctuaire de » Dieu avec l'or de vostre Etat: & vous presentez à Dieu malgré » luy ce que vous avez pris dans les temples des demons, ou ce » que vous avez confisqué par des edits, ou ce que vous avez tiré , par la force des tourmens. Vous presentez aux Evesques les " mesmes baisers dont I.C. a esté trahi. Vous baissez la teste pour , recevoir leur benediction afin de fouler la foy fous vos piez. "Vous les faites manger à vostre table comme Judas mangea à e-,, celle de J.C. pour le trahir ensuite. Vous remettez en leur faveur ., le cens & le tribut que I. C. a payé lui mesme depeur d'exciter du scandale. Vous leur relaschez les imposts afin d'inviter les , Chrétiens à renier leur divin Maistre ; & vous leur cedez vos , droits afin de leur faire perdre les biens de Dieu . Voilà quelle » est la fausse peau de brebi dont vous vous couvrez.

'Mais maintenant ecoutez, ô loup ravisseur, le fruit de vos e. " œuvres. Je ne dirai que ce qui s'est passé dans l'Eglise, & je ne », parlerai de vostre tyrannie qu'à l'égard des entreprises que vous " faites contre Dieu. On se plaint partout que vous avez privé de " l'episcopat des Prelats que personne n'osoit juger coupables; " qu'on voit encore aujourd'hui des ministres de l'Eglise au nom-" bre de ceux qui font condannez aux mines, & qu'ils portent " fur le front les marques honteuses que vous y avez fait graver. "Toutes les villes & tous les peuples d'Orient fouffrent les maux 2,2. » de la guerre que vous leur faites, ou tremblent dans la crainte , de les fouffrir. Vous avez tourné toutes vos armées contre la foy " de l'Occident; & toutes vos troupes ont esté employées contre les brebis de J.C. Saint Hilaire joint à cela diverses cruautez particulieres exercées contre les Eglises d'Alexandrie, de Treves, de Milan, de Rome, & de Toulouse; & il finit par ces paroles " foudroyantes: 'Si ce que je dis est faux, vous estes une brebi de c. " J.C. Mais si je n'ay rien dit que ce que vous avez fait, & ce que , tout le monde sçait que vous avez fait, si je n'ay rien avancé qui mal diela, ,, ne soit aussi vray qu'il est "horrible & criminel , vous estes s' un

loup & Jun Antechrist.

On voit par ces endroits de Saint Hilaire, que Constance n'employoit pas seulement la cruauté du lion pour vaincre les serviteurs de J.C, mais qu'il y joignoit les artifices du serpent pour le tromper. C'est ce que le mesme Pere dit en un autre lieu en ces termes.

> Aaa iii

LES ARIENS.

P.111,1,c.

Nous avons maintenant à combatre contre un persecuteur qui veut nous furprendre, contre un ennemi qui nous flate, contre Constance [ qui porte le nom de Chrétien, & ] qui est un Antechrist; qui ne nous dechire point le dos à coups de fouets, mais qui nons flate & nous carelle; qui ne nous fait point acquerir la vie de l'ame par des proscriptions, mais qui nous enrichit afin de nous donner la mort; qui ne nous traine point en prison, pour nous donner la liberté [ des enfans de Dieu, ] mais qui nous comble d'honneur dans son palais pour nous rendre esclaves [du demon; ] 'qui ne nous tourmente point les costez avec des ongles de fer, mais qui s'empare de nostre cœur; qui ne nous tranche point la teste avec une épée mais qui fait mourir nostre ame avec de l'or, qui ne nous menace pas publiquement de nous jetter dans le feu, mais qui allume fecrettement les flammes de l'enfer pour nous bruler; qui ne s'engage point à combatre depeur d'estre vaincu, mais qui nous flate pour nous dominer; qui confesse J C pour le renier qui travaille à réunir les esprits afin d'empescher la paix; qui étoute les herefies afin qu'il n'y ait plus de Chrétiens; qui honore les personnes consacrées à Dieu afin qu'il n'y ait plus d'Evelques, qui bastit des eglises afin de détruire la foy ; qui ne parle que de vous, o mon Dieu, qui a continuellement vostre faint nom dans la bouche, & qui fait absolument toutes choses afin que ceux mesme qui savent que vous estes Dieu, ne croient pas que vous foyez Pere.

# ARTICLE LV.

Remarques de Lucifer & de quelques autres sur la mesme persecution.

\*\*T U CIFER de Capitari nous assure, aussi bien que S. Hilaire,

Lucifde Ath.L. I 1,0990.cll.1p.
1008.al morip.
1099 c. CON
fain
P9990. les

Le que les mines, les prifons, & les exils, pouvoient à peine contenir les Chréciens que Conflance y envoyor. Il le dit pour faire voir à ce Prince mefine qu'il rendoit par là insuitles toures les bonnes œuvres qu'il pouvei fraire Camment pretendez vous, luy dir-il, donner la liberné & le repos à œux qui font brifez, comme flaie nous l'ordonne, vous qui brifez vous mefine les ferviteurs de J. C. par tant de fortes de gelines, & qui les privez tous les jours de la liberré & du repos ? Dieu peut-il agréer vos aumofines & le pain que vous faitheue aux auvres, pendant que vous faites endurer les plus cruels tourmens de la faim à exux qui fonc condârez au culter [non de voltre cetraite, mis ]

Conner Lynnby

, de la sienne? Quand vous seriez entrer dans vostre maison ceux " qui font sans logement, Dieu daignera t-il regarder ce service » que vous pretendez luy rendre, durant qu'il verra des serviteurs » de sa gloire chassez [non de vostre maison mais, ] de la leur propre, " & bannis [ par vos ordres, ] parcequ'ils ne veulent pas recevoir " l'idolatrie dont Arius est l'auteur, & vous le défenseur? Quand d. " vous aurez vétu ceux qui estoient nus, pensez vous pour cela " estre agreable à Dieu; vous qui depouillez ses serviteurs de leur " patrimoine, & qui offrez de le leur rendre, pourvu qu'ils con-" dannent la foy des Apostres, & qu'ils reçoivent celle d'Arius? " Vous depouillez, vous proscrivez ceux qui s'opposent à vos mori, p. 1099, c. artifices. Aprés les avoir releguez [ dans les deserts, ] vous leur " faites encore souffrir la faim, la soif, la nudité; & vous ne voulez " pas mesme qu'ils soient assistez par les aumosnes des autres. Vous allez jusqu'à employer l'épée contre des innocens, jusques à leur oster la vie par divers supplices; & aprés les avoir dechirez durant leur vie, vous ne fouffrez pas mesme qu'on donne la sepulture à

leurs corps. La force que les Saints témoignoient au milieu de tant de persecutions, venoit de Dieu seul, & non d'eux, comme nous l'apprenons encore de ces paroles du mesme auteurs. 1'Aprés tant e. de tourmens que nous avons déja endurez, nous attendons à tous momens que vous y en ajoutiez de nouveaux. [Nous fommes disposez à tout.] Augmentez nos peines, envoyez nous des offi-" ciers plus impitoyables, choifissez des boureaux plus cruels; [ decernez de plus grands fupplices contre les fideles foldats de J.C. qui desobeissent à vos edits impies ; armez vostre colere de , toute vostre puissance, ] afin que par la vigueur de la foy, que la , misericorde de Dieu nous donne, nous soulions aux piez vos menaces, vos tourmens, & les morts les plus cruelles. [Donnez à vos boureaux ] le pouvoir d'employer contre nous les épées, "les croix, les feux, de dechirer nos membres, & jusques à nos entrailles mesmes, par des supplices nouveaux & inouis; nous serons toujours ce que nous sommes. Nous avons esté jusques ici invincibles par la force du Seigneur, & nous le ferons encore à " l'avenir par la mesme force. Car ce n'est pas nous qui triomphons " de vostre fureur: c'est celui dont le secours nous soûtient, dont " la puissance nous conserve. Et qui estes vous pour pretendre nous ", ravir les biens que le Toutpuissant nous a donnez? Vous avez p.1106.a. " fait contre nous tout ce qui a esté en vostre pouvoir ; & vous n'avez pu neanmoins vaincre la foy des Chrétiens, parcequ'elle

est invincibile. La verité demeure toujours victorieuse & de vous " & de celui qui fait contre elle tant d'efforts par vous : [ Elle est " toujours victorieuse, ] parcequ'elle n'a besoin que d'elle mesme "

P.1105.2. p.1106,2

pour vaincre. 'Vous voyez dans la force de nostre foy quelle est " fa puissance, & vous devez voir en mesme temps quels supplices " cette verité offensée par voltre erreur & par vostre cruauté vous " fera fouffrir un jour.

f.110g.1110,

Nous ne pouvons mieux finir cette idée de la persecution de Constance, que par ces autres paroles de Lucifer: 1'Je ne me " mets pas en peine de favoir quel fera le genre de mon supplice, " mais quelle en sera la cause. Vous estes en colere contre moy & " vous ne considerez pas quel est le sujet de vostre colere . S'il est juste, ma faute fera mon tourment plutost que ma peine. Mais s'ilest injuste, la croix où vous m'attachez, 'sera plus pour vous " que pour moy . Qu'importe de quelle maniere je meure ? Que " vostre cruauté choissse quel supplice il luy plaira. Qu'au lieu d'un, elle m'en fasse souffrir cent mille : Tout l'esset qu'ils auront à mon égard, sera de me faire entrer par la mort à la gloire " & à l'immortalité : Je ne puis qu'aimer un chemin qui mene à " une fin fi heureuse.

Nat.or.25.P. 434.b.c.

'S. Gregoire de Nazianze reproche aussi aux Ariens quelques unes des cruautez qu'ils avoient commifes durant la pelecution. est-ce moy , leur dit-il, qui ay fait bannir de leur pays des per- " fonnes illustres par leur pieté, & qui les ay livrez à des hommes " ennemis de toute justice, afin qu'on les tinst enfermez comme " des bestes farouches dans des cachots sans lumiere: & ce qui est " encore plus cruel, separez les uns des autres; afin qu'on leur y fist « fouffrit le supplice de la faim ou de la foif en ne leur donnant de « la nourriture que par mesure, & par de petites ouvertures [ qui " leur laissoient à peine un peud'air; ] afin qu'on ne leur laissait pas « mesme la liberté d'estre vus par ceux qui ne vouloient leur té- « moigner que quelque compassion de leurs maux? Et qui estoient « ceux que vous traitiez de la sorte ? C'estoient des personnes « dont le monde n'estoit pas digne. Est ce ainsi que vous honorez « la fov?

[ Nous avons vu en parlant de l'exil de S. Eusebe de Verceil, l'adresse maligne de Constance, qui releguoit les Consesseurs en Bar. 356. 199. des pays differens pour les faire fouffrir davantage. ] 'Le mesme S. Eufebe fe plaint que les Ariens encherissoient sur la persecution des idolatres, en ne fouffrant point qu'on visitast ceux qu'ils faisoient mettre dans les prisons, & leur refusant une consolation

que

que les juges seculiers & les boureaux mesmes accordoient à des >> vouleurs, Mais cequi est, dit il, de plus honteux & de plus sensible » à l'Eglise, c'est que ce sont des Chrétiens qui persecutent des " Chrétiens . Nous fommes emprisonnez par ceux qui doivent » ouvrir les prisons. Nous souffrons violence de ceux qui doivent » avoir appris de l'Evangile à fouffrir eux mesmes pour la justice. » On ravit le bien d'autrui, & ce sont ceux qui ont lu dans la loy de » Dieu, qu'ils ne doivent pas redemander le leur propre quand on

» l'emporte.

'Certainement un payen parlant des divisions qui estoient en ce Amm.l.22.p. temps ci dans l'Eglife, a eu quelque raison de dire: Qu'on voyoit 209.2. par experience qu'il n'y a point de beste si cruelle à l'homme, que les Chrétiens le font la pluspart les uns aux autres. Nous avons

V.Constan- raporté "autrepart la manière si forte & si judicieuse dont le 1.21.p.203.b. mesme auteur condanne l'inquietude & la vanité de Constance, qui en voulant que la religion mesme dependist de sa fantaisse, avoit rempli de confusion & de dispute la simplicité du Christia-

nisme: Ce qui avoit mesme fait tort à l'Etat.

'S. Gregoire de Nazianze represente amplement avec toute la Naziorit, p.334 force de son eloquence, le tort que faisoient à l'Eglise toutesces 34. disputes, par lesquelles "les heretiques violoient la simplicité de la foy; combien elles estoient prejudiciables non seulement à la pureté de la doctrine, mais encore à la sainteté des mœurs, qu'elles faisoient perdre aux peuples le respect envers les Prelats; & qu'elles éteignoient la charité qui doit unir tous les Fideles entre eux. Il remarque que cette guerre intestine servoit aux payens de P-35. matiere de divertissement & de railleries dans les places publiques, dans les festins, & mesme jusque sur les theatres, où l'on jouoit publiquement la religion Chrétienne parmi les autres fuiets dont on traite dans ces lieux infames.

ENCAPA CARCON ENGLISTE CARCON CARCARO (AN CARCARO CARC

#### ARTICLE LVI.

Dieu soutient sa verité malgré toute la puissance de Constance & des Ariens.

PRES ce que nous venons de representer de la puissance & de la tyrannie de l'heresie Arienne, il ne faut pass'étonner fi S. Hilaire dit ] 'qu'elle avoit fait un ravage horrible dans Hilde Tri.l.6. toutes les provinces de l'Empire, & que c'essoit la seule doctrine #1.10.p.83.1.42. "que l'on ofast prescher publiquement. S. Athanase dit aussi qu'il & Ath. sol.p. Hift. Eccl. Tom. VI. Bbb

8:c.

que fola policat.

LES ARIENS.

n'y avoit que l'Egypte seule où la foy orthodoxe s'enseignast partout avec liberté; & qu'elle perdit mesme cet avantage par

les troubles que les Ariens y exciterent en 356. [ Mais il faut se p \$21.d. fouvenir en mesme temps de ce que nous avons dit;] 'qu'il y avoit partout plusieurs personnes qui conservoient la foy dans toute sa pureté, aimant mieux se deroberà tous les hommes, que de rien p.837.b.

faire qui la bleffast. S. Athanase affure que malgré tout ce que les Ariens pouvoient faire pour établir leur herefie, les peuples ne laissoient pasde connoistre le urs artifices, de les fuir comme des scrpens, & de conserver la foy qu'ils avoient apprise des Evesques qu'on leur avoit oftez, & qu'ils esperoient que Dieu leur rendroit

cath, p. 571-a. b. un jour. 'Ce mesme Saint declare sous Valens, que nonobstant la longueur de la persecution, la foy apostolique se conservoit tou-Eri.68. e.11.p. jours dans la pluspart des peuples. Peu sont trompez, dit Saint

7;6.d. Epiphane, par leurs raisons dont la foiblesse est assez visible, mais beaucoup embrassent leur heresie par politique & par interest, & beaucoup entrent par force dans leur communion sans pren-

dre leurs sentimens. Un auteur de ce temps là remarque que le Aug.t.3.ap.q. 92 P 90.c. seul nom de Fils de Dieu, sque les Ariens n'osoient pas contester à JESUS CHRIST, retenoit les simples dans la foy Catholique, parcequ'ils se tenoient à la notion naturelle de ce terme, conformément à l'ancienne tradition; au lieu que ceux qui trouvant cette simplicité indigne d'eux , vouloient y ajouter ou y retrancher, se precipitoient dans l'erreur, & s'eloignoient par leurs vaines subtilitez, de la foy & de la tradition de l'Eglise.

Ath,cath.p.57i. 'Les Evesques mesmes, quoiqu'unis aux Ariens par ambition, ou par la crainte de ceux qui tenoient les principaux fieges, & quoiqu'obligez pas ces malheureux engagemens à parler comme eux, estoient neanmoins pour la pluspart dans la croyance orthodoxe: 'De forte que quand ils pouvoient parler avec liberté, ils

reconnoissoient sans difficulté que le Fils ni le Saint Esprit ne se doivent point mettre au nombre des creatures.

fol. p.835 c. 'En effet on favoit que toute la puissance de l'Arianisme estoit fondée fur de miserables eunuques, dont Constance estoit esclave. Il ordonnoit tout ce qu'ils luy commandoient, & les Evesques n'estoient que les ministres de ce qui avoit esté resolu dans le palais. [Les violences mesmesdont on usoit, pouvoient faire des hypocrites qui par lascheté deguisoient leurs sentimens pour plaire aux puissances du siecle; mais elles estoient aussi peu capables de convaincre les esprits que de gagner les cœurs. ] 'Car on ne persuade point, quand on fait retentir partout les menaces

p.831.8.

du Prince; & on ne laisse point de lieu à la raison, lorsque le refus est suivi du bannissement & de la mort. 'Ainsi tous les b. efforts des Ariens n'estoient propres qu'à montrer qu'ils n'avoient point d'autre Roy que Cesar, non plus que les Juiss, & 6/855.2.b. que leur doctrine ne venoit que de l'invention des hommes. & non de l'Esprit de Dieu qui ne force jamais personne, & ne nous fait point agir contre noître volonté. 'N'estant donc appuyez c. que sur la puissance fragile de la chair, ils estoient en état de perir avec les hommes qui estoient leurs protecteurs. [ C'est ce qui soutenoit les Fideles dans leurs souffrances, & par ce moyen tout retournoit à la gloire de la verité, qui paroissoit avec plus d'eclat par son oppression mesme & la confusion de ses ennemis . ] 'Il estoit veritablement honteux à l'Eglise de voir ses de Everques & ses Peres ceder à la persecution ; mais ceux qui les y contraignoient par leurs violences, avoient encore plus de fujet d'en rougir [ devant le tribunal de la verité , ] laquelle les con- p.837.b. dannera encore plus severement des fautes qu'ils ont contraint les autres de faire, que ceux mesmes qui les ont faites.

'Les historiens remarquent que les faints solitaires, [ qui sor.1.6.c.27.p. sembloient estre inutiles au monde dans leurs deserts, ] contribuerent beaucoup à conserver la foy dans l'Orient. [ Toute la puissance des Ariens ne pouvoient rien sur des personnes qui ne vouloient rien avoir à perdre, ni à esperer sur la terre, ] & le respect que les peuples avoient pour leur vertu, les portoit aussi

V.S. Atha- à embraffer leur doctrine. 'Dieu leur reveloit "melme que la per- Boll-14-may, p. fecution finiroit bientoft, ce qui sans doute contribuoit beaucoup 71.a.b|Ath p. Ant.p. 501.a. mafe 1 81.

à soutenir les foibles. [ Pour l'Occident, nous n'osons pas assurer que plusieurs Evelques n'y soient entrez dans la communion des Atiens, quoiqu'il y ait sujet de croire que peu le firent Mais il est visible par la suite de l'histoire, qu'ils conserverent presque toute la pureté de la foy; & c'est ce qui se verra, surtout par le Concile de Rimini, où ils firent de plus grandes fautes. Nous n'en savons que tres peu qu'on puisse dire avoir esté Ariens ou de faction ou de croyance. Nous n'avons en Italie qu'Auxence de Milan, Epictete de Centumcelles, & Felix mis à la place de Libere, qui mesme n'estoit guere Arien que de communion, par contrainte,& par ambition; en France Saturnin d'Arles, & Paterne de Perigueux; en Espagne Porame de Lisbone. L'Illyrie estoit plus infectée: Car outre Ursace & Valens les chess de l'heresse, & Germine de Sirmich, il y en eut encore trois ou quatre autres

Bbb ii

L'an de J.C.

que l'Eglise sut obligée de deposer; lorsqu'elle eut recouvré sa 355. liberté aprés la mort de Constance. ]

عدويه سوي سوي سوي سوي سوي سوي سوي سوي سوي ARTICLE LVII.

D'Epictete Evesque de Centumcelles : Constance tente en vain le Pape Libere par l'eunuque Eusebe.

## L'AN DE JESUS CHRIST 355.

Lucif.non par. [ TO U s avons dit que ] 'Constance employoit les caresses P.1088,a,b,

auffibien que les menaces, & l'argent auffibien que l'exil. pour corrompre par l'une de ces voies ceux qu'il ne pouvoit gagner par l'autre, [ou ceux qui n'avoient pas encore merité par leur courage d'eprouver les effets de sa colere. ] Il prodiguoit, dit Lucifer de Cagliari, les richesses de son Empire pour affermir fon facrilege: & plufieurs personnes auparavant fort pauvres. devenoient par ses largesses, [ qui estoient le prix de leur soy, ] aussi riches qu'aucun seigneur de la Cour.

[Epictete dont nous venons de parler, & qui aura beaucoup moriparona de part à la fuite de l'histoire, ffut du nombre de ceux qu'il eleva autant qu'il put dans le fiecle, pour attirer les autres par l'espe-

rance d'une recompense semblable.

Lucifer semble le mettre entre ceux qui estant auparavant

in Ar.or. 1.p.

а.Ъ.

ferviteurs de Dieu, s'estoient depuis consacrez au service de Ath. fol. p. 862. Constance, & du demon son pere. S. Athanase dit que Constance ayant connu ce personnage, qui estoit un jeune homme hardi & violent, il le prit en affection, parcequ'il le voyoit propre pour feconder sa malice; & il l'employa pour tourmenter les Evesques qu'il haissoit: en quoy Epictete sit paroistre qu'il estoit devoué à toutes les volontez de son maistre; se nous en verrons un bel exemple dans la mort de Saint Rufinien. TCe fut pour cela que quoiqu'il fust encore neophyte, 'Constance le fit Evesque d'un heu tres eloigné de son pays, & où il n'estoit pas mesme connu. Mar.& F.P.10. 'C'estoit de Centumcelles, [que l'on croit estre Civita-Vecchia]

290,b,c,

fur le mer de Toscane assez pres de Rome. [ Il estoit Evesque Bar.355. 522. des devant le Concile de Milan, J'auquel il affista avec les autres Juli.ad Ath.p. Ariens.'Constance deputa un Epictete à Julien l'apostat en 360 525 n.p.302. ou 361, pour luy donner assurance de la vie. Julien l'appelle un Evefque des Gaules : neanmoins on croit que ce peut estre

celui-ci .

'Quoique Constance eut déja la [malheureuse] satisfaction

d'avoir fait condanner Saint Athanase par la souscription de la pluspart des Evesques, il luy manquoit neanmoins encore de voir cette condannation confirmée par l'autorité dont jouissent principalement les Evesques de Rome; & c'est ce qu'il souhaitoit ardemment . 'Les Ariens d'autrepart , fachant que Libere qui Ath.fol.p.\$32 tenoit alors ce siege, estoit fermement attaché à la foy ortho-d. doxe, qu'il haiffoit leur herefie, qu'il s'efforçoit d'en retirer tout le monde, & d'en donner partout de l'aversion, se persuadoient que s'ils le pouvoient une fois gagner[ou,vaincre]ils se rendroient aisément les maistres de tous les autres.

'Ils porterent donc cette affaire à l'Empereur, qui s'estant d. aussi persuadé qu'il pourroit en peu de temps attirer tout le monde à fa fecte par le moyen de Libere, luy envoya l'eunuque Eusebe avec des presens d'une part pour le gagner, & des lettres de l'autre pour l'intimider par ses menaces. [ Nous avons dit autrepart que cet Eusebe estoit le grand Chambellan de Conftance, chef de tous les eunuques, c'est à dire le maistre presque absolu de l'Empire. Il est décrié dans l'histoire profanc comme l'un des plus méchans homme des son temps; & dans l'histoire ecclesiastique comme celui qui avoit engagé Constance & toute fa Cour dans l'Arianisme.

S. Athanase décrit fort au long ce qui se passa entre le Pape & luy, & nous ne pouvons mieux faire que de le raporter en ses

propres termes.

Eusebe, dit-il, estant arrivé à Rome, sollicita d'abord Libere 4133.2. de souscrire la condannation d'Athanase, & d'entrer dans la communion des Ariens, disant que c'estoit la volonté de l'Empereur, & l'ordre exprés qu'il luy portoit de sa part; & ensuite aprés luy avoir montré les presens que Constance luy envoyoit, par lesquels il taschoit de le seduire, il luy dit en luy serrant la main; Rendez vous à la volonté de l'Empereur, & acceptez ce n qu'il vous donne. Libere s'en défendit fortement, & justifia sa

refistance par ce discours. Jugez vous mesme, luy dit-il, si ce que vous me demandez est p.\$33-2. » possible. Est-ce que nous pouvons condanner Athanase, aprés » qu'il a esté declaré entierement innocent, non seulement par un » premier Concile, mais par un second assemblé de tous les en-" droits de la terre; aprés que l'Eglise Romaine l'a renvo yé en " paix? Qui pourroit fouffrir qu'aprés que nous l'avons receu " comme un ami, & comme un Evesque de nostre communion » tant qu'il a esté present, nous le traitassions en ennemi pendant

Выь

LES ARIENS.

L'an de J.C. qu'il est eloigné de nous? Ce n'est point là dutout l'ordre de 355. l'Eglise. Ce n'est point ce que nos peres ont laissé par tradition, « aprés l'avoir eux mesmes receu du grand. Apostre S.Pierre. Que « si l'Empereur souhaite la paix de l'Eglise, & qu'il veuille pour " cela faire caffer ce que nous avons ordonné pour la justification ( d'Athanase,il faut donc aussi casser ce que l'on a fait contre luy ; " il faut casser ce que l'on a fait contre tous les autres, & qu'ensuite on tienne une affemblée ecclefiastique loin du palais, où l'Empereur n'affiste point,où il n'y ait point de Comte,où aucun juge n'emploie la terreur ni les menaces: 'mais où l'on ne craigne que Dieu, & où l'on n'ait pour regle que les ordonnances des " Apostres. La premiere chose qu'on y doit faire, c'est de conserver la foy de l'Eglise, selon la definition que nos Peres en ont faite dans le Concile de Nicée. Il faut que ceux qui suivent les " fentimens d'Arius en soient exclus, & que ceux dont [la foy ]est " pure, y aient une autorité toute entiere. Car il ne faut pas pretendre que ceux qui blessent la foy par une doctrine impie, soient admis avec les autres dans le Concile; & il ne seroit pas raisonnable que l'on commençast à juger les affaires [des particuliers , ] ... avant que d'avoir decidé ce qui regarde la foy. Il faut avant toutes choses convenir de la foy, & ensuite traiter des autres affaires. 'Car nostre Seigneur J. C. ne guerissoit les malades " qu'aprés qu'ils avoient declaré en termes exprés quelle foy ils " avoient en luy. Voilà ce que nous avons appris de nos Peres, & ce que vous pouvez raporter à l'Empereur. Il y trouvera son propre avantage, aussibien que [ la paix , ] & l'edification de l'Eglise. Urface & Valens font indignes qu'on les ecoute. Ils ne disent que les mesmes choses dont ils se sont retractez : & ainsi ilne meritent aucune croyance.

Eusebe fort affligé de ce discours, & plus encore de ce que Libere se declaroit ennemi de son heresie, que de ce qu'il ne vouloit pas figner, 'luy fit de grandes menaces, fans fonger qu'il parloit à un Évesque. Il s'en alla ensuite en remportant ses presens, qu'il alla offrir à l'eglise de S. Pierre, en quoy S. Athanase dit qu'il fit une chose qui n'estoit pas d'un Chrétien, & qui estoit bien hardie pour un eunuque. Quand Libere le sceut, il sit une severe reprimende au Sacristain, qui n'avoit pas empesché l'action d'Eusebe, '& fit mettre hors de l'eglise ce qu'il y avoit directe offert, comme des choses indignes d'estre presentées à Dieu en

facrifice.

'Eusebes'en tint extremement offensé, [ & estant retourné à

p.834.a.

L'an del.C. 355+

Milan,] il ne manqua point d'irriter l'Empereur conftre Libere. à qui il fit un grand crime d'estre ennemi des Ariens . & de les b. anathematizer nommément. Il infoira le melme feu aux autres eunuques, c'est à dire à tout ce qu'il y avoit de grand & de nuiffant dans une Cour, où rien ne faisoit sans eux.

## egered sorges elegende egenegere er egenegere

#### ARTICLE XX.

Libere est amené à Milan, y de fend genereusement la verité devant Conflance qui le relegue à Berée. Felix est intrus à sa place.

N peut s'imaginer que Constance esclave de ses eunuques, Ath. sol. p. 834. [& qui vouloit estre maistre absolu de la religion au slibien b. que de l'Etat, ne fut pas fort difficile à emouvoir contre un Everque, ] qui resistoit si ouvertement à sa volonté, & qui disoit Amm.l.15.P.47. fouvent à haute voix, comme nous l'apprenons d'un payen, que c'estoit la derniere des infamies de condanner un homme que l'on n'avoit ni vu, ni entendu Constance écrivit donc à Rome, Ath.p. 814.b. continue S. Athanase, & on envoya des officiers du palais, des fecretaires d'Etat, & des Comtes, comme on avoit fait dans les autres villes. On manda au prefet de la ville qu'il falloit ou furprendre Libere par quelque artifice pour le faire fortir de Rome & l'envoyer à la Cour,ou employer hautement la force pour Je chasser. Ces ordres mirent en un moment la terreur dans touté la ville. On y tendoit partout des pieges comme dans les autres, [pour surprendre les innocens.] 'Combien de familles se trouve-c. rent dans le trouble par les menaces qu'on leur faifoit? Combien de personnes receurent ordre sur ordre contre Libere ? Combien d'Evelques le cacherent quand'ils virent cette persecution? Comindaipur. bien de dames "de qualité se retirerent secrettement à la campagne pour eviter les calomnies de ces ennemis de J.C? A combien de personnes de pieté dressa t-on des pieges? Combien de gents qui s'estoient habituez à Romeocqui y avoient leur établissement,

> empescher qu'aucune personne zelée pour la foy ne pust voir Libere J& l'animer à la défense de la verité?1 'Rome connut donc alors par experience quelle eftoit la con-ca duite des Ariens: Elle vit ce qu'elle avoit eu peine à c:oire. Elle comprit comment on ravageoit les Eglises dans toutes le autres villes. Elle conceut ce que c'estoit que d'estre abandonné aux

furent obligez de la quitter & de s'enfuir? Avec quel foin garda t-on plusieurs sois le port & tous les abords de la ville ; ) pour

p.835.b.

cunuques: Car c'estoient les auteurs de ce qu'elle souffroit avec 355. les autres. 'C'estoit par leur mouvement que Constance qui leur estoit assujetti, persecutoit tout le monde, & arrachoit Libere à fon Eglise pour l'envoyer en exil . Il ne cessoit point d'écrire à Rome lettre, fur lettre, d'y envoyer ordre fur ordre, de menacer, de persecuter tantost par un officier, tantost par un autre; en un mot, de faire voir à Rome l'image de ce qui se passa bientost aprés à Alexandrie.

Enfin fon fouhait fut accompli, & on luy amena, ou, selon les Amm, Lis. p. 47 termes de S. Athanafe, on luy traina le Pontife de I. C. Il fallut l'enlever de nuit avec beaucoup de peine, par la crainte du peu-Thdr. 1.2.6.13. ple qui l'aimoit extremement, ce qui n'empescha pasqu'il ne dist P.609,b,c, adieu à ses freres de Rome, comme s'il n'y eust pas dû revenir. parceque la demeure de cette ville luy effoit moins confiderable

Amm.I.15. p.46. 47 Cod.Th.chr P-53-54-# Amm, l,15.p. 6 p. 38.41. 835.c.d.

que la défense des loix de l'Eglise. Leonce Preset de Rome qui entra dans sa charge en cette année mesme aprés le 6 de juillet, a fut celui qui envoya Libere à la Cour, blaquelle estoit à Milan. La presence de l'Empereur n'empescha point ce Pape de parler avec une liberté entière .

Cessez, dit-il à Constance mesme, cessez de persecuter les Chré- « tiens. Ne pretendez pas vous servir de moy pour faire entrer « l'herefie dans l'Eglise. Nous sommes prests à tout souffrir plutost « que de meriter par quoy que ce soit le nom d'Ariens . Ne faites « pas violences à des Chrétiens pour les obliger de quitter le parti « de J.C. Ne declarez pas la guere à celui qui vous a donné l'Em- « pire. Ne commettez pas l'impieté contre celui à qui vous estes « redevable de tant de faveurs. Ne persecutez pas ceux qui font " profession de croire en luy; depeur qu'il ne vous dise comme à S: Paul, qu'il vous est dur de regimber contre l'éperon: ou plutost, « plaise à Dieu de vousfaire entendre cette parole, & de vous y rendre docile comme cet Apostre . Nous voilà prests à recevoir vos ordres; & nous fommes venus avant qu'on ait eu le loifir d'inventer contre nous quelque accusation. C'est pour ce sujet que nous nous sommes hastez de venir. Persuadez que vous nous envoyerez en exil, nous avons voulut fubir cette punition, avant " qu'on nous objectast aucun crime; afin que tout le monde reconnoisse plus clairement, que les autres qui ont esté traitez comme " nous nous attendons de l'estre, ne sont pas plus coupables que " nous, que les crimes dont on les accusez, ne sont que de faux " pretextes feints par leurs ennemis; & que tout ce qui s'est fait " contre eux, n'est qu'imposture & que mensonge. Une liberté si "

genereuse

genereuse fit admirer Libere de tout le monde .

S Athanafe cir que Conflance ne répondit à cela que par un Antoles par areft de hamiltement. Mais onne doit pas anconcluer qu'ils ne s'antograf, a fe dirent rien autre chole. Theodoret nous a confervé un entre ribent qu'ils ueuren neimble, 'qui fur recueilli en ce temps là, & mis par cérit par des perfonnes de pieté, comme eflant capable d'ammer & Graffammer le zel des ceux qui on quelque amour des choles de Dieu II le qualifie la genereule défenié de la verité, & le si dicours adminables que Libere digne de toute loitange tint a Conflance [Eri left vray qu'il n'y a rien de fi fort & de fi genereux. Il feroit feulment à fouhaiter que Libere eu eut toujours perféveré dans cette force. Car plus il paroift grand dans ce dificours, plus à chute peroift desporable. Mais il n'y a que Dien qui foit incapable de tomber, & qui empefche de tomber ceux qu'il luy plaift.

Nous ne raportous pas ce dificours parcequ'il ett de fuite dans Theodorer, & on le peut mefine voir traduit en noftre langue dans'un ouvrage celebre. Outre Conflance & Libere, l'eunusque Earlée & Epidtee y parlent quelquefois. J On y voit l'impu-c1-p-6-9-d. dence & l'ignorance du premier, qui interromp Libere pour dire que S'Athanafe avoit effe condanné comme heretique dans le Concile de Nicée, à quoy Libere ne prend pas la peine de répondre. On y remarque aufil is malignité d'Épidteet, qui dit que p-6-1-4. Libere ne fe foucioit pas de la foy, ni de la liberté des juegemens de l'Egillée dont il demandoit la confervation avec tant de zele; mais qu'il vouloit fe vanter à Rome devant les Senateurs d'avoir difjuté contre l'Empreuru-Cre Epidete & Potande Libbre, Half-fi-1-p-3-6, font nommez dans S-Hilaire comme ceux qui eurent le plus de part à la perfectution de Libbre.

Ce Pape y renouvelle la propofition que fes legats vennient Thôning-66-16, de faire dans le Concile de Milan , mais il la fair d'une mainer des econe plus genereuse. Car il demande que tout le monde figne le Concile de Nicke, que l'on rappelle & que l'on rétablisse les Evesques bannis & qu'aprés cela, si l'on voir que ceux qui font le trouble de l'Egilés fe randent à la foy apottolauge, les Evesques se transforterone à leurs depens à Alexandrie pour y juger l'affaire de Schannes.

de S.Athanafe

[Constance n'a rien à alleguer que son pretexte de la paix, & le consentement sorcé de tout le monde contre Saint Athanase. Mais il témoigne un étrange emportement contre ce Saint.] Il P.609.a.

z. la vie de S. Athanase par M. Hermant, I, 7. r. 2. p. 50. Hist. Eccl. Tom. VI.

Ccc

ne le traite que d'impie. Il dit qu'il a offensé tout le monde mais luy plus sensiblement que pas un ; qu'il n'a point cessé d'animer Constant contre luy : enfin , que la défaite de Magnence & de Silvain ne luy a point esté si importante que la deposition d'Athanase: Surquoi Libere luy répond admirablement, "qu'il le &c. supplioit de ne pas choisir des Evelques pour venger ses propres injures.[On voit par cet endroit, auffi-bien que par Ammien que ceci se passoit aprés la désaite de Silvain; & par consequent, selon la fuite de l'histoire, vers la fin de cette année. ]

'Constance dit enfin à Libere qu'il luy donnoit trois jours pour deliberer s'il amoit mieux fouscrire & retourner à Rome , ou choifir quel lieu il vouloit pour fon exil : à quoy il répondit que trois jours de temps ne le feroient pas changer de refolution . &c qu'ainfi il n'avoit qu'à l'envoyer à l'heure mesme où il luy plairoit. 'Les trois jours n'estoient pas encore passez, lorsque Constance

cle.14.P.610.2, le fit rappeller, & comme Libere perfiftoit dans fon fentiment, il Athfol. p.815. ordenna qu'il fust envoyé à Berée'en Thrace, 'n'ayant pas voulu Note 45. le bannir avec aucun des autres Confesseurs, selon sa pratique ordinaire.

Thort.1.2.e.13. Quand Libere fut forti de sa chambre, il luy envoya 500 pieces p.6cg.c.d. d'or pour faire sa depense; mais Libere dit à celui qui les apportoit, qu'il les rendift à l'Empereur qui en avoit affaire pour le payement de ses soldats L'Imperatrice Eusebie qui estoit Arienne, lluv en ayant envoyé autant il le renvoya à l'Empereur avec

la mesme réponse, ajoutant que s'il n'en avoit que faire, il le pouvoit donner à Auxence ou à Epictete qu'en avoient besoin : ce que Sozomene paraphrase à sa mode . a Eusebe voyant qu'il Soz.l.4.631.p. avoit refuié cet argent ne laissa pas de luy en offrir d'autre de sa . Thdrt.p.609. part : mais le Pape luy répondit ; Vous avez deserté toutes les «

Eglifes du monde & vous me venez apporter l'aumofne comme à « un criminel: Allez, songez premierement à estre Chrétien. 'Ainsi a p.610.2. n'ayant rien voulu recevoir, il partit trois jours aprés pour aller à

Blond, prim p. Berée, 'dont Demophile celebre entre les Ariensestoit Evesque. Lorfque Libere fut banni, & le jour mesme, dit le Prestre 6 Hier,chr. / Mar & F.p. Marcellin, [ c'est à dire peut-estre le jour qu'on en sceut la nou-

velle à Rome, ou celui auquel il en fut enlevé pour estre mené à p.2.3 Hirrohr. Milan; Itout le Clergé & tous les ministres de l'Eglise de Rome, jurerent en presence du peuple, que tant que Libere vivroit ils ne

Mar.& F. p. 3. recevroient jamais d'autre Evesque Damase depuis Pape, & qui estoit alors Diacre, fit ce serment avec les autres. Il accompagna quelque temps Libere dans son voyage,& puis retourna à Rome.

Aprés le crime que les Ariens venoient de commettre, en privant l'Eglise Romaine de son legitime epoux, il fallut faire un sacrilege en luy substituant un adultere.] Ce fut un nouveau Ath. sol. p. 861, monstre digne de la malice de l'Antechrist. Epictete en fut le b.c. ministre. Le palais fut preparé par l'ordre de Constance pour tenir lieu d'eglife, trois de ses eunuques pour representer la mul-

Nore 46. titude du peuple, & trois miserables espions plutost qu'Evesques. furent contraints de prester leurs mains pour sacrer Pape un homme digne d'eux, dit Saint Athanale, savoir le Diacre Felix. Ils firent cette intrufion si illegitime dans le palais, parceque les Fideles en ayant oui parler, ne fouffrirent point qu'ils entraffent dans les eglifes. Acace de Cefarce fut l'auteut de cette Hierapas.p. intrusion, selon S. Jerome. Il a toute sorte d'apparence selon 198.c. Blond, prin, ce que nous venons de dire, qu'Epictete eut aussi part à cette part, ordination. [Basile d'Ancyre en sut peut estre encore, Jpuisqu'il Souls, c. 24.P. fut deposé depuis comme cause de ce qui estoit arrivé à l'Eglise 580.4. Romaine. Socrate l'attribué en general à ceux de la faction Socr.La.e.37.p.

d'Urface. Pour ce qui est de Felix , il estoit Diacre ou Archidiacre de Rufl. 1. 6.12.P. Rome, b & mesme l'un'des confidens de Libere. CLe Prestre 147 Mar, & F. Marcellin dit politivement qu'il avoit fait le mesme serment l'Thort, lace, que les autres, de ne recevoir jamais d'autre Evesque que luy. 14 p.610-c.

Il conserva toujours la foy de Nicée, selon quelques historiens, « Mar. & F p 3. 'de quoy Rufin ne s'eloigne pas & mefine Sozomene dit qu'il n'y Thore p.600d avoir rien à reprendre dans la conduite; hors l'union qu'il avoir 531.6. avoit rien a represente dans in comment, avec les heretiques dés avant fon ordination: [ce qui a pu donner d' Ruf. p. 147. lieu à Socrate d'écrire] qu'il estoit insecté de l'heresie Arienne . Socr. 126. 17-70. 4 Mais il estoit tellement diffamé pour son ordination & pour la 140.d. communion qu'il avoit avec les ennemis de la vraie foy, s que for, sque Thart.p.610.d personne de tous les habitans de Rome ne vouloit entrer dans Rusp 147 Peglife durant qu'il y effoit. bTout le monde le fuyoit. Cela dura L'Their poine au moins jusques au temps que Constance vint à Rome au mois 261, c. d'avril 357.1 Cette aversion de Felix estoit proprement dans le i Thorn. p.610. peuple, m qui aimoit extremement Libere à cause de ses bonnes le Ammilitée. qualitez, & particulierement pour la resistance genereuse qu'il 71.

Avoit faite à Constance : de sorte que l'intrusson de Felix y causa "Soi, Lee 15. une tres grande fedition, où diverfes perfonnes perdirent la vie . p.558.b.

Mais les Ecclesiastiques ne témoignerent pas la mesme constan-Hier.chrlMar. Note 47, ce, car'il y en eut beaucoup qui se parjurerent, & qui se joigni- & F.p.3. rent à Felix .

Ccc ij

contre les Ariens.

ARTICLE LIX. Hopatien succede à Theodore d'Heraclée. De S. Parthene Evelaue de Lampfague.

P.607.d.

[ TOUS n'avons pas voulu interrompre la fuite de l'histoire de Libere, & de cequi regarde l'Eglise Romaine, pour Than Lac 13 remarquer ] 'ce que Libere nous apprend dans l'entretien qu'il eut à Milan avec Constance, que Theodore d'Heraclée l'un de

Hil,fr. 1. p. 48.

ceux qui avoient esté informer dans la Mareote contre Saint Athanase, estoit mort alors. Nous avons vu qu'il avoit encore affifté en 351 au Concile de Sirmich: [mais on ne trouve pas de mesme qu'il ait assisté à celui de Milan , quoiqu'il eust toujours paru à la teste des Ariens. On a pu voir autrepart ce qu'on disoit de son esprit & de ses écrits, mais nous n'avons pas encore remar-

Boll.7.feb.p.41. qué]'qu'outre ses autres defauts , "il avoit une extreme avarice , Nora 48. qui luy faisoit ravir le bien des pauvres pour en amasser des threfors . Ce fut pour ce sujet que Dieu luy envoya une grande maladie (vers le prim-temps de)l'année où il mourut, dont neanmoins Saint Parthene Evelque de Lamplaque le guerit, a prés luy avoir fait distribuer luy mesme aux pauvres dans l'eglise de S.te Glycerie ce qu'il avoit amassé de leurs depouilles. Le mesme Saint luy predit qu'il mourroit peu de jours apres, ce qui arriva en effet avant la moisson; & Hypatien son Archidiacre luy succeda, [ lequel fut depuis un des principaux chefs des Semiariens

\$ 25.26.

\$ 21.P.41. \$ 16.P.40. Bar.337.4 38.

La vie de S.Parthene qui nous apprend ces particularitez, & quelques autres encore de la mort de Theodore, ] 'porte le nom de Crispin qui se declare avoir esté le disciple de ce Saint mesme: '&il est visible qu'il estoit du mesme temps. [ Le style qui est extremement simple & grave ne dément point cette inscription. & la fait estimer de Baronius ] 'qui en raporte quelques endroits

dans ses Annales . [ Tout le reste de la piece convient aussi fort bien à un auteur du quatrieme siecle. Il raporte une infinité de miracles de ce Saint, & jusqu'à trois morts ressuscitez, mais avec tant de simplicité, & les choses si sort circonstanciées, que ces evenemens extraordinaires ne peuvent nous rendre fa fidelité fuspecte, mais nous obligent au contraire de louer les merveilles de Dieu dans ses Saints, & de reconnoistre que celui par qui il a

Nphr.18. c.42. fait tant de prodiges, est digne s'des grands eloges que Nicephore P.121,d|Boll.7.

L'an de J.C.

& toute l'Eglife greque font de luy au jour de feste, qui est marquée le 7 de sevrier.

[Ce qu'il y a d'étrange, c'est qu'un si grand Saint non seulement ne paroift point avoir défendu la cause de S. Athanase, qui estoit celle de la foy & de l'Eglise, mais paroist au contraire estre demeuré dans la communion des Evelques d'Afie, & mesme dans celle de Theodore d'Heraclée qui avoit esté condanné & deposé nommément par le Concile de Sardique. Ce qu'il semble qu'on puisse dire à cela, c'est que Dieu ne conduisant pas tous les Saints par une mesme voie, & ne les éclairant pas tous de la mesme maniere, il peut y avoir mesme des Evesques qu'il sauve comme des particuliers, en les appliquant à la conduite seule de leur Eglise, sans les appeller à la défense publique de la verité; & cet ordre de la providence semble se pouvoir principalement rencontrer dans ceux qui ont beaucoup de simplicité & peu de science, tel qu'il semble qu'ait esté S.Parthene, ] qui n'avoit pas Boll.p. 31 1 étudié les lettres humaines [ Il fuffit ce semble à ces personnes de ne rien faire qui puisse blesser la verité, & de ne prendre aucune part aux injustices que les autres commettent. De quoy il semble que S. Parthene se soit acquité, puisque son nom ne se trouve jamais dans les affemblées Ariennes, non pas mefine parmi les 80 Orientaux du Concile de Philippople, quoiqu'il fust Evesque dans ce temps là; ] puisqu'il l'estoit des le temps de 170 Constatin, [ & qu'il furvécut Theodore, comme nous venons de le dire. On doit dire en faveur de ce Saint tout ce qu'on peut dire pour excuser Saint Gregoire de Nazianze le pere, qui estoit Evelque dans le meime temps & dans les meimes circonitances, ou dans de plus fascheuses encore, puisqu'il a signé le formulaire de Rimini; ] 'au lieu que Saint Parthene ayant esté enterré par p.42 \$ 27. Hypatien qui jouissoit encore de l'evesché d'Heraclée, il faut qu'il soit mort avant le Concile de Constantinople, qui ordonna les signatures au commencement de 360, & deposa Hypatien, qu'on ne voit pas avoir jamais esté paisible depuis ce temps là , ]

[ Qui fi un Saint aufii illustre que celui-ci par fes verirable 446.
miracles, cult para favorite l'Ariansfine en quelque chose, comment est-ce que Philostorge cust oublié d'en parter, luy qui prend tant de prine à attribuer de faux miracles tantolt à son î-sheo-phile; tantolt à Leufebe de Nicomedie; tantolt à divers autres défenseus de la messime sécher J'Aussi la glorification par laquelle soil pais-sit.
Cifipia fondicipe finit à vie, a provist contentr une contéssion.

'quoiqu'il vécust encore sous Valens.

Ccc iij

Soz.1.6,c,7,p

390
Claire de l'egalité des trois Personnes divines, contre les erreurs 355 de toutes les branches de l'Arianisme.

phGealage, [Pour toucher en un mot l'histoire de ce Saint, ] 'il efloit de la ville de Melitople dans l'Hellefpont [ fur les confins de la Bithynie & de la Myfie, ] fils d'un Diacre nomme Christodule.

Il commença dés l'age de 18 ans à faire des miracles; mais il cachoit cette grace autant qu'il pouvoir. Son occupation ordi-

Boll, fally he maler choix la peche. "L'Evelque de Melitople nommé Philet eparation ou Philippe, ayant (seu quelle effoit fa vertu, l'ordonna Prefire Ball, fally se malgré fuy & luy donna la charge de Corevefque. Depuis cela

Ascole Evesque de Cyzic metropole de l'Hellespont, fuccesseur fans doute de Theonas qui avoit affisté au Concile de Nicée, 1 l'ordonna, [avant l'an 337,] Evesque de Lampsaque, [ l'une des principales villes de la mesme province, laquelle estoit encore toute payenne; maisque Saint Parthene convertit peu à peu par fes instructions, ses a vertissemens, ses prieres, ses menaces, & ses miracles. Desirant au bout de quelque temps en faire abatre les temples & y bastir une eglise, il voulut auparavant en avoir la permission de Constantin, & s'en alla par mer le trouver en la ville royale ; [ c'est à dire sans doute à Constantinople, qui commença à porter ce titre enl'an 330. ] Constantin le receut avec toute forte d'amitié & de respect, luy sit aussi-tost expedier un ordre pour abatre les temples, & luy donna une grande fomme d'argent pour bastir l'eglise. Ce fut à quoy le Saint s'occupa long-temps, 'Il prit dans un temple d'idoles une fort belle pierre pour en faire l'autel; & un homme ayant efté ecrafé par cette pierre, le Saint le ressuscita. Il rendit encore la vie à un autre qui s'estoit tué en tombant du lieu destiné pour les catecumenes dans sa nouvelle eglise. On marque une troisseme personne morte de maladie, & refluícitée par les prieres C'estoit le disciple d'un Diacre.

[Le Saint fit beaucoup d'autres miracles, entre lesquels on peut remarquet Jla gueriso de Nicon jeune homme qui elloit possible du diable. Ce malheur luy estioit arrivé parcequ'il traitoit fouvers son pere & fa mere avec meptis, de les avoit obligez de demandre à Dieu qu'il le chalitait Cest pourquoit le Saint restida d'abord de le gueris, de dir qu'il le falloit laisse aons et état fa deplorable, mais qui luy estoit utile. Neanmoins le pere & la mere concinuant de le supplier avec lamres de le guerri; a) final

1 12.

1. Gratia Domini & Doi & Salvanerie meferi J ESU CRIST I cum que Patri glatia & aderatio. unaque [auflifime Spiritut &c. L'an de J.C. 355.

LES ARIENS.

pour luy, & le delivra. 'Il guerit une femme empoisonnée, en luy \$ 15. faifant avaller de l'huile des Saints, [c'est à dire apparemment de celle qui bruloit dans les lampes devant les tombeaux des Saints.]

'Le voyage qu'il fit à Heraclée, & où il fit plusieurs autres \$ 21-26. miracles outre la guerison de Theodore, est la derniere chose marquée dans sa vie [de sorte qu'il peut bien n'avoir pas survécu de beaucoup cet Evesque, ]'Il mourut le 7 de fevrier, que l'on \$ 28, contoit le 1 5 felon les Afiatiques & les Grecs en font de ce jour là Menna 0.76-161 leur grand office Hypatien alors Evefque d'Heraclée, Eustathe Ught. 6 p. 1211de Parion, les Evefques de Cyzic & de Melitople, & plusieurs Boll, 7.66b. p. autres, vinrent luy rendre les honneurs de la fepulture.

[Crifpin fon disciple] 'écrivit sa vie , comme nous avons dit, 1 26, quelque temps aprés la mort d'Hypatien. Il l'adresse à quelques \$ 11. personnes qu'il ne marque point autrement. Il les avertit qu'il n'a raporté qu'une partie des miracles de ce Saint, & leur proteste que le desir d'honorer celui qu'il reveroit comme son pere & fon maistre, ne luy a fait ajouter quoy que ce soit à la verité, parcequ'il craint la menace que Dieu fait dans l'Ecriture, de perdre tous ceux qui diront des paroles de mensonge. Il autorise ; 21,28. ce qu'il dit des miracles faits par le Saint durant sa vie,par ceux qu'il continuoit de faire encore en grand nombre aprés sa mort par la vertu de I.C.

### ARTICLE LX.

Les Ariens persecutent Saint Maxime de Naple, Rufinien, le grand Ofius: De Zofime de Naple. [ T L faut reprendre la fuite des perfecutions que les Ariens

I faifoient aux Orthodoxes, & nous ne nous étonnerons pas fi aprés avoir si maltraité la premiere de toutes les Eglises, ils n'ont pas epargné les autres. Entre les Evesques d'Italie qui peuvent avoir alors esté perfecutez & bannis, l'histoire nous a conservé Mar,& F.p.29. Note 40. la memoire de S.Maxime de Naple que l'on tourmenta d'abord fort long-temps, dans l'esperance de le faire succomber, parcequ'il estoit fort foible de corps, & qu'il avoit un tres mauvais estomac. Mais la constance de son ame & la fermeté de sa foy, furmontant l'infirmité de sa chair, on sut contraint de l'envoyer

en exil,où il mourut en paix, On mit en sa place un Zosime qui suivoit auparavant la foy P-54-

Catholique : S Maxime ayant appris dans fon exil cette ordina- 1550 tion illegitime, il écrivit & prononça contre luy une sentence, dont on vit l'effet au bout de quelques années [en 363 ou 364] Zosime s'estoit alors corrigé de son impieté [ en signant le symbole de Nicée avec les autres Evelques, lorfque Dieu eut rendu la paix à l'Eglise en 361 par la mort de Constance. Mais soit qu'il ne se fust pas corrigé dans le cœur soit que Dieu par une misericorde particuliere voulust luy faire expier la faute de son entrée dans l'episcopat par une penitence plus forte & plus humble. I il arriva que lorsqu'il faisoit un jour l'office publiquement dans l'eglife, fa langue s'allongea extraordinairement, jusques à luy fortir hors de la bouche comme celle d'un bœuf effouffié. Il fortit de l'eglife, & aussi-tost sa langue rentra dans sa bouche,& fe remit dans fon état naturel. Le mesme accident luy arriva tout autant de fois qu'il voulut entrer dans l'eglife, & ceffoit lorsqu'il en estoit sorti. Il comprit enfin que c'estoit l'esset de la sentence

que Saint Maxime avoit prononcée contre luy. Il renonça à l'episcopat pour pleurer ses fautes; & depuis cela il ne perdit

jamais l'urige de fa langue. Il vivoit encore dans la penitence Ught-6-p-(4e-). Fruiffin en partient dans leur requefte à Ught-6-p-(4e-). Theodofe [aprés lan 383] Il est marqué dans les anciens catalogues des Evefques de Naple, & jene pense pas qu'Uppellus qui Mara F. P-y- l'en exclut [ai eu affez d'autorité ni affez de ration ,] puisqu'il mar fin de l'artic de l'artic qu'il avoir de l'artic qu'il avoir de l'artic qu'il avoir de l'artic qu'il d'artic de l'artic qu'il avoir elle fur avoir d'artic de l'artic qu'il avoir elle d'urant l'artic d'artic d'arti

quelque temps.

p.55.56.

Hilfs.n.b. (S.Maxime'doit avoir fuccedé à Fortunat]qui efloit Eveque y.S.Athu-Ugh.e. p.45. de Naple en 347. On pretend que fon corps a efle raporté du nafa nove fue de fon exil à Naple, où no Ihonore aujourd'hui fous le grand 's autel de l'eglife des Capucins appellée de Saint Euphebe. 'On trouve plufieurs annecinens marques de fa veneration à Naple,

> où l'on en faifoit le 2 de juillet:[Il femble que l'on n'en fasse plus aujourd'hui,& je ne le trouve point dans Ferrarius.

Mna F. F. 93 e Il y avoit encore, appareminent dans la Campanie, "un faint V. Ma nove developement Me Inhien phomme admirable pour fai implicité, 40 c plus admirable encore pour fa generofité, qui luy fit prevenir l'exil par l'effuifon de fon fang. Car Epichete ce furieux & ce cruel Evelque de Civita-Vecchia, voyant qu'il perfittoir à défendre l'integrité de la foy, le contraignit de courir fi long-temps devant fon chariot, qu'enfin fes veines s'eltant rompuis, il vomit tout fon fang, & expira dans ce marryre On confervoit à Waple quelques rettles de fon fang, dont les demons qui effoient dans

les

les possedez eprouvoient la force & la puissance.

Saint Martin qui n'effoit encore qu' Exorcifle, acquit aufii en Sulp.v.Mar.l., ce temps le titre de Confesseur dans l'Illyrie, où l'heresse avoit su fait de plus grands progrés que dans le reste [ de l'Occident. ] fait de plus grands progrés que dans le reste [ de l'Occident. ] Ainsi il s'y trouvoit presque s'eul à combatre pour la verité contre la persidie des Evesques. Il sur souteté publiquement, soussitie plusieurs autres maux, & su tensin contraint de sortir de la ville [ de Sabarie. ] Il vint de là à Milan en 356, & s'y établit un monastere, selon les termes de son historien. Mais Auxence ne manqua point de le tourmenter extremement. Il le maltraita en mille manieres. & le chassa en man de la ville.

'Les Ariens ne le tinrent pas pour cela vaincus. Ils recommen, becrene à affieger Conftance par eux mesmes, & par les eunuques, & ce Prince [toujours leger & facile au mal, ] écrivit plusieurs fois à Osius pour l'obliger de signer la condannation de Saint Athanase: car c'estoit aliez pour devenir Arien. 'Osius luy répon-p.\$40 dit sur cela par une lettre dont nous devons la conservation à S. Athanase; [& c'est un des plus beaux monumens de la tradition. La lumiere & la force de cette lettre, ] 'n'empescha pas nean-p.\$41.c. moins que Constance n'obligeast encore ce vieillard âgé de cent. ans , à le venir trouver [ vers le milieu de l'année suivante à Sirmich, où on le retint comme en exil un an entier, jusques à ce qu'enssin son corps cedast aux dernieres violences qu'on luy sit soussir , comme nous le verrons sur l'année 337.]



# 

#### ARTICLE LXI.

Les Ariens font un nouve au symbole; mettent George à la place de Saint Atbanase, qui echape à leur cruauté: Ils reordunnent: Concile de Beziers, d'où S.Hilaire est banni en Phrygie.

## L'AN DE JESUS CHRIST 356.

E s Ariens executerent enfin au commencement de cette année le dessein qu'ils avoient formé depuis si long-temps. & que Dieu avoit arresté jusques ici par une espece de miracle, de chasser "S. Athanase d'Alexandrie, & de mettre à sa place un V.S. Athafaux Evelque digne d'eux. Syrien Duc d'Egypte vint la nuit du &c. 9 de fevrier environner l'eglise où il estoit. Dieu le retira neanmoins des mains des foldats; mais il fut obligé pour fauver sa vie de se cacher dans les deserts, où il demeura durant plus defix ans, jusques aprés la mort de Constance. Peu de temps aprés, Cataphrone Preset d'Egypte, & le Duc Sebastien, amenerent à Alexandrie un nommé George, & le mirent en possession des. eglises; ce qui fut precedé, accompagné, & suivi non seulement du bannissement de plusieurs Evesques, mais encore des cruautez les plus horribles qu'on se puisse imaginer. C'est ce qu'on voit fur l'histoire de S. Athanase, à laquelle ce sujet est trop attachépour le vouloir traiter ici.

Nous remarquons seulement une chose que nous n'avons pas? d Mar, & F.p.

Athapa p.696, trouvée dans les autres provinces, ] 'qui est que George vouloit que les Evesques qui se soumettoient à luy, & qui vouloient bien figner ce qu'il luy plaisoit d'exiger d'eux pour condanner la vraie foy, fussent regardez comme laïques, & receussent de luy une nouvelle ordination. On marque que c'est ce que les Ariens pratiquoient dans tout l'Orient, mais principalement en Egypte. C'estoit un degré pour venir à la rebaptization qu'ils ont certainement pratiquée depuis : mais il n'y a pas d'apparence qu'ils

rebattizassent dés ce temps-ci.]

Soz.1.4.c.8.p. 546 b.c.

On trouve que George avoit esté ordonné par Narcisse de Neroniade, Patrophile de Scythople, Menophante d'Ephese,&quelques autres Ariens qui s'estojent assemblez à Antioche au nombre de trente ou environ. Ce mesme Concile peut bien aussi avoir fait ]'un nouveau formulaire, où les Ariens qui en estoient auteurs ne decouvroient pas clairement le venin de leur

Ath.in Ar.or. 1.p.287.d|289. d|291,a.&c.

herefie. Ils pretendoient le faire figner par tous les Evesques des pays voifins fur peine d'exil. Mais plufieurs y refisterent; & on ne

voit pas que cette tentative ait eu d'effet.

La cruauté des Ariens n'eclata pas seulement dans l'Egypte. On en vit encore d'étranges effets dans d'autres provinces; & les maux que Patrophile qui ne paroift pas avoir esté l'un des plus méchans d'entre les Ariens, fit à Saint Eusebe de Verceil, comme on le peut voit dans l'histoire de ce Saint, font juger de quelle maniere les autres Confesseurs furent traitez. On pourroit encore mettre ici ] 'ce que Lucifer souffrit à Eleutherople Mar. & F.p.89. dans la Palestine, ssi nous n'aimions mieux le reserver aussi pour l'histoire particuliere de cet Evesque. Nous allons parler des cruautez que Macedone exerçoit à Constantinople : mais il faut auparavant repasser en Occident, pour voir en France une nouvelle persecution & un tres illustre Confesseur en la personne

V. son titre de S.Hilaire "Evesque de Poitiers, à qui Dieu avoit donné une 15 8, 11-17 grace extraordinaire & de lumiere & de force . ] Il n'avoit pas Hil. lyn.p.138. mesime encore entendu parler du symbole de Nicée : [ & nean-1,amoins il reconnut que sous le nom d'Athanase, & parmi tous les deguisemens dont les Ariens s'efforçoient de se couvrir, ils ne tendoient en effet qu'à ruiner la foy que l'Eglise avoit receuë des Apostres, & la divinité de I.C.ce qui les sit resoudre à s'opposer à eux de tout son pouvoir. Son zele anima les autres Evesques de France; ] & nous avons encore une requeste par laquelle Saint ad Cons. 1.2.p. Hilaire & quelques autres prient genereusement Constance de 118, rendre la paix & la liberté à l'Eglife, de défendre aux juges civils de se méler des affaires ecclesiastiques, & enfin de rappeller les Everques qu'il avoit bannis.

Sec.

Constance n'eut pas sans donte beaucoup d'égard à cette requeste; ] 'mais "les Évesques des Gaules, c'est à dire ce semble in Cons.L.p. ceux de la Belgique, de la Lionnoise, & de l'Aquitaine, avec 112.11 3/5 yn.p. Rhodane de Toulouse dans la Narbonoise, & les Evesques d'Angleterre, se separerent de la communion de Saturnin d'Arles. & des deux fameux Urface & Valens. [Saturnin qui comme Arien avoit pour luy toute la faveur de Constance, fit assembler un Concile à Beziers dans les premiers mois de l'an 356. Saint Hilaire y agit avec toute la vigueur de son zele, mais il ne put avoir la liberté de défendre la verité comme il souhaitoit; & sur une fausse relation de ce qui s'estoit passé dans cette assemblée. Constance le relegua en Phrygie, avec Rhodane de Toulouse qui y mourut . ] 'Constance fit ensuite à Toulouse les mesmes violen- in Constante

Ddd ii

L'an del.C.

.28

206

L1.p.113.1.b.c.

des personnes.

ces qu'on avoit vues à Milan & en d'autres endroits, s'ans doute 356, pour y mettre un faux Evesque à la place du legitime: J'mais rien ne put empescher que cette Eglise ne demeurast constante dans

la verité. Toutes les autres Eglises que nous avons nommées. P.123-124. perfifterent aussi inviolablement dans la communion de Saint Hilaire. & dans l'excommunication de Saturnin, Ursace, &

Valens. p. 133,1 e|2.e.

'S. Hilaire banni en Phrygie, eut une extreme douleur quand il vit l'état où estoit la religion en ces quartiers là . Car on trouvoit à peine dans tout l'Orient quelques Evesques & quelques Eglises, qui conservassent mesme imparfaitement la foy orthodoxe. Entre tous les Evesques des dix provinces d'Asie, si l'on en exceptoit Eleuse [de Cyzic Semiarien.] & quelque peu d'autres, 'comme Basile [ d'Ancire, ] & Eustathe [ de Sebaste aussi Semiariens, 1 'on pouvoit dire que tout le reste ne reconnoissoit pas Dieu. 'On ne voyoit partout que scandale, que schisme, que

P.1 37.2.d. P. 1 33-2.a. P.1 37.2.C. perfidie, '& que nouvelles heresies qui s'elevoient tous les jours. Ruf.1.1.c. 31.P.

'Comme S. Hilaire n'avoit pas moins de douceur que de zele. "Hil, in Conf. a il crut que dans une conjoncture si fascheuse, on pouvoit user de quelque condescendance, converser avec les heretiques, prier melme avec eux dans les eglises, sans neanmoins y participer avec eux aux saints Mysteres, ecouter toutes les propositions d'accord qui pourroient estre raisonnables, enfin faire tout ce qui se pouvoit pour retirer les ames de cette synagogue de l'Antechrist qui se pretendoit estre l'Eglise de J. C. C'est dans cet esprit qu'il composa en 358 sen livre des Synodes, où il excuse autant qu'il peut la multitude des professions de foy que les Orientaux avoient faites, & les explique dans tous les bons sens dont elles pouvoient estre capables. ] Il faisoit cela pour réunir les esprits, en cas que cela se pust sans prejudice de la foy; & il fit aussi tout ce qu'il put pour ofter aux Orientaux l'impression qu'ils avoient conceue que les Catholiques des Gaules estoient dans l'erreur de Sabellius, & ne reconnoissoient pasassez en Dieu la distinction

Impiens.

# BAGARADAGARAKARAKAAKAAKAAKAAKAAKAAKAAKAAKA

### ARTICLE

Persecution des Catholiques de Constantinople par Macedone: De Marathone & d'Eleuse : Mort de S. Martyre & S. Maecien.

'EGLISE de Constantinople ne souffrit pas en ce temps-ci de moindres agitations que toutes les autres. L'histoire nous en a conservé diverses particularitez tout à fait considerables, que nous ramasserons en cet endroit, n'en pouvant pas marquer precisément les années. J'Saint Paul Evesque de cette socr.l.2 c.26.27. Eglise en ayant esté chassé pour la derniere fois [en 350, ] Mace-P.117.a.d. done que les Ariens avoient dés auparavant fait leur Evesque à Constantinople, I mais qui depuis le rétablissement de S. Paulsen c. 23. P. 112. 3. 348, Jestoit reduit à tenir ses assemblées dans une seule eglise, se c.27. P. 117. d. trouva bien tost maistre de tous les autres, & excita contre les Catholiques une persecution aussi violente qu'avoient jamais fait les tyrans, par le credit qu'il avoit acquis sur l'esprit de l'Empereur. 'Car il avoit une grande adresse pour les affaires soz.1.3.c.3 p-& pour traiter avec les grands, \*& une grande apparence exte \* Soc.l.2.c.6. rieure de pieté. Il avoit en effet fondé beaucoup de monasteres p.83.d. à Constantinople; ce qui luy donnoit une grande autorité. Ell avoit auprés de luy un Diacre nommé Marathone, dqui e 020, p.570.b.

ayant esté "payeur des officiers des Prefets du Pretoire, avoit d'c.27.P.586.a. acquis beaucoup de bien, & avoit depuis quitté les emplois pour c.20.P.570 b. prendre sous Macedone le soin des compagnies des malades, des panyres, & des solitaires, tant hommes que semmes: & il em- c.27.P.586b. brassa ensin luy mesme la vie solitaire à la persuasion d'Eustathe de Sebaste, & fonda un monastere dans Constantinople qui duroit encore du temps de Sozomene Macedone le fit Evesque de c.20, P. 570.b.e. Nicomedie, [peut-estre à la place de Cecrops mort le 24 d'aoust 138 de 3.5 p. Note 50. en 358, ou "plutost apparemment depuis qu'il eut esté deposé luy 158.d.

mesme par les Ariens en 360,& qu'il eut fait une secte & une communion à part sous Julien.]

'Macedone eleva aussi à la mesme dignité dans Cyzic, Eleuse Soz.p.570.b.el qui avoit eu une charge considerable dans la Cour, & qui paroissant irreprehensible dans sa vie, se rendit neanmoins infame aussi-bien que Marathone par les cruautez qu'ils exercerent contre les défenseurs de la Consubstantialité. Mais pour Eleuse, on Hil. syn. p. 133. voit par S. Hilaire qu'il estoit Evesque au plustard dés le com- 2,4,

Ddd iii

mencement de l'an 358, & l'un des moins corrompus des Ariens 356. pour la doctrine.

Soz.1.4.c.2.p. C2.P 539 b.

'Macedone s'estant encore sortissé par l'union de divers Eves-539.b. ques des environs, & entre autres d'Euslathe de Sebaste, [dont nous pourrons parler autre-part plus amplement, Ile mit en état V. S. Basile

b c.17.p.117.d.

de persecuter tous ceux qui estoient dans les sentimens de S. Paul (6) & Saint Sorn! 2. 6.38-p. fon predecesseur, & de renverser melme toutes les provinces 1 44. voilines de Constantinople. b Il obtint pour cela un edit de l'Em-

£.27.p.118.a.

pereur, qui commandoit toutes les choses qu'il avoit envie d'executer, '& ordonnoit de demolir les eglises des désenseurs de £38,p.143,2.. la Consubstantialité. On fit aussi tost afficher cet edit par toutes les villes & les foldats eurent ordre de tenir la main à l'execution des ordres du Prince.

570,c|571,c. e di Socr Lz c 38.p. 143.b. P.118.1.

Macedone commença par chaffer les Catholiques non seule-Sozia.c.10.p. ment des eglifes qu'il leur ofta toutes, & qu'on abatit mesme se. Ion l'edit de l'Empereur, mais aussi des villes & le mal augmentant toujours, il s'efforça de les contraindre de communiquer d Socr 1,2,6,27- avec luyfde quoy il esperoit peut-estre venir à bout, parcequ'il

a b.

avoit retranché diverses choses des impietez d'Arius.] 'On vit alors renouveller dans l'Eglise les plus grands maux qu'elle eust jamais souffert par la cruauté des payens. Car on employoit toutes fortes de supplices, & on se servoit de toutes les z.c.z.p 539,5 tortures. On confisquoit les biens des uns ; & on en envoyoit d'autres en exil; & l'on en marquoit quelques uns fur le front

Socr. p. 248, b.

avec des fers tout en feu. Voilà comme on traitoit les Chrétiens dans toutes les villes de l'Orient, mais particulierement à Conftantinople. Diverles personnes moururent dans la question mesme, d'au-

b/sor p.539.b.

Socrip.118,b. tres durant qu'on les menoit en exil . On paffa jusqu'à en faire / Soz. 140 3.p. executer quelques uns à la mort ; & entre ceux là , l'histoire remarque particulierement S. Martyre Soudiacre, & S. Marcien Chantre & Lecteur qui ayant toujours demeuré avec Saint Paul, 'dont ils estoient secretaires selon leurs actes, a furent livrez par Macedone au Prefet, comme coupables de la mort d'Hermogene [tué en 342,] & cause de la sedition qui arriva alors. Ils souffri-Battagootte, rent genereusement la mort à laquelle on les condanna. Les

Sur.25.00.p. 392.12 \$ Sor .Lare 3.p. 539 d.

Ménées des Grecs portent qu'ils moururent par l'épée à la porte l'gh,t 6 p. 114, de Constantinople appellée Melandese. Le menologe de Basile nous apprend qu'ils fouffrirent une longue question; qu'ils furent enfermez dans un cachot fans jour, afin que les tenebres & la faim furmontaffent leur courage; qu'on les tenta enfuite par

L'an de J.C. 356.

la promesse de diverses recompenses; & qu'enfin quand on vit que leur constance estoit entierement inebranlable, Philippe leur fit trancher la teste aux piez des murailles de la ville.

[Les Grecs font leur grand office de ces Saints le 25 d'octobre. On les a mis le mesme jour dans le martyrologe Romain. Que si c'est le jour de leur mort, & qu'ilsaient eu le Preset Philippe pour V.s.Paul de juge; "il est difficile de mettre leur martyre plustard qu'en l'an

CP. note 5. 350, aussi-tost aprés le bannissement de S. Paul. Nous en avons des actes dans Surius Jqui sont de Metaphraste, & qui excepté All.de Sinu, p.

ce qui est tiré de Sozomene, encore avec quelques fautes, ne sont 126.

rien que du discours.

'Ces Saints furent enterrez auprés des murs de la ville, au lieu Sozdare, 3.02. où l'on avoit accoutumé de trancher la teste aux criminels, & 539.540 Ugh. où ils avoient eux mesmes soussert le supplice : ce qui faisoit #c. qu'on n'y alloit point: Mais diverses visions obligerent de purger ce lieu. Il se fit mesme beaucoup de miracles au tombeau de ces Saints, & plufieurs possedez y furent delivrez. De sorte que Saint Jean Chrysostome, ne croyant pas devoir refuser l'honneur de Martyrs à ceux que Dieu glorifioit ainsi, commença à bastir sur leur tombeau une eglise qui fut depuis achevée par Sisinne l'un de ses successeurs. Sozomene dit que ceux qui douteront de ceci, pourront aisément s'en informer, & qu'ils en apprendront peut-estre des choses encore plus merveilleuses.

'L'Eglise fait le trentieme de mars une memoire generale des Boil 30, mars. autres Martyrs qui fouffrirent à Constantinople par la cruauté p.830. de Macedone. Les nouveaux Grecs parlent d'un Arcade Archi- codi,ori, C. p. diacre de S. Irene, battu à Constantinople jusqu'à en mourir, par \$7 | n.p.178. les Ariens, [qui n'ont guere eu ce pouvoir que fous Constance. ] Ils ajoutent que les colonnes du lieu où cela s'estoit fait, avoient à ce qu'on disoit, esté agitées aprés sa mort durant trois jours.

'Marathone & Eleuse estoient les imitateurs & les ministres du soz, l.4. c.20,". zele, ou plutost de la fureur de Macedone contre les Eglises, 570.b.c Socr. ! quoiqu'ils ne se portassent pas dans d'aussi grandes extremitez 2.6 38,

que luy.



#### **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** ARTICLE LXIII.

Macedone persecute les Novatiens à Constantinople & en Asie; transporte le corps de Constantin.

142,a,b.

d 144.d.

Es Novatiens furent envelopez dans cette persecution, à cause qu'ils désendoient aussi la Consubstantialité; & Socrate, [ que quelques uns pretendent avoir esté de cette secte, parcequ'il estoit fort instruit de ce qui les regarde, & qu'il en parle fort favorablement, ] en raporte diverses particularitez. qu'il assure avoir apprises de ceux mesmes qui les avoient yues. [ Nous les raporterons aprés luy , parcequ'elles ont en partie liaison avec ce qui regarde les Catholiques; & le reste sert à nous faire juger de quelle maniere on traitoit les Catholiques , puisque le diable epargnoit si peu ceux qui luy estoient déja tout acquis. ]

P.142, b.

Les Novatiens avoient alors pour Evesque un nommé Agele, qui s'enfuit. Mais plusieurs de ceux qui faisoient parmi eux une profession particuliere de pieté, ayant esté pris, furent souettez, parcequ'ils refusoient de communiquer avec Macedone. Et aprés cela on leur faisoit ouvrir la bouche de force avec un baston, & on y mettoit les mysteres; ce qui leur estoit plus insupportable! que tous les supplices. Ces barbares enlevoient aussi les femmes Soz.1.4. c.20.p. & les enfans qui n'avoient pas encore receu le battefine, 2 les

570 c.d. a d Socr p.142.

toient, & puis les envoyoient liez en prison, & leur faisoient 6 socr. P142c. fouffrir d'autres supplices effroyables. Car il se trouva des femmes à qui ils couperent les mammelles en les enfermant sous le convercle d'un cofre ; d'autres à qui ils les brulerent tantost avec un fer, tantost avec des œufs qu'ils faisoient chaufer autant qu'ils pouvoient; 'ce qui estoit une cruauté toute nouvelle dont les payens mesmes ne s'estoient jamais avisez pour tourmenter

contraignoient de le recevoir; bou s'ils le refusoient, ils-les bat-

P. 143.2.

a.b.

les Chrétiens . 'Auxanon de qui Socrate a appris ceci, & un Alexandre, furent tellement battus, 'qu'Alexandre mourut de ses blessures dans la prison où on les mit l'un & l'autre. Et les Novatiens luy bastirent une eglise comme à un Martyr : [ mais ils ne le firent

que depuis. ]

'Car pour lors les Ariens par ordre de Macedone, & sous pretexte d'obeir à l'edit de Constance, abatirent mesme une des

trois eglifes qu'ils avoient dans Constantinople. On remarque p.143.144 Son. qu'à peine cette eglise estoit demolie, lorsque tous les Novatiens, 1.4 c.20. p. 57 o.d mesme les femmes & les enfans, & peut-estre encore divers Catholiques [ c'est le terme de Sozomene] en transporterent tous les materiaux"en un autre endroit, & y en rebastirent aussi-tost

une autre ; & qu'ils firent encore la mesme chose lorsque Julien leur eut permis de rebastir cette mesme eglise que Macedone avoit fait demolir; ce qui fit qu'ils l'appellerent l'Anastasie ou la

Resurrection .

La guerre commune que les Ariens faisoient aux Catholiques 50cr.1,2,c.18.p. & aux Novatiens, les unit tellement, disent Socrate & Sozo- 144.2.b, Soz, p. mene, qu'ils cussent esté prests de mourir les uns pour les autres: 571,b. Et les Catholiques qui n'avoient plus aucune eglise, & qui avoient horreur d'aller prier dans celles où les Ariens s'assembloient, aimoient mieux aller prier avec les Novatiens dans les trois eglifes qu'ils avoient alors à Constantinople. [ La frequentation continuelle qu'ils avoient ensemble, leur ayant fait connoistre qu'ils n'avoient pas sujet de se separer les uns des autres, ils souhaitoient de le réunir entierement dans une melme communion, ] BACKEDIA. '& peu s'en fallut qu'ils ne le fiffent. "Mais "l'envie & la jalousie Socr.p. 144 b.

d'un petit nombre b de Novatiens, e rompit cet accord sous prerexte d'une vieille tradition qui leur défendoit cette réunion à e bisor, p szi c. laquelle tout le peuple estoit fort porté. Eleuse abatit vers le mesmetemps l'eglise que les Novatiens Socr. p. 144. b.e.

avoient à Cyzic

Macedone les perfecuta encore d'un autre costé. Car ayant feeu qu'il y avoit beaucoup de ces heretiques dans la Paphlago. nie, & furtout dans un canton appellé Mantinie, il y envoya avec consentement de l'Empereur, quatre regimens, pensant que la crainte des foldats leur feroit auffi tost embrasser l'Arianisme . Maiseux tout au contraire, s'estant armez du mieux qu'ils purent,

vinrent audevant des foldats, & les tuerent presque tous : ce que socrapage de Socrate dit avoir apprisd'un payfan qui s'effoit trouvé luy melmo V. le Conci- à cette rencontre [ Nous verrons "autre-part que Macedone pour-

14.

le de Nicée roit bien avoir pris pretexte de persecuter les Novatiens de la Paphlagonie, fur la mort de S.Hypace Evesque de Gangres metropole de la mesme province, qu'ils massacrerent sous Constance, felon les nouveaux Grecs.

Julien l'apostat marque sans doute ces cruautez de Macedone dans un endroit, d'où nous apprenons qu'il s'estoit passé bien d'autres choses semblables dont l'histoire n'a point parlé . ] 'Car Juli, ep. 52, p.212 Hift. Eccl. Tom. VI. Ece

il dit que sous Constance la pluspart des Chrétiens avoient esté 356. chassez, persecutez, mis en prison: Qu'on avoit vu egorger des

Bar, 162. \$175, troupes entieres de ceux qu'on appelle heretiques ; 'ce qui comprenoit aussi les Catholiques dans le langage des Ariens; 'Qu'on Juli-p 212.

avoit faccagé & ruiné des bourgs entiers dans [les territoires de] Samosates & de Cyzic, dans la Paphlagonie, dans la Bithynie, dans la Galacie, & dans beaucoup d'autres provinces.

Socr. La. c. 38.p. Les malheurs arrivez dans la Paphlagonie, rendirent Mace-145.4|Sor. 1.4 c. done odieux à ceux melmes de son parti, & encore à l'Empereur, 21.p. 571.b. & cette averfion generale s'accrut beaucoup par un nouvel Fort, p. 145.2 b, accident non moins tragique, 'Le bastiment ou estoit le cercueil

c, Sca. P 572. b.c. de Constantin, [qui estoit l'eglise des Apostres,] estoit prés de tomber en ruine; ce qui causoit beaucoup de frayeur à ceux qui y venoient & [ encore plus aux Ecclefiastiques destinez] pour y

demeurer & pour y prier ['Il n'y avoit pas plus de vingt ans que v Conflancette eglise avoit csté bastie par Constantin; mais c'estoit le tin \$ 66. malheur ordinaire des edifices de ce Prince, qui avant esté faits avec trop de precipitation, se ruinoient aussi-tost. Dans la crainte que l'on avoit donc que cette eglise ne tombast, Macedone voulut en ofter le corps de Constantin, & le transporter en un autre endroit depeur que le cercueil ne fust pillé,ou brisé sous les ruines. Une partie du peuple consentoit à ce transport, & les autres soutenoient au contraire que c'estoit une impieté aussi grande que si on eust deterré le corps de l'Empereur. Les défenseurs de

la Consubtiantialité se joignirent à ceux-ci, 'soit pour l'interest Soz.p. 572.c. qu'ils prenoient au respect dû à ce Prince qui avoit esté dans leur c; Soer, p.145.b. croyance, foit, dit Sozomene, pour contredire Macedone. Mais luy sans se mettre fort en poine de toutes ces oppositions, fit

transporter le corps en l'eglise où estoient les reliques de Saint Socr.1.6.ca3.p. Acace, 'qui avoit autresois souffert le martyre à Constantinople f fous Maximien Galere . ]

'Désqu'on seut que le corps de Constantin estoit dans cette .ls.c.38.p 145.c Sor.l.4. c,21.p. eglife tout le peuple y accourut, & la dispute s'échaufa si fort entre ceux qui condannoient ou qui approuvoient cette action, qu'ils en vinrent aussi tost aux mains. Beaucoup de personnes y perdirent la vie; & "la nef de l'eglife, la galerie qui en effoit adhi-

proche,& jusques à la places de devant, tout fut rempli de sang Sort P. 14 S.C. C & de meurtres. 'Constance qui estoit encore en Occident, [où il demeura jusqu'en 359,] trouva l'action de Macedone fort mauvaise, tant pour le carnage qui y estoit arrivé, que pour la liberté que Macedone avoit prise de toucher sans sa permission au corns

Soz. P. 572.d.

de son pere: Et estant venu à Constantinople [ en 350, Jil le sit depofer peu de temps aprés [ en 360, comme nous verrons plus

amplement dans la suite.

Il paroift que l'eglise des Apostres sut ensuite rebastie de nouveau, puisqu'ayant déja esté dediée sous Constantin, ] sa Hier, chr. & Ali dedicace est encore marquée le 9 d'avril 370, sous Valens.

ARTICLE LXIV.

Commencement de l'bistoire d'Aece, & ses études.

TOus avons dit ci-dessus ]'S. Hilaire estant en Orient, Hil. syn. p.137. y vitavec douleur qu'il s'y elevoit tous les jours quelque nouvelle herefie. [ Nousen avons un exemple dans les impietez d'Aece & d'Eunome, dont nous n'avons pas voulu parler jusques ici, pour ne pas interrompre la fuite de la narration. Mais nous ne pouvons pas differer davantage à dire ce que l'histoire nous apprend de ces deux nouveaux monstres d'impieté, parcequ'ils auront beaucoup de part à ce qui se fera dans la suite. L'auteur qui parle plus amplement d'Aece, est Philostorge l'un des plus zelez sectateurs de cet athée : ] Car c'est le surnom qu'Aece Ath.de syn.p. 873 c|Soct.l.2.c. s'estoit acquis.

[Mais S. Gregoire de Nysse nous en apprend aussi bien des 1.4.6.29. P 589. particularitez, ] 'qu'il avoit sceucs de la bouche d'Athanase avoit se Eun.!, [d'Ancyre]en Galacie, Prelat qui estimoit la verité plus que 1. P 192.c. toutes choses, & qui outre qu'il connoissoit fort bien Aece, autorisoit encore ce qu'il en disoit par une lettre de George de

Laodicée. 'Aece estoit de la Cœlé-Syrie, [où est Antioche; ] & Socrate Phisg.l.3. c. 15. femble dire qu'il effoit d'Antioche mesine. È Il naquit de parens Sacri, 123 bl. pauvres, & d'une condition fort basse. Son pere qui servoir sous Thatan, p. 136. le Gouverneur de la province, eut encore un tel malheur, qu'il 2.d. b Suid.a.p. 93.c. y perdit la vie; & tout son bien fut confisqué: de sorte qu'Aece siPhisg. p.48in. qui n'estoit encore qu'un enfant, se trouva reduit avec sa mere à p.137.1,a.b.

auπιλίτα. la derniere pauvreté. Il fervit d'abord "la femme d'un vigneron, Nysf.in Eun.Li & il semble qu'elle l'avoit acheté comme esclave. S.Gregoire ne p.192.c.d. yeur pas dire comment elle l'avoit eu, depeur qu'il ne semble le raconter par malice. [Il veut peut-estre marquer la mort honteuse de fon pere . ]

'Aprés estre sorti de cette servitude, son premier métier sut de d'estre chaudronnier, & de racommoder des vaisseaux de cuivre,

Eee ii

'& mesme d'or. [ D'où vient que Philostorge pour le relever un Phif.1.3-c.15-P. peu davantage, J'dit qu'il se mit chez un orsevre pour avoir de quoy vivre pour luy & pour sa mere. Il quitta ce métier, snon,

comme dit Philostorge, ] parcequ'ayant beaucoup de genie, il Nyst.p.293.a.b. vouloit s'appliquer aux sciences, 'mais parcequ'ayant rendu un collier de cuivre à une femme qui luy en avoit donné un d'or à raccommoder, il fut convaincu en justice & puni de ce larcin; ce

qui luy fit faire serment de renoncer à son métier.

'Il se mit donc chez un medecin qui couroit le pays pour le fervir,afin d'avoir de quoy vivre. [Aece apprit fous luy quelque chose de la medecine, ]& sous pretexte de cet art, il s'acquit la connoissance de quelques pauvres gents & de quelques maisons

peu confiderables.

Soz.1,3,c,15.p. # Nyff.p 283.c.

'Il exerça la medecine dans Antioche. Mais il trouva bien-tost moyen de devenir plus riche qu'il n'avoit jamais esté. Car un Armenien qui n'estoit pas un grand genie, le prenant pour un [habile medecin , luy donna de l'argent en abondance; de forte que dedaignant de servir les autres, voulut luy mesme passer pour medecin, & se méla dans les assemblées des medecins, où il n'estoit pas des derniers à crier & à disputer. ] Cela le mit en grand credit auprés de ceux qui gageoient des personnes hardies & impudentes pour les soûtenir dans les disputes; & ainsi il trouva moyen de subsister plus aisément, & d'abandonner mesme enfin la medecine, aussi-bien que ses chaudrons, pour pretendre à quelque autre chose.

P.294.2.

'La doctrine d'Arius estoit alors celebre dans le monde : Elle avoit passé jusque dans les ecoles de medecine; & ce fut là qu'Aece en prit les premieres teintures. [ Mais il les fortifia beaucoup par les maistres sous lesquels Philostorge pretend qu'il étudia. 1

Phifg.1.3.c.1 5. P.48.

'Paulin qui de l'evesché de Tyr avoit esté transferé spar les Eusebiens à celui d'Antioche [en 331, aprés la deposition de Saint Eustathe, ]fut le premier dont il receut les instructions. Ce disciple passa bien-tost de l'étude à la dispute; & comme il y surmontoit la pluspart du monde, dit Philostorge, il s'acquit l'envie de beaucoup de personnes, qui ne luy ayant pu nuire tant que Paulin vécut, le firent chasser d'Antioche par Eulale qui succeda à

F-49-Ibid.

Paulin, [apparemment dés l'an 331, ] 'Il s'en alla donc à Anazarbe en Cilicie, où il passa quelque temps à exercer son métier d'orfevre, Jafin d'avoir de quoy vivre, & a disputer, jusqu'à ce qu'un maistre de grammaire qui estimoit

#### LES ARIENS.

fon esprit, le prit chez luy en qualité de serviteur, & luy apprit fa science: [d'où vient que S. Epiphane dit] qu'il avoit ignoré les Epi, 6.c.2.p. lettres humaines jusques à un âge fort avancé. \* Il ne laissa pas phisel, ac. d'entreprendre publiquement son propre maistre, sur l'expli- 15.p.49/n.p.137cation de l'Ecriture, & il luy fit la honte, s'il en faut croire a.e. Philostorge, de le faire passer pour un ignorant en ce point; de forte que cet homme le chassa de sa maison comme un ingrat, 'Mais Athanase Evesque d'Anazarbe, [ celebre entre les Euse-13,0: 5-p.50biens, He receut chez luy; & ce fut la, dit son historien, qu'il lut les Evangeliftes.

'Neanmoins 'ne trouvant pas qu'Athanase le satisfist sur les Ibid.

rois naid' e'z içisaç.

inagen abrés difficultez qu'il luy faisoit à tous momens, il s'en alla à Tarse, où il demeura aflez long-temps chez un Prestre nommé Antoine, 'qui conserva toujours la doctrine d'Arius sans aucune altera- 120,16,941. tion, c'est à dire dans sa plus grande impieté. ]'Aece apprit sous 1.36.15.950. luy les epistres de Saint Paul Et Antoine ayant depuis esté fait 1.24.15 p.20. Everque de Tarfe mesme, & ainsi n'ayant plus le loifir de s'appliquer à instruire un homme en particulier, 'Aece s'en retourna à 1.3 e.15. p.50. Antioche, où Leonce alors Prestre & depuis Evesque de cette Eglife, luy expliqua les Prophetes, & particulierement Ezechiel. [C'efloit avant l'an 348. Il receut affez vrai emblablement quelques leçons d'Eustathe de Sebaste dans quelqu'un de ses voyages, le fils & le disciple de cet Evesque.

Il fut encore chasse une seconde fois d'Antioche par l'envie, Phise, p. 10. ou plutoft, dit Photius, à cause de son impieté & de sa méchante langue. Il retourna en Cilicie, & y ayant eu quelque difpute avec p 30.51. des heretiques appellez Borboriens, [qui estoient les plus infames d'entre les Gnostiques, ] il fut entierement furmonté par eux. [Il est aisé de juger par là quelle estoit sa capacité, & ce qu'on doit croire de toutes les victoires que luy attribue Philothorge.] Mais, dit cet imposteur, il receut dans une vision "des caracteres p.51. par lesquels il sut assuré de remporter toujours la victoire à

l'avenir: [& il pouvoit bien estre magicien.]

Il revint encore à Antioche, d'où il alla à Alexandrie, pour p.51.52. y voir un medecin Manichéen nommé Aphthone, tres celebre pour sa subtilité. Il le consondit tellement dans une conserence. qu'Aphthone ne fachant que repliquer, tomba malade de dou-leur, & mourut fept jours aprés 'Nous avons dit, aprés S. Gregoi- Nyst in Eur. 1, re de Nysse, qu'il avoit appris quelque chose de la medecine dés 1,P.293.6. ses premieres années. Philostorge ne la luy fait étudier qu'en ce Philosoge ne la luy fait de la luy fait étudier qu'en ce philosoge ne la luy de luy de luy

Ece iii

temps ci sauguel il peut en avoir sait une nouvelle étude : Car cette science seurissoit surtout à Alexandrie. ] Il y eut pour maistre un nommé Sopole, dont on fait un medecin incomparable. Il se rendit luy mesme fort habile dans cet art, & il l'exerçoit gratuitement, s'il en faut croire son panegyriste, qui ajoute que lorsqu'il avoit besoin de quelque chose, il alloit travailler la nuit chez un orfevre pour gagner fa vie.

Epi.76.c.1.p. P. 294-2

'Ce fut auffi à Alexandrie qu'ayant joint à son impieté la sub-913d,50r.l.3c. tilité de la dialectique qu'il apprit fous un fophiste Aristotelicien. Nyssin Eun. L. il arma tout de nouveau sa langue contre le Verbe & le S. Esprit. Il passoit les journées entiere à reduire en figures [ de syllogismes ke que la tradition nous a appris du Fils de Dieu, & à établir la foy que nous devons avoir de Dieu, fur les regles de la geome-

129.d. p.130.b.

socralase 35 p. trie & des figures. Les Categories d'Aristote faisoient toute sa science: [& quoy que dise Philostorge de l'étude qu'il avoit faite des Ecritures, ] il y estoit tout à fait ignorant : 'Il n'avoit lu non plus aucun ou vrage des anciens interpretes, & il se moquoit de tout ce qu'avoit écrit Saint Clement d'Alexandrie, Africain, & Origene. Il ne s'exerçoit qu'à chicaner & à faire des syllogismes .

502.P.524.2. Socr.p.3 30 b.

Aussi il ne réussissioit qu'à disputer, comme eust pu faire un payfan.

#### **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** ARTICLE LXV.

Des mæurs & des berefies d'Aece : Leonce d'Antioche l'eleve au diaconat, est obligé de le deposer, le met bien auprés de Gallus. George le re coit à Alexandrie, où Eunome se joint à luy.

Tgdrt.1,2,6.23. p.616.617. Epi 76.c.4 p. 917.2.

DOUR la vie d'Aece, outre ce que le caractere de son genie volage & effronté en peut faire juger, Theodoret dit qu'il vivoit en parafite, allant tantoft chez l'un & tantoft chez l'autre pour remplir son ventre; '& S. Epiphane témoigne avoir appris par le raport de diverses personnes, qu'il consideroit les actions infames comme les necellitez naturelles les plus innocentes, & qu'il enseignoit à ses disciples que Dieu ne demandoit autre chose que la foy, ne leur parlant jamais ni de jeuner, ni d'obser-

Nyst in Eun,1 ver les commandemens, ni de mener une vie grave & sainte'S. 1.p.195,c.d, Gregoire de Nysse remarque la mesme chose des Eunomiens. p.306,b.c. qui est le nom qu'on donne à la secte d'Aece,'& il dit que c'estoit le moyen qu'Eunome son principal disciple avoit trouvé pour

s'attirer un grand nombre de sectateurs

Pour ses heresies, il n'en avoit en esset point d'autres que celles Ath.de syn.p. des Ariens, en ayant feulement mieux penetré & mieux fuivi 273c. a alibil les consequences, b & ayant dit avec plus d'étenduë ce qui estoit 915,016.
ensemé dans leurs principes impies. C Neanmoins par une in-aNyfinEural. justice visible, les Ariens le traitoient d'heretique, & le chassoient & Amb defide il. de leur eglise, 4 soit pour avoir un pretexte de demander des 1.6.49,17.c. Conciles, soit que sa hardiesse à decider des choses de la soy, se sait de since par la conciles, soit que sa hardiesse à decider des choses de la soy, se sait que sa la concile se soit que se Conclies, rou que la materialez & sophistiques seur fissent croire en a 6.55.130cc. estet qu'il avoit d'autres sentimens que les seurs (Ce qu'il eut de 4730cc.). plus remarquable, "fut cette impudence fuperbe, qui luy faifoit "Sort, 3.e.15.p. dire que Dieu luy avoit revelé tout ce qu'il avoit caché aux au- 524 a.bil 4.6.12. tres depuis les Apostres jusqu'à sontemps. h Il portoit mesme sa sociala.e.35. tementé jusqu'à ofer pretendre qu'il connoissoit tres clairement p.120.c. la Majesté divine, & mieux qu'il ne se connoissoit luy mesme; en 24, P. 619, b.c. quoy il fut imité par ses disciples qui n'avoient pas moins d'or- bEpi.76.c.4 p. gueil que luy.

'Il revint d'Alexandrie à Antioche,'& ce fut alors que Leonce Sor p 120.c.d. qui en avoit ellé fair Evefque [en 348, ]le fit Diacre, afin que fous 7.9.8 jl. in. d. cette peau de brebi, il putt vomir fesblasphemes avec une entiere (yn.p.913 el liberté. Il luy donna mesme pour cela le pouvoir de prescher Bost & alii. dans l'eglife. " Flavien & Diodore encore laïques qui quoiqu'ils &Ath.de fyn p. communiqualient avec les Ariens, tenoient fortement la foy 913 orthodoxe, fe plaignirent hautement de cette action de Leonce, p. 33. & representerent combien il estoit indigne d'elever dans l'Eglise "Théritac. un homme qui avoit vécu comme Aece, & qui ne songeoit à 19.p.621.c.d,

Nova 51. se rendre illustre que par son impieté. "Ils menacerent mesme Leonce de se separer de sa communion, & d'aller en Occident l'informer de ses mauvais deportemens l'Empereur Constance. qui y estoit allé à la fin de l'an 350: d'où nous pouvons juger que ceci ne se fit pas plustost. Et il semble aussi qu'il ne le faut pas mettre beaucoup plustard, I puisque Philostorge écrit que Leonce Philos P 5;ayant esté fait Évesque d'Antioche, offrit le diaconat à Aece, Ce qui marque que ce fut au moins bien-toft aprés: & la fuite de l'hiftoire s'y accorde affez. 1

Leonce ceda aux menaces de Flavien & de Diodore, & de. Thdrt. p.611.d. posa Aece, sans cesser neanmoins de le favoriser du reste autant qu'il pouvoit. [ Philostorge couvre assez plaisamment cette depofition, I'en difant qu'Aece refusa de faire les fonctions de Diacre, Philg.p.53 mais qu'il accepta celles de l'inftruction, & demeura pour cela quelque temps à Antioche. [ Il faudroit donc qu'il eust presché comme laïque; ce qui n'est pas fort probable, si nous ne disons

LES ARIENS. qu'il instruisoit seulement en particulier ceux qui vouloient le

Soz.1.3.c,15.P. 524.C.

venir entendre. Sozomene femble dire qu'il expliquoit les Ecritures dans l'eglise: mais c'est ce que nous ne voyons pas moyen de recevoir. Il y a au contraire bien moins d'apparence que ne pouvant pas paroiftre dans l'eglife comme Diacre, il ne vouloit pas non plus

v paroiltre en un rang inferieur: de forte qu'il eftoit comme ex-Ath de fyn.p. communié par les autres, & s'excommunioit luy mesme.] Saint 913.b.c|873.c. Athanase se moque en 359, des Ariens qui chassoient [& excommunicient cet athée comme un heretique, quoiqu'il n'euft point Socrala, e. 35-P. d'autres fentimens qu'eux. 'Socrate témoigne la mesme chose. ajoutant que luy de son costé se separoit aussi des Ariens; a & Sozomene le fuit. S. Athanase semble dire aussi qu'il avoit déja formé une fecte & une communion à part en 350. La feule chose

120,c|130,c. 450z.l.4,c,12.p. Ath. de fyn, P.913.c,d.

qu'on puisse dire, c'est que ] Saint Athanase paroist marquer qu'Eudoxe & Acace le chassoient pour plaire à Constance, [ ce qui donne quelque lieu de croire qu'outre sa deposition faite par Leonce vers 350, ils furent encore obligez de l'excommunier en 358 ou 359, dans les troubles qui arriverent alors, & que jusque là Acce ne se separoit pas encore. Il semble en effet que George luy Socr.1.2,c.37.p. fift exercer le diaconat à Alexandrie, l'Et Eudoxe voulut le rétablir à Antiochefen 358: mais il ne le put [Il ne faut pas s'étonner qu'Eudoxe fust si zelé pour Aece: Car S. Athanase nous assure que cet Evesque estoit son disciple, & avoit appris de luy son

132,b. Ath, de fyn.p. 913.c.

impieté & nous verrons dans la fuite qu'il prit toujours sa protection, tant qu'il le put faire fans intereffer sa fortune, & sans choquer Constance. On peut mettre fur la fin de l'an 35 1, aprés leConcile de Sirmich contre Photin, où Basile d'Ancyre avoit assisté, ce que Philostorge dit s'estre passé entre Aece & cet Evesque. ] 'Car ils eurent quelque dispute ensemble sur la Consubstantialité, sou peut-estre sur

la ressemblance de substance: ] & Eustathe [depuis Evesque] de

Phifg.1.3.c.16. P-53-

Schafte, prit auffi part à cette dispute pour Basile. Cependant Acce les confondit tous deux, si nous en croyons son panegyriste, & les reduifit à ne pouvoir repliquer; ce qui leur fit concevoir Nyfin Eun I., contre luy une haine extreme. S. Gregoire de Nyffe parle affez P.239-290 294. des querelles de Bafile & d'Eustathe avec Aece & Eunome; mais il les raporte à ce qui arriva depuis.

Phifg.I. 3.c.27, P-59.

Pour suivre Philostorge, Gallus ayant esté fait Cesars le 15 de mars 351, Bafile & Enflathe l'irriterent tellement contre Aece, que ce Prince qui les croyoit, parceque c'estoient des Evesques

[quoi-

V. S. Basile ["quoiqu'apparemment Eustathe ne le fust pasencore,]comman-1 35, 36. da [ avec fa violence ordinaire, ] qu'on cherchast Aece & qu'on luy cassaft les jambes. Neanmoins Leonce Evesque d'Antioche fit si bien auprés de Gallus, que cette sentence sut revoquée. Gallus fouffrit peu aprés qu'Aece le vinst voir, [l'ecouta, ]voulut qu'il fust du nombre de ses amis, & le prit mesme pour son maistre p.60. dans la theologie. [C'estoit pour ajouter l'impieté à la cruauté qui luy estoit naturelle. J'On demeure d'accord que Gallus avoit soz.l.3.c. 15,p. de l'inclination pour Aece. Sozomene en attribue la cause à ce 524.b. que Gallus qui estoit fort assidu à l'eglise, l'y avoit souvent vu & entendu prescher; se qui n'est pas aisé à croire, comme nous venons de le marquer. ] S. Gregoire de Nysse dit que Theophile Nyss. in Eun, I. le Blemmye, qui connoissoit Aece à cause de son impieté, l'in- 1-9,294.b. troduisit dans la Cour de Gallus avec lequel il avoit quelque V.Conflan- habitude. 'Philostorge ajoute que Gallus Tenvoya souvent vers Philostorge azor.

te # 30 & Julien 14.

Julien son frere, principalement depuis qu'il sceut qu'il avoit P.60. inclination pour le paganisme, employant [cet impie] pour le retirer de l'impieté; & nous avons en effet une lettre de Gallus Juli, ep. 64. P.

qui le témoigne.

Saint Gregoire de Nysse l'accuse d'avoir eu part à la mort Nysse, 294. du Preset Domitien & de Montius, que Gallus sit tuer [vers le commencement de 354.] Il echapa neanmoins à la punition tres fevere que Constance fit de cette mort, n'ayant pas paru affez confiderable pour meriter qu'on songeast à luy. Ce fut peut-estre neanmoins ce qui luy donna fujet] de fortir d'Antioche, aprés Phila. 13.4.17. qu'il y eut demeuré affez long-temps pour y repandre sa doctrine. P.53. [Cela s'accorde avec ce que dit Philosterge,] qu'il quitta Antioche pour s'en aller à Alexandrie, afin de s'opposer aux grands progrés que la doctrine de la Consubstantialité y faisoit par les foins de S. Athanafe. S. Gregoire de Nyssenel'y fait neanmoins Nystp. 294.c. venir que lorsque S. Athanase en eut esté chassé par l'autorité imperiale, & que George y fut venu pour dechirer son troupeau. On convient toujours qu'il y estoit du temps de George. Son impieté & ses flateries le rendirent un des plus assidus & des plus confiderez parafites de ce Cappadocien, 'qui eut en luy un Thore Lucas. fidele coopérateur de ses cruautez aussi-bien que de ses blasphe. P.626, ed. mes. [ Il y a mesme de l'apparence que George l'employa dans les fonctions du diaconat, dont Leonce d'Antioche avoit esté obligé de le deposer, & que c'est ce qui a fait dire à S. Epiphane, ]. qu'il avoit esté sait Diacre par George [Theodoret qui, comme Epi,76.c.1.p. Saint Athanase, reconnoist qu'il avoit esté ordonné Diacre 912

Hift. Eccl. Tom. VI.

Thdrt.l.2.c.24. par Leonce, ] l'appelle neanmoins Diacre de George.

Aece demeura à Alexandrie jusqu'à ce qu'Eudoxe eut usurpé Phifg.1.3. c.19. l'Eglife d'Antioche [en l'an 358.] Philostorge dit que Second [de Ptolemaïde,]& Seras[de Libye,]le voulurent faire Evesque,mais qu'il ne voulut point estre ordonné par eux, parcequ'ils s'estoient mélez avec les défenseurs de la Consubstantialité: [ce que nean-

moins nous ne voyons pas de Second.]

marqué ici quel il estoit.]

'Lorsqu'il estoit à Alexandrie, le diable luy envoya un digne C.20.P.54. disciple en la personne d'Eunome, qui estant venu de Cappadoce p. 50. à Antioche pour le trouver, s'adressa à Second, lequel l'envoya

Baf.in Eun. I. 1. à Alexandrie où estoit Aece. 'C'est luy qui aprés s'estre rendu le p.696.2. disciple de cet athée, porta son impieté jusques à son comble. [Mais nous parlerons de luy plus amplement lorsqu'il sera elevé fur la chaire de Cyzic en 360 Nous verrons aussi dans la suite de l'histoire le reste de ce qui regarde Aece, & il nous suffit d'avoir

#### ARTICLE LXVI.

Quels estoient les purs Ariens ou Anoméens, les Semiariens, & les Macedoniens .

'ANT de succés que l'Arianisme avoit eus, sembloient

l'avoir dû porter au comble de la toutepuissance.L'Empereur estoit tout à eux. Ils occupoient tous les grands sieges de l'Eglise. Tous ceux qui avoient quelque capacité pour détendre la foy, estoient ou vaincus, ou bannis. A voir la face exterieure de l'Eglife, on eust dit que l'ivraie avoit entierement étoufé la bonne semence de la doctrine apostolique; & si l'enfer pouvoit jamais prevaloir sur la verité, on eust eu sujet de craindre que Sulp.1.2. p.161. cela n'arrivast en cette rencontre . ] 'Aussi les Ariens ne se contentant plus de repandre en secret leurs heresies, les preschoient hautement & publiquement; & toute la terre se trouvoit pleine de"leurs doctrines criminelles & abominables. [Mais par un pinculie, miracle de la conduite de Dieu, & selon ce qu'il a predit dans ses Ecritures, leur elevement mesme fut leur ruine. Comme ils n'avoient plus d'ennemis à combatre, ils tournerent leurs armes

contre eux mesmes, & se défirent par les divisions qui se formerent entre eux. Nous avons long-temps distingué les Ariens d'avec les Eusebiens. s. A fandroit pent-eftre à Leonce.

& nous entendions par les premiers, ceux qui ayant esté chasse de l'Eglise avec Arius par Saint Alexandre & par le Concile de Niccey avoient esté receus en 335 par le Concile de Jerusalem, fans que neanmoins leur reconciliation eust esté autorisée par le reste de l'Eglise. Par les Eusébiens nous avons marqué les Evesques qui estoient dans la communion de l'Eglise, mais qui s'estoiropeint secretement d'en ruiner la doctrine, qui pour cela faisoient sens cesse d'estorts à chasser de l'Eglise S Arhanase & les autres défenseurs de la verité, & qui communiquoient avec les premiers Ariens. Ainsi ces deux especes d'Ariens n'en faisoient qu'une pour l'intrigue, & peut-estre aussi pour la croyance, quoique les uns parussent estre dans l'Eglise, & que les autres en sussent visiblement separez.

Ces premiers Ariens diminuant toujours par la suite du temps, on n'en a presque plus parsé depuis l'an 341. Les Eusèbiens au contraire se declarant peu à peu plus ouvertement contre la soy de l'Eglise & quelques uns ayant mesme esté separez de sa communion par le Concile de Sardique, nous n'avons point fait de difficulté de leur donner absolument le nom d'Ariens, surtout depuis le Concile de Milan. Jusque là ils avoient toujours paru fort unis ensemble;mais depuis le 1an 357 au moins, il se forma des divissons entre eux sur la doctrine, qui causerent de grands troubles & servers un se sur la doctrine, qui causerent de grands troubles.

bles, & separerent ensin cette tour de Babel en diverse sectes.]

Les premiers Ariens disciples d'Arius, qui avoient mieux aimé Russi. Les premiers Ariens disciples d'Arius, qui avoient mieux aimé Russi. Les premiers avoient envoyez avec luy en exil que d'imiter l'hypocrise d'Eusèbe e l'1172 2 de Nicomedie, & se soument en apparence au Concile de Nicée, avoient toujours continué à dire avec impudence, que le Fils n'estoit pas né, mais crée & fait du neant. 'Russin dit qu'ils se p-172 2 de separerent d'Arius messime, depuis que pour retourner d'exil, il eut communiqué par une fausse consession du Pere. [Neanmoins nous ne voyons pas que les plus determinez des Ariens aient fait dissiculté de communiquer avec ceux qui estoient moins impies, & nous avons vu que l'iste, fait Evesque d'Alexandrie pour ce parti par les Eusébiens; a voit tasché d'obtenir par surprise la communion du Pape Jule en l'an 339.]

'Aece, Eunome son disciple, & les autres qu'il avoit trompez, Athde syn. p. embrasser thautement cette doctrine, comme nous venons de 873 e le dire. [Nous verrons encore ce parti des purs Ariens, soûtenu par Eudoxe, George d'Alexandrie, Acace de Cesarée, & divers

Fff ii

12.p.553.b.c.

autres en Orient; & par presque tous les Ariens d'Occident, ] Para cloeras quoiqu'Eudoxe & d'autres fissent quelquesois semblant de con-130,dSor, Lac. danner Acce. [On leur donne affez indifferemment les noms de purs Ariens, d'Aeciens, d'Eunomiens, d'Anoméens ou Dissemblables, parcequ'ils tenoient le Fils dissemblable d'avec son Pere en essence & en tout le reste, & d'Exoucontiens, parcequ'ils

Tharthar.l.4. ofoient dire qu'il avoit effé tiré du neant.] On les appella encore c.3.P 237.d. depuis Troglites ou Troglodytes, parceque, dit Theodoret, ils tenoient leurs affemblées dans des maisons secrettes & à l'écart.

d'Cang. de Cl. 'Ils les tenoient à Constantinople dans un lieu appellé Exocion, 2.P.174,172. ce qui leur à fait encore donner le nom d'Exocionites, [dont nous parlerons autre-part. Nous les marquerons ordinairement par le nom d'Ariens ou d'Anoméens l

'Ceux que Rufin appelle Ariens, [& les autres Semiariens,] Ruf.1.1.c.25.p. reconnoissoient le Fils semblable au Pere, mais non tant par nature, dit Rufin,que par grace,& autant qu'une creature peut

Sulp.1,2. p.161. estre semblable au Createur. Ils reconnoissoient mesme souvent 'qu'il effoit femblable en nature, mais non pas qu'il euft la mesme Nore

Epi.73.c.1.p. nature. 'George de Laodicée & Bafile d'Ancyre estoient les chefs \$45.c.d. de ce parti, 2 ils s'exprimoient quelquefois d'une telle maniere, a Hilde fynl que Saint Hilaire & Saint Athanase mesme dans leurs traitez des Ath, de fyn.p. Synodes, en ont parlé comme les tenant tout à fait dans la foy

de l'Eglise. 'Neanmoins S. Epiphane soûtient que ce n'estoit qu'une sour-Epi.p.\$45,d. berie & un piege pour tromper les simples, & que ces Semiariens ne croyoient point en effet que Jesus Christ fust autre chose qu'une creature, mais différente des autres, à quoy il ajonte que pour le Saint Esprit, ils disoient sans deguisement & sans crainte que c'estoit une pure creature, & qu'il n'avoit rien de commun avec le Pere, ni avec le Fils, retombant ainfi dans la secte des

Pneumatomaques, c'est à dire des ennemis du Saint Esprit. Ruf.prat. Macedone estoit l'auteur de cette troisieme secte, bqui com-6 Epi.74. c.1.p. prenoit, felon S. Epiphane, deux fortes de personnes, dont les uns qui venoient des Ariens, ne croyoient pas le Fils une pure creature, mais engendré avant le temps, quoique non de toute eternité, & blasphemoient clairement contre le Saint Esprit; & les autres qui venoient des Catholiques, estoient tout à fait crthedoxes fur le Fils, & heretiques fur le S. Esprit. [Si cela est ainfi, ces derniers feuls doivent former une fecte à part, les premiers estant de veritables Semiariens. ] 'Mais Saint Athanase 174.a.b.

reconnoist sur le raport de Saint Serapion, qu'il y en avoit qui

quittoient les Ariens à cause de leurs blasphemes contre le Fils. mais qui ne combatoient pas moins la pieté en soûtenant que le Saint Esprit estoit creature & mesme l'un des esprits ministres de Dieu, qui n'avoit rien audessus des Anges que le rang; & il parle d'eux comme supposant qu'ils n'ont point d'erreur contre le Fils. 'S Gregoire de Nazianze fait la mesme chose en parlant Nazor 44.P. des Macedoniens. & aprés luy, Saint Augustin & Cassien disent 710.d. de mesme qu'ils croyoient la Consubstantialité, & l'egalité du para bi in Pere & du Fils & qu'ils n'erroient que sur le Saint Esprit. bRusin Max.l.3.c.23 p. femble aussi nous l'assurer personnellement de Macedone mes- 316.2.dl me, puisque selon luy, non seulement il confessoit le Fils sem- c.2.p.902. blable au Pere en toutes choses, mais il disoit les mesmes choses 6 Russ. 1, e. 25. de l'un & de l'autre, [ce qui estoit les reconneistre egaux; ] & il ne differoit des Catholiques que fur le Saint Esprit. Neanmoins Thart. 1.2 c.5.p. Theodoret affure qu'il ne vouloit pas dire en effet que le Fils 588,4. fust creature. & qu'il le tenoit semblable au Pere en toutes choses, mais qu'il ne vouloit pas le reconnoistre consubstantiel, rejettant absolument ce terme, & mettant en sa place "celui hardacis,p. de semblable en substance, dont il fut mesme l'auteur selon 238.d. Theodoret. [Ainfi il demeure affez incertain fi les Macedoniens ne conservoient point encore quelque reste de leur ancienne erreur contre la divinité du Fils, au moins tant que Constance vécut. J'On les accuse aussi d'avoir suivi un autre point de l'here- Mercat, piage sie Arienne, qui estoit de ne reconnoistre point d'ame en J. C. 125 Thdr. G. [Ainfi il seroit difficile de les distinguer des Semiariems; & nous P.262.2.d. ne voyons pas en effet que l'histoire les en distingue beaucoup, au moins jusqu'à la deposition de Macedone en 360, aprés laquelle seulement les Macedoniens ont sait une secte à part. I Bafile d'Ancyre chef des Semiariens, felon S. Epiphane, e eftoit Epi,73 c. 1 p. chef du parti de Macedone sous Constance, selon Saint Jerome, \$55.6. avec Eustathe de Sebaste, Sophrone de Pompeiople, Eleuse de 39,9.35. Cyzic; & tous ceux qui furent depolez en [360] par le Concile d' Socr.1.2.c.32. de Constantinople, suivirent les sentimens de Macedone, mais 27.9.5 5.5 86. furtout Marathone de Nicomelie, que quelques uns font mesme

uns donnoient le nom de Marathoniens. 'Nous avons déja dit que Macedone ne fit une secte separée sort! Sor! Rus. des Ariens que depuis sa deposition en 360, selon les historiens . P.248 Thare !. [ C'est porquoi nous nous refervons à en parler plus amplement 2.0.5, 17.588 a. dans la fuite (Nous remarquerons seulement ici ce que dit Saint

auteur de cette secte, parceque son credit & son argent surent les principaux appuis de ce parti, à qui pour ce sujet quelques

Fff iii

LES ARIENS.

Aug hær, c,52. P.11,2,b.

Augustin, ] 'que quelques uns mettoient l'erreur des Macedoniens sur le Saint Esprit, non à le faire une creature, & à le croire inscrieurau Pere & au Fils, mais à pretendre que c'estoir la divinité de l'un & de l'autre, & non une personne distincte qui eust son existence propre. (S. Augustin marque cette opinion sus s'y arrester: & assurement il y a peu de lieu d'expliquer ainsi l'erreur des Macedoniens, selon ce qu'en disent tous les auteurs. ]

Socr.1,2.c.45 p.

On pretend qu'Eustaine l'un des principaux de ce parti, declaroit qu'il ne vouloit point donner au Saint Esprit le titre de Dieu, & qu'il n'osoit pas aussi l'appeller une creature: [ & il est aisé que cet Evesque qui a si souvent changé, non pas de soy, car il n'en avoit guere, mais de parti & d'expression, ait quelquesois parsé de la sorte.

Epi.75.c.1.p.

Nous pourrions parler ici des Aeriens, J'puisqu'Aere leur chef estoit sorti des Ariens; & en tenoit [aussi: bien qu'Aece] les plus grandes impietez, ausquelles il ajouta de nouvelles solies qui luy estoient particulieres. [Mais nous esperons trouver un lieu plus propre pour en traiter.]

Thdrt.hær. 1.4.

'Theodoret marque encore diverses autres sectes sorties de celles d'Arius, dont il n'est pas sort necessaire de parler, puisque les noms mesmes n'en sent aujourd'hui connus de personne. [Nous verrons dans les années suivantes, les troubles que produisirent ces divisions des Ariens.]

## 

Constance vient à Rome Le peuple luy demande le rappel de Libere.

L'AN DE JESUS CHRIST 375.

Amm, l. 6. 9. 6. [ O U S pouvons commencer cette année] 'par "le triomphe V. Conflanmagnifique, mais ridicule, que Conflance fit en entrant ce f 42.

lata. Chr. Al. p. 62: | y entra le 28 d'avril de cette année, 'en laquelle if eftoit Conful

Amm, l. 6. p. 9. [ Par l'el pour la neuvierne fois, & Julien pour la feconde-l' Il n'y demeura

que trente jours, & en sortit le 29 de may.

Thornta, c., 14. Il y avoit alors [prés de ] deux ans que le Pape Libere estoit p. 610.1. banni à Berée, bà ci i faisoit toujours paroistre une constance son leule deux ans que le Pape Libere estoit p. 610.1. deux aussi invincible dans son exil. Son peuple qui avoit aussi toujours une extreme assection pour luy, de pris donc occasion de l'arrivée de p. 538.1. 4.0.15. l'Empereur, pour luy demander avec beaucoup d'instance le deux, p. 553-11 retour de son passeur. [Theodoret en raporte des particularitez Marcés E. p. 3.

fort remarquables.] 'Car il dit que les principales dames de Rome Thdet.L2c.14. presserent fort leurs maris d'aller trouver Constance, & de luy p. 610.2 b. demander le rappel du Pape, ajoutant que s'ils le leur refusoient, elles les quitteroient, & s'en iroient chercher leur Evesque. Leurs maris répondirent à cela qu'ils redoutoient la colere de ce Prince, & que peut-estre ne leur pardonneroit il jamais de luy avoir fait cette demande, mais que si elles la vouloient saire elles mesmes, il ne pourroit les refuser, ou qu'au moins il ne leur en pourroit arriver aucun mal.

Ces dames dont on ne sauroit trop louer le zele, embrasserent b.c.d. cette ouverture, & s'allerent presenter à Constance, parées avec leur magnificence ordinaire, afin qu'il reconnust d'abord leur qualité, & qu'il fust d'autant plus porté à agréer leur liberté, & a leur accorder leur priere. Elles le conjurerent donc d'avoir pitié de cette grande ville privée de son pasteur, & exposée par son absence aux incursions des loups. Il répondit qu'elles n'avoient nullement besoin de pasteur, & que Felix estoit tout à fait capable de s'acquiter de cette charge. Mais elles luy representerent l'horreur universelle que tout le monde avoit de luy:ce qui ayant touché Constance, il ordonna que Libere seroit rappellé,& qu'il gouverneroit l'Eglise conjointement avec Felix. Il en fit expedier les ordres: mais lorsqu'on les eut lus dans le cirque, le peuple pour s'en moquer, répondit qu'assurément il n'y avoit rien de plus juste: Que les spectateurs des jeux estant divisez en deux partis, qui portoient chacun le nom d'une couleur laquelle servoit de livrée aux combatans, Libere commanderoit les uns, & Felix les autres : & aprés s'estre ainsi raillez des lettres de " l'Empereur, ils s'écrierent tout d'une voix : Il n'y a qu'un Dieu,

, qu'un Christ,qu'un Evesque . 'Ammien Marcellin scinble avoir Bar.336. 114. voulu marquer cette action du peuple, lorsqu'il dit que Constance en donnant des spectacles, se plaisoit à entendre les railleries de ce peuple qui n'estoit pas superbe ni insolent, mais qui ne pouvoit oublier cette liberté & cette franchise qui luy estoit naturelle.

Theodoret dit que Libere revint ensuite de ces acclamations Thart, p.611.c. si dignes de la pieté des Romains; & Sulpice Severe le suit, en Sulp. 12. p. 160. disant qu'il sut rappellé à cause des seditions des Romains: Car Soz.1.4.e.15.p. Sozomene écrit qu'à son sujet le peuple avoit excité une sedition 538.b. où il s'estoit commis des meurtres. Rufin marque aussi que ce Rusta, c.27. p. fut à la priere du peuple, mais sans l'assurer. [Comme il est aisé 248. de croire que Constance fut touché de cet amour que tous les

Romains témoignoient pour Libere, aussi il est certain qu'il ne 357le laissa point revenir que l'année suivante, aprés luy avoir fait acheter sa liberté par la condannation de Saint Athanase, & par Soz.1.4, c. 11.p. la fignature de l'herefie. ] Sozomene dit mesme qu'il n'accorda fon retour à la priere que tout le peuple luy en fit, qu'aprés en avoir deliberé avec les Evesquesqui estoient autour de luy. & à

condition qu'il entreroit dans leurs fentimens.

Bar. 356. 115. p.1063.4.

553.2.

Marius Victorinus qui professoit alors l'eloquence à Rome. Mar. V.I.t. P. 198 'femble témoigner qu'il y arriva quelques disputes touchant la foy, lorsque Constance y estoit, & mesme que l'on commença Lucif.non par, alors à parler du terme de semblable en substance. Lucifer dit aussi que Constance mesme avoit lu & donné à Rome quelques écrits aux Evefques Catholiques. [C'estoit peut-estre pour preparer ce que l'on avoit envie de faire à Sirmich,où tout le venin de l'Arianisme commença de paroistre à decouvert . ]

OKRIKA BERITARI KARIKA BERITARI KARIKA BERITARI BERITARI

ARTICLE LXVIII.

Formulaire impie de Sirmich attribué à Potame de Lisbone, & liene par Olius .

Epi 73 c.2.p. 8 46.d. p.847.2.

N voyoit déja depuis quelque temps voler des étincelles de ce feu dans Antioche, dans Alexandrie dans la Lydie. '& dans l'Afie, par les discours empoisonnez que quelques perfonnes [c'est à dire Aece & ses sectateurs, ]s'esforçoient d'y répandre dans les ames simples, & il y avoit neanmoins encore quelque apparence qu'une impieté si prodigieuse, pourroit s'étouser tant par sa propre difformité, que par le soin des Evesques [ qui n'estoient point tombez dans cet abysme.] Mais ceux qui avoient allumé ce feu, s'efforcerent au contraire de l'enflammer & de l'étendre de plus en plus.

Ath, de fyn, p. 902-904 Socr.1. 2.c.30. p.124 c. # Hil.fyn.p. 125.1.2,b,

r.d.

d.c.

'Ce fut ce qu'ils firent particulierement en Illyrie, [par le formulaire de foy qu'ils drefferent à Sirmich & qui est le second de ceux qui furent faits en cette ville ]'Ce formulaire est raporté en grec par S.Athanase, & par Socrate, 4 & en latin par S.Hilaire. Ce que l'on y a principalement remarqué, c'est 10, Qu'il établit que le Pere est seul Dieu de routes choses, pour ofter cette qualité à Jesus Christ. 'Ce qui paroist d'autant plus, qu'il ne prouve que le Pere est uniquement Dieu, que parcequ'il est le Dieu de JESUS CHRIST. 2.º, Qu'il défend de parler ni "de l'unité, ni moissien & de la ressemblance de substance, sous pretexte qu'il nous est impossible

impossible de connoistre la generation du Verbe, ce qui est don- b. ner une entiere liberté de croire qu'il n'est point engendré du Pere, maistiré du neant, ou de quelque autre nature. 3°, Qu'il c. dit que le Pere est sans contredit plus grand que le Fils en honneur, en gloire, en dignité, en majesté; & par consequent que b. le Fils est privé de toutes ces choses. On peut encore remarquer, elPheb. Bit. P. r. 4°, Qu'il fait le Fils sujet au Pere. 5°, Qu'il dit, comme à l'exclu-4-2-p. 169.c.d. fion du Fils, que le Pere est fans commencement, invisible, immortel, & impaffible. 6°, Qu'il dit, felon le latin, que le Fils'a Hil. p.125.4.2. fouffert par fon humanité, & avec fon humanité: ce qui femble Pho.p.177.178. avoir esté mis à dessein d'infinuer que le Fils estoit passible, mesme dans fa nature divine.comme S. Phebade d'Agen l'a remarqué : ou mesme pour tomber dans l'erreur des Eutychiens, 'puisque p. 69.d. Potamel de Lisbone, qui avoit une grande part à la composition de ce fymbole, 'affuroit dans une lettre que l'on faifoit courir p. 170, d.

dans l'Orient & dans l'Occident, que la chair & l'esprit, [c'est à dire la divinité de I.C. avant esté comme mélez ensemble par le fang de Marie, & reduits en un feul corps, il s'en estoit fait un

'Voilà ce que Saint Hilaire appelle l'herefie & le blaspheme de Hillign. p.12 % Sirmich, & quelque fois l'opinion & le blaspheme écrit par Osius & par Potames Maisc'est un affez grand malheur à Osius d'avoir 11344. figné ces blasphemes, comme nous le dirons autre-part, sans vouloir qu'il en ait esté l'auteur ; ce qui est sans apparence, estant certain qu'il n'a figné que par force, & personne ne le disant que Saint Hilaire, qui peut avoir exageré sa faute, ou, ce qui est plus

probable, avoir esté mal informé.

Potame au contraire pouvoit bien estre veritablement auteur de cette piece si impie.]'Il estoit Evesque de Lisbone, & il avoit Mar & F.p. 14. d'abord défendu la foy Catholique: mais Constance la luy fit abandonner, en luy donnant pour cela une terre du domaine qu'il fouhaitoit fort Depuis ce temps là il fit un tel progrés dans le mal,qu'il merita que l'Saint Phebade le joignist avec Ursace & Pheb, p. 169, d. Valens, comme ayant fouvent, auffi-bien qu'eux, confessé un feul Dieu, pour ofter ce titre à J.C.Il écrivit auffi , comme nous p.170.d. venons de dire, une lettre de blafpheme qu'on fit courir de tous coftez. Ofius fit connoiftre sa prevarication à toutes les Eglises Mar.& F.p.34. d'Espagne,& le traita,selon qu'il le meritoit, comme un impie & un heretique. Aussi ce fut par la poursuite de ce Potame que Constance le fit venir à Sirmich . Il voulut encore se signaler p. 16.

2. hominem suscepisso per quem compassus est. Hist. Eccl. Tom. VI

Dieu paffible.

LES ARIENS.

L'an cel.C.

P.40.11-

[en 355]par la persecution de Libere . Mais Dieu ne le laissa pas 357. impuni: Car loríqu'aprés[avoir peut-estre passé deux ou trois ans à la Cour, Jil se hastoit d'aller à cette terre qui avoit esté le prix & la recompense de sa perfidie, Dieu luy envoya une plaie à la langue, dont il mourut avant que d'avoir vu feulement cette terre : ce qui n'estoit pas un petit supplice pour un homme avare comme il estoit.

Athde fvn.p. g01.d.

co1.d.

P.136.1 c,d,e,

('Le formulaire impie[qu'il avoit dreffé,] estoit écrit en latin; & ainsi il y a bien de l'apparence que les termes qui sont dans S. Hilaire, font l'original, quoiqu'ils foient quelque fois plus obscurs Hil fyn. p. 125. que ceux de S. Athanase. J'Il fut fait en presences & par l'esprit ] d'Urface de Valens de Germine Evefque de Sirmich mefme, 1 Ath.de fyn.p. '& de quelques autres , "qui estoient tous de l'Occident . Saint Phebade donne à cette affemblée le nom de synode. [ Constance 4 Sez.1.4.c.12. pouvoit bien y estre present, puisque JS Hilaire dit qu'on l'avoit p. 554.2. pouvoir oien y entre personage de la pouvoir oien y entre pare cette confession de foy au milieu des guerres dont il effoit occupé, & à imposer des loix à l'Eglise touchant la foy avant que d'estre battizé . ["Il peut estre venu à v.Constan-

Sirmich fur la fin de juillet, & avoir passé les quatre mois suivans ce \$42. partie en cette ville, partie vers le Danube sur les frontieres de l'Empire, pour traiter avec les barbares voifins qui avoient fait

quelque course dans ces provinces. ]

'Urface, Valens, & Germine, firent lire à Sirmich une lettre que les Orientaux avoient écrite sur l'exposition des termes de Consubstantiel & de semblable en substance, où ils estoient, dit S. Hilaire, aussi circonspects ou plutost timides len certaines choses, que libres [ & hardis en d'autres . ] Ils y estoient tout à fait d'accord avec les Orthodoxes, fur la ressemblance ( que les Orthodoxes admettoient comme vraie, quoique non comme fuffisante pour expliquer la foy de l'Eglise, & exclure toutes les erreurs des Ariens. Mais ces Orientaux rejettoient la Consubstantialité; parceque ce terme marquoit, disoient-ils, une substance superieure commune au Pere & au Fils ; parceque le Concile d'Antioche [ tenu en 269, ] l'avoit rejetté à cause qu'il pouvoit favorifer l'heréfie de Paul de Samosates, & la confusion des personnes; & enfin parcequ'il n'estoit pas de l'Ecriture . [ 11 est difficile de dire si cet écrit sut lu dans l'affemblée de Sirmich dont nous parlons, ou dans celle de l'année suivante.

Le premier effet de la seconde consession de Sirmich, fut de la faire figner à Ofius, comme nous l'avons marqué "en un autre v.osus s. endroit . Il semble que cette confession mesme signée par Osius,

L'an de J.C. 357-

foit ce que ] Sozomene & les Semiariens appellent la lettre soz.14.e.12.15. d'Ofius envoyée à Antioche . [ On pourroit croire neanmoins P:554-a-b] 5571 que ce seroit encore quelque autre écrit que l'on auroit fait Epi.73 c. 14 P. figner à Ofius, ou publié fous son nom ; parceque ] les derniers 161.6 disent que cette lettre portoit que le Fils estoit différent en Epi.p. 261, d. fubstance d'avec son Pere; [ ce qui ne se trouve pas en termes formels dans la confession de Sirmich. JS. Hilaire parle en esfet Hillin Confil L de quelque addition faite à cette confession; & il attribué cette P.116, E. addition à Ursace & Valens. Hest certain aussi que les Anoméens Epi.73. eas.p. ont fait quelque écrit où ils publicient leurs blasphemes à decouvert. I Nous en avons encore quelques endroits dans Saint Epiphane qui font horreur . 1

ARTICLE LXIX.

Chute du Pape Libere.

A chute de Libere semble avoir suivi d'assez prés celle Bar.357.6 32. d'Ofius, puisque nous la trouvons marquée dans l'epistre Athfolip. \$ 17.2 de S. Athanase aux solitaires, sécrite au commencement de l'an 358: J& il paroift que dés ce temps là les Ariens en faisoient des soul-4.ex 5.p. trophées dans l'Orient. [ Cela s'accorde avec ce que dit Saint 557.55 8. Athanafe, Jou'il manqua de courage aprés un exil de deux ans . Athfol p \$ 37.3

Constance avoit promis son rappel au peuple Romain dés le soul 4 e 11.p. mois de may de cette année, mais c'eftoit, felon Sozomene, à 553-4condition qu'il se conformeroit aux Evesques de sa Cour . [ La constance que Libere avoit rémoignée jusques alors, ne donnoit pas lieu de craindre qu'il acceptast une condition si honteuse. ] Cependant estant abatu par l'ennui & les incommoditez de son Hier chr. exil, [que l'on augmentoit en le privant de la consolation qu'il . Athapa p. tiroit de ses Ecclesiastiques, J'comme du Diacre Urbique, que Hil fr.r.p.50. "le Commissaire Venere luy ofta, '& intimidé par les menaces Athsolasta. qu'on luy faisoit de luy ofter mesme la vie, [ ce grand arbre s'ebranla, & ceda enfin aux coups qu'on redoubloit fans cesse

Agens in

pour l'abatre.] 'La jalousie de voir Felix en possession de son throne, dit Bar 357. 1 41. Baronius, & l'amour de la louange des hommes, furent la Dalila qui ofta à ce Sanfon toute sa force & son courage, & luy firent rendre honteusement les armes à ses adversaires. Fortunatien Hier,v.ill. e.92 d'Aquilée se rendit detestable pour avoir esté le premier à le P-197.b. solliciter, & a'avoir point cessé de le presser , jusqu'à ce qu'il

Ggg ij

luy eut fait figner l'herefie [Demophile Evesque dé Berée mesme 357. Hilfr.1.p.42. où estoit Libere, le seconda assurément autant qu'il put, J& ce fut luy qui presenta au Pape la confession de Sirmich. Libere expessit,

l'approuva, la receut comme Catholique, & promit de la garder. Il renonça aussi à la communion de S Athanase, promettant de ne plus jamais recevoir ses lettres, & embrassa au contraire la

communion des Orientaux qui l'avoient si injustement Icondanné, surquoi il semble que les Orientaux luy aient écrit. B.p.1339.2. 'Il manda au Clergé de Rome "sa separation d'avec Saint 32 Nore 53, fr. r.p.49-Athanase, & écrivit ensuite à l'Empereur, pour l'assurer qu'il P-48-49-

consentoit à la condannation que les Orientaux avoient faite de ce Saint, & qu'ils vouloient que les autres fissent . Il pria Fortunation de porter sa lettre à Constance, '& de demander à ce Prince qu'il fust rappellé d'exil, qu'il eust permission de retoutner Bar. 357.5 41. à Rome,['ce qui marque que tout ceci se faisoit encore à Berée,]

Hil.fr.1.P.49. 'que les legats qu'il luy avoit envoyez de Rome [ en 355, ] & les autres Evelques exilez, fusient aussi rappellez.

Ibid. Il attendit ensuite quelque temps [pour voir s'il pourroit par la obtenir ce qu'il demandoit, sans faire davantage de pas dans un precipice si profond. Mais Constance faisant peut-estre le difficile pour l'engager encore plus avant, JLibere écrivit aux Evesques P-47-48. d'Orient en general, pour leur témoigner qu'il n'avoit jamais défendu Saint Athanase que pour maintenir le jugement de Jule son predecesseur: Qu'aussi-tost qu'il avoit connu la justice de sa condannation, il s'estoit separé de luy, & uni avec eux : Qu'il avoit mesme recen tres volontiers la confession de Sirmich; "& &c.

qu'il les prioit de s'employer pour obtenir son rappel & son réta-P 48. blissement. Nous avons encore cette lettre dans les fragmens de S. Hilaire, où'la fuite en est interrompué par trois fois pour dire Nore 540

luy dit anatheme à luy & à tous les Ariens.'Il y declare auffi qu'il

anatheme à fon auteur.

P-49-'Libere ayant écrit aux Orientaux, écrivit de mesme à Ursace, Valens, & Cermine, [ qui effoient les plus puissans auprés de Constance, & les chefs de l'Arianisme dans l'Occident. J'Cette P.50. lettre que nous avons aussi, [est encore plus honteuse que la premiere , I puisqu'il y declare qu'il entre dans la communion non seulement de ces trois, qui estoient les plus méchans d'entre les Ariens, mais encore d'Auxence & d'Epictete, ajoutant qu'il le faisoit avec une simplicité toute entiere; & que tous ceux qui n'embrassoient pas avec luy la paix & la communion de toute la terre, estoient separez de sa communion: surquoi Saint Hilaire

1. fecundum litterat Orientalium,

L'an de J.C.

remonce à la communico de S. Achanacle, (Il ne garle poire qu'il que qui foufert la confettion de Sirmich, parceque en nelvoir pas la foy dont les grande Atiens de mettoient en peine: 1 Mais il ne pamaque poire de les prier de mesager for rappet. Qu'il leur en promet mefine la recompenfe dans le Culi, 'Il protette au com-pass, mencement, que e'el le feuil amour de la pais de de la concorde, preferable au martyre mefine. Ac non aucune neceffié, qui l'Oblige à leur écrire. C'effe un effet deplorable de la fiobloffe des hommes, qui effant une fois tombez, au lieu de pleurer leur finte, la canoniciere pour tacher de la couvrir aux yeux des autres, & aux leurs propres, & étoufer ainfi pour un temps les remors de leur conficienc. 1

Nous avons une troiferne lettre de Libere du mefine flyle 3,54, que la precedente, & écrite aufli apréla la lettre aux Obieraux, Il rémoigne par celle-ci à Vincent de Capoue, qu'il a abandonné la défenite d'Athanale: Il le pire d'en informer tous les Evefques de Campanie, & de faire en forte qu'ils deputent quelques uns d'entre eux à l'Empereur avec une lettre, pour obtenir qu'il foit de mijsia. delivré de l'état firthé où il le vyonit. (Mais fon inquientede &

riffiii. delivré "de l'état it tritte où il se voyoit. (Mais son inquietude & fon impatience paroissent principalement ) 'par un article qu'il P-51.

"ajouta de sa main à cette lettre , en ces termes. Nous avons la paix

", avec tous les Evesques d'Orient , & avec vous . Pour moy , i'ay dechargé ma conscience devant Dieu. C'est à vous à voir si vous ", voulez que je perisse dans cet exil . Dieu sera nostre juge à vous & à moy .

Les Evefques d'Italie depatement en effet à Conflance, qui sealle.615 p.
rappella alon Libere de Beré, «D e fi treuir à Sirmich où il 35 h.
effoit : ce qui n'arriva que quand les deputes, des Orientaux ;
fecêt à dire du Concile d'Anoyre, ] le vinnere trouver, & ainfi
l'année fuivante aprés Pasque , d'où nous pouvons juger que la
chute de Libere & ce qui la faivit , fe fu d'unant l'hiver precedent
en 370 n 358 ; (d'e cale ait four conforme ] à une by donnée à Cod-Th.46.1.
Milan le decembre 37), pour confirmer les privileges du Clergé ;
de artifiel à Pette Evefque ; que l'on conte d'îter l'Annispa ; (b' ansilier.1373 à voc d'autant plus de fondement , que le 10 novembre precedent
conflance na voit écrit une autre pour les privileges du Clergé
de Rome en particulier . Nousavons dit que Libere avoit figné
la confession de Sirmich , fans marquer si c'estoit la séconde
faite cette année messime , ou la premuere dresse de l'estoit plus de
fonce de me mes production de la premuere dresse de l'estoit la feconde
faite cette année messime , ou la premuere dresse en contre
Photoi. Cett une dissilicaté cebebre & importante, pusique la

seconde confession de Sirmich estoit visiblement impie; au lieu

Ggg iij

LES ARIENS

que la première, quoique rejettée de l'Eglise à cause de ses au- 357, 35%. teurs, & du dessein qu'ils avoient eu de s'en servir contre la veritable foy, n'est mauvaise en elle mesme que parcequ'elle n'exclut pas affez les erreurs de l'Arianisme. Il y a de grandes raisons de part & d'autre; "& neanmoins, si dans cette obscurité Note 55. il faut determiner quelque chose, le sentiment le plus favorable à Libere nous paroist au si le mieux appuyé. 1

L'an del.C.

## TO REPORT A CONTRACTOR OF THE OFFICE OFFICE OF THE OFFICE ARTICLE LXX.

Eudoxe s'empare du siege d'Antioche; son bistoire. L'AN DE JESUS CHRIST 358.

Es auteurs du blaspheme de Sirmich eurent sans doute de , la joie de voir Eudoxe elevé fur le fiege d'Antioche vers le commencement de l'an 358. Et neanmoins nous verrons que Dieu commença par là à diviser le parti si formidable des Ariens. & à mettre la confusion dans cette tour de Babel.

Nous avons vu que Leonce avoit esté fait Evesque d'Antioche en 348. Il gouverna, ou plutost il tyranniza cette Eglise environ 8 ans & demi, & alla ensuite rendre conte au souverain Pasteur Sorr.l. 2.0.37 P. vers la fin de 357.] Eudoxe Evefque de Germanicie qui estoit alors en Occident auprés de Constance, ["& apparemment à Sirmich, ] Note 56.

132.2 Soz.1.4.c. 12.P.553.C.

Soz P 5 53.6.

b|Soz.p.5 53.d.

4.C.2.P 234.235.

d Soz. p. 553.d.

e c'1 3.P. 555.6.

n'eut pas plustost appris sa mort, qu'il pria Constance de luy permettre d'aller en diligence visiter son Eglise de Germanicie; qui avoit besoin de luy; ou bien, comme le dit Sozomene, d'aller prendre garde qu'il n'arrivast point de troubles dans celle d'AnelSocr. p. 122 tioche. Constance qui ne se doutoit pas de son dessein, le laissa aller. Mais luy qui avoit gagné les eunuques, a laissa là son Eglise de Germanicie, & s'empara de celle d'Antioche, b disant, contre Athde (ya.p. la verité, que c'estoit la vosonté de l'Empereur; s' sans avoir égard 880.d| Thort.l. aux loix de l'Eglise qui desendoient cette action, d & sans avoir le b Thart.l.2.c. consentement ni de George de Laodicée & de Marc d'Arethuse. 21.9.623.d|Soz. qui estoient des plus considerables entre les Evesques de Syrie, That. hard, ni des autres à qui cette election appartenoit.

> [ Pour s'assurer tout à fait dans son usurpation, ] il envoya à la Cour un Prestre d'Antioche nommé Asphale, sectateur zelé d'Aece, lequel avoit déja obtenu une lettre de Constance [ en faveur d'Eudoxe, ] & estoit prés de s'en retourner, lorsqu'il fut arresté [ vers la mi-may ] par l'accident que nous raporterons

dans la fuite.

L'an de J.C. 358. .

[Voilà dequelle maniere Eudoxe passa du siege de Germanicie à celui d'Antioche, pour passer encore deux ans aprés d'Antioche à Constantinople, & devenir le chef du principal corps de l'Arianisme, c'est à dire l'un des plus grands objets de la colere de Dieu. C'est ce qui nous oblige de marquer ici ce que l'histoire

nous en apprend. ] Theftoit d'Arabiffe dans la petite Armenie, fils, dit Philostorge, Philos. 4.6.4.P. de Cesaire, qui ayant vécu dans la debauche & dans le crime, 66

purgea tous les pechez dans son sang, & remporta la couronne V.le perf de du martyre. [Nous avons parlé "autre-part de cette histoire tres Diocl, note extraordinaire & tres peu fondée. ] Eudoxe estoit aussi disciple de La cas.p.20.21.

S. Lucien, [ s'il le faut croire fur l'autorité du melme historien des Ariens: Car ayant vécu jusques en 370, il ne pouvoit pas estre fort âgé lorsque S. Lucien mourut au commencement de 312. Ce qui est plus certain, J'c'est qu'il fut un de ceux que S. Eustathe Ath, foi p. 812,0, d'Antioche ne voulut point recevoir dans l'état ecclefiastique à

cause de leur impieré. Mais quand ce saint Confesseur eut esté

banni [ en l'an 330, ] non seulement les Ariens l'admirent dans le Clergé, mais aussi ils l'eleverent quelque temps aprés à l'episco-Clerge, mais autit its l'exercisit que que temps aprèc et par de Germanicie dans la Syrie appellée Euphratefienne, fur de lya.p.165.di les limites des provinces de Cilicie, de Syrie, & de Cappadoce, p613. 'On luy donna exprés cette dignité afin qu'il fust l'un des appuis Ath. fol. p. 812. de l'Arianisme; [de quoy il ne manqua pas de s'acquiter.] a Il estoir cin Ar.or.a. p. Evefque des l'an 341, auquel il affifta au Concile d'Antioche. b Il a de fyn p. 912. vinten Occident [en 345, ] apporter à Constant la longue exposi: belsoz.l.3. c.5. tion. e Il aima mieux fortir en colere du Concile de Milanque de Athde fynn condanner les herefies d'Arius. Il parut aussi à Sardique [en 347] \$95.d. avec les autres Ariens, \* & [en 351] au Concile de Sirmich contre Photin. Il fut deputé en 355 par le Concile de Milan, pour presser 4 P.19. S. Eusebede Verceilde venir à cette assemblée ; & pour recom- Bar, 15 s. 6 penfer tous les bors services. Constance le fit geolier de Lucifer, ¿ Lucif.de Arh. qui[par mepris] l'appelle toujours Adoxe, c'est à dire insame Lip 96 ablorr.

'Sozomene le met entre ceux qui s'estoient acquisde la reputa. Soz. 13. e. 14.p. tion par leurs écrits. h Philostorge le depeint comme un homme & Philostorge le depeint comme un homme & Philostorge le depeint comme un homme & Philostorge le depeint comme un homme de Philostorge le depeint comme de Philostorge le doux, d'une vie affez reglée, habile, & ingenieux, mais extremement timide. Theodoret luy reproche une vie toute de vo. Thdrt.l.2.c.23. lupté & de delices. Il suivoit tout à fait les dogmes des Ariens, Phis. Phis. p.66. hormis qu'il reconnut durant quelque temps, que le Fils estoit semblable en essence au Pere; maisdepuis, les collegues de son

& fans gloire.

herefie, 'c'est à dire Aece dont il estoit disciple, le firent revenir Ath p.913 e. & Philg.p.66.

502.1.4. C.12 p. à dire qu'il estoit d'une autre substance, '& à soûtenir avec Aece 35%. & les eunuques de la Cour, qu'il n'estoit pas mesme semblable au Pere.

Leont, fup. p.
1111.2, b.

152.2.

Nous avons une profession de sa soy tirée de son livre sur l'Incarnation, où il met sort clairement J. C. au nombre des creatures: mais il y soutient encore plus ouvertement l'heressie qu'Apollinaire enseigna depuis, que J.C. n'essoit point un homme parsait, & qu'il n'avoit point pris l'ame, dont la divinité luy tenant lieu, saisoit avec la chair une seule nature composée des deux:

# 

# Saint Cyrille de Jerusalem est deposé par Acace de Cesarée:

Thdrt.12. 422.

DURANT que l'Eglife d'Antioche estoit sans Evesque, [entre p. 654.4]

division entre Saint Cyrille de Jerusalem & Acace de Cesarée, el Soz. 14. 625. P. laquelle causa de tres grands maux à l'Eglife. ['On n'en marque 553.bln. p. 1258.

point d'autre source que des piques sur la primauté & la jurisdiction de leurs Eglifes. Sozomene dit que S. Cyrille comme Evesque d'une Eglise apostolique, pretendoit les droits de metropolitain; en quoy Acace avoit pour luy le Concile de Nicée: mais il eust eu honte de le citer. Et peut-estre que Saint Cyrille pretendoit

solp.53.3.6.c. feulement estre exemt de la jurisdiction de Cesarée.] Ces piques passerent en inimitié, & produisirent diverses accusations qu'ils formerent l'un contre l'autre sur leur croyance, Acace estant [visblemen ] Arien, & Saint Cyrille passant pour reconnoistre le Fils semblable en substance au Pere.

el Third.p.,624.

Enfin Acace prevint S Cyrille; & ayant tenu une affemblée des Evefques de la province qui eftoient dans ses sentiment, il le deposa fur divers pretextes qu'il prit, & le chasssa de Jerusalem.

Soeril, 2, 4,40 p. Socrate dit que ce sur parcequ'ayant souvent esté appellé en

p. Socrate dir que ce fur parcequ ayant louvent ette appelle en justice, il avoit refusé durant deux ans de comparoistre, per la crainte d'eftre convaincu, [ ou parcequ'il ne vouloit pas reconnoistre Acace pour juge.]

Soz, p.583, ed.

Sozomene en raporte une autre cause tres honorable à Saint Cyrille. Estant arrivé, dit-il, une grande samine dans le territoire de Jerusalem, & un grand nombre de pauvres qui n'avoient pas de quoy se nourrir, jettant les yeux sur leur Evesque, es Saint qui n'avoit point d'argent pour les secourir, vendit les meubles & les tentures de l'Eglise. Et on dit qu'une personne reconnut

L'an de J.C. 35%. 425

fur une comodience un prefent qu'elle avoir donné, & que s'informant d'oi elle l'avoir eu, elle trouva que c'etoir d'un marchand qui l'avoir acheté de l'Evefque. C'et affurément cette mefine hilorie y par laquelle Acace, a un raport de Theodorer, Théritaleas, a rendit S. Cyrille odieux à Conflance aprés le Concile de Seleucie, p<sup>8435-64</sup>, en payagnat ne nouvelles circonflances, favoir que c'etoir un vétement de fil d'or que Conflantin avoir donné à S. Macaire pour celebre le battefine; que le comedien qui l'avoir acheté s'ene floir fervi furle theatte, & qu'en danfant avec cet habit, il eliottombé, & s'effoir formus le cou.

[On the voit pas qui fut mis en la place de S.Cyrille. On peut neamonis dire avec quelque apparence, que ce fut Eutryque.]

que Saint Jenome met le premier aprés S.Cyrille. [Aucunautre Hanschirat. auteur n'en parle: & je ne fesy fi cela ne peut point donner 1919 que juit de croire que c'ell le meline Jou Eutryque Evelque Entagrant de Eleutherople, dont S. Epiphane parle ailez fouvent. Il effoit 573,645,739, dicipie de S. Maxime de Jerudilen. S. Epiphane affure qu'il a toujours ellé Catholique dans le cœur; mais parecqu'il effoit ennemi de Saint Cyrille, il de loigieit au parti oppoé, qui effoit celui d'Acace & des purs Ariens [il femble qu' Acace pour fats-faire fon animofité auffi-bien que fon ambtion, de le dedommager un peu de la perte de la foy & de fon ame, Juy aura put laifler Iadminisfiration de l'Eglife de peruláem, comme à l'Evelque le plus proche, en attendant qu'il eut prit fes mefures pour y établir un Eveque prore dont il euf peut être affur.]

Saint Cyrille le voyant depolé, envoya, dit Socrate, à les juges serela, e.q. un acte d'appel, comme on fait dans les jugemens civils, pour en 1954. In appeller à un jugement disperieur, & il etle le premier, ou mefine le leu, di cre catueur, qui en ait uff de la forte Mais Conflance approuva cet appel. Cet endroit forme une difficulté qui ett barremelle, expliquée d'une ispon par M de Marca, & d'une autre par M = 100-8415.

le Cardinal du Perron .

Saint Cyrillee(lant chaffé de Jerufalem par Acac, [Sen alla à Thòrta. c. 11.
Antiche J. Mais comme il ny avoit point alors d'Evefique, il hava
paffa judqu'a Tarfé, où if fuir receu par Silvain qui en effoit alors
Eveque. Acac qui le feque, fectivi è Silvain, de luy manda la p<sup>663-24</sup>
depodition de S. Cyrille Mais Silvain qui avoit du respect pour
ce Saint, & qui de plus voyorit que son peuple ecouroit avec
grand platifir fes instructions, ne voulut pas l'empecher de faire
és fonchiors. A mis S. Cyrille demeura dans la communion de
Silvain, d'Euflathe (qui su fait vers ce temps là Evefique ] de
Hib. Ect. Tom. VI.

Hib. b

l'autre.]

Epi-73.e 23.p. Sebaste, de Basile d'Ancyre, & des autres Semiariens; & ce sur 358.
870.871|Phiss. pour ce sujet qu'Acace voulant se venger d'eux, se jetta dans le parti des purs Ariens ou Anoméens, comme on le verra bien-tost

parti des purs Ariens ou Anomeens, comme on le verra bien-toit \$52.1.4.c.21.p. dans le Concile d'Antioche. 'Car il avoit témoigné auparavant, \$73.4.4b|Sorcil. qu'il eftoit plutoft du fentiment des Semiariens; [& depuis il fe 2.c.40 p.151.c. rangea mefine du costé des Catholiques, fans changer peut-estre de foy,parcequ'il n'en avoit point d'autre que son interest.]

SPECIOS DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTO

## ARTICLE LXXII.

Les Prelats de France rejettent l'impieté de Sirmich: S.Phebade la refute:Eudoxe & Acace l'autorifent dans le Concile d'Antioche.

Es Evesques qui avoient fabriqué, s'il faut dire ainsi, la feconde consession de Sirmich, souhaitant de rendre tout propose de l'articipa plas de l'articipa de l'articipa de l'articipa qu'on avoit écrit aux Africains & aux Orientaux, asin qu'ils bannifient de l'Eglis le mot de Consubstantiel. Car il témoigne qu'on vouloit établir en messire temps la ressemblance de substance de l'articipa de l'articipa

Hil, p.114.1.2. Elle fut receuë fort differemment dans l'Orient & dans les Baules. Pour parler premierement de ce qui se fit dans les Gaules des comme les Evelques de cette province avoient ressistant premieres attaques de l'heresse dans les Conciles d'Arles & de Beziers, ils ne témoignerent pas moins de courage à repousser ce dernienessort que saisoit l'heresse pour les abatre. Ils demeurerent toujours sideles à J.C. [Ils n'eurent pas de peine à decou-

qui fussemmuns à la veriré & à l'heresse,il y en avoit beaucoup d'autres dont l'impieté étoit toute manisselle. 'ce qui
donnoit lieu d'interpreter de la messine maniere ceux qui estoient
capables d'un bon sens; outre que c'est perdre entierement la
foy, que de recevoir un seul article qui y soit contraire. 'On avoit
messine des écrits manisseltement impies de quelques uns deceux
qui envoyoient en France ce formulaire: '& l'impieté d'Ursace,

Hil p.123.2.e. ['Ils ne se contenterent pas mesme de ne point recevoir cette consession impie; mais ils eurent encore la force de la condanner,

de Valens & de Potame y estoit connuë.

L'an de l.C. 353.

LES ARIENS.

quand on la leur eut apportée; '& le bruit de leur generosité p. 124, 1, b. estant passé jusques en Orient, y reveilla un peu les esprits de quelques Everques. Il leur fit enfin avoir quelque honte d'avoir fi long-temps souffert l'accroissement de cette heresie, sans s'y opposer, & les porta à défendre la verité par quelques decrets

qu'ils firent cette année mesme ] un peu avant Pasque, comme Epi 73.0 2.p. qu'ils nient cette année menne j'un peravant 1 aique , comme 847 b nous l'allons bien-tost raporter, a presque en mesme temps que a Hil. syn p. 128. l'on rejetta l'heresie en France.

\$ 7, 8.

'Les mesmes Evesques de France continuerent aussi à resuler p 123 2.6 124. V.s. Hilaire leur communion à Saturnin d'Arles, 'Ils écrivirent "au contraire p. 124 2.d. des lettres de communion à Saint Hilaire, 'ce qu'ils n'avoient pu p.1232,c. faire juques alors. Ils luy apprirent par ces lettres ce qu'ils avoient fait contre la confession de Sirmich, & luy témoignerent qu'ils prenoient part à son exil par l'union d'une mesme soy &

d'un mesme esprit.

Il nous rette encore un illustre monument de courage des Evesques de France, J'dans l'écrit de S.Phebade Evesque d'Agen, Hierwill.c.108. contre les Ariens, qui à esté connu de S. Jerome. b Ce Saint à qui p.299 b. l'on donne par corruption les nours de de Sebade, Fetade, & d'aut- 790, bc. tres semblables, & que l'on connoist aujourd'hui dans la Gascogne sous le nom de S Fiari, [n'estoit apparemment Evesque que depuis l'an 347, Ipuisqu'il n'est point entre ceux qui assisterent au Concile de Sardique [ & nous verrons qu'il vivoit encore en 392 J'Il écrivit l'ouvrage dont nous parlons, peu aprés que l'on Pheb.p. 169.al eut apporté[ dans les Gaules ] la perfidie Arienne e de Potame, P. 177.d. daquelle il y refute depuis un bout jusqu'à l'autre avec beaucoup d p. 169 c. d'esprit & de solidité 'Il rend au commencement la raison qui l'a 2. obligé d'écrire, qui n'est autre que le peril extreme où il voyoit la foy; l'heresie s'estant tellement emparée de presque tous les esprits, qu'il faut, dit-il, estre heretiques, si nous voulons estre, appelle. Catholiques. Il ne laisse pas neanmoins de pretendre b. que son ouvrage sera un témoignage de sa soy, & le fera reconnoistre pour Catholique: mais ce sera seulement de ceux que la crainte ou l'ambition du fiecle n'aura pas vaincu. 'Il l'adresse à a. ses tres chers freres; c'est à dire apparemment aux autres Evesques de France. [ Il y fuit la maniere de parlet de Tertullien, ] appellant corps tout ce qui subsiste: Et c'est pourquoi il donne p.178 c.d. aussi ce nom aux estres spirituels & invisibles, & enfin à Dieu mesme.

'On attribuoit quelques autres ouvrages à ce Saint, que S Je-Hier. vill.c.iot. v. s.Gr.de rome dit n'avoir pas encore lus. [" Il y a quelques conjectures qui P.299.b. Nazianze, Hhh ii

courroient le faire croire auteur d'une oraison contre les Ariens. mal attribuée à S. Gregoire de Naziance & à S. Ambroise; mais

ces conjectures font bien foibles.

Hier.p.200.b.

Nous verrons qu'il parut en 350 dans le Concile de Rimini à la teste des plus genereux Prelats: & neanmoins il y manqua encore ou de lumiere ou de force. I'll estoit extremement âgé lorsque Saint Jerome parloit de luy dans son traité des hommes illustres [en 392.] Ainfi il faut qu'il ait esté au moins prés de quarante ans Everque. Car il l'estoit en 357 ou 358, lorsqu'il fit son livre contre

d'906.d.

Conc.t.a.p 904. les Ariens, comme on le juge par ce livre mesme. Il y a beaucoup d'apparence "que c'est luy qui presida au Concile de Valence, V.s.Just de tenu en 374, [ par le privilege de son âge & le merite de sa per-

P 1000 c'Gal. chr t.2.p.70.

sonne, comme avoit fait Osius à Sardique. J'Il presida aussi [par la mesme raison) à celui de caragose vers 380, où il est nommé Fitade. On peut encore juger que c'est luy à qui Saint Ambroise écrit la lettre 70, commune à luy & à S.Delphin de Bordeaux. & il loue ces deux faints Prelats qui estoient d'une mesme province. ] comme unis ensemble par une tres étroite charité. Il témoigne dans cette lettre qu'il leur en avoit déja écrit une autre à tous deux.

Amb.ep.7c.p. 333.cd Gal. chr. r. zolBoll. 25.apr.p.366.b.

Boll. 1 3.jan p. r. 66.b. a Gal chr.p.70.

'L'Eglise d'Agen en fait aujourd'hui memoire le 25 d'avril. 790.b.cl25.apr. Elle avoit autrefois basti une eglise sous son nom . \* Ses reliques ent esté transferées à Perigueux, où elles estoient encore en 1112. Elles sont aujourd'hui dans Benerquis au diocese de Toulouse.

6 Gal, chr.p.70.

Boll.p.790|Sulp. 'Gavide dont parle Sulpice Severe, fut fon successeur selon Bollandus, b quoique M's de S. te Marthe disent qu'il mit en sa place Saint Dulcide. [ Maison n'y trouve point dutout Gavide: ce qui est une faute manifeste.

Comme il y avoit long-temps que l'herefie Arienne dominoit dans Antioche, il ne faut pas s'étonner si la perfidie de Sirmich y fut receuë comme la veritable foy Nous venons de voir de quelle maniere Eudoxe s'estoit emparé de ce siege apostolique. Il v

p.623.b.

Thdrt.1.2. c,20. exerçoit en loup le ministère où il estoit entré en voleur, 7 & il y ravageoit la vigne du Seigneur comme un fanglier furieux. Car il ne cachoit pas sa malignité comme Leonce, mais il vomissoit ouvertement ses blasphemes contre la doctrine apostolique, soûtenant publiquement que le Fils n'estoit pas semblable au Pere. 'Il persecutoit par toutes sortes de voies ceux qui avoient la har-

553 d. c.1 3.P 544.cl Thdrt.p.623b. diesse de luy resister, & il en chassa mesme plusieurs de l'Eglise

pour ce fuiet. 'Aece n'eut pas plutost sceu qu'il estoit à Antioche, qu'il quitta

Thdrt.c.23 P. 626.d.

Sirn.

l'Egypte pour le venir trouver accompagné d'Eunome son sidele disciple; & ayant trouvé dans luy un homme qui avoit les mesmes erreurs que luy & la mesme ardeur pour les delices, il presera sa compagnie à toute autre qu'il eust pu choisir. Eudoxe de son sorr, 1 2.6,37.p. costé voulut assembler un Concile pour le rétablir dans le dia-132.b. conat. Mais l'aversion qu'on avoit de cet athée, ayant esté plus puissante que sa faveur, il n'en put venir à bout. Cela ne l'em-soz.l.a.c.13.p. pescha pas de cherir toujours ce miserable, & d'elever aux digni- 5541d. tez de l'Eglise les plus infames de ses disciples. 'Il voulut entre Phise.l.4.c.5.p. autres faire Diacre Eunome: mais ce digne disciple d'Aece ne. 66. voulut point l'estre, dit Philostorge, jusques à ce qu'il eust esté pleinement instruit; ce qui, selon les termes grecs, se raporte plutost à Eudoxe qu'à Eunome: Et cela n'est pas indigne de la vanité insupportable de cet impie.

Le Concile dont nous venons de parler, est apparemment celui qui est marqué par Sozomene. 1 'C'estoit un Concile d'A. Soz. 4. C. 12. P. noméens qu'Eudoxe tint à Antioche, [aussi-tost sans doute aprés 554-2 fon intrusion. Entre ceux qui s'y trouverent, on nomme Urane de Tyr, & Acace de Cefarée que Saint Athanase appelle le Ath, de syn, p. compagnon d'Aece. \*Ce fut là qu'Eudoxe "condanna tout en- « Soz p. 554 2. femble & la Consubstantialité, & la ressemblance de substance, difant que les Occidentaux & Osius avoient fait la mesme chose par la seconde confession de Sirmich, dont il avoit peut-estre apporté luy mesme la nouvelle, 1'& un exemplaire adressé aux c.xs.p 557.d. Orientaux. 'Il faisoit en mesine temps courir le bruit que Libere P-557- 558. avoit condanné la Consubstantialité, & tenoit que le Fils n'estoit pas semblable au Pere, speut-estre sur le bruit confus qu'il avoit figné le formulaire de Sirmich. J'Ce Concile fit encore une autre c.12.P.554-b. chose digne de luy, qui fut d'écrire une lettre de remerciement à Ursace, Valens, & Germine, pour avoir si bien réussi dans

trer dans la veritable fov. [Ce fut peut-estre en ce temps-ci qu'Aece, ou quelque autre,] 'fit à Antioche ce sermon plein de blasphemes, dont S. Hilaire Hil in Cons. I. raporte avec horreur un extrait qui fait partie de celui qui avoit 1.P.114.2.e. esté lu dans le Concile de Seleucie.

l'affaire d'Osius, & avoir donné aux Occidentaux occasion d'en-

#### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* ARTICLE LXXIII.

Basile & les autres Semiariens condannent les Anoméens dans le Concile d'Ancyre; les font retracter à Sirmieb.

EPENDANT ceux qu'Eudoxe avoit chassez de l'Eglise

Soz.1.4.C.1 3.P. 554.C.

d|n.p.134 2.2.

d'Antioche, parcequ'ils s'opposoient à ses mauvais desseins. s'en allerent trouver George de Laodicée, lequel [ soit par quelque aversion personnelle, soit qu'en esset il ent horreur de l'impieté toute ouverte d'Eudoxe & d'Aece, J'donna à ces excommuniez une lettre adressée à Macedone de Constantinople, Basile d'Ancyre, Cecrops de Nicomedie, & un Eugene qu'on pretend estre celui de Nicée, pour les prier de s'assembler au plus grand nombre qu'ils pourroient, & de demander la fouscription des autres Evelques afin d'obliger Eudoxe de chasser de l'Église Aece avec ses disciples, puisque sans cela, cette illustre Eglise. estoit en danger de perdre tout à fait la foy par un malheureux naufrage, & d'entrainer mesme les autres avec elle.

[Nous ne favons pas ce que firent Macedone & Cecrops: ]

Philg.t.4.c.6.p. 'Pour Basile, qui,selon Philostorge, estoit fasché de voir Eudoxe. en une place qu'il avoit esperé de posseder, ayant receu la lettre a Epi.73, c.2.p. de George, & les protessations que luy firent en la presence de 847.b. Soz. P 551.C. Epi.p.847.b.

Buch Blond.

Epi.p.847.b.

b|133.2.a.

Dieu, ceux qui avoient esté chassez par Eudoxe, des blasphemes qui s'enseignoient à Antioche; J'il fit assembler à Ancyre autant d'Evesques de diverses provinces que la saison le luy permit. Caron estoit encore dans l'hiver, & fort proche de Pasque, 'qui en cette année 358 tomboit au 12 d'avril; ce qui fit mesme que plu-Hil. syn.p.124.1. fieurs Prelats s'excuserent par lettres d'y venir. Et ainsi il ne s'en put trouver que peu, dans ce Concile des Orientaux. S. Empha-Epi.73.c.11.P. ne n'en conte que douze, entre lesquels estoit Eustathe [ de Se-4 Hillyn p. 137, baste.] S. Hilaire semble dire qu'Eleuse de Cyzic y estoit aussi: [& nous verrons] qu'il fut deputé à Constance avec d'autres par s d|Soz.L4. 6.13. ce Concile. Il ajoute que ces Evesques s'estoient assemblez dés auparavant pour dedier une eglise que Basile avoit bastie.

P.555.b. f P 554 C. Epi.p 847.b. Hil.p.128.l.e. 6 p.123.2d.

Basile leur ayant montré la lettre de George, & le zele que les Evelques de France venoient de faire paroiltre, hen condannant la seconde consession de Sirmich, les sit rougir d'avoir attendu si tard à s'opposer à cette heresse, & ils se resolurent de le faire enfin . 'S. Epiphane nous a conservé une lettre que ce Concile écrivit à tous les Evesques, & nommément à ceux de Phenicie,

P.124.1 ,b,C. Epi.p. 846.

L'an del.C. 358.

pour appuyer la ressemblance de substance contre le dog me des Anoméens Le Concile prie tous les Evelques de vouloir foufcrire P847.4

cette lettre.

'Elle finit par dixhuit anathematismes dont Saint Hilaire en a Hilsyn, p. 128. traduit & expliqué douze, "Vigile de Taple qui les attribue à tous ".c.d.e. Vigile Euty. les Evefques d'Orient, ne paroift pas en avoir connu davantage: i.54 3.9 58. [ & ce furent peut-estre les seuls que l'on publia : ] 'au moins nous Hilp. 17. 1 d. .. favons que le 18.º qui condanne le terme de Confubstantiel, fut retranché auffi-toft aprés dans la copie que l'on porta à Sirmich: & mesme il paroist qu'on ne le publia point dutout . [ Cela n'empesche pas qu'il n'ait esté veritablement arresté & signé dans le Concile avec les autres. ] 'Car Saint Bafile dit qu'Euftathe figna Bafep. 14.P. l'anatheme de la Confubstantialité dans le colloque d'Ancyre, comme il l'appelle ; '& Saint Hilaire dit qu'il avoit appris cet Hil. p.137.a.d.e. anatheme par des copies de cette lettre, que des Evelques luy avoient données. C'est ce qui fait que quelque approbation qu'il donne au Concile d'Ancyre, & quoiqu'il témoigne une joie P. x 35. 2. 2. particuliere de ses decrets, 'il dit neanmoins que cet anatheme P.137.1. est impie, & luy rend suspect tout le reste: 'il dit autrepart, p.114.1 e. que quoique ces Evelques relistaffent fortement à l'impieté de Sirmich, ce n'estoit pas neanmoins sans blesser les oreilles catholiques. & fans offenfer ceux que leur pieté rendoit scrupuleux & timides dans les choses de la religion; & dans son traité in Goas, l.t.p. contre Conflance, il met le Concile d'Ancyre parmi les autres affemblées des Ariens. 'Ainfi Vigile de Tapfe qui le met avec Vigin Emy 1. celui de Philippople entre ceux qui pouvoient faire autorité dans l'Eglife, [ ne paroift pasavoir efté affez instruit de l'histoire de ce temps là.

Ce fut peut-estre en ce Concile que l'on composa la lettre des Orientaux, J'qu'on lut à Sirmich touchant les mots de Confub. Hillyn,p.1361, stantiel & semblable en substance, où ils rejettoient celui de .

Confubflantiel.

'Les Evesques du Concile d'Ancyre , [ne se contentant pas de Soz.l.4. C.13F. ce qu'ils avoient fait, J crurent qu'il estoit necessaire d'informer 555.a.b. l'Empereur de ce qui se passoit, & de luy demander sa protection pour faire subsister les decrets des Conciles des Sardique [ ou Philippople , ] ceux de Sirmich [en l'an 351,] & les autres où l'on avoir établi que le Fils estoit semblable au Pere en essence 'Ils philippople ; l'an 351, d.

luy écrivirent pour ce sujet, b & mesme luy deputerent Basile & Hil P. 137.2-41 in 3 and um d'Ancyre, Eustathe, Eleuse, & Leonce Prestre "qui avoit esté Sor.p.555 n.p. mohang Ca- Chambellan & eunuque du Prince; [ce qui le rendoit propre à hard, 4, e. 2 p. sozn p.1242.d. manier une affaire de Cour. ] On croit que c'estoit l'un des 358. Hil. syd. p. 137-2 Ecclesiastiques d'Antioche deposez par Eudoxe. 'Ces deputez porterent avec eux à Sirmich les anathematisines d'Ancyre pour les y faire figner; mais ils en retrancherent le dernier, depeur

> qu'on n'en fust scandalizé: [ & ilsne porterent mesme apparemment que les douze traduits & expliquez par S.Hilaire, puisque fans cela on ne voit pas pourquoi ce Saint n'auroit pas parlé des

autres.

: Constance qui aprés avoir déja fait une expedition contre les V.Constan-

Cod. Th.chr.p. Quades, ] 'estoit revenu à Sirmich dés le 22 de may selon le Code, ce \$ 47. "Hil.p.135.2b. a receut ces deputez avec beaucoup d'honneur, & ils réuffirent si bien, qu'ils le detromperent de l'erreur où ceux qui estoient

auprés de luy l'avoient engagé, & luy firent reconnoistre son 2.c/124.1.c/128 c ignorance. Ils obligerent mesme ceux qui estoient les auteurs de la seconde profession de Sirmich, ou qui l'avoient signée, de

p.128.1.cl 137. confesser leur erreur & leur ignorance, 'de souscrire les decrets 2.01. 24,1.c|128, du Concile d'Ancyre, '& de condanner par une seconde signatu-

re ce qu'ils avoient établi par la premiere.

Soz.1.3.c-15.p. p.68. 6 Soz.p.557.c. fyn.p.128.1.c

557.c. l'esprit de Constance, bayant fait en sa presence un discours sur la foy, c renfermerent, dit Sozomene, tout ce qui avoit autrefois esté ordonné contre Paul de Samosates, contre Photin, & dans n.p.125-14 Hil. le Concile d'Antioche de l'an 341, en un seul écrit 'qui n'estoit autre chose, selon M. Valois, que lez douze anathematismes du David, p.409. Concile d'Ancyre. 'Mais d'autres croient, [ avec assez d'apparence, I que c'estoit un nouvel écrit, où les Semiariens avoient joint deux professions de foy de leur doctrine, avec celle du Concile Catholique d'Antioche contre Paul, parceque ce Concile avoit rejetté, pour des raisons qui n'avoient plus de lieu, le mot de Consubstantiel qu'ils vouloient faire abandonner par

'Les trois Prelats deputez, qui avoient beaucoup de credit sur

Libere & par les autres ..

Phifg.1.4.c.8.p. 68. Soz.p. 557.b.c.

'Les Semiariens desirant donc faire confirmer leur sentiment par le jugement d'un synode, & la souscription de divers Prelats, ils obtinrent de Constance qu'il fist assembler tous les Evesques qui se trouvoient alors dans Sirmich à la suite de la Cour, & leur firent figner leur formulaire. Urface, Valens, & Germine furent de ce nombre, avec quatre Evesques d'Afrique qui s'y

rencontrerent, nommez Athanase, Alexandre, Severien, & Hil. p. 135.2.d. Crescent. 'Ursace & Valens s'excuserent de ce qu'ils avoient ordonné de supprimer la Consubstantialité & la ressemblance de substance, sur ce qu'ils avoient cru, disoient ils, que ces deux

L'an de J.C. LESARIENS.

358.

mots fignificient la messace hole; de quoy Saint Hilaire lesraille agreablement. L'on crut que celloit beaucoup d'avoit tité d'eux p-133-16. Acte fignature forcée, sans lus demander nei nodavantage, (no p-154-16) refervant à Dieu le jugement de leur cœure & de la finocrité de leurs paroles. Constance ayant fait venir Libere de Berée à 50-16. Constance ayant fait venir Libere de Berée à 50-16. Constance ayant fait venir Libere de Berée à 50-16. Constance ayant fait venir Libere de Berée à 50-16. Constance ayant fait venir Libere de Berée à 50-16. Constance ayant fait venir Libere de Berée à 50-16. Sirmich en ce messime temps, l'obligea auffi à fouscirie comme 137-56. Il seautres. Et comme on avoit fait courir le bruit qu'il tenioit le 405-16. Seautres. Et comme on avoit fait courir le bruit qu'il tenioit le 405-16. Seautres. Et comme on avoit fait courir le bruit qu'il tenioit le 405-16. Seautres. Et comme on avoit fait courir le bruit qu'il tenioit le 405-16. Seautres. Et comme on avoit fait courir le bruit qu'il tenioit le 405-16. Seautres. Et comme on avoit fait courir le bruit qu'il tenioit le 405-16. Seautres. Et comme on avoit fait courir le bruit qu'il tenioit le 405-16. Seautres. Et comme on avoit fait courir le bruit qu'il tenioit le 405-16. Seautres. Et comme on avoit fait courir le bruit qu'il tenioit le 405-16. Seautres. Et comme on avoit fait courir le bruit qu'il tenioit le 405-16. Seautres. Et comme on avoit fait courir le bruit qu'il tenioit le 405-16. Seautres. Et comme on avoit fait courir de fait fait courir de fait de fai

Sozomene dit qu'on le contraignit aufit de reconnoilfre que p8356. Le l'ila néchtie pas condibitantel au Pere, l' ce qui paroit de nois ne difons que les Semiariens firent enfin revirse leur demier anathematifine d'Anorge, par la mefine legereté ou la mefine politique qui le leur avoit fait fupprimer d'abord, de il y a encore d'autres raifines de le dire. Nous laiffons à d'autres à faire des reflexions fur l'état deplorable où fe trouvoir un Ppar eduit à le Gommetre à ce que'exispoient deux ou troit Evefques Semiariens, parceque le defir de retourner à Rome avoit affait ce fal de la termanier.

On croit que le credit de Basile obtint enorse l'abrogation Epia,p,319,
Nort 34, mitre de l'éconde consission de siminis / 8 qu'il fluir taporter à ce temps ce que disent Socrate & Sozomene, que les Ariens socrat, e.p. p,
s'eslant repenits de certe consission, ferme ce qu'ils puremp our '146-67-68,
en retirer tous les exemplaires / 8 que comme plusieurs la retenoient sécrettemen, ils obtinerent une esit de l'Empereur pour 
la faire chercher , & pour menacer ceux qui en garderoient aucune copie : mais qu'il n'y eut pas de menaces capables d'écusier 
une piece qu'on avoit une fois publiée, 'Ils en firent arracher les Athda 6/n.p.
copies par le fieceraiem Martien , I qui est peut-ellre celui dont 9ºa-6, 
nous avons parlé "autre-part au fujer du Concilede Jerussiemen 
35,6 nous ne voulons dure que c'est un j' Marcien Prettre des Soral,4-6-9,8

Novatiens fous Valens, dont il instruisoit les filles. Car il avoit Par & a.b.

\*\*

Hift. Eccl. Tom. VI.

autrefois esté à la Cour.

#### *ૹ૾ૺ૱ૹ૽૾ઌઌ૾ૺઌઌ૽ૺઌઌ૽ૺઌઌ૽ૺ૱ઌૺઌઌ૽ઌઌ૽૾ઌઌ૽ઌઌ૽ઌ*ઌૺઌ ARTICLE LXXIV.

Les Semiariens persecutent les Anoméens, font chasser Eudoxe d'Antioche, bannir Aece, Eunome, & plusieurs autres. E fut fans doute en ce mefme temps du regne de Bafile à

Soz.1.4,c,24.p. 5 80.c.d.

Sirmich, ] 'qu'arriva ce qu'on luy reprocha depuis, qu'il avoit soulevé le Clergé de Sirmich contre Germine son Evesque [ avant qu'il eust signé la foy d'Ancyre. ] L'on ajoutoit qu'il avoit écrit en Afrique contre le mesme Germine, aussi-bien que contre Ursace & Valens, en mesme temps qu'il se disoit estre dans leur communion, & qu'il avoit causé beaucoup de trouble dans l'Illyrie, dans l'Italie, & dans l'Afrique. Il n'est pas hors d'apparence que ce trouble pretendu de l'Afrique fust quelque Concile qui s'y affembla, où l'on condanna la feconde confession de Sirmich. Au moins je ne voy rien autre chose à quoy l'on puisse raporter ce que dit Saint Hilaire, ] 'que Constance ordonna qu'on luy rendist les signatures par lesquelles les Africains avoient condanné le blaspheme d'Ursace & de Valenç& que ces Evesques l'ayant refusé, il avoit usé de menaces, & enfin leur avoit fait arracher ces fignatures par force : [ce qui se fit peut-estre l'année suivante, lorsque le credit d'Ursace & de Valens se fut un peu relevé.

Hil in Conf.l. 1.p. 116.2.d.

Mais pour celle-ci, le parti des Anoméens sembloit estre entierement terrassé. Car outre ce que nous avons déja dit, la deputation de Basile & des autres produisit encore d'autres effets bien plus funestes & bien plus fascheux pour eux. Les Semiariens n'accuserent pas seulement Aece & Eudoxe comme heretiques, ce qui estoit le sujet de leur deputation; mais aussi, s'il en faut Thifg 1.4.c.8.F. croire Philostorge, ] comme complices des mauvais desseins de

6.1.b. 1.p.254 b.c.

Gallus: 4 & en effet, Sozomene témoigne aussi qu'Aece s'estoit rendu suspect par la familiarité qu'il avoit eue avec ce malheu-Nyss in Eun. 1. reux Prince. Saint Gregoire de Nysse dit encore qu'Aece avoit eu part à la mort de Domitien; b & il est visible par les plaintes d'Eunome contre Basile & Eustathe, qu'il fut banni sur cette acculation.

Soz.l.4.c, 13.p. 555.C.

b p.290 t.

[ Quoy qu'il en foit, Constance se declara alors tout à fait contre les Anoméens. ] Il avoit, comme nous avons dit, donné des lettres favorables à Asphale prestre heretique d'Antioche, [ pour autoriser sans doute l'intrusion d'Eudoxe, ] & cet Asphale estoit

425

déja prés de partir, lorique les deputez du Concile d'Ancyre estant arrivez, Constance fit retirer sa lettre, se en écrivit une à e14 p.555.d. l'Eglife d'Antioche, par laquelle desavouant absolument l'intrusion d'Eudoxe, il parle de luy & d'Aece, qu'il marque sous le nom de certains sophistes & de coureurs, de la maniere du monde la plus outrageuse. Il se contente neanmoins de désendre à p.556.c. Eudoxe de se trouver dans les assemblées: c'est à dire qu'il luy Phise. La.c. P. codonne de demeurer en son particulier, a mais hors d'Antioche, se los l'hart. La.c. Eleon Philostorge & Theodoret. Il sait prosession dans la mesme caup. 613. lettre, de croire le Fils semblable en substance à son Pere. Son. p.556.d. dans Theodoret, se dans Luciser qui s'en ser pour montrer la Lucis de Athle legereté de Constance.

Theophile le prophete de Philostorge, ayant esté envelopé par é Philos p 68. Basile dans l'accusation d'Eudoxe, sur relegué à Heraclée dans le Pont, Acce & quelques autres surent remis dit cet auteur, à la

discretion de leurs accusateurs.

[Eunome faifoit apparemment allufion à ce temps-ci,] 'lorf- Nyffin Eunla-qu'écrivant contre S. Bafile, il se plaignoit d'un autre Bafile du P289. 299-296 Pont-Euxin, & d'un Eustathe d'Armenie; [c'est à dire, autant que à b. ab. 2007 et à d'ancyre, de Basile d'Ancyre, & d'Eustathe de Sebaste,] qui estant ennemis l'un de l'autre, s'accorderent neammoins pour s'unit contre Aece, & trouverent moyen de luy faire un procés, quoiqu'il n'eust point d'autre crime, dit Eunome, sinon que sa reputation estoit trop grande.

que la reputation eltoit trop grande.

'Eunome faisoit entrer dans son recit des esclaves mis en liberté, p. 190.b. de 'nouveaux battizez', des gents gagnez par argent. Il y méloit Montius, Gallus, Domitien, de faux témoins, un Prince en colere, & enfin des exilez. 'Et la fin de tout cela estoit, que p. 191.c. Constance avoit relegué Eunome & Aece en Phrygie, depeur qu'ils ne corrompissent plus de personnes par leurs entretiens

Iii ii

Monthson Light

LES ARIENS. dangereux. [Ce que nous avons dit qu'Aece avoir esté accusé 358.

L'an de J.C.

comme complice de la mort de Domitien, explique cet endroit.] 'S. Gregoire de Nysse ne se met pas en peine de justifier Basile & P.196.b.c. Eustathe; mais il dit qu'Eunome & Acce leur ont mesme de l'obligation, puisque c'estoit l'inimitié de personnes si considera-

bles, qui les avoit rendu celebres, & avoit caché l'obseurité de leur naissance & de leur premiere vie, 'qu'ils ont mefine tort de fe plaindre de leur exil, paifqu'il ne les avoit point rabaiffez au deffous de leur condition, & qu'il ne faifoit aucun prejudice à

l'honneur de leur famille.

P.191,d.

[ C'est fans doute encore à ce temps ci qu'il faut raporter ce que les Anoméens reprocherent depuis à Basile d'Ancyre, en le depofant en 360, ] 'favoir qu'il avoit fait fouetter un Diogene Prestre d'Alexandrie, qui passoit par Ancyre, & luy avoit osté des papiers qu'il portoit; Qu'il avoit ordonné aux juges de bannir & d'inquieter en d'autres manieres, fans forme de justice, plufieurs Ecclefiastiques d'Antioche, de la Syrie Euphratesienne, de Cilicie, de Galacie, & d'Asse; que quelques uns avoient esté à cause de cela chargez de chaines, & d'autres contraints de donner tout leur bien pour se racheter de la violence des soldats ; ¡Que Constance ayant ordonné qu'Aece & quelques autres feroient amenez devant Cecrops de Nicomedie, 1 pour répondre aux acculations qu'on formoit contre eux,il avoit perfuadé à celui qui estoit chargé de l'execution de cet ordre, defaire tout ce qui avoit plu à luy Bafile, Qu'il avoit aussi prescrit à Hermogene Preset du Pretoire, & au Gouverneur de Syrie, ceux qu'il falloit

Philad. e.g.p. bannir, & en quel lieu il vouloit qu'on les relegualt. Philostorge ajoute que les Bafiliens, [ c'est à dire les Semiariens , ] couroient alors de tous coftez pour établir parteut leur doctrine, & que partie par perfuafion, partie en y mélant la force, ils s'attirerent beaucoup d'Evefques, & entre autres Macedone de Conftantinople, qui avoit, dit-il, de l'inclination pour les fentimens. d'Eupome.

ARTICLE LXXV. Libere revient à Rome, & en chaffe Felix: De Saint Eufebe

Prestre de Rome : Mort de Felix. Nattendant que nous voyons un nouveau renversement à la Cour & dans l'Eglise, il faut suivre Libere à Rome. Car ce Pape avoit eu trop de soin de sechir devant les Evesques

puissans à la Cour, premierement à Berée, & puis à Sirmich. pour ne meriter pas d'estre rétabli dans son siege. Mais comme aussi Felix n'avoit rien fait que nous sachions pour meriter la disgrace des mesmes Evesques, J'ces s sages Prelats ordonnerent Soz. 14. C. 1 S.P. dans leur assemblée de Sirmich, qu'ils gouverneroient tous deux 558,a.b. ensemble. & ils écrivirent tant à Felix qu'au Clergé de Rome. de recevoir Libere, & de le rétablir en cette maniere sur le throne apostolique, fans se souvenir des manx que l'exil de ce Pape & l'intrusion de Felix avoient causez. Sozomene semble avoir cru que cela s'executa ainfi durant quelque temps. [Mais Saint Jerome & le Prestre Marcellin nous en apprendront la

Anastase qui le dit aussi, selon quelques editions, ajoute que ce Boll, apr.t. 1. p. fut le 2 d'aoust; ce qui parmi toutes les fautes de cet auteur, est anderez.p. assez probable, & se raporte fort bien aux historiens. Il entra 20 Boll. apr.t. dans Rome comme un victorieux. Le peuple Romain vint au- 1. p. 31.d. Hier, chr. devant de luy avec grande joie & Felix persecuté par le Senat & Mar. & F.p.4. par le peuple fut chassé de la ville.Il y rentra peu de temps aprés à la persuasion des Ecclesiastiques qui avoient suivi son parti,& voulut mesme celebrer l'office dans la basilique de Jule audelà du Tibre: mais toute la multitude des Fideles & les personnes de qualité, le chafferent une seconde fois de la ville avec grande

honte. Socrate dir que Constance consentit, quoique malgré huy, Socr.J.2. c.37.p. à fon expulfion. d'Les Ecclefiastiques qui s'estoient parjurez pour 141.4. d'Hier.chr. fuivre fon parti, furent chassez avec luy.

Depuis ce temps là disent les Pontificaux,il y eut une grande Anafic, 37, P.20 persecution dans le Clergé. Les Clercs & les Prestres n'avoient Boil.apr. L.t.p. pas la liberté de paroistre dans les bains publics, ni mesme dans 31.d. les eglises. On les tuoit & on les conronnoit du martyre, jusque dans ces lieux sacrez. Tout homme qui ne suivoit pas la croyance Baluz.t.2.p.142-& la communion de Libere, estoit massacré sansautre examen. Les places publiques, les rues, les eglises, & les bains estoient les lieux où l'on exerçoit ces carnages, & où l'on voyoit les triftes effets de la persecution que Constance & Libere exercoient contre les Chretiens. Comme nous ne voyons pas d'auteurs plus confiderables que des Pontificaux affez peu anciens ou d'autres écrits semblables qui aient parléde ceci, il est difficile d'en juger & d'y rien fonder, furtout parcequ'on joint à cela descirconstances toute à fait insoûtenables. On a pur persecuter les Clercs du parti de Felix, mais non pas couronner du martyre des parjures

Libere entra dans Rome la troisseme année de son exil. Mat. & F.p. of

Iii iii

& des schismatiques Il y a pu avoir des Ecclesiastiques de Rome, qui sans se joindre à Felix, aient condanné par un veritable zele la prevarication de Libere : mais personne ne dit qu'il y en ait eu. }

Bar. 357. 57. Sacr p. 122 Front, cal.p.

Baronius raporte à ce temps-ci la mort de S. Eusebe Prestre, dont"on fait aujourd'hui le 14 d'aoust Sa seste est marquée dans Note 59. le Sacramentaire de S. Gregoire, dans le calendrier du P. Fronto, Florent. p.754. [dans le martyrologe de Bede,] & peut-estre mesme dans de plus anciens, & generalement dans tous les latins. [ Ainsi sa sainteré est celebre, mais son histoire est fort obscure. Nous raporterons ce qu'en dit Adon, quoique ce ne soit pas une grande autorité, & qu'il y ait mesme à craindre qu'il n'ait suivi des pieces qui vont à décrier tout à fait la memoire de ce Saint, & à en faire

non pas un Confesseur, mais un schismatique. ]

Ado, 14. aug.

'Adon dit donc que ce faint Prestre desendant tres constamment la foy en presence de Constance, & témoignant sa douleur de ce que Libere avoit consenti à la perfidie Arienne, il fut enfermé par ordre de Constance dans un endroit de sa maison large seulement de quatre piez,où s'occupant à la priere, il mourut au bout de fept mois . [ S'il faut commencer ces fept mois lorfque Conftance estoit à Rome, ç'aura esté au mois de may 357, avant la chute de Libere; & ainsi plutost à la poursuite de Felix que de Libere, ce qui est affez vraisemblable, quoique quelques uns fassent Libere auteur de la persecution de ce Saint, & quoiqu'en cette maniere les sept mois ne se terminent pas au 14 d'aoust qui peut avoir esté le jour de la dedicace de son eglise. ¡Car des Front, cal. p.53. l'an 500, il y avoit à Rome une eglise de S. Eusebe, marquée pour

Bar.14 aug.

Bar.14.aug.

Ado, 14.aug.

la station du cinquieme vendredi de Caresme: Quelques uns la raportent au Pape Eusebe, mort l'an 3 ro, mais il vaut mieux dire V.la perf de que c'est de Saint Eusebe Prestre, J'puisqu'on y garde encore au- Dioch 139.

jourd'hui son corps avec celui de S Orose.

[Car Adon continuant l'histoire de S. Eusebe dont nous parlons, I'dit que les Prestres Gregoire & Orose enterrerent son corps dans une grote auprés de Saint Sixte Pape & Martyr, avec cette inscription, A Eusebe bomme de Dieu; ce que Constance ayant sçeu, il fit enfermer Gregoire dans le mesme lieu, d'où Orose le retire la nuit à demi mort, & l'y enterra lorsqu'il fut mort peu de temps aprés [ & il est bien aisé qu'on l'y ait ensuite enterré luy mesme. JLe Pape Zacarie sit refaire, dit Anastase, le comble de l'eglise de S. Eusebe Martyr, qui est un titre que ce Saint merite

Anaf.c.93.p.

1. Raban , Ufuard , Notker , Vandelbert &c.

bien, si ce que nous avons dit est veritable, quoiqu'on ne luy donne aujourd'hui que celui de Confesseur. On trouve à Rome un cime- Florent, p. 7542. tiere de Saint Eusebe, que Florentinius dit avoir pris son nom de celui-ci. Aringhus paroift l'attribuer à un autre Preftre de mesme Aring 1.3, c.20,

nom, mais plus ancien.

'Felix estant forti de Rome se retira dans une autre ville, "ou Thdrt.12, c.14. en fon particulier , veelt à dire dans une petite terre qu'il avoit . Phi(g.l.d.c.). fur le chemin de Porto, dit Analtafe, 'gardant toujours la dignité . Phi(g.l.d.c.). epicopole fans avoir aucune Eglife à gouverner . (Sozomene dit . Anal. c. 3). Phi(g.l.d.c.). qu'il mourut peu de temps aprés, [parcequ'on n'en parla plus . e Philg.p.65.

Les Prestres Marcellin & Faustinqui en pouvoient estre mieux d'Soz.1.4. c.15. instruits que luy, disent ] qu'il vécut encore prés de 8 ans depuis , Mar. & F.P.4.

le retour de Libere & jusques au 22 novembre de l'an 365, sous Note 60. Valentinien, 'à quoy nous ne voyons point qu'on puisse rien oppofer qui ne se détruise par soy mesme. Quand il sut mort, Libere usa de misericorde envers les Ecclesiastiques qui l'avoient suivi. & les receut dans leurs degrez . [ Ainsi 'il rendit entierement la Note 62. paix à son Eglise, & il avoit des auparavant effacé la honte de sa

chute en refusant, comme nous verrons, de recevoir les decrets du Concile de Rimini. 1 visite le

#### \$20 ECOSSE BORGEO FOR DESCRIPTION DE COMPANION DE COMPANI ARTICLE LXXVI.

Conflance veut affembler un Concile weumenique à Nicomedie puis à Nicée: Les Anoméens le font separer en deux.

[ NOUS avons laissé ci-dessus les Semiariens maistres de la Cour, & les Eudoxiens ou Anoméeos chassez, bannis, proferits, & perfecutez en toutes manieres. ] Il femble felon le Thdrt.l.a. c.as recit de Theodoret, que les choses soient demeurées en cet état P.623.d. jusques au Concile de Seleucies Mais nous verrons que l'instabilité de Contrance ne luy permettra pas de demeurer (i long-temps d'un mesme costé .]

'Quoique la terreur de sa puissance eust mis l'Eglise en un tel Sozlac.16.p. état, qu'il sembloit que tout le monde eust receu la foy qu'il luy 358.c. avoit plu de suivre, neanmoins l'impieté d'Aece luy fit prendre 1.3.e.19.1931.d. dessein d'assembler un nouveau Concile . 'Car Saint Athanase Athae syn.p. témoigne que cet athée fut le pretexte dont on se servit pour obtenir & pour faire cette assemblée, qui n'estoit propre qu'à caufer de nouveaux troubles dans l'Eglife. [Cela peut faire juger que les Semiariens, entierement opposez à Acce, eurent part à

p 869-870.

cette resolution, Jquoique le mesme Saint l'attribuë en un autre 358. lieu aux Anoméens, [qui y contribuerent aussi, comme nous le dirons dans la fuite.]

Soz.1.4.C.16.P. 558.d.

'Constance, dit Sozomene, vouloit d'abord que le Concile se tinst à Nicée, mais les Basiliens l'en detournerent à cause du grand Concile qui s'y estoit tenu auparavant; & l'on convint que ce feroit à Nicomedie. L'Empereur ordonna par ses lettres aux plus habiles Evesques de chaque province de 6'y trouver en diligence en un certain jour, au nom de tous les autres Prelats.

p.559.a.

La pluspart des Evesques estoient déja en chemin lorsque ce dessein fut arresté par un tremblement de terre epouventable.

cl Nyff, de fat. p.75.b.c. Soz.p. 559.b.

'qui renversa en un moment la ville de Nicomedie [ le 24 aoust de l'an 358, comme nous l'avons marqué plus amplement'en un y Constanautre endroit. On regretta particulierement, dit Sozomene, la ce 149 Eul. v.Conf.1.3. grande eglise qui estoit tres magnifique. Elle avoit esté bastie c.50.p.508.a.b.

Soz.p. 559.b.

par Constantin: [mais elle avoit esté long-temps le siege de l'Arianisme sous la tyrannie d'Eusebe. L'Sa chute donna occasion aux ennemis de nostre religion, de raporter à Constance que beaucoup d'Evefques & de toutes fortes d'autres personnes qui s'y estoient retirez comme en un lieu de sureté, avoient esté accablez Philadage, four fee ruines [d'où vient fans doute ce que dit Pilostorge, l'que

quinze Evelques qui y estoient assemblez, & qui estoient pour la Consubstantialité, y perirent avec Cecrops Evesque de la ville. Mais Sozomene affure qu'il n'y avoit & n'y pouvoit avoir personne dans l'eglise lorsqu'elle tomba, qu'il ne perit dans ce tremble. ment aucun Evesque que Cecrops [ qui n'estoit nullement pour la Consubstantialité, ] & un Evesque du Bosphore ; & qu'ils fu-

rent tuez hors de l'eglise.

p. 560.d. p.561.2,

'Les Evelques qui, comme nous avons dit, estoient déja en chemin pour se trouver au Concile, furent arrestez par la nouvelle de ce funeste accident. Quelques uns d'eux se contenterent d'attendre qu'on leur envoyast de nouveaux ordres, '& les autres mirent par écrit les sentimens qu'ils avoient sur la foy; de quoy nous n'avons point d'autre lumière. S. Hilaire semble dire qu'il y en eut de ceux de France qui viment jusqu'en Bithynie & en Phrygie où il estoit, J'puisqu'il dit qu'ils se contenterent de com-

Hil (vn. p.124.

muniquer avec luy; & s'abstinrent depuis qu'ils furent sortis de Bar-355. 12. France, de la communion de tous les autres, ce que l'on raporte Soz, p. 561.a,b. au temps du Concile indiqué à Nicomedie. Cependant Constance ne fachant à quoy se determiner, consulta Basile, qui aprés

avoir loué la pieté de ce Prince . & l'avoir consolé de la ruine de

Nicomedie

L'an del.C. 35\$.

Nicomedie par des exemples tirez de l'Ecriture, l'exhorta à haster la convocation du Concile, puisque les Evesques estoient

Noze 62. déia en chemin, '& luy proposa "Nicée, croyant, dit Sozomene, b. qu'il l'accepteroit d'autant plus, que c'avoit esté son premier dessein d'y assembler le Concile. 'Et il semble qu'il ait eu aussi Thart. La care cette vue, que la confusion de deux Conciles de Nicée pourroit p.624.a.b. estre favorable pour effacer la gloire & l'autorité du premier. 'Le Concile fut donc indiqué à Nicée, & l'Empereur ordonna Son. p. 561.b.cl que tous les Evesques s'y trouveroient au commencement de 860, d|874.e. l'été [de l'an 359: [Que ceux qui ne le pourroient pas,y envoie- Sor.p561.c. roient des Prestres ou des Diacres pour porter leurs sentimens, entrer dans les deliberations avec les Prelats, & former tous ensemble les mesmes decrets & que l'on nommeroit ensuite dix deputez de l'Occident, & autant de l'Orient, pour luy venir raporter l'arresté du Concile, afin, disoit-il, qu'il vist aussi s'il estoit conforme aux Ecritures, & qu'il jugeast ce qu'il y auroit à

> faire. 'Mais lorfque tout le monde s'attendoit à voir un Concile Ath.de fyn.p. œcumenique à Nicée, on apprit tout d'un coup qu'il estoit divisé \$70.2.6|\$74 c. en deux. Sozomene dit que ce fut un artifice d'Urface , Valens, Soz.l.4.c.16.p. Germine, Eudoxe, Patrophile, & Acace, qui voyant que tous 56a,b.c. les Everques estoient ou pour la foy de Nicée, ou pour celle d'Antioche qui ettoit celle des Semiariens; & que s'ils estoient tous assemblez, ils ne pourroient manquer de condanner l'impieté d'Aece qu'ils suivoient eux mesmes, ils crurent qu'en divifant les Evesques ils viendroient plus aisément à bout ou de toutes les deux assemblées, ou au moins de l'une des deux. S. Athanase Ath. de syn. p. rend à peu prés la mesme raison de la separation du Concile. Les « Hillsfr.2. P.4. Everques de France affemblez à Paris peu d'années aprés, nous apprennent encore qu'un des desseins que le diable & les heretiques eurent en cela, fut de tromper chacun de ces Conciles par les faux bruits qu'ils feroient courir de l'autre. 'S. Athanase Ath.p.870.b. remarque qu'on ne laissa pas de voir parmi ce desordre l'ordre de la sagesse de Dieu, qui veillant pour son Eglise, vouloit faire rendre un témoignage authentique à la verité par tous les Evefques d'Occident, & faire connoistre le trouble & la confusion que l'herefie qui regnoit dans l'Orient y avoit produit .

Sozomene remarque que les Antoméens obtinrent cette fena- Soz P 562.d. ration, aidez tant par Eusebe grand Chambellan, qui estoit ami particulier d'Eudoxe & dans les mesmes sentimens, que par beaucoup de personnes de qualité qui suivoient la fortune de cet

Hift. Eccl. Tom. VI.

eunuque, 'Constance s'y laissa aller par la consideration de la 358. c.17.p.363.a. peine qu'auroient tant d'Evesques à faire un si long voyage, & sulp 1.2 p.162. des depenses qu'il seroit obligé de faire pour cela. Car c'estoit 164. luy qui les défrayoit.

On fera fans doute furpris de voir ce nouveau credit que les Anoméens paroifient avoir, & dont on verra encore d'autres marques dans la fuite, aprés qu'ils nous ont paru estre tout à fait fous les piez de Bafile d'Ancyre & des autres Semiariens. On en peut raponer la cause au credit de l'eunuque Eusebe, ami particulier d'Eudoxe, comme nous venons de dire. Car cet habile courtisan, aprés avoir lassé Constance jetter son seu contre Eudoxe, ne manqua pas de moyens pour ramener bien-tost cet esprit leger & foible, dont, selon l'histoire, il disposoit plus abse-

Phifg.14,c.10. P.69 70

lument que Constance ne faisoit de luy. Outre cela, 1 Philostorge nous apprend qu'aprés le bannissement d'Eudoxe & des autres, Patrophile, Narcisse, & quelques autres avec eux, [comme Acace, I vinrent trouver Constance à Singidon en Mysie, I dont Urface estoit Evesque, & où Constance peut avoir esté au mois V.Constand'cctobre au retour de son expedition contre les Limigantes. ] Ils ce 142.

luy firent des plaintes de la conduite de Basile & de ses violences; de quoy ayant etlé touché, il rappella les bannis, & ordonna les deux Conciles, l'un d'Occident à Rimini, l'autre en Orient dont le lieu ne fut pas sitost determiné. I Nous voyons en effet depuis ceci, que quoique Basile n'eust pas tout à fait perdu son credit,

Sor, 4 C24 P. 130.c.

neanmoins il n'estoit pas absolu comme auparavant . ] 'Il fut accusé d'avoir empesché le retour de ceux que l'Empereuravoit rappellez, [ c'est à dire quelques uns d'eux , ] en s'opposant pour cela aux magistrats & aux Evesques. [Ce fut apparemment par Lucif de Ath.L. une fuite du rappel d'Eudoxe, Joue Confrance commença à par-

1.p.977.e.

lerde luy comme d'un docteur de la verité, prenant son heresie pour la fov fainte & Catholique. Maisil semble que les Anoméens aient esté obligez d'acheter

Ath.de fyn p. 913.c,d.

leur grace aux depens d'Aece, & en le declarant nettement excommunié . ] 'Car Saint Athanase reproche l'année suivante à Eudoxe & à Acace qu'ils chassoient Aece comme heretique, quoiqu'il n'eust point d'autre doctrine qu'eux, se mettant peu en peine de se contredire honteusement. & de se combatre eux meimes, pourvu qu'ils pussent plaire à Constance, prests à changer autant de fois que le voudroient ceux qui les tenoient à leurs gages,&c qui leur donnoient à manger. [Nous verrons neanmoins qu'Aece & Eunome avoient alors la liberté de se trouver à

L'an deJ.C.

Scleucie & à Constantinople. Ainfi il paroist qu'ils avoient esté rappellez d'exil. On n'en peut pas au moins douter pour Eurome, qui sut fait Evesque en l'an 360.

la grand Concile de Nicée avec un concilabule d'heretiques. ]

Bafile envoya la lettre de Confiancedans toute les provinces, son, p. 61, 61.

'été crivit luy mefine aux Evelques, pour les prier de luy mander p. 51 a.

en diligence le lueu qui leur agrécort le plus. 'Mais lis ne purent s'accorder entre eux fur cela. 'Quelques uns propoferent la ville sort-la e, 1 per
de Tarle, 'mais eux du parti d'Eudosc ét d'Acec la refulerent, 'p. Philighacen,
peut-ettre à caulé de Silvain qui en effoit Evelque. La mettire p. p. Philighacen,
raifon les put empecher d'accepter Ancyre, laquelle fut auffi
proposée, puilque J S'Hilaire die qu'il avoit a proje qu'on devoit Hafinapaateuri des Synodes à Ancyre ét à Rimini, ob l'on feroit venir un <sup>1,4</sup>.

ou deux Evelques de chaque province des Gaules. [ La finde
cette année ét le commencement de la fuivante, le pafferent
dans cette negociation: ét ain fonous n'en verons la conclution.

Ce fui durant ce fempsei que S.Hilaire écrivit fon livre des des Spondes, pour fervir de répondes aux lettres qu'il avoit receués des Prelats de France, pour leur apprendre ce qui s'enfrégnoit dans l'Orient, afin que dans le Concile qui s'alloit tenir, ils puffent foltremir la vraie foy fans ambiguiré, & combatre dans les herciques leurs verirables erreurs, & non celles qu'ils ne foltremiern pas "Il paroitly reconnoitite les Develles qu'ils ne d'Ancyre pour veritablement orthodoxes, quoiqu'ils euffent \*1372-de. condanné le terme de Confubliantiel: mais nammonsi le peut excufer cettre condannation, de quelque pretexte qu'on ta'cha à de la couviri.

& l'effet qu'en l'an 359. ]

Kkk ii

## 

## ARTICLE LXXVII.

Nonvelle confession de foy faite à Sirmich . & datée.

L'AN DE JESUS CHRIST 359.

TO u s avons laissé Basile d'Ancyre dans la peine de faire convenir les Orientaux d'un lieu propre pour les assem-Soz.l.4. 6.16.p. bler. Woyant enfin qu'il n'en pouvoit venir à bout, il s'en alla 562.8. trouver l'Empereur qui estoit alors à Sirmich, & trouva auprés de luy George usurpateur du siege d'Alexandrie, Marc d'Arethuse, Valens, & quelques autres Evesques qui estoient pour leurs affaires particulieres. Là on convint que le Concile d'Orient se

tiendroit à Seleucie dans l'Isaurie.

Ath.de fyn.p. \$76.a.

p.875.b. D.876.2. Hil fr. 1 . p. 44. Epi.73.c.15.p. 862.a.b.

Hil.fr. z. p. 44. Epi. 73.c.22.p. & Buch.cycl. e Hil.fr.1. p.44f Epi.73.c.22.p. 870.a|Socr.1.2.

c.19.p.121.b. g Hil.fr.p.44 Socr. p.111.b. 6 Epi.p.870.a. . p.\$69.b.

[Mais il s'y passa une chose plus importante.] Car Valens y fit faire & figner un nouveau formulaire que nous pourrions conter pour le quatrienne de Sirmich, quoiqu'on le mette ordinairement pour le troisieme . ] 'Ce nouveau formulaire rejettoit le mot de fubstance, & défendoit d'en parler desormais, parce, dit on, qu'il n'estoit pas de l'Ecriture, & que le peuple qui ne l'entendoit pas s'en scandalizoit. 'Il établissoit seulement le Fils semblable au Pere selon les Ecritures, ajoutant neanmoins à la fin semblable en toutes choses selon les mesmes Ecritures. 'Car Constance qui estoit present, voulut qu'on le declarast semblable en toutes choses, & arresta par cette definition, disent les Semiariens, les mauvais desfeins des heretiques. [ Cependant comme, hors ce dernier mot . tout ce formulaire favorisoit les Anoméens, il y eut de grandes

difficultez pour le conclure, J& la dispute dura jusques à la nuit 'qui precedoit la feste de la Pentecoste, c'est à dire du 22[au 23.6] 369.b. Athde syn.p. jour de may, Pasque ayant esté en cette année le quatrieme d'avril, Marc d'Arethuse sut chargé de composer le formulaireden latin, selon Socrate & Sozomene. "Il n'y avoit que fort peu d'Ed socril, 2.6.37. vesques à cette assemblée, savoir Marc d'Arethuse, George d'Ap. 132 d| 141 d| lexandrie, Bafile d'Ancyre, Germine de Sirmich, Hypatien Sozil, 4. 6. 17. P. d'Heraclée Valene El leson & Paperage de Palus (Fruit est in any) d'Heraclée, Valens, & Ursace, & Pancrace de Peluses qui estoit ap-3636.d. d'Heracice, valent, bottace : annuel divers Preftres & Diacres.
Ainde (yn.p. paremment quelque Melecien; boutre divers Preftres & Diacres.

[Il n'y eut guere moins de difficulté à figner ce formulaire qu'à le conclure. ] i Marc d'Arethuse & les autres signerent simplement qu'ils croyoient & tenoient ce qui estoit porté par l'écrit. Mais Valens fit sa signature en ces termes : Tous les assistans favent comment nous avons signé l'écrit ci-dessus. & nostre

44

» religieux Empereur le sçait aussi, puisqu'il a receu le témoignage " que je luy ay rendu sur ce sujet de vive voix & par écrit. Ayant e. ensuite signé en sa maniere, & ayant ajouté à sa signature que le Fik est semblable au Pere, sans dire en toutes choses, montrant par là en quel sens il entendoit cet écrit, l'Empereur s'en appercent,& le contraignit d'ajouter en toutes choses! Mais Basile qui se d. doutoit qu'il y avoit encore quelque mauvais fens caché fous ces termes, pour s'en servir dans le Concile de Rimini, où il vouloit porter ce formulaire, declara par fa fignature, que quand il confessoit le Fils semblable au Pere en toutes choses, il n'entendoit pas seulement quant à la volonté, mais aussi quant à la subfiftance, l'existence, & l'estre mesme: & que s'il y en avoit qui p.\$70. diffent qu'il eftoir feulement semblable en quelque chose, & non en tout, il les tenoit pour separez de l'Eglise Catholique, comme ne croyant pas le Fils femblable au Pere felon les Ecritures. Et quand sa signature eut esté luë, on la mit entre les mains de Valens.

[Bafile ne fé contentant pas de cela fit en quelque autre occafion J'avec George de Laudicie, de d'autres Semaiaries, une e 1.9.14.6.1 exposition de leur toy, que Saint Epiphaneappelle une lettre, de qu'il a milé apprèsa le triet de Conocile d'Anopre d'épuis l'article p.19.9.1. p.12-12 de l'herestie des Semaiaries jusques au 137, comme let. P. Petau le montre fort bien dans ses notes. 'Basile paroit à voir fair encore Ant-de fraqquelque autre écrit sur ce sujet messen, dont S. Athanase raporte 9.96.9. un nussiles.

[Quoque cette troifeme confession de Sirmich, comme on l'appelle communément, situ alle mauvaite en elle messine, l'alle parut encore plus ridicule aux Catholiques, parcequ'on P\$3-0.171-8 felir aviz de la dater dans lettire du jour & de l'année qu'on P\$3-0.171-8 felir aviz de la dater dans lettire du jour & de l'année qu'on l'avoit sitte, ce que l'Egiste n'a point accoustumé de faire dans les protessions de foy. S. Athanas y reprend encore les Ariens p\$37-18. d'avoir donné à Constance dans ce titre, le nomde Roy eternel, cux qui restilocien la quastité d'eternel au Fisi de D bleu; & d'avoir d. mis ces mots audessius du titre, Eeposition de la foy Catholisepasane ne piece où ils n'exposient que leurs blassphemes, 'ausquels ils p\$72-2. donnoient pour date le 22 de may 35,9 au lieu que la foy Catholi-p\$3-14. que n'a point de date, parcequ'elle est audessius de tous le servoir.



359. ARTICLE LXXVIII.

Convocation des Conciles de Rimini & de Seleucie:Conflance écrit au premier .

96 .c. P \$70,b.c.

EPENDANT Constance ayant donné l'ordre pour assembler les Conciles de Rimini & de Seleucie on vit courir de tous costez les lettres du Prince & des Prefets du Pretoire pour faire venir les Evelques, Surquoi S. Athanale avoue que luy & ceux avec qui il estoit,ne pouvoient retenir leur zele contre une chose si indigne, voyant avec regret qu'on assembloit ces Conciles sans necessité, qu'on troubloit sans sujet toute l'Eglise, & que les Ecclesiastiques alloient & venoient de tous costez pour favoir ce qu'ils devoient croire, comme s'ils n'en eussent pas esté instruits jusques alors. Ce qui, comme il remarque, estoit un grand fujet de scandale pour les catecumenes, & de risée pour les payens. En effet, Ammien se moque de ces Evesques qu'on voyoit sans cesse par bandes sur les chemins, & il se plaint que cela avoit epuilé & ruiné le fond necessaire pour les voitures.

Amm.lar.p. 203.

p.162. P. 164.

p.162.

publiques. Hil.fyn.p.124.2.. [On ne choisit pas pour ces Conciles]'un ou deux Evesques de chaque province, comme on l'avoit cru l'année precedente ; Sulp.1.2 p.164. 'mais il y avoit un ordre general pour y faire venir tous les Prelats. '& l'on envoyoit des officiers dans les provinces pour cet effet . 'C'estoit l'Empereur qui fournissoit les voitures & tout ce qui estoit necessaire pour leur entretien. 'Mais ceux des Gaules & d'Angleterre crurent qu'il leur estoit honteux de rien prendre de l'Empereur, [afin d'endependre moins,] & voulurent vivre à leurs depens. Il y en eut seulement trois d'Angleterre, qui n'ayant pas le moyen de faire cette depense, aimerent mieux la recevoir du Prince que de charger leurs confreres en acceptant l'offre qu'ils leur faisoient de contribuer chacun pour leur sub-

Soz.14.c.17.p. 563.2.6.

filtance : ce que Sulpice Severe approuve fort, quoique d'autres le blasmassent. 'Constance manda aux Evesques de definir premierement ce qui regardoit la foy, & puis ce qui concernoit les différends particuliers des Evesques, & enfin de luy donner avis de tout ce qu'ils

e.12 p.573 e.d. auroient fait, par dix deputez de chaque Concile. 'Mais d'autres fois il mandoit qu'on examinast avant toutes choses les plaintes & les affaires des Prelats.

[Nous parlerons premierement du Concile de Rimini, ] 'qui c.17. p.563.b.c. commença le premier, & nous passerons de là à Seleucie. La ville de Rimini, dite par les Latins Ariminum, est sur le bord de la mer Adriatique dans la Romagne. Le nombre des Evesques qui s'y

tronverent se marque assez differement : mais "on peut s'arrester à ce que dit ] S. Athanase en deux endroits, qu'il s'y en trouva 400 Ath.de s' n.p. & davantage. \*Il est suivi par Sulpice Severe, b& par Sozomene. \$74.c. 008.b. 'Ils estoient assemblez de l'Illyrie, de l'Italie, de l'Afrique, de & Soz.p.563.c. l'Espagne, des Gaules, & de l'Angleterre.

'Le plus celebre entre les Catholiques, fut Restitute Evesque Hil.fr. 2, p. 46. de Carthage, que l'on peut conjecturer y avoir presidé. Entre Sulp.p. 156. ceux de France, on nomme S.Phebade d'Agen. & Saint Servais de Tongres, 'Grecien Evesque de Cagli [au Duché d'Urbin, ] y Hil fr 2. P. 46. parut aussi. S Jerome parle d'un Musone Evesque de la province Hier, in Luci, de Byzance, dou plutost de la Byzacene, auquel il dit que tout le P 143. a. Hil, fr. pr. p. monde cedoit à cause de son âge : '& il n'est pas impossible que 20.1. ce soit le mesme qui est appellé Ancien ou Primat de la Byzacene . Hier, in Luci. en l'an 397. 8 Nous favons encore les noms de quelques autres, f. Hil.fr.pr.p. [mais nous ignorons leurs eveschez.] hEntre les heretiques qui 202. y estoient bien au nombre de 80, il y avoit Ursace, Valens, & fr. 2 p 36. Germine, Caius, Migdone, Megafe; [tous d'Illyrie : ] Epictete i Hildra.p.34. Note 64. de Civita-Vecchia,] Auxence [de Milan;] &"Demophile [de 1 Athde fyn p. Berée en Trace, quoiqu'il semble qu'il eust dû estre plutost à \$74.c.

Seleucie. 'Taurus Prefet du Pretoire [d'Italie,]eut ordre de Constance Hier.p.143.2 d'estre present au Concile '& de ne point laisser aller les Evesques Sulp.p. 162. qu'ils ne fussent tous tombez d'accord touchant la foy. On luy avoit promis le Confulat en cas qu'il en vist à bout; [& comme il fit trop bien réussir le malheureux dessein de Constance, Jil fut Amm. La 2. p. en effet Consuldeux ans aprés, mais il fut relegué dés l'année 205. mesme à Verceil, saprés que Constance sut aussi mort dans la

mesme année.] 'Nous avons une lettre de Constance aux Evesques d'Italie qui Hil. fr 2.P.43. s'assemblerent [depuis] à Rimini, selon le titre. L'adresse est en P.44general, aux Evesques; mais l'on voit qu'elle regarde tous ceux qui se devoient trouver à Rimini. Constance y renouvelle les ordres qu'il avoit déja donnez, que l'on y traitast les choses qui regardoient la foy, l'unité, & l'ordre de l'Eglise. Mais il ne veut pas que l'on y parle touchant les Evesques d'Orient, declarant nul tout ce qui s'ordonneroit sur ce sujet, & pretendant que s'il y avoit quelque chose à discuter avec eux, les dix legats qu'ils

LES ARIENS. L'an de I.C.

SOE. 1.4.C. 17 P. 563.c|Socr.l.2. c. 17. P. 111.b. Aug.op imp.l.t.

luy envoieroient, le pourroient faire suffisamment. [Il craignoit 359. peut-estre que les Occidentaux ne voulussent parler pour Saint Athanase; ] 'au moins Socrate & Sozomene nous assurent que les Ariens ne jugerent pas à propos de parler de luy à Rimini, quoique Julien le Pelagien écrive que tous les Everques , hors

Ath,de fyn.p. 230.b. 6 Hil.p. 46.

c.75.Paz. a.d.e. fept, y consentirent à sa condannation. La lettre de Constance # Hill fr 1, p.45. est datée du 27 may de cette année, [& ainsi avant le commencement du Concile, puisque Germine, Ursace, & Valens, estoient encore à Sirmich la nuit du 22, J'outre que le Concile s'estant terminé fort promtement jusqu'à l'envoi des deputez, bqui ne se fit qu'aprés le 21 de juillet, sil ne peut avoir commencé que dans ce mois melme.

### Andready of the other ot ARTICLE LXXIX.

Le Concile de Rimini autorise la soy de Nicée, & condame celle des Ariens avec leurs personnes.

Suip.i t. p. 168.

UAND les Evelques furent tous à Rimini, ils se diviserent en deux:Les Catholiques eurent l'eglise pour leurs assemblées | ecclefiastiques, ] & les Ariens firent leur eglise d'un lieu qu'on avoit exprés laissé vide.

'Lorsque l'on commença à traiter de la foy, '& que tous les Ath, de fyn.p. autres Evefques ne prenoient pour fondement de leurs discours c. diSor.p. 561c. que les faintes Ecritures; Urface & Valens affiftez de Germine, Auxence, Caius, & Demophile, parurent avec un papier en main, qui estoit la troisieme consession de Sirmich avec sa date; & ils la lurent devant tout le monde. 'Ils representerent qu'elle .

Soz.p.562.d. Ath p.824 d. Soz, P. 563,d. d Ath.p. 874.d.

avoit eu l'approbation de l'Empereur , & qu'ainsi il la falloit recevoir, '& se contenter de celle là, sans se mettre en peine de tous les autres Concile, '& de toutes les autres formules, '& sans demander aussi rien de plus aux heretiques, ni se mettre si fort Soz.p.563.d. en peine de penetrer leur fens : 'depeur que cette discussion ne causast trop de divisions & de troubles : Qu'aussi-bien il estoit meilleur d'exprimer la verité de la foy d'une maniere plus simple & plus groffiere, fans introduire de nouveaux termes qui fentoient les chicaneries de la logique : 'par où il estoit visible qu'ils

p.564.4.

attaquoient le mot de Consubstantiel, pour introduire leur expression de semblable en toutes choses, ou plutost une confusion qui donnaît lieu à l'établissement de la doctrine des Anoméens 1 Thart.la.c. 5. 'Et ils ajoutoient en effet, qu'il n'effoit pas raisonnable de trou-

P.511.C.

bler

L'an deJ.G.

bler & de dechirer toute l'Eglife pour deux mots qui n'estoient

Ils s'imaginoient par là abuser de la simplicité des Occiden- c. taux. [Mais leur simplicité estoit éclairée & fortifiée par l'Esprit de Dieu. On ne voit pas ce que le Concile leur répondit d'abord . Il est certain seulement ] 'qu'on ne fut pas long-temps à recon- Ath, de syn p noistre leur malice. Car les Evesques ayant proposé d'anathe. \$76.254d Ass. matizer l'heresse Arienne avec les antres, tout le monde s'y \$P.934. accorda. hormis ceux de la faction d'Urface & de Valens. 'Ce de syn.p.\$16.b. qui fit voir bien clairement qu'ils n'avoient point d'autre 4 dessein que de ruiner ce qui avoit esté fait à Nicée, pour établir leur heresie. Ainsi les Peres se plaignirent hautement de leur fourberie, & declarerent qu'ils n'estoient pas venus là pour y apprendre ce qu'ils devoient croire, puisqu'ilsen estoient fort bien instruits, mais pour s'opposer à ceux qui combatoient la verité, & qui introduisoient des nouveautez dans la foy. Que si les autres ne faisoient que commencer à avoir la foy; ('car on avoit esté sor, p. 564.d. extremement choqué de voir une confession de foy datée, ) ils Ath,p.876, ne pouvoient pas seulement estre Clercs, puisqu'ils n'en estoient qu'à leur catechisme, Que s'ils estoient dans la mesme disposition qu'eux, ils devoient donc aussi anathematizer avec eux toutes les heresies, & s'arrester à ce que les Peres leur avoient laissé, en se contentant du Concile de Nicée, pour oster le pretexte d'assembler toujours de nouveaux Conciles.

On fi tire les professions de soy de tout les heretiques pour su poséable les condamers, & celle du Concile de Nicée pour l'appronter. Ce que les Peres firent tous d'un commun accond. Nous avons dabables encore unaché acrést & souscire par le Concile pour condamer. Halléan-jar. toutes les heresses en general. & celle d'àrius en particulier; course laquelle cet actée contient divers anathemes. On declara personne que la profession presente par Ursace & Valens, estois frap. Halléan-jar. mes me que la profession presente par Ursace & Valens, estois frap. Halléan-jar. mes me que la profession presente par Ursace & Valens, estois frap. Halléan-jar. dur à l'approuver. On refout a un situation au la production du cour l'approuver. On resolut aus situation par la production de la constant par la production de la constant par la production de la constant par la constant particular par la constant par la co

Valens ni ceux de sa faction ne voulurent rien faire de toutes Ath.p.8764, ces choses. Voyant neanmoins tous les Evesques opposez à leurs p.8786, malheureux desseins, ils se transporterent à l'assemblée des

Hift. Eccl. Tom. VI.

Catholiques, dit S.Athanase, comme pour écrire quelque chose 159de nouveau mais en ne fut pas long-temps fans reconnoiftre leur malice. [II femble donc que les Ariens aient tenu d'abord leur assemblée à part, se contentant de faire proposer par des depuis tez ce qu'ils avoient à dire, & que voyant qu'on rejettoit leur confession datée, ils soient venus tous ensemble faire quelques nouvelles propolitions; furquoi neanmoins nous n'avons point d'autre lumière. Socrate semble dire qu'il presenterent deux Soz. J. 2. C. 17.P. confessions de foy. [Mais il est si embarasté sur ce point, qu'on ne

peut rien fonder für luy. Ath.de fyn p. 579.d.

Quoy qu'il en soit donc de tout ceci,] le Concile aprés avoir usé envers les Ariens de toute la tolerance & la patience possible, afut enfin obligé de les condanner comme des ignorans, des fourbes & des heretiques, de les declarer heretiques, & de les deposet de vive voix en leur presence; b& cette declaration fut ensuite fignée de tout le monde le 21 de juillet, à la requisition de Grecien e Hilfr. 1.P.46. Everque de Cagli. Nous avons en latin dans les fragmens de Si Ath.p.\$79.\$\$0 Hilaire, & en grec dans S. Athanale, l'acte de cette requisition; & du consentement que tous les Evesques y donnerent. L'assemblée y est qualifiée un Concile general. Ceux qui y sont condannez nommément, sont Ursace, Valens, Germine, & Caius. On

y joint quelquefois Auxence, [& Demophile; "mais il y a de la Noz 65. difficulté.1 'Il y a quelque apparence que l'on parla dans le Concile, de la

Hil.fr,1,p.16.

123.c.d.

\* p.876 d.

p. \$10 a.

p.879 d.

condannation de Libere par Potame & Epictete. 

#### ARTICLE LXXX.

Le Concile depute à Constance, qui s'efforce de lasser les Peres par fer delais.

\* Outes choses s'estant ainsi terminées fort promtement à 350 b. Rimini parceque tous les Evesques Catholiques estoient

fort unis dans les melmes fentimens; il ne reltoit plus qu'à en-Amm, 110, P150 voyer des deputez à Constance, qui quitta cette année Sirmich Cod Th u.t.30. & l'Illyrie, où il estoit encore le 18 de juin, pour aller à Constan-Amm.l.19 p. tinople donner ordre aux affaires de l'Orient , extremement troublées par la crainte des Perses qui y forcerent cette année Sulp.1 2. p.163 la ville d'Amide dans la Mesoporamie. 'Les Catholiques luy Mar.& F.p.14. envoyerent donc dix deputez, & les Ariens firent la mesme chose de leur costé. Mais les premiers choistrent de jeunes

451

Evelques peu instruits & peu prudens, & les Ariens au contraire envoyerent des deputez extremement fins & rusez, qui avoient bien de l'esprit, & qui estoient habiles dans toutes les subtilitez de leur perfidie. [Nous n'en savons pas les noms.] 'Mais S. Athanase dit generalement que les heretiquez deposez surent aussi tost 934-b. trouver Constance. Entre ceux des Catholiques dont nous avons Hillstra.p.36. les noms, on ne peut remarquer que Restitute de Carthage qui parosist comme le ches.

"Le Concile leur donna ordre, 1°, de défendre la verité par Athde (yn.p. les témoignages de l'antiquité, 2°, de faire voir à Conflance que \*78.4|879.4. de violer en quelque choie la verité & la justice, ce n'estoit pas le moyen d'établir la paix, comme les Ariens le luy faisoient entendre, mais que c'estoit mettre partout la division & le trouble :

3°, de ne communiquer en aucune sorte avec les Ariens, mais de 501 p. p. 163.64. renvoyer tout au Concile sans s'engager à rien : 4°, de ne changer Athde syn.p. quoy que ce soit de ce qui avoit elté ordonné dans l'assemblée.

'Le Concile écrivit en mesme temps à Constance une excellente p.877 Hil.fr.2lettre qui se trouve dans tous les historiens, c'est à dire dans S. 23 Thdrt.p. Athanase, dans S. Hilaire, dans Theodoret, dans Socrate, d Sozomene; & S. Ambroise la cite. Elle fut écrite en latin, [& 136.c]502.l.4.c. neanmoins le texte grec de S. Athanase est plus clair que le latin Amb. de fide, l. que nous en avons dans S. Hilaire. Les Peres y témoignent qu'ils 1.c.9 p.126.2. n'avoient rien trouvé de plus propre pour affurer la foy, que de p.376.d. s'attacher au symbole de Nicée, dont ils font un bel eloge sans y 6 p.\$17.878 ajouter ni diminuer quoy que ce soit; tous les efforts que Valens p.872. & les autres avoient faits, n'ayant servi qu'à faire connoistre les mauvais desseins & l'impieté de ces personnes qu'ils avoient esté contraints de separer de leur communion, & à les affermir eux mesmes dans leur resolution de ne rien innover dutout. Ils prient p.878.879. ensuite l'Empereur d'ecouter favorablement ce que les deputez qu'ils luy envoient, avoient à luy dire de leur part, '& de leur part, permettre de retourner à leurs Eglises. Voilà ce que les Catho- Socr.L.2. c. 37.p. liques manderent à Constance par leurs deputez.

'Mais Ursace & Valens, avec les autres deputez Ariens ayant a Soz.l. a.e. 19. fair plus de diligence que ceux du Concile; se rendirent aisément p. 567.d. maistres de l'esprie de l'Empereur, squi outre l'inclination qu'il Soz.p. 19.6.3. avoit déja pour l'Arianisme/put bien encore se tenir ossens per 19.6. mepris que le Concile avoir fait d'un formulaire dressé en sa participation. Ainsi il sit toutes sortes d'hon. «Isoer p. 19.4. neurs à ces deputez heretiques, se les receut avec beaucoup Mar. & F. p. 5. d'amitté comme des gents de son parti.

LII ii

'Au contraire, quand ceux du Concile furent arrivez; ses 359. Thdrt.L.2.c. 15. P.614.b.c. officiers prirent leur lettre, & la luy porterent, mais ne voulu-

Socr. p.139. a.t. rent pas seulement les faire parler à luy, disant qu'il estoit occupé aux affaires de l'Etat. 'Il les traina ensuite long-temps sans leur faire aucune réponse; & prenant pretexte d'un voyage qu'il

avoit à faire contre les barbares il les fit demeurer à Andrinople jusqu'à son retour. Il écrivit neanmoins au Concile de Rimini. pour s'excuser de ce qu'il n'avoit pu encore voir ses deputez, ni examiner ce qu'ils avoient à luy dire; de quoy il alleguoit les raisons que nous avons dites, y ajoutant qu'il falloit apporter aux choses de Dieu un esprit degagé de tous les soins de la terre; & priant les Peres de vouloir bien attendre qu'il euft cette commodité, afin qu'ils pussent achever une affaire de si grande importance pour l'Eglife. Saint Athanase ajouta cette lettre à son Ath. de fvn. p. traité des Synodes aussi-tost qu'il en eut eu connoissance, a& il y fait remarquer la finesse criminelle du tres impie Constance. comme il l'appelle. Constance y conte vingt Evesques deputez. l'ioignant apparemment ceux des Ariens avec les autres, &

Thdrt . p. 6: 4.c.

910.

# p.929.d.

r.930 a.

voulant faire accroire qu'il les avoit tous traitez de mesme.] 'Ce Prince affectoit à dessein toutes ces longueurs, dans l'esperance que les Evesques ennuyez de demeurer si long-temps à Rimini separez de leurs Eglises, cederoient enfin à sa volonté, & abatroient eux mesmes le rempar qu'ils avoient elevé contre

c.16,p.615.c. 615.

l'heresie, en resusant d'abandonner les termes de substance & c. 15 p.614 c.dl de confubstantiel. Il ne put neanmoins rien gagner pour lors; & ces genereux défenseurs de la foy ne firent autre chose dans la réponse qu'ils luy écrivirent sur sa lettre, que de renouveller la priere qu'ils luy avoient déja faite d'ecouter favorablement leurs deputez, & de leur permettre de s'en retourner en leurs Eglises avant l'hiver; à quoy ils ajouterent une nouvelle protestation. qu'ils ne pouvoient se departir aucunement de tout ce qu'ils avoient fait. Les termes de cette lettre raportez par Theodoret. Ath, de fyn. p. font tout differens'de ceux qui font dans Saint Athanase & dans 930.931 Socrate. On voit que ce sont deux traductions d'un mesme ori-

1 39.d.

1 : 5.p.4z.

ginal latin.

[Ce fut assez vraisemblablement durant ces delais affectez Cod. Th. 6.t. 2. par les Ariens pour lasser la patience des Catholiques, ] 'que le Concile de Rimini traitant des privileges de l'Eglise & du Clergé, demanda à l'Empereur que les terres qui appartenoient à l'Eglife, fussent libres de tous les imposts, & de toutes les charges publiques : Ce que Constance declare dans une loy donnée V. Constan-

453

le trentieme juin de l'année fuivante, avoir déja accordé par une autre.

CONTROLOGO CONTROLOGO

## ARTICLE LXXXI.

Les deputez du Concile de Rimini cedent à Constance & aux Ariens; & aprés eux presque tous les Evesques du Concile.

SOGRATE dit que les Evesques du Concile ayant encore Soer.La.c., 37.P. attendu quelque temps aprés la lettre dont nous venons de 140.b. parler, sans recevoir aucune réponse de l'Empereur, se retirerent en leurs Eglises, & aprés cela il ne parle plus dutout du Concile de Rimini. [Nous fouhaiterions que la verité nous permist de le fuivre, & de terminer ici l'histoire de ce Concile. Nous en ferions l'un des plus illustres & des plus faints Conciles de l'Eglise, puisque jusques ici il n'a fait que soutenir la verité combatuë par l'artifice des méchans Everques & par l'autorité de la puissance imperiale; ce qui ne se trouve peut-estre dans aucun de ceux que l'Eglise revere le plus. Mais il faut suivre ce que nous trouvons dans les meilleurs auteurs de l'histoire, qui nous apprennent avec Saint Hilaire, ] 'que Constance changea enfin la foy des Occidentaux Hil, in Coull. en impieté, en les tenant toujours renfermez dans une ville; 1,p.113,2,d. qu'il les epouventa par ses menaces;qu'il les affoiblit par la faim qu'il leur fit fouffrir,qu'il les abatit par les rigueurs, de l'hiver qui estoit proche; ] & qu'il les corrompit par ses artifices. Baronius Bar, 379. 60. croit seulement que S.Gaudence Evesque de Rimini mesme, & quelque peu d'autres, se retirerent. [ Mais une chose de cette nature doit estre mieux fondée]que sur des actes qu'on ne nous donne point.

[Nous nous contenterons donc de suivre le recit de Theodoret, qui nous apprend ] 'qu'aprés que le Concile de Rimini eut écrit Thdrt.l. 1. 2. 16. la lettre dont nous venons de parler, les Ariens ayant de nouveau Pêt5. 6. aigri l'esprit de Constance, firent venir malgré eux une partie des Evesques, (c'est à dire les deputez, ) à une ville de Thrace 'nommée Nicé ou Nice, & mesme Nicée dans S.Hilaire, & qui socre, 141. b. s'appelloit auparavant Ustodizo. C'est apparemment la ville Hilinaux p. que Sanson appelle Ostudizus, & qu'il place à quelques lieues 36. d'Andrinople à l'Orient. 'Ils affecterent ce lieu, afin que le for-Socre, 141. b. mulaire qu'ils avoient envie d'y faire recevoir, portant le nom de Nicé, s'ust aiss'ement pris par les simples pour le symbole du grand Concile de Nicée en Bithynie. Mais ils ne tromperent

L11 iii

se faire moquer d'eux.

16. p.61 q.c. Hilin Aux.p.

Ils réuffirent neanmoins dans leur principal deffein qui eftoit Mar. & F.p.25, d'abatre la constance des deputez du Concile. 1 'Car les ayant 1b|Thdrt, Lzc. long-temps tourmentez par divers delais, '& les ayant trompez par leurs finesses; attirez par l'esperance des faveurs du Prince. intimidez par les menaces de sa colere, affoiblis par les violences 122.1.e Ath.ad qu'ils leur firent . 2 & abusez par la fausse assurance qu'ils leur Hilling D. 23 donnerent, que les Orientaux avoient supprimé le mot de sub-Mar, & Fb.25, flance, ils obligerent enfin ces Evelques à casser ce qu'ils avoient faintement établi. & à approuver ce qu'ils avoient condanné comme impie, parcequ'ils craignoient de fouffrit l'exil pour le Fils de Dieu, & qu'ils prenoient leur fatisfaction dans le repos de leur pays & dans les malheureuses possessions de leurs Eglises.

61 5.C.

Sulp.1.2.p.165. 'Ils les obligerent dis-je, à communiquer avec eux, b& à confentir b Ib|Thdrt.p. à l'abolition des mots de substance & de Consubstantiel, en recevant une confession de foy entierement conforme à la troisieme de Sirmich hormis qu'elle declare le Fils semblable au Père, sans ajouter en toutes choses, qu'elle désend le mot d'hypostase selon le texte de S.Athanafe, & comme ce Saint l'a lu & l'a entendu; & qu'elle anathematize toutes les herefies contraites à ses definid de sen. p. 600, tions s Nous l'appellerons le formulaire de Nicé ou de Rimini, dHillfr i. P.55. parcequ'ily fut aussi receu, J quoiqu'il ait esté fait "à Constanti- Norz 66. nople par les Ariens [ de l'Occident, & par ceux ] de l'Orient qui

d.& alibi. Ath.de f, n.p. 905.C.

Ath.de fyn.p. 906.€ 905 €.

e ad Afr. p.934

estoient déja revenus de leur Concile de Seleucie. [ C'est celuiqu'on a ensuite sait signer partout, & qui a rendu toute la terre Arienne, selon l'expression de S. Jerome, "Il fut fait originaire- V.la note ment en latin . ]

Hil fr.2-P 36.37

'Nous avons un acte daté du dixieme octobre de cette année à Nicé, par lequel Restitute de Carthage & ses compagnons, declarent qu'ils ont déja figné ce formulaire, cassent toute ce qui s'estoit fait à Rimini, & embrassent la communion d'Ursace, Valens, Germine, & Calus. 'Cet acte porte en teste les noms de quatorze Prelats, soit qu'il y eust avec eux quelques députez des Ariens, ou que le Concile eust envoyé quatre Evesques porter sa seconde lettre à l'Empereur, ou pour quelque autre raison que nous ignorons. C'est ainsi, dit Saint Ambroise, qu'aprés que le Concile de Rimini eut autorisé la veritable foy, ce jugement sut changé par les finciles & les rufes des heretiques, & cela vint de

Ambep 13 P 105.8.

P. 36.

Ath. ad Afr.p. ce que quelques uns voulurent disputer de la foy dans le palais. 'S. 941.5. Athanase donne le nom de synode à cette assemblée de Thrace, EES ARIENS.

455

On laissa ensuite retourner à Rimini les deputez du Concile; sulp.p.165. & Constance, qui ne se contentoit pas d'avoir abatu dix Evesques Mar. & F. p.25. & Constance, qui ne se contentoit pas d'avoir abatu dix Evesques Mar. & F. p.25. au Prestet Taurus] de ne point laisser aller les Evesques jusqu'à ce qu'ils eussent les mesme confession de soy que leurs deputez; Que s'il y en avoit qui resistant avec plus d'opiniatreté que les autres, il les envoyast en exil, pourvu qu'ils ne susser sus de suinze. Il servivit aussi aux Evesques, pour Hale.p.37. leur ordonner de supprimer les mots de substance & de consubstantiel, straitant sort injurieusement ceux qui avoient deposé Ath. ad Ass. p. les Ariens, & les menaçant de ne les point laisser retourner à 334.b. leurs Fesses ] jusqu'à ce qu'ils luy eussent lobei.

'Ceux qui avoient des auparavant embrassé le parti de l'Aria: Hilfr.2.p.37. nisme, ne témoignerent que de la joie & des actions de graces 38. pour une lettre si honteuse, & qu'une obeissance humble & aveugle pour des commandemens si criminels. Et ce furent les seuls sentimens qu'ils exprimerent dans la lettre qu'ils récrivirent à Constance. 'Mais comme on ne vouloit point les laisser P-39fortir de Rimini [ que les autres n'eussient aussi signé, ] ils conjurerent l'Empereur d'écrire à Taurus de leur accorder la liberté qu'ils avoient si bien meritée. Ils écrivirent en mesme temps 'aux -Evesquesd'Orient, pour les assurer qu'ils estoient dans la mesme foy qu'eux, & qu'ils y avoient toujours esté. Nous n'avons que le lettre à l'Empereur, [ qui est bien la piece du monde la plus lasche & la plus infame. Nous l'attribuons non à ceux qui tomberent, comme nous verrons bientoft, mais à ceux qui avoient toujours fait profession de l'Arianisme, tant parcequ'ils l'assurent eux melmes,qu'à cause qu'ils traitent d'heretiques ceux qui n'avoient pas signé, n'y ayant point d'apparence que ceux qui fignerent par foiblesse, eussent voulu écrire une lettre semblable à celle ci. On le peut encore juger par] Epictete l'un desquatre P-37nommez à la teste de cette lettre. Pour Valens qui yest aussi, [il n'est pas necessaire que ce soit celui de Murse. Voilà donc ce qui se fit du costé des Ariens, ] qui commencerent par le retour des Sulp.p. 166. legats à l'emporter sur les autres, & les chasserent mesime de l'eglise pour s'en emparer.

[Pour ce qui est des Catholiques, ils témoignerent d'abord quelque generosité, ] '& ils resulterent la communion à leurs p.16,166. deputez, quoiqu'ils protestaffent de la violence que l'Empereur leur avoit saite. Ils se trouverent neanmoins sort embarassez de p.166.

1. ad Archiepifcopos noftros. Il faut fans doute Coepifcopos.

ce qu'ils avoient à faire, & enfin la pluspart s'estant affoiblis peu à peu soit par la foiblesse & l'inconstance de leur esprit, soit par le chagrin de se voir retenus si long-temps hors de leur pays, ils rendirent les armes à leurs adversaires: & des que les esprits furent une fois ebranlez, on courut à l'autre parti avec tant de foule & de chaleur, que le nombre des Catholiques se trouva reduit à vingt.

Soz. LA.C. 19.P. 569.b.e.

Sozomene raporte que les Ariens pour vaincre plus aisément la resistance des Orthodoxes, leur envoyerent secrettement quelques personnes de leur cabale, qui sous pretexte de faire les conseillers & les mediateurs, leur venoient representer qu'il estoit bien fascheux de voir tous les Evesques divisez les uns des autres pour un mot, vu qu'il estoit si aisé de couper toute la racine de ces troubles, en luy en substituant un autre: Que jamais on n'auroit de paix avec l'Orient qu'en supprimant le mot de sub-

b. Hillfr. 2 p.3 flance. Le Concile ceda à cette raison, qui neanmoins estoit tout Soz,p.369-570. à fait fausse, puisque les Orientaux tenoient presque touts le Fils

ou confubstantiel, ou semblable en substance.

Ruf.1.1.c.21.P. 247 Aug op. 28,1.a.b.

'Les Ariens qui estoient subtils & fourbes, surprirent encore par une autre voie l'ignorance & la simplicité des Occidentaux. imp.Li. c.76.p. Car ils leur demanderent si c'estoit la Consubstantialité ou JESUS CHRIST qu'ils adoroient; & par cette opposition ridicule qui les obligeoit de répondre avec quelque forte d'execration, que c'estoit en JESUS CHRIST qu'ils croyoient, & non en la Consubstantialité, ils leur rendirent odieux ce terme qu'ils n'entendoient pas affez, & les obligerent à l'abandonner, & Augopimpla, ensuite à se resoudre de communiquer avec eux. On pretend aussi qu'ils cederent à la crainte d'estre appellez Athanasiens :

6,75.P.27.2.C.

Car les Ariens donnoient quelquefois ce nom aux Catholiques . avec celui d'Homooufiens ou Confubftantialistes. 'Il y en eut Ruf.p.247. quelques uns, dit Rufin, qui ne tomberent pas par ignorance; f mais par foibleffe. 1

Mar. & F.p.30. 31.

faute que commirent ces Evesques, & le prejudice qu'ils firent à l'Eglife par leur lascheté. [L'histoire n'exprime pas nettement quelle fut la faute de ces Evesques; mais on ne peut douter qu'elle n'ait esté la mesme que celle de leurs deputez, d'abandonner ce qu'ils avoient fait pour la verité, de recevoir dans leur communion Urface, Valens, & les autres qu'ils en avoient Nore 67. exclus, & "de figner le formulaire de Nicé . ]

'Le Prestre Marcellin represente fort bien la grandeur de la

ART.LXXXIL

# ઝેલ સ્ટાઇલ સ્ટાઇલ સ્ટાઇલ સ્ટાઇલ સ્ટાઇલ સ્ટાઇલ સ્ટાઇલ સ્ટાઇલ સ્ટાઇલ ARTICLE LXXXII.

Saint Phebade & les plus genereux du Concile de Rimini, se laissent tromper par les Ariens .

Ly avoit encore, ainfi que nous avons dit, vingt Prelats qui Sulp, La, p. 166. defendaient la verité; & plus leur nombre estoit petit , plus ils sembloient invincibles, furtout S. Phebade & S. Servais qui paroiffoient les plus genereux de tous. Comme ces 20 Evelques avoient esté inebranlables aux menaces, & à toutes les vaines terreurs, Taurus eut recours aux prieres pour les flechir; & les abordant avec larmes, il les conjura de prendre des resolutions plus douces & plus moderées; Qu'il y avoit déja "plusieurs mois que les Evesques estoient enfermez dans une ville ; Qu'ils estoient

accablez de pauvreté,& consumez par la rigueur de l'hiver, sans pouvoir esperer la permission de sortir s'ils ne cedoient : Que sans cela on ne verroit jamais de fin a cette affaire : Qu'ils devoient imiter l'exemple de la pluspart de leurs confreres, & se rendre au moins à l'autorité du plus grand nombre . Phebade répondoit à cela, qu'il ne pouvoit se resoudre à accepter une profession de foy faite par les Ariens, & qu'il aimoit mieux fouffrir l'exil & tous les supplices imaginables.

'Cette contestation dura quelques jours, & l'on ne voyoit Ibid. aucune apparence de paix ; jusques à ce que Phebade mesme p.167. commença insensiblement à se relascher & à s'amollir, & enfin se laissa tout à fait vaincre par une proposition qu'on luy fit. Car Valens & Urface luy remontrerent qu'on ne pouvoit sans crime rejetter une proposition de foy tres Catholique, produite, disoient ils faussement, par les Evesques d'Orient, & qui avoit l'Empereur mesme pour auteur; Que jamais les disputes ne finiroient sice qui estoit approuvé de l'Orient estoit rejetté de l'Occident : Qu'enfin, si le formulaire dont il s'agissoit ne leur paroiffoit pasaffez clair, ou affez formel, ils pouvoient y ajouter ce qu'ils voudroient, & qu'eux de leur part estoient prests d'y consentir Une proposition si plausible sut receue de tout le monde avec joie, & les Catholiques qui vouloient terminer l'affaire par quelque moyen que ce fust, n'oserent pas s'y opposer.

On commença donc à produire des professions de foy dressées Ibid. par Phebade & par Servais, [ qui sont assurément les anathemes que nous allons raporter tirez de 3. Jerome . ] Ces professions de M m m

Hift. Eccl. Tom. VI

toy portoient la condamnation d'Arius, & declaroient le Fils 359. egal à son Pere, sans commencement, & sans aucun temps. Mais lorsqu'on les dressoit, Valens, comme pour y contribuer de sa part, dit qu'il falloit mettre que le Fils n'estoit pas une creature comme les autres creatures: Et cette proposition cachoit tout son venin. Car sous ce pretexte de distinguer le Fils d'avec les creatures, elle en faisoit une veritable creature, relevée seulement audessus des autres. On ne s'en apperceut pas neanmoins Amb.de fide, 1. pour lors Les Prelats qui avoient la simplicité [ de la colombe, ] mais non l'adresse du serpent, crurent avec trop de facilité. En cherchant comme des oiseaux imprudens la nourriture de la foy, ils ne reconnurent pas le piege qu'on leur dreffoit; & en courant à la verité, ils tomberent dans la fosse de l'heresie, où les

3.c.7.p.159.k.

Sulp.p. 167.

autres les poufsoient par leurs fourberies. 'On conclut ainsi l'accord, où il sembloit que personne ne sust ni victorieux, ni vaincu, le formulaire estant pour les Ariens, & les professions [ ou les anathemes ] qu'on y avoit ajoutez estant pour les Catholiques, à l'exception de celui que Valens y avoit Hierain Luci, p. gliffé. Il n'y avoit ce sembloit rien de si conforme à la pieté, ni de

142.d.

si digne d'un serviteur de Dieu, que de suivre l'unité, & de ne se diviser point de la communion de tout le monde. La profession de foy qu'on fignoit, n'avoit rien en apparence qui fust absolu-

p.61 5.6 1 6. # Hier.p.143.4.

Thdrt.l.2. c.16. ment impie & facrilege Cestoit, comme nous avons dit celle de W. la note Nicé. La suppression mesme du mot de substance paroissoit assez 67. raisonnable, & au moins il ne sembloit pas que des Evesques se dussent mettre fort en peine d'un mot dont ils avoient mis le

fens à couvert & hors d'atteinte.

Ibid.

'Il y avoit neanmoins quelque bruit parmi le peuple, que tout cela n'estoit qu'une sourberie & un piege des Ariens. Mais Valens protesta en presence de Taurus, qu'il n'estoit point Arien, & qu'il estoit tout à fait eloigné des blasphemes des Ariens [1] fit apparemment toutes les autres declarations dressées par Phebade & par Servais: Et comme cette protestation faite en particulier, ne suffisoit pas pour appaiser les soupçons du peuple; un jour que les Evesques & les laïques estoient assemblez dans l'eglise de Rimini, Musone ancien Evesque de la Byzacene parla ainsi: Comme nous avons appris que l'on publioit diverses choses par des bruits vagues & confus, nons avons resolu que quelqu'un de nous les liroit à vostre sainteté, afin que tout le monde condanne d'une mesme voix ce qui merite de l'estre, & ce qui doit estre rejetté avec horreur de nos oreilles & de nostre cœur. Chacun

459

l'ayant agrée, & Claude Evesque de la Marche d'Ancone commençant à lire quelques blasphemes dont on accusoit Valens, celui-ci declara qu'ils n'estoient pas de luy, & s'écria hautement: " Si quelqu'un dit que J C. n'est pas Dieu, Fils de Dieu, né du Pere avant les fiecles, qu'il foit anatheme : Si quelqu'un dit que " le Fils n'est passemblable au Pere selon les Ecritures, qu'il soit anatheme : Si quelqu'un ne dit pas que le Fils est eternel avec le Pere, qu'il foit anatheme: Si quelqu'un dit que le Fils est creature comme le sont les autres creatures, qu'il soit anatheme: Si quelqu'un dit que le Fils vient du neant & du Pere, qu'il soit anatheme. Tous les Evesques confirmerent ces anathemes, en répondant aprés Valens, Qu'il foit anatheme. Mais Valens ayant ajouté. Si quelqu'un dit qu'il y a eu un temps que le Fils n'estoit " point, qu'il soit anatheme. Tous les Evesques & toute l'Eglise en corps receurent cette parole avec un applaudissement public, & comme avec un tressaillement de joie.

Tout le monde relevant donc Valens jusques au ciel par des s, loilanges extraordinaires; Claude prit la parole, & dit: Il y a encore quelque chose qui est echapé à Valens; & si vous le jugez, à propos, nous le condannerons en commun, a sin qu'il ne reste plus aucune difficulté. Si quelqu'un avouant que le Fils de Dieu est avant tous les siecles, ne dit pas qu'il est avant tous les siecles, ne dit pas qu'il est avant tous les temps, qu'on peut concevoir, mais met quelque chose que ce soit avant luy, qu'il soit anatheme. Tous répondirent: Qu'il soit anatheme: & Valens condanna de la mesme sorte plusieurs choses dont on le pouvoit souponner, à mesure que Claude les prononçoit. Voilà ce que S. Jerome dit avoir tiré des actes du Concile de a.b. Rimini, qui estoient alors dans les archives de toutes les Eglises, [mais qui ne se sont pas conservez jusques à nous;] & il ajoute que les Ariens mesme avouoient toutes ces choses.

Selon Julien le Pelagien il y eut sept Evesques qui presererent Aug. op. imp. la volonté de Dieu à celle de Constance, ayant resusé constant. e. 73. P. 27.2. d.e. ment de condanner S. Athanase, & de renoncer à la consession de la Trinité. [Mais nous ne voyons pas que son témoignage soit appuyé par d'autres. Ces sept Evesque auroient sans doute esté bannis, & leur exil auroit sait eclat.

La demiere action du Concile fut apparemment ] la nomina-Hill.fr.2, p. 31 tion des deputez que l'on envoya à Conftance. [On peut juger 502 L4. 6.19-p. quels ils effoient j'par Urface & Valens qui en effoient les chefs, hill.fr.1, p. 5, 11a accompagnez de Megafe, de Caius, & de Justin, celebres entre P.3. les Ariens. Il y avoit encore Migdone, Optat, Martial, & d'autres

Mmm ij

qui ne font pas nommez, sentre lesquels estoit peut-estre Saturnin 359. d'Arles, que nons verrons avoir esté à Constantinople au commencement de l'année suivante. I

#### ARTICLE LXXXIII.

Triomphe des Ariens après le Concile de Rimini, qui est rejetté par l'Eglise, & condanné par ceux mesmes qui y avoient assisté.

Hier in Luci.p. p.26, Sulp.1.2.p. \$42.d. P.143.b.

"Est ainsi que se termina le Concile de Rimini, ["vers le V. la note mois de novembre, o qu'aprés un commencement le plus 68. favorable & le plus glorieux qu'on pust souhaiter, il eut la finsi Hier.inLuci.p. trifte, & la conclusion si funeste que nous avons vuë. On ne reconnoissoit pas neanmoins encore qu'on y avoit signé l'heresie &

Hil fr. 1. p. 53,

l'impieté fous le pretexte de l'unité de la foy, & tous les Evefques s'en retournerent avec joie dans leurs Eglises, comme ayant fait réuffir le desir commun du Prince & de tous les gents de bien . qui estoit de retablir le nœud de la communion entre l'Orient & l'Occident . Mais les crimes ne se cachent pas long-temps, Urface, Valens, & les compagnons de leur malice, commencerent à publier leur victoire, & à se vanter qu'ils n'avoient pas dit que le Filsn'estoit pas une creature, mais qu'il n'estoit pas semblable aux autres creatures. 'Ce fut en propres termes ce qu'ils répondirent dans une grande affemblée, où, pour confondre leur impieté, on leur demandoit pourquoi donc ils n'avoient pas dit que le Fils de Dieu estoit creature. Et ce sut par une suite de la mesme impieté, qu'ils mirent dans un de leurs livres, & qu'ils fourinrent ensuite que le Fils estoit aussi différent du Pere . & JESUS CHRIST aussi dissemblable à Dieu , que le verre l'est d'une emeuraude. Ils expliquoient de mefine en des fens heretiques les paroles les plus catholiques, dont ils s'estoient servis à Rimini pour tromper les autres .

P-54

[Il n'eust pas esté difficile de confondre ces honteuses chicaneries: mais les plus puissans sont toujours maistres des expli. Nat.or.21 p. cations . J'On avoit ruiné les rempars que l'Eglise avoit elevez a Hier.p. 143b, contre l'herefie : a Le mot de fiibstance se trouvoit aboli . & on proclamoit hautement la condannation de la foy de Nicée. Le monde gemit de cette furprise, & se vit avec étonnement devenu

Arien fans y penfer. [ Cest cette conclusion deplorable qui a rendu le nom du Concile de Rimini si odieux à toute l'Eglise, ] Ath. ad Afr.p. 'qui l'a fait mettre par Saint Athanase au nombre des Conciles 935.2|942.b.

L'an de J.C. 359+

Ariens, & qui a fait dire à S.Ambroife qu'il l'avoit en horreur ; Amb.ep.13.p. c'est l'expression dont il use en écrivant à Valentinien mesme, qui a fait une loy, où il dit que les decrets de ce Concile doivent Cod. Th. 161.4. fublister eternellement , & où il veut que ceux qui les suivent. 14.P.481, aient permission de tenir des assemblées, sur peine aux Catholiques d'estre traitez comme criminels de leze-majesté s'ils entreprennent de les troubler.'Le mesme Saint Ambroise dit que Ambin Luc.6. quand J.C. maudit ceux que les hommes benissent, il semble P. 87.1,m. marquer ceux qui s'estant rendu les auteurs d'une prevarication pleine de perfidie dans le Concile de Rimini, avoient perdu la grace de Dieu pour acquerir celle de l'Empereur, & s'estoient fournis à une eremelle malediction, par le desir qu'ils avoient eu de plaire aux puissans du fiecle. S. Augustin reconnoist aussi que Aug. in Max. L. l'impieté des heretiques fit condanner à Rimini sous un Empe- 3.c.14. P. 306.d. reur heretique, le terme de Confubstantiel qu'on n'entendoit pas encore fuffifamment, le plus grand nombre ayant esté trom. pé par l'artifice de quelque peu d'autres .

Non seulement l'Église a rejetté dans la suite des temps ce que la violence ou la tromperie avoit fait figner aux Evesques du Concile de Rimini; mais ces Evesques mesmes reconnurent pour la pluspart la grandeur de leur faute, quand ils en virent les fuites funeftes. ] 'Les uns demeurerent dans leur communion, dit Hier, in Lucie, S. Jerome, se contentant de gouverner leurs Eglises, sans com. 7.9.143.b. muniquer avec les autres Evesques , [ depeur de communiquer avec les Ariens. ] Les autres, [outre cela , ] écrivirent aux Confesseurs bannis sous le pretexte de S.Athanase, pour leur declarer leur foy, & demander leur communion. Quelques uns ou plus exposez, ou aimant moins la verité, bien qu'ils la connussent, ] demeurerent, quoiqu'avec regret, dans la communion [ des Ariens Joù ils estoient engagez, n'esperant pas de voir les choses en meilleur état: Il y eut aussi, mais en petit nombre, qui felon la corruption naturelle aux hommes, aimerent mieux foûtenir qu'ils avoient bien fait, que de reconnoistre leur faute. Mais quelque repentir que la pluspart témoignassent, comme neanmoins ils avoient mis une confusion étrange dans l'Eglise, les Evesques qui n'avoient pas eu de part à leur faute, se declarerent auffi-toft contre eux, & refuserent leur communion . ]'On Hilfr. a.p. 45. le voit par l'exemple de Gregoire Evelque d'Elvire en Espagne. qui en fut loué par S. Eufebe de Verceil. 'S'il faut en croire le Mar, & P.P.47 Prestre Marcellin, tous les saints Evesques bannis ou cachez

convinrent ensemble par lettres, qu'on ne pouvoit accorder la Mmm iii

doient comme laïques, & en témoignant avoir regret de leur Ruf.L.c.18.p. faute Et il est certain que le sentiment de ceux qui avoient plus de zele, mais non peut-estre plus de charité, alloit à n'admettre aux fonctions du sacerdoce aucun de ceux qui estoient souillez

en quelque maniere que ce fust par la communion des hereriques. Nous avons une lettre fort obscure écrite à S. Athanase apparemment en ce temps ci, qui marque un grand zele contre.

les Evefques tombez à Rimini.

Hier.in Lucie. 'L'Eglife avant ensuite recouvré la paix par la mort de Conf-7.P.143.b. tance[à la fin de 361, ]on voit ces Evesques tombez dans les pieges des Ariens, accourir audevant des saints Confesseurs, protester par le Corps du Seigneur, & par tout ce qu'il y a de facré dans l'Eglise, qu'ils estoient toujours demeurez dans la pureté de la foy, qu'ils n'avoient manqué que de prudence pour connoiltre P.144,C.

la duplicité des autres, '& qu'ils estoient prests de condanner & leur propre signature, & tous les blasphemes des Ariens.

On tenta neanmoins de les deposer, & d'en mettre d'autres en leur place; mais outre que des Evesques qui savoient en leurconscience qu'ils n'avoient point consenti à l'heresie, avoient bien de la peine à consentir à leur deposition, les peuples qui aimoient leurs pasteurs se souleverent partout contre ceux qui les en vouloient priver, presque jusqu'à les poursuivre à coups de pierre, & à les tuer, 'Ainsi l'Eglise sut obligée d'user d'indulgence envers eux, & de les recevoir, selon le decret qui en fut fait ['l'an 362] dans le Concile d'Alexandrie, & approuvé de V S.Athal'Occident, comme on le peut voir sur l'histoire de S. Athanase. nase 196. Il semble mesme que S. Hilaire n'ait jamais cru devoir rompre

la communion avec eux pour ce sujet, puisque dés le commence-Hilin Coofil 3. ment de l'an 360, Jil declare qu'il estoit uni de communion avec P. 119.2.b. toutes les Eglises & tous les Évesques des Gaules.

Ath, ad Ruft. 'On demanda seulement que ceux qui avoient signé l'heresie, 2-P.41-4|Baf.ep 25.9.131.e.d. y renonçassent, & signassent le symbole de Nicée . [ Ceux qui n'estoient tombez que par foiblesse ou par ignorance, n'eurent Thort.l.s. 617. garde de ne pas accepter ces conditions. ] 'Ils declarerent par un

p.618.b.c. écrit public, qu'ils avoient esté surpris, qu'ils n'avoient point cru rien faire contre les decrets du Concile de Nicée, & qu'ils Sulp.l.s. p.169. avoient regret dece qu'on avoit abusé de leur facilité. On scait particulierement de ceux de France, qu'ils avouerent presque tous leur erreur, & condannerent ce qui s'estoit fait à Rimini ;

Hil fr. 2.P 1. comme nous le voyons par le Concile de Paris,où ils confessent que leur simplicité a esté abusée par les sourberies de ceux qui leur ont fait supprimer le mot de substance. Les Evesques d'Ita- P.19lie, felon leurs propres paroles, reconnoiflant la furprise qu'on leur avoit faite à Rimini, casserent ces decrets par une resolution commune de toutes leurs provinces, retournerent à la foy de Nicée, & resolurent de ne communiquer qu'avec ceux qui feroient la mesme chose sans aucune ambiguité. 'S Hilaire dit in Aux. p. 124. generalement que le Concile de Rimini fut cassé par tout le ".e. monde. Saint Ambroife nous affure auffi que plufieurs Conciles Amb.de fide, L. témoignoient que l'on avoit corrigé celui de Rimini pour s'ar-1.0.9 p.126.c. rester à la foy de Nicée, & que ceux qui s'oftoient laissé abatre, ep. 13. P. 205. 4. revoquerent auffi-tost le consentement qu'ils avoient donné. 'Mais il ne faut pas oublier la passage du Pape Libere, qui affure à Soer, l. 4 c. 12 p. tout l'Orient que ceux qui avoient esté trompez ou su rmontez à Rimini, estoient depuis rentrez presque tous en eux mesmes, avoient anathematizé la profession de foy de ce Concile, avoient fouscrit le symbole de Nicée, & n'en estoient que plus animez contre les dogmes & les fectateurs d'Arius. Ainsi la fraude dont Fulg in Pint.a. les heretiques avoient usé, ayant esté decouverte par des per- 3-P-536fonnes fages & éclairées, la Confubfratialité reprit une nouvelle vigueur, & le Concile de Rimini fut tellement aboli, qu'il n'en resta plus qu'une soible memoire pour eprouver le discernement des Catholiques, a qui les Ariens ne manquoient point d'objecter P 535ce grand nombre d'Évesques qui y avoient abandonné le Concile

[ Comme la faute de ces Evefques venoit plutoft d'imprudence que de malice, elle na pas empefché que l'Eglife n'ait mis quelques uns d'eux au nombre des Sains qu'elle invoque, comme Saint Servais, & S. Phebade. On peut voir ci-deffus ce qu'on fait du demier. Pour S. Servais nous en avons fait un titre particulier.

de Nicée, comme la plus forte preuve de leur herefie à l'égard

des simples.

### CLERGE CRAFF CRAFF

ARTICLE LXXXIV.

Persecution qu'on pretend avoir suivi le Concile de Rimini.

[OU040"APRES la chute de plus de 400 Eveíques de l'Occident, il femble difficile de roire qu'il en puit refter encoie un feul exemt d'une faute fi generale, nous fommes neanmoins affurez qu'il s'en rencontra plufieurs.] L'hifloire matthe.

p.618.b,c.

remarque particulierement le Pape [Libere,] dont le Concile de 359. Rimini auroit dû attendre le sentiment plus que d'aucun autre. & Vincent de Capoue, qui en refusant de consentir aux decrets de Rimini, [ effacerent la honte où ils estoient tombez par leur lascheté les années precedentes.

Hil.fr. 2.P 4.5. 25.1.1

Il y en eut encore plusieurs autres. Nous savons aussi que Gregoire Evesque d'Elvire en Andalousie, refusa de consentir à la prevarication des autres, & se separa mesme de leur communion. Ce qu'ayant mandé à S. Eusebe de Verceil, qui estoit alors dans son troisieme exil, c'est à dire dans la Thebaïde, ce Saint par la lettre qu'il luy récrivit, & que nous avons encore, loua ce qu'il avoit fait , l'exhorta à continuer sans rien craindre , l'assura de sa communion, & le pria de luy mander ceux qui feroient demeurez fermes dans la verité, ou qu'il y auroit fait rentrer par ses remontrances, l'exhortant de travailler à cela.

[S'il faut ajouter foy à la narration de Socrate & de Sozomene dans les points que nous ne savons pas estre faux, on peut croire Sucr.L.z. e.37-p. que ] 'Constance donna alors un plein pouvoir à Ursace & à 140 c|Soz, LA-c. Valens de faire tout ce qu'ils voudroient pour l'avancement de « socr.p.140,c. leur secte; & qu'il envoya le formulaire de Rimini par toutes les villes d'Italie, ordonnant que si quelques Evesques refufoient de le signer, ils seroient chassez, & d'autres mis en leurs

Ruf.l.r.c.21,p. 247.

[Rufin s'accorde affez à cela, lorsqu'il dit,] 'qu'aprés le Concile de Rimini, la face de l'Eglise estoit tout à fait disforme & defigurée. Ce n'estoit plus comme autrefois des étrangers qui la ravageoient: c'estoient ses propres enfans. Le persecuteur & le persecuté estoient tous deux de l'Eglise. Il n'v avoit nulle part ni autel d'idoles, ni immolation, ni facrifice; & on ne voyoit de tous costez que prevarication, que chute, & que ruine. Ceux qui fouffroient, enduroient des supplices comme sous les tyrans, mais ne remportoient pas la victoire comme les Martyrs. Ils enduroient les mesmes tourmens, & ne triomphoient pas avec la mesme joie & la mesme gloire, parceque l'Eglise deploroit la chute de celui là mesme qui faisoit tomber les autres.

Vinc.L.c.6.p.

'On peut voir encore ce que dit Vincent de Lerins, de l'horrible confusion que causa dans l'Eglise & dans l'Etat la persecution des Ariens, 'surtout aprés qu'ils eurent emporté par fraude ou par violence presque tous les Evesques latins. Outre plusieurs autres choses, 'il dit qu'on vit violer les mariages, profaner les vierges, piller les veuves, demolir les monasteres, chasser les

P.327. F.328.

Ecclefiastiques,

ergaftula.

Ecclefiastiques, fouetter les Diacres, bannir les Evesques, remplir de Saints les prisons, les minieres, "& les autres lieux où l'on faisoit travailler les criminels; Que les villes estoient interdites aux Orthodoxes'; qu'on les chassoit & qu'on les poursuivoit partout de forte qu'ils n'avoient pour retraite que les deserts, que les rochers, que les cavernes, où ils avoient les bestes pour compagnie, & où ils souffroient la mudité, la faim, la sois, toutes sortes de maux enfin la mort mesme. [ Nous aurons encore à parler du mesme sujet, quand nous raporterons ce qui se sit en 360, aprés le Concile de Constantinople, à l'occasion de la formule de Rimini, qu'on s'efforça de faire figner dans tout l'Empire. ]

l'intrusion de Felix . [ Mais comme tout le monde reconnoist 147/50rr.l.a.c. ualls se trompent encela Jaussi Baronius & Blondel demeurent Baras 19-647-49 uils se trompent encela Jaussi Baronius & Blondel demeurent Baras 19-647-49 uils se de Blonde primp aissement d'accord que Libere peut alors avoir esté obligé de Blonde primp. fortir de Rome, & qu'il se cacha jusqu'à la mort de Constance dans le cimetiere de S.º Agnés, ou dans quelques autres endroits autour de la ville;& que les Ecclesiastiques l'y venoient trouver, particulierement Damale qui alors elloit Prestre, & qu'il avoit laissé à Rome en qualité de grand Vicaire. [Ces choses sont fort possibles: mais il est vray aussi qu'elles ne sont pas trop bien anciens, mais qu'il avoue aussi estre fort corrompus. [ & il ne les

fondées. [Baronius les tire desactes de Libere qu'il pretend eftre Bar. 359.448. donne point. J'On pretend auffi que Saint Gaudence Evefque de 1 60IP, de N.L. Rimini, s'estant fortement elevé contre ce qui s'estoit fait dans le 9 c.63 P.182.3. Concile, fut tiré hors de la ville par les officiers du Gouverneur,

Note 70. & tué à coups de pierres: ["mais c'est une histoire peu assurée.] V.S. Eufebe 'On trouve que'les Ariens exciterent auffi alors quelques trou- Boll, 21. jan p. bles dans l'Eglife de Verceil. Baronius raporte à ce temps-ci ce a Bar, 359 61. que le Prestre Marcellin raconte de S. Maxime de Naple & de 63. Saint Rufinien! Nous n'y voyons rien qui nous determine à cette

epoque plutoft qu'à ce qui suivit le Concile de Milan en l'an 355, auguel nous en avons parlé.

Nous avons esté bien aises de mettre ici tout de suite ce qui s'est passé dans l'Occident jusqu'à la mort de Constance, tant pour donner plus de jour à ces choses en les joignant l'une à l'autre que pour n'estre pas obligé d'interrompre le recit de ce qui se paffa dans l'Orient . 1

Rufin & Socrate mettent en ce temps ci l'exil de Libere, & Rufila. 6.12.p.

Hift. Eccl. Tom. VI.

Nnn

# ETEDETIMBURURURUETÄVETETETETETIMBRUETIMBRUET

#### ARTICLE LXXXV.

Des Evesques qui se trouverent au Concile de Seleucie: S. Hilaire y est amené : Brouilleries arrivées sur les Evesques accusez.

[TL faut donc retourner en Orient pour y voir une tragedie non moins funeste dans ses effets que celle de Rimini, quoique fort differente dans ses circonstances. Seleucie & Constantinople y feront deux theatres où l'on verra le mesme spectacle, J'Saint Gregoire de Nazianze ne contant les Conciles tenus en ces villes que pour un qu'il appelle la tour de Calanesou de Babel, ]& le conseil de Caïphe

Naz. or. 21.p. 386,b,c.

[Nous avons vu ci-dessus qu'on avoit ordonné que les Occidentaux s'assembleroient à Rimini, & les Orientaux à Seleucie en Mar. & F.p.6. Isaurie, Idont cette ville estoit metropole. On la nomme Seleu-« Socr.l.2. c. 39. cie la rude, [peut-estre à cause des montagnes de ce pays; ] ₺ ₡₺

p.146.b|Ath.de Saint Gregoire de Nazianze la Seleucie de S. Thecle. Tous les fyn.p.869.d. 6 Naz.p. 386.b. Evesques convoquez s'y rendirent le treizieme de septembre e Ath. p.880.c. [359,qui estoit apparemment le jour marqué pour le Concile.] Socr P.146.c. Il ne commença neanmoins à s'affembler que le 27 du mesmé

mois.

'Quoiqu'il y eust un ordre general d'y envoyer tous les Evesques, Sulp.1.2. p. 164 Soz 1.4.c. 17.F. de la Thrace, de l'Orient, [de l'Egypte, ]& de la Libye, on ne 363.a. A Philighteno. dit point cependant qu'il s'y en soit trouvé plus de cent soixante. Theodoret mesme n'en conte que 150. Ell y avoit parmi ces Ath.de fyn. Everques autant de blasphemateurs qu'il plut à Constance, dit p.880.c Socr.p.

S. Hilaire.

f Thdrt.1.2.c.22 S.Athanase assure qu'il y avoit fort peu d'Evesques du parti Hillin Confil d'Acace de Cesarée, qui estoit celui des Anoméens. Socrate en conte 36. Et S. Epiphane en nomme 39,0u 43 selon d'autres, qui h Ath.de fyn.p. avoient signé le formulaire d'Acace : 'Outre lesquels il y avoit Socr. P.147.6. encore dans ce parti, Patrophile [ de Scythople ; ] Theodule & Epi. 73.c.26.p. de Queretapes dans la Phrygie; Astere dont le siege n'est pas / Ath.p. \$80.d. marqué, ["& qui peut bien estre celui fique Dieu tua à Cyr vers Norz 71. m Socrila.c.40. l'an 372, parceque son eloquence faisoit tort à la verité. Les prin-

n Thdr.v.Pat. cipaux de ce parti avec Acace, estoient George d'Alexandrie,

Eudoxe d'Antioche, & Urane de Tyr.

PLe plus grand nombre estoit des Semiariens, entre lesquels on nomme George de Laodicée, Eleuse de Cyzic, Sophrone de Pompeiople en Paphlagonie, Silvain de Tarse, 'Macedone de

c.2.p.783.c.d. o Socr.l.2. c.39. P.147.C. C.40.P. 148.C.

1.p. 114.2.e.

L'an de J.C.

Constantinople, Bassie d'Ancyre, Eustathe de Sebaste; & on y Tudri, La sajoint S. Cyrille de Jerusalem, [qui ayant esté deposé par Acace; p. 44554, comme nous l'avons expliqué autre-part, estoit venu pour faire in constant juger de nouveau sa cause par le Concile. J'Ceux de ce parti se Hill Constant partient de l'acaché.

montoient au nombre de 105. [Les doute ou treize qui restent pour faire le nombre de 160, estoient apparemment Yes Evesques d'Egypte, qui furent les ad. feuls, felon S. Hilaire, qui foûtinrent genereusement la Consubstatialité du Verbe . Encore falloit il en excepter George , & Epi.73. c.13.p. quelques autres qui se rangerent du parti d'Acace Saint Hilaire 2006-16 p. 875. augmenta le nombre des disciples de la verité. Car il se trouva « Hil p.114-2-e. auffi à ce Concile ; le Vicaire [ d'Afie ]qui avoit ordre de faire sulp.l.s. p. 164venir tous les Evesques, l'y ayant envoyé avec les autres. On luy demanda premierement quelle estoit la foy des Evesques de France que les Ariens faisoient passer pour Sabelliens : mais il rendit à tout l'Occident un témoignage authentique, qu'il n'avoit point d'autre foy que celle du Concile de Nicée: Car le Concile de Rimini fubliftoit encore alors dans fa premiere generosité.]Ainsi ayant levé par l'exposition de sa soy tous les soupcons qu'on pouvoit avoir de luy, il fut receu, dit Sulpice Severe,

dans la communion des autres Prelats, & dans leur focieté, & mis au nombre de ceux qui devoient opiner dans le Concile : Ce Ba-139.16s. qui ne marque pas, comme l'on croit , qu'il foit entré dans la communion des Ariens, mais feulement qu'il fut admis pour donner la voix dans le Concile avec les autres . Il communiqua fans doute aufil avec ceux des Prelats qui renoient la vioy orthodoxe, comme les Egyptiens; [6 peut-eftre mefine qu'il fe joignit dans les prieres avec ceux des Semiariens qui n'effoient pas excommuniers, nommément. ) Car nous avons vu qu'il croyoit Hillentiple. que dans la confusion où effoient les chofes , on en pouvoit user sainfi. ]

(Saint Paulin de Treves, Denys de Milan, & Rhodane de Touloufe, avoient efté bannis dans la Phrygie auffibien que luy, ou dans les provinces voilines. Ainfi lisauroient du fe trouver avec luy dans le Concile, & El'union de quatre Confeifeurs qui ne craignoient que Dieu, y auroit du produire quelque grand effer. Cependant l'hiltoire n'en marque irien: de forte qu'il faut dire apparemment ou que ce Saints effoient défa morts, ou qu'il y eut quelque ordre pour les empefeher de se trouver au Concile.]

<sup>1.</sup> intra confeientiam communionie, necuen etiam in societarem receptus, Concilioque ascitus est. N nn is

[Il semble que S. Athanase se soit aussi trouvé à Seleucie durant 359. le Concile, quoique secrettement. Car dans le traité qu'il a fait Ath.de fyn p. de ce synode & de celui de Rimini, sil dit qu'il raporte ce qu'il a

sçeu tres exactement, & ce qu'il a vu.

[Il manquoit encore quelque chose à ce Concile, pour estre semblable aux autres que les Ariens avoient fait tenir, savoir qu'il y eust quelque Comte pour y assister de la part de l'Empe-Mar. & F.c.20. reur. J'Leonas Questeur de Constance, qui estoit une personne de qualité, & un homme fort sage, mais qui favorisoit les Ano-A Soz.1.4. C.22. méens, beut donc cette commission d'assister aux deliberations 6 p.573.a | Socr. qui se seroient sur la foy. Laurice Duc ou General des troupes de l'Isaurie, eut charge aussi d'assister les Evesques, s'ils avoient

Mar.& F.c.19. besoin de luy; & il se trouva à l'assemblée. Constance l'avoit en-P. 159. voyé cette année mesme pour reprimer les brigandages des Isaures, & l'avoit honoré de la dignité de Comte. L'histoire le

loue comme un homme qui avoit beaucoup de douceur & de Socr, p. 146.c. prudence. Tout ce qui se dit dans ce Concile sut écrit à mesure par des écrivains & des notaires. Sabin insera ces actes tout entier dans son recueil des Conciles, & Socrate nous en a donné

un abregé[que nous suivrons principalement.

Mais avant que de commencer l'histoire de ce qui se passa dans le Concile, il est necessaire pour un plus grand éclaircissement, de remarquer que parmi les Evesques qui y vinrent, il s'en trouvoit 11 fieurs accusez de divers crimes , J'S. Athanase Ath.de fyn.p.

880.c.d Socr. 1. met de ce nombre Ac ace de Cefarée, Patrophile de Scythople; 2.c.40.p.151.b Urane de Tyr, Eudoxe d'Antioche, Leonce de Tripoli en Lydie, Theodote ou Theodose de Philadelphie aussi en Lydie, Evagro

de Mitylene, Theodule de Queretapes en Phrygie, & George d'Alexandrie, tous Acaciens. [On n'exprime pas en particulier

Soer, p. 152 b.e. ce qu'on leur reproche. J'On voit neanmoins qu'Acace estoit appellé par Saint Cyrille de Jerufalem, pour rendre raison de fa condannation. Patrophile avoit pour accufateur un Prestre nommé Dorothée . [ Pour Eudoxe & George , l'entrée de l'un dans l'episcopat d'Antioche, & les cruautez de l'autre dans Alexandrie, suffisoient pour les faire deposer mesme par les Philg.18.c.3.4. Ariens. JPhilostorge accuse Theodose de Philadelphie d'avoir

p.108 109 n.V. esté adonné à descrimes honteux; & il en raporte des blasphemes horribles contre J.C. Suidas fait de grands eloges de Leonce de .Tripolif& nous avons raporté'autre part comment on pretend V.Conflanqu'il reprima le faste de l'Imperatrice Eusebie, & l'insolence ce \$ 37.62-

avec laquelle Constance se rendoit l'arbitre des Evesques, & le

F-145-146. Suid. x P.20. maiftre de la doctrine de l'Eglife. 'Mais il est visible par Suidas soaspoises, mesme, que ces cloges ne viennent que de Philostorge, qui ne 145. loite que les plus fades disciples d'Acce: Et en effet, or fut ce praise, o. e.s., Leonce messine, qui avec Thoodule de Queretapes & quelques 34.98. autres, ordonne enfin Acce Eveque.

· Ces Evesques [ Acaciens ] qui craignoient les accusations que Ath. de syn.p. l'on formoit contre eux, ne trouverent point de meilleur moyen 380,881 | Epi. pour les eluder, que de changer l'état de la dispute, & de la faire case, p \$74.d. tomber fur la foy. C'est pourquoi ils se joignirent à ceux qui faifoient profession ouverte de l'Arianisme, & qui avoient receu l'ordination de Second, de Ptolemaïde en Libye, c'est à dire à Estienne de la mesme ville de Ptolemaïde, à Saras de Paretoine, à Pollux de la seconde Eparquie [ ou Elearquie ] aussi en Libye, tous accusez de différentes choses; & encore à Pancrace de Peluse, & à Ptolemée le Melecien Evesque de Thmuis. 'On Soz,1,46,12.p. croyoit que tous ces Evesques ne se joignoient ensemble que pour 574.a. eviter chacun la punition de leurs fautes, & non pas qu'ils fussent tous dans une mesme doctrine. Et cela estoit d'autant plus visible, qu'au lieu qu'Acace se declaroit ici pour le dogme des Anoméens, il avoit reconnu auparavant dans une lettre écrite à Macedone de Constantinople, que le Fils estoit semblable au Pere en toutes

te donierandings, que et la stroite indicate au recti reduce concentration conference en fubliance, (& on luy reprocha en plein Conserta e4-0, cile d'avoir mis la mefine chofe dans fes livres.

[Outre tous ceux que nous avons dit, ] il y avoir encore d'aupassed Ach. tres Evefques du mefine parti des Acaciens, accufez de divers de fign patient

[Entre Evefques du mefine parti des Acaciens, accufez de divers de fign patient

[Entre Evefques du mefine parti des Acaciens, accufez de divers de fign patient

[Entre Evefques du mefine parti des Acaciens, accufez de divers de fign patient

[Entre Evefques du mefine parti des Acaciens, accufez de divers de fign patient

[Entre Evefques du mefine parti des Acaciens, accufez de divers de fign patient

[Entre Evefques du mefine parti des Acaciens, accufez de divers de fign patient

[Entre Evefques du mefine parti des Acaciens, accufez de divers de fign patient

[Entre Evefques du mefine parti des Acaciens, accufez de divers de fign patient

[Entre Evefques du mefine parti des Acaciens, accufez de divers de fign patient

[Entre Evefques du mefine parti des Acaciens, accufez de divers de fign patient

[Entre Evefques de divers de fign patient

[Entre Evefques du mefine parti des Acaciens, accufez de divers de fign patient

[Entre Evefques de fign patient

[En

erime sul nous font inconous. Cétolient Aftere de Seleucie en [\$\frac{p}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\frac{p\_1}{p\_1}\fra

gliari banni à Eleutherople . [ Entre les Semiariens , Macedone ,

Nnn iij

L'an del.C.

Basile, Enstathe, & S.Cyrille, estoient aussi accusez: le premier 359. l'estoit apparemment à cause de ses cruautez, aussi-bien que

855.c. C.4c.p. 152.2. A SOZ.1.4.C.24

P 580.b.

Socrala carp. George: 1'& on y ajoutoit, qu'il avoit admis à la communion un Diacre convaincu d'adultere . [ Eustathe pouvoit paroistre comme accusé, parcequ'il avoit esté deposé par un Concile de Melitene.] S.Cyrille avoit aussi esté deposé par Acace. 2 Pour Basile d'Ancyre, on luy reprochoit les troubles qu'on pretendoit qu'il avoit excitez lorsqu'il estoit venu à Sirmich l'année precedente. les violences qu'il avoit commises contre Aece & ceux de son parti, & encore diverses actions particulieres que nous verrons en parlant de sa deposition.

## ARTICLE LXXXVI.

Premiere & seconde seance du Concile de Seleucie : On resout de commencer par la foy: Acace & tout fon parti se declare pour les Anoméens: Les Semiariens signent le formulaire d'Antioche les Acaciens en font un nouveau.

A premiere seance du Concile sut tenue [ le lundi ] 27 de

Socr.Lz.c.39 P. 146,c.d 1472.

P.146.C.

F-1 47.b.c.

feptembre. Macedone de Constantinople, Basile d'Ancyre, Patrophile de Scythople, & d'autres, ne s'y trouverent pas, craignant les accusations qu'on formoit contre eux. Macedone disoit qu'il estoit malade, Patrophile qu'il avoit mal aux yeux,& les autres de mesme alleguoient chacun leur excuse. Les autres estant assemblez, & Leonas disant que chacun pouvoit proposer ce qu'il avoit à dire, les Evesques répondirent qu'on ne pouvoit rien faire que les Evefeues absens ne fussent venus. Leonas leur ayant répondu que leur presence n'estoit pas si necessaire, [ quelques uns ] dirent qu'avant que de traiter les questions de la foy,il falloit examiner la cause de cenx qui estoient accusez ; ce qui produisit une grande brouillerie dans l'assemblée : Car les uns embrasserent cet avis, les autres vouloient au contraire que l'on commençait par les questions de la foy; ils s'autorisoient tous par les lettres de Constance, qui ordonnoit tantost l'un, tantost l'autre. Ce fut dans cette dispute que les Evesques commencerent à paroistre divisez en deux partis, dont Acace & George de

Laodicée furent [ ensuite ] les chefs. C'estoient sans doute les Acaciens qui vouloient que l'on commençast par l'examen du dogme, I 'puisqu'on croyoit que Leur veritable dessciu estoit de brouiller sur ce point, pour empes-

Soz.14.c.22.p. 574.20

[ Mais il faut apparemment qu'Acace & les autres chefs du parti, ne se declarassent pas pour ce sentiment, & le fissent soûtenir par leurs emissaires. ] 'Car ils se plaignirent le lendemain , Soer 1.2.c. 40.p. qu'il y avoit eu dans l'assemblée des Evesques deposez, & d'autres 149.b. ordonnez contre les Canons. Theodoret assure aussi que Saint Thdrt. 1.2 c.12. Cyrille s'estant trouvé au Concile avec Eustathe, Silvain, & les P.623.2,b. autres, Acace avoit protesté qu'il ne pouvoit entrer en aucune deliberation avec ces Evesques, à moins que Cyrille qui avoit esté deposé de l'episcopat, ne sortist de l'assemblée: Que quelques

uns qui vouloient la paix, conseilloient à Cyrille de se retirer, luy promettant qu'aprés qu'on auroit examiné les dogmes, on auroit soin de son affaire : mais que ce Saint ne l'ayant pas voulu faire, Acace estoit sorti luy mesme, [ pour revenir sans doute aussi-tost aprés, lorsqu'on eut arresté que l'on commenceroit par le dogme. ]

Le sentiment de ceux qui vouloient qu'on opinast premiere- c. ment sur la foy, l'ayant enfin emporté, 'les Acaciens qui avoient ed Athde syn. gagné ce point, ] rejetterent ouvertement, ou plutoit impudem- P.881.2. ment, le Concile & le symbole de Nicée, '& ils demandoient Socr. P. 147.d. affez clairement qu'on fist un nouveau symbole. 'Ils ne vouloient Soz. 14.6,22. P. point qu'on parlast dutout du mot de substance, conformément 573.d. à la profession de foy dressée peu auparavant [ le 22 de may precedent, ] par Marc d'Arethuse à Sirmich, & qui avoit esté receuë par Basile & les autres qui s'estoient alors trouvez à la Cour.

'Ces Evelques qui soutenoient que le Fils' n'estoit point sem- Hilin Consil. blable à son Pere, ne disoient rien qui ne fust tout à fait prosane, P.114.2de. pretendant que rien ne pouvoit estre semblable à la substance de Dieu, qu'il ne pouvoit y avoir de generation en Dieu, & que JESUS CHRIST estoit creature : Que sa naissance n'estoit autre chose que sa creation, que son estre procedoit du neant, & qu'ainsi " il n'estoit ni Fils de Dieu, ni semblable à Dieu. Je vous dis, ajoute » S. Hilaire, ceque j'ay moy mesme entendu dire publiquement » dans cette assemblée, & ce que l'on avoit écrit d'un sermon " presché s par Aece dans Antioche. Voici donc ce qu'on raportoit " de ce discours. Dieu estoit ce qu'il est, mais il n'estoit pas Pere, " parcequ'il n'avoit pas de Fils. Car s'il a un Fils, il faut aussi qu'il " ait une femme, & tout le reste qu'on n'oseroit exprimer. O que , mes oreilles sont miserables, s'écrie S. Hilaire, d'avoir oui le son

<sup>1.</sup> Theodoret y joint Basile: ce qui est contraire à Socrate.

<sup>2.</sup> Il faut aichow, & non pas chonores. 2. Ilfaut ce femble ab Aerie , au lieu de ab eo,

de ces paroles si horribles, d'avoir entendu un homme parler ainsi de Dieu, & un Chrétien ofer dire ces choses de JESUS CHRIST ( dans l'Eglise! Ce malheureux aprés avoir avancé plusieurs impietez de cette forte, & avoir établi les noms de Pere & de Fils. plutost sur le son de ces termes, que sur l'unité de la nature, parloit de cette maniere; Car plus le Fils s'étend avec effort, afin de " connoistre son Pere, plus le Pere s'étend & s'eleve avec encore " plus d'effort pour n'estre pas connu de son Fils.

Ces blasphemes si horribles firent elever un grand tumulte

B. 115.1.C. Ath, de fyn.p. 881.a.b Socr.p. 147.d.

aussi-tost qu'on les eut ouis! Car la plus grande partie des Evesques se declaroit pour le Concile de Nicée, & le suivoit entierement, à l'exception du terme de Consubstantiel, qu'ils trouvoient, Hillin Confile, disoient-ils, trop obscur, '& quelques uns d'eux reconnoissoient en termes exprés que le Fils est de Dieu, c'est à dire de la substance de Dieu, & qu'il a toujours esté. Ces deux sentimens si differens produifirent de grandes disputes, & on croyoit, comme nous l'avons déja remarqué, qu'Acace les faisoit naistre à dessein, pour s'exemter sous ce pretexte de rendre conte de ses actions.

'Les disputes ayant donc duré jusqu'au soir, enfin Silvain de

p. 114.2,d. Soz.p. 574.2 Ath de fyn p. 880,881.

Socr.p. 147.d.

Soz p. 574.b.

Socr.p.147.d.

Tarse commença à crier à haute voix, qu'il ne falloit point faire aucune nouvelle profession de foy, mais recevoir celle qui avoit esté dressée à la dedicace d'Antioche [en l'an 341.] 'Les Acaciens faschez de cette proposition, se leverent'& sortirent de l'assemc.40.p.149.2.b. blée. 'Ils se plaignirent par un acte qu'ils dresserent le lendemain, qu'ayant fait leurs efforts en cette assemblée pour conserver la paix de l'Eglise par une exacte observation de l'ordre, & en agitant avec douceur les questions de la foy, & pour empescher qu'on n'introduissift aucune nouveauté dans la doctrine de l'Eglise contre l'autorité de l'Ecriture, il s'y estoit neanmoins trouvé des personnes qui avoient fait des affronts à quelques uns d'eux, ou qui leur avoient fermé la bouche pour les empescher de parler, ou les avoient fait sortir malgré eux de l'assemblée; que de plus, ces personnes avoient avec eux des Evesques deposez de

C. 3 P. P. 147.148.

tumulre.

'Aprés qu'Acace & les siens furent sortis du Concile, les autres Everques continuerent la seance pour lire le formulaire d'Antioche dont on avoit parlé, & puis ils se retirerent aussi.

differentes provinces, & d'autres établis contre les Canons; & que toutes ces choses avoient rempli le synode de confusion & de

P.148,2.

'Le lendemain 28 de septembre, les Semiariens s'affemblerent [ feuls ]

LES ARIENS.

[ feuls] dans l'eglise de Seleucie, & en ayant fermé les portes, ils y confirmerent ce formulaire d'Antioche, & le fignerent . Il y eut quelques Lecteurs & Diacres qui le signerent aussi au nom

de leurs Evesques qui estoient absens.

'Les Acaciens d'autre part voyant l'opposition que l'assemblée Hil,inCon sil. avoit faite à leur dogme de la dissemblance, & voyant bien que P. 115-1,4. les oreilles des hommes n'estoient pas capables de souffrir une si grande impieté, firent voir qu'ils estoient plutost des Evesques d'une Coursoù regnoient les equivoques & les tenebres, I que des Prelats de l'Eglise (qui ne cherchent que la verité, la sincerité, & la lumiere.] 'Car ils dresserent un nouveau formulaire, où ils IblAth.de syn. condamerent la Consubstantialité, la ressemblance de substance, P.904.d. & la dissemblance, quoiqu'il fust impossible de concevoir comment on condannoit ces trois dogmes tout ensemble.

'Ayant dressé cette profession de foy qu'ils vouloient faire Soct p.148.b. passer toute seule, ils furent trouver Laurice & Leonas, & aprés s'estre plaint du procedé des autres qui s'estoient tenus ensermez dans l'eglise, ils leur presenterent un acte dressé du mesme jour 28 de septembre, 'où ils commençoient par se plaindre des p.149.2.b. violences dont ils pretendoient qu'on avoit usé la veille dans l'assemblée. 'Ils declaroient ensuite qu'ils ne rejettoient point & b.c. Ath.p.904 ne refusoient point de recevoir le formulaire d'Antioche; mais c.d. que comme le terme de Consubstantiel, semblable en essence, & dissemblable, n'avoient jamais causé que du trouble dans les Eglises, ils rejettoient les deux premiers comme n'estant pas de l'Ecriture, & anathematizoient le troisieme, reconnoissant le Fils semblable au Pere .

'Ce prologue estoit suivi de leur symbole, qui ne parle pas Ath.p.904.d. feulement de ressemblance, '& ne contient pas un seul mot que 502.p 575.c. Arius & Aece n'eussent signé tres volontiers. 'Car pour ce qu'ils Epi 73.c.24.p. anathematizoient la dissemblance dans leur preface, S.Epiphane 871, d. fait voir de quelle maniere ils s'en sauvoient, quoiqu'il y en eust, dit-il, quelques uns parmi eux qui y alloient plus simplement. Et après tout, ils s'en expliquerent eux mesmes suffisamment, comme nous verrons, tant à Saint Hilaire, qu'en plein Concile. ] 'Ils ajoutent à la fin de leur formulaire, qu'il est conforme à c.25.p.873 di celui qui avoit esté fait à Sirmich en presence de l'Empereur.

'Cet acte est raporté tout entier par S. Epiphane, & par Socrate; Epi.73.c.25.P. et acte ett par S. Athanase, où il est plus correctement. b Saint \$\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2

Hift. Eccl. Tom. VI. Ooo

e n.p. 326 Secr. n.p.36.1.c.

acte, mais la troisieme confession de Sirmich. Il y faut ajouter, 359 Ath.de fyn.p. felon S. Athanase, celle de Patrophile.

#### \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ ARTICLE LXXVII.

Troisieme seance, où l'on rejette le formulaire des Acaciens: La quatrieme [e passe à disputer : Leonas romp le Concile.

Social 2.6.40.p. / L ne se fit rien davantage dans la seconde seance. Mais le 148.c.d. troisieme jour 29 de septembre, Leonas voulut saire assembler au mesme lieu les Evesques des deux partis. Macedone y vint auffi-bien que Bafile d'Ancyre. Mais les Acaciens firent favoir qu'ils ne s'y pouvoient trouver, si l'on n'en faisoit sortir ceux qui avoient esté deposez auparavant, ou qui estoient alors accusez . [ Il est un peu difficile de croire qu'Acace ait demandé qu'on fist fortir les accusez, puisque luy mesme & plusieurs de fes partisans estoient de ce nombre. ] Neanmoins Socrate le dit; & il ajoute qu'aprés beaucoup de disputes, le Concile consentit à cette demande, 'parcequ'on croyoit qu'Acace ne cherchoit

Scz I.a. C.22.D. 574.c.d.

qu'une occasion de rompre le Concile, pour empescher l'examen de la doctrine d'Aece, & sa propre condannation. [ Il ne faut pas douter que Saint Hilaire n'ait esté du nombre de ceux qu'on fit fortir, s'il ne s'estoit déja retiré de luy mesme par avance, ] Hil, in Conf.l.s. 'comme'les termes dont il se sert semblent le marquer, & peut-post secossion

p. 114.c.d. estre s'estoit-il retiré dés la veille, pour ne pas signer le formu- nem meam. laire d'Antioche .

Socr.p. 148.d. 'Acace estant entré dans le Concile quand les autres en furent fortis. Leonas dit que les Acaciens luy avoient presenté un acte, fans dire ce que c'estoit; & chacun s'estant tû, parcequ'on s'imaginoit que ce fust plutost toute autre chose qu'une nouvelle profession de foy, on lut tout du long cet acte, qui estoit celui mesme Soz. P.574-575. que nous avons dit avoir esté fait la veille. Sa lecture excita un

P.575.d|Socr.p. grand tumulte dans tout le Concile: & Sophrone de Pompeiople en Paphlagonie, s'écria en ces propres termes: Si nous pretendons " que de produire tous les jours nos imaginations & nos pensées, " c'est faire une exposition de la foy, nous n'arriverons jamais à "

Socr. p.150.b.c. connoistre la verité. 'Surquoi Socrate remarque fort bien, que si " luy & les autres [ Semiariens ] avoient toujours voulu agir de la forte, & se contenter de ce qu'on avoit fait à Nicée, jamais l'Eglise n'eust esté dans le trouble & l'agitation où on la voyoit alors.Le reste du jour se passa à disputer tant sur ce sujet que sur

les Prelatsaccusez, & on se separa f sansavoir rien avancé.

Ce fut peut-estre ce mesme jour, J'qu'un Evesque du parti de Hilin Confli. Acace estant venu trouver Saint Hilaire pour le tenter, ce Saint P.115.1.a b. qui faisoit semblant de ne rien savoir de ce qui s'estoit passé, luy demanda comment il se pouvoit faire que ceux qui condannoient la Confubstantialité & la ressemblance de substance, condannassent en mesme temps la dissemblance : à quoy l'Acacien répondit; Que I.C.n'estoit pas semblable à Dieu, mais qu'il estoit semblable à son Pere. Et comme S Hilaire trouvoit cetté réponse " encore plus obscure que le reste, l'autre luy parla ainsi : le dis " qu'on peut juger que le Fils est semblable à son Pere, parceque " le Pere a voulu fare une creature qui voudroit des choses sem-" blables à luy; qu'ainsi il estoit semblable à son Pere, estant plutost " le Fils de sa volonté que de sa divinité: Mais il est dissemblable à Dieu, parcequ'il n'est point Dieu, ni de Dieu, c'est à dire qu'il " n'est pas de la substance de Dieu S. Hilaire demeura tout interdit à un si étrange discours, & il ne put se persuader que ce fust là leur veritable sentiment, jusqu'à ce que cette ressemblance si profane de volonté, & non de substance, sust établie publiquement par un consentement commun de tous les Evesques: ce qui se fit le lendemain. I

Tous les Everques estant donc rassemblez le quatrieme jour socril. 26.40.p. du Concile, [qui estoit le 30 de septembre, ] on recommença les 150.c.d. disputes du jour precedent; & Acace representa, que puisqu'on avoit bien changé le symbole de Nicée, & qu'on en avoit sait plusieurs autres depuis ce temps là, on pouvoit bien en faire encore un nouveau. Ce raisonnement estoit assez juste & Eleuse de 151.2.b. de Cyzic ny satisfit pas trop bien; en répondant que le Concile n'avoit pas esté assemble pour apprendre ce qu'il avoit à croire, ni pour recevoir une soy qu'il n'avoit pas, mais qu'il vouloit marcher sur la foy de se peres, & ne s'en separer jamais jusqu'à

la mort.

On passa ensuive à une autre question, & on demanda aux p.151.b.c. Acaciens enquoy ils avouoient le Fils semblable au Pere; & eux ayant dir que c'essoit seulement en volonté, & non en essence, tous les autres declarerent qu'ils le croyoient semblable messine en essence. On employa le reste du jour à disputer sur ce point, & on sit avouer à Acace qu'il avoit suy messine reconnu dans des écrits qu'il avoit publiez, que le Fils estoit semblable au Pere en toutes choses, sirquoi il n'eut rien à répondre, sinon qu'on n'avoit jamais jugé personne sur ce qu'il avoit écrit autresoi.

Ooo ij

Soz.p. 576.b.c. 1

"Il paroît que dans la fuire de cette difpute les Acaciens 319objecterent aux Semiairens la troifieme confelion de Simind-,
figuée par Bafile d'Ancyre leur chef, & par Marc d'Archufe,
figuée par Bafile d'Ancyre leur chef, & par Marc d'Archufe,
foule mos de fubliance effoit aboil, Jourquoi Eleufe de Cyzie
répondir, que quelque chofe que Bafile & Marc euffent figué en
leur particulier, & quelque querelle qu'eux & Acace cuffent figué en
leur particulier, & quelque querelle qu'eux & Acace cuffent els
uns contre les autres, tout cela ne regardoir pas le Coocile; qu'il n'effoit pas pan plus neceffaire d'examiner fi la confeffion de foy
qu'ils avoiene faite effoit bonne ou mauvaile, mais qu'il falloir
suive celle des 92 Everques du Coocile d'Antoche, & que quiconque vouloir en introduire une autre, effoit ennemi de la pieté
de l'Egifie; à quoy rous les Evefques, [c'eff à dire la plus grande
partie, ) témoignement par leurs applaudiffemens qu'ils confentoient.

Sonp. 331.6.4. The dispute ayant done duré fort long-temps, fans qu'on pust convenir de rien , Leonas se leva, & finit ains la feance, & messer tous le Concolle. Car estant pré le lendemain s'permier jour d'octobre] de venir à l'assemblée, il le refusa, duiant qu'il « avoir eu ordre de l'Emprereur de se trouver à une assemblée de persones unies dans les messes simines s; mais que pusiqu'ils ettoient divise, il ne pouvoit s'y trouver Allez done, joutent et la, Son, 1936.

Sozomene, pour favorifer les Acaciens que les autres trouverent.

chez luy, lorsqu'ils y furent [le prier de venir à l'affemblée.] Et
en effet, ceux-ci croyant par là avoir tout gagné, refuserent aussi
de retourner au Concile.

## ARTICLE LXXXVIII

Les Semiariens assemblez en leur particulier, deposent les Acaciens, font Anien Evesque d'Antioche au lieu d'Eudoxe, & deputent à Constance: Acace l'aigrit contre eux.

\*\*TL fe paffa enfoitequelque temps en negociation, durant que 3764.

Les Évefque [Semiariens qui faifoient le corps du Concile,] tantoft appelloient les Acaciens à l'affemblée, tantoft deman-

doient que l'on nommaît des personnes pour se trouver chez.

Leonas, & tantost pretradoient avoir esté établis pour juger

Soenta-co.p. les autres. Ensin ils affemblerent seuls dans l'eglisé, & y sirent
appeller les Acaciens pour juger l'affaire de S.Cyrille, qui avoir

appellé de la deposition par Acace.

'Mais voyant qu'aprés avoir esté appellez plusieurs sois pour p. 1 12 h. ce fujet, & citez pour répondre aux accusations formées contre eux, ils ne vouloient ni venir au Concile, ni convenir touchant Balin Eunde. la foy . & qu'ils en blasphemoient encore plus ouvertement p.607.d.e. contre Dieu; le Concile indigné de leur conduite, & de tant de Athde syn.p. delais inutiles, b depola Acace mesme, George d'Alexandrie, b de Socrape Urane de Tyr, Theodule de Queretapes, Theodofe de Phila. 151-ba. delphie, Evagre de Mitylene, Leonce de Tripoli de Lydie, Eudoxe d'Antioche, & Patrophile. Ils declarerent excommuniez. I c'est à dire reduits à sa communion de leurs Eglises. I Aftere, Eusebe, Augare, Basilic; Phebe, Phidele, Eustathe, Eutyque, & Magnus, jufqu'à ce qu'ils se sussent justifiez de ce dont on les accusoit [ Nous avons marqué auparavant leurs eveschez.] 'On condanna [ainfi] ceux qui avoient esté les auteurs de Sulp.l.a.p.165. Therefie, & ceux qui avoient foîtenu avec le plus d'impudence Hilin Confils le blaspheme des Anoméens. Le Concile écrivit à toutes les sort, p.151.d. Eglises des Evesques deposez, pour leur faire savoir la sentence Ath.desyn.p. qu'il avoit prononcée contre eux.

[Nous ne pouvons pas douter qu'il n'ait tétabli S.Cyrille: ] Et Hier, chr. 'Le Concile choisit aussi pour Evesque d'Antioche au lieu Soen, passad.

S Jerome le conte ici Evelque pour la seconde fois.

d'Endoxe, Anien qui estoit Prestre de cette Eglise; 4& Neon Sou. P. 577-b. Everque de Seleucie mesme où se tenoit le Concile, donna son de 24. P.582 be eglife pour le facrer. 'Mais œux du parti d'Acace s'estant faifis c-12-p-577.bl de luy, le mirent entre les mains de Leonas & de Laurice, qui sorre, 151.d. aprés l'avoir fait garder quelque temps par les foldats, l'envoyerent en exil. Les Evelques qui l'avoient elu, en firent des pro. sort. pusque testations contre les Acaciens, lesquelles ils adresserent à Leonas & à Laurice, pretendant qu'on violoit en cela le jugement du Concile : mais tout ce qu'ils purent dire fut inutile . Nicephore '& Theophane, n'oht pas laissé de conter cet Anien entre les Topha. p. 48.d. Evelques d'Antioche, sce que Theodoret n'avoit pas fait, mais je ne sçay pas où ils peuvent trouver les quatre ans qu'ils donnent à fon episcopat, sans faire S. Melece schismatique, puisqu'il fut fait Evelque d'Antioche environ quinze mois aprés ceci.]

'Les Evelques du Concile, [c'est à dire les Semiariens,] furent Socr.p.1934 ensuite à Constantinople informer l'Empereur de tout ce qui Ath.p. \$82.c. s'estoit passé, selon l'ordre qu'ils en avoient receu de luy : c'est à sor. p. 577.c. d dire qu'avant que de se retirer dans leurs Eglises, il choisirent Sulp.p. 165. dix deputez pour l'aller trouver au nom de tous, 'avec ordre Hilfr.1.p.51. exprés de refister à l'herefie. S.Hilaire parle de ces dix deputez in Confl. 1.p. Ooo iii

L'an de J.C.

fr. 1 . p. 51. P.72.

C.1.1.P.7 In

des Orientaux J& il ne faut pas douter qu'ils ne foient ide ces 18 359-Everques d'Orient, nommez dans les fragmens de ce Saint. Thort.12.0.23. Euflathe, Bafile, Silvain, & Eleufe, en estoient felon Theodoret. \*Bafile d'Ancyre avoit avec luy un Diacre aussi nommé Basile. dont Philoftorge loue l'eloquence. [ Nous en parlerons dans la

fuite. 1

'Cet Arien dit que les partifans d'Aece & d'Eudoxe mirent de leur costé par écrit leur croyance, que le Fils estoit d'une autre fubstance que le Pere, & qu'ils envoyerent cet écrit de tous coftez. [ Il n'y a pas d'apparence que ce fust autre chose que le formulaire qu'il avoient presenté au Concile, dans lequel neanmoins ils anathematizoient de parole le dogme de la ré diéuseus dissemblance, pour nous servir de ce terme, quoiqu'ils le gar-

dassent toujours dans le cœur. ? 'Eudoxe qui estoit extremement timide, btrembloit de peur

Phific Laca. p.66. 4 Thdrt l.z.c. 23.p.62 c.b.

P.157-Ca · Ath de fyn, p.

905.C. P. 21 5.2.C.

P.71.

parmi toutes ces brouilleries. Mais Acace le remit un peu, en l'affurant d'estre toujours son désenseur & son partisan Jil l'avoit empesché de rentrer dans le Concile, & il l'emmena avec luy à Hillin Conflat Constantinople Les autres Evesques deposez y furent aussi, ou Socrita c.42. plutoft ils y volerent, pour avoir recours à leur Roy, chormis quelques uns qui ne laisserent pas de s'en retourner de Seleucie Thdrt.l.2. c.24. à leurs dioceses, comme Patrophile de Scythople, '& George Phile.la.c.ia d'Alexandrie. Les deux diacres Aece & Eunome, que les Prelats fuivoient comme leurs maistres en impieté, ne manquerent pas Soul.4.023.P. non plus de s'y rendre. Acace & les Evefques de son parti arriverent avant les Semiariens, & S. Athanase dit qu'aprés estre venus d'Isaurie à Constantinople, ils dresserent le formulaire qui sut envoyé à Rimini J& qui comme nous avons dit fut figné à Nicé Hillin Conflit prés d'Andrinople dés le 10.º d'octobre. ] 'Ils furent receus fort honorablement de Constance, & luy étalerent leurs blasphemes avec toute l'eloquence & la gravité possible, [ sans neanmoins les luy decouvrir entierement.] 'Et comme ils estoient arrivez quelque temps avant les deputez du Concile, ils eurent le loisir de prevenir contre eux l'Empereur & les plus grands de la Cour. dont quelques uns, [comme les eunuques, ] fuivoient déja leur herefie;& ils corrompirent les autres par les richeffes de l'Eglife, ou les tromperent par leurs flateries, ou les gagnerent par

l'adresse & par le credit d'Acace. Pour l'Empereur, il ne leur fut pas difficile de s'infinuer dans son esprit, aprés avoir gagné ceux qui l'approchoient : [ & il y a apparence que Leonas & Laurice les avoient beaucoup favorifez dans le raport qu'ils

Soz.p. 577.d.

L'an deJ.C.

luy avoient fait de ce qui s'estoit passé à Seleucie.

Les Acaciens aigrirent auffi fon esprit contre le Concile, en le Thdrt.L. c.2.3. luy representant comme une assemblée de méchans, qui ne tendoient qu'à renverser toutes les Eglises. Ils formerent diverses calomnies contre S. Cyrille qui s'y estoit trouvé, '& ils n'oubliesocr.l.2.c.4.1.p.
rent pas de luy dire qu'on y avoit rejetté le formulaire qu'il avoit '53.bln.p.371.b
dressé luy mesmesse c'est à dire la troisseme consession de Sirmich.]

Note 73. 'Socrate dit bien nettement qu'ils tirerent alors de luy une loy c.41. p.153.b.c. contre tous les Semiariens du Concile de Scleucie; par laquelle il ordonnoit que ceux d'entre eux qui se trouveroient sujets à des fonctions publiques, foit dans les Conseils des villes, foit pour le fervice des magistrats, seroient contraints de s'en acquiter.

Il femble que Confance ait eu alors la pensée de rassembler Thâte. p.616.2. A Constantinople tous les Evesques du Concile [ de Seleucie. Mais les Acaciens qui craignoient l'union de tant d'Evesques, le detournerent de ce dessein; & quoiqu'il ait plu à Philostorge de dire que j'presque tous les Evesques de l'Orient; de l'Occident, Phis. l.4. c.12. & de la Libye, se trouverent alors à Constantinople, a ils luy Principaux; c'est à dire sans doute, d'ecouter les dix a principaux; c'est à dire sans doute, d'ecouter les dix deputez que le Concile luy avoit envoyez, luy faisant entendre que ces dix Evesques seroient asses de luy rendre raison de la conduite du Concile, si els se pouvoit justifier.

## ARTICLE LXXXIX.

Acce avoue ses blasphemes devant Constance, Eudoxe anathematize la doctrine d'Acce, & la sienne propre. Les Semiariens irritent Constance en désendant, dit-on, la Consubstantialité.

Es deputez du Concile estant arrivez à Constantinople, Hillfelle 52, avoient mieux aimé s'abstenir d'entrer dans l'eglise, que P53-de s'y rencontrer avec ceux qu'eux & les autres Semiariens avoient deposez dans le Concile. Lors donc qu'ils eurent eu Thôtelle 223 audience de Constance, ben presence d'Acace, d'Eudoxe, & des p656.a. autres de ce parti, s'ils le prierent avec beaucoup de liberté, de c p.636.a.b. reprimer le blaspheme & la malice d'Eudoxe. Mais ce Prince qui avoit esté prevenu contre eux, dit qu'il falloit regler les choses de la foy, & puisqu'on verroit ce qui regardoit Eudoxe: & comme Basile, s'appuyant sur la familiarité qui luy estoit ordinaire avec cet Empereur, voulut le reprendre hardiment

479

de ce qu'il taschoit de ruiner la doctrine des Apostres, Constance 359-

ne le put fouffrir, & luy dit de se taire, ajoutant que c'estoit luy qui estoit cause de la rempeste qui agiroit toute l'Eglise.

Il se tut donc; & alors Eleuse prenant la parole : Puisque « vous voulez, Seigneur, luy dit-il, que l'on examine ce qui regarde «

la foy, voyez, s'il vous plaist, les blasphemes qu'Eudoxe a eu " l'infolence de prononcer contre le Fils unique de Dieu. Et il " luy prefenta en mesme temps une exposition de la foy.Constance l'ayant fait lire, on y trouva divers blasphemes, & particulierement en un endroit, où par un raisonnement aussi ridicule qu'impie, il concluoit en propres termes, que le Fils estoit dissemblable en essence d'avec le Pere . Constance ne put entendre cela fans colere : & avant demandé à Eudoxe fi cet écrit estoit de luy, il répondit aussi-tost, qu'il n'estoit pas de luy, mais d'Acce. Constance envoya done querir Acce, & luy ayant demandé s'il avoit fait cette exposition de la soy; luy qui ne savoit point ce qui se passoit, ni à quel dessein on luy demandoit cela, & qui croyoit mesme que cet écrit luy acquereroit de la lottange, ne fit point de difficulté de s'en avouer auteur : de forte que l'Empereur ayant horreur d'un si grand excés d'impieté, ordon-

p.617.2.b.

b.c.

chaffer du palais. [Eustathe voyant un si beau jour à pousser les Acaciens,] 'assura l'Empereur qu'Eudoxe estoit dans les mesmes sentimens qu'Aece qu'il avoit toujours dans sa maison & à sa table, & dont il avoit employé la main pour composer ces blasphemes; qu'il ne falloit point de meilleure preuve de la part qu'il avoit eue à cet écrit, que de ce qu'il en avoit si bien reconnu l'auteur. Constance dit qu'il ne falloit pas qu'un juge se fondast sur des conjectures, mais qu'il examinast toutes choses avec grand soin. 'Il faut donc reprir Euftathe, qu'Eudoxe anathematize cet écrit "

na auffi toft qu'il fust relegué dans un certain lieu de la Phrygie, (ce qui fut executé peu de temps aprés,) & le fit en mesme temps

d'Aece, s'il veut nous perfuader qu'il n'est pas de son sentiment. Cette proposition sut agreée de Constance, & il en ordonna. l'execution: Eudoxe au contraire fit ce qu'il put pour l'eluder, & eut recours à cent artifices pour s'en défendre. Neanmoins. quand il vit que l'Empereur se mettoit en colere, & le menaçoit de l'envoyer en exil avec Aece, il renia la doctrine qu'il avoit toujours tenue jusques alors, & qu'il tint aussi toujours depuis. Mais il pressa en mesme temps Eustathe d'anathematizer le terme de Consubstantiel, puisqu'il n'estoit pas de l'Ecriture.

Alors Silvain prenant la parole: Il faudra donc, dit-il, y ajouter 4 ces autres termes ; Que Jesus Christ est tiré du neant , qu'il est creature, qu'il est d'une autre substance. Il faudra bannir de l'Eglise toutes ces expressions qui ne sont point non plus des Ecritures, & qui ne se trouvent point dans les livres des Prophetes & des Apostres. L'Empereur approuva cette ouverture,& commanda à Eudoxe, & à ceux de son parti qui estoient presens, d'anathematizer tous ces termes marquez par Silvain; ce qu'ils firent enfin lorsqu'ils virent l'Empereur en colere, mais malgré

eux,& aprés y avoir refisté autant qu'ils purent .

(Éudoxe & les autres Acaciens avant desayoué de bouche pour plaire à Constance, la doctrine qu'ils tenoient dans le cœur . I demanderent avec d'autant plus d'ardeur que leurs adversaires a, anathematizassent la Consubstantialité : '& alors Silvain répon- P.618,24 dit, comme nous le lifons dans Theodoret, Que si le Verbe Dieu n'est pas tiré du neant, ni creature, ni produit d'une autre subflance, il faut necessairement qu'il soit consubstantiel, & de la mesme substance que le Pere qui l'a engendré, comme estant Dieu de Dieu, lumiere de lumiere, & de la mesmenature que sonPere Quelque juste & quelque solide que fust ce raisonnement, pas un des assistans ne s'en satisfit. Acace, Eudoxe, & tous leurs partifans, le rejetterent avec de grands cris; & l'Empereur en colere, menaça Silvain & les autres de les chasser de leurs Eglises: 'A quoy Theodoret affure qu'ils firent cette genereuse réponse ; b. Qu'il dependoit de luy de les traiter comme il luy plairoit . &c. d'eux d'embrasser la pieté & l'impieté, & qu'ils estoient resolus à n'abandonner jamais la doctrine de leurs peres. Constance au lieu d'admirer, comme il devoit, leur sagesse, leur sermeté, & leur liberté genereuse à défendre les dogmes apostoliques , les chassa de leurs Eglises, en mit d'autres en leur place scequi ne s'executa pas neanmoins fi promtement, comme nous le verrons par le raport des autres historiens. ]

'Mais avant que de passer outre, il faut remarquer avec Baro- Bar. 3596 91. nius, qu'il est tout à fait surprenant de voir la Consubstantialité si hautement défendue par ces Evesques qui l'avoient anathematizée l'année precedente dans le Concile d'Ancyre, & qui peu de jours auparavant avoient témoigné à Seleucie embrasser tout le Concile de Nicée à l'exception de ce terme. Ce change. ment est si difficile, & paroist avoir si peu de cause, puisqu'on ne voit rien qui les y ait pu engager, qu'il ne faut pas trouver étrange que Baronius l'ait jugé comme incroyable, & qu'il ait

Hift. Eccl. Tom. VI.

482 Epi,n,p,324. mieux aimé corriger le texte de Theodoret, quoiqu'assurément 359. il n'y ait pas réussi de la maniere dont il l'a fait. [Il n'y a rien de si facile que de changer dans le grec le terme"de Consubstantiel justique en en celuide semblable en substance; & le raisonnement de Silvain insieur. ne l'empescheroit pas, puisque quoiqu'il prouve directement la Consubstantialité, il convient aussi à la ressemblance de substan-

Thdrt.1.2.c.22. P.624.d.

ce à laquelle les Semiariens donnoient à peu prés le mesme sens. Mais l'approbation entiere que Theodoret donne au discours de Silvain, Jou'il qualifie mesme autre-part un homme admirable. [nous fait croire qu'il l'a pris effectivement pour un défenseur de la verité. Et il est plus aisé de croire qu'il s'est trompé en cela. c.15, p.630, c.d. que non pas qu'il y ait faute dans son texte. ]'Il presente aussi le peuple de Cyzic dont Eleuse estoit Evesque, comme zelé pour la foy orthodoxe, & fort bien instruit dans les Ecritures & la

doctrine de l'Eglise; '& il qualifie Eleuse un homme digne de

hær. 4.c. 3.p. 235.b.

toute louange. [Ce qui aura pu contribuer à le tromper, c'est que Silvain, Eustathe, & beaucoup d'autres Semiariens, signerent en effet quelque temps aprés, le symbole de Nicée & la Consubstantialité; & il y a toute sorte d'apparence que plusieurs d'entre euxsont morts dans la communion de l'Eglise. De plus, on voit par Philostorge, que les Anoméens faisoient passer les Semiariens pour défenseurs de la Consubstantialité. Il faut neanmoins avouer que Theodoret a tort de relever si fort Eustathe & Eleuse, dont le premier scandaliza toute l'Eglise en se divisant d'avec S. Basile, & l'autre ne vécut jusqu'à l'an 383 au moins, que pour se signaler par une opiniatreté dans le schisme, aussi honteuse que deraisonnable.

*፞*ቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝ

## ARTICLE XC.

Dispute entre Aece & Basile d'Ancyre; Aece y est confondu :

[ DOUR retourner à nostre suite, la conference dont nous avons parlé & qui se fit peut-estre vers le milieu du mois d'octobre; ayant irrité Constance contre Aece & contre les Semiariens tout ensemble, il ne voulut pas neanmoins executer sur le champ l'arrest que sa colere luy avoit dicté.] 'Il remit Aece entre les mains d'Honorat qui "avoit esté depuis peu fait le premier Preset de V.Constan-Constantinople, l'onzieme de decembre selon Idace, 'ou de sep- ce | 51.

tembre felon la chronique d'Alexandrie, [ ce qui revient plus

578.a.b. Chr. Al. p. 682. aisement à nostre suite.] 'Constance ordonna donc à ce Preset Soz.p.578.a.b. d'examiner l'affaire d'Aece avec les principaux du Senat; & il en voulut ensuite connoistre luy mesme avec les plus grands de la Cour. Quelques uns disent que ce sut une adresse de ceux du parti d'Acace, qui seignant ignorer eux mesmes ce que c'estoit que cette heresse d'Aece, persuaderent à l'Empereur de faire examiner la chose en sa presence, parceque croyant cet athée invincibile dans la dispute, ils esperoient que tous ceux qui seroient temoins de sa victoire, seroient obligez de se rendre; & qu'ainsi leur heresse recevoit un grand accrosssement.

[Mais il faut commencerici à distinguer Acace des Acaciens, c'est à dire des Anoméens, avec lesquels il estoit uni d'interest plutost que de croyance, s'il est vray, comme le dit Philostorge, ] que jouant tout le monde il fut luy mesme l'auteur de la ruine Phise. L. c. 12. d'Aece, adont il haissoit la croyance; & ensuite de celle de P?4-75-Basile, & des autres Semiariens contre lesquels il estoit piqué, parcequ'ils portoient Saint Cyrille. Le mesme Philostorge ne 1,4,c,12,p.72, represente pas la dispute d'Aece, comme l'ayant regardé personnellement, mais comme ayant esté celle de son parti, qui le choisit pour défendre le dogme des Anoméens avec Eunome. Il donne pour seconds à ces deux Diacres, Maris de Calcedoine, Eudoxe d'Antioche, & Acace de Cesarée qui paroissoit estre encore dans ce parti. Il leur oppose dans le parti de ceux qui tenoient le Verbe semblable ou le mesme en substance, car il se fert indifferemment de ces deux termes, ] Basile d'Ancyre,& Eustathe de Sebaste, qui estoient, dit-il, soûtenus tant par d'autres que par un second Basile encore Diacre qui l'emportoit au dessus de beaucoup d'autres pour la capacité & pour l'eloquence, mais que la timidité rendoit plus foible & moins propre pour les dispures publiques. C'est le grand S. Basile depuis Evesque de Cesarée, Nyssin Eun. 15. [ & qui ne pouvoit estre alors que Lecteur. ] Il ne voulut point P.301,302,310. effectivement s'embarasser dans cette dispute, [ soit que son humilité luy fist juger que c'estoit une chose audessus de ses forces, & audessus de l'état d'un Lecteur, soit qu'il vist qu'il estoit difficile dans les circonstances où l'on estoit, de défendre la foy dans toute sa pureté.]

Eunome a pretendu dans ses écrits que suy & Aece avoient p.301.4 eu dans cette occasion un entier avantage sur les Semiariens; [& il auroit eu en este raison en cela , s'il falloit suivre l'histoire de Philostroge. ] 'Car cet historien disciple zelé du parti d'Aece, Philostroge aporte que Basile [d'Ancyre] ches de ceux qui desendoient la P? 3.5

Ppp ij

484

P-74+

Confubftantialité, (c'est ainsi qu'il parle,) voyant qu'on luy oppo- 359foit Aece, refusa la dispute de crainte d'estre vaincu, & allegua qu'il n'estoit pas bienseant que des Evesques disputaisent contre des Diacres: mais que les autres ayant repondu qu'il s'agissoit de trouver la verité, & non pas de garder les rangs & la bienseance, il fut contraint malgré luy d'accepter le combat. Il ajoute , [ ce qui est fans aucune apparence, Jque Basile estant demeuré vaincu par la force d'Aece, fut obligé d'avouer & mesme de figner que la substance du Fils estoite différente de celle du Pere, qu'elles n'avoient rien de commun. Mais sa conclusion détruit tout ce qu'il avoit avancé. Car il pretend que l'Empereur ayant sceu ce qui s'estoit passé, s'il parle donc de ce qui se fit devant Honorat, & ayant fait venir Bafile & Aece, demanda au premier ce qu'il reprenoit dans la doctrine de l'autre: à quoy Basile avant dit que c'estoit qu'Acce soûtenoit que le Fils n'estoit pas semblable au Pere, & Aece ayant répondu que bien loin de croire que le Fils ne fust pas semblable au Pere, il le croyoit semblable sans difference; Constance sans permettre à Aece de s'expliquer davantage, le fit austi-tost chasser du palais, & puis de poser du diaconat. (Il feroit difficile de trouver comment cela fe peut accorder avec ce qu'il vient de dire, qu'Aece estoit demeuré victorieux dans la dispute, & avoit fait signer a Basile que la substance du Fils ettoit differente de celle du Pere, & n'avoit rien de commun avec elle. De plus, quelque mauvais sens qu'Aece pust cacher sous le terme de semolable sansdifference, où il est assez disficile d'en trouver, il est ridicule de pretendre que gait esté l'unique sujet de sa condannation, n'y ayant rien de plus Catholique & de plus eloigné de son erreur. Mais puisqu'il est constant que cette dispute s'est terminée par le bannissement d'Aece, il n'y a point dutout d'apparence qu'il y ait eu aucun avantage; & ainsi il vaut mieux s'en tenir à Sozomene, qui raporte ceci d'une autre maniere,

502.1 4.0.23.P. 578.b.c. quoiqu'en peu de mots, Jious affurant qu'Aece fut vaineu dans la difpute, contre l'attente de fon parti ; & que l'Empereur ; auffi-bien que tous les affiftans, ne purent ouir fans indignation les blasphemes & les impietez dont il stu reconnu coupable [Ce stu

Epi 76,c.3.p.

peut estre en cette rencontre, qu'il dit à Constance ce que J'Saint Epiphane luy fait dire, qu'Eudoxe, Menophile (u) Demphile, J & les autres Ariers, , l'avoient point en effet d'autre croyance que la sienne, mais qu'il disoit s'eulement sans obscurité ce qu'ils n'oisient dire, quoiqu'ils le pensfastent. § Il semble que tout ceci ait duris s'usue ben avant dans le mois de decembre.]

Control Control

## 

### ARTICLE XCI.

Les deputez du Concile de Rimini communiquent avec les Acaciens, nonobstant les remontrances des Semiariens, qui sont mesme contraints de signer le formulaire de Rimini.

TEPENDANT la nouvelle surprenante que les Evesques Sozila Calip. de Rimini avoient abandonné le terme de substance, se 578.d. repandit à Constantinople. Sozomene dit que les deputez du c.19, p. 569, d. Concile estant arrivez à Nicé en Trace, furent obligez d'y demeurer, parcequ'on ne leur fournissoit point de voitures sous pretexte que les chevaux du public estoient fatiguez & que l'hiver avoit rompu les chemins; mais en effet parceque l'on craignoit qu'ils ne reconnussent que les Orientaux soûtenoient presque tous le mot de substance, contre ce qu'on leur avoit dit qu'ils ne le pouvoient souffrir; & qu'ils ne decouvrissent à tout le monde que le Concile de Rimini n'avoit abandonné le mesme terme que malgré luy, & sur ce mensonge honteux : A quoy il ajoute, que pour faire aussi condanner le terme de substance par tout le monde, on persuada à ces deputez de traduire en grec le formulaire figné à Rimini, & de l'envoyer aux Orientaux.

[Mais il y a biende l'apparence que tout ce recit de Sozomene, ne vient que de ce qu'il attribue à la feconde deputation du Concile de Rimini ce qui se st à Nicé, au lieu qu'il appartient à la premiere: Car outre que les Ariens n'avoient rien à craindre des deputez de Rimini, tels que nous avons vu qu'estoient ceux-ci, ] 'S. Hilaire nous assure qu'ils virent à Constantinople, a où Hilasti, p.5312, sans prendre seulement quelque peu de temps pour deliberer p.334 de ce qu'ils avoient à faire, ils se joignirent sans aucune difficulté aux heretiques [Acaciens,] condannez [par le Concile de Seleucie.]

Les deputez de ce Concile ne laisserent pas d'aller trouver P53 ceux du Concile de Rimini, pour leur apprendre ce qui se passoit, & l'heresse pour laquelle ces Evesques [Acaciens] avoient esté condannez. Ils leur donnerent par écrit une copie de ces blas P52-phemess[c'est à dire assez probablement de l'exposition de soy lue devant Constance.] Ils y joignirent une lettre qui s'est conservée jusques à nous, par laquelle ils conjurent ces deputez du Concile de Rimini, d'empescher que cette abomination qui

Ppp iij

regnoit déja dans l'Eglise, ne se fortifie de plus en plus. Ils ajoutent que l'Empereur en avoit esté irrité, & avoit commandé qu'on l'anathematizast, mais qu'on avoit dessein de condanner seulement Aece, & non l'heresie dont il estoit auteur, & de foudroyer sa personne sans toucher à sa doctrine. Ils le prient à la fin d'informer les Occidentaux de toutes choses. Il y a dixhuit noms à la reste de cette lettre, entre lesquels nous connoissons Silvain de Tarfe, Sophrone de Pompeiople, Neon de Seleucie;

Elpide de Sarales, & Eortafe de Sardes. [ Il n'y a pas lieu de s'étonner qu'il y euft alors à Conftantinople d'autres Evelques que les dix qui avoient esté deputez par le Concile de Seleucie. ] 'Ceux à qui cette lettre s'adressoit, bien loin d'y avoir aucun égard, se mirent en colere contre celui qui l'avoit receue, & luy en firent un crime, en forte qu'il en fut presque deposé. Cat

P.52. elle decouvroit tous les artifices de ces hypocrites, 'qui se trou-P-52-51. voient obligez par la ou de condanner ces erreurs, ou d'avouer que c'estoient leurs sentimens propres, s'ils ne les condannoient pas. 'Mais quelque honteux que fust ce dernier parti, ce fut P-53neanmoins celui qu'ils embrasserent; & ils se joignirent toujours de communion avec ceux dont les blasphemes leur estoient

communs.

Ils remoisperent melme tres ouvertement leur impieté en diverses occasions, furtout par la maniere dons ils expliquoient les anathemes du Concile de Rimini. Et S Hilaire ayant foûtenu publiquement que Jesus CHRIST estoit veritablement Dieu. le vray Fils de Dieu, lequel estoit veritablement son Pere; & qui l'avoir engendré avant tous les temps, ces miferables s'eleverent contre luy avec de grands cris, & donnerent une explication

toute Arienne à l'eternité du Fils de Dieu.

[ Ce secours vint fort à propos aux Anoméens d'Orient, qui estoient fort abatus d'avoir vu succomber. Aece contre leur at-Soz Lac zz.m tente. l'Ils proposerent donc aussi-tost de recevoir le formulaire de Rimini, sachant bien que l'abolition du mot de substance fuffisoit pour établir tout leur dogme. Ils en presserent les deputez du Concile de Seleucie, & ceux-ci declarant qu'ils ne pouvoient aucunement abandonner le mot de substance, ils leur firent ferment qu'ils ne croyoient point dutout que le Fils ne

fust pas semblable en essence à son Pere, & qu'ils estoient prests d'anathematizer cette herefie. P. 578.579.

'L'Empereur entra tout à fait dans leur propolition, [& selon la maniere ordinaire d'agir, jil commanda à tous les Evesques de

P.51.

P-53-

P-7354 P-54

\$7\$.c.d.

L'an de J.C.

Paccepter: Il fit menacre le peuple par le Prefet. Il menaça luy Hillin Goodic. mefine les Eveques dans le palais; & cenfin la crainte de l'exil 1810-16-6, tira d'eux une fignature forcée, aprés laquelle il é vanta d'avoir vaincu les Orientaux, parcequil avoir reduit dix deputez à luy obeir, & à figner son blassheme: Il avoir une telle ardeur pour son-lea, qu'il y paffa tout le pour étu negrande partice de la nuit qui 1970-6. cela, qu'il y paffa tout le jour de janvier, quoiqu'il fust obligé de fe preparer pour la solemité du lendemain, aquel il devoit commencer son clusivem ¡Consulat. Ce sur encre cocasson sateppena, que Eustahe confient à ce que les bereiques luy propoferent, de un force de la comment de

#### 

#### ARTICLE XCII.

Nouve au Concile à Conflant inople: Quels Evefques le composoient: Ils font signer le formulaire de Rimini : Acce y est deposé & banni ; & set partisans condannez.

L'AN DE JESUS CHRIST 360.

TES Acaciens demeurerent encore quelque temps à Conf- Seulesta, Latatioppi, & ils y internt mefine un nouveau Concile, 3<sup>184,856,856,180</sup> où ils firent venir les Evefques de Bithynie, [qui apparemment avoient efft mandez à la fin de l'année procedence, pour commencer le Concile des les penniers jours de celleci- Le procedé qu'on y tint, nous éclaircira fuffiamment des defleirs pour lefquels on l'affentible.]

"Acace en fut l'ame, selon Philostorge, & ce fut luy qui com. Philostoctes posa toutes les lettres qui s'y écrivirent en grand nombre, squoi- P7773 qu'il ne nous en reste qu'une seule, Eudoxe eut aussi beaucoup sousées. p.p.

de part à ce qui s'y fit.

Sozomene & Socrate y content 50 Evefques [ce-qui'ls enten-14.514.57], etc. dent peut-effire de cux qui y vinrent de Bithyine; D. Safliedi y <sup>188</sup>055, 1911. qu' Editathe [depolé par le Concile, ]le fut par 500 Prelates [mais 5], par ou c'eft une faute, ou il flaut comprendre dans ce nombre tous les Evefques de l'Orient, à qui l'on în tepat-eftre figner cette condanation auflibie oque le formulaire de Rimini, L'a chronique Car.Ale, 81-d' Alexandrie dit qu'il y en eut 23. à l'inhitronization d'Eudoxe le 27 de janvier. Elle en nomme 53, donc le premier et à appellé Mariacefe: [I l'aut apparemment Maris, Acace.] 'Au moins son-5750-6.

Chi. Al p.682 les Anoméens [Pour les autres] on y peut remarquer Seras de 3604 Epi.73. c. 16.p. Paretoine, Urane de Tyr, Theodose de Philadelphie, Eusebe \$74. de Seleucie en Syrie, Leonce de Tripoli en Lydie, Cyrion de: Dolique, Arabion d'Adres en Arabie, Estienne de Ptolemaïde en Libye, Heliodore de Sozouse dans la Libye, Demophile de

Berée, Exercle de Gerale en Arabie, Megale [qui peut estre l'un des deputez du Concile de Rimini, Paul d'Émese, Evagre de Mitylene, Apollone d'Oxyrinque, Phebe de Polycalandes en Lydie, Theophile le prophete des Aeciens, Theodule de Queretapes, Ptolemée de Thmuis, Eutyque d'Eleutherople, Basilic ou Basile de Caunes en Lydie, Eustathe d'Epiphanie,

Epi. 79 C.3.P. 916.2.

& Menophile [ dont nous ne favons pas le fiege , ] 'mais qui est. remarqué par Saint Epiphane comme l'un des plus celebres des Ariens fi nous ne difons qu'il a mis Menophile pour Demophile, Nous favons encore qu'Acace & Eudoxe estoient à ce Concile.] Chr. Al.p. 6\$2. 'Il y avoit auffi un George, & S. Bafile en parle comme d'un des a Baf ep.72.p. a Bate 17.1.P.

17. dls En 17.1. plus remarqua bles. [Ce n'eftoit pas neanmoins celui d'Alexan-Thort.la.ca. drie, qui n'eftoit pas à Constantinople,] 'puisque le Concile luy P 62 8. 6 Socr. 1-2 c. 46. écrivit . [Ainsi il faut que ce soit celui de Laodicée, ] b dont on marque qu'il n'estoit pas fort constant dans sa doctrine, e ayant e C.45.p.159.160. mesme esté auteur des plus grands blasphemes des Anoméens, There.la. c.27. '& les ayant encore foûtenus depuis, de forte qu'il pouvoit bien Baleparop, s'estre recencilié avec Acace, Neanmoins Saint Basile parle quelquefois d'un George dont une femme impie avoit abusé

comme elle avoit voulu. Il paroift que c'estoit quelque Arien de la Cappadoce ou des environs. Il estoit mort en 376.

ep 72-p.117.c.

'Le mesine Saint met parmi les Evesques de ce Concile un ep.265 p.264.e. Evippe, [qui pouvoit estre de Galace.] 'C'estoit un homme qui avoit beaucoup d'eloquence & de science, mais beaucoup d'attache à l'herefie Il femble aussi qu'un Basilide de Gangres y ait Bo .t.ma ,p. affifté, avec un Macaire qu'on ne connoist point, & Eugene qui

ep.73.p 121.0 15.b. Soz.1.4, C.24.P. 579.c.

peut estre l'Evesque de Nicée. 'Mais on remarque furtout Ulphilas Evefque des Gots, dont ce n'est pas ici le lieu de parler plus amplement. Nous dirons c|Socral, 2. c.41. feulement que quoique | Socrate & Sozomene femblent dire que

P.154.2.

330.c.d.

cet Evelque a commencé dés ce temps-ci à s'infocter du venin de Philig.Lz. c.5.P. l'Arianisme, '& que Philostorge pretende qu'il avoit repandu /Bal. ep. 138.p. dans sa nation dés le temps de Constantin; f neanmoins S.Basile qui ne le pouvoit ignorer, nous affure que la foy estoit encore dans une entiere pureté audelà du Danube, fous le regne de Valens: [ de forte qu'elle n'a pu estre corrompue qu'à la fin du

mefine

L'an de J C.

482 mesime Valens ; ] 'qui est le sentiment de Theodoret.' Thdrt.l.4. c. 2 2 Il ne faut pas douter que le premier acte du Concile de P-704-703-

Constantinople, n'ait esté de casser ce qui s'estoit fait à Seleucie, furtout pour la deposition des Evesques. ] 'On y confirma aussi son p.579.6.d.

Note 73 le formulaire "de Rimini, en condannant mesme tous les autres qui avoient déja esté faits, ou qui se feroient à l'avenir. 'On le fit Basep. Sa. P 1 524 figner aux Semiariens par tromperie, a en leur promettant de a Soz, l.d. c.7, p. condanner le dogme des Anoméens, ce qu'on ne fit pas. b Ce 646.c. formulaire fut aussi signé par tous les autres qui se trouverent & Phisg.1.4.c.12. prefens, & par ceux melmes qui foûtenoient auparavant la diversité de substance; ce que Philostorge attribue à l'esprit double & artificieux d'Acace. Philostorge dit neanmoins que 1,7,6.6,p.92. les plus determinez d'entre les Ariens refuserent de figner ce

formulaire. 'Le Concile proceda ensuite à la condannation d'Aece, qu'il Soz.l.4.c.24.p. depoía du diaconat & chassa de l'Eglife, d'à cause de ses écrits ed Thorribance impies qui scandalizoient tout le monde, e & des troubles qui 24 p.629.1 s'effoient excitez sur son sujet . On ajouta que s'il persissoit dans d'Thert, p.613. la disposition criminelle, il estoit anathematizé luy & tous ses partifans; & pour ses livres, le Concile exhorta de ne les point lire, mais de les dechirer comme des choses inutiles & qui ne pouvoient servir de rien. [A entendre ce que ces Evesques disent d'Aece, il feroit difficile de juger qu'ils parlent du plus grand & du plus impudent blasphemateur qui sust iamais.

 On ne voit pas mesme dans la lettre qu'ils écrivirent à George fur fon fujet, comme nous allons dire, qu'ils disent un mot contre fa doctrine pour la condanner, J'quoique Philostorge écrive qu'on Philg.l.s, c.t.p. figna la condannation de sa doctrine & de sa personne. Et c'est 70 Natoria pourquoi S.Gregoire de Nazianze se moque de ces Prelats, qui 157 2. en condannant Aece, au lieu de luy reprocher son impieré sans borne, se contentoient de le blasmer d'avoir trop écrit.

'Aussi l'on ne crut pas qu'ils fissent cette condannation de bon Soz, p. eze d. cœur, mais seulement pour obeir au commandement que l'Em- Thort, 1,2 e. 24. pereur leur en avoit fait, sà la poursuite d'Acace, selon Philostor- 40 12 875. ge, h & pour tascher d'effacer l'impression qu'on avoit donnée à s. Phis. p. 74. ce Prince qu'ils suivoient la doctrine de cet athée; [ ce qui n'estoit que trop veritable: ] 'ou bien mesme pour en établir ensuite, Naup 386,387 l'impieté avec plus de liberté, lorsque l'on s'imagineroit qu'ils l'auroient condannée dans son auteur, 'comme les Semiariens Hildr. 1, p. 52. paroiffent l'avoir prevu. 'Les Evesques avoient promis de con- Soz.l.6.c.7.p. danner la différence de fubstance; maisils ne l'executerent pas. 646.c.

Hift. Eccl. Tom. VI.

Philip Lac. 13.

'Aecce fetrouva donc condanné par les foulériptions non feulepar 31/55 c. 4. 4. ment des Orthodoxes, mais de ceux mefines qui effoient dans fes fentimens, dont les uns, felon Philoftorge, changocient d'opinion, de les autres convenient cette fignature forcée du nom de pre-

& les autres couvroient cette fignature forcée du nom de pru-Thdr.l.1.2.1.4. dence & de menagement. Thy eut neanmoins quelques Evelques qui refuferent de figner cette condannation, lavoir Seras de Parstoine. Efficience de Professiole. Helicologie de Constitu-

Paretoine, Estienne de Prolemaide, Heliodore de Sozouse, Phis[1,7, cdp. Theophile, Yous Evesques de Libye & intimed Aece, 3 & quel\$1. Adam, Posso, cede Tripoli en Lydie, 'Theodose de Philadelphie, & Phebe
\$1. Adam, Posso, cede Tripoli en Lydie, 'Theodose de Philadelphie, & Phebe
\$1. Adam, Posso, cede Tripoli en Lydie, 'Theodose de Philadelphie, & Phebe
\$1. Adam, Posso, cede Tripoli en Lydie, 'Theodose de Philadelphie, & Phebe
\$1. Adam, Posso, Carlos de Adams de Santonia de Santon

Thor. 4, 9, 109. Evelques à défendre Aece, effoit d'autant plus infoûtenable, ]

Thorn, 9, 19, b. 'que Seras melme avoit raporté cette parole impie & funeuse
d'Aece, que Dieu luy avoit revelé ce qu'il avoit caché depuis les

50-1.a. c.3.7. Apolites. 'Ce foat apparenment les dix Evelques que Sozomeo dit avoir retiré de figare equi sétuir fai dans le Concile. Apparticulierment la depolition des perfonnes: [ce qui ne le galoi raporter qui à la depolition d'Acce n'y ayant point d'apparence qu'ils opposition au suit à la depolition des Semiariens leurs enqu'ils opposition au lui à la depolition des Semiariens leurs en depolition des semiariens leurs en des productions des semiariens leurs en des la company.

Thân, pays. The Everiques furent long-temps, difent-ils, à les prier, à les conjurer, à les menacer, pour les obliger de le conformer aux autres; d'evojant enfin leur enducrifiement, ils prononcerent contre eux une fentence d'excommunication , leur donnant neammoins fix mois de terme, dans lefquels ils pourroitent effer receus dans l'Eglife, d'e recouver la liberté de fe trouver dans les affemblées, s'ils vouloient conferir à ce qui avoit cellé arrefté!

1a.c.a.p.6jaa 'mais que s'ils laifloient paffer ce temps fans se reconnoiftre, ils feroient deposez, que l'on mettroit d'autres Evesques en Jeur place, 'ôc que les Evesques de leurs provinces s'aliembleroient pour cela. Et afin que cette sentence fuit executée, comme une province de cette s'entre estoit et libre, du partirarat d'Alexand.

partie de ces Evelques effoit de Libye, du patriarcat d'Alexan-Thirit 2224 drie, le Concile en écrivit à George pretendu Evelque de cette P.622630. Eglife; & Theodoret nous en a confervé la lettre.

[11] femble felon les termes de cette lettre, que ces Evefques fuffent privez de la communion, & du droit de fe trouver aux.

Sel.p.54.4. affemblées, mefine durant les fix mois:] & Sozomene dit clairement qu'ils devoient demeurer durant ce temps en leur particu-

Chr.Al. p.444. lier. , fans faire de fonctions & fans gouverner les Eglifes. 'Neamoins on voit par la chronique d'Alexandrie, qu'ils affifterent à l'inthronization d'Eudoxe, que tous les historiens mettent aprés la condannation d'Acce.

# image

available

not

P.697 e.

#### *\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$* ARTICLE XCIII.

Macedone , Bafile, Eleufe , Eustatbe , & quelques autres Evefques Semiariens , font depofez & bannis .

Es Evelques du Concile de Constantinopole ayant satisfait à la passion de Constance, par la condannation d'Aece, satisfirent ensuite egalement à la sienne & à la leur par la deposi-Biffin Eun,li, tion de divers Evefques du parti des Semiariens. ] 'Car ayant gagné tous les plus puissans de la Cour & des magistrats, ils estoient en état de faire sans peine tout ce qu'ils vouloient, estant

F.59\$ a. Boll. 22 mars.p. eux melmes les accufateurs, les juges, & les boureaux, 'Ils defen-15.b|Soz, 15.cu. dirent aussi à Saint Basile Prettre d'Ancyre, désenseur de la foy P.611.a.b.c. ancienne contre les Ariens fous Constance, & "depuis Martyr V.la perf de fous Julien, de tenir aucune affemblée [ & de faire ses fonctions. ] Julien \$ 23-'Ils n'alleguerent contre ces Evesques aucun crime contre la

Socr.1,2, c.42 P. 155.b. foy, parcequ'estant eux mesmes divisez sur ce point, ils n'osoient pas accuser leurs ennemis de ce dont leurs propres amis estoient 502.1.4, e.24 p. coupables . 'Ils leur reprocherent donc à tous en general d'avoir troublé les Eglises, & d'avoir violé les Canons, outre diverses Phi'g.l.s.c.s.p. actions fur lesquelles ils rejettoient leur condannation, 'dont la ASecr. Passible, veritable cause estoit les inimitiez particulieres d'Acace . \* Ils attaquerent premierement Macedone de Constantinople, à cause que Constance estoit irrité contre luy, & le deposerent comme cause d'un grand nombre de meurtres, & pour avoir receu à la

communion un Diacre convaincu d'adultere. Ils condannerent Basile à cause des troubles qu'il avoit excitez 6 SOZ. D. 480 b. dans l'Illyrie, dans l'Italie, & dans l'Afrique, à cause des cruautez qu'il avoit exercées contre le Prestre Diogene, & divers autres [ du parti des Aeciens: ] 'parcequ'estant accusé de ces choses, il les avoit niées avec serment, & qu'estant convaineu de ce parjure, il avoit tasché de l'excuser par des subtilitez ; parcequ'il avoit fait p. 380-58r.

mettre en prison une servante, & l'avoit fait deposer faussement contre la maistresse; Parcequ'il avoit battizé & mesme elevé au diaconat un homme de mauvaifes mœurs, qui vivoit avec une femme avec la quelle il n'estoit pas marié; parcequ'il n'avoit pas chassé de l'Eglise un Visiteur [ou Corevesque] coupable de quelques meurtres; parceque pour empescher que les Écclesiastiques ne l'accufassent, il avoit fait des conjurations & des ligues avec eux en presence du faint autel, les ayant fait jurer, & ayant juré

luy mesme avec des imprecations terribles , qu'ils ne s'accuseroient point les uns les autres (Si ces choses sont veritables , Bafile meritoit bien d'estre con lanné. ]

'Le crime d'Eleuse ettoit d'avoir battizé & fait Diacre sans p.ysr.c.d| Socr. examen un Heracle Tyrien d'origine , qui estant prestre d'Her- P.155-c. cule en fon pays, & ayant esté obligé de s'enfuir à Cyzic,parcequ'on l'accusoit de magie, & qu'on le cherchoit pour cela, avoit fait semblant de se faire Chrétien ; & de ne l'avoir pas deposé, Soup strad lorsqu'il eut sceu ce qu'il avoit fait . On l'accusoit aussi d'avoir

ordonné avec la mesme indiscretion des personnes qui s'estoient retirées à Cyzic, aprés avoir esté condannées par Maris de Calcedoine.

'On ne voulut pas seulement ecouter Eustathe, dautant, dit Socr.1,2.c.43-p. Socrate, qu'il avoit esté condanné par son propre pere, sce que 156.2. nous pourrons examiner en un autre endroit. Il avoit encore esté Sozp. 31.b.c. excommunié, felon Sozomene, [par un Concile de Neocefarée, qu'on ne connoist point, 1 & par Éusebe de Constantinople. Il s'opposoit aux decrets du Concile de Melitine [ qui l'avoit condanné. Ill avoit esté convaincu dans un Concile d'Antioche de s'estre parjuré : [ de quoy nous n'avons non plus aucune autre lumiere. Et aprés s'estre rendu , disoit-on , coupable de tant de fautes, il pretendoit se faire le juge des autres, & les traitoit d'heterodoxes.

'On blasmoit Eortase d'avoir esté fait Evesque de Sardes sans d. le consentement des Evesques de Lydie : '& Draconce d'estre «Soer » 146, d.

passéd'un evésché de Galacie à celui de Pergame.

'Silvain fut deposé comme avant esté l'auteur des brouilleries Sor. p. 582 a. arrivéestant à Seleucie qu'à Constantinople, & pour avoir donné l'evesché de Castabales en Cilicie à Theophile qui avoit auparavant esté elu evesque d'Eleutherople par les Prelats de Palestine. & avoit juré de n'accepter jamais d'autre Eglise qu'avec leur confentement.

'On condanna Sophrone comme un avare qui alteroit ce que b. l'on offroit à l'Eglise pour en profitere; & encore parcequ'ayant esté appellé par deux fois, & ayant en bien de la peine à comparoiftre, il n'avoit pas voulu répondre devant le Concile, &

avoit demandé des juges feculiers.

'On allegua contre Neon ou Neonas qu'il avoit laissé facrer bedans fon eglise Anien elu Evesque d'Antioche par le Concile de Seleucie, & qu'il avoit ordonné inconfiderément plufieurs Evelques ignorans dans les Ecritures & dans les loix de l'Eglife,

494

& qui mefine estant engagez dans les emplois civils de leurs 1604 villes, 'avoient mieux aimé faire les fonctions seculieres , dont leurs biens estoient charges , que d'abandonner leurs biens pour vivreen Evesques, preserant l'amour de leurs revenus aux devoirs

de l'epitopat.

Elpide fut acculé d'avoir eu part aux troubles excitez par Bafile, & d'en avoir effe un des principaux auteurs On ajoutoit qu'il avoir rétabil un Prefter nommé Eufebe, contre les ordonnances du Concile de Mélitine, de qu'il avoir fait Diaconifie une nommée Nectaire, feparée de la communion pour avoir violé un accord & un ferment qu'elle avoir fait.

Pour Saint Cyrille de Jerufalem Joutre ce qu'on avoit dit dés aupravant contre luy, jon le blassmoit d'estre uni de communion avec Bassle & George de Laodicée, & messne avec Eustathe & Elpide ennemis du Concile de Melitine, auquel il s'estoit

trouvé.

Nilotata, Ell ne faut pas s'imaginer que tous les crimes qu'on alleguoit l'Alleguoit contre ces Prelats fuificnt fort bien pronvez. "L'eurs actions furent examinées fans obsérver aucune loy. On avoit acheté exprés des calomaiateurs, ét les avis eltoient vendus à prix fait, afin qu'on euit moirside peine à chaffer injustement des Evesques de leurs thrones.

Philiphysiap. Ces Prelats qui efficient affez criminels pour meriter l'inimité d'Acace, furent non feulement depofez, mais auffi bannis, Bafile Bafep33pnt, en Illyine de les autres en d'autres endroits. Il femilie qui Euflathe de l'iniferate de l'iniferate de l'iniferate de l'iniferate de l'iniferate qui fait revoquer en chemin la fignature qu'ils avoient faite du formulaire de merchemin la fignature qu'ils avoient faite du formulaire de

Rimini, & se declarerent les uns pour la Consubflantialité , les Balery, penu, autres pour la ressemblance . Ils écrivient aussi la toutes leurs Egsisé des lettres contre Eudoxe & contre tous ceux de sor parti, les conjurant de fuir leur communion comme la pesse des

ames, & protestant que pour eux ils ne pouvoient acquiescer à est s. 157, b. leur deposition, 'ni abandonner le soin de leurs Egilies, 'dautant fep: 15 meios. ondannez que par des heretiques, 'par des condannez que par des heretiques, 'par des condannez que par des heretiques de pre-

ep.11, p.131b, varicateurs plutoft que d'Evefques, par des gents deflituez du S. Efprit, qui ne gouvernoient pas leurs Eglites par la grace de Dieu, mais qui s'efloient emparez de ces dignitez par l'appui & la puissance des hommes, & par le destr d'une vaine gloire.

ep.73, p.120.e. Ils y invectivoient particulierement contre Eudoxe, & contre dep.72.p.118b.

" Il semble qu'ils avoient mesme abandonné tout à fait l'episcopat.

Control Control

Evippe dont ils disoient des choses étranges, [Mais quelque protestation qu'ils pussent faire, ils demeurerent accablez par leurs

ennemis jusqu'au regne de Julien.] 'Macedone chaffé de Constantinople, demeura encore moins soer.l.s.c. 15.P.

en repos que les autres. Il se joignit [ de plus en plus à ceux qui 258.0d. avoient deposé Acace dans le Concile de Seleucie : Il envoya à Sophrone, à Eleufe, [& aux autres, ] pour les animer à ne point abandonner le formulaire d'Antioche, & les porta par le conseil de Marathone à s'attacher au terme de semblable en substance. comme à la marque de leur foy[& de leur parti . ] On pretend Soul 4 e 27. P. qu'il ne commença aussi qu'alors à se declarer contre la divinité 385.d. du S, Esprit Beaucoup de personnes de sa connoissance s'unirent Sorr, p. 138 d. à luy: '& c'est ainsi que se forma deux ans après la secte des Ma- 4|Soz.1 v.c.14. cedoniens.

[On ne trouve point que Macedone àprés sa deposition, ait esté releguéen aucun lieu : ]La chronique de Saint Jerome, & Socrate, disent seulement qu'il sut chassé de Constantinople . Sozomene dit mesme qu'il se retira en une terre prés des portes Son 1.4.0.26.p. de cette ville; & de la maniere dont il en parle, ce fut auffi-toft 384 c. aprés sa deposition. Il mourut en cet endroit. [ On n'en marque pas le temps. Cene fut pas sansdoute ni fitost, [puisqu'il a donné 1.5.6.14.p.614.] le nom à la fecte des ennémis du S. Esprit , laquelle, comme nous venons de dire, n'a commencé à faire un corps à part qu'aprés la mort de Constance; ni aussi beaucoup aprés ce Prince, puisqu'il ne paroift plus nulle-part dans l'histoire & nous ne voyons aucune apparence à ce que pretend Facundus, Jqu'il fut appellé en 38 2 Spic,t.3, p. 222. au Concile de Constantinople.

[ Entre les lettres que les Semiariens écrivirent aprés leur deposition contre les purs Ariens, il faut mettre apparemment] celle que les Orientaux écrivirent à Saint Hilaire, comme nous Hillia. P. 2. 30 l'apprenons du Concile de Paris, où l'on voit qu'ils recevoient le terme de substance, & la ressemblance du Fils avec le Pere, ce qui fit connoiftre aux Occidentaux combien on les avoit trompez, en leur perfuadant que les Orientaux abandonnoient le terme de substance, afin de les obliger eux mesmes à l'abandonner. Ils demandoient par la mesme lettre que l'on regardast comme excommuniez Auxence[de Milan, JUrsace, Valens, Cajus, Megale, & Justin tous Evelques d'Illyrie, & les autrer principaux chefs des pur Ariens, Il paroilt qu'ils demandoient auffi qu'on rejettast ceux qui avoient esté intrus à leur place ; & il semble mesme qu'ils se retractoient de la signature du formulaire

LES ARIENS.

L'an de J.C.

de Rimini . Ils marquoient divers blaspheme [ des Anoméens dont ils demandoient sans doute la condannation aux Evesques des Gaules Nous verrons fur le titre de S. Hilaire la réponfe que. ces Evesques leur firent comme à leurs freres dans le Concile de Paris, tenu comme nous croyons, en 360 ou 361.]

#### ARTICLE XCIV.

Eudoxe est fait Evesque de Constantinople: Il signale par son impiete la dedicace de Sainte Sopbie : S. Hilaire demande à défendre la for. & est renvore à Poitiers : Promotion de divers Evelques à la place de ceux qui avoient efté depofez.

Es Acaciens ayant chassé & deposé tant d'Evesques, par-Baf,in Eun.l.r. tagerent entre eux leurs Eglises comme il leur plut. Celui P.698.2. qui avoit esté chassé de Syrie, [c'est à dire Eudoxe, ]s'empara

de Constantinople, comme d'un lieu propre pour exercer sa Socr.la.e-43.p. tyrannie; '& on eut sujet d'estre surpris de voir que les mesmes P-156.d. Evesques qui venoient de deposer Draconce, pour estre passé d'une Eglife de Cappadoce à Pergame, transferoient Eudoxe

d'Antioche à Constantinople, aprés qu'il estoit déja passé de Chr.Al. p.6\$2. Germanicie à Antioche.II fut inthronizé & prit possession le 27 de janvier en presence de 72 Evesques, comme nous avons déja remarqué: [ce qui s'accorde fort bien avec nostre suite.]

Socr.pasziHier 'Il arriva en mesme temps que la grande eglise de Constantichr. Soz.l.4. 6.25, nople appellée De la Sagesse ou S. "Sophie, que Constance avoit. P.584 elSort P. commencée des l'an 342 ou environ, selon Socrate, le trouva en 5Chr.Al.p.6\$4, état d'estre dediée . ] On fit donc cette solennité en presence de tout le Concile, peu de jours aprés l'inthronization d'Eudoxe, p.68 3 Socr.p. 'c'est à dire le [ mardi ] 1 5 fevrier de cette année. Constance fit 157 b'ldat. de grands presens pour l'ornement & l'enrichissement de l'eglise, c Chr. Al.p. 684.

& de magnifiques liberalitez pour les orfelins & les pauvres, & augmenta de beaucoup la quantité de blé que Constantin avoit ordonné qu'on leur donnast.

Socr.p.157.b [Mais Eudoxe deshonora cette feste par son impieté.] 'Car Soz.l.4. e. 26.p. estant monté sur le throne episcopal comme pour prescher, il 584,c.

commença son discours par des blasphemes si horribles qu'on n'oseroit les raporter: & voyant le bruit & le trouble qu'ils cau-Socr.p \$57.c. foient, il tourna la chose en raillerie. 'Voilà, dit Socrate, quelle estoit l'étude & la science de ces heresiarques, qui en s'amusant à ces divertissemens impies, dechiroient toute l'Eglise.

[ ]]

112,

ce f 55.

[Il ne leur fuffisoit pas neanmoins d'avoir causé tant de troubles à Constantinople. Ils repandirent encore dans toute l'Eglise un feu capable de la confumer, si Dieu dont elle tire toute sa force, n'avoit promis que jamais les portes de l'enfer ne pourront la surmonter. ] 'Ce fut ce qu'ils firent en envoyant par tout a Sor. p. 584.

l'Empire la formule de Rimini, avec un ordre de l'Empereur 585que tous œux qui refuseroient de la signer seroient envoyez en exil; 'Acace & Eudoxe n'ayant point de plus forte passion que Sor. p. 54.4. d'établir partout cette formule, & d'abolir entierement la foy de Nicée.

'Aprés une si belle action, & avoir donné avis par lettres à socr.p.157.4. Patrophile de Scythople & à d'autres, de tout ce qui s'estoit passé, l'on termina enfin cette assemblée, 'dont il paroist que la c. dedicace de S. te Sophie fut la demiere action.

'Le Concile duroit encore, & l'on y disputoit encore de la foy, Hilad Const. V.S. Hilaire aloríque"S. Hilaire voyant l'extreme peril où estoit la verité , 19.120.2.elist. parceque les Occidentaux estoient trompez, & les Orientaux . Sulp.1.2.p. vaincus, bdemanda publiquement audience à l'Empereur, pour 168. pouvoir foûtenir fa foy contre Saturnin d'Arles & les autres Conf.Lap.119.

Ariens. Mais ils aimerent mieux le faire renvoyer dans les 20.4 Gaules, Joù il trouva l'Eglise plus en liberté que dans l'Orient, Car en melme temps que Constance s'imaginoit avoir accablé la verité par la puissance absolue cette mesme verité luy suscitoit un adversaire en la personne de Julien son cousin, qu'il avoit

V. Conflut. envoyé dans les Gaules l'an 355 en qualité de Cefar, "& qui y prit cette année sur la fin de l'hiver le titre d'Auguste. C'est luy qui s'est rendu si infame par le titre d'apostat; & c'est luy neanmoins par qui JESUS CHRIST vouloit rendre la liberté à son Eglise. Cela ne se fit en Orient qu'en 362, Julien n'en estant devenu le maistre qu'à la fin de 361 Mais les Gaules

V.S.Hilaire peuvent avoir eu cet avantage dés cette année, & Saint Hilaire peut bien y avoir fait tenir deslors le Concile de Paris, où l'on condanna tout ce qui s'estoit sait à Rimini au prejudice de la Consubstantialité.

Les Acaciens qui avoient établi Eudoxe dans Constantinople, eurent soin de mettre de mesme de nouveaux Evesques dans les autres Eglises qu'ils avoient depouillées de leurs pasteurs.] 'Cela Soz. p. 384 2.6. se fit aussi tost aprés le Concile, & apparemment par les Evesques de chaque province. ]'Acace en établit plusieurs en s'en retour- Phis.1.5 c.z.p. nant à Cefarée, comme Onefime à Nicomedie au lieu de Cecrops 77. [mort dés le 24 d'aoust 358, Jou peut-estre au lieu de Marathone,

Hift. Eccl. Tom. VI.

L'an del.C. LES ARIENS. 360. Athanase à Ancyre au lieu de Basile,un autre Acace à Tarse au lieu de Silvain; & à Antioche au lieu d'Eudoxe, S.Melece, sont nous parlerons plus particulierement autrepart.] 'Philostorge y joint encore Pelage de Laodicée en Syrief ou plus probablement V.S. Basile

- 1 E

301.d Sou | 6.c. en la Phenicie du Liban.] Philoftorge ne marque pas expressé. 176, 99. 4-P-641.C. ment en quel temps il fut fait Evefque. Ell l'estoit toujours dés a Thdrt.l.z.c. 27 p.635,8. l'an 363, auquel il affifta au Concile d'Antioche. 6 Socr.1.3. c 25. [Nous verrons ces deux demiers, Pelage & Melece, paroiftre

P.104.d. à la teste des Catholiques, jusqu'à meriter le titre de Saints & de Confesseurs. Et Athanase d'Ancyre semble ne devoir pas tenir Balep.66.p.106 un moindre rang, si c'est luy] dont S. Basile pleure la mort dans Bar.373.1 34. fa lettre 67t, comme l'a cru Baronius Sans cela mesme, nous Bafap.53. p.\$1. fommes affurez que l'ee Saint l'a regardé comme un appui de la veritable foy, & comme un exemple de l'ancienne charité des Fideles; '& l'a representé comme un homme celebre par les p.82.d. Nyffia Eun.Li. grands travaux qu'il avoit endurez pour la verité orthodoxe. S.

Gregoire de Nysse pour relever sa sincerité, dit que la verité luy estoit plus chere que toutes choses.

Baf, ep.311.p.

P.292

p. 28.

×76.8.

c.d.

[Il y a donc lieu de lotter la providence divine qui s'est servie de la malice de ses ennemis pour faire triompher sa gloire par les moyens qu'ils prenoient pour l'étoufer. Il semble mesme que Dieu euft changé le cœur d'Acace qui avoit esté l'auteur de tous Philig.l.s.c.1.p. les maux precedens, s'il est vray ce que dit Philostorge, Jque son dessein estoit d'établir partout des désenseurs de la Consubstantialité; & qu'il taschoit de faire elire partout pour Evesques ceux Epi.73 c.18.p. qui défendoient le plus hautement cette doctrine, à quoy Saint

Epiphane & la fuite de l'histoire s'accordent affez. Bafin Eun.l.r. Pour Eudoxe qui n'avoit pas d'autre dessein que d'établir la p.698.a. doctrine d'Aece, [dont il venoit de figner la condannation, ] il crut que l'appui d'Eunome luy pouvoit estre utile pour cela; &c

tant par ce dessein que pour recompenser son impieté, il le fit Philg. 13. 63.P. Evelque de Cyzic avec le consentement de Constance: Maris de Calcedoine y contribua de sa part . Philostorge dit qu'Eunome . ne voulut point accepter l'episcopat, que sur la promesse que Eudoxe & Maris luy firent, de faire casser dans trois mois la sentence de deposition & d'exil qu'on avoit prononcée contre Acce. On pretend qu'Eudoxe fit Eunome Everque de Cyzic dans Soct. 1.4.6.7.P. 215.2.

l'esperance que par la force de ses discours, il pourroit s'attirer tous les peuples. Mais Socrate qui raporte ce fait, se moque luy mesme, aussi bien que les autres, de l'eloquence d'Eunome. 'Le mesme historien met l'ordination d'Eunome à la place d'Eleuse LES ARIENS.

fous Valens'en quoy il se trompe comme on le voit par S.Basile, Thdr.d.a.e.s., par Theodoret, & par Philostorge. Il ajoute que l'Empereur Pasob, parsob, envoya avec luy un ordre pour le mettre en possession & chasses de le leufe; ce qui obligea ceux qui suivoient le dernier, à bastir une eglise hors des murs pour y tenir leurs assemblées: [& c'est ce

demier fait qui peut bien n'appartenir qu'au regne de Valens.]

S. Bafile marque un Theosébe que le Concile de Constanti. Basin Eunalita nople sit Evesque de Sardes au lieu d'Eortase, Japrés qu'il eut esté P. 69 La. convaincu de divers blasphemes abominables. [Nous ne connoissons pas ceux qui furent établis en la place des autres Prelats deposez Mais nous verrons dans la suite, qu'Eustathe de Sebaste, Silvain de Tarse, Elpide de Satales, Eleuse de Cyzic, & peut-estre Hypatien d'Heraclée, ne laisseont pas de rentrer dans la possession de leurs Eglises I

## 

Troubles effroyables excitez dans l'Eglife par l'exaction de la lignature.

Ous avons déja dit que le Concile de Conftantinople Soz.L.4. 6.26 F. avoit envoyé par tout l'Empire la formule de Rimini, 584.585. pour la faire signer de tous [les Evesques, ] avec un ordre du Prince pour bannir tous ceux qui le refuseroient Ce fut la source d'une infinité de maux. Tout l'Empire en fut rempli de troubles, & les Eglises exposées à une persecution egale à celle des Empereurs payens. Car si elle estoit plus douce pour les supplices, elle estoit plus rude par la honte que l'Eglise en recevoit, comme estant egalement mere des persecuteurs & des persecutez, & voyant les enfans exercer contre leurs freres ce que les loix leur défendent de faire mesme contre des ennemis. La souscription Naz, or. 21. Pe estoit une des dispositions necessaires pour entrer [ & pour se 387,a.b. conserver dans l'episcopat. L'encre estoit toujours toute preste. & l'accusateur aussi. Ceux qui avoient paru invincibles jusques alors, cederent à cette tempeste. Si leur esprit ne tomba pas dans l'herefie, leur main neanmoins y consentit. Ils se joignirent avec ceux qui estoient criminels de l'une & de l'autre maniere ils se noircirent avec cette fumée, s'ils ne furent pas brulez par le feu de l'impieté.

Peu d'Évesques s'exemterent de ce malheur, n'y ayant eu 1938 eque ceux que leur propre bassels faisoit negliger, ou que leur

Rrr ii

vertu fit relister genereusement, & que Dieu conserva afin qu'il 360. restast encore quelque semence & quelque racine pour faire refleurir Ifrael,& luy donner une nouvelle vie par les influences du Saint Esprit.

Soz.l.4 c.27.p. 586.c. 4 Naz.or.2 1.p. 387.c.d.

'Sozomene dit qu'il y eut dans toutes les provinces de l'Empire des Evelques challez de leurs lieges pour ce lujet. Mais hors ce petit nombre, tous les autres cederent au temps, sans autre difference, finon que les uns le firent plustost, les autres plustard; que les uns entrerent les premiers comme les chefs & les conducteurs dans ce chemin de l'iniquité, & que les autres les y fuivirent ou abatus par la crainte, ou affervis par l'interest, ou charmez par les carelles ou furpris par l'ignorance. Ces derniers . quoique moins coupables, ne pouvoient pas neanmoins fe dire innocens. 'Mais quand l'ignorance de ceux là feroit excufable, on ne pourroit pas dire la mesme chose de ceux qui affectant la gloire de l'esprit & de la science, se laisserent vaincre par les autres confiderations que nous avons dites; & qui ayant longtemps paru comme défenseurs de la verité, furent portez par terre des qu'ils commencerent à estre eprouvez par cette tenta-

Hier.chr.

'C'est donc avec raison que S lerome ma rque sur cette année; que presque toutes les Eglises du monde furent souillées par

Naz.p.387.b

l'union avec les Ariens, sous pretexte d'avoir la paix, & d'obeir à l'Empereur. 'Les Saints qui vivoient en ce temps là pleuroient fouvent une confusion si malheureuse, & cette cruelle persecution que ceux qui devoient estre les désenseurs de la verité excitoient eux mesmes contre elle.

Bassepasse 'Saint Basile & beaucoup d'autres personnes de pieté de Cesarée en Cappadoce, reffentirent avec beaucoup de douleur la faute que Dianée leur Evesque avoit faite comme les antres, quoique par surprise: & il est mesme assez clair qu'ils se separerent de sa communion à cause de sa signature . [On sçait ce qui se passa à Nazianze fur ce fujet par le foulevement des moines, J'dont Saint. Gregoire s'estime obligé de lotier le zele, [quoique ce fut contre-

ur.19.p.297.c. son propre pere. JEs il est visible que la mesme chose arriva dans beaucoup d'autres diocefes. Voilà, ajoute ce Pere, quelles furent les fuites de l'absence de

or.rr.p.389-a. Saint Athanafe. Voilà quels furent les ravages que les ennemis de la verité firent dans l'Eglise, aprés avoir banni celui qui en estoit comme le gardien, aprés avoir coupé les cheveux de ce corps divin, & l'avoir depouillée de sa force & de sa gloire, en la privant d'Athanase. 'Mais le mesme Pere fait autre-part une or.3.P.33. description terrible de l'état deplorable où l'Eglise estoit reduite partant de partis & de sectes différentes, qui en se dechirant les . unes les autres, rendoient autant qu'il leur estoit possible, le royaume du Ciel une image de l'enfer.

[Constance qui parcourut cette année une partie des provinces de l'Orient, en marchant contre les Perses qui desoloient la Mesopotamie, n'avoit pas sans doute plus d'application à se preparer contre ces ennemis de l'Etat, qu'à tourmenter ses propres sujets, & à faire adorer sa puissance absoluë par les Evesques . ] Dans une loy du trentieme juin de cette année, il Cod. Th. 18.1. parle de plusieurs Evesques d'Italie, d'Espagne, & d'Afrique, 2.115.P.42-43 qui estoient venus depuis peu à sa Cour : surquoi on sonde plufieurs conjectures [ dont nous ne voyons pas la folidité . ]

#### ARTICLE XCVI.

Eunome est fait Evesque de Cyzic : Quel il estoit : Ceux de Cyzic se plaignent à Eudoxe & à Constance de sa doctrine impie.

UTRE les maux & les divisions que l'Eglise avoit déja souffertes par l'heresie des Ariens, la deposition de Macedone & l'election d'Eunome furent cause de deux nouvelles sectes qui se separerent des Ariens, & firent chacune une communion particuliere. Nous refervons pour un autre endroit ce qui regarde les Macedoniens; & nous ne dirons rien non plus des dogmes d'Eunome, puisqu'il ne faisoit que suivre la plus pure doctrine d'Arius & les impietez d'Aece. Mais nous ramasserons ici ce qui regarde fon hiftoire, que nous tirerons principalement de S.Gregoire de Nysse & de Philostorge, dont le premier a écrit contre luy, & l'autre a esté l'un de ses plus fideles disciples. Il en Phis, 1,20,200 a mesme sait l'eloge, & ne rougit pas de s'en vanter.

Eunome done qui n'a rendu son nom celebre que par sa honte Basin Eun.L. & fon infamie, a estoit originaire de Cappadoce, b du [ village ] p.696.2. d'Ohisere, en un coin du territoire [ de la ville ] de Corniaspe, p.83|Soz 1.7.c. entre la Cappadoce & la Galacie. Saint Basile a écrit qu'il estoit 17.9.728.c. hystinBun L de Galacie: de quoique cela ne se trouvast pas dans tous les exem-1, 1907c.
plaires; & Eurome s'en plaignit comme d'une injure qu'il luy (Bal 196868.) avoit faite. Surquoi S. Gregoire de Nysse luy avoue qu'en effet e tout homme est menteur & sujet à se tromper, & Saint Basile . P. 308. B.c. comme les autres; & que puisque luy Eunome se trompoit bien Rrr iij

fur les principaux articles de la foy, il ne devoit pas trouver 360. étrange que Saint Basile l'eust appellé Galate au lieu de Cappadocien, faute d'avoir sceu en quelle province estoit son village, ou pour n'avoir pas cru qu'il fust important de s'en informer avec foin. Sozomene luy donne pour patrie le village de Dacore en Cappadoce, peut-estre parcequ'il y avoit des terres, ou bien parceque les terres qu'il possedoit dans le village d'Oltisere.

Soz.i.7.C.17.p. 728.C.

Philig 1,10,0,6 p. portoient ce nom ; ] 'car Philostorge parle seulement des terres 138/1.4.c.5. P.150 de Dacore qui estoient à Eunome, sans marquer qu'il y eust de village de ce nom .

Nyff.in Eun.l.i. p.191 d. . P.291.d.

'Sa famille tiroit toute sa gloire de son grand-pere, nommé Prisque, qui apparemment estoit esclave. Pour son pere c'estoit un bon payfan, en qui il n'y avoit rien à redire, finon qu'il estoit pere d'Eunome. Il labouroit & cultivoit avec grand soin son petit heritage; & l'hiver qu'il n'avoit rien à faire, il gagnoit quelque chose à montrer à lire à des enfans. Cette vie estoit innocente, mais trop penible pour Eunome. 'Ainsi il renonça bien tost au labourage, & ayant appris à écrire, il travailloit sous un de ses parens qui luy donnoit de quoy vivre. Il servit depuis de pedagogue aux enfans de ce parent & enfin se mit en fantaisse d'apprendre la rhetorique.

b|306,d.

p.293.b.

P.295.2.

'On voit qu'il luy arriva quelque difgrace en sa jeune se avant qu'il fortist de son pays; & qu'estant venu ensuite à Constantinople, il n'y vécut pas fort honorablement, & fut mesme surpris avec d'autres dans quelque faute. On dit qu'aprés cela il porta quelque temps les armes : Mais enfin voyant qu'il ne faisoit pas grand profit à tous ces métiers, '& fachant qu'Aece vivoit fort doucement à Alexandrie sous la protection de George, 'il se resolut de se rendre son imitateur, 'dans l'esperance de pouvoir réussir par ce moyenaussi-bien que luy. Il vint donc de Cappadoce le trouver à Alexandrie vers l'an 356, b & se rendit son disciple, 675.d Nynfin comme 115 en vantou touvent autor de la fervit mef-Empl. 1: 90.2 homme de Dieu, & luy donnoit mille loüanges. d Il fervit mefcomme il s'en vantoit souvent dans ses écrits', coù il l'appelloit un

p.294.c. p.295.b. p.292.b. Phily.1.3.c.2e.

P 54. 6 Soz l.6.c 27.p. 25 P.6 to b. d Socr.1.2.c.35.

me à écrire sous luy.

P. 1 30.c.d|1 4.c. 7.P 215.b. e Thdrt.l.2 c. 2 3.p.626.d. f Phifg.l 4.c.5. P.66. g c.6.p.66.67.

ell vint avec luy à Antioche trouver Eudoxe f au commencement de 358. ] Et Eudoxe le voulant faire Diacre, il le refusa d'abord, parcequ'Eudoxe ne luy sembloit pas encore assez bien instruit dans la doctrine de son maistre Aece. 8 Il l'accepta neanmoins peu de temps aprés, ]& fut envoyé à la Cour pour défendre Eudoxe contre Basile d'Ancyre : mais il tomba en chemin entre les mains de Basile, & fut relegué à Midées ou Migde dans

la Phrygie. Il fe trouva à Constantinople [à la fin de 359,] pour c.12-p.72-73. fervir de second à Aece, & neanmoins ne laissa pas de se joindre Thart.1.2.c. 15. à ceux qui le condannerent [au commencement de l'an 360,] & P.630.b. d'accepter d'eux l'episcopat de Cyzic, commenous avons marqué, mais avec promesse, dit Philostorge, qu'ils feroient rétablir Phis 1.5 c.3 P.

Aece dans trois mois.

Eudoxe qui connoissoit combien Constance estoit ennemi de Thart, p. 630.c. ceux qui mettoient[clairement]le Fils au nombre des creatures, 235.c.d. & combien le peuple de Cyzic estoit attaché à la doctrine contraire, conseilla à Eunome en l'envoyant à Cyzic, de cacher d'abord ses sentimens, pour ne pas donner prise à ceux qui ne » demandoient qu'un pretexte de l'accuser. Quand le temps , luy » disoit-il, sera favorable, nous publierons ce que nous cachons » maintenant, nous l'enseignerons aux ignorans; & s'il y en a qui " nous combatent, ou nous les perfuaderons, ou nous les contrain-» drons, ou nous les ferons punir. Eunome suivit cet avis, & ne his.1.2.c.25.p. prescha ses impietez que d'une maniere couverte, & neanmoins 630,d. cela n'empescha pas que ceux qui estoient instruits de la doctrine de l'Eglise, ne reconnussent bien ce qu'il vouloit dire. '& il s'en har 1.4.c.3.P. ouvroit encore davantage dans l'entretien, ne pouvant pas étou- 235.d. fer entierement les mouvemens de son ame, qui vouloit enfanter la malheureuse doctrine qu'elle avoit conceuë.

'Il se trouva donc plusieurs personnes qui estant brulées du 4 zele de Dieu le sentoient vivement blessées de ces maux de leur Eglise. 'Mais ne voyant ni prudence ni suretéà s'y opposer ouver- hillac.25.p. tement, a ils furent trouver Eunome chez luy, & le supplierent 630.d. de leur decouvrir clairement la verité, & de ne les pas laisser p.235.236. floter plus long-temps entre tant de diverses opinions que l'on enseignoit. Eunome crut qu'ils estoient prests de suivre ce qu'il leur diroit, & s'ouvrit à eux entierement: & eux aprés l'avoir entendu, luy representerent qu'il n'estoit pas juste ni digne de sa pieté de cacher la verité à son peuple par une mauvaise crainte de l'Empereur; & enfin ils firent si bien qu'ils le porterent à

prescher ouvertement ses blasphemes.

'La nouvelle dialectique d'Eunome ayant furpris tout le socr.1.4.c.7.p. monde, & causé un grand tumulte dans Cyzic, b ces mesmes 215.d. b Thort, hisp. personnes en ayant encore pris d'autres avec eux, d qui estoient 631.b. des Ecclesiastiques de la ville, furent aussi-tost à Constantinople char. p.236.2. le deserr à Eudoxe, f & l'accuser de dire que le Fils n'estoit pas p.673.d.Phis l. semblable au Pere, de persecuter ceux qui n'estoient pas de ses 6.c.1.p.80. fentimens, & de changer les anciennes coutumes; & ce que bhar.p.236.

f Philg p. to. g n.p.255.

quelques uns entendent des changemens qu'il fit dans le battef- 360.

me: [ de quoy nous parlerons dans la fuite . ] 1.6,c, 1.p.\$0.\$1. 'Cette accusation d'Eunome excita un grand trouble dans

Constantinople à la suscitation d'un Prestre nommé Hesyque. Thdrr.har.p. Eudoxe fut bien fasché de voir qu'Eunome avoit si mal gardé 276,b. ses avis; & promit à ses accusateurs d'avoir soin de cette affaire: mais il tascha de l'eluder par ses delais, disant toujours qu'il

n'avoit point le loifir. De forte que ces personnes voyant bien b|hif.p.630.b. où il tendoit, 's'adresserent à l'Empereur mesme : " Car il fut à Constantinople jusque vers la fin du primtemps, b & à Cesarée 20.P.167. 6 p 170.172. c Thdet, hif.p. en Cappadoce une partie de l'été; s & ils se plaignirent des maux qu'Eunome faisoit dans leur Eglise par les blasphemes 631,b. qu'il y preschoit, & qui estoient plus horribles que ceux d'Arius.

Constance s'en mir en colere, & commanda à Eudoxe de faire venir Eunome, & de le depouiller du facerdoce s'il se trouvoit veritablement coupable.

## DESCRIPTION DESCRIPTION DESCRIPTION DESCRIPTION ARTICLE XCVIL

Deposition d'Eunome, sermons impies qu'il fait dans Constantinople; il forme une secte à part; est banni en Pampbylie.

UDOXE differoit toujours l'execution de cet ordre, quelp.631.b,c, que follicitation qu'on luy pust faire; & cela obligea les denonciateurs d'Eunome de s'adresser de nouveau à Constance, en pleurant & en criant qu'Eudoxe n'avoit encore rien fait de ce que sa Majesté avoit commandé, & qu'il abandonnoit une ville confiderable comme celle de Cyzic, à ce miserable blasphemateur. Constance menaca donc Eudoxe de le chasser luy mesme har.l.4, c.13 p. de son siege, '& de l'envoyer avec son Eunomeau mesme lieu où 2 76.b, c. estoit Aece, d's'il ne faisoit comparoistre cet heretique, & ne le d hif p.6 ; r.c.

punissoit comme il meritoit . 'Eudoxe qui craignoit l'effet de ces menaces, "cita Eunome 17474 . her.p. 2 16. pour venir à Constantinople rendre raison de sa foy, [ & en

bif.p.631.c. mesmetemps, ]'il luy manda [ secrettement ] de se retirer de Cyzic mais qu'il ne devoit accuser de sa disgrace que luy mesme, & le peu de soin qu'il avoit eu d'observer les avis qu'il avoit receus de luy : Eunome se retira aussi-tost, '& Eudoxe l'ayant har.p.136.c. convaincu visiblement , [c'est à dire ayant fait voir son erreur , ] le deposa, '& le depouilla de la dignité episcopale par l'avis du ЫГ,р,б32,2.

sypode [qu'il avoit assemblé pour cet effet ] à Constantinople,

ayant

'ayant plus d'égard aux menaces de l'Empereur qu'à sa conscience, dans laquelle il ne se jugeoit pas moins coupable que celui

qu'il deposoit .

Tout cela fe fit en l'abfence d'Eunome, J'qui aima mieux se Nyssin Babla. laisser condanner sans rien dire, que de se désendre, parce, disoit. Pagha. il, que parmi les juges il y en avoit de méchans, '& qu'ils estoient b, se accustateurs plutost que ses juges. 'C'est pourquoi tout le mon p, 300 b. de savoit qu'il n'avoit pas dit un seul mot dans toute la poursuite de cette affaire; '& ce fut ce qu'il allegua pour montrer qu'il P.297.el 301.e. avoit eu raison de donner le tirre d'apologie à un discours qu'il sit long-temps depuis pour établir son heresse, sous pretexte de se justifier contre ces juges qui luy avoient sait soussir beaucou p de maux.

Philostorge parle bien du trouble qu'on excita contre Eunome phispl. 6.c.1.p. à Constantinople; mais au lieu de dire qu'il sut condanné par \$1. Eudoxe, il pretend au contraire qu'il se justifia pleinement devant huy & devant tout le peuple de cette ville. []e ne sçay si c'est une imposture de cet historien, ou si Eudoxe aprés l'avoir condanné pour faissaire Constance, voyant ensuite ce Prince eloigné, ] <sup>3</sup> & Amm. 1.20.p. mesine embarassié comme il le sut sur la fin de l'année au malheu-172-177. reux siege de Bezabde en Mesopotamie, svoulut se servir de cette occasion pour tascher de rétablir son ami, & reparer le mal qu'il

avoit esté contraint de luy faire. ]

'Il fit donc, selon Philostorge, venir Eunome à Constantinople : Philg. 1.6 c. 1.p. \*& Eunome n'y fut pas sitost arrivé, qu'il commença à se plaindre 80/802. L6.c.26. à Eudoxe de ce qu'il negligeoit ce qu'il luy avoit promis touchant a Phifg. 1,6c. 1. le rétablissement d'Aece, joà dire "qu'il faisoit injustice à Aece & p 8t. Thatt, l.z.c. à luy & à l'accuser mesme de l'avoir trahi. Eudoxe l'assura qu'il 25, p. 63, c. effectueroit ses promesses, mais qu'il falloit premierement appai. e Philg. 1.6, c., r. fer le trouble excité à son sujet; & alors Eunome s'estant justifié P.81. devant le Clergé de Constantinople, & ayant declaré qu'il ne tenoit point le Fils dissemblable au Pere; qu'il le croyoit semblable à luy, selon les Ecritures, & en la maniere qui luy convenoit, mais non semblable en essence; tous les Ecclesiastiques, dit Philostorge, embrasserent son parti, & devinrent des témoins zelez de la pureté de sa foy. 'Ayant fait la mesme declaration p.82, devant tout le peuple, il fit admirer, dit son panegyriste, sa sagesse & sa pieté.De sorte qu'Eudoxe ravi de joie, s'écria en ces termes pris de S. Paul: Voilà ce qui fait mon apologie devant tous ceux qui me condannent. A quoy le peuple applaudit.

Mais Eunome decouvrit encore davantage for impleté dans c.2.p.82|n,V.p.

Hilt. Eccl. Tom. VI.

S f f

if inidas.

### LES ARIENS

le sermon qu'il fit avec le consentement d'Eudoxe le jour de l'Epiphanie en 361, Joù il n'eut point d'horreur de qualifier, sans rougir, le Fils de Dieu l'esclave & le serviteur du Pere; de donner le mesme titre au S.Esprit à l'egard du Fils, & de dire que sa sacrée

Mere avoit cessé d'estre vierge aprés l'avoir mis au monde. 'Aprés tant d'eloges qu'Eudoxe avoit donnez à Eunome, conti-\$3. nue Philostorge, au lieu de songer à executer ce qu'il luy avoit promis,il voulut luy perfuader de figner le formulaire de Rimini, & mesme la deposition d'Aece, Eunome indigné de cette propofition, le quitta & fe retira en Cappadoce, [ ce qu'il ne fit nean-

moins apparemment qu'arrés le Concile tenu à Antioche au Soz 1.6, c. 26, p. commencement de 361. J'll y en a qui disent qu'aprés le discours qu'il fit au peuple sur la foy, Eudoxe qui n'avoit rien trouvé à reprendredans ce discours, l'exhorta à retourner à Cyzic : mais qu'Eunome luy dit qu'il ne vouloit plus estre avec des personnes à qui il estoit suspect, prenant ce pretexte pour se separer [d'Eudoxe,]quoique sa veritable raison sust qu'on ne vouloit pas Phift, 1.6.e 3 p. recevoir Aece. Philostorge allegue en effet cette raison de son

schissne; & il ajoute qu'il renonça alors à l'Eglise de Cyzic, premierement de bouche, & puis par écrit. Mais quoy que l'on en ait pu dire, [il n'est pas aisé de se perfuader qu'il ait quitté volontairement & par depit l'epifcopat

Socrate femble dire qu'il fut chaffé par le peuple de Cyzic, qui ne pouvoit supporter la vanité de ses discours. a Mais nous avons vu par Theodoret qu'il fut depose par un Concile, 6 &c par Eunome mesme qu'il avoit esté condannée par un jugement. [Quelque difficulté qu'il y ait sur sa deposition, tout le monde demeure d'accord qu'il perdit l'evesché de Cyzic, & commença

à faire un parti & une communion à part, ]'faisant des Prestres Philip 1,3,c,2 p. & des Evelques Mais il semble n'avoir rompu entierement avec "Thart.p.631.d. Eudoxe que quelques années aprés sous Jovien. "Il fut suivi dans son schisme par tous ceux qui fachant qu'Eudoxe avoit les melmes lentimens que luy, ne pouvoient fouffrir qu'il l'euft abandonné si laschement; & depuis cela ils porterent le nom d'Eunomiens.

'On ne mit point d'Evesque à Cyzic au lieu d'Eunome, tout le peuple qui avoit beaucoup d'amour pour Eleuse, ne l'ayant pas voulu fouffrir.

Philoftorge raporte aprés ceci, que Conflance ayant tenu un Concile à Antioche, [ce qui se fit en 361,] Acace indigné de voir Eunome Everque, & dece qu'Eudoxe avoit donnécette dignité

Scz p. 674-2.

47.4

1.P.298.2.

Phifg.Lg. c.13. P. 118.

1.6.c.4.p.\$3 34.

fans fa participation, à un disciple d'Aece qui taschoit de surpaffer encore l'attache de son maistre pour l'heresie, obtint de Constance qu'on le fist venir pour comparoistre devant le Concile; s'imaginant que la seule apprehension de son inimitié le terrafferoit; mais qu'Eunome estant venu & ayant receu ordre de se désendre devant le Concile, Acace ue voulut point se porter son accusateur : cequi ayant rendu Acace mesme suspect à Constance, ce Prince le renvoya à Cesarée, & remit le jugement d'Eunome à un Concile plus nombreux.

Ce recit de Philostorge dont nous ne trouvons rien dans tous les autres auteurs, & qui s'accorde affez mal avec ce qu'il vient de dire qu'Eunome avoit quitté l'evesché de Cyzic, sans parler de Theodoret, se combat encore luy mesme; puisqu'on n'auroit pas dû renvoyer l'affaire d'Eunome à un autre Concile, mais l'absoudre sans delai, si son accusateur avoit abandonné la cause. S'il contient quelque chose de vray, c'est peut-estre qu'Eunome fut mandé au Concile, pour y estre jugé plus sollennellement & qu'il y fut condanné, foit qu'il y ait comparu, comme le veut Philostorge, soit qu'il ait refusé d'y venir, comme il y a assez d'apparence; puisqu'il n'auroit pu alleguer le defaut qu'il avoit fait à Constantinople, comme la cause qui l'obligeoit de se justifier par une apologie, s'il eust comparu depuis devant un plus celebre Concile.

Mais comme il n'y a aucune apparence que si sa cause a esté portée au Concile d'Antioche, elle v foit demeurée indecise. auffi on peut dire avec affurance qu'il n'y fut point abfous, puilque nous n'en trouvons aucune marque, & que Philostorge meime ne l'a ofé dire. [Que si aprés sa deposition il a esté relegué Thdrt.har. 14. à l'extremité de la Pamphylie, comme l'a écrit Theodoret, [ç'a c.3.p.136 e. esté assez vraisemblablement une suite de ceConcile.Les auteurs ne parlent pas de cet exil peut-estre parcequ'il ne dura guere Julien ayant bien toft rappellé ceux que Constance avoit bannis. ]

# executation or an engineers are an area

ARTICLE XCVIIL

Julien rappelle Aece , qui est fait Evesque par ceux de sa sette, & se separe ouvertement des Ariens: Il meurt sous Valens.

[DUISQUE nous fommes entrez fi avant dans l'histoire d'Eunome & de sa secte il faut l'achever. & marquer tout de fuite ce que l'antiquité nous en apprend . ] Sff ii

LES ARIENS.

Phile, 1.6, c.7.p. 'Conflance estant mort peu de temps aprés le Concile d'Antioche, Julien rappella aussi rost tous les bannis, mais particulierement Acce comme ayant esté persecuté à canse de Gallus

Julep 34, Pul44, fon firere, & de l'union qu'il avoit eue autrefois, direil, avecluy, phisples, etc. Il luy écrivit melme pour le faire venir à la Cour & luy donna au me terre prés de Mitylene daas l'îlle de Lefbos. \*Il le qualifie al Juli ep 31-p. Evesque dans le titre de la terre : \*Il le l'elfoit pas encore leson

4 Philg.s.p.43. Philostorge; [ mais il estoit déja heresiarque. ]

c. 6.p.92.

Finishes, Principres [ mais il citori dea nerciarque. ]

\*Phist\_1,5,5,p.

\*Alors Eudose (e reflouvenant de ce qu'il avoir promis pour

\*principres | hay à Eunome , écrivir à Euzoïus , [ que les Ariens avoient fair

Evefque d'Antioche, ] d'affembler un Concile pour lever la ference de 6 deprofition. Euzoïus refrondit que c'effoir à Eudove

tence de fadepolítion. Eurosius répondit que c'elloit à Eudose à commencer, & neannoins presse par les instances d'Eudose à l'ommencer. & neannoins presse par les instances d'Eudose il promite qu'il le feroit. "Il altembla eneflet neue l'Eveques, avec lesquels il leva cette sentence, & le terme de six mois donné à Seras & aux autres pour y souscirer, & qui estoit déja passié de beaucoup. Il en envoya les sôcès à Eudose, mais la perfectuion.

dit Philostorge, empescha la suite de cette affaire.

pp.194Epi.76. Cependant, Leonce de Tiripoli (en Lyxie, ] Theodule de Quercrapes en Phrygie, Sera, l'hoophile, Heliodore de Libye, & tous les autres de ce parti, eftant venus à Conflantinople, où effoient Acce & Eunome, ly ouvirent entirement le fehifine, ]
Philippine.

qu'Eudoxe au lieu de s'en offenser, donnoir mesme quelquesois

fon fuffinge dans ces elections facrileges.

\*\*Note: 1997 | Diversity and funcció à Julien (en lang 63, ) Acec & les fiens

\*\*Note: 1997 | Diversity and funcció à Julien (en lang 63, ) Acec & les fiens

\*\*note: 1998 | Diversity and fiend | Diversity and fiend |

\*\*Theophile | Diversity and fiend |

\*\*Setablit à Antioche course Enzolus; & Permen qui lis mirent à Conflantinople, auguet peu aprési la fubilitate ent Florent: ce

Constantinople, auquel peu aprés ils substituerent Florent: ce

Phig.1.4.a.1.p. qui aliena tout à fait d'eux l'esprit d'Eudoxe. Il parle aussi d'un

candide envoyé en Lydie & en Ionie, equ'on pretend estre celui

dap. 1911.

contre lequel Marius Victorinus a écrit.

[ Les Évelques les plus affectionnez au parti d'Aece, eurent

eap.109110, de la peine à fouffiir ces entreprifes, I II y en eut trois de Lydie, favoir Theodofe [ de Philadelphie,] Phebe fue Polycalandes, Sé-Auxidien, qui s'esthant affemblez avec d'autres, en écrivirent à Eudoxe éc à Maris Endoxe leur récrivit de s'y opposer de toutes

patiants. leurs forces. Il écrivit aussi contraeux à Euzoius, qui au contraire 1,5,6,3,8,19,10, sembla prendre leur désense. Valens ayant esté fair Empereur es

364, Eudoxe & Euzoïus au lieu de soûtenir les Aeciens, comme ils le pouvoient alors, se declarerent tout à fait contre eux; ce exp.121. qui obligea Aece de se retirer dans la terre que Julien luy avoit donnée prés de Mitylene, & Eunome dans une terre qu'il avoit aussi prés de Calcedoine. Ils ne gouvernoient ni l'un ni l'autre aucune Eglife. & de mesime Eunome ne fit jamais aucune fonction depuis qu'il eut quitté Cyzic.

Procope s'estant caché dans la terre d'Eunome, qui n'y espett effoit pas alors, & ayant fait enfuite divers prisonniers lorsqu'il c. 6 p. 122. fe revolta contre Valens [en 365,] Eunome fut obligé de l'aller trouver à Cyzic, & obtint leur liberté. 'Aece au contraire ayant p.123-124esté accusé de favoriser Valens, alloit avoir la teste tranchée sans l'arrivée d'un seigneur du parti de Procope qui le delivra. Il se retira ensuite à Constantinople, où il vécut quelque temps p. 1246 avec Florent [qu'il en avoit fait Evesque,] & avec Eunome. 'Il 67. P.124-125' en fut chassé par l'ordre du Clergé d'Eudoxe, & s'estant retiré il en fit inutilement ses plaintes à Eudoxe, qui estoit alors à Marcianople avec Valens. On croit que ce fut en l'an 367: [ & n.p.380. Marcianople fut le fejour ordinaire de Valens durant la guerre des Gots en 367, 368, & 369. J'Acce mourut peu de temps aprés. Loce p. 124. Philostorge semble dire que ce fut à Constantinople; & Eunome luy fit faire de magnifiques funerailles.

ENTERONOMICO CON CONTRACTOR CONTR

### ARTICLE

Divers bannissemens d'Eunome, & sa mort, son esprit, sa science, fes mœurs, fa vanité.

UNOME ayant ensuite esté accusé d'avoir caché Procope Phiselle, c. 8 p. E Unome ayant enfunte eite accuse u avon cache a mort; mais 135. Auxone fait Prefet du Pretoire [en 367,] se contenta de le bannir en Mauritanie. Il paffa par Murse, où l'Evesque Valens le traita en ami, & mesme estant venu trouver l'Empereur Valens avec Domnin de Marcianople, [où Valens estoit sans doute alors,] ils obtinrent son rappel [ Nous voyons par là que Dieu permet quelquefois que les plus grands ennemis de l'Eglife vivent long-temps aussi-bien que ses désenseurs, puisque Valens qui estoit Évesque dés l'an 355, vivoit encore plus de 32 ans aprés. Il est mesme assez. probable qu'il suivit une Cour où son impieté dominoit si fort . & que c'est 3'le malheureux impie d'Illyrie, qui fut témoin de la Nystin Eun.l.i. generofité de S. Basile au commencement de l'an 371. Sff iii

#### LES ARIENS.

'L'Empereur ayant accordé le rappel d'Eunome, eut envie Phifg.l 9 c.8 p. 126. de le voir mais Eudoxe l'empescha, a & mourut peu de temps # n.p. 3 to. aprés en 370.

'Modeste qui avoit succedé à Auxone en la mesme année , P-383A 1.96.11. p.117. bannit encore Eunome comme perturbateur de l'Eglife, & le relegua en l'isle d'Axie, qui est peut-estre celle de Naxe l'une des m.p. 183.384. Cyclades [Philostorge ne dit point comment il en fut rappellé.] Lo.c.18.p 132.

'On voit seulement que vers le commencement de Theodose . 133. [qui fut fait Empereur en l'an 379,] il fortit de Constantinople, & s'en alla en Orient pour y regler les affaires de son parti: [car on voir par les discours de S. Chrysottome contre les Anoméens, c.19.p.133.

qu'il y en avoit dans Antioche ; 1 'ou bien parceque Theodose Socr.l.s.c.z.p. chaffoit les Eunomiens & les Ariens de Constantinople. La loy 250,b. que Gratien fit fur la fin de 378, pour laisser à tout le monde

l'exercice libre de sa religion, en avoit exclus neanmoins les C. 10 P 260.E. Eunomiens avec les Manichéens & les Photiniens Eunome fut present en 383 à la grande conference de Constantinople, pour y n.p.61.62. foûtenir les interests de son parti, '& nous avons encore la con-Soz.1,7 c 5.p. fession de foy qu'il presenta à Theodose, 'On croit aussi que ce 210.b Bar. 383. fut en ce temps. là qu'il tafcha de lire une conference devant \$ 21.

Soz P.710.b. Theodofe, ce que l'Imperatrice Flaccille empescha. Il demeuroit alors chez, luy dans la Bithynie vis à vis de Constantinople. [c'est à dire à Calcedoine,] où ses sectateurs le venoient trouver. Il y venoit encore beaucoup d'autres personnes, les uns pour anempauxi-

Phifg. 1.10, c.6. connoiltre quel homme c'eltoit, les autres pour l'ecouter. Vers 195-P.1370.V.P.150. l'an 384. Theodose ayant trouvé quelques personnes de sa Cour 2.b.c. infectées de l'herefie d'Eunome, les chassa du palais; & ayant

fait prendre Eunome à Calcedoine où il estoit alors, "l'envoya à Note 75-Halmyride, qui est un heu de la Mysie sur le Danube : & les barbares s'estant emparez de ce lieu durant les glaces, on le transporta à Cesarée en Cappadoce, où tout le monde le haissoit 1.10x.5- P.138. à cause des livres qu'il avoit écrit contre S. Basile. On luy permit ensuite de se retirer dans les terres qu'il avoit à Dacore.

Soz.l.7. c.17.p. Sozomene dit que la cause de son exil, fut que demeurant dans 728.b,c,d. les fobourgs de Constantinople, [ce qui peut marquer Calcedoine, Jil y tenoit des assemblées, & y montroit les livres qu'il avoit écrits, ce qui luy avoit attiré beaucoup de monde, & fait que sa

Naz.or.46.p. fecte s'estoit fort multipliée en peu de temps. Saint Gregoire de 711.c. Naziance se plaint aussi à Nectaire alors Evesque de Constantinople, qu'il fembloit que cet heretique vouloit attirer tout le monde à luy.

Eunome vivoit encore Pan 30.2 % mourur enfin au mefme fact Hire spaise de Dacore, oil fitte enterré, éfon Sozomene è Philoftoge di 1935,373,38 que le Prefet Cefaire le fit transforter de là à Tyanes par ordre è Philoftoge di 1935,373,38 que le Prefet Cefaire le fit transforter de là à Tyanes par ordre è Philoftoge di 1936, 200 commentateur entend feulement de foncorps, è que les difeiples 4 huis-\$41,000 vouloient iaire apporter à Conflantinople pour l'enterrer avec Acec. ( A lini ces minois esfoirent des Catholiques qui avoient ordre d'empécher que les Eunomiens ne l'enlevaiflent, ou ne luy rendifient des honceurs dont il effoit rout à fait indigne.

Voilà ce que nous favors de la fuire destactions d'Eurome. ]
Torfuge Philotôrge fon parogrifiele vis, foit à Conflantinople Line Api 1811a
en l'an 38 4, foit à Dacor peu d'années aprés, il admira, die-il, fa partiproli pal
prudence & fa verru incomparable. Il releve la beauté Ca la proportion de fon corps Il dit que fes paroles font autant de perles ,
& ne pouvant neanmois adfilimente qu'il etito tésque, il veut que
ce defaut ait ellé en luy un agrément, & il ne rougir pas mefine
de loiter les taches de fon visige, qui n'effoient autre chofe que a Vanisable
la lepre dont fon corps n'eftoir pas moins corrompu, que l'effois
fon ame par celle de l'herefie.

"Acce, div.il, l'emportoir audeffus de luy par la force du ration-p.138
" emeret & la vivacité de ses réponses qu'il avoit toujours toutes e l.s.c.18, p.118.
" nement & la vivacité de ses réponses qu'il avoit toujours toutes e l.s.c.18, p.118.

" prestes: mais Eunome estoit plus clair dans ses instructions, avoit

plus de methode, & estoit plus capable de former des ecoliers.
 Aece estoit plus propre pour donner les premiers principes, & Said a p.493.

" Eurome pour les fortifier, expliquant les choses avec beaucoup

" plus de clarté & d'une manière plus noble. C'est pourquoi Aece
" luy renvoyoit ordinairement ceux qu'il falloit instruire, & prin-

"cipalement ceux qui effoient déja avancez, Voilà comment Philg.n. P.356-Philostorge parle d'Eunome.

[Mais œux qui n'éloient pas Eunomiers comme luy, en on parlé d'une autre maniere] L'inguement que Sozarte fait de cet Sectle.c.p., hereique pour la feinee, c'est qu'il estoit fort peu instruit dans \*\*\*5-c. les lettres faintes, & comme incapable de les bien entender. Et Photogre de Mopfiselte montroit de messire qu'il estoit tres ignorant dans les sciences prosanes, & encore plus dans la fageste toute divine du Christians El avoit feulement quel, fusibilité d'éprit & il avoit bien étudié la chicane d'Acce ; \*\*\*1.46\fortsyline\*\*1 les petits raissonnemes, & ses sophisses \*\*1 le estoit messire et au le comme de l'émpartie de la dialectique pour en faire des \*\* Russpaanaties habite dans les subtilitez de la dialectique pour en faire des \*\* Russpaanaties de la dialectique pour en faire des \*\*\* Russpaanaties de la dialectique pour en faire des \*\*\* Russpaanaties de la dialectique pour en faire des \*\*\* Russpaanaties de la dialectique pour en faire des \*\*\* Russpaanaties de la dialectique pour en faire des \*\*\* Russpaanaties de la dialectique pour en faire des \*\*\* Russpaanaties de la dialectique pour en faire des \*\*\* Russpaanaties de la dialectique pour en faire des \*\*\* Russpaanaties de la dialectique pour en faire des \*\*\* Russpaanaties de la dialectique pour en faire des \*\*\* Russpaanaties de la dialectique pour en faire des \*\*\* Russpaanaties de la dialectique pour en faire des \*\*\* Russpaanaties de la dialectique pour en faire des \*\*\* Russpaanaties de la dialectique pour en faire des \*\*\* Russpaanaties de la dialectique pour en faire des \*\*\* Russpaanaties de la dialectique pour en faire des \*\*\* Russpaanaties de la dialectique pour en faire des \*\*\* Russpaanaties de la dialectique pour en faire des \*\*\* Russpaanaties de la dialectique pour en faire des \*\*\* Russpaanaties de la dialectique pour en faire des \*\*\* Russpaanaties de la dialectique pour en faire des \*\*\* Russpaanaties de la dialectique pour en faire des \*\*\* Russpaanaties de la dialectique pour en faire des \*\*\* Russpaanaties de la dialectique pour en faire des \*\*\* Russp

रणे अम्बर्धः leçons aux autres;& comme dit Theodoret, il fit de la theologie Thirt. hard 4-रोक प्रदेश वर्षाः रोक क्षेत्र वर्षाः

## LES ARIENS

Soer.p 215.c. une science & un art. Une subtilité si ridicule n'avoit pas laissé de l'enster de vanité, & de le faire tomber ensuite dans ses blasphemes.

The control of the co

[Neanmoins il n'effoir pas necessaire qu'il eust d'autres vices que ceux des demons, dont il est difficile de croire que l'orgueil Thôn, han, la turpassaire le sien.] 'Car son insolence alloit jusques à dire qu'il <12/12/16.

1/2017/16.

l'elfence mefine de Dieu, ayant la mefine comoissance de luy
Bastepusspass que Dieu en avoit de luy mefine. Cette vanité insupportable par
laquelle il s'imaginoi connoitire la nature de toutes choses, de
comprendre la puillance incomprehensible de Dieu, sit que S
Basile luy proposa diverses questions sur les formis, luy montran
que s'in econnoission pas encore la nature d'une des plus petites
creatures, il efloit bien éloigné de penetrer celle de son Createur.

Thin hars, d'es consonne Saint et de s'es féchateurs, comme Saint et parties
pages de l'appara de l'appara de l'appara d'appara d'a

# ARTICLE C.

Des livres d'Eunome, de son style: Plusieurs auteurs écrivent contre lug: Diverses erreurs & innovations des Eunomiens.

Hier, ep. 130 p. ' E UNOME composa beaucoup d'ouvrages contre l'Eglisé, 301 els Rédiate d'our le plus celèbre est celui auquel il doona le titre d'apologie, & qui est refuté par S. Basile qui y raporte les propres termes d'Eunome.

Phot.c.137.p.

114.

Car ceux de sa secte admirant ce livre comme un prodige, mais ayant un grand soin de le tenir secret, & de ne le pas communiquer aux autres; S. Bassle qui en eut enfin copie, le refuta excellemment, employa toute la sorce & toute la beauté de son coluence.

.

eloquence pour le ruiner; & ayant comme ecrasé cet enfant de Babylone contre le rocher inebranlable de sa foy, il rendit ridicule & tout à fait meprisable cet ouvrage qu'on ne regardoit auparavant qu'avec admiration . 'Apollinaire écrivit auffi contre Phifg. 18.6.12.

cette apologie.

Eunome composa depuis cinq livres, ou trois seulement selon Ibid. Photius, pour refuter l'écrit de Saint Basile, & ce Saint en ayant 4 Phot. c. 138. vu le premier, en mourut de regret, dit Philostorge [Mais Photius & Philos. P. 214. nous en decouvrira le mystere. J'Car il nous apprend qu'Eunome Phot.c.138.p. avoit passé, disoit-on, quelques Olympiades, renfermé dans son Nystin Eun.l. cabinet, pour produire cet ouvrage; & qu'enfin aprés beaucoup 1 p.288.d. d'années il avoit enfanté cet avorton, qu'il l'avoit caché toujours depuis, sans le montrer qu'à peine mesme à ses disciples , depeur que tombant entre les mains de S. Basile avant que d'estre assez fort, il ne se brisast comme le premier, & que cette fleur encore trop tendre ne se fletrist avant que de s'estre ouverte. Il eut donc grand foin de couvrir & de cacher sa production; & cela tant que Saint Basile vécut: Mais quand cet homme divin eut achevé son pelerinage, & qu'il fut retourné en sa celeste patrie, alors Eunome dissipant un peu sa frayeur, montra avec liberté ce rare chefd'œuvre, mais seulement à ses amis. Il tomba neanmoins entre les mains de Theodore, de S. Gregoire de Nysse, & de Sophrone, qui le traiterent si mal à coups de plume, qu'ils le renvoyerent à fon auteur plus mort que vif,& qui ne sentoit plus que l'odeur infecte de son impieté.

'Ce Theodore qu'on croit estre celui de Mopsueste, le refuta Phot.c.4.p.8. presque mot à mot, en 25 livres qu'il fit pour S. Basile contre luy, & où il fit voir qu'Eunome estant tres ignorant dans les sciences humaines, l'estoit encore plus dans la doctrine de l'Eglise. [On ne dit point qui estoit [Sophrone qui défendit aussi Saint Basile 65. P. 8.9. contre Eunome. Il ne refutoit que les principaux endroits de cet herefiarque, & ceux qui contenoient les preuves de son herefie. Saint Gregoire de Nysse sit deux ouvrages contre luy, où par la c.7.P.9. force de son eloquence & de ses raisonnemens, il reduisoit en poudre tout ce qu'Eunome croyoit avoir de plus invincible.

'Andronicien a aussi écrit deux petits livres contre les Euno- 6.45.P-32miens, où il promettoit plus qu'il ne tenoit. Il estoit Chrétien, mais son air, les pensées, ses expressions, estoient plutost d'un pur philosophe: [On ne dit point du reste qui il estoit, ni en quel philosophe: [On he are point du l'Arc qui it étacht, in 30 1]

tempsil a vécu . JS. Gregoire de Nazianze & Didyme ont aussi Hier. ep.11.7.p.

écrit contre Eunome.

Hist. Eccl. Tom. VI.

Ttt

382.c.

## LES ARIENS.

Phot.c.138.p.

Pour le style de cet auteur, il faudroit pour en bien juger, trans-314,315 Phifg. crire ce qu'en dit Photius. Il n'y a rien à ajouter pour concevoir 16.c.2. p.88.83. Prine ce qu'en dit Priorius. Il n'y a riena ajouter pour concevoir a Phot.p.315, l'idée d'un livre prodigieulement mal écrit . \* Et pour ses lettres que Philostorge estime plus que tout le reste, Photius qui en avoit lu jusques à 40 dit qu'elles estoient du mesme style que le reste . qu'elles faisoient voir qu'Eunome n'avoit pas seulement oui par-

Socr.l.4.c.7.p. 315,c.d.

ler des regles qu'il y faut observer, & qu'elles n'estoient propres qu'à le faire moquer de tout le monde. L'Avant Photius, Socrate avoit remarqué que le style d'Eunome n'estoit qu'une abondance inutile de paroles, qu'il rebatoit toujours les mesmes choses sans pouvoir rien avancer, qu'il avoit fait fept tomes fur l'epistre aux Romains,& qu'aprés avoir bien discouru sur cette epistre, il n'en avoit pas seulement pu concevoir le dessein : Que ses autres ouvrages estoient semblables à celui là ; qu'on y trouvoit toujours beaucoup de superfluité dans les paroles, & de foiblesse Nysse en avoit parlé de la mesme maniere avant Socrate &

1.P.187. P.123.b.

Nyst, in Eun I, dans les raisonnemens & dans les pensées. Saint Gregoire de Hier.inVig.t.2. Photius, '& neanmoins ses disciples ne laissoient pas d'avoir plus de respect pour ces méchans livres, que pour les Evangelistes melmes.

Phifg.Liz. c 5. 6 n.p 450.

'Les Empereurs firent au contraire des edits pour les étoufer, b& nous avons une loy d'Arcade en 398, par laquelle il ordonne de faire une recherche exacte des livres Eunomiens pour les bruler en presence des juges, condannant à mort ceux qui les cacheroient, comme on faifoit pour les livres de magie, parceque ceux-ci qui enseignoient toutes sortes de crimes, n'estoient pas moins pernicieux.

112.C.

Outre les erreurs qu'Eunome commettoit contre la divinité Nyff de ani p du Verbe, Jil disoit encore que l'Incamation n'estoit pas l'union de la fubstance divine avec la fubstance humaine, mais seulement, "des puissances du corps, par où il entendoit les sens, avec les suduue. puissances divines; [ce qui retomboit ce semble dans l'heresie

p. 380.1.a. d 50:r.n.p.62.1. 201.d.

Merc.t.2. p.313. d'Arius & des Apollinarilles. J'On pretend en effet qu'il la fui-Gernadog.c2. voit: & Gennade dit qu'il pretendoit que J.C. avoit seulement pris une chair fans ame . Neanmoins Eunome mefme dans fa consession de foy, reconnoist qu'il avoit pris l'homme[composé] Nyst de ani.p. de corps & d'ame . S. Gregoire de Nysse combat son sentiment fur l'ame,[mais je ne voy pas bien en quoy il le fait confifter.]

Epi.76.p.991.

'Saint Epiphane dit de luy & desautres disciples d'Aece,qu'ils meprifoient infolemment les Prophetes & les Apostres, qu'ils se moquoient de l'ancien Testament, & que quand on les pressoit

par Saint Paul, ils répondoient qu'il avoit parlé comme homme. S. Jerome l'accuse de s'estre moqué des reliques des Martyrs , Hier in Vin.t.20 & dit que tous fes fectateurs ne vouloient point entrer dans les P.123.h. eglifes des Apostres & des Martyrs ; ce que S. Aftere d'Amafée Aftor.10.p.107. confirme en divers endroits, \*où il refute cette erreur. Gennade # Genn.doac. la marque auffi, & le joint en ce point avec Vigilance. Il disoit 73.9.384.14.b. avec Porphyre que les demons feignoient d'eftre tourmentez piate, par les Sainrs, & que leurs cris n'eltojent qu'une illusion pour tromper les hommes : [ Et cette tromperie alloit à faire abandonner les demons pour embrasser le Christianisme.

Il ne fut pas moins ennemi de la discipline que de la foy de PEolife. YCar il rebattizoit non feulement les Catholiques, mais Phify 1.10 c.44 encore les Ariens, & rebattizoit au nom du Pere increé, au nom pr. 15 [Epi 76.p. du Fils creé, & au nom de l'Esprit sanctifiant crée par le Fils crée. Theodoret dit en general de son battefine, qu'il en avoit osté la Thôrt, har. Le triple immersion, & l'invocation de la Trinité, ordonnant de c.3, p.3, 36, d. plonger seulement une fois en memoire de la mort de J. C. & Phis. 1, 10.0.4. Philostorge reconnoist la mesme chose. Il y en avoit neanmoins e Soz, 1.6.c.26 p. qui discient que cette innovation ne venoit pas d'Eunome, mais 673, c,d, d'un Theophrone de Cappadoce, & d'un Eutyque qui s'estoient feparez de luy. [Mais le témoignage de Philostorge ne nous permet pas de douter que ces pratiques n'aient esté celles de la communion d'Eurome. J'On croit que la loy du 21 mars 413, Cod.Th.16.1.6. qui défend tres severement de rebattizer aucun Catholique, est directement contre les Eunomiens. Il y en avoit déja eu une autre fur ce fuiet.

Theodoret ajoute qu'ils ne vouloient point que l'eau du bat. Thatt. hard. 4. tesme touchast les parties qui sont audessous de l'estomac . les c3 p.236.237. quelles ils estimoient impures . Cette superstition les obligeoit à des choses tout à fait ridicules, que Theodoret raporte comme les ayant apprifes de ceux mefines qui avoient quitté cette herefie; & l'on voit que cette farce estoit commencée des le temps de Epi.76 p.992 S. Epiphane, qui marque qu'en battizant ils plongeoint la teste be. en bas, & tenoient les piez elevez en l'air. On explique auffi de Nat.or 25 p. cette forte de battesme ce que dit S. Gregoire de Nazianze, que 441d n.p. \$92.d. 2.474.64 Ariens "battizoient de haut en bas. On croit pouvoir tirer de Amb, B.t. 2. P. cette pratique des fectateurs d'Fanome, que ces impies admet-

toient deux principes ; l'un bon , auteur de ces parties qu'ils croyoient capables de fanctification; l'utre mauvais, auteur de celles qu'ils regardoient comme impures . 'S. Gregoire de Nysse Nysse in Eun, L. témoigne qu'il y avoit des choses dans leurs mysteres, que la 1.p.295.d. Ttt ij

LES ARIENS.

Thdrt,har,l.4. pudeur ne permettoit pas de raporter; 'ce que Theodoret conc.3.p.237.b. firme encore.

P-237s

'Le mesme Theodoret assure que de son temps cette secte, appellée indifferemment des Anoméens, Eunomiens, ou Aeciens, se trouvoit presque éteinte; parceque tout le monde avoit horreur de leurs blasphemes. Ainsi le peu qui en restoit en quelques endroits, estoit obligé de se cacher, & de tenir ses assemblées dans les maisons à l'écart; ce qui leur faisoit, dit-il, donner le Aug.de uni c.z. nom de Troglites ou Troglodites . S. Augustin remarque qu'ils

P. 142.2.b. a de paft.c.8 p. 278.1,c.

estoient tous renfermez dans l'Orient, al qu'il n'y en avoit point en Afrique.

Soz.1.6,c.26.P. 673.C.

Ils estoient presque tous de grands chicaneurs; & ils estimoient davantage un homme habile à disputer & à faire des syllogismes. qu'un autre qui eust esté exemplaire dans sa vie, sage dans sa conduite, & liberal envers les pauvres, si ce n'est qu'il fust de

-7.c.17.P-729.c. leur secte. Ils avoient quelques signes particuliers & connus Aft.orao.p.205. d'eux feuls dans leurs lettres de communion 'Ils aimoient mieux estre appellez Eunomiens que Chrétiens. [Nous ne voyons personne d'entre eux qui se soit rendu celebre, que Philostorge

Phot.c.40.p.25. l'historien ; l'dont l'histoire se peut appeller avec justice l'eloge des Ariens & la fatyre des Orthodoxes. [Nous ne dirons rien ici de cet auteur; & on peut voir ce qu'en a écrit Godefroy dans les prolegomenes de l'edition qu'il nous a donnée de ses fragmens. ]

Syn,ep.5.p.167. 168.

Synese parle d'un Quintien comme d'un des principaux chess du parti des Eunomiens. Il avoit envoyé quelques Prestres pretendus dans la Libye; mais Synese donna bon ordre pour les faire chasser de tout le territoire de Ptolemaïde dont il estoit Evesque.

Soz.1.7.c, 17.p. 728.729.

Theophrone de Cappadoce, & Eutyque de Constantinople, s'estant separez des Eunomiens pour divers sujets, firent chacun leur secte à part, comme Sozomene le raporte plus amplement. [Mais c'est assez parlé de ces infames rejettons d'Arius ; il saut passer à des evenemens plus agreables . ]

# BULL HERECH BERECH BERECH BERECH BERECH

# ARTICLE CI.

Saint Melece est fait Evesque d'Antioche, & banni au bout d'un moir. Euzoïus est mis en sa place: Les Meleciens se separent des Ariens, mais ne peuvent s'unir avec les Eustathiens.

# L'AN DE JESUS CHRIST 361.

[A PRES tant de maux qui accabloient l'Eglise depuis pluficurs années, mais surtout depuis la nouvelle entreprise du Concile de Constantinople, de faire signer par tous les Evesques de l'Empire la formule de Rimini; Dieu qui vouloit la delivrer à la fin de l'an 361, par la mort de son persecuteur, commença dés les premiers jours de la mesme année à luy accorder quelque consolation, par l'electien de S. Melece qu'il donna ensin pour legitime passeur à l'Eglise d'Antioche, J'aprés tant d'usurpateurs Thatt.l.2...17, qui la tyrannizoient depuis 30 ans. S. Jerome met cette election pessoci. l'année precedente. 'Mais elle se sit dans le Concile assemblé à p.634.4. Antioche par Constance au retour de la guerre des Perses, '& ce-ep.111, p.982.d. sit le dernier Concile des Ariens, [ ou au moins de Constance:] '& Socrate marque ce Concile sous les Consuls de cette année. Socril.2.645.p. [ Constance au et en il revenu du siege de Bezabde à 159.b. Antioche, que dans les derniers jours de l'année 360.]

Lors donc qu'il y fut arrivé, il y fit assembler un nouveau Thart.l.2.c.27. Concile, où il vint de tous costez un grand nombre de Prelats. P.634.a.b. 'Il avoit dessein d'y faire condanner par tous les Evesques la a. Consubstantialité, & la difference de substance, 'mais les Evef. b. ques demanderent qu'avant toutes choses, on donnast un pasteur à l'Eglise d'Antioche, asin qu'on pust deliberer avec luy des choses qui regardoient la foy. Car, comme nous avons vii, Saint 1.3.c.2. p.639.c. Eustathe estoit déja mort, [Eudoxes'estoit emparé du siege de Constantinople, & Anien elu par le Concile de Seleucie avoit aussi-tost esté exilé, fans qu'on entende plus parler de luy. ] 'Comme donc l'Eglife d'Antioche estoit alors sans Evesque, beau- Soz, Lac 28. p. coup de personnes, mesme de ceux qui estoient déja Evesques, 586.587 Ruf.l. taschoient par tous les efforts de leur ambition, de s'installer en cette dignité; 'ce qui causoit de grandes dissensions parmi le sozp.587.a. Clergé & parmi le peuple, d'autant plus difficiles à appaiser, qu'estant fort divisez touchant la religion, ils portoient chacun celui qu'ils croyoient pouvoir embrasser leur sentiment. Ensin Thattl.2. c.27. neanmoins tous les suffrages se trouverent réunis en la personne P.634.b.c.

Ttt iii

LES ARIENS. de S. Melece. I dont pous representerons "autre-part les grandes y, son tire qualitez avec le reste de son histoire. Il suffit de dire ici que les 12,3 Ariens & les Orthodoxes croyant chacun estre assuré de l'avoir

de leur costé, concoururent tous à son election, dont le decret fut mis entre les mains de S. Eusebe Evesque de Samosates. On le fit venir de Berée où il estoit, & il fut receu avec une joie universelle, & des honneurs extraordinaires. On attendoit avec impatience pour quel parti il se declareroit; & dés le premier discours qu'il fit, il s'exprima d'une telle maniere sur le Mystere de la Trinité, sans se servir neanmoins du terme de Consubstantiel, qu'on ne douta point qu'il ne fust un genereux défenseur de la foy de Nicée. Les Ariens en eurent autant de douleur que les Catholiques de joie, & aussi ils ne manquerent pas de le faire bannir un mois aprés dans la petite Armenie. J'Constance voulut obliger S. Eusebe de Samosates de rendre l'acte de son election ; mais ce Saint témoigna qu'il estoit prest de se laisser plutost couper les deux mains, & la generolité fut admirée de Constance

c.28.F.636.

Phifg. 1 5. c. z. p. D. 876.a. Phifg.1.6.c.4.p.

melme.

'Acace qu'on croit avoir eu la principale part à son election, 78 Epi.73 c.26. [ peut aussi en avoir eu quelqu'une à sa persecution, s'il est vray ] qu'il ait eu ordre de se retirer du Concile d'Antioche en son diocese, comme le raporte Philostorge. Car pour la raison qu'en allegue cet auteur, favoir qu'aprés avoir fait mander Eunome par l'Empereur pour comparoistre au Concile, il avoit abandonné cette accusation, & laissé Eunome se justifier, s nous croyons avoir montré qu'Eunome a plutost esté condanné que justifié par le Concile.

15.c 5 p.80. P.635 & alii. s Ath.de fyn. p.007.2. å fol.p.858.

'Constance ayant chassé S. Melece, envoya querir à Alexan-Thort. 1.2 c.27. drie Euzoius le compagnon de l'herefie d'Arius, qui avoit autrefois esté deposé avec luy du diaconat par S. Alexandre, a & qui l'avoit "peut-estre encore esté depuis. b S. Athanase le surnomme le Nozz 76. Cananéen; [ de quoy nous ne savons pas la raison. Nous avons vir

qu'il avoit esté le compagnon le plus ordinaire & le plus intime Phile 1.5. e.s.p. d'Arius . ] 'Nous apprenons de Philostorge que ce fut Constance qui commanda aux Evesques de luy imposer les mains & de l'éta-

blir Evefque d'Antioche. [ Cette ordination apporta un grand changement dans les affaires de cette Eglise. Elle estoit divisée en deux partis depuis

le bannissement de S. Eustathe. Car une partie des Catholiques n'ayant pu se resoudre à communiquer avec les usurpateurs du siege de leur saint Evesque, s'estoit au ssi separée de leur communion,

LES ARIENS. & estoit toujours demeurée dans cet état. ] Les autres avoient Thdet. 1 2 27. fouffert durant ces 30 années toutes les injures & les infolences p.635.c.d/ep.us. des Ariens attendant toujours qu'il arrivast quelque changement qui les pust delivrer de cette misere. Mais voyant en ce temps-ci que l'impieté des Ariens croissoit toujours, qu'ils ne cessoient point de combatre tantost ouvertement, tantost par des artifices fecrets, tous ceux qui foûtenoient la doctrine apostolique; qu'ils avoient enfin "banni le divin Melece, & établi au lieu de lui le protecteur de l'herefie, qui ne dissimuloit pas mesme son impieté;

ils crurent qu'ils estoient obligez, selon le precepte de l'Ecriture, à faire les derniers efforts, & à rompre sans diffèrer les liens les plus étroits pour fauver leur ame. 'Îls se separerent donc d'avec his.p.6 15.d. les Ariens, & tous ceux qui voulurent se preserver de la maladie mortelle dont ces heretiques estoient infectez, s'assemblerent à part dans l'eglife des Apostres appellée la Vieille, ou dans la Vieille [ville] C'estoit une eglife qui ayant esté abatuë durant la Li.e.a. P.534.e. persecution, avoit esté rebastie par l'Evesque Vital, & achevée

par S Philogone fon fuccesseur.

Cette separation eust esté tout à fait heureuse, si elle eust pu joindre en un feul corps ceux de Melece avec les Eustathiens, } comme ils estoient joints dans la mesme soy. Mais le diable qui 13 c.24 p.639. haiffoir furtout cette Eglife, comme l'origine du nom Chrétien, « Bafep, 325, p. trouva moyen d'y entretenir encore le schisme s durant plusieurs 639,6 c. années : ce que nous refervons pour l'histoire de S. Melece.]

#### ARTICLE CII.

Dernier formulaire des Ariens, qu'ils abolissent eux mesmes: Liste de tous leurs formulaires : Constance meurt battize par Euzoius.

[TL faut voir enfin le dernier acte des entreprises de Constance contre l'Eglise dans la conclusion du Concile d'Antioche. ] 'Les Ariens estant donc assemblez en assez petit nombre à An-Socrilia cusp. tioche, où Constance estoit alors, sous les Consuls Taurus & 159.b. Florent, & se repentant mesme d'avoir appellé le Fils semblable b'Achde syn p. au Pere dans leur formulaire de Constantinoples ou de Rimini, ] ils en firent un nouveau tout à fait conforme à leurs penfées, où ils reprenoient entierement leurs anciennes expressions, soutenant que le Fils estoit tout à fait dissemblable au Pere, & ne luy estoit semblable en aucune sorte, 'ni en substance, ni mesme en socr. p. 159.b.c. it is fires volonté; & difant auffi-bien qu'Arius & Aece , qu'il estoit "tiré

L'an de l.C.

Ath de fyn.p. 906,d.

du neant, '& ils n'eurent point en effet de honte de recevoir ceux 361. qui professoient tout ouvertement la doctrine d'Arius. & de leur donner des Eglises, dit Saint Athanase, afin qu'ils la publiassent avec plus d'assurance & d'autorité; [ ce qui semble se raporter à Euzoïus fait Evesque d'Antioche.

Socr.p.159.d.

F.887.2.b.

'Mais comme ils disoient aussi dans leur formulaire, que le Fils estoit Dieu de Dieu, les Orthodoxes leur demanderent comment cela s'accordoit avec le reste ; à quoy ils répondirent qu'il estoit di Ath, de syn, de Dieu comme S Paul le disoit de toutes les creatures: ce qu'ils avoient appris de George de Laodicée. A Neanmoins rougissant 4 Soci.p. 160.2, de se voir moquez & condannez de tout le monde, ils lurent enfin le mesme formulaire qu'ils avoient approuvé à Constantinople, & se retirerent chacun chez soy. Il semble par Socrate que George d'Alexandrie ait affifté à ce Concile.

p. 159.c|Ath.de fyn.p:907.a.

Leur impieté y fut si insupportable & si manifeste, qu'ils en acquirent universellement le nom d'Anoméens & d'Exoucontiens. [ Ces Exoucontiens estoient, comme leur nom le marque, les mesmes que les Aeciens ou Anoméens au moins pour la croyance:

e.3.p.237.b.

& ainsi il faut peut-estre les distinguer de secte aussi-bien que de Thdrt. har.1.4. nom, ]'de ceux qu'on a appellez "Exacionites ou Exocionites, & Note 78. qui estoient, selon Theodoret, les mesmes que les Eudoxiens, c'est à dire l'ancienne secte des Ariens, dont tous les autres s'estoient separez. Ils tiroient ce non du lieu où ils s'assembloient, sainsi

Cang. de C.I.a. nommé, parcequ'il estoit peut-estre orné de six colonnes. ]'Les P.171.172.

nouveaux Grecs en donnent une autre raison; car ce lieu est assez souvent marqué dans l'histoire. Il estoit hors de la ville, Chr Al.p.7c4. joignant les murailles. 'La chronique d'Alexandrie parle diverses 746. Phifg.n.p.406. fois des Ariens Exocionites; b & Theophane les marque en quel-

1.6.c.5.P.85.

ques endroits. 'Constance avoit indiqué un nouveau Concile à Nicée, selon Philostorge, pour y établir la diversité de substance entre le Pere & le Fils: mais la mort le prevint, & emporta avec luy tous ses

Ath.de fyn.p. 907.2.

fynodes. [ Il voulut en mourant s'unir encore plus étroitement avec les Ariens, qu'il n'avoit fait durant sa vie, ] '& perseverer jusqu'à la fin dans l'impieté dont il avoit esté le protecteur, "ayant v.constane voulu recevoir le battefme de la main d'Euzoius.

Bar. 360. 1 44

Nous voici donc arrivez à la fin de tous les Conciles & de Thort.ep.112 p. toutes les intrigues que firent les Ariens fous la protection de ce Prince: [ & nous ne croyons pas pouvoir mieux finir ce regne, qui fut le leur aurant que celui de Constance, que par le catalogue

Socr.p. 1 59.c.

de leurs divers formulaires de foy , ] 'que Socrate appelle avec raifon

raison un labyrinthe: [ Nous suivrons en cela le dessein de Saint Athanase, Joui s'est donné la peine de ramasser ces différens fymboles dans un de ses ouvrages . [ Ainsi nous n'aurons presque qu'à le suivre,& à faire un extrait de ce qu'il dit de ces symboles, en y en ajoutant neanmoins quelques uns qui sont echapez à ses foins & à fon exactitude . 1

'On peut mettre pour le premier "la lettre celebre qu'Arius Ath, de syn, p. & ses premiers disciples écrivirent d'abord de Nicomedie à S. \$85.886. Alexandre, où ils font une exposition assez claire de leurs verita-

bles fentimens.

V.J 13.P372 Le second sera "celui qu'Arius & Euzoius presenterent à sorri, 1 c.26,p. Constantin aprés leur rappel, & qui est raporté par Socrate. 6061. Il fut approuvé par le Concile de Jerusalem en 335.

V.ft.4.P.295. Le troisieme sera "celui que nous voyons avoir esté fait au Concile de Constantinople contre Marcel en 336; mais que nous

V 432 p 315. n'avons pas . 'L'on doit mettre ensuite "les deux formulaires du P. 802.893. Ibid p. 316. Conciled'Antioche en l'an 241, 'avec 'celui qui y fut dreffé par P. 894.8. Theophrone, & signé de tous les autres.

V. J 36. P. 316. 'Le settieme est'celui qui fut fait peu de mois aprés, & apporté P 894.895. en France à Constantsen 342 par Narcisse & par trois autres.

V.5 32 p 132. 'Le huittieme est la grande Exposition apportée [ en 345]en p.895 899. Italie par Eudoxe & les autres.

VI 40 P.336. 'Le neuvierne est'œlui du faux Concile de Sardique ou de Hillyn. P.1251 Philippople en 347, raporté par S.Hilaire.

V.5 46.p.352. 'Le dixieme est'celui du Concile de Sirmich assemblésen 351] Ath.de syn.p. contre Photin .

V. f 31. P 361. On peut conter pour l'onzierne "la lettre que les Ariens firent faire à Constance en l'an 355 dans le Concile de Milan, où ils commencerent à decouvrir davantage leur impieté; & pour le

V.J 61.P. 294 douzieme, "celui dont parle Saint Athanase dans sa lettre aux Everques d'Egypte. Il peut avoir esté dressé à Antioche au commencement de 256. Nous ne l'avons point, non plus que le precedent.]

'Ainsi le treizieme sera l'impieté de Sirmich attribuée à Osius P.902-901.

V.573P430. 'Le quatorzierne est "la lettre du Concile d'Ancyre, ou au Hil.fyn. p.1250. moins les douze anathematismes raportez par Saint Hilaire, & 117. fignez à Sirmich en 258.

V.1 77.P. Le quinzieme est "la troisieme confession de Sirmich, datée Athp. 175. du 22 de may 359.

V.186.p.473 'Le seizieme est "celui qui fut dresse par les Acaciens au p.904 905. Hift. Eccl. Tom. VI.

LES ARIENS.

Concile de Seleucie, le 28 de septembre de la mesme année. 361. Le dixfertieme, peu different du quinzieme, est celui de Nicé, V. s t. p. figné à Rimini, à Conftantinople, & presque par tous les Evesques. 454-

[Ledixhuittieme & le dernier, qui estoit le pire de tous, est celui que nous avons vu au commencement de cet article, qu'ils composerent dans leur conciliabule d'Antioche en 361, & qui estoit si méchant qu'ils n'oserent le faire paroistre. C'est pourquoi il n'est pas venu jusques à nous. ]

# BY STUBBLE OF SHEET ARTICLE CIII

Et at deplorable de l'Eglise à la mort de Constance : Julien rappelle les Evelques bannis: Tout l'Occident & une grande partie de l'Orient se declare pour le Concile de Nicée.

## L'AN DE JESUS CHRIST 362.

'EMPEREUR Constance en mourant laissoit l'Eglise dans l'état le plus deplorable & le plus dangereux où elle ait peut-estre jamais esté reduite par la guerre exterieure & par l'herefie. Car les ennemis declarez de la divinité de J.C. triomphoient de toutes parts: Les principales Eglises estoient entre les mains des chefs du pur Arianisme, comme de George à Alexandrie, d'Euzolus à Antioche, d'Eudoxe à Constantinople, d'Acace à Cesarée en Palestine, de Germine à Sirmich, d'Auxence à Milan: & les autres estoient possedées par ceux qui estoient entrez dans leurs fentimens & leurs interests, ou au moins qui s'estoient souillez en entrant dans leur communion, & en signant le formulaire dreffé à Nicé en Thrace, & receu par les Conciles de Rimini & de Constantinople. Saint Athanafe, S.Melece d'Antioche, S. Eusebe de Verceil,

& tous les autres qui passoient pour désenseurs de la vraie soy, estoient ou deposez & bannis, ou reduits à se cacher, pour eviter un traitement encore plus rude ; ] 'en forte qu'il ne paroissoit sur tous les sieges de l'Eglise, aucun Evesque qu'on pust dire conserver l'honneur & la pureté de la foy, hors peut-estre un petit nombre de ceux que leur obscurité deroboit à la persecution des heretiques, [ comme Gregoire d'Elvire en Espagne, car c'est le feul en ce genre, que nous puissions donner pour exemple; encore ne savons nous pas s'il osoit paroistre dans son Eglise. Le Pape Libere estoit tombé, comme les autres, en 357, & Vincent de Capoue dés 353 lls avoient commencé à se relever de leur chute,

Nas or.21.P. 387.C.

p.005.006,

L'an de J.C.

puisqu'on assure qu'ils ne prirent aucune part au crime du Concile de Rimini: mais aussi on croit que Libere au moins estoit reduit à se cacher dans les grotes & les cimetieres souterrains d'autour de Rome. Il n'y avoit que les Evesques des Gaules, qui aprés estre tombez comme les autres à Rimini, commençoient

V.S. Hilaire apparemment à se relever, "animez par S. Hilaire, que Dieu leur avoit rendu par une espece de miracle, & favorisez par la revolte de Julien contre Constance. On peut croire la mesme chose de l'Espagne & de l'Angleterre; mais on n'en a pas de preuve.

L'heresie estoit alors tellement dominante, qu'elle ne pouvoit pas mesme souffrir ceux qui n'estoient que mediocrement heretiques. Macedoine de Constantinople, Eleuse de Cyzic, Silvain de Tarse, Eustate de Sebaste, & les autres qui passoient pour Semiariens, avoient esté deposez & releguez en divers endroits. Il est vray qu'on avoit traité de mesme Aece & Eunome, les plus impies des Ariens dans leurs expressions; mais leurs sentimens regnoient encore dans Eudoxe, Euxoïus, & les autres du mesme parti, & leurs plus fideles disciples conservoient hautement le rang & l'autorité d'Evesques . ]

Toute la terre, pour nous servir des expressions de S.Jerorne, Hier. in Lucis. estoit donc dans le gemissement, surprise de se voir devenue c.7.p.143.b. Arienne. La nacelle des Apostres agitée par ces vents furieux, & battuë de toutes parts par des flots si violens, estoit en danger de faire naufrage, & il ne restoit plus d'esperance. Mais dans ce moment le Seigneur s'eveille, il commande à la tempeste, la beste meurt, & la tranquillité revient. [Car Julien, qui succeda à V. Julien & Constance, "voulant se venger des officiers de Constance qui luy avoient rendu de mauvais offices, fut en effet le ministre de Dieu, pour punir l'eunuque Eusebe grand Chambellan, & les autres

principaux appuis de l'Arianisme. V.la perf.de . Mais ce qui fut encore plus avantageux à l'Eglife, c'est'qu'il rappella d'exil tous ceux que Constance avoit bannis au sujet de la religion. ] 'Il est aisé de s'imaginer que son intention en cela Bar. 361. 9 25. n'estoit nullement de rendre la paix à l'Eglise. 'Il ne songeoit soor l.3 c.1 p. qu'à s'acquerir la bienveillance des peuples, à rendre le gouver- 168.a-c. nement de Constance odieux, ou mesme à détruire les Chrétiens soul, 5.25 p. par leurs propres divisions, qu'il croyoit devoir s'augmenter 601,a Amm.!. d'autant plus qu'ils auroient tous la liberté de défendre leurs Chr.Alp.638. fentimens, comme on le voit par les auteurs payens, auffi-bien que par les Chrétiens. [ Mais Dieu dont la fagesse sçait tirer le bien du mal mesme, ne laissa pas de se servir de sa fausse politique

V v v ii

pour la ruine de l'Arianisme. Car quoique quelques uns des plus 362. méchans d'entre les Ariens, fussent compris dans ce rappel, 1 Jul.ep.31.p.164. 'comme Aece & Eunome, austi-bien que l'heresiarque Photin. neanmoins l'Eglise en retira le principal fruit : ]

Thert.L3.c.2.p S.Melece retourna donc alors à Antioche; Saint Eusebe de

639.a.b|Chr.Al. Verceil & Lucifer de Cagliari revinrent des extremitez de la P.638. Thebaïde: [ Saint Cyrille rentra dans la possession de l'Eglise de Hier, in Lucif. Jerusalem . 1 'L'Egypte recent son Athanase comme un victoc.7.P. 143.b. rieux qui rentre en triomphe [ aprés une longue guerre; & ce Saint parut tout de nouveau sur son throne comme une étoile brillante, ou plutost comme un éclair, Julien n'ayant pu souffrir l'éclat des rayons qu'il y repandoit déja.

> Le retour de S.Athanase n'arriva pas avant le mois d'aoust. & il fut precedé par la mort de George usurpateur de son siege , V.S. Athaqui ne s'estant pas rendu moins odieux aux pavens d'Alexandrie nase 9 92 par son avarice basse & par ses violences tyranniques, qu'aux Catholiques par l'impieté de son dogme, & par la persecution qu'il faisoit aux Orthodoxes, sut massacré par les premiers avec les traitemens les plus honteux, mais les plus dignes de luy.

Dés que S Athanase sut revenu à Alexandrie, il y tint avec divers Confesseurs un celebre Concile, où l'on peut dire qu'il fauva l'Eglise, par la resolution qu'il y sit prendre de recevoir comme Catholiques & comme freres tous ceux qui avoient figné les formulaires des Ariens, pourvu qu'ils renonçassent à leur communion, & qu'ils embrassassent la foy de Nicée. Cette resolution fut receue unanimement par l'Orient & par l'Occident : excepté par "Lucifer, qui ayant mieux aimé prendre une con- v.Lucifer. duite plus rigoureuse, se separa mesme de ceux qui avoient plus \$5. de charité que luy, & forma un nouveau schisme qui porta son nom. On vit bien-tost le fruit que Dieu vouloit tirer de la charité des

faints Confesseurs, & de la liberté que Julien donnoit à tous les Chrétiens de soûtenir leurs sentimens, pensant qu'ils se ruineroient eux mesmes par leurs divisions: & ce fruit fut plus grand qu'on n'eust osé l'esperer. Car dés l'année suivante, & aussi-tost aprés la mort de Julien, J' Saint Athanase assure Jovien son successeur, que la foy de Nicée estoit receuë universellement par toutes les Eglises d'Espagne, d'Angleterre, des Gaules, de toute l'Italie, de la Dalmacie, de la Dace, de la Mesie, de la Macedoine, de toute la Grece, de toute l'Afrique, des isles de Sardaigne, de Cypre, de Candic, de la Pamphylie, de la Lycie, de l'Isaurie.

Athad Jovas P. 146.d.

P.247.2.

362 de l'Egypte, de la Libye, du Pont, de la Cappadoce, de l'Orinet Oud up partianca d'Annoche, l'edit à dire par toute la terre, à la referve d'un petit nombre d'Arines. Il declare qu'il eluis de la foy de toutes ce Egifier, 'Or par platieurs autres preuves, & par les lettres qu'il en avoit. (Nous avons déja vu V. 111.

& nous en parlerous encore dans la fuite.]

SAthanda fonus apprend encore vera l'an 368, que dans ce Ashad Afe, p.
peu d'années où Diena avoir doomé quelque liberte à l'Egife, il a penéelière, il especialisté rélotie tenu un grand nombre de Conciles, tante ne France, en Potha.

Efpagne, & à Rome, qu'en Dalmacie, en Dandanie, en Macedoine, sé Afe-papil.

en Épriren Greeze, Candie, & daiss le autres illes; in Soidle, pagisa.

n Cypre, en Lycie, en l'aturé, en Egype, & en Arabie, pour mainteuir la foy Carbolique, i & ne reconnoiltre aucun autre «lépid pagis le Concile que celui de Nicée. O noadmoir le grand nombre des à Afe, pagisa.

Eve quest qui fignoient partout, & on s'Connoit qu'il puft encore refler quelque rejetton de cette raine amere de l'Arianifme;

& s'il en paroifloit quelqu'un, on le coupoit auffistoft & on le retranchoir de l'Egife.

a voient embraffe la foy de Nicée avant la finde 36 j. il ne nomme point la Thrace, la Bithylue, oi l'Hellefont. J'Soomme pro-Souléaino, tend en effet que dans ces provinces, & quelques autres des environs, & generalement dans la plus grande partie de l'Empire d'Orient, les Catholiques n'avoient n' Evelques, ni egifes. L'adoxe eftois mailtre des egifies dans Confinationople, & les Soetle en Jesus dans la ville pour y cenir leurs affemblées. Que s'il en faut croire soules provinces, lis n'en avoient point dutout. Baffe faifant [en 373] s'autil.

Extendible de la Catholique de la Catholique, 11 loy parle point non plus de la Bithylica, ide la Paphlagonie, n'enfine de la Galacie, dont les Ariens pouvoient eftre devenus maniferes en 37,3 grayfe la motte de la Baface, et la confirmation en la Bithylica, pide la Paphlagonie, n'enfine de la Galacie, dont les Ariens pouvoient eftre devenus maniferes en 37,3 grayfe la mott

[Dans l'enumeration que S. Athanase fait des provinces qui

1

d'Athanase d'Ancyre.]

#### 261. ARTICLE

Les Semiariens se rétablissent dans l'Asie, condannent les purs Ariens, & font un nouve au corps appelle des Macedoniens.

Es Semiariens revinrent aussi de leur exil en vertu de l'edit de Julien; & c'est assez probablement en ce temps-Bafap.72 F.113. ci qu'arriva Jee que raporte S. Bafile, qu'Eustathe de Sebaste a 73. p. 222 2. revenant de Dardanie, & paffant par le diocese de Gangres en Paphlagonie, y renversa les autels de Basilide, & y en eleva d'autres pour y offrir le Sacrifice.

[Autant qu'on en peut juger par la fuite de l'histoire, cet Eustathe rentra dans la possession de son Eglise, dont le Concile de Constantinople l'avoit depouillé en 360. Il faut dire la mesme chose de Silvain de Tarse, d'Eleuse de Cyzic, & de plusieurs autres, dont les sieges n'avoient peut-estre pas encore esté rem-

plis . ] 'Au moins nous voyons'qu'Elcuse fut mis en prison sous V.la perside Soz. | 5.0 | 1.P. Julien , comme destructeur du paganisme dans Cyzic dont il Julien 5 7. effoit Evefque, dit Sozomene.

Pour ceux dont les Eglifes estoient alors remplies, nous ne favous point ce qui en arriva. Athanafe que les Ariens avoient Sorn.1.3. c.25.p. mis à Ancyre au lieu de Bafile, y demeura jusqu'à fa mort; Jquoi- V.s.Bafile

a 1461, part, que Basile se trouve encore vivant sous Jovien, Socrate dit que 192. tous ces Prelats condannez en 360, estoient maistres de leurs Eglises au commencement du regne de Valentinien. [ Il y a apparence que dans les lieux où cette difficulté se rencontroit, chacun des deux contendans prenoit le titre d'Evesque de la ville, & fe faifoit reconnoiftre pour tel par ceux qu'il pouvoit . faire communiquer avec lny.

Sor Ly. c.14.p. Les Semiariens ne se contenterent pas d'estre rétablis: ] 'Et

comme la mort de Constance les laissoit dans une entiere liberté, Eleuse, Eustathe, Sophrone de Pompeiople, & les autres du mesme parti, assemblerent ceux qui leur avoient esté favorables dans le Concile de Seleucie, & tinrent entre eux diverses assemblées, où ils condannerent les Acaciens avec le formulaire de Rimini . Mais ils fignerent de nouveau celui d'Antioche, qui établissoit le fils semblable en substance au Pere, se vantant par la bouche de Sophrone de Pompeiople, que leur dogme tenoit un juste milieu entre les deux excés opposez des Occidentaux, qui confondoient, disoient-ils, les personnes divines en suivant la

61 5.c.d.

LES ARIENS.

I, an del.C. 161. Confubstantialité; & les Aeciens qui preschoient le Fils dissemblable au Pere.

> L'une de ces affemblées des Semiariens, est peut-estre celle) 'qui fut tenue à Zeles dans le Pont, où S.Basile dit qu'Eustathe Bassen port. avoit pris une nouvelle foy,

'Ce fut donc en ce temps-ci, & aprés la mort de Constance, soz. 1.5.6.14 p. qu'ils commencerent à former un corps & un parti separé [de la 614.b. communion des Ariens: lex on commenca auffi alors à leur donner le nom de Macedoniens, à cause que Macedone deposé [en bl.4 c.26 p.38]. 360 de l'episcopat de Constantinople en estoit consideré comme de

le chef, ayant commencé à le former auffi-toft après sa deposition. Sorril, 2.0.45.p. V.5 66, 93. [Nous avons vu autre-part"qu'il est affez incertain s'ils ne rejet- 158.c.d. toient point aussi-bien le sens que le terme de la Consubstantialité, mais qu'ils combatoient certainement la foy de l'Eglife, en niant la divinité du S. Esprit; ce qui a fait enfin leur erreur ou capitale ou unique, furtout depuis la mort de Valens, & leur a fait donner le nom de Pneumatomaques, c'est à dire ennemis du S. Esprit.

V# 62.

Ie ne fcay d'où vient ] le nom de Tropiques ou Changeans que Atinde Spl.p. leur donne S. Athanase dans un écrit sfait sur la fin du regne de 191.1. Constance, Mais la suite du temps fit voir qu'il convenoit parfaitement à quelques uns d'eux, comme à Eustathe. JOn les appelloit Sot. 1, 4 C.27, P. aussi quelquesois Marathoniens à cause de Marathone Evesque \$26.b.c. de Nicomedie, dont nous avons parlé"ci-destus, 1 & sans lequel on pretend que cette secte eust esté bien-tost tout à fait éteinte à

Constantinople. Il la soutenoit par ses soins, par son argent, 'par alsuid p. r.477 fes discours pathetiques & affez polis, & par un exterieur com- bepofé propre à attirer l'estime du pe uple. 'Cesdeux dernieres qualitez se trouvoient aussi, selon Sozomene, Soz. p. 586.al

dans plusieurs autres chess de cette secte, comme dans Eleuse Suid p. 877.c. [& dans Eustathe.] Leurs mœurs estoient reglées, leur abord fort grave, leur vie fort austere, leurs exercices affez semblables à ceux des moines. Et comme les peuples aiment extremement cette pieté apparente, aussi ils s'attirerent par là beaucoup de sectateurs; & l'on remarque que le parti de Macedone estoit fuivi par une partie confiderable du peuple de Constantinople, & des environs, par divers monasteres, & par les personnes les Russianes, se par les Russianes, plus irreprochables pour leur vie, tant de cette ville que des pro- 148. vinces voifines: '& ils formerent divers monasteres remplis d'un suid p.\$77.c. grand nombre d'hommes & de filles. 'S.Gregoire de Nazianze Naz.or.44.p. loue en effet avec de grands eloges la vie & les mœurs des Ma. 710.711. cedoniens.

e Blond prim p.

<28

L'an del C.

Soz.1.4.c.27.p. 556,c.

Sozomene marque cependant que depuis la deposition de Macedone, [ou au moins depuis que Valens se sut declaré pour les Ariens, ] ils n'eurent ni Evesque ni eglise dans Constantinople

Naz.or.46.p. 721.C.

jusques à l'empire d'Arcade. 'S. Gregoire de Nazianze se plaint qu'ils se vantoient d'avoir des Evesques ordonnez par Eleuse, & il semble dire que c'estoit à Constantinople mesme, [ mais cela n'est pas tout à fait formel . ] 'Je ne sçay si Marathone n'auroit

Suid.p.877.b. Soer.1.3.c.9.p. point pris le titre d'Evesque de Constantinople, saprés la mort de Macedone. ] 'Les Macedoniens y avoient possedé, aprés s'estre separez dés Ariens, l'eglise que Macedone mesme y avoit fait bastir. Mais des l'an 38 r elle estoit entre les mains des Catholiques, Theodose en ayant chassé les Macedoniens, dit Socrate,

[qui en ce point est contraire à Sozomene.]

Soz. p. 586.2. 1 59.all.4.c.4.P. 213.cll.5.c.8.p. 264.d.

'Ces heretiques estoient particulierement repandus dans la Socr.1.2.c.45.F. Thrace, la Bithynie, l'Hellespont, & les pays d'alentour; 'mais plus encore dans l'Hellespont. La ville de Cyzic en estoit pleine; & l'on raporte quelques miracles pretendus faits par un Mace-

Thdrt.L4.c.8. p.670.a.

donien de cette ville. 'Le Concile d'Illyrie, [tenu, comme nous croyons, en 375,] se plaint que dans tout le diocese d'Asie, on preschoit & on dogma-

Baf.ep.403.P. 420,b.c.

tizoit contre la divinité du S. Esprit. S. Basile dans une lettre [de la mesme année, parlant de quelques Evesques de Lycie qui vouloient entrer dans sa communion, se rejouit de ce qu'il y en avoit au moins quelques uns dans l'Afie qui s'eloignoient de la maladie generale de ce pays, & de la corruption des heretiques 'Faisant aussi l'enumeration des provinces qui estoient dans sa

ep. 135.p.131.

communion, [& dans celle de l'Églife,] il marque, outre tout l'Occident, ce qu'il y avoit de sain dans l'Egypte, tout ce qui restoit [d'orthodoxe] dans la Syrie & l'Armenie voisine, [c'est à dire apparemment la Mineure qui obeissoit à l'Empire; là quoy il ajoute quelques provinces d'Afie, comme la Lycaonie, la Pisidie, l'Isaurie, & les deux Phrygies. [Mais ne parle point de l'Asie Proconfulaire, de la Pamphylie, de l'Hellespont, de la Carie, ni des isles, I 'On voit mesme par le Concile d'Illyrie, que la Phrygie

Thdrt.p.669. Lauf.c.118.p.

estoit extremement infectée de l'heresie des Macedoniens. 'Il y en avoit aussi quelques uns dans la Palestine, que Melanie Aug.in Pet.l. l'ayeule, & Rufin, réunirent à l'Eglise[vers l'an 380.] S. Augustin

4.c.3.p.142.1.b. affure qu'il n'y en avoit point hors de l'Orient.

Pour ce qui est des purs Ariens comme leur credit diminuoit Philg. 17.c. 5.6. par le rétablissement des autres, J'ils eurent recours à Aece, selon P.91.92. Philostorge; & dans un Concile de neuf Evesques qu'ils tinrent L'an deJ.C. 362.

à Antioche, ils leverent la fentence dedepolition qu'ils avoient prononcée malgré euro contre luy dans cellu de Conflaminople : Cela n'empefiha pas Acec de le fiàire ordonner Evefque par ceux de fa faction, & de former ainfi un nouveau parti, qui le lepara de plus en plus de chuil des Ariens, prenant le nom d'Anoméens ou Euromiens. [ Nous n'en parlerons pas davantage dans la fuite, parcoque nous en avons faut l'hilloire ci-deffus.

этриртрани порторно порторно

Jovien se declare pour la foy, & rejette la requeste des Macedoniens. Inclinations differentes de Valentinien & de Valens sur la religion. L'AN DE JESUS CHRIST 363.

V. Julias | J. ULIEN eftant allé faire la guerreen Perfe, y fut tué, comme

V. Julias | J. Lien |

16. 27 de juin | Join en qui feet du des ce puir l'Apré fonge qu'a 'établir Amm. L. 15-p.

la foy Catholique de Nicée dont il faifoit profetion | Il rappella |

V. S. Atha. S. A thangé que lulien avoit errore hand. & Toblières me fronce

V. S. Atha-S. Athanase que Julien avoit encore banni, & Tobligea messe mais 1409 non anné 1409 de le venir trouver à Antioche, où il le receut rres & bien, se moqua des requestes que les Ariens lay voulurent presente contre luy. ] On pretend mes qu'il sit une ley pour resulte "Toblishear, teutres les egistes aux Catholiques," & si est certain qu'il leur en \*\*eau-1, 1964.

fit donner une bastie depuis peu à Antioche.

qu'ils luy adredferent è au nom de Bafile d'Ancyre, Silvain de destable de l'Ancyre (1946). Tarfe, Sophrone de Pompeiople, Pafinique de Zenes[ou Zenople de 1946]. L'ence l'ycle, I Leonce de Comane, Callicrate de Claudiople des 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1

Towns by Charoli

LES ARIENS. L'an del.C. Castabales[en Cilicie, & sans doute des autres du mesme parti. 363. qui avoient deputé kes sept Evesques pour la venir presenter de

Soz.1.4.c.6.p. 641.2.

Par cette requeste, aprés avoir remercié Dieu d'avoir donné l'Empire à Jovien, ils demandoient à cet Empereur de faire substiter ce qui avoit esté fait "à Seleucie, de casser ce que la Note 79. puissance de quelques autres avoit fait faire au contraire, & de chaffer les Anoméens, (ils vouloient fans doute marquer par ce nom odieux les purs Ariens, ) de les chasser, dis-je, des eglises

Soz.p.641.b|n. P.1 38.1.b.c.

Socr.p.203.

qu'ils occupoient, pour les leur remettre à eux entre les mains. 'Que si l'on ne jugeoit pas à propos de réunir les Eglises par cette voie, ils proposoient celle d'un Concile universel, où tous les Evesques se trouveroient, mais où ils se trouveroient seuls; [ fans aucun officier de la part de l'Empereur; ] & que tout ce que quelques uns voudroient faire en particulier [ & contre le fentiment commun, comme il estoit arrivé sous Constances dans le Concile de Seleucie, tout cela feroit cassé, & ne pourroit avoir d'effet. Ils ajoutoient qu'ils n'estoient pas venus [tous] presenter eux mesmes cette requeste, depeur de se rendre importunsmais que si on le leur permettoit, ils seroient tres aises de faire ce vovage à leurs depens.

Socr.1.3.c.25.p. 203 c. Soz. 1.6, c.4. P.

Tout ce que Jovien répondit à cette requeste, fut qu'il haissoit les disputes, qu'il aimoit au contraire & qu'il combloit d'honneurs cle.24 p 202 el ceux qui embrassoient l'union & la concorde. Cette réponse qui fe repandit bientost, rallentit l'ardeur de ceux qui ne songeoient déja qu'à rallumer les disputes que la persecution de Julien avoit étoufées.

[Les Ariens de leur costé ne furent pas moins affligez de se voir

Bar. 36 31 1 39.

640.d,

abandonnez par Acace de Cesarée, qui avoit paru l'ame & le 50cr p.203.cd chef de leur parti dans les dernieres années de Constance. ] 'Mais on pretend qu'il n'avoit point d'autre parti que son interest, ni d'autre foy que l'inclination des plus forts. Voyant donc que l'anti- M Jovien s'estoit declaré pour la foy de Nicée, & qu'il témoignoit beaucoup de respect pour Saint Melece, "il se joignit à ce Saint, V.S Melece se trouva au Concile qu'il assembloit à Antioche, & y signa le 58. fymbole de Nicce. Plusieurs autres qui avoient esté dans son parti firent la mesme chose, [ mais quelques uns avec plus de sincerité, comme S. Pelage de Laodicée, & Athanase d'Ancyre, "qui V. 694. avoient esté elevez à l'episcopat par Acace.

Nous ne disons rien de ce que S.Hilaire, S.Eusebe de Verceil,

a. C'est le sens qui nous a paru le meilleur entre pluseurs que cet endroit peut avoir.

L'an del.C. 364.

& mesme le Pape Libere, faisoient en Italie & en Illyrie pour y rétablir l'Eglife, & faire condanner par tout le monde le Concile

V.S.Hilaire de Rimini; parceque nous en traitons fur S.Hilaire. L'AN DE JESUS CHRIST 364

Jovien mourut au grand regret des Catholiques, la nuit du 16 au 17 fevrier de l'an 364: Valentinien qui luy succeda le 26 du

meline mois, affocia à l'Empire Valens son frere le 28 de mars, titres. & luy ceda l'Orient. Il faisoit profession de la foy Catholique, & y persevera jusques à la fin; mais il ne l'appuya pas avec le zele qu'on pouvoit attendre d'un Confesseur : car c'est la qualité que Valentinien avoit acquise sous Julien . Il sit mesme d'abord une grande plaie à l'Eglife. Car estant arrivé à Milan sur la fin de cette année, & y trouvant Auxence l'un des plus méchans des

V. S. Hilaire Ariens, en possession des eglises, "il ne fit pas difficulté de se joindre à luy sur une profession equivoque qu'il sit de sa foy. Et comme S.Hilaire voulut decouvrir le venin de cette profession,

il eut ordre de se retirer de la ville.

Cela n'empescha pas neanmoins que la foy Catholique ne demeurast pleinement victorieuse dans l'Occident, & que l'Arianisme n'en fust entierement banni, à la reserve de Milan en Italie, de Singidon, de Murse, de Sirmich, & de peu d'autres villes dans l'Illyrie où les fameux Ursace, Valens Germine, & leurs disciples, l'entretinrent tant qu'ils vécurent jusqu'à ce que Dieu permit qu'il s'y rétablist par les Gots au siecle suivant. Mais nous ne traiterons pas ici ce point; & nous referverons mesme pour le titre du Pape Damase, & pour S. Ambroise, le peu qu'il y a à dire sur les Ariens de l'Occident durant ce siecle à la reserve de ce qui s'y fit en 366. De sorte que nous n'aurons guere à parler que de ce qui se passa en Orient.

Nous y trouverons d'abord dans Valens un prince tout different de son frere sur la religion, & que Dieu destinoit dans l'ordre facré de sa providence, pour y exercer encore durant plusieurs années la foy & la patience de ses serviteurs. ] Socrate dit qu'il socr.14.c.1.p. avoit déja esté battizé par Eudoxe, & qu'il faisoit profession de 210 de l'Arianisme avant que d'estre elevé à l'Empire. Theodoret dit Than, 1.4.0,5. au contraire qu'il n'estoit point encore alors tombédans l'Aria- P.665.c. nifme; 'qu'il fuivoit mesme les dogmes apostoliques, & qu'il ne c.11.p.672b. fut battizé par Eudoxe que quelques années aprés ; [ c'est à dire en 367, J& S Jerome confirme trop le dernier point, pour nous Hier, chr.

arrester à Socrate, 'quoiqu'il semble estre suivi par Sozomene. Soz. 6.6.6.p. [Mais je ne fçay fi nous pouvons accorder à Theodoret ce qu'il 645 d.

Thort.p.672.b. ajoute,ou au moins ce qu'il infinue, J'que Valens suivoit la vraie 364.

foy jusqu'à son battesme. Car des devant ce temps là nous le verrons favorifer les Ariens, & persecuter mesme les Catholiques, soit par son inclination particuliere, soit pour suivre les mouvemens de sa femme AlbiaDominica, Jqui ayant esté seduite la premiere par les Ariens, fut l'Eve qui fit tomber cet Adam, & qui l'engagea enfin par ses malheureux attraits à se rendre la proie des demons en devenant l'esclave des Ariens, Il ne se seroit pas mesme porté tout d'un coup à recevoir le battesme du chef des Ariens, s'il n'eust déja eu quelque liaison & quelque engagement avec eux.]

Soz.1.6.c.7.7. 616,2,

'Valentinien estoit déja parti de Constantinople [ au mois de may, pour venir en Occident, mais n'avoit pas encore passé la Thrace, lorsque beaucoup d'Evesques Macedoniens, principalement des provinces de l'Hellespont & de la Bithynie, ayant prié Hypatien Evesque d'Heraclée, de porter la parole pour eux, le vinrent trouver pour luy parler des disputes qui estoient entre les Evesques sur la doctrine de la soy, [ & pour en obtenir quelque decret favorable à leur parti. Ils s'adressoient à luy. parceque Valens ne songeoit qu'à luy obeir ; & l'Empire n'estoit pas encore partagéentre eux. Hypatien luy exposa ce que les autres l'avoient chargé de luy dire; & Valentinien luy fit cette réponse, [qui est devenue fort celebre, ] Que pour luy, qui estoit dans le rang des laïques, il ne luy estoit pas permis "de s'embarasser wohompe" dans ces matieres, & que les Evesques à qui le soin en avoit esté 1740 mil.

commis,n'avoient qu'à s'assembler entre eux où il leur plairo it [Les Macedoniens peuvent avoir tenu fur cela quelque affem-

P.C. 7.2.b. -

blée. I'dont ils vinrent rendre conte à Valens, lorsqu'il estoit, [à la fin de l'année ] à Heraclée [en Thrace, ] à son retour de la Pannonie, où il avoit esté conduire son freres Mais ce n'est pas le Concile de Lampsaque dont nous allons parler, "puisqu'il ne Note soi le tint que l'année suivante . ]

MODE COENCIO DE CONTREDENCIA COMO CONTREDENCIA CO

# ARTICLE

Les Macedoniens tiennent un grand Concile à Lampsaque: Eudoxe gagne Valens & l'irrite contre eux .

L'AN DE JESUS CHRIST 365.

ALENS qui avoit commencé cette année à Constanti- v. Valens nople, en partit au primtemps pour se rendre en Syrie. 11,2 Mais s'estant arresté à Cesarée en Cappadoce jusques au mois

de septembre, la revolte de Procope dont nous avons "parlé

autrepart, l'empescha de passer outre.] 'Lorfqu'il estoit encore à Constantinople, beaucoup d'Evesques Socr.l.4.c.z.p. Macedoniens le virent trouver, & luy demanderent la permif- 221.d. fion de tenir un nouveau Concile, pour y regler ce qui regardoit la foy.'Il y confentit dans l'esperance, dit Socrate, qu'ils s'accor- P-212-2deroient tous avec Eudoxe & Acace de Cesarée en Palestine. Ill se peut faire, comme nous avons dit, que Valens eust déja quelque inclination pour Eudoxe, à cause de sa semme. Pour Acace, qui avoit signé la Consubstantialité au Concile d'Antioche en 363, sous Jovien, il est étonnant de le voir joindre ici avec Eudoxe; & il n'est pas mesme aisé de juger si cela vient de sa legereté ordinaire, ou si c'est une faute de Socrate.]

V. la note Le Concile se tint cette année, sept ans aprés celui de Seleucie, P.212.a.c.

dans la ville de Lampsaque, qui est sur le détroit de l'Hellespont. 'Eustathe de Sebaste y vint avec beaucoup d'Evesques, & estant Bassep.79 P.143. à Eufinoé, qui est quelque place sur le chemin, jil pria S. Basile [ alors Prestre de Cesarée en Cappadoce , ] de venir en ce lieu Id Eufinoé. Ills s'y entretinrent fur la foy & S.Bafile y dicta aux écrivains d'Eustathe quelques discours contre les hereriques.

'Les deliberations du Concile durerent deux mois ; & enfin Soz, l. 6 c. 7. p. il cassa & annulla tout ce qui s'estoit fait à Constantinople par l'autorité d'Eudoxe & d'Acace. Il anathematiza le formulaire socr. 14.0.4 p. de Rimini, que l'on avoit fait signer aux Prelats, en leur pro- asoz, p 646.b.c. mettant de condanner le dogme de ceux qui soutenoient le Fils dissemblable en substance; ce que neanmoins on n'avoit pas fait. Il declara qu'il falloit croire que le Fils estoit semblable en substance, le mot de semblable estant necessaire, disoient ces Evesques, pour marquer la distinction des personnes. Il resolut que la con. d|Soer.p.213,b. fession de soy composée à Antioche & signée à Seleucie, seroit receuë dans toutes les Eglises. [Il semble neanmoins qu'on y ait ajouté quelque chose, ] puisqu'entre les diverses confessions que Basep, 72 p. 118 . S. Basile reproche à Eustathe d'avoir signées, il met celle de clep. 82. p. 155 2. Lampfaque; [ fi l'on ne veut dire que S. Bafile accuse principalement son inconstance dans la soy, qui ne paroissoit pas moins à figner alternativement deux formulaires, qu'à en figner toujours de différens. Car je ne voy pas quelle différence on doit mettre entre ] la confession de Constantinople, & celle de Nicée en ep.81. p.155.2. Thrace, dont il luy reproche aussi la signature.

'Les Macedoniens ayant reglé à leur mode ce qui regardoit la Soz p.646 d. foy, ordonnerent en faveur d'eux mesmes, que ceux qui avoient

XXX iii

efté deposez par les Anoméens, (par où ils etendoient les Ariens) i feroient rétablis dans leurs sieges, comme en ayant esté injustement depossées: [car ils furent bien aises de faire ratisser par une assemble plus celebre ce qu'ils avoient déja ordonné dans d'autres, tant pour leur rétablissement, que pour l'abolition de la formule de Rimini. Mais afin que ce rétablissement sus personnels de Rimini. Mais afin que ce rétablissement sus personnels, j'ils ajouterent que s'il y avoit des personnes qui vou-bussent se personnels, j'ils ajouterent que s'il y avoit des personnes qui vou-bussent se personnels es formes contre quelqu'un d'eux, elles pourroient le faire dans les formes communes, qui punissent l'accusateur lorsqu'il ne prouve pas ce qu'il avance, du messe supplice qu'il vouloit saire souffin à l'accusé; & que l'assire seroit jugée par les Evesques orthodoxes de la province & de celles qui en sont voisnes: lesquels s'assembleroient dans l'Eglise où la vie & les

mœurs des parties feroient plus connues.

Aprés ces ordonnances, ils citerent E

Aprés ces ordonnances, ils citerent Eudoxe & ceux de son parti, & leur donnerent un terme pour venir demander pardon de leurs mauvais deportemens. & comme ils ne vinrent pas, ils

declarerent qu'Eudoxe, Acace, & Ieurs complices, avoient esté legitimement deposez [tant par eux mesmes, que par le Concile de Seleucie,] & manderent à toutes les Eglises ce qu'ils avoient

5001. PA13 be. arrefté/Ainfi Eleuse & ceux de son parti demeurerent pour lors les plus forts; & ce Concile qui confirma plus que jamais, dit Socrate, le dogme des Macedoniens, sur cause que ceux de cette secte se repandirent principalement dans l'Hellespont, où il

avoit esté tenu.

'Eudoxe ne put s'opposer d'abord aux decrets du Concile

de Lampsaque, à cause de la guerre civile [ de Procope, ] qui s'alluma dans le mesme temps Elle commença le 28 de septem-

bre, & finit l'année suivante au mois de may.

Socrate & Sozomene difent qu'avant la revolte de Procope;

arabl Soz.

Valens vint à Antioche, bannit S. Melece qui en effoit Evefque,

& excita"une grande perfecution contre l'Eglie [Le voyage est &ccertainement saux; ce qu'ils disent de la perfecution à l'égard
des autres, pourroit bien se raporter à un autre temps: mais il

n'est pastout à fait hors d'apparence "que S. Melece fust banni v.s. Melece
en ce temps-ci, & rappellé quelque temps aprés à cause de la 1911.

guerre de Procope.

S'il est vray que Valens se soit daclaré dessors en faveur des
Ariens, il ne saut plus s'étonner si le Concile de Lampsaque nous
represente Acace comme engagé de nouveau avec ces hereti-

Socr. 1.4.c.z.p. 212.b| Soz.p.

Idat.

p.646.d.

Socr.p. 21 2.b.

302.P.647.T.

L'an del.C. 365, 366.

ques, qu'il fembloit avoir abandonnez deux ans auparavant. Je pense que c'est ici la derniere sois que l'histoire parle de luy comme vivant; C'est peutestre ce qui fait que Baronius met sa Bar, 3664 13.

V. S.Cyrille mort fur l'an 336 [Et en effet, ce que nous dirons "autrepart de ses successeurs, peut saire juger qu'il mourut dans le temps que les Ariens & les Catholiques avoient encore à peu pres un egal V. 5 28.

pouvoir, c'est à dire dans les premieres années de Valens. Nous avons' parlé de ses écrits & de son esprit, en parlant de son entrée dans l'episcopat en l'an 338. ] 'Il n'est pas inutile de remarquer \$ 25. avec Baronius, qu'il ne le faut pas confondre avec le sophiste Acace, qui estoit de Cesarée en Palestine, & qui fleurissoit vers Eun.e.15.puis. le mesme temps avec une reputation qui l'emportoit audessus de 136. Libanius; mais il mourat jeune.

L'AN DE JESUS CHRIST 366.

[Valens qui s'estoit vu en danger de perdre l'Empire & la vie par la revolte de Procope, se trouva delivré de toutes ses inquietudes le 27 de may 366, par la défaite de ce rebelle, qui luy fut amené des le lendemain. Mais la paix de l'Etat ne fut pas celle de l'Eglise, & quoique Valens n'excitast pas encore une persecution ouverte contre elle, neanmoins il donnoit de grandes preuves de l'inclination qu'il avoit pour l'Arianisme. Les Macedoniens n'estoient pas orthodoxes, mais ils estoient moins impies que les Ariens, & ils estoient peutestre plus haïs d'eux que les Orthodoses, parcequ'ils les avoient quittez depuis peu . ] 'Ils estoient Sor.1,6 c. to. melme, felon Sozomene, beaucoup plus puissans dans l'Afie & la P.650ab. Thrace, que les Catholiques, dont les forces y estoient extremement abatues, & ils y relittoient bien plus fortement au progrés de l'Arianisme . [Aussi ils eprouverent les premiers l'esset du credit qu'Eudoxe s'estoit acquis sur Valens, selon que les historiens le raportent.

Ils avoient tenu, comme nous avons dit, leur Concile à Lampsaque l'année precedente, & les brouilleries de l'Empire leur avoient conservé l'avantage durant quelque temps. Mais voyant qu'elles estoient finies;] '& craignant qu'Eudoxe & ceux 6,7,9.647.2,6 de son parti ne gagnassent l'esprit de l'Empereur, ils resolurent de luy faire favoir le refultat de leur assemblée, & le furent trouver pour cela à Heraclée dans la Thrace, si Sozomene ne confond point cette affemblée avec quelque autre. Mais Eudoxe les avoit prevenus; de forte que quand ces deputez du Concile de Lampsaque surent parler à Valens, il leur conseilla de s'accorder avec Eudoxe. Ils y refisterent, & luy presenterent les

fourberies dont cet Everque s'estoit servis en 350 là Constantino ple, & comment il avoit renversé tout ce qui avoit esté defini dans le Concile de Seleucie: Ces remontrances le mirent en colere contre eux . Il comanda qu'on les menaît en exil , & ordonna que toutes les eglifes seroient données à ceux de la communion d'Eudoxe. [L'histoire ne nous apprend point ce qui

arriva aux autres Prelats: mais voici ce qu'elle raporte touchant Eleuse. <del>એક્કિલ એક્કિલ એક્કિલ એક્કિલ એક્કિલ એક્કિલ એક્કિલ એક્કિલ એક્કિલ</del> ARTICLE

Eleuse cede au Concile Arien de Nicomedie: Sabin Evesque d'Heraclée pour les Macedoniens écrit leur bistoire : Valens les persecute avec les Novatiens & les Catholiques .

P.114,bc,

ALENs fouhaitoit de voir tous ses sujets Ariens, & il estoit particulierement animé contre les Evefques du Concile de Lampfaque, parceque cette affemblée avoit condanné les Everques Ariens, & encore parcequ'elle avoit anathematizé la confession de Rimini. Estant donc arrivé à Nicomedie, & y ayant fait tenir une assemblée des Evesques Ariens, il y sit venir Eleuse de Cyzic l'un des principanx des Macedoniens, & luy commanda d'embrasser la foy Arienne, Eleuse resista d'abord, mais [comme toute sa pieté apparente n'estoit pas appuyée sur le fondement de J. C. & de la vraie foy, ]la crainte de l'exil & de la eonfiscation dont on le menagoit, l'emporta sur sa resolution.

'A peine eut il fait cette faute, qu'ils'en repentit. Il s'en retourna à Cyzic; & là au milieu de l'assemblée de son peuple, il se plaignit en pleurant de la violence qu'il avoit foufferte, protesta que le consentement qu'il avoit donné à l'herefie, estoit un effet de la force dont on avoit ufé fur luy, & non de sa volonté: mais que puisqu'enfin il avoit renoncé à sa propre croyance, il falloit que l'Eglise cherchast un autre Evesque pour la conduire . Le peuple de Cyzic que l'aimoit beaucoup, ne voulut point entendre parler de cette cession, & demeura toujours attaché à sa conduite Phile 194.13. & à ses dogmes Philostorge rémoigne aussi ce mesme amour que

P.128.

les Cyziceniens avoient pour la foy d'Eleuse. [Ce detail que nous avons de l'histoire des Macedoniens, vient Socr,1.1.c.8.p. sans doute de J'Sabin Evesque de leur secte à Heraclée dans la

Thrace, que Socrate cite souvent. Car il avoit fait un recueil des pieces ou des actes de divers Conciles, [ qu'il inferoit fans doute

Ac.

V.f 97.

doute dans une fuite d'histoire, 'puisque Socrate se plaint qu'il 1,2,0,15,p.,22,e, n'avoit point parlé de l'entrée de Macedone son Patriarche dans l'episcopat. Il paroist qu'il commençoit dés le Concile de Nicée, L. c. 1 P. 22. b. [ & des l'origine de l'Arianisme. ] Il mettoit fort au long tout le Lac. 39, passe. detail du Concile de Seleucie . 3 Il parloit auffi de ceux que les d. Macedonienstinrent fous Julien, b & c'est de luy que Socrate tire d la lettre fynodique de celui d'Antioche en 363. El reconnoissoit 6 c.25 p.204.d. encore que les deputez des Macedoniens avoient figné le fym-d bole de Nicée [l'an 366.] & effoient entrez dans la communion du Pape Libere.

[On ne doit pas estre surpris] 'qu'un Macedonien parlast 1 s.c 8.9.p.22.b] avantageusement d'Eusebe de Cesarée s & des autres auteurs de 31.d. l'Arianisme; I ni qu'il taschast au contraire de rabaisser les Peres du Concile de Nicée, '& de décrier S. Athanase . 4 Mais Socrate 1.2.c.25.p.91.b. l'accuse outre cela, de n'avoir pas fait son ouvrage avec toute d'hi,c,t,p,2 a.b. la fidelité que doit un historien; car il omettoit volontairement diverses choses, renversoit [ l'ordre de ] quelques autres, & tournoit tout l'avantage de sa secte, [ au lieu de ne chercher que la verité. ] Il mettoit l'epistre du Concile d'Antioche à Jule, mais 1,2,017. P 95,6non la réponfe qu'y fit ce Pape; & pour l'ordinaire il oublioit toutes les pieces qui établissoient la Consubstantialité, au lieu qu'il inseroit avec grand soin dans son recueil toutes celles qui en favorisoient l'abolition, ou qui ne s'en servoient pas. Il semble cas parbe. qu'il omettoit entierement non seulement l'ordination, mais mesme toute l'histoire de Macedone, pour n'estre pas obligé de 1.46.22 p.231.2 representer tant de cruautés qui l'avoient rendu odieux. 'Il b. omettoit aussi toutes les cruautez commises à Alexandrie [ en 373, ] aprés la mort de S. Athanafe, parceque, dit Socrate, estant à moitié Arien, il cachoit la honte & les violences injustes de ses amis : '& il ne parloit jamais contre eux. 1.2.c.15. p 92,c,

[ Mais comme les Macedoniens, quoiqu'à demi Ariens, estoient neanmoins fort opposez depuis l'an 360, à ceux qui l'estoient tout à fait, je ne sçay si cette retenue de Sabin à leur égard, ne marqueroit point qu'il écrivoit fous Valens dans le temps que les purs Ariens estoient encore toutpuissans. Ainsi il aura pu succeder à Hypatien, qui vivoit encore en 364. ] Vossius le fait un peu Vost, h g. 1,2.c. posterieur sans en avoir de raison particuliere. Socrate & Sozomene disent qu'Eudoxe ayant appris qu'Eleuse e socr 1,4.c.7 p.

s'estoit retracté de ce qu'il avoit fait à Nicomedie, "envoya Eu- 115.1.1 Sor.1.6.

nome à Cyzic pour l'en chasser par l'autorité de l'Empereur, & prendre sa place. [ Mais nous avons "remarqué autrepart que

Hift. Eccl. Tom. VI.

LES ARIENS.

Eunome avoit déja formé un parti contraire à celui d'Eudoxe 366. dés le temps de Jovien au plustard. C'est ce qui confirme beaucoup le sentiment de Philostorge son disciple, & de Theodoret. qui mettent sa substitution en la place d'Éleuse & sa deposition par Eudoxe mesme, du temps de Constance, dans les années 360 & 361. Et comme d'une part personne ne témoigne qu'il ait esté deux fois fait Evesque de Cyzic, & que de l'autre Philostorge qui marque toute la fuite de sa vie, en raporte des particularitez toutes contraires à ce que Socrate & Sozomene en disent ici : il est difficile de douter que ces deux auteurs ne se soient trompez, au moins pour ce qui regarde l'ordre du temps.

Il semble qu'Eleuse ne sut pas le seul des Semiariens qui eprouva la violence de Valens: & je ne voy pas de temps auquel on puisse Basep. 82. p. 155. mieux raporter qu'à celui-ci, ce que dit Saint Basile, l'qu'aprés le Concile de Lampsaque Eustathe signa la confession de Nicé en Thrace . [ Il est affez difficile de juger ce que c'est que cette con-

fession. si l'on n'entend celle de Rimini, qui fut premierement fignée à Nicé en Thrace vers le dixieme d'octobre 359, & que Valens contraignit Eustathe de la signer de nouveau, comme il

y avoit contraint Eleuse.

Les Catholiques de Constantinople eprouverent sa fureur aussi bien que les Macedoniens; ] & il les chassa de la ville, ou au Socr.1, 4, c.g. P. moins il ordonna qu'on les en chassast: [ ce qui ne les empescha

pas d'y demeurer ,ou d'y retourner bien-tost aprés. ] p. 218, 2| Soz 1.6.

'Les Novatiens qui suivoient la foy de Nicée, en surent aussi chaffez avec Agele leur Evefque, dont Socrate & Sozomene disent des merveilles; & leurs eglises furent fermées: mais elles furent bien-tost ouvertes, & Agele rappellé par le credit d'un Prestre de leur secte nommé Marcien, que Valens avoit mis auprés de ses filles Anastasie & Carose pour leur apprendre les belles lettres. [ Il importoit peu à Valens & au demon que Marcien fust heretique, pourvu qu'il ne fust pas Catholique; & l'on vit encore ici ce que S. Cyprien remarquoit des mesmes Novatiens, Que le diable n'a pas accoutumé de persecuter ceux qui sont déja ses ferviteurs .

Comme les Catholiques estoient ses veritables ennemis, il les traita, par la permission de Dieu, d'une maniere bien differente. Car pour nous servir des termes allegoriques de S. Gregoire de Nazianze, ] 'il s'eleva alors tout d'un coup une nuée chargée de gresse, dont les eclats surieux portoient de toutes parts l'horreur de la mort, & qui brisoit toutes les Eglises sur lesquelles elle

Naz.or, 20.P. 337,d.

217.d.

C.9. p. 649 2.b.

L'an de J.C. 366,

crevoit, c'est à dire coures celles où Valens mettoit le pié. Ce Prince n'étoir pas moins encemi de Jesus Chustrs, qu'amaceur de l'or; de n'étoir pas moins resultié de la maladie de l'herefie, que de celle de l'avarior. Ses yeux n'estioner pas capables de p<sub>33</sub>14.8, éslever jusques à la conosidiance de la Trainé auguste; de comme ils elloient continuellement rabailléz, vers la terre past ceux qui dominoient fur fon elprit, il s'esfroctor d'y rabailler aussi la divinité, de de mettre au rang des creatures la nature divine de increée du Sauveur.

'Ce fut par les mouvemens de cette impieté, qu'il declara he, aux Catholiques une guerre plus cruelle que toutes celles des barbares, puifqu'elle ne ruinoir pas des mailons, des villes, & d'autres choies de cette nature; mais qu'elle leur ravissoir leur ame propre. Il essoit acompagné d'une armée digne de luy.

Tatarques. c'est à dire de ces miserables Prelats, de ces cruels "tyrans des peuples, qui avoient dés affervi une parrie des Eglistes, qui en attaquoient d'autres, & qui el ferorieus de reduire enocee le relte par l'aide & par la puissance de Prince qui usoit déja de violences, & qui menaçoit de memployer enocee de plus grandes à l'avenir.

(On ne soit neanmoins rien de particulier de cette persecution, Norz \*\*. finon que J'Valense slant venu 'dans cet esprit de sureur à Cesarce 450-11,5 c. 15 g. en Cappadoce, où il pretendoit mettre les eglisse entre les mains 656-657. des Ariens, Eusébe qui en estoit alors Evesque estant fottenu par

v. S. Bade He courage & l'eloquence "de S. Badle, ; In ele rendit pas avecla metime laChete que Dianée fon predocelleur, ) mais défendit la venté avec tant de conflance; que Valens & tous les Evefques Ariens, furent contraints de le retirer fans avoir rien fait de ce qu'ils vouloient.

#### ARTICLE CVIII.

Les Macedoniens se resolvent à s'unir de soy & de communion aux Occidentaux contre les Ariens, deputent au Pape Libere; Leurs deputez signent le symbole de Nicée

I N voyoit en cetemps là une chose affez, extraordinaire, les heretiques perfecuter les heretiques messes, autant ou plus que les Catholiques. Cette guerre que s'anta fizioir à s'ana, donnoit lieu d'espere que la fin de son tegne approachoit; se l'evenement verifia la parole de JESUS CHRIST. Il fit voir que Dieu n'avoit pas s'eulement permis la perfecution des Semiariens, pour

commencer des ce monde la juste punition de ceux qui devoient 366.

demeurer dans leur infidelité, tel qu'on peut dire avoir esté Eustathe de Sebaste, & Eleuse de Cyzic; mais encore pour pousser par une heureuse violence dans le port de l'Eglise Catholique, ceux qu'il avoit predestinez au salut eternel, du nombre desquels on peut esperer qu'estoit Silvain de Tarse, vu la maniere dont en parle SBassie, J'qui le traite de bienheureux aprés sa mort.

Baf.ep.79.p. 143.dep.82.p. 151.b.

[II] a apparence, comme nous avons dit, que pluseurs d'entre eux n'avoient point d'autre foy que celle de l'Eglise: mais le resus du mot de Consubstantiel, pouvoit donner lieu de les foupsonner encore; & quoiqu'il paroisse qu'ils estoient dans la communion de quelques Eglises Catholiques de l'Asie Mineure, puisque S. Basile estoit mes uni d'une amitié particulière avec Eustathe, neanmoins il est certain par le Concile de Tyanes, qu'ils estoient saparez de celles de l'Occident, & messeme d'une partie de l'Orient. }

Socr.l.4,c,12,p.

Se voyant donc perfecutez avec la derniere rigueur par les Ariens, ils s'envoyerent divers messages les uns aux autres pour consulter ce qu'ils avoient à faire, [ & n'ayant pas la liberté de s'assembler tous en un mesme lieu, ] 'lls tinrent divers synodes à Smyrne, en Pissdie, en Isaurie, en Pamphylie, & en Lycie, '& ils resolurent ensin qu'il valoit mieux recourir à l'Empereux Valentinien, au Pape Libere, '& à tous les autres Evesques de l'Italie & de l'Occident, '& embrasser leur croyance, que de communiquer avec Eudoxe & son parti.

Ils deputerent pour ce sujet à Valentinien, Eustathe de Sebaste,

Silvain de Tarfe, & Theophile de Caftabales en Cilicie, aufquels

ils donnerent commission de ne point disputer contre Libere tou-

p.220.d. p.219.d.

p.220.b.

P.219.b.

d|Soz.l.6,e.10, p.650.c. # Socr.l.4,c.12, p.220.a.

2.b. Soz.p.650,c. chant la foy, mais de communiquer avec l'Eglié Romaine, & de confirmer [par leurs fignatures] la foy de la Confubftantialité. Ils leur donnerent aussi diverses lettres des Conciles qui les avoient deputez, 'adressées à Libere & aux Evesques de l'Occident, comme à ceux qui avoient toujours conservé depuis les Apostres la pureté de la vraie foy, & qui estoient plus obligez que les autres à maintenir la religion. Ils les prioient donc d'affister de tout leur pouvoir les Prelats qu'ils avoient deputez,

c. 1 1. p.651.c.

moient par ces lettres la foy de Nicée.

S'il falloit raporter à ce temps-ci, comme fait Blondel, le Corcile de Paris dont nous avons l'epiftre dans S. Hilaire, b il faudroir

de deliberer avec eux sur ce qu'il y avoit à faire, & de trouver un moyen propre pour rétablir les affaires de l'Eglise. 'Ils consir-

Blond.prim.p. 127. 6 Hillfr.2.p.1. dire que les Evesques d'Orient avoient écrit une lettre à S. Hilaire, 'où ils approuvoient le mot de substance, '& demandoient p... que l'on tinst pour excommuniez Auxence, Urface, Valens, P3.

Caius, Megale, & Justin; qu'on rejettast aussi tous les Evesques apostats mis à la place de ceux qu'on avoit chassez, & que l'on condannast quelques propositions qu'ils avoient jointes à leur V.S.Hilaire lettre. [Mais nous croyons" que tout cela convient à l'année 360.]

\$ 12-I4. La lettre que Libere récrivit aux Macedoniens, est adressée Bar. 365, 1 11. nommément à 59. Evesques, & à d'autres en general; d'où nous apprenons ceux qui luy avoient écrit. [Les 59 Évesques nommez nous font la pluspart inconnus. YLe premier est nommés Hythie socr.1.4.c. 12.p. dans quelques editions de Socrate, Evethe dans la dernière, b& 222.2. Hypace dans Baronius [C'est assez probablement Hypatien de

Heraclée.] D'autres aiment mieux croire que c'est un Hypsie, Blond.prim.p.

qui paroist avoir esté Evesque de Parnasse dans la Cappadoce, 140. V. 1 130. comme nous dirons dans la fuite . [Je ne scay si Cyrille qui est le fecond, ne seroit point celui de Jerusalem : au moins il avoit toujoursesté cense du parti des Semiariens . JII y avoit nean. Basp. ep. 187, p. moins vers ce temps-ci un autre Cyrille dans la petite Armenie. 202,d. Elpide[pourroit estre]celui de Satales,[fi ce n'est que cette Eglise ep.283.p.197,b. avoit esté long-temps sans Evesque, lorsque S. Basile luy en donna un en 371. Eortase estoit Evesque de Sardes, & Neon de Seleucie. Le nom d'Eleuse ne se trouve point parmi ces 59 Evesques: ce qui est étrange, puisque selon les historiens, il vivoit encore song-

temps aprés . ]

Eustathe, Silvain, & Theophile, deputez de tous les autres, Socr. p. 210, 24 V. son titre . 'estant arrivez à Rome, & n'y trouvant point Valentinien, "qui estoit dans les Gaules occupé à faire la guerre contre les barbares [ d'Allemagne, Jils n'oserent, dit Sozomene, entreprendre de Soul. 6. rop. l'aller trouver, à cause que la guerre, rendoit le voyage impossi- 650,d. ble : [ce qui n'est pas fort probable, puisque la guerre estoit le long du Rhein, ]& que durant ce temps là Valentinien demeu. Amm.Laz.p. roit ordinairement à Paris [Ils crurent peut-estre qu'il leur estoit 334-335avantageux d'avoir avant toutes choses la communion du Paper Et ainsi quelque raison qu'ils en oussent, J'ils luy presenterent Socr.p 220,20 leurs lettres.

'Libere refusa d'abord absolument de les ecouter, parceque ». estant Ariens, & ayant aboli la foy de Nicée, ils ne pouvoient pas estre receus par l'Eglise .'Ils répondirent, dit Socrate, qu'ils ab s'estoient repentis de leurs erreur, & avoient enfin connu la verité. Ils deplorerent publiquement [ou ici, ou l'année suivante lasep. 32 p. 152.

113.

p.221.2,b,

au Concile de Tyanes, ] la furprise par laquelle on les avoir enga- 166. gez à signer la foy du parti d'Eudoxe, (c'est celle de Rimini. )Ils dirent que pour se relever de cette saute, ils n'avoient pas trouvé de meilleur moyen que de venir à Rome y apprendre la fov des Peres afin de corriger par l'approbation de cette doctrine fainte,

le tort qu'ils avoient fait aux Eglises en consentant à l'heresie; & que neanmoins ils avoient désauparavant renoncé à la croyance des Anoméens, & confessé que le Fils estoit semblable au Pere

en toutes choses; ce qui estoit le confesser consubstantiel. b|121,d,

'Libere voulut avoir par écsit la declaration de leurs fentimens; furquoi ils luy presenterent un acte écrit de leur main en forme P. 210cd | 221d. de lettre, raporté par Socrate. Ils y prennent le titre de deputez des Conciles de Lampfaque, Smyrne, & autres, vers Libere & tous les Evelques de l'Occident : f foit que le Concile de Lamplaque leur euft déja donné quelque commission semblable à celle qu'ils avoient receue des autres ce qui n'est pas neanmoins aisé à croire. foit parceque les Evesques qui les avoient deputez estoient ceux mesmes qui avoient composé le Concile de Lampsaque: 7& en

effet, ils regardent tous ces Conciles comme n'en failant qu'un. Ils approuvent donc par cet acte; tant au nom de leurs confreres, qu'au leur propre, les decifions du Concile de \icée, particulierement pour la Consubstantialité. Ils y condannent

Arius avec sa doctrine & ses disciples, & toutes les autres heresies, entre lesquelles ils mettent celle des Marcelliens; mais particulierement ce qui s'estoit fait à Rimini contre le Concile de Nicée, & la confession fabriquée à Nicé qu'on leur avoit fait figner à Constantinople par des tromperies & des parjures . Ils inserent ensuite le symbole de Nicée tout entier avec ses anathematismes comme leur veritable foy, laquelle eux & ceux au nom

desquels ils parlent avoient tenue des auparavant, qu'ils tenoient encore, & qu'ils tiendroient toujours à l'avenir . Enfin, aprés p.221,d avoir figné cette lettre de leur main & de leur propre mouvement, comme ils le disent, ilsy ajoutent une promesse, Que si

deformais eux ou ceux pour qui ils parlent, sont accusez de quelque chose, ils subironr le jugement de tel Evesque que le Pape voudra & iront le trouver avec les lettres de sa Sainteté. Blondel n'explique point cette protestation qu'on luy avoit objectée,

quoiqu'il sy fust engagé. Elle a quelque raport J'à œlle qu'Ursace & Valens avoient faite à Jule en une rencontre pareille, l'an 349. CONTROLOROR DE DE SENTE DE SEN

### ARTICLE CIX.

Les Macedoniens sont receus par Libere : Mort de ce Pape.

A PR Es que les deputez des Macedoniens eurent donné une seculación de claration firemelle de fi authentique, dont l'écit ori - signal fut confervé à Rome-Milbere les admit à la communion & l'authentique de leur donné als eltrers pour les 95 Evefques Macedoniens qu'il désengation nomme, & generalement pour tous les Evefques orthodoxes de chapstala. Noient pour leur de la Vienne de l'activité de l'activité de l'Occident. Il térmoigne d'abord à ceux à qu'il lucest-paute écrit, la piet qu'il a receut iran de leurs lettres , que de l'achè supar lequel leurs deputez avoient figné la foy de Nicée, & ainfi séclioient rouvez unis de cropance, tant avec luy, qu'avec les Evefques d'Italiè & de l'Occident. Il les affure que prégue tous ceux qui avoient affifté au Concile de Rimini, avoient retraêté leurs fignatures, & n'en efloient que plus animez contre les Ariens à causé de la violence qu'ils leur avoient faite. (Cette lettre et du flyle ordinaire de Libere, qui affurément n'avoit pas le on d'elongence.

Saint Baile dit que la lettre qu'Enflathe apportade Rome, le Biographousréabilifoit en fion eveclée. [II n's a pas d'apparence qu'il en eentende une autre que celle-ci, où neammoirs nous, n'en trouvous rien, qu'en ce que le Pape le reconosift comme un Eveque de l'Églife Catholique; ce qui effoit un prejugé pour le faire reconosiftre autil par les autres. Et c'est appuremment tour ce que Saint Baile a voulu dire. [Libere joignir à faiter l'abèque gonnand. les depaters luy avoiere donné; d'où vient que Saint Baile dit Biografa, pays, qu'Eutlathe avoit apporté de Rome la conselion qu'il avoit « faite de la Consibblantainté, d'equ'il en avoit presente l'acte de passan-

"Barroius ne doute pas que Libere n'euft affemblé un Concile Ban-1963 16. 
à Rome pour une ocación di importante. [ Mais il y a quelque lieu d'eftre furpris qu'on n'ait pas obligé Euftathe & les autres à remoter à leurs erreurs courte la divinné du Saint Elfort. Cela femble nous obliger de dire qu'ils ne s'expliquoient pas encore fi ouvertement fur cette erreur, & qu'on ignoroit alors en Occident qu'elle fait foit un des principaux points de leur doctrine.

Cette action fut apparemment la derniere du pontificat de Nore 12. Libere, Jqui mourut le [ 23 ou ] 24 de septembreen cette année Mar, &F. P. 4-5.

544 366, comme nous l'apprenons du Prestre Marcellin, dont l'autorité est preferable à tout autre ! Ainsi ayant commencé le 22 de Buch. p.273 Boll pont.p.51. may 352,[il a gouverné durant quatorze ans, quatre mois, & un jour ou deux. J'On écrit qu'il fut enterré sur le chemin du Sel

dans le cimetiere de Priscille.

Mar.& F.p.6.7. Bar. 376.56 . Florent. P.726.

Nous trouvons aussi-tost aprés sa mort une eglise qui portoit fon nom, sans doute parcequ'il l'avoit bastie. On tient pour constant que c'est celle" qu'on appelle aujourd'hui Sainte Marie Norz 33.

Florent, p.729. Majeur; & on luy a encore donné d'autres noms.' Ce fut le Pape Sixte III. qui la dedia fous le nom de la Sainte Vierge aprés le Concile d'Ephese On pretend qu'il avoit encore une autre colife de Libere vers le Vatican, où l'on voit jusques aujourd'hui

fon image.

P 054.2 Boll. pont.p.51.f.

La faute de Libere, non plus que de quelques autres, n'a pas empesché l'Eglise d'avoir de la veneration pour sa memoire; l'& on trouve son nom dans les plus anciens martyrologes des Latins, qui portent le nom de S. Jerome, dans Raban, dans Vandelbert.

dans les anciennes additions de Bede, & dans divers autres. La Menza, p.293. pluspart le mettent le 23 de septembre, & quelques uns le 24. Les Grecs l'ont mis dans leur office le 27 d'aoust comme un Saint & un

Florent, p.535. glorieux Confesseur. Quelques anciens martyrologes marquent .5 36. . à Rome le 17 de may S. Libere Evesque Maison ne sçait si ce n'est Boll.pont.p. 51. point quelque autre Saint. Deux manuscrits en font memoire le 24 d'avril avec le Pape Benoist II, apparemment à cause d'une

translation de leurs corps faite par Serge II. vers l'an 700. On marque que les Cophtes l'honorent aussi le sixieme d'octobre. La veneration de sa memoire est autorisée par les plus illustres

Epi.75.c.2.p. 006 b. a Baf ep 74.P. 125.C. 6 Conc.t.2.p. 1018.4. e Amb.virg.l.3. P.473.c. d p.475 m. e P. 473-475. p .473.C.

des Peres. YCar S. Epiphane le qualifie bienbeureux, a& S. Basile tres beureux. Sirice se sonde sur les decrets de Libere son predecesseur de venerable memoire. S. Ambroise l'appelle d'heureuse & defainte memoire, & il raporte un discours qu'il fit publiquement à Marcelline sa sœur, en luy donnant le voile de la virginité le jour de Noel dans l'eglise de Saint Pierre. Il avoit accoutumé de s'entretenir souvent de ce discours avec sa sœur. & il luy devoit, dit-il, estre d'autant plus agreable, que celui qui l'avoit prononcé estoit un homme plus saint. [Mais il est visible que S. Ambroise y a donné son style, bien différent de celui de ce Pape, dont'le discours n'estoit pas fort poli, comme on le peut V.S.Athajuger par des lettres qui nous ressent de luy dans les fragmens de nase note 68.

Conc.t.2.P.756. S.Hilaire, & en quelques autres endroits. J Celle que nous avons en grec à S. Athanase, & qui est comme une confession de foy

L'an de I.C.

f eft

L'an del.C.

fe # 1-3.

["est au moins fort suspecte J'Car pour la lettre au mesme Saint 12760.el765.b. V.S. Athaqui n'est qu'en latin,& celle qui est adressée à tous les Evesques, nafe frii datée l'une & l'autre par des Consuls qui ne furent jamais, on note 68. convient qu'elles sont visiblement fausses. [Je ne croy pas qu'on

foit aussi fort assuré l'des trois decrets qu'on luy attribue . Sirice p.768.e.

cite la défense qu'il avoit faite de rebattizer les Ariens. ["Damase fut elu à la place de Libere; & chacun scait les V.S.Dama-

troubles qui fuivirent cette election; mais ce n'est pas ici le lieu de les raporter.]

## ARTICLE CX.

Les Macedoniens sont receus en divers endroits de l'Occident : Les Ariens se brouillent dans l'Illyrie.

D OUR continuer l'histoire d'Eustathe & des autres deputez social 4. carep des Orientaux; ayant receu les lettres de Libere, ils s'en 224.b.c. allerent en Sicile, où ils firent affembler le Concile de la province. Ils y confesserent aussi la Consubstantialité & la foy de Nicée, & ils en receurent des lettres conformes à colle du Pape.

'Socrate & Sozomene disent qu'ils s'en retournerent de là en el Soz.1.6.c.12.p. Orient. ["Mais il semble necessaire de dire qu'ils allerent encore 652.b. NOTE \$4. auparavant en d'autres provinces, ou tous ensemble; ou , ce qui est plus probable, l'un en un lieu, l'autre en un autre, pour gagner du temps. ] 'Car il est certain, selon Sozomene, qu'ils apporte- Soz.p.652.b.c. rent au Concile de Tyanes les lettres non seulement de Libere, & des Evesques de Sicile, mais aussi de ceux d'Italie, d'Afrique, & des Gaules, qui convenoient tous dans les mesmes sentimens. & dont le nombre estoit beaucoup plus grand que ceux qui s'estoient trouvez au Concile de Rimini, [où ils estoient neanmoins quatre cents.

S'ils furent aussi en Illyrie, comme il est aisé de le presumer, ils peuvent bien avoir esté cause du changement de Germine Everque de Sirmich la principale ville de l'Illyrie, qui abandonnant les blasphemes les plus grossiers des Ariens, se reduisit vers la fin de cette année au parti des Semiariens, & parut mesme presque Catholique 1 Nous avons de cet Evesque une Hilfr. 2.p.6. profession de foy, par laquelle il declare qu'il croit le Fils vray Fils, parfait, & entierement semblable au Pere en divinité, en majesté, "& en beaucoup d'autres choses. Le titre de cette pro- p.5. fession porte qu'il la fit contre les Ariens qui avoient signé à

Hift. Eccl. Tom. VI.

LES ARIENS.

Rimini contre leur conscience, [ce que je n'entens pas bien. Il 166, ux. p. 121. semble qu'il ne l'ait faite qu'aprés l'an 364, ] auquel S. Hilaire le

joint encore à Ursace, Valens, & Auxence, comme le compagnon de tous leurs blafehemes.

(Soit donc à cause de cette profession de Germine, soit pour quelque autre fujet,] 'le bruit s'estant repandu parmi les Ariens qu'il se separoit de leurs sentimens, Valens [de Murse, & Paul qui estoit aussi Arien, luy en écrivirent, comme on le peut tirer d'une lettre où cet endroit est corrompu, & le sommerent en mesme temps de punir quelques uns de ses Clercs, qu'on accusoit d'avoir fait injure aux Évesques Pallade & Caius Germine leur récrivit par Jovien Diacre & Martyre Soudiacre & declara qu'il estoit tout prest de conserver aveceux la paix & la charitémais il ne les satisfit point sur le sujet de sa soy & au contraire Jovien & Martyre declarerent qu'il foûtenoit que le Fils estoit semblable au Pere en toutes choses. Il ne leur fit non plus aucune raison touchant ses Ecclesiastiques accusez. I id.

'Sur cela Valens & Paul s'estant assemblez à Singidon avec Ursace & Caius, ils récrivirent tous quatre à Germine pour le presser de declarer nettement qu'il tenoit le formulaire de Rimini qu'il avoit promis de ne point abandonner, & qui portoit sculement que le Fils est semblable au Pere, mais non qu'il le fust en substance, ni en toutes choses. Ils vouloient encore l'obliger à protester qu'il n'avoit point dit, qu'il ne disoit, & qu'il ne diroit jamais que le Fils est semblable au Pere en toutes choses, hormis que le Pere n'a point esté engendré. Ils luy promettoient que pourvu qu'il fatisfist sur ces choses, on laisseroit à sa discretion la punition de ses Ecclesiastiques accusez. Nous avons encore cette

lettre datée du 18 decembre 366. Ceux qui l'écrivoient en retinrent copie.

P-41.

P++3+

[Nous ne voyons point ce qui arriva enfuite.] Mais nous avons une lettre de Germine à huit Evesques, autres que les quatre precedens, par laquelle il témoigne avoir appris d'un officier de la Presecture, que ces huit Evesques desiroient savoir de luy ce que les quatre autrestrouvoient à redire dans sa foy. 'Surquoi il leur declare qu'il tient le Fils semblable au Pere en toutes choses, hormis qu'il est engendré, qu'il est Dieu de Dieu: "Qu'il ne recon- &c. noist aucune différence entre la divinité du Pere & celle du Fils: 'Que la divinité du Pere n'est pas moins veritable dans le Fils, felon la forme de Dieu, que nostre chair est veritable dans luy, selon la forme d'esclave : Qu'il n'est pas plus creature que brebi,

L'an del.C.

L'an del C. 366, 367.

porte,&c. & que tous ces noms ne marquent point fa generation p.44. divine, selon laquelle il n'est point tiré du neant, mais engendré de Dieu son Pere Il se reduit neanmoins au formulaire de Sirmich, figné en presence de Constance d'heureuse memoire, [le 22 de may 359 ['Il fait figner cette lettre par trois Prestres, parcequ'il P-45. avoit mal aux mains; & l'envoie par un officier laïque, parceque P-44e c'estoit le premier qu'il avoit trouvé aprés un Diacre qu'il avoit envoyé à ces mesmes Evesques. Il les prie de publier ses sentimens à tout le monde, & de luy en mander leur pensée [ Nous ne favons P 445. rien davantage fur cette affaire:

V. 1 99-

\$ 40-42-

Nous verrons dans la fuite Ursace, Valens, & Caius, excommuniez par toute l'Eglise. Nous avons déja dit j'qu'Eunome ayant Phisg.l.9.c.3 p. esté banni vers 369, & estant conduit par Murse, Valens l'y receut & l'y traita fort bien; & ayant mesme esté trouver l'Empereur Valens avec Domnin de Marcianople, ils obtinrent de luy la grace & le rappel de cet infame herefiarque. [ Il femble assez probable qu'il suivit l'Empereur Valens à Cesarée en l'an 371.]

الم مولاية مولاية مولاية مولاية مولاية مولاية مولاية مولاية مولاية

## ARTICLE CXL

Les Macedoniens sont receus par le Concile de Tyanes: Beaucoup d'entre eux rejettent l'union: V alens veut chasser les Evesques Catholiques rappellez par Julien;est hattizé par Endoxe.

## L'AN DE JESUS CHRIST 367.

USTATHE, Silvain, & Theophile, estant retournez en Orient, ce que nous ne croyons pas pouvoir s'estre fait avant l'an 367, sil arriva dans le mesme temps qu'il se tenoit un Soz l. 6.c. 12. p. Concile à Tyanes en Cappadoce, où se trouverent Eusebe de 652 b Cefarée, Athanase d'Ancyre, S. Pelagede Laodicée, Zenon de Tyr, Paul d'Emese, Otrée de Melitene, S. Gregoire de Nazianze le pere, & beaucoup d'autres qui avoient fait profession de la Consubstantialité dans le Concile d'Antioche sà la fin de 363,1 'ce qu'on ne doit entendre que d'une partie d'entre eux, & mesme Blond.prim p. Otrée n'avoit esté fait Evesque que depuis ce Concile; apuisque socr. 1.3,6,25. Urane de Melitene y affista.

[Comme Eustathe & les autres ne songeoient alors qu'à se fortifier par l'union des Catholiques, ] 'ils s'adresserent au Con-Soz.p.652.b.c. cile de Tyanes, y presenterent les lettres qu'ils apportoient de diverses provinces d'Occident, & Eustathe y communiqua l'acte Bassey 82 p.152. qu'il avoit apporté de Rome, boù estoit la signature qu'il avoit à p.153 e. Zzz

L'an del G faite de la Consubstantialité, [c'est à dire la lettre du Pape, avec 367. l'acte des deputez qui y estoit attaché.]

302.p 652,c. Ba ( ep. 74. p. 115.c. # Sorp.652.c.

Toutes ces choses y furent lues avec beaucoup de joie. Eustathe fut rétabli dans sa dignité, [c'est à dire qu'il fut reconnu & receu pour Evesque legitime de l'Eglise Catholique: 1 º Et le Concile écrivit à toutes les Eglises d'Orient, pour les prier de lire les decrets des Evelques d'Afie, [c'est à dire du Concile de Nore \$5.

Smyrne, & des autres qui avoient deputé Eustathe, Silvain, & Theophile; ] de lire encore les lettres de Libere & des Prelats d'Italie, d'Afrique, des Gaules , & de Sicile ; de considerer leur grand nombre; de témoigner par leurs lettres qu'ils estoient du sentiment de ces Prelats, [qui embrassoient tous le Concile de Nicée & reiettoient celui de Rimini, J& de se vouloir assembler à Tarle en un jour qu'ils marquoient, pendant que le prim-temps le leur permettoit encore. [ Il semble donc que le Concile de Tyanes ait esté tenu au commencement du prim-temps de l'an 367,& celui de Tarfe indiqué pour un mois ou deux a prés, avant que les chaleurs extremes de la Cilicie pussent empescher les Prelats de s'y affembler. 1

Socr. L4.6, 12. P. 224,0,

'Les Macedoniens, dit Socrate, faisoient divers voyages versles Evesques Catholiques, pour les prier de se trouver à Tarse, afin d'y confirmer la foy de Nicée, & d'éteindre toutes les factions, les inimitiez, & les disputes. La chose eust bien pu réussir de la sorte; [& c'eust esté une extreme joie pour l'Eglise : mais Dieu ne la luy voulut pas accorder encore. Les Macedoniens melmes s'y opposerent; ]'& lorsque le Concile de Tarse estoit prés de se tenir, environ 34 Evelques d'Alie s'estant assemblez à Antioche dans la Carie, témoignerent qu'ils estoient ravis du soin qu'on prenoit de pacifier & de réunir les Eglises, mais ils rejettoient en mesme temps le mot de Consubstantiel, & ils pretendoient qu'il falloit conserver la consession d'Antioche confirmée à Seleucie, puisqu'elle venoit du faint Martyr Lucien,& que leurs

peres l'avoient établie avec tant de fatigues & tant de fueurs. [Il ne falloit pas douter que les Ariens ne s'opposassent encore

Soz.1.6.c.12.P. 652 din.P.140.

> bien plus hautement à la tenue du Concile de Tarfe que les Macedoniens d'Afie. La pouvelle de son indiction enflamma de colere Eudoxe leur chef; & comme il estoit tout-puissant

fur l'esprit de l'Empereur, il maltraita tellement ceux qui pourfuivoient ce Concile, qu'il l'empescha entierement. Il fit mesme Soz. p. 653.2. écrire ce Prince sur ce sujet avec de grandes menaces. Sozomene ajoute comme une fuite des mauyais confeils d'Eudoxe. & de

641.

V.S.Atha-

l'opposition de Valens au Concile de Tarse, que ce Prince commanda aux Gouverneurs des provinces, de chasser des Eglises ceux qui ayant esté bannis sous Constance, s'estoient rétablis fous Julien. 'Cet edit condannoit à de grosses amendes, b. tous les Gouverneurs, leurs officiers, & les magistrats des villes, s'ils negligeoient de l'executer; & les menaçoit mesme de punition corporelle.

Sozomene ne marque pas neanmoins d'autre effet de cet edit a la V. S.Atha- si important, que la persecution de Saint Athanase, "qui en sortit pale 1 109- victorieux: [& nous verrons que Saint Melece qui estoit compris encore plus que luy dans cette declaration, ne sera banni que quelques années aprés. Je ne sçay s'il faut dire que Sozomene s'est trompé en joignant ceci avec le Concile de Tarle, ou si la guerre des Gots qui commença cette année, en empescha l'effet, & rallentit un peu la persecution durant les trois années suivantes, dans lesquelles on ne voit pas par les historiens qu'elle ait esté fort violente on si S.Melece en fut exemt durant quelque temps par une protection particuliere de Dieu, comme S.Athanase.] 'La lettre de Valentinien aux Eglises d'Asie, montre que la perse-Thom, La.c.7 P. cution avoit déja esté grande en cette province, & qu'il y avoit 668. eu plusieurs Evesques chassez [ dés l'an 368, si elle a esté écrite cette année là comme des perfonnes habiles l'ont cru. Mais cela n'est pas certain, &"il y a mesme quelque raison de croire qu'elle NOTE 36. n'a esté écrite que plusieurs années depuis.

Cela n'empesche pas neanmoins qu'on ne croie qu'il y a en

cette année quelque nouvelle persecution contre les Catholiques. ] 'Car Socrate parlant d'une gresle prodigieuse "qui tomba Socr.1.4.c.11.9 le 2 [ou le 4] dejuillet, dit que beaucoup de personnes crurent 218.219. que c'estoit une punition de Dieu, à cause d'un grand nombre d'Ecclesiastiques que Valens avoit bannis sur ce qu'ils resusoient

de communiquer avec Eudoxe. Nous avons dans S. Athanase "une settre qu'il écrivit vers ce Ath.eath.t.p. nafe \$ 110. temps ci à tous les Evesques d'Egypte, de Syrie, de Phenicie, & 570.d. d'Arabie, pour les exhorter à demeurer inebranlables dans la persecution qui s'elevoit alors contre l'Eglise. 'Il y assure que la psylabi pluspart des peuples & des Evesques conservoient la pureté de la foy; quoique beaucoup d'Evelques cachassent leurs sentimens, les uns par ambirion de s'elever, les autres par la crainte des [ Ariens ] qui gouvernoient les plus grandes villes. 'Il y recom- c.d|570.c. mande fort particulierement la divinité du S.Esprit, s'à cause des Macedoniens.

Zzz iij

LES ARIENS.

Ce que nous avons dit jusqu'ici depuis l'an 365, fait affez voir 367, 368. que Valens avoit déja pris tout ouvertement la protection des Nyffin Eun. L. Ariens. Philostorge veut mesme ] 'qu'Eudoxe qui l'attira à son parti par ses tromperies, & le prevint contre les Catholiques,

Philg, 1.9.c.3 p. eust gagné son esprit dés l'hiver qu'il passa à Constantinople la premiere année de son regne en 364 & 365. ª Mais sa femme nommée Dominique, qui l'avoit trompé par ses persuasions, l'en-6Thdrt.14.6314 traina enfin jusqu'au fond de l'abysme où elle s'estoit precipitée p.674.b.c. avant luy, en luy perfuadant da se faire battizer par les Ariens.

550

Cela arriva en cette année felon la chronique de S.Jerome, [qui · s'accorde parfaitement en cela avec l'histoire . 1 'Car Theodoret nous apprend que ce fut dans le temps qu'il se preparoit à la guerre des Gots; [ "& cette guerre commença cette année dés le V. Valens primtemps, pour continuer jusqu'à la fin de l'an 269. I

'Ce fut donc avant que de s'engager à cette guerre, qu'il voulut recevoir le battefine. 'Mais la complaisance qu'il eut pour sa femme, le porta à le recevoir des mains d'Eudoxe, qui dans le temps mesme qu'il luy donniot ce sacrement, luy sit promettre par ferment qu'il demeureroit toujours dans sa doctrine impie,

& qu'il chasseroit de toute l'étendue de son Empire ceux qui v feroient opposez. S.Jerome semble avoir voulu marquer ce serment, lorsqu'il joint la persecution de l'Eglise au battesme de Valens par Eudoxe. Valens s'acquita trop fidelement de cette promesse quelque temps aprés, [ lorsqu'il fut debarassé de la guerre des Gots. Mus on peut y raporter déja ce qu'il fit cette année contre les Catholiques, & pour empescher le Concile de Tarfe. 1

CHEMPS CA CHEMPS CAPACHES EN EN CAPACHES CALCACAMACH CAR

ARTICLE CXIL

Histoire de S.Bretanion: Ruine de Nicée: Le Pape Damase & S. Athanase agissent contre les Ariens .

L'AN DE JESUS CHRIST 368.

ALENS demeura tout l'été de cette année fur le bord du Danube,qui se trouvant trop enflé,ne luy permit pas d'entrer dans le pays des Gots ['Ce fut affez vraisemblablement Note \$7. dans ce temps là qu'arriva ce que raporte Sozomene, ] 'lorsque aprés avoir dit que quelques Eglises s'estoient maintenues dans

la foy Catholique par la generolité de leurs Prelats, il raporte pour exemple celle de Scythie. 'C'estoit une des provinces de la

Amm p. 340.

341.

L'an del.C.

L'an de], C. 368.

LES ARIENS.

Thracefà l'embouchure du Danube, J'où il y avoit beaucoup de sor. p. 664 d. chasteaux, de bourgades, & de villes, dont les plus celebres sont Amm.p. 340. Dionysiople, Tome, & Calate: mais Tome qui estoit une ville Soz. p. 664.d. grande & riche sur le bord du Pont-Euxin, estoit la metropole. C'est là que residoit l'Evesque, qui par une ancienne coutume d'Thdrt.L4.c. gouvernoit feul toute la province.

'Celui qui l'estoit alors, appellé Bretanion, a estoit un homme bid. excellent en beaucoup de choses; mais illustre surtout par la \* sor. p.665 b. fainteté de sa vie, & il eclatoit en toutes sortes de vertus Ce que Thdrt.p.703,d.

nousallons raporter fit bien voir la folidité de sa vertu.]

Valens estoit arrivé à Tome & estant venu à l'eglise, il voulut, Sor p. 664.d. comme il avoit accoutumé de faire, persuader à Bretanion de communiquer avec les Ariens. L'Évesque luy répondit avec toute la liberté & la generolité d'un grand homme pour désendre la foy de Nicée. Il s'anima du zele de Dieu. Il reprocha à Thart.p.703. ce Prince la corruption qu'il introduisoit dans la doctrine de 704l'Eglise, & l'injustice avec laquelle il persecutoit les Saints: en sorte qu'il pouvoit dire avec David; J'ay parlé de vostre loy devant les Rois, & je n'en ay pas rougi. 'Il le laissa ensuite, & se Soz.p.665.2. retira dans une autre eglise. Tout son peuple qui s'estoit assemblé tant pour voir le Prince, que parcequ'on se doutoit bien qu'il arriveroit quelque chose d'extraordinaire, suivit son Evesque, & fe retira avec luy: de forte que Valens demeura feul avec sa suite ordinaire.

'Il en fut piqué; & ayant fait prendre Bretanion, il commanda ... qu'on le menast en exil : mais il le rappella peu de temps aprés, depeur, comme on croit, que les Scythes indignez de l'exil de leur pasteur, ne fissent quelque remuement, que leur courage, aussi-bien que la situation de leur pays eust rendu de consequence. Ainsi Bretanion triompha de toute la puissance imperiale, '& Bar,371,5126]
merita le titre de Saint dont le martyrologe Romain l'honore le 621b. 25 de Janvier. On croit qu'il eut pour successeur Geronce, qui

affifta au Concile de Confrantinople en l'an 381.

'Valens aprés avoir passé l'été aux environs du Danube, vint Amm.p.341. prendre son quartier d'hiver à Marcianople dans la Mesie prés P-310. de la petite Scythie, 'ayant avec luy son Eudoxe, [qui quelque Phis 19. c.7.p. impie qu'il fust, paroist l'avoir encore esté moins que] b Domnin, 6 c.8.p.125.126. qui estoit alors Evesque de Marcianople. Car Domnin obtint avec Valens de Murse le rappel d'Eunome qu'Auxone avoit fait bannir en Mauritanie : & Valens ayant ensuite voulu voir Eunome, Eudoxe l'en empescha.

L'an del.C. 'Il y eut''cette année de furieux tremblemens de terre, qui V.Valene

210.2.c Hier. ruinerent Nicée le 11 d'octobre, & peu aprés la ville de Germe 17. chilldat Chr. dans l'Hellespont. \* Et neanmoins tant de funestes accidens arri-Alex. « Socr. P. 119. b. vez dans cette année & les precedentes , n'estoien pas capables d'arrester Valens & Eudoxe qui ne cesserent point pour tout cela de persecuter leurs adversaires avec la mesme fureur qu'aupara-

vant : De forte que ces tremblemens de terre au lieu d'arrester les troubles de l'Église, furent plutost des presages de leur continuation & de leur accroissement.

Socr.L4. c.11.p.

941-a.b.

L'AN DE LESUS CHRIST 260. Athad Afr. t.

[On croit qu'il faut mettre en ce temps-ci] 'un Concile de Rome, où le Pape Damase excommunia Ursace, Valens, & ceux V.S. Atha. qui fuivoient leurs sentimens Saint Athanase l'en remercia avec nase fait. tout le Concile d'Egypte, témoignant en mesme temps avoir

regret de ce qu'on n'avoit pas traité de mesme Auxence de Milan. Mais nous apprenons d'une lettre de 90 Evefques de Thdrt.L. 2. 2.17. p.617.d. l'Italie & des Gaules affemblez à Rome, qu'il avoit enfin efté AthadEpith,p. condanné 'avant l'an 272. Les Evefques d'Espagne le condanne-

582.T. rent unanimement, auffi-bien que les Conciles de Rome & des Gaules, avec Urface, Valens, & Caius de Pannonie. Avec tout Bar.369# 37. cela neanmoins Auxence demeura toujours dans la possession de

l'Eglise de Milan, jusqu'à ce que Dieu luy osta la vie en l'an 374. Ath. ad Afr.p. 'La lettre "que S. Athanase & le Concile d'Egypte écrivirent Isid. 931, vers ce temps ci aux Evesques d'Afrique, [ donne sujet de croire qu'il y avoit aussi des personnes dans cette province qui suivoient

les fautes du Concile de Rimini, & rejettoient le terme de Confubstantiel. Mais on ne voit point que cela ait fait d'eclat, ou ait eu aucune fuite, ni parmi les Catholiques; ni mesme parmi les V4 selles Donatistes, quoique Donat leur grand maistre, ou plutost leur Donatistes Dieu, fust tombé dans les erreurs d'Arius. ]

### THE STATE OF THE PARTY OF THE P ARTICLE CIII.

Eudoxe meurt: S. Evagre est ordonné par les Catholiques, & banni: Quatre-vingt: Ecclesiastiques de Constantinople sont brulez sur mer.

L'AN DE JESUS CHRIST 370. PRES la conclusion de la paix que Valens sit avec les Gots Amm.I. 27.P. 🚹 à la fin de l'an 369 ce Prince revint à Constantinople, [où il

passa le reste de l'hiver & le commencement de 370. Mais pendant qu'il fe preparoit à allumer de plus en plus le feu de la perfecution

cution contre l'Eglise Catholique, Dieu luy opposa le grand Basile, en l'elevant à la dignité d'Archevesque de Cesarée, afin que l'eminence de ce siege le mist en état de défendre avec plus de poids & d'autorité la foy, la charité & l'unité de l'Eglise.

Il osta en mesme temps la vie à Eudoxe [ chef du parti de socr.1.4.c.14.p. l'Arianisme, & l'obligea de luy venir rendre conte des maux 225.226. qu'il avoit faits à fon epouse & à ses fideles serviteurs depuis tant d'années qu'il abusoit de la puissance de son sacerdoce, & qu'ayant les cornes de l'Agneau, il parloit comme le dragon.] 'Car il y avoit II ans [commencez]qu'il dominoit[& qu'il tyran-p.226.a|Soz.16. nizoit]l'Eglise de Constantinople sous le nom d'Evesque [depuis c.13.P.655.a]n. le 27 de janvier 360. Nous a vons vu comment il avoit auparavant usurpé le siege d'Antioche durant deux ans, & avoit tenu celui de Germanicie en Syrie 18 ans au moins, durant lesquels il s'estoit toujours signalé par la désense de l'Arianisme. Cependant Dieu Cyr. Al. ep. 36 fouffrit que son corps fust enterré dans l'eglise des Apostres, p.203 d. V. Valens ["qu'il avoit dediée de nouveau le 9 avril de cette mesime année, ] & qu'il y fust mis sous l'autel messne où estoient les sacrées reli-

ques des Apostres [S. André, S.Luc, & S. Timothée. S. Gregoire & les autres Evesques Catholiques qui vinrent aprés luy, ne crurent pas se devoir mettre en peine de l'en oster; ] & il y estoit encore 50 ans aprés.

Il estoit venu à Nicée pour donner un successeur à Eugene, Phise. La c.3 p. mort depuis peu; mais il mourut luy mesme avant que d'avoir 126. achevé cette action,[& d'avoir sacré. ]Hypace, qui sut celui que 619 p.133 n.p. les Ariens firent alors Evesque de Nicée. Cet Hypace estoit de 396. Cyr, & c'est apparemment celui que S. Epiphane met entre les n.p.336 Epi,73. disciples d'Aece; & qu'il dit avoir esté elevé par Eudoxe aprés c. 38 p.886b. avoir esté banni avec son maistre.

'Eudoxe mourut aussi-tost que Valens sut parti de Constan- Socr. P. 22 5.226. tinople pour aller à Antioche: mais cette nouvelle l'arresta à Nicomedie. 'Il semble qu'il estoit à Cyzic le 10 de juin; & ainsi Cod. Th. chr.p. il faudroit mettre la mort d'Eudoxe vers le mois de may. ] a Il 87: a Bif.ep.254.p. n'eut neanmoins de successeur qu'aprés l'ordination de S. Basile, 453.2.

[c'est à dire dans les derniers mois de l'année.]

Les Orthodoxes de Constantinople voyant Eudoxe mort, Socr. P. 226.2 [ & fon fiege vacant, ] crurent ne devoir pas laisser echaper Thphn.p.49.c. une occasion qui paroissoit savorable [ pour avoir un Evesque

mpore al Nor. Catholique, ] & ils en "firent ordonner un nommé Evagre. Il fut ordonné (ou établi) par un Eustathe qu'on ne peut pas pretendre Socr.n.p. 53.1.51 V. s.Eusta- estre "celui d'Antioche, quoy qu'en disent Socrate & Sozomene . Bar, 370, 9 30.

Hift. Eccl. Tom. VI.

'Il n'est pas impossible que ce soit un Eustathe Prestre de Constantinople, qui selon la chronique de Saint Jerome, avoit eu le soin de faire bastir l'eglise du saint Sepulcre à Jerusalem sous Constantin, si nous voulons qu'il ait vécu jusques à ce temps-ci : Et il pouvoit avoir esté ordonné Evesque. Mais le plus court est de croire que c'estoit quelque Evesque des environs, que Dieu a fait connoiftre & a fanctifié par cette unique action, qu'il recompensa, comme il fait d'ordinaire les grands ouvrages de sa grace . ]

Socr.1.4. C.15.P. 216.b.c Soz.L.6. e.13.F.655.C.

'Car l'ordination d'Evagre excita contre l'Eglise une nouvelle persecution de la part des Ariens & Valens qui estoit à Nicomedie, avant ausli-tost appris ce qui se passoit, eut peur qu'il ne se formast quelque sedition dangereuse dans la ville. C'est pourquoi il y envoya des troupes, avec un ordre de bannir Evagre d'un costé, & Eustathe d'un autre. On pe scait pas où fut mené Evagre :

1196.

Blond. prim.p. Eustathe fut exilé à Bizye ville de Thrace. Et comme la feste de Saint Eustathe d'Antioche est marquée en divers jours, par les Latins le 16 de juillet, par les Grecs le 21 de fevrier. & le 5 de juin. on croit qu'il y a quelqu'un de ces jours qui appartient à l'autre Eustathe, dont nous ne trouverons rien autre chose .

417-

[ Nicephore dans fa chronique met Evagre au nombre des Boll, 6 mars, p. Archevelques de Constantinople | Le martyrologe Romain l'honore le fixieme de mars au nombre des faints Confesseurs. On dit la mesme chose de l'Eglise greque; mais on n'en voit pas de preuve . [ Il faut qu'il foit mort dans la persecution de Valens , puisque s'il l'eust survécu, on n'eust pu mettre aucun Evesque à Constantinople à son prejudice, & on n'eust pas eu besoin d'y envoyer S. Gregoire de Nazianze . 1

Socr. P.116.c.d Soz,1.6 c.14 P. 655.d.

'Les Ariens ne se contentant pas d'avoir chassé Evagre & Eustathe, userent avec beaucoup d'insolence de leur pouvoir. Ils tourmentoient, ils battoient, ils injurioient les Catholiques; ils les mettoient en prison, ils les ruinoient par les amendes, aufquelles ils les faisoient souvent condanner; enfin ils leur faisoient tous les mauvais traitemens dont ils s'avisoient . Baronius a misdans fon martyrologe le troisieme de juillet, Saint Euloge & plusieurs autres Martyrs à Constantinople, qu'il dit avoir

Bar-3 jul.b.

fouffert fous Valens par la cruauté des Ariens. Il le cite du menologe des Grecs, [ c'est à dire de celui de Canisius, où neanmoins je n'en trouve rien , non plus que dans les Ménées . ] Enfin les Catholiques se resolurent d'avoir recours à l'Empereur mesme, pour arrester au moins en partie la violence de leurs ennemis. Ils choisirent pour cet effet 80 Ecclesiastiques de pieté,

Socr. p. 226.d Soe. p. 655.d. Socr. p. 217.2 Soz.p. 656.2.

L'an dej.C LESARIENS.

dont les principaux effoient Urbain, Theodore, & Menedome; & ces députez effant arrivez à Nicomedie, prefenterent à Valens une requelle pour luy export l'injustice de la violence ave la quelle on les traitoir. Mais ce Prince au lieu d'eftre touché de quelque compatifion, s'irint a contre eux plis que jamais : Il ne le leur fit pas neammoins parollèse, mais il ondonas fecretement au Prefet du Pretorre, de les aucreter & de les faire mouris. Ce

V.Valens f

Preixe effoit Modefle dont nous autons fouvent à parfer. Il avoit Phifica. p. st. fincedé au nommemement de cette année même à Auxone, & il demeura en extre charge f judqu'à la fin du regor de Valera, s'y effant toujours mainteus par l'adreffe qu'il avoit à fiater les paffions de ce Prince, à favoirier la parelle, & à seconder la cuauté, particulierement contre les Carboliques, dont il effoit ennemi, non foulement comme miniftre & fiateur de Valera, maisencore parcequ'il effoit luy mesme Arien, à l'avoir les Ariens. 1

Cependant il n'ofa pas executer publiquement l'ordre de Socre,222M Valens contre ces Ecclefiaftiques, depeur que la mort de tant 502,956.24 de perfonnes que leur caractère; leur pieté, & leur innocence rendoient venerables,n'excitaft quelque tumulte: parmi le peu-

ple. If fit courie le bruit qu'on civvojoit ces deputez, en exti], de quoy ils térmiquement beaucoup de joie, & il fish firmettre 'in generalization que produce que l'est pour le sindement de l'est pour le sindement de l'est pour le sindement de l'est pour le sont de l'est pour le sindement pas mefine recevoir l'honneur de la fepulture. En cliet, le vaiifeau eflant arrivé au milieu du golfe d'Affaque, à la poince duquel Nicomedie effequit service que le vener le la feu de l'est pour le sindement grand, le vaiifeau fit pouffé avec beaucoup de villefle, & n'acheva de fébruler avec exte voil protori cu pe lorfui fil su arrivé au havre

vaniera int poune avec ocaiouspie vinierie, & nacreva de le bruder avec cues qu'il portoit, que lorsqu'il fu arrivé au havre appeillé Dacidize fur la cofte de Bithynic. Ainsi ces bienheureux. Nacoranas p. Prefines eproverent la rigueur des embrafement au milieu de la Pholine, 813,614,124, produce qu'un contre le feu & contre l'eault, à Thomps 813,61, furent enfin submergez dans les flots de la mer, & y acquirenz la de couronne du martyre.

L'Eglife greque & latine en fait la memoire le 5 de septembre, Menza, p.81, [qui peut bien avoir etlé le jour de leur mort.] Les Ménées disent que d'éfligne de Perfers & des Diognes (Desdours Comble Thétrason de

que c'estoient des Prestres & des Diacres : Theodoret semble That. p. 493-d.

1. Theodoret marque que ce vaisseu estoit sans contrepolde, a impudrem

Aaaa ij

N.z.or.20.25 p. les faire tous Prestres . S. Gregoire de Nazianze parle aussi plu-

fieurs fois des Prestres brulez sur l'eau sous Valens. " Dans son 4 or.25.P.416. oraifon 23.º il ne parle que d'un seul Prestre brulé sur la mer, & il y décrit cet accident avec toute la beauté de son genie, & Bar 3704 35-36. tous les ornemens de fon eloquence : Baronius croit que ce font Naz. or. 23.n.p. deux histoires différentes, quoique semblables . Neanmoins Elie 825.d. de Crete dit que ce Prestre est appellé par les uns Urbase, & par les autres Theodule . [ Et nous trouvons Urbain & Theodore

parmi les 80 deputez de Constantinople.]

Socr. 1 4.c, 16.p. 'L'inhumanité avec laquelle on avoit traité ces Ecclefiastiques, 217.d. fut punie par une famine extreme, qui desola tellement laPhrygie & les environs, qu'une grande partie des habitans fut contrainte d'abandonner le pays. Elle est marquée en cette année par les chroniques de Saint Jerome & d'Idace. [ & nous verrons qu'elle continuoit encore l'année fuivante . 1

#### ARTICLE CXIV.

cette Eglise tomba entre les mains de Demophile, "qui estoit Nora te

Demopbile de Berée est fait Evesque de Constant inople par les Ariens. Es Ariens estant donc maistres absolus dans Constantinople,

Socr. I.4. c. 14.p. P.126,133.

Philiple of the auparavant Everque de Berée en Thrace (des l'an 347, auquel il vint à Sardique avec les autres Ariens : & il s'estoit fignalé dans leur parti en contribuant à la chute du Pape Libere banni dans Phifg.J.g.c.14. fa ville. J'Il estoit de Thessalonique, d'une famille assez illustre. Il s'établit de luy mesme sur le siege de Constantinople par la Thatt. P.756. faveur de Valens, sans que son changement de siege "fust autorisé Norz 29. par aucun Concile legitime [ de ceux mesmes de sa secte, ] quoi-Phifg. 1.9. c.10, qu'on le publiaft. Aussi au lieu de l'acclamation ordinaire, Il est

P.119. 6 c.8.p.126 P.127.

digne, une partie du peuple cria dans son inthronization. Il est indigne. Le principal auteur de sa promotion, tut "Dorothée de Nove 90. Heraclée, qui pretendoit avoir droit de le faire plus que tout autre comme metropolitain de la Thrace. TCe Dorothée estoit C.19.P.112 foriginaire]de la mesme province de Thrace. On ne voit pas s'il avoit esté fait Evesque aprés la mort d'Hypatien, dont nous ne trouvons rien depuis l'an 365, ou bien si Hypatien s'estant

declaré pour les Semiariens, Dotothée avoit esté mis en sa place [ foit par le Concile de Constantinople en 3 60, foit sous Valens.] 6.14. P.138.219. 'Nous le verrons porté par les Ariens fur la chaire d'Antioche & alii. aprés la mort d'Euzoius, & puis encore fur celle de Constan-

tinople en l'an 386. 'Philostorge l'accuse d'une vanité extreme . p.129.

Il ne traite pas mieux Demophile, & il le represente comme Ib Suid 8.p 685 un esprit impetueux, turbulent, qui ne pouvoit s'empescher de brouiller & de renverser toutes choses, particulierement ce qui regardoit les dogmes de la religion. Il en apporte pour preuve quelques endroits du premier fermon qu'on avoit de luy. & écrit par ceux qui l'entendoient en mesme temps qu'il le prononçoit. & un autre fait à Constantinople.

'Il se declara onvertement contre les Eunomiens, & les perse- Phis, p. 129. uta beaucoup[II femble au contraire avoir esté assez favorable

aux Macedoniens, & je ne voy pas d'autres sens à ce que dit Saint Basile du commencement de son episcopat: Tout ceux, dit il , Bas.ep.254 P-" qui viennent de Constantinople, témoignent unanimement qu'il 255.2 b.

ri ander " a une apparence exterieure de pieté, "oc qu'il fait quelque sem-» blant de suivre la veritable soy, jusque là mesme qu'il réunit les

» partis qui divisent la ville, & que quelques Evesques des environs » ont embrassé sa communion [Il y a peu d'apparence d'entendre ceci des Catholiques, vu l'horrible persecution que les Ariens exciterent contre eux dés son entrée, selon les historiens, comme

nous l'allons raporter . ] 'Et le Concile d'Aquilée qui l'appelle Cod, Tir, app. p. le "cruel chef de la perfidie, attribue particulierement à Luce 73, fidia caput. d'Alexandrie, & à luy, toutes les cruautez que les Ariens avoient exercées fur les Catholiques.

Philostorge raporte que Demophile estant allé à Cyzic avec Philos. 19.6.13. F. Dorothée d'Heraclée & quelques autres, pour y mettre un 118. Evelque, parceque le peuple, attaché à la doctrine d'Eleule n'en avoit point voulu fouffrir [d'autre que luy] depuis la fortie d'Eunomesen 360 ou 361, Jil ne put encore venir à bout de leur en faire recevoir qu'aprés avoir anathematizé publiquement & de bouche & par écrit, Aece, Eunome, & tous ceux qui suivoient leurs fentimens; & qu'alors mesme il fut contraint d'ordonner celui que le peuple avoit elu, lequel se declara hautement pour la Consubstantialité. F Nous ne savons que dire de ce recit. Philostorge a accoutumé de confondre la Consubstantialité avec Philottorgea accounting the composite in Control of the Prince of the Pr felon Socrate & Sozomene, en 383 [& il femble difficile de croire 12, 7719.c. que le peuple de Cyzic qui estoit si attaché à luy, ait souffert ou ait fait luy mesme l'election d'un autre Evesque tant qu'il a

vécu.]

Aaaa iij

L'an de J C.

# CHANGE CHANGE CHANGE CHANGE CHANGE CHANGE CHANGE

### ARTICLE CXV.

Description generale de la persecution de Valens.

L'AN DE JESUS CHRIST 371.

TL semble que S. Melece'Evesque d'Antioche air esté banni v. son titre dés le commencement de cette année; par où l'on voir que § 9. Valens persecutoit les Catholiques dans les lieux les plus eloignez de luy, aussi-bien que dans ceux qui en estoient proches. On

Basep,220 p.

Naz or.20, p. 347.4|348.b.

trouve messen dans une lettre de S. Basile écrite apparemment vers le milieu de cette année.] que ceux qui désendoient la soy dans chaque Eglise, na voient esté chassez (& nous l'allons bientost voir en particulier des provinces de l'Asse Mineure.] S. Gregoire de Nazianze dit aussi que Valensne vint attaquer l'Eglise de Cesarée en Cappadoce, (à la sin de cette année, ] que lorsque les autres villes des environs avoient déja esté subjuguées, & que celle de Cesarée se trouvoit seule avoir echapé à la fureur s. des Ariens. Theodoret dit que Valens ne voulut pas attaquer S. Bassel le le remier despur que l'évenpele de son courage nes forti.

Thdrt.1,40.16. p 682.b. Baf. ep.297.p. 288.c.d.

Basile le premier, depeur que l'exemple de son courage ne sortifiast les autres; & S. Basile mesme dit que la persecution avoit ravagé la pluspart de l'Orient, lorsqu'elle commença à gagner la Cappadoce. Il ne saut donc pas attendre à commencer la persecution de Valens au temps qu'il arriva à Antioche l'an 372, comme sont les historiens de l'Eglise, puisque dés celle-ci au moins elle estoit désa sort violente:

Avant que de remarquer le detail des maux qu'elle caufa cette année & les fuivantes, il faut voir la description generale qu'en sait Saint Gregoire de Nazianze, en parlant au nom de l'Eglise de Constantinople, dont il estoir alors Evesque, en presence de 150 Peres du second Concile œcumenique. J'Valens, dit-il, fut un persecuteur qui n'eut pas plus d'humanité que Julien, ou plutost il le surpassioir d'autant plus encruauté, que c'estoit un saux Christ qui portoit le nom de Jesus Christ. Il sur la honte & l'infarmie des Chrétiens, qui ne pouvoient luy obeir fansimpieté, ni acquerir de la gloire en soussiant sous luy. Car il me parosisoit faire aucune injustice en punissant ceux qui ne luy estoient pas soumis; & l'on ne donnoit point le glorieux titre de Martyre aux tourmens qu'il leur saisoit endurer: de sorte qu'il sestoient punis comme des impies, lorsqu'ils soussiroient en qualité de

Naz.or.32.p., 512.b.c. Chrétiens'Le mesime Pere ne veut point qu'on cherche d'autre 1. cause de ces maux que les pechez des Chrétiens, qui au lieu de conformer leur vie à la loy de Dieu, fuivoient la corruption de leur esprit & la vanité de leurs pensées; & qui par là avoient merité d'estre abandonnez aux plus méchans & aux plus sceletas de tous les hommes.

[Il s'étend davantage dans un autre discours, où reprochant aux Ariens leurs cruautez par l'opposition de la conduite des > Catholiques: ] 'Les livres & les entretiens, dit-il en les apostro- or 25 P.432-» phant, sont remplis des effets de vostre barbarie. La posterité les 434. apprendra, & vous en couvrira, comme je m'en affure, d'une in-» famie eternelle. Que peut-on dire de semblable des Catholiques? » Quel peuple infolent avons nous foulevé contre vous? Quels " foldatsavons nous armé pour vous combatre? Avons nous envoyé » contre vous un General furieux & plus emporté que ceux mesmes » dont il executoit les ordres; un homme qui n'estant pas Chrétien, » croyoit s'acquiter d'un devoir religieux envers les demons, par » l'impieté avec laquelle il persecutoit les Catholiques? Avons » nous affiegéavec des troupes des personnes qui les mains elevées » vers Dieu, ne fongeoient qu'à luy offrir leurs prieres? Avons nous » étoufé le chant des pleaumes par le bruit des trompettes? Avons » nous mélé quelquepart le Sang mystique [ de J. C.] avec le sang » des hommes massacrez? Où avons nous fait cesser les gemissemens " spirituels par des cris lugubres & samentables? Où avons nous » arresté les larmes de componction, pour en faire repandre de » tragiques? Où avons nous changé les maisons de prieres en sepul-» cres? Quand avons nous livré entre des mains criminelles les » vaisseaux destinez aux sacrez Mysteres, & qu'il n'est pas permis » à tout le monde de toucher? Aimables, autels, comme l'Ecriture » vous appelle, mais que nous pouvons appeller maintenant des » autels deshonorez, avons nous fait monter sur vous de jeunes " impudiques pour vous fouiller par des airs lascifs, par des gestes , & des postures deshonnestes? ou plutost avons nous fait insulter " fur vous au grand & divin Mystere qui s'y offre? Chaire venerable » & auguste sur laquelle tant d'illustres & de saints Prelats ont esté », affis fuccessivement pour y prescher les divins Mysteres, avons » nons elevé fur vous aucun payen pour tourner en ridicules les » veritez chrétiennes par des discours satyriques & impies? Vierges » faintes, fiege de la pureté & de la pudeur, qui ne pouvez fouffrir " la presence des hommes mesmes les plus chastes, je vous atteste si " ja mais aucun des nostres vous a outragées par des regards abomi-

nables, & des excés dignes de la punition de Sodome. Quelles 371. bestes seroces avons nous laschées pour devorer les corps des Saints, comme ont fait ces inhumains à l'égard de quelques perfonnes qui n'avoient point d'autres crime que celui de ne vouloir pas embrasser leurs dogmes impies, & se souiller par leur communion facrilege, qu'ils fuyoient comme le poison d'un serpent, capable non de faire mourir les corps, mais de corrompre & de perdre les ames; ou d'avoir donné la sepulture à des personnes. dont les corps morts avoient esté respectez par les bestes mesmes carnassieres? C'est en verité un crime qui meritoit bien d'estre punidans un autre theatre & par d'autres bestes. De quels Evesques a t-on dechiré avec les ongles de fer le corps déja tout cassé de vieillesse en presence de leurs disciples qui ne pouvoient les affister dans ces supplices que par des larmes impuissantes? Qui font, dis-je, ces Prelats qui ent esté ainsi suspendus avec J.C, qui ont remporté la victoire par leur constance dans les tourmens. qui ont arrosé leur peuple par leur sang precieux, & qui enfin ont esté conduits à la mort pour estre ensevelis & glorifiez avec J.C. dont la victoire sur le monde se continuë encore par ces meurtres & par l'immolation de ces victimes? Qui font ces Prestres " que le feu & l'eau, deux elemens contraires & incompatibles, separerent les uns des autres, & qui furent consumez par les flammes avec leur vaisseau? Et pour ne pas entrer dans le detail de tous les maux que nous avons endurez; qui font ceux que les " Presets mesmesont accusé de cruauté, quoiqu'ils s'en rendissent " les ministres? Car quoiqu'ils fussent les executeurs des passions des souverains, ils ne pouvoient pas neanmonins ne point detester " une si étrange barbarie; & ils ne se depouilloient pas entierement de la raison, encore qu'ils s'accommodassent au temps. Leur complaisance pour ces cruelles volontez du Prince, n'empeschoit pas qu'ils ne fussent encore assez equitables pour condanner " l'injustice dont ils estoient contraints d'estre les malheureux " instrumens.

Nyff. in Eun.t. 2.p.311,b.c.

'Non seulement l'Eglise avoit alors à combatre contre un Empereur, mais encore contre tous les magistrats & tous les ministres de sa Cour. Les uns entroient dans ses passions, parcequ'ils estoient engagez dans les messes erreurs & les messes serteiness. Plusseurs autres faisoient volontiers tout ce qui pouvoit luy estre agreable, dans la crainte de luy deplaire & d'encourir son indignation. Quelques uns messes attachoient à luy par l'opposition qu'ils avoient contre des personnes qui faisoient prossessions.

profession de la veritable foy: [ & ils ne croyoient pas le pouvoir faire dans un temps plus propre que ] celui auquel l'Empereur punissoit par les confiscations, les bannissemens, les exactions, les prisons, les chaines, les fouets, & les plus cruels supplices, tous ceux qui ne se soumettoient pas à ses passions. Car il y avoit alors plus de danger pour des personnes de pieté & des Catholiques . d'estre trouvez dans la maison de Dieu, que d'estre convaincus des crimes les plus enormes.

'Il n'y eut point de lieu exemt des tristes effets d'un temps si partie. malheureux: & aucune nation n'echapa aux ravages & à la fureur de cette heresie. Tous ceux qui fleurissoient davantage dans l'Eglise, virent leurs desseins & leurs travaux ruinez. Nul peuple ne put se garantir de leurs insultes, ni la Syrie, ni la Mesopotamie, ni la Phenicie, ni la Palestine, ni l'Arabie, ni l'Egypte, ni la Libye, ni le Pont, ni la Cilicie, ni la Lycie, ni la Lydie,ni la Pisidie,ni la Pamphylie,ni la Carie,ni l'Hellespont,ni les isles voisines jusqu'à la Propontide, ni la Thrace, ni toutes les nations des environs du Danube. Il n'y eut que la Cappadoce qui fut affez heureuse pour ne pas eprouver comme les autres pays. les malheurs du temps, parceque le grand Basile qui en estoit le protecteur, la mit à couvert de toutes ces tempestes: [ce qui ne fut pas melme fans exception, comme on le verra dans la fuite. ]

'La persecution que l'on faisoit aux Catholiques, déja si odieuse Thatel 4. c 21. par elle mesine, l'estoit encore davantage, ] parcequ'en mesme P.696.a. bil 5.c. temps qu'on traitoit si mal les plus grands serviteurs de Dieu, on laissoit au contraire une entiere liberté à tous ceux qui en estoient ennemis, heretiques, Juiss, ou payens: [de sorte qu'il paroissoit que c'estoit moins dans Valens une attache excessive pour le parti qu'il avoit malheureusement embrassé, qu'une haine que le demon luy inspiroit contre la verité & contre tous

ceux qui l'aimoient . ]

'Cette persecution estoit encore d'autant plus dangereuse, 1.4.016.p.682.a. que la pluspart des Eglises manquoient de pilotes. Car Valens les 814, d. envoyoit tous en exil, pour mettre au lieu d'eux de malheureux v.Pat.c 2.p.780, pirates qui s'efforçoient de les perdre, an'ayant usurpé l'episcopat t,2,9,312,6,c. que pour en estre la honte & l'infamie. Et neanmoins cet artifice a Nyss. p. 312, b. luy devenoit inutile par la generosité de ces saints Prelats, qui c. Thirtiles. des extremitez de la terre où on les avoit releguez, soûtenoient 27.P.701.d. les Fideles, & terrassoient les heretiques par les lettres qu'ils écrivoient. Car celui dont la providence regle toutes choses avoit alors donné à son peuple des pilotes dont l'art egaloit la Hift. Eccl. Tom. VI.

L'an de J.C.

violence de la tempeste, des chess dont le courage répondoit à la 371. fureur des ennemis, & des remedes proportionnez à la grandeur de la maladie.

#### ARTICLE CXVI.

Valens quitteConstantinople pour aller à Cesarée. Il persecute partout en paffant: Abregé de ce qui se passa entre S. Basile & luy.

[TL faut voir maintenant en particulier ce que nous avons I marqué en general, & fuivre Valens dans sa marche J'Car P.227-128|Nyff. nonobítant la famine dont Dieu punissoit ses crimes, "il quitta v. Valens s in Eun.p. 311.b. Constantinoples vers le milieu d'avril au plustost, pour aller à 10.

Cod.Th. chr.p. Antioche .'Il estoit à Ancyre le 13 de juillet . "Il fit ce voyage 89. « Zof.l.4 p.742. fort lentement, [ & ne passa point cette année la Cappadoce . ] \*Comme il estoit encore tout enflé des avantages qu'il avoit rem-6 Nyff in Eun, portez sur les Gots en 369, Jil ne pretendoit pas soussirir que rien P. 312.b. s'opposast à ses volontez, dont la principale estoit l'établissement

de l'Arianisme. Il faisoit marcher devant luy [Modeste] Preset du Pretoire,

qui comme si c'eust esté un des devoirs essentiels de sa charge, prenoit un grand soin de ne laisser dans les villes aucun Evesque] qui foûtinst la foy orthodoxe, de les chasser tous, & d'en mettre d'autres en leur place . Estant parti de la Propontide [ & de Constantinople I dans cet esprit, comme une nuce qui devoit ruiner toutes les Eglises, il deserta en un moment la Bithynie, emporta sans resistance toute la Galacie, 'selon la legereté ordinaire de cette nation; & enfin aprés toutes les tragedies de ces provinces, où il n'epargnoit pas les supplices, 'il vint sondre sur la Cappadoce dans l'esperance de l'emporter avec la mesme sa-

cilité . S. Gregoire décrit la mesme chose d'une autre maniere. Car voulant raporter les combats de S. Basile contre Valens, il parle Nat. or, 20 p. ainsi de ce qui les avoit precedez: ¡Valens, dit-il, commença à se signaler par les bannissemens, par les expulsions, par les

confilcations, par des pieges vilibles & cachez, par des discours pleins de carefles, quand l'occasion y paroissoit convenable, & par la violence ouverte lorsque les caresses n'avoient pas de lieu. On chassoit des Eglises ceux qui faisoient profession de la doctrine Catholique, & l'on en mettoir en possession ceux qui fuivoient la doctrine pernicieule & empoisonnée de l'Empereur,

347-348.

b.c.

P. 31 3.8.

2.1 212.C

63

qui exigeoient des fignatures impies, & qui fignoient eux messes de plus grandes impietez. On donnoit des ordres à des Generaux impies , non pour aller combatre les Perses , non pour aller dompter les Scythes , ou pour repousser quelque autre nation barbare, mais pour faire des eglises le theatre de leurs carnages , pour profaner les autels, pour les souiller par le sang des hommes & des victimes, pour faire violence à la pudeur des vierges .

'Cet embrasement entra enfin dans la Cappadoce qui en avoit Bassep. 297.00 déja senti la fumée, selon l'expression de S. Basile, par le bruit 288, c, d. de l'affliction des autres, qui luy avoit fait verser des larmes de compassion & detendresses & elle en avoit aussi déja vu quelques étincelles. Cardans une lettre, qui peut avoir esté écrite vers le milieu de cette année, JS. Basile dit que les affaires de l'Eglise ep 57 p.86.b. estoient encore indeterminée dans la Cappadoce; qu'Evippe estoit venir, mais n'avoit encore rien fait paroistre; que neanmoins les ennemis menacoient de faire venir ceux de leur parti d'un canton de l'Armenie qu'il appelle la Tetrapole, & de la Cilicie: 'Cet Evippe elloit un ancien Evesque qui avoit de l'elo: ep. 265 p. 164.e. quence Mais il estoit Arien, ce qui obligea S. Basile de se separer de luy quoiqu'il eust des raisons particulieres de l'aimer. 'Il avoit ep.72 p. 117 de. assisté avec les autres Ariens au Concile de Constantinople [ en 260, Joù il avoir deposé Eustathe & ses autres Semiariens; '& p.118.bl ep.7; ceux-ci avoient dit une infinité de choses contre leurs deposi- P. 120.E. teurs, & contre Evippe en particulier. 'Anyse Evesque, que Saint ep.10. p.53.b.c. Basile qualifie un miserable valet, estoit son disciple.

L'AN DE JESUS CHRIST 372.

[Cette course d'Evippe estoir comme une cérarmouche avant le grand combat qui sembloit devoir suivre l'arrivée de Valens.

Ge Princevint à Cesarée sur la fin de l'année 371, & y demeura apparemment jusques au mois de mars de l'année suivante: JII Nalentage passione suivante: Justifica de l'engle à Nazianze, où l'Evesque Gregoire soutenu par la sorce & l'eloquence de son sils [ qui n'estoir encore que Prestre; jiessis genereusement à tous les essorts des heretiques.

[L'hiftoire ne nous en apprend point le detail.]

'Il n'y a rien de plus illustre dans toute la persecution de Valens, or.20,P.347.4.
que ce qui se passa à Cesarée. [Mais comme il le faut reserver
pour l'ornement de l'histoire de S. Basile, nous nous contenterons
de dire ici, que la sermeté de ce grand Saint sut en vain tentée
par les menaces & les promesses du Preset Modeste, par les
follicitations de Mardone grand Chambellan, & de plusieurs
autres des principaux officiers, & par tout l'eclat de la majesté

Bbbb ii

imperiale. Le courage invincible du Saint rendit ses plus grands 371. ennemis ses admirateurs; & Valens vint mesme à l'eglise le jour de l'Epiphanie, où S. Basile voulut bien le soussirir par condescen-

dance. & recevoir les presens.

Les cabales des Ariens eurent neanmoins la force d'aigrir de nouveau Valens contre luy, & l'on attendoit seulement que la nuit fust passée pour le mener en exil. Mais cette nuit là mesme. Valentinien Galate fils unique de Valens, tomba dans une fievre furieuse, qui obligea le pere & la mere de recourir à S. Basile,& ils eussent sans doute obtenu par ses prieres la vie de leur fils, s'ils n'eussent eu la foiblesse de le laisser battizer par les Ariens : ce qui fut aussi-tost suivi de sa most.

La douleur qu'en ent Valens, arresta pour lors le dessein qu'il avoit eu de bannir S. Bafile. Les Ariens le luy firent bien tost reprendre. Mais lorfqu'il en voulut figner l'ordre, trois plumes qu'il avoit prises l'une aprés l'autre, se rompirent d'elles mesmes , & la main luy trembla: de forte que cedant enfin à la puissance de Dieu, il vint une seconde foisà l'eglise, s'y entretint avec S. Basile, & conceut de luy une estime extraordinaire. Ainsi il le laissa gouverner en paix son Eglise, luy donna de belles terres pour un hospital qu'il bastissoit; & l'appuya mesme de son autorité pour mettre des Evesques dans diverses villes de l'Armenie.]

p.634b.

Thort.Le. c.16. 'Dieu voulut faire voir en une occasion si eclatante, qu'il est le Roy des Rois ou'il feait quand il luy plaift mettre ses serviteurs à couvert de tous les efforts de leur puissance, & qu'ainsi quand ils se trouvent abandonnez, à leur cruauté, c'est luy mesme qui les y abandonne, non par foiblesse, mais parcequ'il veut eprouver le courage de ses Saints, & couronner leur patience f ou pour d'autres raisons dignes de la sagesse d'un Dieu. 1

Naz.or.20;p. ep 77. P. 134 b.

'Le soin qu'il avoit pris si visiblement de proteger S. Basile,& 351-d 377 Bac l'estime qu'il en avoit donnée a Valens, firent que non seulement l'Eglise de Cesarce, mais generalement toute la Cappadoce, & les Catholiques du Pont, jouirent d'un affez grand calme durant le reste du regne de Valens, [ non pas neanmoins sans quelque Bakeptzing, p. trouble, comme on le verra dans la fuite. Il paroift qu'en 375,

118 b 121.a.b. les Eglifes de Zeles & d'Amafée dans le Pont, estoient tenues Soz.1.7,c.1 p.

306.4.

par des Ariens : [ ce qui n'empetchoit pas que le peuple n'en demeurast Catholique,] & il recevoit ce semble des ministres des Evelques voisins. En effet, Sozomene nous affure que les Ariens ayant chaffé Eulale Evefque d'Amafée, pour mettre un heretique en sa place, Eulale trouya à son retour, aprés la

569

perfecution, qu'il n'y avoit pas einquante personnes qui reconnussent l'Arien.

# 

Flavien, Diodore, & S. Aphraate; soutiennent l'Eglise contre Valens; qui persecute les Orthodoxes d'Antioche.

[Oule of time ou quelque crainte que Valens euft pour S. Basile, son cœur n'estoit pas neanmoins changé, non plus que celui de Saúl, comme il parut par toute la suite de sa vie. Il partit de Cesarée dés que l'hiver su passe l'armous Cod. Th. chr. pa avons des marques qu'il estoit à Seleucie le quatrieme d'avril & oc. à Antioche le 13 du mesme mois. [Ce suite n'extre derniere ville qu'il sit son sejour ordinaire durant tout le reste de son regne, aussil occupé à persecuter les Catholiques qu'aux affaires de son Etat.

Ses premiers efforts devoient tomber sur S. Melece Evesque d'Antioche, s'il ne l'eust pas déja relegué en Armenie, ou dés 72n 37r, j'ou au plustard dés le commencement de 372. [L'Eglise Bas ep.273-pt d'Antioche privée de la conduite de son pilote, sembloit estre exposée à un naustrage evident. ] 'Mais Flavien & Diodore Prestres Thott. v.Pat. de cette Eglise, a qui l'avoient si heuteusement désendir sous a histories de Constance estant encore laïques, b firent la mesme chosé sous a histories pe Valens; & sendant, comme deux rochers, les stots de la per sanéaza secution avec une constance inebranlable, ils en rompitent 966. L'impetuosité & la violence: Ils prirent le soin de gouverner le troupeau; & en mesme temps qu'ils s'opposionent aux loups par une conduite egalement sage & genereuse, ils domoient aux brebis la nourriture spirituelle qui leur estoit necessaire.

Flavien effoit le maiftre de cette lice, où l'on combatoit pour p.697.a.b. la foy, & il appliquoit Diodore [& lesaurres] aux combatsoù ils réufilibieint le plus. Car ence temps là il ne preschoit pas dans les assemblées de l'Eglise, mais sournissoit des raisons & des passages de l'Ecriture à ceux qui preschoient. & ainsi les uns bandoient leurs arcs contre les blasphemes d'Arius; & Flavien tiroit de son esprit comme d'un carquois, & leur presentoit les sieches qui perçoient ces heretiques. Il ne laissoit pas de parler souvent contre eux, soit en particulier, soit en public, où il rompoit avec une facilité toute entière les pieges de leurs raisonnemens, & faisoit voir que leurs objections n'estoient que des toiles d'araignées.

Bbbb iff

[ Dieu avoit joint d'autres predicateurs à Diodore & à Flavien, 372. comme ce que nous venons de dire le montre. ] 'C'estoit particulierement S. Aphraate folitaire, de la vertu duquel, [non plus V.fon titre,

que des autres de cette profession , I nous ne parlons pas ici. 'Ils 1.5 c.4 p.70\$. 709.

estoient encore assistez de Jean & d'Estienne, que S.Melece fit depuis Evesques, le premier d'Apamée, l'autre de Germanicie. C'estoient eux qui durant la tempeste gouvernoient, s avec les autres, l'assemblée des Orthodoxes. On remarque de Jean enparticulier, qu'estant illustre par sa naissance, il se rendit encore plus illustre par ses propres merites que par ceux de ses ancestres. & qu'il brilloit egalement par son eloquence & par sa vie. [ Saint Jean Chrysostome se seroit peut-estre rendu dessors plus celebre Greg.lar Johag. que tous les autres, fi se considerant comme un neophite, ] '&c craignant, selon le precepte de S. Gregoire le Grand, que sa vertu comme un arbre nouvellement planté, ne se sechast par le tumulte des actions exterieures, & comme par l'attouchement des mains de ceux que sa vertu luy donneroit pour admirateurs,

[ il n'eust cru devoir se tenir dans le repos & dans l'ombre de la solitude, pour y prendre de plus fortes racines, & laisser secher les murailles de cette tour encore toute fraische, qui par la durée du temps & l'augmentation de sa vertu, devint entierement impenetrable à toutes les machines des tentations les plus violentes.

L'Eglise d'Antioche avoit sans doute besoin de pilotes aussi habiles que ceux dont nous parlons, pour foûtenir les tempestes Soer. La. c.32. p. qui l'agiterent en ce temps là : ] 'Car Valens qui jouissoit de la paix avectous les peuples voilins, armoit toute la fureur contre les Catholiques, & inventoit tous les jours contre eux de nou-

Thort. v.Pat. veaux supplices. Il n'avoit pas seulement le courage d'entendre 8.p.815,a-b. sans trembler les ravages que les barbares faisoient quelquesois dans ses provinces. & il employoit toute la force de ses armes contre les concitoyens & les fujets , parcequ'ils aimoient & Soor. 14.c. 17.P. embrassoient la pieté. Il en tourmenta & en fit mourir un grand 218.a.b|Soz.l.6. nombre, les uns d'une façon, les autres d'une autre; mais pour

Thort. 1. e 23. l'ordinaire il les faisoit noyer dans l'Oronte, 'qui passeau pié des · murailles de la ville & du palais d'Antioche du costé du nord . €.11.P,696,b. 'Il les chassa d'abord des eglises, :[ c'est à dire de la Paleé ou

Ancienne, qu'ils avoient toujours tenuë,] & d'une nouvellement bastie que Joviers leur avoit donnée. Ils s'assemblerent donc au v.Pat capyte pié de la montagne, [proche de la ville,] 'où il y avoit quelques cavernes dans lesquelles on dit que l'Apostre Saint Paul s'estoit

P. 21 3.224.

p.697.c.d.

&c.

åcc.

autrefois retiré & caché. 'Là ils chantoient les louanges de Dieu hif l.4.c. 11.p. & ecoutoient ses divins oracles, malgré toutes les injures de l'air 696.b. aufquelles ils effoient expofez, malgré les pluies, les neiges, les glaces de l'hiver, & lex extremes chaleurs de l'été.

'Mais on ne leur laissa pas mesme une liberté si peu sujette à b.

l'envie, & on envoya des foldats pour les chaffer de ce lieu. Ils ess p.696 div. le quitterent donc pour se rassembler au bord de la riviere sous la Pat.c.8. p. 815. conduite de Flavien & de Diodore, qui benissoient "le Createur & le bienfaicteur des hommes en tous les lieux foumis à l'étendue de sa puissance. [ C'est là que ] Diodore instruisoit toute la ville Chry.de Di.p. audelà du fleuve, comme avoit fait Saint Jean Battifte, par sa 134. doctrine salutaire. 'C'est là que se mettant à la teste des Fideles, Pacil, 4 e.a. p. il soutenoit comme une tour, & brisoit comme un rocher, tous 157. les efforts des heretiques, & tous les flots de la persecution, faifant jouir tout le corps de l'Eglise par sa constance, d'un calme affuré & d'un repos tranquille au milieu de la tempeste. 'C'estoit Thort, v.Pat.e. luy qui avec Flavien & Aphraate, apprenoient au peuple, con- 8.p.815.e.d. formément aux maximes de David, de S Paul, & de J C mesine, qu'il faut chanter les louanges du Seigneur en tout temps & en tout lieu, dans les champs & fur les montagnes, dans la ville & dans les fobourgs, dans les maisons & dans les places publiques.

'Les heretiques ne souffrirent pas non plus que les Catholiques hill.40.23.p. s'affemblaffent auprés du fleuve. Ainsi Flavien & Diodore les 696. menerent à la place d'armes, où ils les nourrissoient des herbes fpirituelles de la parole divine. Mais ils en furent encore chassez y Pat. p \$152 quelque temps aprés, par la violence des foldats, & reduits à Bir. 386,5 581 s'affembler à la campagne, d'où vient le titre de Campagnars 103 459/Hier. que S. Jerome donne à ceux de la communion de S. Melece. "Il "P.57-p.131.E." parouft que cette place d'armes où ils s'affemblerent quelque e 2.17.780.6. temps, estoit hors la ville du costé du nord; b & pour y aller, il 6 hill. 4.6.23.70.

falloit paffer à la vue du palais où estoit l'Empereur.

'Ce fut à cette occasion qu'arriva la conference de S.Aphraate p.697.698 v. avec Valens, fuivie "de la mort d'un eunuque qui avoit menacé Pat p. 816,817. le Saint; laquelle empescha qu'il ne fust envoyé en exil: ce qui est v.Pat.p.\$17.6. raporté amplement par Theodoret. 'Ce Saint fit encore admirer 4|818. sa puissance à l'Empereur, en guerissant un de ses chevaux à la priere de son ecuyer qui estoit un homme de bien. & tres ferme dans la vraie foy. Mais quoique ces miracles étonnaffent les ennemis de la verité, 'Ils ne gueriffoient pas leur cœur , & p.\$18.elhif.t.4. n'empescherent pas Valens de continuer dans sa fureur contre le c.13 p.698 d. Fils de Dieu, jusques à ce qu'il en fut puni par la main des Gots.

c.2.p.780.c.d.

P.782 C.

P.783.2.

Societ. e.32.p. Il s'adoucit un peu, s'il en faut croire Socrate & Sozomene sur 372. 250.c|Soz.Loc. les remontrances de Themistius, "qui luy adressa un discours sur V. Theodo-37.P.696.c. ce fujet, où il luy representa entre autres choses, que les payens fe I. 194

avoient plus de trois cents opinions différentes fur la divinité : mais cet adoucissement, [ de quelque cause qu'il vinst, ] n'alloit qu'à bannir les Ecclesiastiques au lieu de les faire mourir.

#### ARTICLE CXVIII.

Saint Jelien vient soûtenir les Catholiques d'Antioche: S. Basile leur écrit : Diodore est banni: Persecution des Eglises de Syrie . De S. Pelage Evefque de Laodicée .

OMME le mensogne n'est pas moins naturel à l'heresie que la violence, puisqu'elle n'est elle mesme qu'un mensonge, & qu'elle est fille de celui qui dés le commencement du monde Thdrt.l.4. c.24. est homicide & menteur; ] 'les Ariens s'en servirent alors, en p. 699 a b v. Pat publiant dans Antioche, que Saint Julien Sabbas l'un des plus

illustres solitaires de ce temps là, estoit dans leur sentiment. Comme cette fausseté estoit capable de nuire beaucoup aux personnes soibles, Flavien & S. Aphraate le conjurerent de venir à Antioche, & luy envoyerent pour cela Acace depuis Evesque

v.l'at.p.780.d. de Berée. 'Acace prit avec luy S. Astere son maistre, & disciple de S. Julien, 'qu'ils amenerent d'Edesse à Antioche, où tout le monde le vint voir dans les cavernes proche de la montagne où il s'estoit retiré. Il y tomba malade, & aprés avoir obtenu de

Dieu sa guerison & celle de beaucoup d'autres, 'entre lesquels fut "un homme qui ne pouvoit que se trainer sans marcher, qu'il eul de jatte.

alhift.4. c.24.p. guerit devant le palais : 'il vint à l'assemblée que les Orthodoxes tenoient dans la place d'armes, & y attira toute la ville par v.Pat.p.783.a.b. le desir de le voir. 'Il sit encore divers miracles, dont le plus

celebre fut la guerison du Comte d'Orient. Et en s'en retournant à Edesse, il vint à Cyr, où il trouva les chess des Catholiques dans l'affliction & l'inquietude, parceque les heretiques de la mesme ville y avoient fait venir pour prescher un Evesque de leur fecte nommé Aftere, [qui avoit merité d'estre deposé dés l'an 359 par les "Semiariens. Il le faut distinguer sans doute du sophiste V. 1 88. Astere, qui s'estoit rendu si celebre par son impieté sous le regne de Constantin, mais il avoit esté nourri [ aussi-bien que luy] dans

les artifices des sophittes : de sorte que sa langue estoit un dangereux instrument de l'ancien serpent : & on craignoit beaucoup que L'an del.C. 372.

LES ARIENS.

que les simples ne se laissassent surprendre aux fausses lueurs de son eloquence. & aux pieges de ses sophismes captieux. Les Catholiques ayant donc eu recours au Saint, & le priant de les affister dans ce danger, 'il les exhorta à se confier en Dieu, à se a, joindre avec luy pour luy demander son secours. & à soûtenir leur priere par le jeune & les autres mortifications. On suivit ce conseil, & on en vit bien-tost l'esset. Car Astere la veille de la feste en laquelle il devoit prescher, fut frapé d'une maladie si violente, qu'elle l'emporta en un seul jour avec tous ses artifices & tous ses sophismes, qui ne servirent plus que de matiere à sa condannation & à son supplice: '& ayant esté appellé pour mau- p.784.2. dire le peuple de Dieu, comme Balaam, il en eut aussi le suneste fort .

'Les ennemis de la verité ne purent pas toujours souffrir dans Fac.l.4,c.2,p. Antioche la vertu des paroles de Diodore. Ils le chafferent fou-155. vent de son pays, [ c'est à dire d'Antioche; ] '& en effet, nous le Bassep. 187.p. trouvons cette année mesme en Armenie avec S. Melece. <sup>a</sup> Ils <sup>201,4</sup>. s'efforcerent encore de luy faire perdre la teste & la vie, à cause de la liberté avec laquelle il défendoit la foy : Mais quoiqu'ils, luy dressassent une infinité de pieges, Dieu l'en delivra toujours. 'C'est pour ce sujet que Saint Chrysostome l'appelle un Martyr p. 156.157. vivant, aussi-bien que pour la mortification & l'austerité continuelle de sa vie.

S.Basile touché des maux que souffroit l'Eglise d'Antioche, Basep.60, p.32. luy écrivit une lettre pour la confoler & la fortifier dans l'attente 89. du secours de Dieu. Il eust voulu venir luy mesme pour cela à p.88.d. V.fon titre Antioche, s'il n'eust esté arresté par une longue maladie : [ "ce

195, 96. qu'on peut raporter à celle qu'il eut sur la fin de 373. ]

'Les Eglises voisines d'Antioche furent traitées de mesme que Socr. 1.4. c. 17, p. leur metropole, & presque partout l'Orient les Catholiques 228|Soz,l.6.c.i8. estoient chassez des Eglises, aprés avoir esté privez de leurs saints Thorr. 1.4.c., 16. Prelats Ce qui se passa à l'égard de S. Eusebe de Samosates, est p.682,b. fort celebre, mais nous en parlerons en son temps; & nous ne mettrons ici que les choses dont nous ne savons point l'année, taschant de suivre l'ordre des provinces.

Les Eglises de Berée & de Calcide toutes deux en Syrie, souffrirent beaucoup dans cette persecution, comme on le voit par les réponses que fit S.Basile aux lettres qu'elles luy en écrivirent . 1 Il assure ceux de Berée que la renommée de leur pieté estoit Basep. 298.p. passée jusqu'en son pays, & luy avoit fait connoistre les couronnes 289.d.e. qu'ils s'estoient acquises par la confession du nom de J.C, avant

Hift. Eccl. Tom. VI.

Cccc

LES ARIENS.

L'andel.C.

291,

qu'ils luy en eussent rien écrit . 'Et comme le Clergé , outre ses 372 lettres luy avoit envoyé le Prestre Acaces qui fut depuis Evesque de Berée mesme, ] & qui luy apprit l'exacte fidelité des Ecclefiastiques, l'union parfaite du peuple avec eux , la generolité & la foy fincere des magistrats & des principaux de la ville; il en remercia ce mesme Clergé par une lettre particuliere, où il l'exhorte à perseverer jusqu'à la fin, & l'assure que l'exemple de

Juli.ep.27 P. 1 57.

leur Eglife en a affermi beaucoup d'autres. La generoifité de cette Eglife, & particulierement du Confeil, "avoit déia beau- V la perf.de coup paru fous Julien, comme on le voit par les plaintes que cet Julient 40. apostat en fait . Nous avons une lettre du mesme Saint à Theo-Baf,ep.310.p. dote Everque de Berée, qui n'est qu'un compliment d'amitié.

ep.297 p.288, 239.

Dans la lettre à l'Eglise ou plutost au Clergé de Calcide, il les lotte encore de n'avoir pas témoigné moins d'union entre eux, que de force à repousser leurs ennemis Il dit que la memoire de leurs combats & les lettres qu'ils luy avoient écrites ne l'avoient pas peu fortifié dans les afflictions & les tentations continuelles de la persecution, qui aprés avoir rayagé toutes les provinces d'alentour commençoit auffi à attaquer la Cappadoce. Il semble que cette lettre foit écrite fur la fin de 375,ou peu aprés, lorsque V. S. Basile Demosthene Vicaire du Pont, chassa S.Gregoire de Nysse, & 115, 116. fit d'autres maux aux Catholiques de la Cappadoce: & nous verrons auffi que les folitaires d'autour de Calcide & de Berée, fouffrirent beaucoup en 376, par la persecution des Ariens.

Thdrt 1.5.c.25. P.700.a.b.

'Ces heretiques eurent la lascheté de mettre le feu à une petite cabane où demeuroit un faint folitaire du diocese de Cyr,nommé Zeumace, pour se venger de sa generosité extraordinaire. Car quoiqu'il fust aveugle, il ne laissoit pas d'aller de divers costez pour fortifier les brebis de lesus CHRIST, & combatre les Ariens. Le General Trajan luy fit baftir une nouvelle cellule, & prit soin de pourvoir à tous ses autres besoins. Saint Pelage de Laodicée estoit alors une des plus grandes

1.4.6.12.p.675.2 lumieres de la Syrie.] Il avoit esté marié en sa jeunesse; mais le premier jour de son mariage, & estant mesme dans le lit nuptial, il perfuada à son epouse d'embrasser la chasteré & de preferer une amitié fraternelle au lien conjugal . Ainsi il conserva sa pureté, & acquit encore les autres vertus qui devoient accompagner un fi grand don : & c'est ce qui le fit elever par un consentement unanime fur la chaire de Laodicééen Syrie, [ foit de la grande qui est fur la mer prés d'Antioche , "& dont George estoit encore ₹.193.

Balap.gra.p. 30 1.di Sot. Lo.c. 4.P.641,C.

Évefoue au commencement de l'an 360, foit de celle qui estoit

L'an del.C.

372linariftes Bote 4-

LES ARIENS. proprement dans la Phenicie du Liban, s'il est necessaire de re-V.les Apol · connoiffre qu'Apollinaire effoit feul Evefque de l'autre, 'ce que

nous examinous ailleurs. ] Philostorge attribue l'election de S. Philostorge attribue l'election de S. Philostorge Pelage à Acace de Cesarée en Palestine, qui voulut se separer 78. des Ariens aprés le Concile de Constantinople en 360, & vouloit elever l'episcopat des défenseurs de la Consubstantialité. 'Il est Sort.1.3.025 p. toujours certain qu'il estoit Evesque dés l'an 363, auquel il assista 204, d. au Concile d'Antioche & y figna le symbole de Nicée. Il assita Soz.1.6.e.12.p. auffi à celui de Tyanes, que nous avons mis en 367, 2 & il figna 652.b. encore la lettre que les Orientaux écrivirent au commencement 101.b. de cette annie 372, aux Prelats de l'Italie & des Gaules.

L'eclat des vertus de cet admirable Evefque, ne toucha point Than. 1.4. c, 12. la dureté de Valens, & il ne laissa pasde le releguer en Arabie, P.675.b. [ où il demeura apparemment jusqu'à la fin de la persecution. ] 'S.Bafile luy écrit comme à un Evelque d'une vertu eminente, Balep. 331. p. & des prieres duquel il attendoit un grand secours. Il témoigne 301,301 fouhaiter extremement, & esperer mesme de l'aller voir : [Cette esperance est une grande marque que S.Pelage n'estoit pas en-

core banni; & ainsi il ne le fut pas avant la fin de 372, puisque la lettre de S.Basile ne peut pas eitre écrite plustost, comme on le voit par le voyage de Sanctiffime dont elle parle. 1 Theophane Thphn, p.52.c. paroift mettre son exilen [374;]mais ce n'est pas une autorité.

V. S. Melece

Aprés la persecution de Valens, il affifta en l'an 379 au grand V.s.Gr.de Concile d'Antioche, & \* au Concile œcumenique de Constan-Nazianze j tinople en l'an 381 auguel il fut mis pour centre de la communion Catholique dans la Syrie, avec Diodore de Tarfe. C'est la derniere occasion où nous le trouvons dans l'histoire. ] 'Le martyro. Boll. 15. mars, p. loge Romain le met au nombre des saints Confesseurs le 25 de 558.4. mars. 'Il eut pour successeur Elpide, qui avoit esté compagnon Thort. Ly c.17. de S.Melece, & estoit un parfait miroir de ses vertus. Cest luy P.741.d. qui tenoit la place du grand Pelage, lorsque Saint Chrysostome monta fur le fiege de Constantinople en 398, J'& mesme dés l'an Conct.z. p.1157. 394, auquel il affifta à un celebre Concile à Confrantinople. b Il & Pall y Chre. défendit fort genereusement l'innocence de S.Chrysostome en p.79-195. l'an 404.

30

Cccc ii

## ARTICLE

# De S. Barse Evesque d'Edesse: Generosité de son peuple.

Baflep.60. P.108. b Blond, prim. p.1 58 Thdrt.n. P.41.2.b.

'Un des plus illustres Prelats qui furent bannis pour la foy par la tyrannie de Valens, fut le grand S. Barfe. \ On croit que c'est celui qui est nommé Barse, ou un autre appellé Narse dans le titre de la lettre que les Orientaux écrivirent cette année mesme aux Evesques d'Occident, pour les prier de les secourir contre les Ariens de quoy nous ne parlerons pas ici, non plus que de tout ce qui regarde cette lettre & d'autres semblables, qui font une des principales parties de l'histoire de S.Basile. 'S.Barfe, & S.Euloge dont nous parlerons bien-toft, s'estoient

Soz 1.6.c. 34.p. 69 t.c.d.

exercez long-temps dans la vie folitaire, autour d'Edesse dans la Mesopotamie; & on les sit Evesques non d'aucune ville, dit Sozomene, mais seulement par honneur dans leurs monasteres. comme pour les recompenser de leur vertu. [ Cela est un peu extraordinaire, & ne s'accorde pas avec les regles des Canons: Auffi, fi nous ne voulons pas nous en raporter à Sozomene, dont l'autorité est assez peu considerable en toutes choses, nous trouverons que, selon Theodoret dont l'evesché estoit poche de la Thdrt.14.c.r4. Mesopotamie. Tils ont tous deux esté l'un aprés l'autre Evesques dil 5.c.4.p.709. d'Edesse metropole de l'Osthoene dans la Mesopotamie.] Saint Barle est aussi qualifié Evelque d'Edesse dans l'inscription originale d'une lettre que S.Basile luy écrit; b & dans le corps de la naie a une serie que o sanate en el tores les les peuples qui eftoient fous luy. El l'ous refto Col.R. a.i.p. encore des souscriptions de Conciles où S. Euloge prend le titre

# Balep.326.p.

Thdrtd.4.c.14. P.67 8.c.

d'Evesque d'Edesse.

Bef.cp. 327.p. d Thdrt.h.s.c. 14. P.678 c.

Bafep, 327 p. 321.d.

'Les persecutions de Valens rendirent Saint Barse celebre non seulement à Edesse qu'il gouvernoit, & dans les villes d'alentour, mais encore dans la Phenicie, dans l'Egypte, dans la Thebaïde, où en le releguant on faisoit eclater la splendeur de sa pieté, & generalement partout où il y avoit des serviteurs de J. C. d Il fut premierement banni en l'isse d'Arade [sur les costes de la Phenicie, Joù les miracles qu'il y faisoit par la grace apostolique dont il estoit rempli, le firent visiter par une infinité de personnes. Saint Basile qui avoit un grand respect pour ce Saint, y sust volontiere venu avec les autres, pour embrasser, dit-il, sa charité veritable, & louer Dieu qui estoir glorifié par ses souffrances. Mais comme il ne le pouvoit visiter par luy mesme, 'il le fit par deux lettres

ep.326.327.P.

LES ARIENS.

que nous avons encore, & luy envoya quelques presens. 'Il semble ep. 327, p. 322, 82 par l'une de ces lettres, que S. Barfe eust avec luy plusieurs de ses Ecclefiastiques bannis pour la foy aussi-bien que luy & nous verrons par la fuite comment cela arriva.]

'Valens ne put souffrir ce concours de peuples qui venoient Thart. 4.c. 14. honorer celui qu'il persecutoit. C'est pourquoi il le bannit à p.678,c. Oxyrinque ville d'Egypte[dans la province d'Arcadie, celebre pour la pieté de ses habitans. Mais son lit qui demeura à Arade, d v tint lieu de sa personne, & y estoit encore fort honoré du temps de Theodoret, parceque beaucoup de malades recouvroient la

fanté en s'y couchant. 'Comme la gloire de S. Barse attiroit encore tout le monde à c.dln. p.36,1.4. Oxyrinque, Valens fit transferer ce saint vieillard, digne d'habiter dans les cieux, à un chasteau nommé Pheno ou Philo, qui estoit aux extremitez de l'Empire proche des terres des barbares. Il estoit assurément en Thebaide, puisque Theodoret dit Boll. 30. jan. p. un peu auparavant, que Saint Barse avoit aussi esté banni en cette a Thort. F. 678.e province. Il mourut apparemment en ce lieu, avant la fin de 6 Thdrt. 14.c.

la persecution.

Alexandre d'Hieraple le nomme vers l'an 432, avec S.Melece Baluz, con, p. & S. Eusebe [ de Samosates, comme les plus illustres d'entre les Evergues & les Confesseurs de ce temps-ci. Baronius a mis sa feste dans le martyrologe Romain le 30 de janvier, croyant suivre les Grecs, 'qui en font neanmoins le 15 d'octobre, avec un Menza, p.187. eloge tiré de Theodoret. Bollandus doute si ce n'est point ce 30, jan, p.1031. S. Barse dont ils font une memoire le 28 de sevrier, qu'ils qua: 1 3. lifient Evesque de Damas; ce qui pourroit estre une erreur des copistes.

La vertu du pasteur ne pouvoit paroistre davantage que dans celle de ses ouailles, je ne dis pas des grands solitaires qui demeuroient autour d'Edesse, comme S. Ephrem & Saint Julien Sabbas, mais de tout le peuple de la ville. C'est un evenement des plus illustres de toute cette persecution, & qui a esté remar-

qué par tous les historiens.]

Valens, [selon sa coutume, ] ayant depouillé l'Eglise d'Edesse Thart. 14. c. 15. de son pasteur, avoit mis un loup en sa place; mais tout le P.679.a. peuple aima mieux abandonner la ville & s'affembler à la campagne, parcequ'on leur avoit ofté les eglises pour les donner aux Ruf.L2.c.s.p. Ariens.) Valens les y ayant trouvé assemblez lorsqu'il vint en 234. cette ville, pour voir l'eglise celebre où estoient les reliques de c.18, p.660,b.

t. hors le nom de Valentinien qu'ils ont mis pour celui de Valens.

Cccc iii

## LES ARIENS

S. Thomas Apostre, en fut si irrité, qu'il frapa mesme du poing. 372fur le visage le Preset'Modeste, "parcequ'il ne les avoit pas Thirt. P. 679.b. chassez de là comme il le luy avoit commandé, & il luy ordonna Ruf.p.a.34. CHance de la carle se de la taille, & les foldats qui fe 6Thdr.p.679.b d'affembler tous les archers de la taille, & les foldats qui fe trouvoient là , pour diffiper ce peuple à coups de bastons , de

massues, & mesme de traits & d'épées s'il estoit besoin.

c Ruf.p.254 Socr.1.4.c.18.p. 228 c.d.

Modeste se resolut de le faire dés le lendemain: Mais comme il avoit quelque reste d'humanité, il avertit secrettement les Catholiques de l'ordre qu'il avoit receur, afin qu'ils ne se trouvassent point à l'assemblée: & dés le grand matin il partit avec beaucoup de bruit, de tumulte, & de menaces, qu'il faisoit faire exprés par les gents, afin qu'il ne trouvast personne qu'il fust obligé de maltraiter. Cependant il fut bien furpris de voir au contraire que les Orthodoxes couroient en haste & en plus grand nombre qu'à l'ordinaire à l'affemblée; comme s'ils euffent

Il hesiroit sur ce qu'il avoit à faire, & neanmoins poursuivoit

eu peur de ne pas mourir.

Soz.p.660,c. Thdrt.p.679,b Socr p. 228.d 302.p.660.d.

Ruf. p.254.255 fon chemin vers la campagne, lorfqu'une pauvre femme tirant par la main un petit enfant, sortit de chez elle avec tant de precipitation qu'elle ne fe donnoit pas seulement le loisir de fermer sa porte, ni de mettre sa coiffe, & mesme sendoit la presse des officiersqui marchoient devant le Prefet, qui traversoit alors la Thart.p.679.c. grande place. Il fe doutadu fujet qui la pressoit si fort; & se de di Russon l'estant fait amener pour en savoir la verité, il apprit qu'en effet elle se hastoit de s'en aller avec les autres Fideles, parcequ'elle avoit appris qu'on les vouloit faire mourir, & qu'elle y menoit son fils afin qu'il acquist aussi la couronne du martyre. Il luy sut aisé de juger par le courage d'une femme, quel devoit estre celui de tous les autres Catholiques De forte qu'il fit auffi-toft rebrouffer cheminà ses gents; & estant allé trouver Valens, il luy raconta ce qui luy venoit d'arriver, & luy fit voir qu'il falloit se resoudre à laisser les Catholiques en repos, ou à les egorger tous, sans en tirer d'autre fruit que la honte d'une cruauté sans exemple: Ses persuasions flechirent la colere du Prince: '& tous les Fideles d'Edesse eurent la gloire d'avoir merité le titre de Confesseurs.

Soz. p. 661 .b.

Baf.ep.2 55. p. 253.di

Il paroist par une lettre de S. Basile; écrite sur la fin de 373, que Valens effoit alors affez prés de Samosates. [ Mais c'estoit fon ordinaire d'aller paffer une partie de la campagne vers l'Euphrate ]

# ARTICLE CXX.

Histoire de Saint Euloge & de Saint Protogene Prestres d'Edesse, puis Evesques.

IL Es autres historicos fasifient ici l'historie de ce qui arriva aux Fideles d'Edeffer mais Theodoret en raporte la fiuite, qui et tout a fait belle & pleine d'edification. I Valens, dital, Thérela expana accordé ce que le Prefer luy avoit dermandé pour les Cathes \*\*050,4.\*

liques, luy commanda examonions de n'aire venir les principaux, c'eft à dire les Preftres & les Diacres, & de les obliger de commaniquer avec le loups, éveltor l'Evedque Arien qui avoit misà la place de S.Barfe, Jou de les chaffer hors de la ville, & les releguer bien loin de la L'ec cheft de cett l'illent Celrege-feitor S.Euloge, pastad, & Protogene effoit le premier aprés luy. Il s'eftoit aufil exercé \*\*00-44.5.) p., dans la vie foitaire auprés de Carrhes.

'Le Prefet les ayant donc tous affemblez, il leur parla avec la Thorn part

plus grande douceur qui luy fut possible, pour tascher de leur perfuader d'obeir aux ordres de l'Empereur, & leur representa que c'estoit une temerité à un aussi petit nombre de personnes qu'eux, d'ofer s'oppofer aux volontez d'un Prince qui commandoitàtant denations avec un pouvoir abfolu. Comme ils gardoient tous un profond filence, le Prefet adressa la parole à Euloge qui estoit le chef des autres, & luy demanda pourquoi il » ne répondoit rien. C'est, dit Euloge, que je ne croyois pas devoir » répondre lorsqu'on ne m'interrogeoit pas . Il y a pourtant long-" temps que je parle, repartit le Prefet, & que je vous exhorte " à prendre une resolution qui vous soit utile . J'ay cru, répondit " Euloge que voître discours s'adressoit à toute l'assemblée, & que " je ne devois pas y répondre feul à l'exclusion de tous les autres. " Que si vous voulez savoir de moy mon sentiment particulier, " je ne vous le cacherai point . Alors le Preset luy dit : Communi-, quez donc avec l'Empereur . Euloge luy répondit par une fine & " delicate raillerie : Est ce qu'il a joint en sa personne la dignité " episcopale à l'autorité souveraine? Le Preset sut vivement piqué de cette raillerie, & y répondit par des injures contre ce faint " vieillard. A quoy il ajouta: Je ne vous ay pas dit, groffier & » stupideque vous estes, que l'Empereur possedast aussi l'honneur » du facerdoce: je vous ay exhorté feulement à communiquer » avec ceux qui font dans la communion de l'Empereur. Mais

To the Carry

duquel ils estoient soumis, le Preset sit arrester quatre-vingts

Ecclesiastiques, & les exila tous en Thrace.

On les receut dans toute leur route avec de grands honneurs: Les habitans des villes & des bourgs par où ils devoient paffer, alloient audevant d'eux, & les louoient hautement comme des défenseurs invincibles de la foy. Mais la jalousse de leurs ennemis ayant fait entendre à l'Empereur que l'exil par lequel il avoit pretendu les deshonorer, leur avoit acquis une grande gloire, ce Prince les fit separer & les envoya deux à deux, les uns en Thrace. les autres en Arabie, & les autres dans la Thebaïde. Ses ordres furent executez par des gents affez barbares & affez inhumains pour separer les personnes qui estoient unies par les liens les plus étroits de la nature, & emmenerent les freres l'un d'un costé. & l'autre de l'autre.

Euloge & Protogene furent exilez à Antinoüs en Thebaïde. Ils y trouverent un Everque Catholique, & affisterent avec luy aux affemblées ecclesiastiques. Mais ayant remarqué qu'il n'y avoit qu'un tres petit nombre de Fideles,& en ayant demandé la raison, ils apprirent avec douleur que la plus grande partie des habitans de ce lieu estoient encore engagez dans les erreurs du paganisme. Ils ne se contenterent pas d'en gemir devant Dieu. & d'en concevoir une compassion sterile, mais ils resolurent de travailler serieusement à leur conversion. Euloge s'enserma dans une cellule, où il passoit les jours & les nuits en prieres pour le fuccés d'une si sainte entreprise. Protogene qui avoit étudié les belles lettres, & qui favoit fort bien écrire en notes', ouvrir une " ecole où il montroit aux enfans à écrire aussi en notes, & les instruisoit dans les faintes Ecritures II leur dicta les pseaumes de David, & leur fit apprendre les endroits des écrits des Apostres qui leur estoient les plus utiles & les plus convenables. Un de ses ecoliers estant tombé malade, il alla le visiter, le prit par la main, & le guerit par la force de sa priere. Le bruit de ce miracle s'estant repandu, les peres des autres enfans l'emmenoient chez eux, & le prioient de rendre auffi la fanté à leurs malades. Mais il leur disoit qu'il ne pouvoit prier Dieu pour leur guerison, qu'ils n'eusent receu auparavant le battesme. Le desir qu'ils avoient de guerir, leur faisoit accepter sans peine cette condition: & ainsi ils recevoient en mesme temps la santé du corps & celle de l'ame. Quand il avoit disposé quelqu'un qui se portoit bien, à recevoir

le battefme, il le menoit à Euloge, frapoit à la porte de sa cellule,

le prioit d'ouvrir, & de marquer au seau du Seigneur celui qu'il luy amenoit . Que si Euloge se plaignoit qu'il interrompoit sa priere, il luy répondoit qu'elle estoit moins necessaire que le salut de ces personnesqui renonçoient à l'erreur. Tout le monde l'admiroit de ce qu'ayant le don de faire des miracles, & ayant fait connoistre Dieu à tant de personnes qu'il avoit éclairées des lumieres de la foy, il respectoit neanmoins Euloge comme son fuperieur, & luy amenoit ceux qu'il avoit gagnez à Dieu. Il n'y avoit personne qui ne louast une si grande modestie, & qui n'en estimast davantage sa haute vertu.

Lorsque la tempeste sut appaisée, & qu'ils furent rappellez d'exil, tout le peuple les conduisit en pleurant; & l'Evesque qui se voyoit privé de leur secours, les regretta plus que personne. Quand ils furent arrivez en leur pays, Euloge fut chargé de la conduite de l'Eglise d'Edesse, l'illustre Barse son Evesque estant passé à la vie bienheureuse. Protogene sut mis dans un champ inculte, tout rempli d'épines, & où il y avoit beaucoup à travailler. Car c'est ainsi qu'on peut appeller la ville de Carrhes dont il fut fait Everque, où il y avoit encore un grand nombre de payens. 'On dit que Saint Euloge fut sacré Evesque par Saint Eusebede 1.5 c.4. p.709.d. Samosates avant le Concile d'Antioche, Jauquel il affista vers le Col.R. t.l.p.177.

mois d'aoust ou de septembre 379.

'Ce fut luy "qui établit S. Protogene à Carrhes, aprés la mort Thdrt.p.709.c. 585 note 59 de Vite, celebre par sa piete [du temps de S.Basile, ] & qui assista a Soz. 1.6. c. 33. encore auec S. Euloge [en 381,] au Concile de Constantinople, 6 Thort. 1.5.c.8. Le martyrologe Romain met Euloge & Protogene au nombre P. 713.b|Conert des Saints, S. Euloge le 5 de may; & S. Protogene le fixierne. 4S. 5 surt 5 nov. p. Abraham dont Theodoret écrit l'histoire, [estoit apparemment 345 67. le successeur de S. Protogene . ]

c.17.P.846-850.

## ARRICATED OF THE STATES OF THE STATES

## ARTICLE CXXI.

D'Abraham Evelque de Batnes: Etat de la Palestine: [ C AINT Basile nous a conservé la memoire des persecutions J que soussirit un autre Abrame ou Abraham Evesque de Batnes, J'qui estoit une place forte & tres riche dans l'Osthoene, Amm.I. 14.P.7. assez prés de l'Euphrate. 'Il en parle dans une lettre qu'il luy Basp. ep. 315-p. écrit[vers 373 ou 376,]par Sanctiffime, pour s'excuser de ne luy 304. avoir pas écrit plus souvent, sur ce que depuis l'autonne s de l'année precedente ] il n'avoit point sceu où il estoit, les uns disant Hift. Eccl. Tom. VI. Dddd

LES ARIENS. L'an del C. qu'il estoit à Samosates, les autres dans le pays d'alentour, 372. quelques uns, qu'on l'avoit vu auprés de Batnes mesme, mais qu'enfin il avoit appris qu'il demeurois à Antioche chez le Comte Saturnin.[Il est bien ailé de juger que ce Prelat se cachoit à cause ep.69 p. 108 b. des persecutions des Ariens. ] Son nom se trouve entre ceux des Orientaux qui avoient écrit aux Occidentaux avec Saint Conc.t.1.p 664. Melece & S Basile au commencement de l'an 372. 'Il se trouva encore au Concile de Constantinople en 381. [ Pour le Comte Saturnin qui le retira chez luy, 'c'est apparemment le General V. Theodode ce nom, que Theodole fit Conful en 383, & dont Themistius fe I. 914. fait l'eloge. · Nous passons de la Mesopotamie à la Palestine. Il etat de la quelle Epi-73 c.37.p. nous apprenons en partie par S. Epiphane. J'Car ce Saint nous dit qu'un nommé Gemellin, Philippe de Scytople a successeur a c.24.p.872 a. de Patrophile, 'Athanase aussi Evesque de Scythople [ aprés c. 37. P 885.d. Philippe, 1& beaucoup d'autres, y publicient ouvertement & c.24.p.872.a. fans aucune crainte, les principes d'Arius les plus detestables, c.38.p.886.a. foûtenant hautement que le Fils de Dieu estoit une creature, que le Saint Esprit en estoit une aussi, & n'avoit rien de commun avec la nature divine. Ils ne se contentoient pas de combatre nostre foy par de c 37.p.885.d. discours, mais ils persecutoient par l'épée & par une guerre toute publique ceux qui avoient le courage de la défendre, & empoisonnoient par leur doctrine un grand nombre de villes & de pays. Hieren 61.p. S.Jerome parle de "Denys Evefque de Diospolis, qu'il appelle V. S.Jerome Confesseur, Saint Cyrille avoit esté établi Evesque de Jerusalem 174 de l'an 350 ou 351. Il avoit esté chassé diverses fois, & enfin s'estoit trouvé en possession de son Eglise, selon les historiens, sous le regne de Julien & au commencement de celui de Valens. Il fut fans doute chassé de son siege par Valens, comme les autres, puisque S. Epiphane marque qu'en l'an 376, l'Eglise de Jerusalem

Fpi.66.c.20.P. 037.d.

181.4.

\$85,c.d.

estoit gouvernée par un Hilarion, disfamé par la communion qu'il avoit avec les Ariens.

Dieu, il s'estoit bouché les oreilles, & s'en estoit aussi-tost enfui

[ Jean qui succeda à Cyrille lorsqu'il fut mort sous Theodose, estoit apparemment à Jerusalem durant la persecution de Valens. Hier.er.61.P. & fuivoit les Evesques qui dominoient dans cette Eglise, puisque 163.b. Saint Jerome luy reproche qu'il avoit esté autrefois engagé dans l'Arianisme, qu'il ne communiquoit point alors avec l'Occident, p.:65.a. ni avec les Confesseurs bannis pour la foy; '& qu'un Prestre nommé Theon, preschant dans l'eglise que le Saint Esprit estoit

avec quelques autres, comme s'il eust en peur d'entendre un blasoheme. 'Il estoit encore alors assez jeune, puisque quand il fut ep. 62. p 186 b. fait Evelque en 386 ou 387,] il n'avoit guere que trente ans .

Ce fut vraisemblablement dans le temps que Saint Cyrille gouvernoit son Eglise, avant cette derniere expulsion, ] 'c'est à Bar. 366/ 31. dire dans les premieres années de Valens, qu'Acace Evesque de Cesarée en Palestine estant mort, 'il établit Philumene en sa Epi.73 c 37-p. place . Mais Eutyque ad Eleutherople, qui suivoit un des partis \$85,0. des Ariens, à cause de S. Cyrille dont il estoit ennemi, quoiqu'il 871.b. fust orthodoxe dans le cœur, selon S. Epiphane; [cet] Eutyque, 637.p.885.6 dis-je, & ceux de sa faction établirent dans le siege de Cesarée un autre Cyrille appellé le Vieux . [ Il se rencontra , ce semble quelque defaut dans Philomene, ou dans son ordination, 1 puisque S.Cyrille porta encore sur le mesme throne Gelase fils de sa four ..

Aucun de ces trois Prelats ne pouvant exercer sa dignité, à c. cause qu'ils se combatoient & se ruinoient l'un l'autre sa quoy il faut ce semble ajouter la persecution des Ariens, qui s'opposoient à Gelase; J'Euzoïus sut établi sur ce sieges par les Ariens, J dont b.c. il suivoit le parti & la croyance; & il en jouissoit encore lorsque S. Epiphane écrivoir son livre contre les heretiques, [en 376 ou 377 Ill avoit étudié dans la mesine ville de Cesarée avec Saint Hier vill. enz Gregoire de Nazianze, sous un orateur nommé Thespese; & il composa depuis divers ouvrages. 'Il travailla avec beaucoup de foin à rérablir la bibliotheque de Cesarée, qui estoit principalement composée des ouvrages d'Origene, recueillis & donnez à l'Eglise de Cesarée par S. Pamphile; [ & dissipez peut-estre dans la division des trois contendans. \ Euzoïus en retrouva un grand ep. 141.p. 113.5. nombre, & en dressa une table. Il fut enfinchassé de l'Eglise sous v.ill. c.113.p. Theodose; b & Gelase remis en sa place.

[Quoique la Cappadoce ait joui d'une affez grande tranquillité au milieu de la persecution de Valens, à cause du soin que Dieu avoit pris visiblement de S. Basile, neanmoins S. Gregoire son frere,qu'il avoit fait Evefque de Nysse dans la mesme province,] fut prés de huit ans sans avoir pur voir S. Macrine sa sœur, à 2,p,188.a. cause des diverses persecutions des heretiques, qui ne souffroient point qu'il demeurast nullepart en son pays. Ces huit ans se terminent à la fin de 379: & ainsi ils commencent au moins en cette année Nous verrons sa persecution augmenter en l'an 371.]

00 d. ... . 6 b c.130.p.303.1.



#### 상사 ARTICLE CXXII.

Pierre est fait Archevesque d'Alexandrie, & chasse par les Ariens. L'AN DE JESUS CHRIST 373. [ N T OSTRE fuite nous conduit d'elle mesine à ce qui se passa

en Egypte, où les cruautez des Ariens nous fourniront une tres ample matiere . ] 'Cette province estoit demeurée dans Soz.1.6.c.12.p. 654.655 Socr.l. le calme & dans la tranquillité au milieu du trouble de toutes les 4.6,20. P.230.0 autres de l'Orient, depuis que l'ardeur du peuple d'Alexandrie pour Saint Athanase, avoit contraint Valens de le laisser finir en paix les dernieres années de sa vie s'Mais Dieu l'osta du monde V.S Athaen cette année 373, selon l'opinion qui paroist la mieux appuyée; nase notes & il y a aussi beaucoup d'apparence que ce sut dés le deuxierne

de may auquel on celebre sa feste. }

Ruf 1.2.c.3.p. 253 Thdrt.1.4. C.17 P.684c Soz. 1.6.c. 19.p.

e Naz.or.23.p.

418.a. f or.24.p.425.

Thdrt 14.c.17. p.68 4.c.

1.18.p.684.d.

Naz.or. 23.P. 418.2.

fa pieté & fon eloquence, ele compagnon de ses tribulations, dqui Ther. p.684. avoit eu part à ses sueurs, qui ne l'avoit jamais abandonné ni à Alexandrie, ni dans ses voyages, qui avoit couru avec luy toutes 5 Socr. p. 230.b. fortes de perils, e & que sa sagesse ne rendoit pas moins venerable # Thdr. p. 684, que son age & ses cheveux blancs S. Gregoire de Nazianze fait un bel eloge de luy & de S. Athanase ensemble & Theodose luy rendit un témoignage bien illustre,] 8 lorsqu'il ordonna par sa loy du 28 fevrier 380, que l'on ne tiendroit pour Catholiques que ceux Cod. Th. 6.1.1 qui suivroient la foy preschée par le Pape Damase, & par Pierre

'Avant qu'il mourust, comme on luy parla de son successeur,

il choisit Pierre, qui estoit un homme excellent, badmirable pour

d'Alexandrie homme d'une fainteté apostolique. 'Le fuffrage que Saint Athanase luy avoit donné le premier, sut fuivi par celui de tous les Ecclefiastiques, de tous les officiers,&

de toutes les personnes de marque; & tout le peuple en témoigna sa joie par des acclamations publiques. Les Evesques voisins s'assemblerent aussi en diligence, depeur d'estre troublez par les cabales das Ariens; ] & les faints anacoretes quitterent leur folitude, pour porter Pierre fur le throne d'Athanase. 'Ainsi il fut

ordonné selon l'ordre & les regles du S. Esprit. [Il écrivit sans doute aussi-tost aprés son election aux principaux Everques de l'Eglise, comme c'estoit la coutume, & entre autres à S.Bafile,& il semble que ce soit pour ce sujet que ce Saint luy ait écrit la lettre 320, J'dans laquelle aprés s'estre rejoui de ce que

Baf. p. 320.p. l'unité de la foy & le don du S. Esprit l'avoient uni avéc luy, au 312.313.

defant de equela vue & la convertation a accoutumé de faire, il dit que Pierre ayan enfécielve par leg gand Athanale, & nourri fi long temps auprés de luy, ne manquera, point de faivre fon efprir, & de marcher fur les traces de la pieté, qu'il funccelera à la disposition que ce Saire avoir pour luy Basile; qu'il luy fera part à l'ordinaire de ce qui luy armera, à Qu'il a una pour tous les freues, les mefines entrailles & la mestime follacitude qua voit eues les bienheureux Athanale pour tous ceux qui a imoient vertification de la companie de la mestime choic, & Tohn.Lac.19. envoya à Pierre un Diacre avec des lettres de communio ce de 146322. consolation, qu'aux peut-effue de ja pris les crunautez que les confolation, qu'aux peut-effue de ja pris les crunautez que les

Ariens exercoient contre fon Eglife.] 'Car désqu'il fut placé fur le throne episcopal le Gouverneur c.18,p.684,685. de la province 'nommé Pallade qui faifoit une profession ouverte c.19. P.687.2. d'idolatrie, & qui cherchoit depuis long-temps l'occasion de faire la guerre à J. C, fut ravi de trouver enfin le moyen de fatisfaire c.18.p.685.2. sa passion pour ses idoles, sous pretexte de satisfaire celle du Prince contre les ennemis de sa doctrine. 'Il assembla donc un grand a nombre de payens & de Juifs, 'avec lesquels il vint à l'eglise de 619 p.687.6. S. Theonas, comme s'il fuit venu attaquer une armée ennemie; '& l'ayant environnée de toutes parts, il commanda à Pierre d'en c.18.p 685.2. fortir, s'il n'en vouloit estre chaffé de force. 'Il entra [ ensuite ] c.19.p.687.bdans l'eglise avec ses troupes, qui y commirent les excés du 688,d. monde les plus horribles. Et il n'est pas étonnant que Pierre dise P.687.b. que quand il lesa voulu mettre par écrit, il ne l'a pu faire qu'en fe forçant, & aprésavoir repandu beaucoup de la mes. Le mar- Boll 13.may, F. syrologe Romain met le 13 de may au nombre des Martyrs, ceux 206.b. qui furent tuez en cette rencontre.

[Pierre n'elt pas l'unique térmoin d'une hiftoire si tragique.] 

8. Gregoire de Nazianue décire la mefine chos d'une mariere 
tres pathetique. Ac en raporte des circonssanes omisés par Ninorapp.
lectre. Car Saint Gregoire ne distingue pas les temps, & pion ce 
qui preceda l'arrivée de Luce avec ce qui la súrvit. ] "Rusin, Rastication, 
Socrate, & Socomene, font intriée mella, parlant en guerral des 
Socrate, de Socomene, font intriée mella, parlant en guerral des 
Socrate, expectée à Sabin histoire nels Nazianoisms, de n'en 

Socrate reproche à Sabin histoiren des Mazedonisms, de n'en 

Socrate reproche à Sabin histoiren des Mazedonisms, de n'en 

Socrate proche à Sabin histoiren des Mazedonisms, de n'en 

Socrate proche à Sabin histoiren des Mazedonisms, de n'en 

Socrate proche à Sabin histoiren des Mazedonisms, de n'en 

Socrate proche à Sabin histoiren des Mazedonisms, de n'en 

Socrate proche à Sabin histoiren des Mazedonisms, de n'en 

Socrate proche parlament des la honte des Ariem 

Socrate de avec 

Socrate proche des sabines de l'en de l'en 

Socrate 

Socrate de l'en 

Socrate 

Socrat

'Les profanations facrileges qui se commettoient dans l'eglise, Thirthe e 19. contraignirent Pierre de la quitter s' secrettement. Theodoret peris de 19. de

paroift avoir cru qu'il monta aussi-tost sur mer, & se retira à Rome. 373-Combfast pas [ "Mais il y a apparence qu'avant que de le faire,] 'il demeura Nore 91.

quelque temps caché en divers endroits [ à Alexandrie ou aux environs, pour tascher de gouverner toujours son peuple, quoique secrettement; & ce fut assez probablement en ce temps là. qu'imitant ce que Saint Athanase avoit fait 32 ans auparavant, il

écrivit la lettre dont nous tirons principalement ce que nous Socrila.c.22 P. raportons des fouffrances de l'Eglife d'Alexandrie . ] 'Elle fut Thornage envoyée à toutes les Eglifes Theodoret nous en a confervé une 10, p. 687-604. grande partie, b ayant omis le commencement & la fin à cause de 6 c. 1 E. p. 686 d. sa longueur.

#### \$\$ \$\$ \$\$ \$\$\$ \$\$\$ \$\$\$ \$\$\$ \$\$\$ \$\$\$ \$\$ ARTICLE CXXIII.

Euzesus amene Luce Arien à Alexandrie, pour estre Evesque: Luce y excite une persecution borrible contre les Catboliques.

2 30,c.

p.688.

EPENDANT les Ariens, qui avoient relevé leurs esperances par la mort de S. Athanase, ayant promtement donné a visde cette mort à Valens qui effoit alors à Antioche; Euzoïus Evelque des Ariens de la mefine ville, crut que sans perdre temps il devoit aller luy mesme à Alexandrie, & en mettre les eglises Thort. 14.c.19. entre les mains de Luce, 'qui avoit acheté cet episcopat à prix

d'argent, comme si c'eust esté une charge seculiere, au lieu d'y estre elevé par une assemblée d'Evesques orthodoxes, par le fuffrage des Ecclefiastiques Catholiques, & par la demande des peuples fideles, felon l'ordre & les Canons de l'Eglife. 'Ce Luce estoit apparemment aussi malfait de corps, que

Ath.coll.3.p. Socr.1.3. c.4.p. P. 17, c| 29 b. f p.27-20.

20,0. CSoz 1,6, c-5-p. corrompu dans l'ame. Il estoit d'Alexandrie, & y avoit esté fait Prestre par George, à la place duquel les Ariens l'avoient aussial.4 c.7. p.603.b) tost substitué pour estre leur chef, e sans neanmoins le consacrer Evelque. Ils tascherent de faire confirmer leur choix par Jovien, Ath. coll 1.3. qui'se moqua de luy & d'eux. Il fut depuis sacré ou à Antioche, V S Athaou enquelque autre lieu hors d'Egypte. mais, il fut condanné & nafe 1 103, s Epi.68.c.10. rejetté plus d'une fois par tous les Prelats orthodoxe de l'Eglife .

p.716.c. hThdri.p.680.e 'Il demanda fouvent à Valens d'estre mis en possession du siege ¿Epip.716c.d. d'Alexandrie, mais la crainte d'emouvoir du trouble dans cette ville, l'empescha de rien obtenir tant que S. Athanase vécut. 'Ce Saint estant donc mort, Euzoius l'y amena, avec l'agré-

Thdrt p.698.a.

\* Socr. 14.6.21 ment de Valens, & des ordres de luy au Gouverneur Pallade . I Thant.p.659. 'Ils avoient avec eux, pour executer leurs desseins, un grand L'an de LC.

373-la ginionum nombre de foldats, commandez "par le furintendant des finances, nommé le Comte Magnus, qui ayant brulé l'eglise de Beryte sous Julien, avoit penté en perdre la tette fous Jovien. 'Voilà ceux qui a. faisoient escorte à Luce dans son entrée, au lieu des Evesques, des Prestres, des Diacres, qui devoient faire cet office, au lieu de l'affluence du peuple, au lieu des moines qui le devoient preceder en chantant des hymnes tirées des faintes Ecritures. Les payens ed. honorerent encore sa pompe, en le benissant en sa presence de la part de Serapis, & en le lotiant de ne point reconnoistre le Fils de Dieu; de quoy il fembloit avoir plutost de la joie que de l'horrent.

> Il arriva peu de jours'aprés le carnage & les violences faites c.18,p,68,5. dans l'eglise de S. Theonas: & les inhumanitez qu'il y ajouta, ne a q.19. p.688 d. verifierent que trop qu'il avoit, comme dit Pierre, les actions & la rage,aussi-bien que le nom d'un loup selon la langue greque, '& qu'il meritoit les titres que Saint Gregoire de Nazianze luy Nazor, 23.p. donne, de nouvelle plaie, & de nouveau fleau de l'Egypte, de 417.b. pasteur des loups, de voleur qui monte pardessus les murs de la bergerie, de perturbateur & de destructeur de la raison, de beste furieuse, de nouvel Arius, de ruisseau plus abondant en impieté

que sa propre source.

[L'Eglife d'Egypte qui avoit seule joui de la paix, lorsqu'on persecutoit toutes les autres, ] eprouva alors plus qu'aucune au- 502 1.6. e.19.p. tre, toutes les rigueurs de la persecution, & se vit tous les jours 661,d. accablée par des afflictions nouvelles . L'inthronization de Luce Sont 4 cas p. ne put se faire qu'aprés avoir chassé tous les Ecclesiastiques, bil ¿cod. c.10. n'epargna ni l'eglife, ni la ville, ni les laïques, ni le Clergé, ni poss.d. les Everques. Car des qu'il fut arrivé, il tascha de se saisir des sonpassad. eglifes; mais le peuple s'y estant opposé, on en fit un crime aux Ecclesiastiques & aux vierges, comme s'ils eussent excité une sedition. Les Ariens exerçant donc leur brigandage par toute la ville, comme auroient pu faire les ennemis de l'Empire, obligerent les Catholiques à se sauver par la fuite, en arresterent quelques uns qui fuyoient, qu'ils chargerent de chaines & menerent en prison, d'où on ne les tira que pour leur faire endurer d'horribles tourmens: Car on en dechira les uns avec les ongles de fer & des lanieres de cuir, on en brula d'autres avec des torches allumées; de telle forte que c'effoit comme un miracle lorsqu'ils respiroient encore aprés de si rigoureux supplices. Et il n'y avoit personne qui n'eust mieux aimé mourir, ou au moins estre envoyé en exil, plutost que de se voir exposé à ces tortures.

Baf, ep.71.p. 115.c.

726.d.

'On ne confidera ni l'âge [ des enfans, ] ni la foiblesse des vieillars, ni la charité & la compassion des peuples envers ceux qu'on traitoit si inhumainement. ] On fouetta, on dechira, on bannit les personnes, on pilla les biens & l'argent sans aucun Epi.68, c. 10 p. respect pour les hommes, ni aucune crainte de Dieu. On bannit des Evesques, des Prestres, & des Diacres, on sit trancher la teste à d'autres au milieu d'Alexandrie, on en exposa quelques uns à la fureur des bestes, on massacra des vierges, & on osta la

Sez.p 662,2.

p.685.b.

vie en diverses manieres à beaucoup d'autres. 'C'est par ces voies que l'Arianisme se rendoir puissant & redoutable. C'est par ces cruautez qu'il se rendit maistre des eglises d'Alexandrie: & il fit voir en mesine temps le petit nombre de Thdrt.1.4.c, 18, ses sectateurs. Car le peuple, nourri dans la doctrine de Saint Athanase, voyant qu'on luy presentoit une viande toute contrai-

re, abandonna les aflemblées ecclefia stiques. Mais Luce, soûtenu par les adorateurs des idoles qui luy servoient de gardes, faisoit dechirer les uns à coups de fouets, mettoit les autres en fuite,

pilloit mesme les maisons comme un bandit.

ь. c.10.p.680.d.

C'est ce que l'on peut voir parfaitement bien écrit dans la lettre de Pierre. 'Il nous y represente d'abord la confession glorieuse de 19 Prestres ou Diacres que le Comte Magnus sir prendre en mesme temps qu'il entra dans Alexandrie avec Luce; 'la harangue tres digne de luy, qu'il leur fit pour les obliger d'embrasser les dogmes d'Arius, preschez, disoit-il, par Luce; la genereuse réponse que luy firent ces athletes de la verité; \* la

p.6go.a.b. c dl601.a.b. # P.691.b.c. c.d 692,a, c.

patience avec laquelle ils endurerent durant plufieurs jours, la prison, les fouets, & les gesnes; la cruauté avec laquelle il les condanna par un second jugement, où il parut l'épée nue à la main, à estre releguez à Heliople en Phenicie, où les habitans ne pouvoient seulement souffrir le nom de J C: & cela à la priere des

5.692,a.c.

Juiss & des payens dont on avoit acheté les cris; la precipitation avec laquelle il fit executer cet arrest barbare, sans donner aux Confesseurs le loisir de prendre ni rafraischissement, ni provision pour leur voyage, ni mesme d'attendre que la mer qui estoit alors agitée, devinst calme; enfin, les larmes, les gemissemens, les protestations de tout le peuple indigné d'une cruauté si barbare.

p.692,693

'Mais ces larmes mesmes parurent criminelles aux persecuteurs. Le Preset Pallade sit désense de pleurer. & ayant fait prendre & emprisonner pour ce sujet 23 personnes, dont la pluspart estoient des saints habitans des deserts, il les sit souetter, dechirer, appliquer à la question, & puis les envoya travailler partie à Pheno, partic

L'an de J.C. 373.

LES ARIENS.

partie à Proconnese, dont le premier est une mine de cuivre dans p.693.6. la Palestine; '& l'autre une illedans la Propontide sur la coste de Eusde Pal. c.7. l'Hellespont & de la Bithynie, où il y avoit des carrieres de mar- P 328.c. bre. 'Ils furent bien-tost suivis par le Diacre qui avoit apporté à Thdrt. p.693,2. Pierre les lettres du Pape, Car il fut aussi envoyé par mer à Pheno, aprés avoir souffert des cruautez, tout à fait étranges. 'Les enfans b. mesmes ne furent pas exemts des supplices; & quelques uns d'eux eltant morts par la violence de la question, on laissa leurs corps exposez aux bestes, quoy que pussent faire leurs parens & toute la ville pour avoir la liberté de les enterrer. On trancha mesme c. la teste à ceux qui voulurent prendre part à la douleur des Peres de ces enfans. Enfin toute la ville estoit en larmes; & l'on pouvoit d. dire comme autrefois, qu'il n'y avoit point de maisons où il n'y eust un mort.

'Il y eut quelques Ecclesiastiques Catholiques, & quelques p.694.c. moines tres pieux, qui eurent assez de generosité pour vouloir porter leurs plaintes à l'Empereur, & protester contre les violences que les heretiques exerçoient : mais les Ariens previnrent contre eux l'Empereur, & les firent envoyer d'Antioche où ils estoient, à Neocesarée dans le Pont. [Il paroist que c'estoient des Ecclesiastiques d'Alexandrie qui estoient allez à Antioche demander justice des violences faites dans leur ville. ] 'Piammon Cast coll, 12 c. dans Cassien, dit qu'il avoit esté envoyé sous Luce, porter les 7 P.687. aumosnes des Fideles aux Consesseurs d'Egypte & de Thebaïde, releguez aux mines du Pont & de l'Armenie.

## Land Andrea Branch Branch Branch Branch Branch Branch Branch ARTICLE

Pierre se retire à Rome : Divers Evesques d'Egypte sont bannis en Palestine.

[ ] IERRE ne se fust pas sans doute exemté de la mort qu'on faisoit souffrir à tant d'autres à cause de luy, s'il ne s'en fust garanti par la fuite. ] Socrate & Sozomene écrivent qu'il fut socr.14.0,2422 pris d'abord par les Ariens, & retenu quelque temps prisonnier, p.230.d| 231.b| mais qu'il trouva moyen de s'echaper & de s'en aller à Rome . 662, a. La lettre qu'il écrivit ne dit rien de formellement contraire à cela. Mais c'est beaucoup de ce qu'elle n'en parle point. Car il n'y a pas d'apparence qu'elle en parlast dans ce que Theodoret en a omis, puisqu'il n'eust pas sans doute oublié une particularité si considerable, ou qu'au moins il l'eust marquée dans l'abregé Hift. Eccl. Tom. VI.

mettoit qu'en luy rendist. ]

qu'il fait de cette lettre : & si l'on dit, contre l'autorité formelle 373de Socrate, que la lettre peut avoir esté écrite auparavant, il est neanmoins difficile de répondre à Rufin, qui en ce temps ci mesme estoit en Egypte, & ne dit rien dutout de cet emprisonnement. De forte que cet evenement doit au moins passer pour tresdouteux.

Combf.act.p.88 Nat.or.2 3. p. 418.d.& alii.

Mais ce qui est constant, ] 'c'est que Pierre aprés avoir passé quelque temps à fuir tantost d'un costé , tantost d'un autre , 'se retira enfin à Rome : "où en representant, au lieu des corps morts, une robe toute sanglante, une accusation si eloquente sans parole contre l'injustice des persecuteurs, sit verser des larmes à tout le monde,& fit pleurer à l'Occident les maux que l'Orient avoit soufferts. 'Il trouva dans l'Eglise Romaine le secours qu'il en avoit attendu, [c'est à dire une retraite assurée tant que dura la violence de ses ennemis, la compassion aux maux de son Eglise. la reconnoissance de sa dignité, l'anatheme de celui qui occupoit la place, & tous les autres offices que le malheur du temps per-

a d. F 419 2.

Baf.ep. 321.p. 314.5 C.

[ Il femble que S Bafile y ait confervé avec luy un commerce ordinaire par lettres, b juique là qu'ayant manqué de l'informer de quelque indignité qu'on luy avoit faite, Pierre se plaignit avec l'amitié d'un frere, de ce qu'il ne luy mandoit pas egalement toutes les choses grandes & petites qui luy arrivoient . ]

Sort 1.4.C.21.P. 19 p.662.2.

Peu de temps aprés l'arrivée de Luce, il vint un edit de 230.d[Sot,l.6.c. l'Empereur, pour chaffer d'Alexandrie & de toute l'Egypte ceux qui fuivoient la Consubstantialité, avec ordre au Gouverneur d'Egypte de poursuivre avec ses soldats tous ceux que Luce luy marqueroit: Enfuitede quoy Euzoius content d'avoir fait réuffit ses desseins comme il pretendoit, s'en retourna à Antioche.

Sor. p. 662, b.

Tielrt.Lec.19. p. 693.d.

[Ce fut peut-estre pour se prevaloir de cet edit, ] que les Ariens ne pouvant encore se satisfaire par les cruautez qu'ils avoient exercées dans Alexandrie, les étendirent jusques sur les Evesques de la province, fous l'autorité du Comte Magnus. Ils en condannerent quelques uns à servir dans le Conseil, & firent aux autres tous les mauvais traitemens qu'ils purent. 'Ils en bannirent onze à Diocefarée, qui estoit une ville habitée par les Juifs, [ & ainsi Socrila e.33 p. vraisemblablement en Palestine,] où il y avoit une Diocesarée 128.b|Soz.l 4.c. ruinée vers 352 par Gallus, à cause de la revolte des Juiss qui y 7. P. 545 b| Hier. habitoient. Et en effet, S.Basile parlant des mesmes Confesseurs,

r.694.2. аb.

E Bafap. 293 P. dit qu'ils estoient releguez au milieu de la Palestine. 283.2. d Epi.72.c.11. Les noms de ces Saints effoient Euloge, Adelphe, Alexandre, Ammone, Arpocration, Isaac, Isidore, Annubien, Pitime,

p.\$42.d.

Euphrate, & Aaron . Pierre leur Archevesque, dit qu'ils avoient Thatt. 14:0.19. fuccé la pieté avec le lait; qu'ils avoient toujours vécu dans la P-674-a.5. folitude depuis leur enfance jusques à un âge fort avancé; qu'ils avoient surmonté les voluptez par les exercices [ laborieux de la penitence ; ] qu'ils avoient fouvent vaincu les demons ; qu'ils preschoient la soy Catholique avec une generosité invincible. & refutoient par la force de leurs discours l'impieté de l'heresie Arienne. Saint Basile écrivant à trois d'entre eux, Euloge, Basep. 293.p. Alexandre, & Arpocration, [ & apparemment à tous les autres,] 283. benit la Providence, qui faifant réuffir tous les evenemens les plus tristes à l'avantage de son Eglise, les avoit amenez d'Egypte au milieu de la Palestine, pour contribuer au salut de plusieurs ames, en s'opposant à Apollinaire, comme nous verrons qu'ils firent .

Pallade parle de ces faints Confesseurs releguez à Diocesarée Lauf. c. 117-p. en Palestine, qu'il fait monter au nombre de douze, [ parcequ'on 1032... y en avoit ajouté quelqu'un.] Il joint aux Evesques un Pambon & un Paphnuce, [ qui pouvoient estre d'autres Confesseurs non Evelques. Car il nous apprend qu'outre les Prelats, on avoit encore relegué en ce lieu 126 Prestres, ou autres Ecclesiastiques & anacoretes: '& nous avons encore quelques endroits d'une let- Fac.l. 11.6.2.p. tre que Pierre d'Alexandrie écrivit aux Evesques, aux Prestres, 409. & aux Diacres, releguez à Diocesarée sous Valens. 'S.Pambon Russla, 2,6,4,p.

V.fon titre. Prestre de Nitrie, "fut banni en 376.

'Le Gouverneur de la Palestine empeschoit qu'on ne seur Caus, p. 1032 b. rendist aucun office de charité. De sorte que S.te Melanie qui s'estimoit heureuse de les affister de ses biens, estoit obligée de prendre un habit de valet, pour les aller visiter & servir durant la nuit. Le Gouverneur qui ne la connoissoit pas, la fit arrester: mais quand il eut appris d'elle mesme quelle estoit sa naissance & sa qualité, il luy sit de grandes excuses, & luy laissa la liberté toute entiere de visiter les saints Confesseurs.

CARCIOECRECORLECACIONAL DE CONTROL DE CONTRO

#### ARTICLE CXXV.

De S. Isidore d'Hermopole, & du bienbeureux Dorothée Martyr à Alexandrie:

[ DOUR ce qu'on peut trouver de chacun de ces Confesseurs. en particulier, ] 'Adelphe Evesque d'Onuphis "[ dans la Ath.de Ant.p. V.s. Antoi- premiere Egypte, ] "Ammone de Pacnemune oc d'un canton. 580 b.c. Ec \$ 17. Ecce ii

appellé Elearquie, & Paphnuce de Saïs [ dans la premiere 372-

L'an del.C.

Egypte, I font nommez entre ceux qui avoient déja esté bannis ou chassez sous Constance, & avoient assisté au Concile d'Alead fol. p.810-a. xandrie en 362. Euloge est aussi entre ceux qui furent contraints ad Adela. p. de s'enfuir fous le regne de Constance. Nous avons encore une 155. lettre de S. Athanase à Adelphe Evesque & Consesseur.

Laufe, 117.p. 'Pallade dit que le bienheureux Isidore Confesseur, estoit Eves. que d'Hermopole, [ non de la grande , ] a qui estoit en Thebaïde , # Boll.zjinp boù l'on croit que J.C. s'est retiré avec la Vierge & Saint Joseph;

Laule, 52-p. mais de la petite [prés d'Alexandrie,] ayant fuccedé à Draconce 6 Boll, 14.may, & precedé Dioscore ["La montagne de Nitrie, si celebre par les V.s. Amon. g.p.71.b. folitaires qui l'habitoient, estoit de son diocese; d'où vient que 1 de Nitrie s

'Melanie le vità Nitrie lorsqu'elle y vint [vers 367,] & il paroist 1,2,4,5 Lauf.c. 217.p. 1031,c.d. qu'il estoit Evesque dés ce temps là . 4 S. re Paule y trouva encore d Hickep.27.p. depuis, [ vers l'an 387, ] le faint & venerable Evefque Isidore

Boll. 14 may, p. Confesseur. [Il n'est mort qu'aprés l'an 39 1,] auquel Dioscore son 71.b|Lauf c.1 3.

p.1031.2.

fuccesseur n'estoit encore que Prestre de Nitrie. Le martyrologe Boll, 2, jan. p. Romain en met la feste le deuxieme de janvier. [ Il est remarquable que ] ' Pallade parlant en mesme temps de f Lauf. p.rota. 2.P.103 LC.

huy & de divers autres qui furent bannis sons Valens, 'ne donne neanmoins qu'à luy seul le titre de Consesseur. [ Cela peut porter à croire qu'il l'avoit acquis d'une maniere particuliere, & peutestre dés devant la venue de Melanie; (car c'est de quoy Pallade parle en cet endroit : ) & ainsi c'estoit ou sous les payens, n'estant pas difficile qu'il fust affez âgé pour cela,ou au moins du temps de Constance. Mais s'il avoit esté Confesseur dés ce temps là, il le fut une seconde fois sous Valens. ] 'Car Pallade mettant un

Isidore à la teste de ceux que ce Prince relegua à Diocesarée en Palestine, parmi lesquels il y avoit douze Evesques, [ il faut sans doute l'entendre du feul Ifidore dont il venoit de parler, qui est Fac.1.4 c.z.p. l'Everque d'Hermopole, d'autant plus ] 'qu'il est certain qu'il y

158|Epi.71.c.II. avoit un Ifidore Evelque d'Egypre banni à Diocelarée . Lauf, P.1032,4. 'Pallade donne à Ammone "un furnom qui paroift marquer mapurus. qu'il n'avoit qu'une oreille. [ Je ne sçai s'il l'entend d'Ammone

"l'un des grands freres celebres dans l'histoire de Saint Jean v. s. Chry-Chry fostome, qui se coupa l'oreille quelques années aprés ceci, fostom 1 67 depeur d'estre fait Evesque, ou si celui qui estoit Evesque sous d'Alex 4 17. Valens avoit fait la mesme chose, maisinutilement.

c,139.p.1041.d. 'Il parle autre-part d'un Evefque d'Antinople qui estoit banni, ou plutost d'un autre Evesque relegué à Antinople, [ "& appa- V. son titre remment de luy mesme banni pour l'affaire de S. Chrysostome . 15.

L'an del.C. 373-

&c.

LES ARIENS. [ Je ne say si c'est aux onze Evesques bannis à Diocesarée, qu'il faut raporter l'ee que dit Socrate de ceux qui estoient releguez socrala c. 16. 2. fous Valens fur une montagne; ou, comme il dit,à la montagne. 2544. Sozomene dit que generalement on avoit commandé de bannir Soz. L&c. 32.P. tous les Prelats ennemis de l'Arianifme . "Ammone (olitaire à 682a. Canope prés d'Alexandrie, ne pouvant plus voir tant de maux 18.89. qu'on faisoit tous les jours sousfrir aux Catholiques, & Pierre reduit à s'enfuir & à se cacher s'en alla visiter les saints lieux de Jerusalent, & puis la sainte montagne de Sinar, où il sut

V. les Saints térmoin du massacre de divers solitaires par les Sarrazins : ["ce

&c. note 2, qui arriva apparemment le 28 decembre de cette année mesme. I 'S. Jerome parle d'un Evelque d'Egypte ] nommé Paul , qui Hier,in Ruf.t. pour avoir confessé J. C. avoit esté dechiré à coups de fouets , 3.c.5 p.238c.

avoit eprouvé l'horreur de la prison , les peines de l'exil , les travaux des mines. Il ne laissa pas depuis d'estre deposé & chasse pass.b. d'Egypte par Theophile, comme nous esperons le dire autrepart.

[Cette persecution qui avoit commencé en 373, fous le Preset Pallade, continua encore fous Tatien, Jqu'on trouve avoir esté Idatapp.p.\$4. Preset d'Egypte pour la seconde sois[ à la sin de ] l'an 273. & les années suivantes jusqu'en 377. On marque que sous luy, & aprés suid. 40, p 317. la mort de S.Athanase, Valens bannit des Evesques, des Prestres, de. des Diacres, des moines, qu'il mit à la question beaucoup de Chrétiens, & qu'il en fit mesme bruler quelques uns. 'Un ancien Mat.app. p. ? 4 auteur met aufli fous Tatien, & ce semble en 375, le martyre du Thpha p 56 c.d bienheureux Dorothée, que les Ariens firent exposer aux bestes à Alexandrie dans l'amphitheatre le neuvierne d'octobre, 'auquel Canifical Ugh. les Grecs font d'un S. Dorothée Everque de Tyr dés le temps 1,6,p,1098. de Diocletien,& martyrizé sous Juliens ce qui est insoûtenable, ] Theophane parle de celui d'Alexandrie. [Hors cela, nous ne voyons pas qu'il soit connu. J'Eutyque marque dans le temps de Euty.p.497. Valens un Theodore à Alexandrie; mais il décrit for martyre a une autre maniere : '& les Grecs font le 12 de septembre d'un Ugh.t.6.p 1058; S. Theodore Everque, martyrize dans la mesme ville, qui, selon Menza, p. 173.

ce qu'ils en disent, a souffert du temps des payens. 

ARTICLE CXXVI

Histoire de S. Melan: S. Basile écrit à l'Eglise d'Alexandrie. [ NTRE les Evesques d'Egypte qui signalerent leur constance Boll. 16. jan p. dans la persecution de Valens, l'histoire fait une honorable 15 mention de Melan Everque de Rhinocorure ou Rhinocolure,

Eece iii

LES ARIENS. ville affez celebre, dont nous ne disons rien ici en particulier,

P.15.f 1. Geo,fac, Soul 6. 6.31.32, P.681.619.

parceque Bollandus l'a fait avec assez d'étendue & d'exactitude. Les uns le mettent dans la Palestine, les autres dans l'Egypte; parcequ'elle est sur les confins de l'une & de l'autre. Neanmoins on voit qu'elle répondoit au patriarcat d'Alexandrie : '& Sozomene parle de Melan en traitant des grands hommes de l'Egypte, & commence aprés luy à marquer ceux de la Palestine, Ammiers

e. 31. p 687.d. P.688.a.

a.c.d.

la conte auffi dans l'Egypte. 'Cette ville eclatoit alors par la pieté de plusieurs Saints, qui en estoient originaires .'On y remarque entre autres, S. Melan qui s'estant sanctifié dés sa jeunesse par les exercices de la vie folitaire, y gouvernoit l'Eglise sous Valens en qualité d'Evesque; 'Solon son frere, qui de marchand s'estant fait moine, profita extremement fous fa conduite, & luy fucceda dans l'epifcopat,& Denys qui gouvernoit auffi un monastere en cette ville du costé du nord. Cette Eglise sut assez heureuse pour estre ainsi gouvernée par des Saints jusque sous Theodose le jeune ; & les reglemens qu'ils avoient établis, y produisoient sans cesse des hommes excellens en pieté. Les Ecclesiastiques y logeoient, y mangeoient, 16.P.1.5.ep.151. & faifoient toutes chofes en commun .'S. Isidore de Peluse loue

P.666.e. Boll4, feb. p. beaucoup un Hermogene Evefque; at l'on croit que c'est Her-Soz. 1, 6, c, 31, p. 688.

mogene de Rhinocorure qui affifta au Concile d'Ephefe en 431. Pour retourner à Saint Melan, on dit que comme on avoit ordonné de chasser tous les Prelats ennemis de l'Arianisme ceux qui vinrent pour executer cet ordre contre luy, le trouverent qui accommodoit les lampes de l'eglise, & y mettoit desméches, avec un habit tout fale d'huile, & une ceinture pardessus; de forte qu'on l'eust pris pour le dernier de tous les valets. Ils luy demanderent donc où estoit l'Evesque, à quoy il répondit, [comme avoit fait autrefois S.Phocasillustre Martyr de Sinope,] qu'il estoit là, & qu'il alloit les mener à luy. Cependant comme ils estoient fort fariguez de leur voyage, il les fit entrer dans l'evelché, leur donna à manger de ce qu'il avoit, & les servit luy mesme à table.Quand ils eurent mangé, & qu'il se fut lavé les mains, il leur dit qu'il eftoit luy mesme celui qu'ils cherchoient. Ils furent fort furpris, & touchez d'une action fi admirable, ils luy avouerent qu'ils estoient venus pour le prendre, mais qu'il pouvoit s'enfuir, s'il vouloit : ce qu'il refusa de faire, disant qu'il estoit ravi de souffrir le mesme traitement qu'on faisoit à ceux qui avoient la mesme soy.'L'Eglise honore une action si heroïque le 16 de ranvier.

Boll. 16, jan.p. 15. \$ 4.

L'an deJ.C. 373. 501

[L'Eglié d'Egypee Goitenué par tant d'illustres Prelats, es doit certainement digne des cloges que S. Gregoire de Nazianze luy donne, 3 d'estre la plus excellente, la plus attachée à J ESUS Natomara, CH RIST, la pluszelic pour la pieté, en un mot, d'estre digne de «Nacional es de la president par la la concisité de la que c'estionent parada la vente, qui a voient repandu sur tous les autres la parole de la vente, qui avoient appres à la connoistre de la prescher dans sa purter, de qui entre tous les Orthodoxes luy faioient porter plus de fruit. (Ces lolianges n'appartiennent pus seulement aux Prelats & aux ches de cette Eglié. Nous avons déja vu ceque les Prestres & es autres Carholiques d'Alexandria avoient sousser prestres de sa surres Carholiques d'Alexandria avoient sousser les faints solitaires de cette Eglié. Mais comme S. Jerome ne met la persecution qu'on leur sit qu'en l'an 375, nous reservors ce point cour une autre occassion.

Le bruit de tant de cruautez commifies dans Alexandrie & McGapa, austidans toute l'Espețte, effant armive jufiques à Saint Baffie, 'il levi' es, prefique hors de luy mefime, tant il fut faif d'étonnement, & cil dours a foctet perfectation néclito point celle de l'Annechrift. Il demeurs affez long-temps comme intentit par une nouvelle fi étrange, fans pouvoir fe rédouche à écrire fur ce funclé fujet. Il le fin esammoirs enfin fur la finde 373 de adrefia une lettre aux Alexandrins, doi il témoligne beaucoup de dooluer de ne pouvoir partie. aller luy mefine les consoler, de embraffer ces genereux achletes de la fov.

[Avancque de fortir de l'Egypte, il faut remarquer que le faint Von un foit l'Esparte, il faut remarquer que le faint voit de fortir foit de l'active foit de l

### ARTICLE CXXVII.

Et at des Eglises de l'Orient en 373 & 374: Le Concile d'Illyrie condanne les Ariens; écrit aux Eglises d'Asse.

[Nous favons peu ce qui se passioni cette année touchant l'Arianisme hors de l'Egypte. Eustathe de Sebaste en 1920/92. Armenie, qui avoit si souvent changé de soy ou departi, "rompit

avec S. Basile, & par consequent avec tous les Catholiques de 373, 374. l'Orient, avec qui il avoit eu tant d'empressement de s'unir en 266 & 267. Mais il crut que cette rupture luv estoit necessaire pour ne se pas faire d'affaire à la Cour, où l'on haissoit les Catholiques, & où par consequent on ne pouvoit pas aimer S. Bafiep.7.p.50.2. Bafile, Jquoique Dieu le protegeast toujours contre les efforts

d 87.d.e. ep.241.342.p.

211,113.

en 18.50 p.86. que les Ariens ne ceffoient point de faire contre luy . Ils obtinrent mesme de Valens qu'il seroit livré à leur discretion : mais V.S.Basile Dieu le fit aussi-tost changer de volonté.'Ils pretendirent aussi le \$40,41. 244¢ 335-336, faire venir à Antioche sous pretexte de quelque accord ; & les Catholiques eussent souhaité de l'y voir parler à Valens, à la

teste de ce qui restoit d'Evesques orthodoxes dans la Syrie, Mais je ne voy point que tous ces desseins aient eu de suite. ep. r. p. 48.40lep. Ce qu'il y a de plus fascheux pour l'Eglise, J'c'est'qu'aprés Ibid. 1 60. 157.P.155. la mort de l'Evesque de Tarse qui estoit Catholique, [& c'estoit

apparemment Silvain qui s'estoit réuni à l'Eglise en l'an 366; lles Orthodoxes ne s'estant pas affez pressez de luy donner un bon. fuccesseur, les heretiques les previnrent, & y en mirent un méep.203.204.p. chant dont on ne scait pas le nom: 'de sorte que les Catholiques [qui ne voulurent pas le reconnoistre, ]ne furent plus gouvernez

que par des Prestres , [ jusqu'à ce que Diodore qui s'estoit rendu fi celebre à Antioche, en fut ordonné Evelque vers l'an 379.] [ Je ne sçay si le mesme malheur n'arriva point encore à l'Église d'Ancyre, qui perdit vers cette année Athanase son Evesque, Ibid. 9%. tres ferme dans la foy Catholique. YSon successeur qui n'est pas ep.7.p.50,b, nommé, fut quelque temps fans rien remuer: [ mais il pourroit

bien s'estre ensin laissé aller au torrent de l'Arianisme : ¡Car il paroift que la Galacie ne communiquoit point avec S.Bafile[en l'an 375. Nous verrors sur la fin de la mesme année un Concile

ep.264.p.263b. d'Ariens à Ancyre, J& les Evesques de Galacie passer en general pour Ariens. L'AN DE JESUS CHRIST 374.

Epi,anc.p,2 c. 'L'Eglise de Suedres dans la Pamphylie, qui avoit esté établie dans la foy Catholique par les lettres de S. Athanase, & d'un autre Evesque nommé Proclien, taschoit en ce temps-ci de s'y affermir de plus en plus par les instructions qu'elle demandoit à Saint Epiphane contre les vains raisonnemens des Ariens, C.I.P.S. & particulierement des Macedoniens . 'Ce fut pour cela que c,60 p.64 2. Saint Epiphane composa l'ouvrage qu'il appella l'Ancorat, qu'il écrivoit au commencement de cette année 374, comme on le voit par ses dates, qui conviennent toutes à ce temps là , hormis

qu'il

L'an de LC. 37413750

LES ARIENS.

qu'il conte la sixieme année de Gratien pour la settieme. Il estoit est p.2.64 déia Evefeuel de Constancie metropole de l'isle de Cypre, depuis l'an 267.

L'Eglife acquit auffi vers le commencement de cette année un

v. s. Am- nouveau défenseur, "en la personne de S. Amphiloque, qui fut philoque 13 fait Evelque d'Icone metropole de la Lycaonie. ] Dieu avoit Balep. 393. P. apparemment ofté la vie à quelque heretique qui s'estoit rendu 402.b. le tyran de cette Eglife, pour en donner la conduite à un si digne pasteur . [Mais il permit vers le mesme temps, que celle Thart. L4.c. 1: de Samosates sust privée de S. Eusebe l'un des plus genereux p.675.b. défenseurs que la verité eust alors. Valens le relegua dans la Thrace, & fit mettre en sa place un nommé Eunome d'un esprit c.13 p.676.677. extremement doux; de sorte que voyant que personne ne vouloit se trouver avec luy à l'eglise, il aima mieux se retirer. Les Ariens luy fubstituerent Luce, aussi semblable d'humeur que de nom à celui d'Alexandrie; de forte qu'il persecuta cruellement les Catholiques, & fit bannir en divers endroits Antioque neveu de Saint Eufebe, & les autres principaux Ecclefiastiques de cette Eglife.

> [Si l'election de S. Amphiloque avoit rejoui l'Orient, l'Occident receut encore une plus grande joie de celle de S. Ambroise; qui ayant esté elu par miracle Evesque de Milan, aprés la mort du malheureux Auxence, fut confacré le settieme decembre de cette année. L'evenement fit voir que Dieu l'avoit destiné pour empescher l'Arianisine de revivre dans l'Occident, & pour y en étoufer les derniers restes.

L'AN DE JESUS CHRIST 375.

V. fon titre L'Empereur Valentinien passa cette année tout l'été & l'autonne dans l'Illyrie, jusques à ce qu'il y mourut le 17 de novembre. C'est ce qui nous porte"à y mettre le Conciled'Illyrie, dont

Theodoret nous a confervé la memoire, & une lettre, l'puisqu'il p.667, b c,d, nous assure que ce Concile sut tenu par ordre de Valentinien. qui en autorifa les decrets. Theophane dit que c'estoient les Thpant p. 32.6. Evesques qui avoient demandé à Valentinien la permission de le tenir.

L'un des fujets de la convocation du Concile, paroift avoir Thort. 1.4 e.8 p. esté qu'un Evesque nommé Eustathe, [qui apparemment avoit 670,d. esté depuis peu en Asie, avoit raporté que l'Église y estoit dans un état tres fascheux, qu'il s'y commettoit des fautes dans le c. choix des Evesques & des ministres inférieurs, & que mesme on y separoit]le Saint Esprits de la nature du Pere & du Fils & que Hift. Eccl. Tom. VI

L'an de J.C.

c'estoit ce qui s'enseignoit partout ce departement; [c'est à dire 375. que l'herefie des Macedoniens y dominoit: à quoy toute l'histoire s'accorde affez.]

p.669.c|c.7.P. 667.c. # c.8.p.669.d 6 c7.p.668,669.

'Les Prelats d'Illyrie s'estant donc assemblez en grand nombre, \*reconnurent & confirmerent, Japrés un grand examen, la consubstantialité des trois Personnes divines, brejettant absolument ceux qui en confessant & en signant la Consubstantialité, pretendoient ne s'estre obligez qu'à reconnoistre une ressemblance

p.669.a.b.

de substance, & à croire seulement par un blaspheme impie, que le Fils estoit une creature plus excellente que les autres. Ils firent auffi quelques decrets fur l'Incarnation, [ qui semblent regarder les Apollinaristes, dont on commençoit alors à parler: Mais comme on ne connoissoit pas bien encore leurs dogmes, les decisions du Concile ne touchent pas directement ce qu'ils contestoient. Ce fut encore apparemment dans cette assemblée, ] que l'on

c.8.p.671.a Cenc.t.2.p.887.

deposa six Evesques Ariens, qui ne vouloient pas confesser que le Fils & le S. Esprit sont de la substance du Pere, savoir Polychrone, Telemaque, Fauste, Asclepiade, Amance, & Cleopatre[Voilà à quoy l'Arianisme estoit alors reduit dans l'Occident, Ursace, Valens, & les autres du temps de Constance, estant morts sans doute, si l'on ne veut dire qu'on ne parloit plus d'eux, parcequ'ils estoient condannez depuis long-temps, & que ces six estoient de leurs disciples contre qui on n'avoit point encore prononcé.]

Thdit.l.4.c.7.p.

'Le Concile crut devoir mander ces choses aux Eglises & aux 667.blc.8.p.669 Everques de l'Afie Proconsulaire, J'& de la Phrygie, ces provin- Note 92. ces esfant peut-estre plus infectées encore que les autres dumesme

c.8.p.670.

diocese: 1 & il y ajouta touchant les ordinations des Evesques des Prestres,& des Diacres,qu'il les falloit tirer"du corps du Clergé, Note 93. & non de celui des officiers de ville ou d'épée. Il y dit anatheme à quiconque ne croit pas la Trinité consubstantielle, ou qui se

p 671.2.

ь.

fort ceux d'Asie à s'eloigner de ce blaspheme, ou à embrasser la verité, s'ils ont esté dans l'erreur, afin qu'il puisse avoir la paix avec eux, & leur écrire des lettres de paix [& de communion; ce qui marque que celle-ci n'en estoit pas une, ] 'quoiqu'elle 'leur : xup i a souhaite le salut en nostre Seigneur. & on avoit mesme douté si xaipen.

trouvera communiquer avec ceux qui ne la croient pas. Il exhorte

b|669.d. p.670.2. r 669-671.

on leur devoit écrire. 'La lettre n'est presque qu'une croyance pour le Prestre Elpide, que le Concile envoyoit en Asie pour la porter, & en mesme temps

pour s'informer de la foy que l'on y enseignoit, & y prescher la veritable.

# ARTICLE CXXVIII

Valentinien écrit auss aux Eglises d'Asie, défend de persecuter les

LPIDE efloit aussi envoyé de la part de TEmpereur Thérelacela.

(K appuyée de son autorité, & san dout en conce pour porter)

(Ke appuyée de son autorité, & san dout encore pour porter)

(celle que ce Prince scrivoir luy messime encore pour porter)

(celle que ce Prince scrivoir luy messime aux Evesques d'Asse & capadya de Phrysje, pour autorisse les decrets du concile, & condomer d. qu'on publiast partout la soy de la Trinité confubstantielle, asin que personne ne pretensisse in erejetter comme n'estans pas la soy du Prince qui dominoir en leur pays. Il ajoute que cette excuse indigne de tout Chrietien, est encore plus indigne des Evesques, qui doivent savoir distinguer ce qui est did à Dieu & ce qui est did à Cefa; & qui ains in en peruent excussel a corruption de leur passa, la doctrine sur la volonté du Prince II leur désend sintout, & aqui que ce soir, de persecuer de che chasser ceux qui servent. Deu mieux qu'eux, & avec une sop plus pure, en obessistant tout ensemble à le soire. & celles se Dieu.

I'll leur envoie les aches du Concile , & en infere mefine un past. Mesdecret, que l'heodorné (mblectorie effre un abregé de la lettre, du Concile aux Eglifes d'Afré & de Phrygie . Mais ce qu'on fit she, dans le decret fur l'Incarnation, nelt poirt dutout dans la lettre de de Concile . J'Ainfo üly a apparence que c'elt un decret différent de la Cencile . J'Ainfo üly a apparence que c'elt un decret différent de la lettre & raport en les propres termes, l'quoinque na bregé . 3644. Le nom d'hypoliafe y elf employé pour celui de perfonne: [ce 2699.a. qui eff extraordinaire pour les Occidentaux. Mais fo e decret a elfé fair pour effre envoyé aux Orientaux, la regle de la charité vaoloit qu'or s'accommodaft à l'au mainère de parlet : & fi ou euft toujours fuivi cette moderation fi chrétienne, ordonnée par Saint Athanafe dans le Concile d'Alexandrie, l'Eglifen euft pas effé troublée fur le différent ufage d'un mot, du fens duquel on convenie partièmement.

Il fair emoore remarquer que le Concile d'Illyrie étémoigne dans cet actée, qu'il conforme de croyance aux Conciles teeus à Rome & en France, defiquels nous n'avons point d'autre contoilitance, non plus que l'éé quelques pronnes en prefence paétae, d'édiquelle Valentinien dit qu'il a donné les ondres portez, par écrique les valentiniens diriqu'il a donné les ondres portez, par écon reficit . Baronius dir qu'il a donné roit que c'éthoisin des Prefires 8a-365137

Ffff ij

Thdrt.n.p.33. de Rome deputez[par le Pape] à l'Empereur. D'autres aiment

mieux croire que c'estoient des Evesques d'Illyrie deputez par le Concile, pour luy faire raport de ce qui s'estoit passé dans

1.4.c.7.p.667.c. leur assemblée, comme cela se pratiquoit souvent. La lettre de l'Empereur porte en teste les noms de Valentinien, Valens, &

Blond.prim.p. Gratien, selon la coutume des Princes Romains, qui mettoient · aux ordonnances qu'ils publicient les noms de leurs collègues : Thdrt.p.667.b. 'mais il est aisé de juger qu'elle vient proprement de Valentinien,

à qui Theodoret l'attribuë, [puisqu'elle est faite pour appuyer le. decret du Concile d'Illyrie, qui estoit sous Valentinien; & que Valens ne parleroit jamais de luy mesme touchant la Consubflantialité, dans les termes de ce rescrit. Mais comme d'autre

part J'il regle d'autorité ce qui regardoit l'empire de Valens, s'il r.668.b. semble necessaire d'avouer que Valens y a eu part,] c'est à dire n.p.32.1.a.b.

que son frere, qui, comme on le voit par Ammien, avoit beaucoup d'autorité sur luy sl'obligea de la publier; d'où neanmoins on ne 1.4.c.7.p.667.c., peut pas conclure, J'comme a fait Theodoret, que Valens ne fust

pas encore tombé dans l'Arianisme; s comme on ne peut rien conclure en faveur de Constance, de ce que Constant son cadet l'avoit obligé de rétablir S. Athanase.]

'Le grec de cette lettre, à laquelle Theodoret donne aussi le b|Thphn.p 52.b

nom de loy, [& de la lettre du Concile, ne sont sans doute que des traductions de l'original latin, extremement mal faites comme cela est assez ordinaire, ou fort corrompues; de sorte qu'elles sont tres obscures. Mais elles ne laissent pas d'estre assez claires, l'pour nous faire estimer la pieté de Valentinien, & pour Sez.1.6, e,21.p. nous faire voir que la modestie de ce Prince, j'qui se croyoit indigne de se méler des affaires de l'Eglise, s'n'estoit pas neanmoins destituée de zele, lorsque son devoir l'obligeoit d'y prendre

> l'Eglise ce qu'il n'y avoit que des Empereurs qui pussent faire. On ne dit point ce qui avoit porté Valentinien à rendre cet important service à l'Eglise. Mais on a quelque lieu de presumer que la fainte ardeur de S. Ambroife y contribua beaucoup, avec les follicitations de Dorothée Prestre d'Orient, que S.Basile & d'autres Everques avoient envoyé l'année precedente demander le secours des Occidentaux & la protection de Valentinien. On sçait encore moins quel effet fit en Orient le rescrit de ce Prince & la lettre du Concile. On ne voit point que l'Eglise d'Orient

> en ait receu aucun soulagement, & la persecution au lieu de

quelque part, & de servir Dieu en Empereur, en faisant pour

1. το έμετεροι κράτος δ'ια πάντος ένετε λατος Φε.

s'éteindre s'y augmenta encore davantage : ce qui vint sans doute de la mort de Valentinien, qui fut emporté tout d'un coup par une effusion de sang le 17 novembre de cette année mesme; aprés quoy Valens n'eut plus rien qui l'empeschast de se laisser aller à fes inclinations naturelles. ]

#### ARTICLE CXXIX.

Du Concile de Laodicée: L'Isaurie se réunit à l'Eglise.

ONSIEUR de Marca tire de l'inscription des deux lettres Marconellace dont nous venons de parler, qu'il se tenoit alors un Con- 34 1.p.133. cile en Asie, auquel ces deux lettres sont adressées, & il croit que c'est le celebre Concile de Laodicée. [Mais il est bien difficile de le tirer de ces titres, qui s'adressent à des Evesques sans marquer en aucune facon qu'ils fussent assemblez, surtout de la lettre du Concile, qui est aussi-bien pour les Eglises que pour les Evesques de l'Asie; & il scroit fascheux de s'engager à dire qu'un Concile dont les Canons ont toûjours esté receus dans l'Eglise, estoit un conciliabule de Macedoniens ennemis de la foy, & separez de la

communion Catholique.

Du reste, contre les différentes opinions qu'on a sur le temps de ce Concile, nous ne trouvons pas de difficulté à suivre celle de M.'de Marca, qui veut qu'il ait esté tenu entre celui d'Antioche en l'an 341, & celui de Constantinople en 38 r, selon le rang qu'il tient dans le Code des Canons depuis Denys le Petit & le VI. Concile œcumenique, [ ou plutost dés devant le Concile de Calcedoine, puisque nous ne devons point nous departir de cet ordre sans des raisons pressantes, au nombre desquelles on mettra difficilement ] 'celles que Baronius allegue pour le placer, Bar, app.t.4 p. avant le Concile de Nicée. Toute la police établie par ce Con- 735. cile, témoigne assez qu'il a esté fait dans une pleine paix, & \$76. lorsque l'Eglise estoit en état de songer à la decoration exterieure de son service, & non avant le Concile de Nicée, ni mesine avant le milieu du IV. siecle.

[ Il semble que Baronius ait eu raison de pretendre que le nonr des Photiniens dont on se sert quelquesois pour le prouver, a esté mal inseré dans le settieme Canon, entre les heretiques dont l'Eglise admettoit le battesme comme valide, non à cause de l'impieté de ces heretiques ; ni à cause de la conformité de leur doctrine avec celle des Paulianistes, ce qui ne fait rien à la va-

LES ARIENS.

L'an de J.C.

Conat. 1. page, lidité du battefme, j'mais parceque le feizieme Canon du fecond. 375+ Concile d'Arles, témoigne ou que les Paulianistes & les Photiniens estoient alors unis de secte de pratiques, aussi-bien que de sentimens; ou qu'au moins l'Eglise les traitoit d'une mesme maniere, & rejettoit le battefine des uns & des autres, comme ne battizant pas dans la Trinité.

Thdrt.inCol 2. P.355.c. a Conc,t,r,p, 1507.

Nous avons soixante Canons du Concile de Laodicée, dont le 35. est cité par Theodoret, & le 6c. fait un catalogue des livres Canoniques, qui comprend tous ceux du nouveau Testament, à l'exception de l'Apocalypse Dans l'ancien il omet Judith. Tobie, la Sagelle, l'Ecclefiastique & les Macabées Ce Concile estoit assemblé dans Laodicée en la Phrygie Pacatienne, des

p.1496.b.

diverses provinces du diocese d'Asie, comme le titre le porte : Philg n.p.315. [mais nous n'en favons pas davantage.] Quelques uns difent qu'il a esté tenu sous un Theodose ou Theodose Evesque de Laodicée. Note 95. [Nous ne favons point qui c'est;] mais nous favons bien que cen'est pas Theodote de Laodicée en Syrie, qui estoit mort avant

["Ce fut apparemment au commencement de cette amée, que v. s. Basie les Eglifes d'Ifaurie entrerent dans la communion de S.Bafile & 1 107. de l'Église Catholique, par le moyen de Sympie ou Sympose de Seleucie leur chef. Elles avoient apparemment esté dans le parti

des Macedoniens. Il faut dire la mesme chose 1 'de quesques

Baf,ep.403.p. 420,8 b. 99-104-

I vesques & de quelques Prestres de Lycie, qui songeoient dans le musme temps à se separer des autres Evesques d'Asie pour Cotel.g.t.2.p. s'unir à Saint Bafile [Mais fi ce font ceux] à qui S." Amphiloque V. ton tiere écrivit l'année suivante pour leur prouver la divinité du Saint 55. Esprit, ils ne s'estoient pas encore réunis alors, quoiqu'ils eussient fouffert de grandes persecutions, [ de la part sans doute des Ariens . 1 dont ils rejettojent la communion .

#### ARTICLE CXXX.

Demostbene persecute la Cappadoce & les provinces voisines. T E seu qui consumoit tout l'Orient, & qui [ depuis quatre

Balepiagy.p. 288.c. ep.164.385.p. 262 378.

ans lenvironnoir la Cappadoce fans presque s'y faire sentir, s'en approcha davantage fur la fin de cette année, [ & y jetta d'affez grandes flammes. ] 'Demosthene alors Vicaire de cette province & de tout le Pont, "effoit ami des heretiques, & encore V. S.Bafile plus ennemi des Catholiques. Ce n'est pas qu'il comprist rien aux 173,015-08. LES ARIENS:

disputes de la religion, ni qu'il fust mesme capable de les entendre; mais sa passion luy tenoit lieu de science. C'est pourquoi quelque occupé qu'il sust du soin de son corps, il ne laissoit pas de p.,72.d. vouloir juger des affaires de l'Eglife, & de recevoir les accusations que les ennemis de la paix portoient sur ce sujet à son tribunal. Les Evesques Catholiques devoient au moins estre appellez pour l'informer de la verité mais il ne s'arrestoit pass à toutes ces

d.

formalitez.

'Il fit affembler un conciliabule de méchans & d'Ariens au ep.264. p.1632.

milieu de l'hiver dans la Galacie, 'à Ancyre, où Eustathe de ep.73. p.121.2.

Sebaste s'estant trouvé, communiqua aveceux dans les maisons

Eve. Il faut, particulières, parcequ'ils ne le recevoient pas "encore publique-

Frequency for the plane of the

ex int en la piace Eccice, turnomme de l'arnatie! de forte qu'il epio.p.53femble qu'Hypfie effoit Evefque de la mesme ville qui est en
Cappadoce. Ainsi ce sera sur la mort de son predecesseur que
Saint Basile aura écrit son epistre 185, jqu'il adresse à l'Eglise de ep.185.p.198.
Parnasse, pour la consoler de la perte qu'elle avoit faite de son
Evesque,qui estoit mort depuis peu comblé d'années & de merites. Il l'exhorte à reparer promtement cette perte par l'election
d'un nouveau pasteur capable de les gouverner: [ & ce nouvel
Evesque aura esté Hypsie dont nous parsons]

'S.Bafile dit que celui qui avoit établi Ecdice dans le gouver- ep.10-p.53.c.'
nement des Eglifes, s'eftoit fort mal preparé à la vie future. [Il
femble vouloir marquer que ce fust Eustathe.] Ecdice se joignit ep.73-p.111.2.
en effet aussi tost de communion avec Bassilide de Gangres en ep.73-p.118.2.

Paphlagonie, qui estoit un Arien declaré.

Demothene aprés avoir chaffé Hypfie, entreprit S. Gregoire \*P.264, P.261.2. de Nysse, '& donna ordre qu'on le luy amenast prisonnier, sous alep.385. P.378. pretexte de quelque argent dont on le pretendoit redevable: mais il se sauva & se cacha, comme on le verra sur son histoire. SBassis en manda la nouvelle à S. Amphiloque dans une lettre ep.404.P.A.204 écrite à Noel, ou aussi tost après.

L'AN DE JESUS CHRIST 376.

Demosthene sut ensuite occupé quelque temps à d'autres epass. pass. affaires, & puis il vint à Cesarée, où pour satisfaire la passion du'il avoit contre les Catholiques il soumit d'un seul mot tout le Clergé de cette Eglise aux charges civiles. Il sur de là à Sebaste, où il traita de mesme tous ceux qu'il y trouva attachez à la communion de S.Bassie, faisant au contraire beaucoup d'honneur à ceux qui demeuroient dans celle d'Eustathe.

a.b.

"Il derneura plufieura joura à Sebaffe, [où jil ordonna que ceux prode la Galacie & du Pont [qui efficient Ariens,] s'affemblaffent à
Nyffe pour y renir un nouveau Concile. Ils ne manquerent pas
d'obeir & d'accourire [rmis tout ce quo frait qu'ils frenterna, J'e lit
qu'ils deputerent aux Eglifes [peut-effre pour les ninner fous pertexex de les visiter.] un homme digne d'eltre le minitre & l'execuetur de leurs voloneze. [Ils y confirmente flans doute l'exil de
SGregoire, maisne mitent encore personne en la place, puisque
SBaffe ne le dit que dans une lettre poltreireur. & nondans }
celle qu'il écrit loriqu'ils partoient déja de Nysse pour aller à
Sebasse se journe à Eustate.

[Nous marca a Lutatus.]

[Nous marquerons 'autre-part avec quel homeur Euflathe v., 8 Balle les fit recevoir partout, a fin de meriter que les Ariens levallent 11,181,901 la fentence de depolition quils avoient prononcé contre luy e vigo 49 460. Mais comme cela n'eltoit point encore fait, & ne fe fit peur-eftre jamais, il ne put obtenir de ces Evefques qu'il traitoit avec tant d'honneur, qu'ils le receuffent publiquement à leur communion dans fa propre Eglife, dont il les avoir rendu maiftres, parcequ'ils rangionient, s'ils l'euffent fait, à deltre defavouez des

chefs de leur feste.

Les maux que Demothene fit à l'Eglife, ne fe bornerent pas peus peus peus peus peus fait, j'l alla judqu'à repandre le fang. & un nommé Afchepe refuiant de communiquer avec Euflathe, ou quelque autre Evefique Arien que S Baille marque fous le norr de Doeg; fut tellement batru par Fordre du Vicatire, qu'il en mourut, ou plutoft qu'il paifa à la verirable viet [De forte qu'il meritede tenir rang parmi les Maryes, quoique nous revyroits pas qu'il ait effé connu judques à prefent par les Grees ni par fee Latins, Lla perfectuoin qu'on fra utre Preferse & un Docheurs, répondit à cette cruaturé; & en vit tout ce que peuvent des gents emportez, folteus a leur ser ar les puillances feculières.

p:423,d.

L'Eglié de Nicople metropole de la petice Armenie, I avoir perdu verse temps la Theodote fon Evefue, (trez selé pour la vraie foy. J. Le Vicaire fit out ce qu'Il pur pour y faire recevoir un fucceffeur de la main d'Eufathe. Les Evefue du conciliabule de Nyffe y furent exprés pour favorifer s'es intentions, & travailler avec lay à nuiner cette Eglié. C. 'Il so purent nean-staty 112. moins réuffir dans leurs deffeins, & on elur pour Evefque le Preftre Froncon, qui avoir acquis beaucoup de reputation parmi les Catholiques. Mais ce malheureux trompa auffi-tol Tesperance qu'on avoir de luy, & teceuu apparentment l'ordination

des

601

des mains d'Euflathe. Cela fouleva tout fon peuple, qui aima mieux fouffiir les perfections les plus cruelles, que de le reconnoiltre pour Evefque : de forte que les Prelats Catholiques de la province, d'un commun confentement é, par l'avis de S. Bafile, transference à Nicopie Euphrone déjà Evefque de Colonie dans la mefine province, faifant ceder les loix de l'Egifié à l'urilité des armes, pour leéquelles feules ellés font faires.

[Durant que ecci le passion ; les heretiques continuoinnt leurs violences contre l'Eglife: J'èc ce fut alors qu'ils intrurent un ep.10.p.33.c. miserable usurpateur à Nyise na la place de S. Gregoire qu'ils en avoient chalsé: ce que Saint Bassie attribué particulierement à Anyie dission d'Evipre, & à Eccite de Parantie, ou à leurs

emidaires.

La beste charmes et Demosthere proubla aussi l'Eglis de \$9.959406.
Doares qui rôtois qui no barg (d'ans la sconde Cappasoce.) \$9.940.910.
On y envoya un homme perdu, qui avoit abandomé quelques orselins qui servoit, se sestiont entit, s'a con sit à l'episcopar l'anjure de le prossiture à cer inslame, pour faintaire une ferrame sans religion, qui ayant abusé de George comme elle avoit voultu, avoit et celui-ci pour s'incessire. [ Ce-George 'avoit apparem-

ment esté un Evesque Arien de ces quartiers là . 1

remarque que vers l'an 373 orien avoit chaffe un heretique, pour 495mettre en la place Eulale, à l'ordination duquel il 6e trouva, & fit un discours en l'ablence de S. Baffle (Ce fut ce qui put donner pretegte aux heretiques de chaffer Eulale, & de rétablir fon

competiteur.] ...

"Les Ariens avoient bien d'autres deffeins que cela , & eils ne Batearia p. pretendiotes par moins que de depore S Faile mefine dans un 1919-à. Concile qu'on parloit dés d'affembler. [Mais Dieu diffipa tous leurs deffeins .1] paroit în eanmoins qu'îl e ture ence temps-ci quelque Concile de Macedoniens à Cyzie [Car Euftathe effant ep-Bapas], venu en cette ville, y figna une nouvelle profession de foy, où au 1954 leiu de la Confidantarialie ; il reprenot fon ancienne refferm-blance de substance, & proferois avec Eunome des blasphemes contre le S. Espiri. On ne fejair toir du refte ec que contenoir es formulaire, [ ni tout ce qui peut s'estre passe en cette ren-cotte.]

Hift. Eccl. Tom. VI

Gggg

### 

ARTICLE CXXXI

#### Valens persecute les moines: Euzous d'Antioche meurt.

On-GLEAN, D. C. CONTROLLE PLANT OF THE METERS OF THE METER

561.66.00.P. Comme les folicaires efficient ceux qui fouteroient principale 663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
663.60.
66

prendre les armes , & à se mettre dans ses troupes [Ils n'avoient garde de le faire; & aussi on ne le leur ordonnoit que pour les rendre crimines. Ce fut sans doute le sujet de la persecution qu'on sit vers V.S.Chry-

ce temps ci aux moines d'Antioche; comme nous l'apprenous fotome ce temps ci aux moines d'Antioche; comme nous l'apprenous fotome che S. Chryfoftome. ] 'On les alloit chercher judque dans leurs lucatapasse cavernes, d'où on les tiroit par force , pour les amener à la ville,

& les livere aux juges. On les bartoit on leur failoit toutes fortes de mauvais traitemens au milleu de la ville, & à la vue de tout le monde, & (puis) on les mettoit en prifion. Chacum féailoit bonneur de dire ce qu'il avoit fait contre eux. C'effoit le fujet ordinaire des entreriens de des railleries; & con n'entendoit autre chofe foit dans les beux publics, foit dans les boutiques & les autres endroits où 'affembloierx coux qui ne fuivoent ou ne vouloient rien faire de bien. Et courcela le faifoit par des Chrétiens [mais Ariens,] & par des gens qui pretendoiers avoir de la religion & el caraïne de Dieux, 'pendant que les payens raiva'

religion & de la crainte de Dieu, 'pendant que les payens tavis de voir les Chrétiens se dechirer les uns les autres, se moquoient egalement & de ceux qui souffroient cette persecution, & de ceux qui la faisoient.

On défendoit mefine avec de grandes menaces de parler à persone d'embrafier la vie monaftique; le dérore qu'il semble que ce fuft un article de la loy de Valens. J Var ces pretendus diciples de J. C. [crucifs, 7] ne pouvoient fouffiri que des gents qui avoient de la naiffance & du bien, & qui pouvoient vivre dans les delices, embrafisfent une vie dure [ & fa.vayes, -JII y

en eut meime un que le diable emporta juiques à proferer ce

b. .

P. 357.6.

P. 359.d.

P-357-4

p. 25 \$ . z.

P.357.C.

Towns or Lawrence

LES ARIENS.

L'an de | C' blaspheme, qu'il aimeroit mieux renoncer à la foy & sacrifier aux demons.

[Horsd'Antioche,] 'auffitoft que le Carelme fut passé,on alla Bissen, 100, p. mettre le feu aux "cellules ou plutost aux cabanes de quelques 11 \$, a. \$ 121. solitaires de Syrie, & on reduisit en cendres tous leurs travaux.

On peut juger que les autres ne furent guere mieux traitez. Mais la cruauté des Ariens se signala particulierement contre les solitaires d'Egypte: ] & on y massacra de grandes troupes de Hier, chr Oroc, Saints, comme S. Jerome le dit nommément de la montagne de Paigale, Nitrie, Les autres furent bannis à Diocesarée en Palestine, & jusque dans le Pont & l'Armenie, ou dispersez en divers endroits . Les deux grands Macaires, & quelques autres des plus illustres, furent releguez en une isle où il n'y avoit point de Chrétiens, mais où ils en firent un grand nombre par leurs miracles: de sorte qu'on fut obligé de les renvoyer à leurs cellules, parceque les peuples ne pouvoient sousfrir qu'on maltraitast ceux que Dieu glorifioit si hautement Nous reservons le detail de cette persecution pour l'histoire de S. Macaire d'Egypte . ]

'Orose dit qu'il ne peut mieux exprimer que par le silence, ce Oros, p.219.1 c. qui se sit dans toutes les autres provinces contre les Eglises & les d. peuples Catholiques, pour executer les mesmes ordres qui

avoient causé des maux si effroyables dans l'Egypte.

[Au milieu de ce triomphe malheureux de l'Arianisme, Dieu appella à son terrible tribunal celui qui en estoit le chef, aussi-bien par tant de crimes qu'il avoit commis depuis prés 60 ans qu'il s'estoit joint à Arius, que par son âge & son credit. Je veux dire Euzoius, qui tenoit le siege des Ariens à Antioche depuis l'an 361.] Car quoique S. Jerome écrive qu'il ait esté Evesque d'An- Hier in Lucif tioche sous Theodose; [neanmoins Socrate, qui palle pour estre 67.9144.6. plus exact que S. Jerome en matiere de date, Jdit expressément Socr. 1.4.c. 35 p. qu'il mourut fous le cinquierne Consulat de Valens, & le premier 153-2. de Valentinien le jeune , [ c'est à dire encette année 376. ] 'On mit en sa place Dorothée, nommé quelquesois "Theodore, aqui sor s. 6c.37.p. estoit auparavant Evesque du mesme parti à Heraclée dans la « Phise. Lo.c.

\$0. Thrace [Nous avons vu "en un autre endroit quel il estoit.] 11114

Gggg ij

TOTAL COMMON CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE

## ARTICLE

D'Ulphilas Evesque des Gots.

L'AN DE JESUS CHRIST 377.

Ous voici arrivez à la penultieme année du regne & de la vie de Valens, qu'on peut dire avoir aussi esté la penultieme du regne de l'Arianisme parmi les Romains & dans l'Orient. Mais par un effet terrible des jugemens impenetrables de Dieu, "dans le mesme temps que cette heresse alloit se Nora 97. ruiner parmi les Romains, elle infecta plufieurs peuples barbares, & les corrompit tellement, qu'elle se rendit par ce moyen maistresse de presque tout l'Occident, & s'y maintint triomphante jusqu'à la fin du VI. fiecle. Ce qui rend cet evenement encore plus digne d'étonnement, c'est que l'Evesque ' Ulphilas. qui fut en ce point l'instrument de la grande colere de Dieu. fembloit ne pouvoir estre l'instrument que de sa misericorde. moins encore par son ministere, que par les dons extraordinaires dont Dieu l'avoit comblé, & par les merveilles qu'il avoit operées par luv . 1

Philig.lz.c.s p.

'Cet homme estoit descendu de quelques Chrétiens du village de Sadagolthine presde la ville de Parnasse dans la Cappadoce . emmenez captifs dans les ravages que les Gots avoient faits en ces pays [vers l'an 260, l'ous Valerien & Gallien, & du nombre de ceux qui contribuerent à convertir cette nation. [ Il ne fur pas]le premier Everque des Gots, comme le pretend Philostorge, [qui apparemment ne l'auroit pas dit , ] 's'il n'eust esté bien aise de relever ce Prelat , [ parce qu'il a esté assez malheureux pour corrompre la foy de tous les peuples du Nord, & y introduire

P. 13.

Socr.La.c.ht.p. s Philgp.12. P 10-12,

l'Arianisme. ] Car il fut [ au moins ] successeur de Theophile . qui avoit affifté au Concile de Nicée . Philostorge écrit encore qu'ayant elté deputé à Constantin par son prince, il fut ordonné Évesque de sa nation par Eusebe de Nicomedie, '& passa peu aprés dans la Melie avec un grand nombre de Chrétiens que les Gots payens avoient chaffez de leur pays (Ce que nous pouvons dire à cela, c'est que nous ne voyons pas moyen de douter que Ulphilas ne soit retourné dans la Gotthie, s'il en à esté chassé.] Sorr. p. 155-21 'ni qu'il n'ait fuivi quelque temps, comme Socrate & Sozomene 532 16. 6.37.P le difent, la foy Catholique du Concile de Nicée, à l'imitation de

627 c.d.

1. autrement , Uifilas , Iulfilas , en Volphilas ; & dans Phileflorge , Urphilas.

604

fon predecesseur; '& c'estoit celle que les Gots avoient receue Thart. 4. 6.33. depuis longtemps de la tradition de leurs peres.

P.704.d.

inviolables, s'estant persuadez qu'il ne pouvoit rien dire, ni rien Sor.P. 698 a. faire, qui ne fust bon en soy mesme, & utile aux autres.

[ Un mente fi eclatant, & cette veneration extreme qu'on avoit pour luy, effoient de grandes tenations , & fi falloit une humilité tres profonde pour foutenir un elevement fi extraordinaire. Mais fi l'erreur eft d'ordinaire la punition de l'orgueil ; il eft aifé de juger que l'efprit d'Ulphilas s'effoit elevé par la vanité avant que de tomber par l'hreefté. Ainf c'eft un exemple illufte, mais terrible de ce que dit Saint Gregoire, J'qu'll y a des Greg in Regerences dessi Elglife qui paroiffent faite de grandes chofes & 40 449 73 6 6 6 6 6 inimitables au commun des hommes, que Dieu rejette cependant comme des hommes que Dieu rejette cependant comme des hommes sout charbels, parceque le principe de leurs actions n'eft pas la grace du Saint Elgrit, mais un grand defir de l'eftime de de la logier des hommes; que leur courage n'eft point la force de la charité, mais la dureté de l'orgueil.

[ C'eft ce que Dieu voyori depuis longermen dans le œur

(Celt et que Deur voyat cupus inogenis casis à ceur d'Ulphilas, & ce qui fue enfin tible à toute la terre, Jorqui! abufa malheureufement du credit que les Gots luy donnoient fuir leurs effinis, pour les engager dans l'Ariantime, corrompre tout ce qu'il y avoit de Chrétiens dans le Nord, & refluiciter dans l'Occident une impieté que tant de Saints fembloient avoir étoufée autant par leurs fouffrances que par leurs écrits, ]

III fe trouva[l'an 360, lau Concile qu'Acace, Eudose, [& les <sup>500,1867,d</sup>, autres Arien Jinrent à Conflantinople: & quoique judqu'alors il euit toujours fuivi les fentimens de l'Eglife Catholique, 'fans <sup>500,187,4</sup> figner aucundes formulaires des Ariens, cependant il figna alors celuid e Rimini ou de Conflantinople[condand de rout le monde

Gggg iij

606 LES ARIENS.

L'an de J.C. comme impie. ] 'Cette faute où il tomba plus par inadvertance 377-Sez.p.697.d. qu'autrement, eust pu luy estre utile, s'il s'en fust humilié, & s'il eust eu soin de la reparer comme il devoit. Mais la suite donne lieu de croire qu'en negligeant cette premiere chute, il merita d'estre abandonné comme Sa ül à d'autres biens plus esfroyables.

dn.p.148.1.c. Cela ne parut pas d'abord, ] '& il continua encore depuis à communiquer avec les Prelats Catholiques défenseurs de la foy B.f.ep. 338.p. de Nicée.'S. Basile écrivant en 372 au plutost, dit que la soy se

preschoir dans toute sa pureté audelà du Danube, s' c'est à dire Aug.civ 1.18.c. parmi les Gots, dont il est certain qu'il parle en cet endroit.] S. \$2. P.2 39 2.d. Augustin qui ne parle que sur ce que des Chrétiens qui estoient en ce temps là mesme dans la Gotthie, luy avoient appris, assure

qu'il n'y avoit point alors d'autres Chrétiens parmi les Gots Epi. 70. c 15. P. que des Catholiques. 'S Epiphane qui écrivoit en 376 ou 377, 828.a.b. parlant de ceux qui avoient esté chassez quatre ans auparavant . par la persecution des payens, dit que c'estoient que ques Audiens

schissmatiques, & nor Chrétiens; [par où il est visible qu'il entend Amb.in Luc.c. les Catholiques. [Les Martyrs des Gots dont parle S. Ambroise ; z. p. 26 bi sont sans doute ceux qui avoient souffert de son temps & il les a certainement cru Catholiques, puisqu'il dit que les victoires des Gots fur les Romains venoient peutestre de ce que ces Saints confessoient par l'oblation de leur sang celui à qui les Ariens

contestoient sa naissance divine & eternelle:

'S. Jerome & Orose disent que ceux qui souffrirent alors ou lig. c. 32. p. 218 la mort ou le bannissement, estoient des Chrétiens: ce qu'ils n'auroient pu dire sans distinction, si ou tons, ou une partie d'eux eussent esté Ariens; principalement Orose qui leur attribue en termes exprés la gloire & la couronne du martyre. ["Ascole de Thessalonique & S. Basile les ont honorez commetels, & toute

l'Eglise le fait encore aujourd'hui, particulierement à l'égard de V.S Sabase Epi p. 8. 8.a. b. S. Nicetas & de S. Sabas. Car pour les Audiens que S. Epiphane Martyr-

y méle avec les Catholiques, ils n'estoient pas apparemment en fort grand nombre, puisqu'aucun auteur n'en parle; '& de plus, il estoit bien aisé de les distinguer, puisqu'ils ne vouloient jamais prier qu'avec ceux de leur secte, & qu'ils avoient mesme quitté le nom de Chrétiens pour prendre celui de l'auteur de leur schisme.

330 c.d.

Hier chr Orof.

p.327.c.

#### CALLED ANG THE CHARLES AND ANG THE CHARLES OF THE CALLED O ARTICLE CXXXIII

Les Gots le laissent entrainer dans l'Arianisme par Ulphilas.

'ARIANISME paffa enfin dans la Gothie, selon Socrate & Socrat. 4.0 34.P. Sozomene, par une guerre civile qui s'emut entre deu x 251.8.b.e/501 l. princes Gots, Athanaric & Fritigerne, (dont quelques historiens c. font le premier, chef des Ostrogots; & l'autre, des Visigots.) Fritigerne vaincu par Athanaric implora le secours des Romains, & par leur assistance estant demeuré victorieux, il embrassa comme par reconnoissance la doctrine Arienne que tenoit Valens fon protecteur, avec Ulphilas fon Evefque, & fes fujets; & par ce moven l'Arianisme se communiqua aussi aux Ostrogots sujets d'Athanaric.

[Nous ne voyons rien qui empesche absolument de croire cette narration, en la raportant vers l'an 375, mais on ne peut pas dire aussi qu'elle soit fort assurée.] Sozomene mesme reconnoist que Sozp. 697, led. ce ne fut pas là la feule cause du malheur qu'eurent les Gots de perdre la foy Catholique, mais qu'il faut raporter ce terrible evenement au temps où ils furent chassez de leur pays par les V. Valens | Huns J & 'obligez de recourir à Valens en l'an 376, pour pouvoir

fe retirer fur les terres de l'Empire. ] 'Ulphilas estoit chef des b. deputez qu'ils luy envoyerent pour cela, '& les Evesques Ariens Thart 1.4 c. 33-[attentifs à profiter de tout pour se perdre & perdre les autres,] P.704.705. obtinrent de Valens qu'il les portast à communiquer avec luy, afin de rendre la paix plus indiffoluble par le lien d'une mefme for [& d'une melme communion.] Les Gots qui avoient receu longremps auparavant la lumiere de la foy, & avoient esté elevez dans la doctrine apostolique, rejetterent cette proposition . Mais Ulphilas (accoutumé à regarder plutost les hommes que Dieu,) 'se laissa surprendre aux fausses raisons des Ariens, ou[plutost]à Son.p.697.d. la promesse qu'ils luy firent de luy faire obtenir de Valens ce qu'il luy venoit demander, pourvu qu'il entrast dans leurs sentimens. 'On ajoute mesme qu'il receut d'eux de l'argent, [pour Thdrt.p.704.d. leur vendre son ame & tout sa nation. ] 'Ainsi sous le pretexte Son. P. 697, d. d'une [fausse] necessité, [sans se souvenir qu'il n'y a point d'autre necessité pour un Chrétien que de ne pecher pas, & de fauver fon ame aux depens de tour le reste, Jil s'engagea à persuader aux Thart.p.705... Gots par l'autorité qu'il avoit sur eux, qu'il ne s'agissoit point en tout cela de la foy, & que ce n'estoient que des contentions de

Scr.p.698.2. Orof.1.7.c.33. pa19.2.d.

les Ariens, 'se separant ainsi avec eux de l'Eglise Catholique. 'Ils demanderent des Evefques à Valens, pour instruire [avec Ulphilas & les Catholiques & les payens de lleur nation dans la doctrine qu'ils venoient d'embraffer; ] & Valens ne manqua pas de leur en donner des plus habiles dans l'Arianisme, qui ne

réuffirent que trop pour leur malheur.

[L'engagement d'Ulphilas avec Valens & ses Evesques, cessa bientost, la mauvaise conduite & l'avarice des officiers Romains ayant obligé les Gots de prendre les armes en 377, & d'agir en ennemis declarez. Mais son engagement avec le demon de l'orgueil, & la colere de Dieu qui estoit sur luy, ne luy permit pas de reconnoistre devant les hommes qu'il avoit peché. & qu'il Thartla.e.33, estoit obligé de remedier au mal qu'il avoit fait. J'Ainsi les Gots estant une fois tombez dans l'Arianisme, y persisterent, a & le a lorn,r Got,c. communiquerent mesme comme par amitié non seulement aux autres peuples de leur nation, mais encore aux Gepides. 'On croit que c'est d'eux aussi qu'il est passé aux Vandales, toutes ces nations n'estant, à ce qu'on pretend, que les Gots mesmes à qui on avoit donné divers noms. [ C'est sans doute encore par le

commerce des Goss, que les Bourguignons devinrent Ariens , ] Orof, p.219, 1.b. 'de Catholiques qu'il estoient auparavant.

[Voilà comment un seul homme entraina dans l'enfer ce nombre infini de feptentrionaux, qui avec luy & aprés luy ont embraffé l'Arianisme. Ces peuples qui ne s'appliquant qu'à la Salv.15, p.103, guerre, In'avoient presque pas de connoissance des lettres & des livres. & ainfi ne savoient guere de la religion que ce que leur en disoient leurs docteurs, se trouvoient dans une espece de ne cessité de les suivre egalement dans le bien & dans le mal : ce qui pouvant diminuer leur crime, augmenta celui des autres qui les ont entrainez dans l'herefie, [ & dont ils pourront dire un jour plus veritablement que ceux dont parle S. Cyprien : Nos peres « ont esté nos parricides. C'est un estroyable exemple de ce que " dit la verité mesme: Que si un aveugle conduit un aveugle, ils « tombent tous deux dans le precipice: Et S. Augustin avoit bien & fujet d'avertir si souvent & les pasteurs & les peuples, qu'il ne faut s'attacher qu'à J C. seul & à la verité de son Evangile, & non à quelque homme que ce puisse estre, quelque don qu'il puisse avoir de la nature & de la grace, parceque tout homme est menteur, fujet à se tromper, & mesme a comber tout à fait commeUlphilas Cependant comme la religion & le salut est encore moins pour

25.P.646.

pour les grands esprits & pour les doctes , que pour les simples & les ignorans, qui ne peuvent se sauver que par le secours & l'instruction des autres ; que leur reste t-il, sinon de crier à Dieu par la pureté de leur vie & par l'ardeur de leurs prieres, afin qu'il leur donne de veritables pasteurs qui les conduisent au ciel, & non des loups qui les precipitent dans l'enfer?

Nous ne trouvons plus rien d'Ulphilas depuis ce temps là. ] Pour Valens il fut aussi tost puni du crime qu'il avoit commisen Oros, p. 219.3.d. le faisant commettre aux autres, & par ceux mesmes qu'il se glorifioit d'y avoir engagez. Les Gots contraints [ dés l'an 377, ] à prendre les armes, défirent ses Generaux, taillerent en pieces ses armées, ravagerent ses provinces; &[l'année suivante, ] aprés un horrible carnage de l'armée Romaine, le brulerent luy meime tout vivant, afin que son chastiment eust quelque proportion, mefine aux yeux des hommes, avec les feux eternels où fon cri-

me a engagé tant de miserables . ] 'Il semble que toute la nation des Gots n'embrassa pas d'abord Bar.370.f 118. l'Arianisme, puisque Saint Nicetas qui estoit un homme tres Catholique, estoit Evesque des Gots, & de plusieurs autres barbares, à la fin de ce fiecle, & au commencement du fuivant .

 'S. Chrysostome écrit à des Gots moines dans le monastere de Chry.ep.207.p. Promote auprés de Constantinople, bpar lesquels il avoit appris \$11.d. Gang, de C.L. la mort de l'admirable Unilas qu'il avoit fait Evesque de la 4.p. 126 f. Gotthie, & qui avoit fait des choses admirables. Le Roy des Gots & Chry ep. 14. écrivit afin qu'on y envoyast un autre Evesque, & S.Chrysostome travailla mesme dans son exil afin qu'on en ordonnast un sil est 207 p.811,812, visible que tous ces Gots estoient Catholiques, & non Ariens. ] 'Dans une homelie qui porte le nom de S. Chryfoftome, & qu'il téhto.p.108.5. peut avoir prononcée en 398, on lit que les Gots qui autrefois tuoient leurs peres, se faisoient alors une joie de repandre leur fang pour la vraie religion. Il y en avoit aussi encore plusieurs de Aug. cir. l.s. c. payens, comme Radagaile qui avoit une armée de plus de cent 13.P.63.2.1.b.

mille hommes, [ ou mesme de quatre-cents mille . ]

Theodoret dit que ceux qui furent pervertis par Ulphilas, ne Thort.1.4.c.33. s'engagerent pas neanmoins à toutes les impietez des Ariens, & P.705.2. qu'ils ne voulurent jamais dire que le Fils fust une creature, mais qu'ils vouloient bien communiquer avec ceux qui le disoient . & dirent eux mesmes qu'il estoit inferieur au Peres d'où il estoit bien aisé de les obliger de conclure que c'estoit une creature . J'Les Vand. p. 0.66. Vandales ajouterent mesme aux pratiques des anciens Ariens,

celle de rebattizer: [& Dieu le permit peut-estre afin qu'ils cor-His, Eccl. Tom. VI Hhhh

Aug, de bapt, rompissent moins de personnes; Itout le monde ayant naturellec.s.6. B. P145 ment horreur de l'anabattisme, [ & de renoncer à son battesme pour en recevoir un fecond . 1

## CHECKICH CHECKER CHECKER CHECKER CHECKER CHECKER

#### ARTICLE CXXXIV.

Valens est contraint par la guerre des Gots de finir la persecution. & perit miserablement : Les Catholiques rappellez par Gratien retournent à leurs Eglises.

## L'AN DE JESUS CHRIST 378.

E trouble que causoit dans l'Empire la guerre des Gots, & Socr. 1.4 c.35.p. 252.d|Soz. 1.6.c. les avantages qu'ils avoient remportez sur les Romains en 37. p. 696. c| 699. l'an 377, occupant entierement Valens, l'obligea de cesser de persecuter l'Eglise, & de discontinuer à en bannir les Evesques: S. Jerome & Rufin assurent mesme que se repentant enfin, mais trop tard, [des maux qu'il avoit faits aux vrais serviteurs de Dieu,] 'il rappella les nostres d'exil, c'est à dire qu'il delivra les Evesques Hier.chr. \* Ruf. 1.2, c. 13. & les Prestres [ Catholiques , ] qui estoient bannis , les moines P.258. condannez aux mines, & tous les autres Confesseurs : ["de quoy Note 98. Orof.1.7,c.33.p.

210.2.2.b. a|Hier. chr| Socr. p.252.d SOZ. P. 646.C.

Socr. 1.4.c 35.

702.b.c.

neanmoins il y a affez fujet de douter. S'il a fait quelque chofe de positif pour l'Eglise, l'il le sit, selon les historiens, quand il sortit d'Antioche[au mois d'avril ou de may de cette année , pour se rendre à Constantinople, & s'opposer en personne aux Gots. On ne marque pas neanmoins qu'aucun des Confesseurs soit revenu avant la mort de Valens hormis Pierre d'Alexandrie, dont voici

ce que l'histoire nous apprend.

La guerre des Gots obligeant Valens de sortir d'Antioche, 37.p 252.d|254| Soz.l,6.c.39.p. & de laisser cette Eglise en paix avec toutes les autres, les Catholiques qu'on persecutoit si cruellement, reprirent cœur dans toutes les villes, mais principalement à Alexandrie: & Pierre estant alors revenu de Rome avec des lettres de Damase, qui autorisoient & confirmoient son election, aussi-bien que la foy de"Nicée, le peuple chassa Luce, receut Pierre en sa place, Note 95. & remit les eglises entre ses mains. Luce s'en alla aussi-tost à Constantinople[ chercher Valens, ]qui y estoit arrivé le 30 may de cette année : 'Mais il avoit bien d'autres affaires fur les bras que de fonger au rétablissement de ce miserable, [ si mesme il n'estoit pasdéja mort le 9 d'aoust.

Soz.p. 702.c.

Il semble neanmoins que Luce soit retourné à Alexandrie, & ait tasché quelque temps de s'y maintenir, s'il est vray ce que dit L'an de J C. 378. 6.r r

S. Jerome, Jqu'il tint l'Eglife d'Alexandrie jusques au regne de Hier.v.ille.ii8. Theodose, qui le chassa; à quoy Theophane qui donne six ans à Parison saux episcopat, s'accorde assez. Nicephore n'en conte que e.d. d'hphn.p.36. cinq. 'S. Jerome nous apprend qu'il avoit publié quelques petits Hier.p.301. ouvrages sur divers sujets, & qu'il avoit mesme entrepris de saire des lettres pascales, comme les Evesques d'Alexandrie avoient accoutume. [C'est de quelqu'une de ces lettres & de ces discours sur la seste de Pasque, Jqu'est tiré le fragment raporté par un Bib.P.t.part.a ancien auteur, où l'on voit qu'il estoit Apollinariste autant que Pattab. Arien, puisqu'il dit que le Verbe a pris seulement le corps & non l'ame humaine; & qu'il n'avoit avec son corps qu'une seule nature compossée.

[Ce fut suns donte bien-tost aprés le retour de Pierre, que] la Rus. 1.2.0.20.psentence prononcée à Rome contre les Apollinaristes [en 377 ou 260-

378, ] fut confirmée à Alexandrie.

[Valens, comme nous venons de dire estoit venu à Constantinople pour s'opposer aux progrés des Gots.] Mais il ne songeoit Thért.1 4.4.31-pas que Dieu l'y amenoit pour le punir luy mesme par les mains de ces barbares [qu'il avoit soulevez contre ] ESUS CHR IST, 3& que ] C. avoit aussi soulevez contre luy, à cause qu'il avoit animé contre la verité les langues de beaucoup de blasphemateurs, persecuté ses désenseurs, & chassié des Eglises ceux qui ne s'occupoient qu'à la connositre & à la loier-Ce fut le reproche que luy sit les laint solitaire Isaac, lorsqu'il sortit de Constantinople pour marcher contre les Gots, & ce Saint luy declara encore que s'il ne rétablissoit promtement la foy qu'il avoit tasché de détruire, il perdorit & son armée & la vie mesme.

V. Valens \$ 19,20-

† On verra ceci plus amplement fur l'hiftoire de Valens, où l'on trouvera encore quelques autres choses qui regardent le mesme suite. Mais nous ne pouvons ne pas remarquer encore ici, que celui que Valens cho sit pour son principal ministre dans la guerre des Gots, sur le General Sebastien, ce Manichéen si celebre par les cruautez qu'il avoit exercées en Egypte l'an 356 en saveur des Ariens. Ce fur luy qui engagea. Valens à donner le neuvieme d'aoust la malheureuse bataille d'Andrinopler, où il perit avec presque toute l'armée Romaine. Valens se savoir qu'il y sust, se le reduissirent en cendres; de sorte qu'il sust mesme privé de la se une de la se le reduissirent en cendres; de sorte qu'il sust mesme privé de la se une maison voisine en cendres; de sorte qu'il sust mesme privé de la se une maison voisine en cendres; de sorte qu'il sust mesme privé de la se une maison voisine en cendres; de sorte qu'il sust mesme privé de la se une maison voisine en cendres; de sorte qu'il sust mesme privé de la se une maison voisine en cendres; de sorte qu'il sust mesme privé de la se une passe de la se une passe de la se contra de la service de la se

Gratien neveu de Valens, devenu par sa mort maistre de V. Gratien l'Orient, sit aussi-tost "une loy pour saisser à tout le monde la \$1. Hhhh ii liberté de la religion qu'il voudroit embraffer , excepté aux <sup>1914</sup>. Manichéens, Photoiniens, & Eunominiens Celloniu proprement pour les Carboliques de l'Otient qu'il faitoit cette loy, en attendant que l'état des affaires luy permit d'en faire dautres qui Talent, passe, leur fusifient plus avantageuses, <sup>1</sup>Mais il ne differa past appeller Papidisentals, le Evefques bannais au gouvernement de leurs troupeaux, & ce a-pastoblishes, int par là qu'il confacra à Dieu les premiers de fa nouvelle au-

Thdstfs:c.9.p. 714.d. P.715.2. P.714.d.

r. Les faints Confesseurs furent donc ensin delivere, des chaines de leut bannissent et évenument à leux Egisses, aprés mille tourmens qu'ils avoient fousfiers, d'ont quelques une en portoient encore les marques sus leux corps. On raporta aussi les reliques de ceux qui avoient esté consommez, de avoient aussi est cellques de ceux qui avoient esté consommez, de avoient acheve leux cours dans leux exissi, comme peu, estre de SBarsés. Les uns surent sans doute recons avec joie par leura peuples ; l'Mais la temple ne estate pas encore appaisée partout, il y en eux qui eprouverent chez eux plus de maux qu'ils n'avoient sousfiers de la company de le peur peuples de peut peuples de la consomme de le qu'il peut de maux qu'ils n'avoient sousfiers de la consomme de consomme se des carters l'es ses Compani la vasci disense la coupe de l'estate de la consomme de control l'es ses Compani la vasci disense la color de l'estate de la consomme de control l'es ses Compani la vasci disense la color de l'estate de la consomme de control l'es ses Compani la vasci disense la color de l'estate de l'estate l

Soz.1.7 c.2 p. 705.706.

P 715.2.

conforma fon martyre l'an 380 Comme il y avoit diverses Eglises 1 10. occupées par ceux que les Ariens y avoient intrus ; J'plufieurs des Confesieurs qui revenoient de leur exil, témoignant plus d'amour pour l'unité de l'Eglise, que d'attache à leur dignité. consentoient que ces Ariens demeurassent Evesque, [en se téunissant à la foy & à la communion des Orthodoxes, 1& les conjurcient de ne pas augmenter les divisions de cette unique Eglise que JESUS CHRIST & les Apottres nous ont laissée . & que les disputes & un amour honteux de dominer, avoient dechirée en tant de morceaux. C'est ainsi qu'agit Eulale Evesque d'Amafée dans le Pont. Il trouva à fon retour que l'Arien qu'on V.f 116. avoit mis en son siege, n'avoit pas cinquante personnes dans la ville qui le reconnussent : Neanmoins pour réunir encore ce petit nombre à l'Eglife, il luy offrit de le laisser dans sa dignité, ou mesme de luy laisser le premier rang, afin qu'ils gouvernaisent ensemble tout le peuple d'un commun accord. L'Arien ne le voulut pas accepter, & peu aprés, ceux mesmes qui le reconnoissoient l'abandonnerent, & se réunirent aux autres.

[L'Eglife d'Antioche eust esté heureuse, si elle eust pu jouir du mesme bonheur, & voir finir la dispute d'entre S. Melece & Paulin. Mais la providence de Dieu ne luy accorda pas encore stroft ce bonheur. Comme Saint Melece y estoir reconnu pous

Control Co.

legitime pasteur par presque tous les Orthodoxes, ] quoique Socril 5.0.3.p. Dorothée y tinst encore les eglises pour les Ariens; [ & comme 260,d. tous les Evesques de l'Orient ne communiquoient qu'avec ce Saint, ce fut luy qui ordonna des Evesques en diverses villes de l'Orient qui n'en avoient point de Catholiques. Il mit à Tarse V. S. Melece le celebre Diodore, "& d'autres en d'autres endroits, partie par Fusebe de luy mesme, partie par S. Eusebe de Samosates.]

'Sozomene dit que quand Theodose fut fait Empereur, le 19 Soz.1.7.c 2.p. janvier 379, ] les eglises de l'Orient estoient encore entre les 705.0.

V. fon titre mains des Ariens, hormis celles de Jerusalem, [ où "Saint Cyrille \$ 4, 5. pouvoit déja avoir esté rétabli par la mort ou par l'expulsion

d'Hilarion son competiteur. J'Gelase neveu de S.Cyrille sut aussi Hier, v.ill.c. 130rétabli fur le fiege de Cesarée metropole de la Palestine, en la P.303.a. place d'Euzoius Arien; qui en fut chassé par Theodose, [lors Epi.73.c.37-p. peut-estre que les eglises furent ostées aux Ariens au commence- « Hier.v.ill c. ment de l'an 38 r. 7 113. p. 300.d.

'Ce que dit Sozomene, que les Ariens estoient maistres des Sozp.705,c. eglises de l'Orient, s'e doit entendre, s'il est veritable, non de l'Empire, mais du Comté d'Orient : Car il est certain que les Catoliques de Cesarée, d'Icone, & apparemment de beaucoup d'autres villes de l'Asie Mineure, & du Pont, estoient toujours demeurez dans la possession de leurs eglises. Il y avoit seulement eu quelques villes de ces provinces qui avoient vu leurs faints epoux exilez, & des adulteres en prendre la place. Celle de Nysse qui estoit de ce nombre, receut une des premieres la confolation de revoir S. Gregoire fon pasteur. Car il estoit de retour dés la fin de l'an 378, puisqu'il assista à la mort ou au moins aux funerailles de S. Basile son frere. 1

#### ararararararararararararar ARTICLE CXXXV.

Les Macedoniens retombent ou perseverent dans le schisme : S. Gregoire de Nazianze rétablit la foy à Constantinople.

OMME la loy de Gratien laissoit à tout le mond la liberté Soci.l.5 c.4.7. de fa religion, les Macedoniens s'en voulurent prevaloir, p.705.c.d. Ils s'estoient réunis à l'Eglise, [ au moins une partie d'entre eux, ] aprés la deputation celebre qu'ils avoient envoyée au Pape Libere [ en l'an 366, ] & depuis cela ils avoient communiqué partout, & particulierement à Constantinople, avec les défenseurs de la Consubstantialité. Mais depuis la loy de Gratien; ne se conten-Hhhh iij

tant pas de rentrer dans leurs evelquez, dont les Ariens les 176. avoient chaffez, ils voulurent encore, s'il en faut croire Socrate & Sozomene, le separer de la communion des Catholiques; &c s'estant pour cet effet assemblez à Antioche, ils decemerent qu'il falloit croire le Fils semblable en substance à son Pere, & ne point communiquer avec ceux qui tenoient la Consubstantialité fuivant la definition du Concile de Nicée. Quelques uns d'eux executerent ce decret, & timent leurs affemblées en particulier. Mais la pluspart ne pouvant souffrir tant de changemens dans la foy , qui ne paroifloient venir que "d'un esprit de division , les proministre abandennerent tout à fait, & s'unirent plus fortement que jumais aux Orthodoxes.

[ Un fait de cette nature semble peu appuyé, de ne l'estre que fur le raport de Socrate & de Sozomene. Neanmoins il est affez conforme à ce que nous trouvons d'autrepart, pourvu qu'on y distingue un peu les choses. Car il paroist veritablement par ce V.5 109que nous avons dit ci-dessus, que les Macedoniens furent receus comme Catholiques; aprés qu'ils eurent efté admis par Libere & par le Concile de Tyanes: Et S Basile "travailla encore depuis V. son titre à les unir de plus en plus à l'Eglife. Leur réunion ne fut pas nean- 161/noce

Sor, 1,6 e. 1 z.p. moins generale, ] puisqu'aussi-tost après le Concile de Tyanes, 652,d. trente quatre Evelques Macedoniens du diocele d'Afie, tinrent

un autre Concile dans la Carie, où ils refulerent de recevoir la Consubstantialité. [ De ces trente-quatre estoient apparemment] B. Cep.403.p. 'ceux de Lycie, que S. Bafile mande en 375 avoir voulu s'unir à a communion.

[ Il est bien probable que ceux de ces trente-quatre Evesques qui persistoient dans le schisme, furent œux qui tinrent le Concile, dont nous venons de parler, à Antioche non de Syrie. comme nous lifons dans Socrate, ( car nous ne voyons point que

les Macedoniens aient guere infecté cette province; ) mais de Nohr, ler.c.z.p. 'Carie [ fur le Meandre , comme nous lifons dans Sozomene , ] qui est autorisé par Nicephore. F Ainsi ces Macedoniens auront plutoft perfeveré dans leur herefie & dans leur schisme, (que la persecution des Ariens sembloit avoir étoufé, ) qu'ils ne l'auront renouvellé: quoiqu'il s'en foit peut-estre trouvé quelques uns parmi ceux qui avoient communiqué avec l'Eglife, qui l'aient abandonnée en cette occasion, pour se rejoindre aux anciens compagnons de leur heresie & de leur schifme C'est ce qu'Eustathe de Sebaste avoit fait en partie dés auparavant, quoiqu'il eust etlé l'un des trois Evefques deputez au Pape Libere . ]

362.C.

L'an del C. 3,8,379

'On voit aussi & par la suite de l'histoire & par S.Gregoire de Sorr.l. S.C. 8 p. Nazianze, que les Macedoniens faisoient un corps & une com- 264.c[Naz.or. munion separce des Catholiques. 'Ce qui n'empeschoit pas qu'on Naz. P. 709. 719. ne les regardast comme amis, '& qu'on ne conservast toujours or.37.p.600.d. quelque douceur pour eux, n'estant pas encore tout à fait morts, comme l'estoient les Ariens; 'à quoy on se portoit d'autant plus or 44 p 710 711. volontiers, que leur vie estoit tout à fait edifiante. Pour leur vie.p. 12.c. doctrine, il y en avoit qui disoient ouvertement que le S.Esprit estoit creature; & les autres n'osoient dire ni qu'il fust creature. ni qu'il fust Dieu, 'alleguant pour pretexte que l'Ecriture n'en or.37 P.595 b. parle pas clairement; '& ce sont ces derniers que S. Gregoire dit or 44.P.710.d. avoir encore quelque reste de vie, '& participer en quelque ma- P.709 d. niere au S.Esprit. [ Mais la suite, selon que le raporte Socrate, fit bien voir qu'ils estoient indignes de l'affection & de la condescendance que S. Gregoire avoit pour eux.

L'elevation du grand Theodose, à qui Gratien donna l'Empire d'Orient le 19 de janvier. 379, fut sans doute fort affligeante pour les Ariens. Car il leur estoit aisé de jugor ce qu'ils avoient à attendre d'un Prince qui avoit beaucoup de pieté, qui avoit toujours esté elevé dans la foy de Nicée, qui l'aimoit avec un grand zele, & qui avoit pour femme l'illustre S. te Flaccille, non moins ardente que luy pour les interests de l'Eglise. On ne voit pas neanmoins qu'il ait rien fait contre les heretiques dans cette premiere année de son regne, ayant esté assez occupé à repousser les Gots; que l'impieté de Valens plutost que son malheur avoit rendu les

L'AN DE JESUS CHRIST 379.

maistres de plusieurs provinces de l'Empire. Ainsi les Ariens continuerent encore à estre comme les maistres dans l'Orient. où ils tenoient toujours les eglises dans beaucoup de villes.

Ils exerçoient, particulierement leur tyrannie à Constantinode Nazianze ple, "& les Catholiques n'y avoient pas seulement un lieu pour s'assembler. Cependant comme la mort de Valens commençoit à donner à ceux-ci quelque liberté, ils demanderent qu'on leur envoyast Saint Gregoire de Nazianze, qui avoit toute la vertu. toute la lumiere, toute l'eloquence, & toutes les qualitez necesfaires pour pouvoir rétablir la foy presque entierement éteinte dans cette capitale d'Orient : & ce qui estoit assez rare en ce temps là, il avoit receu l'ordination episcopale sans estre engagé au service d'aucun peuple; de sorte qu'il estoit en état d'aller, comme un Apostre, porter la parole de Dieu partout ou l'utilité de l'Eglise le demanderoit S. Eusebe de Samosates qui avoit esté

relegué en Trace par Valens, y avoit fans doute fait connoiftre <sup>379</sup>fa vertu, dont il eltoit parfaitement informé: & comme il eftoit
fans ceffe appliqué à chercher les moyens de fervir l'Eglié, on ne
peut guere douter que ce ne foit luy qui ait infpiré aux Orthodoxes de ces quartiers là, la pensée & ledesir d'avoir un si grand
homme pour passeur. J'C'est pourquoi, quoiqu'on eust eu quelquepensée pour Bosphore ancien & celebre Evesque de Colonie en

ep.14.P.777.2

Cappadoce, [ on s'arresta neanmoins à demander S. Gregoire.

Toute la difficulté sur de vaincre l'humilité de ce Saint, & son amour pour le silence; maisil cedaensin aux prieres de S. Bassile, de Saint Melece, & de plusseurs autres grands Evesques. Ils s'en vint donc cette année à Constantinople, autorisé ce semble de quelque ordre de l'Empereur, mais du reste sans aucun autre appui, que de la force de la verité, & de sa sou. Les Catholiques luy accommoderent une petite chapelle à qui on donna le nom d'Anastasse ou de Resurrection, parceque la vraie soy y avoit repris comme une nouvelle vie. Ce sur là qu'il commença à rassembler secrettement les Catholiques, & à combatre tous les heretiques qui estoient dans Constantinople, les Ariens, les Eunomiens, & les Macedoniens.

Mais il les combatoit encore moins par son eloquence & par la force de ses raisonnemens, qui reduisoient au silence le plus habiles & les plus eloquens d'entre eux, que par les marques de bonté & d'affection qu'il leur donnoit, autant que l'interest de la verité le pouvoit permettre, & encore plus par la patience avec laquelle il souffroit leurs insultes & leurs mauvais traitemens. Car foulant aux piez l'authorité des ordres de l'Empereur vills l'attaquerent mesme quelquesois par une violence ouverte. Une troupe de moines, de fausses vierges, & de gueux, partirent une nuit de la grande eglise, le vinrent forcer dans son Anastasie, profanerent les lieux les plus faints, le poursuivirent à coups de pierres, maltraiterent autant qu'ils purent les autres Catholiques, dont ils en laisserent quelques uns pour morts, & aprés cela eurent encore la hardiesse de le trainer devant les juges comme un criminel. La crainte sans doute de Theodose le fit plus respecter des juges que du peuple. Les Ariens se virent mesme obligez à luy faire quelques excuses: Mais jamais il n'en voulut tirer d'autre fatisfaction.

On commença donc à aimer & à admirer sa vertu, les here-Rus. 1, 19.721 tiques mesmes le venoient ecouter avec plaisir; ] '& les veritez Naz. 1, 19.721 qu'il enseignoit penetrant peu à peu les cœurs, son troupeau se 7124, multiplioit \$ 5.

multiplioit tous les jours; & de tres petit qu'il estoit d'abord, il devint en peu de temps tres nombreux.

## 

ARTICLE CXXXVL

Theodose combat les Ariens par ses loix; rend les eglises aux Catholiques.

[ TOUS avons vu que Gratien avoit cru faire beaucoup l'année precedente pour les Catholiques de l'Orient, de leur rendre la liberté en la laissant à presque toutes les sectes. Mais aprés s'estre renfermé dans l'Empire d'Occident, où ce menagement n'estoit point necessaire, ]'il revoqua cette liberté generale Cod. Th. 16. t.5. par sa loy du 3 aoust 379, qui défend à tous les heretiques de 15.P.116.117. dogmatizer & de tenir aucune assemblée. Theodose dont cette loy porte aussi le nom, [ ne manqua point sans doute de la faire valoir dans l'étenduë de ses Etats. Mais il ne le put pas faire avec la mesme facilité que Gratien, tant parceque les heretiques y estoient extremement puissans, que parcequ'il estoit mesme souvent difficile de les y discerner des Catholiques, & ce fut peut estre ce qui l'obligea à publier la loy dont nous allons parler.

L'AN DE JESUS CHRIST 380.

V. fon titre 'Ce fut en 380 que Theodose "receut le battesme des mains soer.1.4.c.6.p. d'Ascole celebre Evesque de Thessalonique, aprés s'estre assuré 262-263. qu'il professoit la foy Catholique du Concile de Nicée. Il voulut aussi savoir de luy l'état des Eglises dans les provinces qu'il posses doit, & ilen apprit avec regret que hors l'Illyrie, toutes les autres estoient divisées par un grand nombre de sectes, & la ville de Constantinople plus que tout le reste. [Cela luy fit prendre la resolution de travailler avec vigueur, mais en mesme temps avec sagesse, à guerir un si grand mal, depeur de l'irriter par des remedes trop violens.] Il publia donc dés le 28 de fevrier, une loy Cod. Th 16.1. 1. celebre, par laquelle il declare qu'il veut que tous ses sujets P45. suivent la foy qui estoit enseignée"par le Pape Damase & par Pierre d'Alexandrie; que ceux qui le feront, seront seuls reputez-Catholiques, & que les autres feront traitez comme heretiques

& infames; & punis de diverses peines. [Cette loy fit sans doute revenir à l'Eglise un grand nombre de personnes,& mesme d'Evesques, qu'on receut avec beaucoup, & peut-estre avec trop facilité, comme S.Gregoire de Nazianze s'en plaint, & il leur attribue les fautes qui se firent ensuite dans

les Conciles.

Hist. Eccl. Tom. VI.

Iiii

On commença sur la fin de l'année suivante, à voir de plus 380. grands effets de la chute de l'Arianisme : "Car Theodose estant V.s.Greg. arrivé à Constantinople le 24 de novembre, il fit aussi-tost commandément à Demophile de quitter les eglises, ou d'embrasser la foy de Nicée: Demophile voyant qu'il n'estoit pas en état de relister, quitta les eglises le 26 du mesme mois & Theodose en mit auffi-tost les Catholiques en possession, environ 40 ans depuis que les Ariens s'en estoient emparez, lorsqu'ils en chasserent S. Paul . ] ...

Socr.1. 5 c.7. p. 263 264.

'Socrate dit que Demophile ayant receu l'ordre de Theodose. assembla son peuple dans l'eglise, & leur tint ce discours : Mes " freres, il est écrit dans l'Evangile: Si on vous persecute dans une " ville, fuyez dans une autre. Puis donc que l'Empereur nous ofte " les eglises, je vous avertis que l'assemblée se tiendra demain " hors la ville. Apres quoy il fortit & tint dans la fuite ses assem- " blées hors les portes de Constantinople. Luce qui s'y estoit refu- Noie 100. gié aprés son expulsion d'Alexandrie, en sortit aussi avec luy.

Philosloge écrit que les Ariens & les Eunomiens furent alors chassez de la ville par Theodose : [ ce qui nous paroist difficile à croire . ].

Codi.ori, p.38. 'Les Grecs modernes raportent que les Ariens, exclus des eglises de Constantinople, demanderent permission à Theodose Cang.de C.La: de demeurer auprés de celle de Saint Moce, qui estoit prés de la P-130. porte Dorée, [& apparemment hors de la ville, & de la rebastir Codi p.38.4|85. pour y tenir leurs assemblées: ] Car elle estoit tombée quelques années auparavant. Ils obtinrent cette grace, rebastirent l'eglise.

& y firent le service durant sept ans: Mais la settieme année l'eglife fondit durant qu'ils y estoient assemblez, & en écrasa un grand nombre. Elle fut depuis rebastie sous Justinien.

P. 24 8,

Nat.car, 1.p.12. Leur expulsion de Constantinople "confondit un peu leur v.s. Greg. orgueil, mais irrita leur fureur. Ils voulurent mesme faire assassi de Naz (67. ner S.Gregoire: Mais la main de Dieu arresta ce coup; & Saint Gregoire par sa douceur se fit un ami de son meurtrier. Il tascha de mesme de gagner les autres par sa charités & ne se servant du pouvoir que luy donnoit la faveur de Theodose que pour empescher leurs insolences, il ne voulut point dutout songer à les punir des maux qu'ils avoient faits aux Catholiques sous les regnes precedens. ] Il gagna par cette douceur un tres grand nombre de personnes, & assez pour remplir toutes les eglises des Catholiques, "quoique les Ariens eussent publié qu'il n'auroit pas Ibid 68. de monde pour en remplir seulement les porches.

L'AN DE JESUS CHRIST 381 [Theodose fit bien-tost dans tout l'Empire ce qu'il avoit fait

V. Theodo- à Constantinople. 1 'Car dés le 10 de janvier 281, "il publia une Cod. Th. 1615. loy, par laquelle il défend aux Photiniens, aux Ariens, aux 1.6 p.117.118. Eunomiens, & generalement à tous ceux qui ne suivoient pas la foy de Nicée, de tenir aucune affemblée dans les villes, voulant que toutes les Eglifes fuffent remifes en la possession des Catholiques, & menaçant de chasser des villes ceux qui feroient quelque tumulte. Le General Sapor fut commis pour executer cette Thord 5.0.2 p. loy, & il le fit [ dés les premiers mois de cette année avec beau- 706, a.b., coup de zele, ] fans trouver nulle part aucune refistance [confiderable, non par la moderation des heretiques, mais par la crainte qu'ils avoient de l'Empereur. ] 'Car aprés mesme avoir esté tout esp.715.c. à fait chassez des eglises qu'ils avoient long temps possedées, ils ne laisserent pas de former de nouvelles assemblées, de pervertir ceux qui n'estoient pas assez sur leurs gardes, d'exciter des tumultes parmi les peuples, & de faire tout ce qu'ils pouvoient pour troubler l'Eglise.

'La loy du dixierne janvier semble défendre absolument aux he. cod.Th. 16.t. retiques d'avoir aucune affemblée. Neanmoins elle se restreint 5 1.6.p 117. à la fin à le leur défendre dans les villes, sans parler du reste. Et & p. 119.1. c'est sans doute ce qu'il se contenta de faire executer . 'Au moins Soer 1 5 c.7.P nous avons vu qu'à Constantinople, Theodose souffroit qu'ils 264.8 102.17c. s'affemblaffent hors de la ville : & on le dit auffi de ceux d'An-soci. s.c.15,p.

tioche.

'Philostorge affure que divers Evefques Ariens fe voyant exclus' philos co.19. des villes, [ & de la faveur de la Cour, ] abandonnerent leurs P.132 peuples', & se disperserent de costé & d'autre : Il marque entre autres Hypace de Nicée, qui s'en alla à Cyr dans la Syrie [ Euphratesienne, ] lieu de sa naissance; & Dorothée d'Antioche qui abandonnant la Syrie, se retira en Thrace dont il estoit i Neanmoins Dorothée effoit encore à Antioche; felon Socrate Sorri 50.22 p. &c Sozomene, l'an 386, auquel il fut appellé à Constantinople par 149, 731.6. les Ariens.

Philostorge ajoute que Dorothée estant hors d'Antioche, Phile. Lio. e.t. Aftere, Crifpin, & les autres Prestres [ Ariens, ] tinrent une P.134. assemblée avec quelques Evesques des villes voisines, & envoyerent à Eunome ou aux Eunomiens, leur demander leur communion; à quoy œux-ci dirent qu'ils consentoient; pourvit que les Ariens cassassent la condannation d'Aece & de ses écrits, I faite à Constantinople en 360, ] & qu'ils corrigeassent les abus

qui s'estoient glissez parmi eux. Les Ariens se moquerent de leurs 381, demandes, qu'ils traiterent de deraisonnables & d'infolentes, & declamerent hautement contre eux & contre leur chef. [II parosist cependant par le titre mesme des homelies que Saint Chrysostome sit contre eux,qu'ils passoient pour Anoméens.]

### ARTICLE CXXXVII.

Mort de Pierre Evefque d'Alexandrie; Timothée luy succede:
Diverses loix contre les Ariens.

I DUSQUE nostre sujet nous a engagez jusques ici à joindre à l'histoire de l'Arianisme celle de Pierre d'Alexandrie, il faut encore y mettre sa mort, "qui arriva dans les premiers mois Note 101. de cette année, & apparemment le 14 de sevrier, ] 'auquel les Egyptiens honorent un de leurs Patriarches nommé Pierre; [& tout nous porte à croire que c'est celui-ci. Il n'y a pas lieu en effet de douter que l'Eglise d'Alexandrie n'ait honoré la memoire d'un Prelat qui a passé pour l'un des plus grands hommes de son siece. Nous avons remarqué ci-dessus les eloges qu'on luy V. 1222. a donnez; & comment aprés avoir succedé au grand S. Athanase l'an 373, il sut aussi-tote eprouvé par une persecution tres rude, qui l'obligea de & retirer à Rome.

illustre de son merite par la loy de Theodose.

On pretend qu'il a chté soupçonné d'avoir pris de l'argent pour recevoir les heretiques dans l'Eglise; mais comme ce bruir n'est point prouvé, il n'empescheroir pas que son episcopat n'eust tout à sait esté sans tache, sans la faute qu'il st'de favoriser V.S.Gn.de l'intrussion de Maxime contre Saint Gregoire de Nazianze, qu'il Narianze 9 avoit luy messime installé autant qu'il pouvoir dans le messime siège.

On ne peut pas le justifier sur ce point, en attribuant sa faute à Timothée son successeur, l'oomme a fait Thoodore: « & il n'a

Valens, & receut au commencement de l'an 380, un témoignage

Thdrt.1.5.c.s.p. Timothée son successeur, J'comme a fait Theodoret: \* & il n'a 2132.

Bar. \$0.5 4. pas moyen de resister à l'autorité de S.Gregoire, b& du Concile 6 Cod.Th.app.

P.104.

Boll. z.may,p.

247.5.

d'Italie, I non plus qu'à l'ordre du temps : & tout ce que nous pouvons dire en sa faveur, c'est que Dieu n'a pas attendu à le punir de cette faute en l'autre monde, le mesme Maxime qu'il avoit voulu porter sur le siege de Constantinople, l'ayant presque depouillé de celui d'Alexandrie. Aussi il paroist qu'il se réunit

V.S.Gr.de 62.

ensuiteà S.Gregoire, qui luy donna depuis cela de grands eloges dans' son oraison 24.º N'estant mort qu'au commencement de cette année, il a eu la consolation de voir terminer le regne de l'Arianisme par la loy du dixieme de janvier, aprés en avoir vu le commencement & les funestes progrés durant qu'il suivoit S. Athanase & en avoir eprouvé luv mesme la violence & la fureur. Il doit avoir gouverné sept ans & un peu plus de neuf mois depuis la mort de S. Athanase, & environ deux ans & demi depuis son rétablissement qu'on dit avoir precedé la mort de Valens 1

Timothée son frere fut aussi son successeur. Il avoit esté, com- Soct. La. c. 17. P. me luy, disciple de S.Athanase, & faisoit gloire d'estimer ce que 254.c|Soz. 1.7.c.

ce grand Saint avoit estimé. Il fut chois par le consentement « Facil a Car. P. de tous les Everques d'Egypte pour estre leur chef, & approuvé 151.b. par le jugement de Theodose, qui luy rend ce témoignage, qu'il p.10. meritoit le respect de tous les Prelats. Les Occidentaux luy p.73. accorderent sans difficulté leur communion. Il fut neanmoins troublé par quelques personnes, dont on pretendoit que la foy n'avoit pas toujours elté bien affurée; '& le Concile d'Aquilée P.77|Conc 11. demanda cette année qu'il se tinst un Concile œcumenique à p. 1800 d. Alexandrie, pour terminer cette affaire avec quelques autres.

[Nous ne favons ni ce que c'estoit, ni ce qui en arriva. Il fut mandé à Constantinople presque aussi-tost qu'il fut Evelque, pour le trouver à la fin du Concile recumenique; &

this. on verra autrepart ce qu'ily fit C'est presque la seule chose qu'on fache de luy, son episcopat estant peu celebre dans l'histoire mais nous ne pouvons oublier une réponse qu'il fit au sujet d'un faint folitaire nommé Ammone. Car une Églife luy ayant demandé Lauf.c.12.p. ce solitaire pour Evesque, & luy ayant répondu qu'on n'avoit 914c. qu'à le luy amener, & qu'il l'ordonneroit auffi-toft, on fut le chercher dans son desert avec main forte pour l'amener. Ammone s'enfuit à cette nouvelle ; mais ayant esté attrapé, & voyant que toutes les prieres & les protestations qu'il faisoit pour eviter l'episcopat, estoient inutiles; enfin il se coupa l'oreille, la loy défendant d'elever au sacerdoce celui qui a ce defaut. Mais comme on raporta cela à Timothée, il y fit cette réponse; Cette

loy est bonne pour des Juissmais amenez moy un homme qui ait

le nez conpé, si vous voulez, pourvu que ses mœurs soient dignes « 381. de l'episcopat, je ne laisserai pas de l'ordonner.

9.10.

L'Empereur Theodose parle fort honorablement du mesme V. Theodo-Timothée, dans un rescrit important adresse à Optat Preset le 1 120. d'Egypte, pour interdire aux juges civils la connoissance des affaires ecclesiastiques, & la laisser aux Evesques des lieux, comme dans l'Egypte à Timothée, dont la personne mesme Conct 4. p. 971. effoit tres digne de cet honneur. Le Concile de Galacie en 438,

Cotel.g.t. . . P. 266.a b.

l'appelle un homme apostolique, entierement irreprochable & dans ses actions & dans ses paroles. D'autres luy donnent le surnom'de pauvre. [bien glorieux pour un Evefque, & un Evefque axripus. d'Alexandrie. ] On parle'd'un de ses oncles & de ses cousins V. s. Arsene

Fac.1.4.c.2.p. Kar. 286.6 20. Soz.1.6.c.29.p.

germains qui avoient embrassé la vie solitaire dans Alexandrie. [not. Facundus nous a conservé une lettre de luy à Diodore det [Tyr.] Nous en avons aussi une epistre caronique; confirmée par le premier Canon du Concile in Trullo . Sozomene nous! apprend qu'il a écrit une histoire d'Apollon, & de beaucoup d'autres illustres solitaires d'Egypte, [qui a peut-estre servi de

P. 480-2. a Socrile C.12.

memoires à celle de Pallade : Et Rufin la marque peut-estre] Ruf.v.Pat.cag. 'lorsqu'il témoigne que d'autres avant luy avoient déja écrit les miracles de Saint Macaire d'Alexandrie . "Il mourut"en 385, le Note 102. payable dimanche vintieme de junisei les authors de l'hidral, se e sa ans, cinq mois, & fix jours.] Theophile, dont il n'est pas besoin dimanche vintieme de juillet: [& ainfi il n'a gouverné que quatre]

Socr.1.5.c.8 p. 264.d.

de parler ici, fut son successeur. Le Concile a cumenique auquel nous avons dit que Timothée se trouva, sut tenu cette année à Constantinople au mois de may. [L'on y regla de quelle maniere il falloit traiter les Ariens & les autres heretiques qui vouloient se réunir à l'Eglise. Comme les V. S.Gr.de Macedoniens paroiffoient moins eloignez de la verité que les Naz. 177.

c.7.p.264.a.dl Soz.1.7.c.7.P.

Ariens, | Theodole les fit venir au Concile dans l'esperance de les pouvoir réunir. Il s'y en trouva jusqu'à trente six, Evesques de l'Hellespont pour la pluspart, ayant pour ches le vieil Eleuse de Cyzic, & Marcien de Lampsaque [Mais s'ils estoient moins' cloignez que d'autres de la foy de l'Eglise, ils l'estoient de sa Socr. p. 264-2651 charité autant que les schismatiques les plus obstinez. 1 'Carquelque exhortation que l'Empéreur & les Evefques Catholiques leur pussent faire, ils se moquerent & des prieres & des &c. raisons, & sarrester mesme aux declarations qu'ils avoient envoyées à Libere, ils declarerent qu'ils aimoient encore mieux embraffer la croyance des Ariens que la foy de la Confubstan-

tialité. Ils se retirerent sur cela, & écrivirent partout à leurs

itil

Soz p.7 11.712.

181, 181. fectateurs pour les exhorter à ne recevoir jamais la foy de Nicée.

'Une des suites des ce Concile sur la loy du 30 de juillet, \*par Son.l.t.c.p.p. laquelle Theodose ordonna [de nouveau, ] que toutes les eglises 715. feroient mises entre les mains des Evesques de la communion 7.1.3.9.4 Catholique, fans qu'il fust permis aux autres d'en avoir aucune. Dés le 19 du mesme mois il en avoit fait une autre contre les 1.518 p. 12.

Eunomiens & les Ariens en particulier, pour leur désendre de baftir auçune eglise ni à la ville, ni à la campagne, sur peine de

confiscation du fond où elle auroit esté bastie.

[Ce que nous avons dit de l'eglife de Saint Moce tenue par les Ariens jusques en 387, peut paroistre contraire à ces loix. Neanmoins ils l'avoient rebastie, & ne l'avoient pas prise sur les Catholiques, ce qui pouvoit l'excepter en quelque forte de la loy du 30 de juillet . Pour l'autre , elle ne parle que des eglises qu'on bastiroit à l'avenir. On voit mesme que ces loix ne s'executoient pas fort exactement puisqu'on estoit souvent obligé de les reiterer. ] Socrate assure en esset que Theodose songeoit moins socri, s.c.10.p.

à pouffer les heretiques, qu'à les intimider, pour les obliger à 280 bloc.1.7.6. v. Theodo- rentrer dans l'Eglife; "& qu'il toleroit qu'ils tinffent leurs affem- 12 p.719,d. 6 1, 164. blées, & qu'ils eussent des eglises, pourvu que ce ne fust pas dans

les villes.

[Les Occidentaux travailloient en mesme temps à extirper v. s. Am- ce qui reftoit de l'Arianisme dans leurs provinces ; & "le Concile .' ..... brosse \$ 26. d'Aquilée deposa le troisseme de septembre Pallade & Secondien Evergues Ariens d'Illyrie.]

## BECOEFFICIENT OF THE BECOME THE THE THE THE THE THE THE

ARTICLE CXXXVIII Theodose assemble toutes les sectes à Constantinople pour les réunir

L'AN DE JESUS CHRIST 383.

[ N Ous ne trouvons rien de particulier fur les Ariens pour l'année 382.] Il est certain seulement qu'ils continuoient Thâtr. I 5 c.g., . à troubler les Catholiques autant qu'il leur restoit de forces , 715.6. pour se maintenir dans les eglises ou pour se venger de ce qu'on social s cao.p. les en chaffoit.[On ne dit point qu'ils ofassent faire de seditions à 266 d|Soz. 1.7.c. Constantinople; ] mais ils s'y donnoient de fort grandes libertez 12.p.717 712. de soûtenir leurs erreurs, & de disputer contre la vraie foy au 134 c.d. milieu des places & des affemblées publiques J se mettant peu en peine de la foible douceur de Nectaire, qui n'avoit ni le zele, ni

la science, ni l'eloquence de S. Gregoire de Nazianze pour les

combatre.] Cette ville estoit pleine de gents, qui, d'artisans, de Nyffide Abr. p. valets. & d'autres conditions semblables, s'erigeoient tout d'un

coup en theologiens & en docteurs, & remplissoient les rues & les places pour dogmatizer. Si vous voulez changer une piece d'argent, dit agreablement S. Gregoire de Nysse en décrivant cette frenesie; (car c'est le nom qu'il luy donne,) on vous fait de grands discours sur la difference du Filsengendré & du Pere non engendré: Si vous demandez, combien vaut le pain, on vous répond, que le Pere est plus grand, & que le Fils luy est soumis: Si vous estes en peine quand le bain sera assez chaud au lieu de vous satisfaire, on vous assure bien serieusement que le Filsa esté tiré du neant.

Soer.p. 267.al Soz P.718.4.

Theodose qui ne souhaitoit rien tant que de voir son Etat paisible, crut qu'il pourroit étouser tous ces différends, & éteindre les diverses sectes qui les causoient, s'il en faisoir assembler les chefs, pour conferer ensemble de tous les points dont ils estoient en dispute, esperant par ce moyen les faire tous convenir dans les mesmes dogmes. Il les manda donc tous à Constantinople, où ils se trouverent l'an 383, au mois de juin. La division de l'Eglise d'Antioche qui duroit toujours entre Flavien successeur de Saint

Socr. p. 267.b. # c.9.10.p.266. 267. 269.c.d.

Melece, & Paulin, & qui avoit fait beaucoup de bruit l'année precedente peut aussi avoir esté une des causes de cette assemblée.

c.10. p.269.c.d. Naz.ep.71.p.

[C'estoit un Concile de tout l'Orient, [puisqu'il s'y trouva des Everques mesme d'Egypte, d'Arabie, de Cypre, de Palestine, de Phenicie de Syrie. S. Gregoire de Nazianze écrivit de sa retraite à Postumien, pour l'exhorter à rétablir la paix des Eglises dans le Concile qui s'affembloit, & à employer mesme la force pour corriger ceux qui voudroient entretenir la division.

818. P.828.

'Postumien possedoit alors le comble des dignitez, s'c'est à dire v. Theodo. la charge de Preset d'Orient, que Theodose luy donna dans les se I 113. premiers mois de l'an 383. Ainsi cette lettre de Saint Gregoire confirme affez Socrate & Sozomene, en ce qu'ils mettent cette année une nouvelle assemblée d'Evesques. Mais pour tout ce qu'ils en disent, cela n'a pas d'autre autorité que celle de ces historiens, accoutumez à raporter les choses les plus veritables d'une maniere tres confuse & tres peu exacte, & à les embrouiller par des circonstances tres suspectes, & souvent fausses. C'est en cette maniere qu'il faut prendre ce que nous en allons raporter apréseux,ne trouvant point de meilleurs auteurs qui en parlent: & on nous pardonnera, si en raportant ce qu'ils disent, nous remarquons ce qui nous y paroist défectueux.

De

I.'an de J.C. 383.

De tous les Evefques qui fe trouverent à ce Concile, ces Sorti-, case, hiftoriers ne nomment que Néclaire pour les Catholiques, Agele <sup>187,5-6,6</sup> Evefque des Novatiens, Demonite pour les Ariens, Eunome, pour ceux de fa fêcte, de Eleufe de Cyzie pour les Maccioniens On croit que S. Amphiloque y effotis, d'e il feutu dire auffilé & S. Ba-13-13-13.

On critic (est Ampliande y Prinsigne for different and the death of the See Nyrifad Abers, Cegoire de Nyrifa (prinsigne for different and the death of the See Nyrifad Abers, de See de

foûtenir les disputes.

'Avan que de commence la conference, Theodofe témoigna 1849-86.

à Nechaire que pour réunir routes les Eglifes, il falloit examiner

férieufemext le point qui en caufoit la diviñon. Nechaire fort en

peine de cette proposition, s'en va confuler Agelé Evefique des

Novatiens, si nous nous enzaportons à Socrates: [Car quelque

incapacité qu'on pressume dans Nechaire, encore se persinadera

con difficiement qu'elle allast jusqu'à ce point, ] Et Agele, qui cal
avoigli-con, beaucoup de vertur, mais nui avantage pour la dif
pure, fit répondre Sissime fou Leckeur au lieu de luy (A indi l'Eglife,

dans letempos delle effoit e plus templie de grands & de favans

hommes, elloit reduite à prendre consiel dans l'affaire la plus

importante, d'un Leckeur Novatien, ] l'equel carte les belles sui-pulacid,

qualitez qu'on luy donne avoit esté disciple avec Julien l'apostat

du nhistoebre Maxime Celebre magicien.]

Sissing qui savoit que les disputes au lieu de réunir ceuxqui cro.p.a67.168.

font divisez, ne font que les rendre plus opiniatres, dit qu'il falloit les retrancher, s'il se pouvoit, & faire demander à l'assemblée par l'Empereur, si on vouloit avoir égard aux Peres qui avoient vécu avant ces divisions, ou rejetter leur doctrine, & par consequent leur dire anatheme : Que comme personne n'oseroit dire le dernier, depeur d'estre condanné par ses propres sectateurs, il faudroit recevoir l'autorité des Peres ; & qu'ainsi il ne resteroit plus qu'à produire leurs passages pour montrer l'eternité du Fils, ce qui seroit tres facile. [ Comme il n'estoit pas besoin de recourir à Sissinne pour savoir que l'autorité des Peressait partie de la regle de la foy; aussi ce n'estoit pas moyen de retrancher les disputes, de s'en raporter uniquement à ce qu'on en pourroit citer; & ceux qui ne se rendoient pas aux textes de l'Évangile, n'eussent pu manquer de chicaner sur les sentimens des Peres. On ne peut pas non plus pretendre que les Catholiques aient jamais consenti à abandonner en quelque forte le Concile & le symbole de Nicée.]

Hift. Eccl. Tom. VI

Kkkk

p.168,b,c,d,

Cependant Nechaire out joyeux de ce bel avis, court au palai 343le dire à Theolofe, qui en fut ravi\u00e3 ne manque pastel (executer avec adrefle; \u00e3 il rediti, dit-on, comme on le pouvoir foubaiter . Car comme toute l'alfembléeux trémojan freverre les noisens Peres comme fes Docèteux, lorfque Theolofe leur demandas ils vouloient donc les prendre pour juges des points concellez, ils ne fguenen que répondre ; non feulement les diverés s'écles , mais aufif ceux d'un meme parti le trouverent divilez, les uns voulant recevoir l'autorité des Peres, & les autres la rejetter . Ainfi l'Empreur reconnut que ces heretiques s'arrefolient à leurs raifonnemes , "& non à la doctrine des anciens, Comme s'il en &euft doute, f\u00e3 c'femige an qu'il le trouvoir for mauvais.

Soz 1.7, c. 12.p. 719.b. 4 Socr.p. 268 d.

\*Il voulut tenter ensuite une autre voie,& ordonna que chaque parti luy apporteroit un certain jour, une exposition claire de sa croyance. Le jour venu, il receut toutes ces expositions, il pria Dieu avec ardeur de l'affifter à choifir la verité; & puis les ayant toutes luës, il approuva seulement celles des Novatiens & des Catholiques, qui contenoient la Consubstantialité, & dechira toutes les autres. [ Theodose, selon ce recit, se rendoit donc l'arbitre de la doctrine de l'Eglife. Il faut auffi qu'il ait douté ou en verité, ou en apparence de la veritable foy,puisque sans cela il n'avoit que faire de demander tant de profettions de foy pour choifir la plus orthodoxe. Toutes ces choses sont indignes de la pieté de Theodose. C'est pourquoi, si dans ce recit il y a quelque chose de veritable, il a sans doute esté accompagné de circonstances qui nous en donneroient toute une autre idée. Il est toujours certain que les Catholiques remporterent la victoire:] 'Mais elle ne fut pas entiere, parcequ'ils se diviserent les uns des autres sur le fujet de Paulin & de Flavien d'Antioche . 'On trouve encore une affez longue profession de foy, ou plutost d'erreur, composée par Eunome, pour presenter à l'Empereur, qui la luy avoit de-

p. 269.d. n.p.61,22 64.

1.5 c.10.p.269.b, c Soz.p.719.c. b Soz.p.719.c.

Socr.p.269.c.

mandée: Et M. Valois ne doute pas qu'elle n'ait efté faite pour

l'affemblée dont nous parlons.

L'an de J.C.

LES ARIENS. attiroient presque tout le peuple à leur parti par l'eclat de l'autorité imperiale.

ARTICLE CXXXIX.

Saint Amphiloque oblige adroitement Theodose de défendre aux beretiques de s'affembler.

Note 103- 'B Aronius met "en ce temps-ci la conference que Theodofe Bar.3836 31-35:
voulut avoir avec Eunome, selon Sozomene, & une action remarquable de S.Amphiloque que cet historien y joint . 'Comme Sor. 1.74.6P. les Ariens, dit Sozomene, quoique depouillez des eglifes à Conf. 709.d. tantinople, y estoient encore en grand nombre, à cause du credit qu'ils avoient eu fous Valens, ils publicient hardiment dans les p.710 1. assemblées les opinions qu'ils avoient de Dieu, & de la substance divine; & ils pretendirent mesme tenter Theodose par le moyen de leurs sectateurs qui estoient à la Cour, [en taschant de lier une dispute devant luy entre eux & les Catholiques. ] Car ils esperoient de la gagner par ce moyen, à cause qu'Eunome estoit fort. dans la dispute ( & Sozomene veut donc que les Eunomiens fussent ceux qui avoient possedé les eglises sous Valens : & neanmoins c'estoient les Ariens proprement dits, ou Eudoxiens, qui estoient ennemis d'Eunome & de sa secte. Theodose, continue Sozomene, 6. ne s'eloignoit pas de voir Eunome; 'ce qui mettoit les Catholiques a. en grande peine : 'Mais l'Imperatrice Flaccille sa femme , Prin- b. ceffe extremement zelée pour la foy de Nicée, '& qui abhorroit Nyffide Flac.p. les Ariens comme les idolatres, detourna cette conference, 333.h. a Soz. p. 10.b depeur que son mari ne se laissast surprendre aux artifices d'Eunomé! Quelques uns ont peine à se persuader que Theodose ait n.p.140.t.b. jamais eu le dessein de voir Eunome. Il est peut-estre encore plus · difficile de croire que les Catholiques redoutaffent beaucoup un homme tel que cet herefiarque. Maisnous raportons ce que noustrouvons. T

'Cette affaire n'estoit pasencore terminée, lorsqu'il arriva 1,7.6.6.p.710 c. un accident qui confirma beaucoup Theodofe dans l'aversion des heretiques. Entre les Prelatsqui estoient venus à Constantinople, il y avoit un vieillard, dit Sozomene, Evesque d'une ville nullement confiderable, lequel eftoit auffi habile dans les chosesde Dieu, que simple & peu capable dans celles du monde.

Sozomene se trompe à son ordinaire a dans les circonstances : ] 1. M. PValois aime mieux croire que Sozomene & Theodorer parlent de deux personnes dis. Soz. n.p. 30,1 c. d ferentes, [ Mais les citconflances font trop femblables, ]

Kkkk ii

Thors. I. 5 c. 16 p. 'Car Theodoret nous apprend que ce Prelat estoit S. Amphilo. 383. 725.2, que, I homme intelligent en toute maniere, & metropolitain 2,

d'Icone, ville celebre & considerable. ] 'Ce Saint estoit venu trouver Theodofe, pour obtenir de luy qu'il défendiff aux Ariens de tenir leurs affemblées dans les villes ; [ "ou plutoft d'en tenir Norz 104. aucune, foit dans les villes, foit à la compagne : ] & Theodofe

qui trouvoit cela trop rude, ne le luy avoit pas voulu accorder. Le Saint se retira pour lors sans rien dire; mais il obtint depuis ce qu'il souhaitoit, & par une adresse digne d'estre remarquée. a Sez.p. 710,c.

'Il vint au palais avec d'autres Evesques saluer l'Empereur, Thatt. p.725.b. & luy rendit, comme les autres, tous les devoirs ordinaires: 'mais quoiqu'il vist Arcade, qui avoit esté depuis peu declaré Auguste, auptesde Theodose son pere, il ne luy sit aucune civilité, Theodose crut qu'il n'y songeoit pas, & l'avertit de venir saluer son fils, & de le baifer. Le Saint s'approcha du jeune Prince, & luy Soz.p.,710, d. fit quelques careffes comme à un autre enfant, mais ne luy rendit point les respects qu'on avoit accoutumé de rendre aux Empe-Thort, p. 725,b, reurs; & s'adressant à Theodose, il luy dit que c'estoit assez qu'il luy eust rendu ses respects, sans les rendre encore à Arcade. Theodofes'en mit en colere comme d'une iniure qu'on luy

Soz p. 210,d. faifoit en la personne de son fils, '& commandast qu'on chassast l'Evefque de sa chambre. Comme on le poussoit donc pour le Thdm.p.725.b. faire fortir, il fe retourna vers. Theodofe, & s'écria; Vous voyez, « Seigneur, que vous ne pouvez souffrir l'injure qu'on fait à vostre «

fils, & que vous vous emportez de colere contre ceux qui ne le " «Soz,p.7rad. traitent pas avec respect. Ne doutez pas que le Dieu de l'univers « n'abhorre de mesme œux qui blasphement contre son Fils « unique, en ne luy rendant pas les melmes honneurs qu'à luy, & « qu'il ne les haisse comme des gents ingrats à leur bienfacteur & «

Thdrt, p.725.c. à leur Sauveur. Theodose comprit alors, & admira l'adresse de « ce faint Evefque. 'Il le rappella, luy demanda pardon, a& fit a Tharr.p.725 auffi-toft dreffer la loy qu'il luy avoit demandée, pour défendre

les affemblées des heretiques.

[C'est assez vraisemblablement ]la loy du 25 juillet de cette Bar.383. # 35. Cod.Th. 16,15. année, adressée au Prefet Postumien, laquelle detend absolument l.11.P 126, aux heretiques, comme aux Ariens, Eunomiens, Macedoniens, Manichéens, de tenir aucune affemblée ni dans les lieux publics, &c. ni dans des maisons privées & qu'il sera libre à tout le monde de les en chasser s'ils en tiennent.'La loy du 3 de septembre suivant, 112.P. 127. ajoute positivement les Apollinaristes, à qui il désend, comme aux Ariens, Eunomiens, & Macedoniens, de s'affembler ni dans

ons defti-

les villes, ni mefine à la campagne; que toutes les maisons definnees à ces affemblées , feroient configuées à PEpargne; qu'on ne fouffiria point qu'ils ordonnem d'Evefque, [ comme ils avoient fait à Nazianne-jik que les miniferse de la pittice qui ne tiendront pas la main à l'execution de toutes ces chofes , en répondront en leur morre noon.

'Cette loy ordonne encore qu'on recherchera ceux qui avoient 1614. accoutumé d'enseigner la doctrine des heretiques, & de presider à leurs assemblées; [ c'est à dire les Evesques , & peut-estre aussi les Prestres , ] & qu'on les chassera pour les renvoyer dans les lieux de leur naissance, avec défense d'en sortir. Ele ne sçay si c'est à cela qu'il faut raporter ce que nous avons dit de Dorothée d'Antioche, & d'Hypace de Nicée, qui se retirerent en leur pays.] Sozomene dit aussi que Theodose chassa divers Evesques Soz L2, c. 12. p. heretiques des villes & des pays [ dont ils se pretendoient Eves- 7194. ques l'Il ajoute que ce Prince relegua les chefs des fectes en des 1.6.c,26, p.674. lieux deserts, particulierement Eunome, a qu'il en declara plu-675. fieurs infames & privez du droit de bourgeoifie ou il défendit 719.d tout assemblée & toute dispute [ de religion ] dans les places bedep.711.8. publiques, & qu'il decerna des peines contre ceux qui voudroient y faire des discours sur la substance & la nature divine. Dés le 20 Cod. Th. 16.1.5. juin de cette année, Theodose parlant de ces anciens heretiques Liop, 115. appellez Tascodrugites, avoit dit qu'il n'estoit pas necessaire de les bannir de leur pays, mais qu'on ne devoit point fouffrir qu'ils tinssent aucune assemblée, & que s'ils en tengient, il les en falloit chasser à l'instant.

## ARTICLE CXL

Indulgence de Theodose pour les Novatiens & d'autres beretiques; Nouvelles loix contre les Ariens; ils se divisent & se soulevenc à Constantinople.

## L'AN DE JESUS CHRIST 384

A feverité des loix de Theodofe, obligeant beaucoup d'E. Col. Th. 16.5 r., vesques Ariens à s'entile de cà de cacher, [1] en eut fam Javalison. Justique qui crurent ne pouvoir trouver de reznite plus fure que dans Conflantinople mefim. Ce fui apparemment ce qui porta Theodofe à faite jla loy du 11 inovier 384, par laquelle il ordonne à Cynege Prefet du Preciore, de faite une recherche exaéle de tous les Evesfques ou ministres Euromiers , Macedo-K. k k k k iii.

niens, Ariens, & Apollinaristes, qui pouvoient estre cachez dans 384,386. Constantinople, & de les en chasser tous sans exception.

Les Novatiens ne sont point marquez dans toutes ces loix que Theodose avoit faites contre les heretiques: & il ne faut pas

s'en étonner, s'il est vray ce que dit Socrate fort favorable à Socral 5. c. to. cette secte, ] Que la Conference de Constantinople les mit fort 10, P 269, b| 280, bien dans l'esprit de Theodose, parcequ'ils avoient consessé la Consubstantialité avec les Catholiques; de sorte qu'il leur permit, dit-il par une loy, d'avoir des eglifes dans les villes, & de jouir des meimes privileges que les Catholiques. [Cela n'est pas incroyable, les plus grands Princes estant sujets à faire des fautes. & par leur propre foiblesse, & par les mauvais conseils des Mar, & F. p. 100, autres.] 'Nous avons encore un rescrit semblable, qu'il accorda

en 384 aux Luciferiens. Naz, or, 46.p.

'S. Gregoire de Nazianze"fut auffi obligéfen 385, ou depuis,] V. fon titre de se plaindre à Nectaire de ce que les Ariens, les Eunomiens, 103. & les Macedoniens, prenoient beaucoup de liberté, & que les &c. Apollinaristes avoient mesme obtenu la permission de s'assem-

Cod.Tht.6.p-130,t.

bler comme les Catholiques 'On croit que cela arriva particulierement dans les trois années suivantes, où nous ne trouvons aucune loy contre les heretiques, le Code n'en marquant aucune depuis celle du 21 janvier 384, jusqu'au 9 mars 388 [La mort de l'Imperatrice Flaccille, arrivée sur la fin de l'an 385, contribua peut-estre à laisser les heretiques un peu en repos.

La mesme année 385, "on apprehenda de voir établir dans v. s. Am l'Occident le regne de l'Arianisme, par le moyen de l'Impera-broise \$ 38trice Justine qui en faisoit profession. Elle regnoit dans l'Italie, l'Illyrie, & l'Afrique, sous le nom du jeune Valentinien son fils : Mais quelque autorité qu'elle eust, la genereuse resistance de Saint Ambroise arresta l'impetuosité de ce torrent, & un second Auxence à qui elle avoit fait donner le titre d'Archevesque de Milan, ne put pas mesme y avoir une seule eglise.

L'AN DE TESUS CHRIST 286.

Justine continua cette année ses efforts contre la foy Catholi- Ibid. 43que, & elle fit mesme publier une loy le 21 de janvier pour réta- 45blir l'autorite du Concile de Rimini, & défendre fur peine de la vie de troubler ceux qui en suivroient la doctrine. Mais sa fureur fut obligée de ceder & à la fermeté de S. Ambroife, & à l'eclat des miracles que Dieu fit par les reliques de S.Gervais & de S.Protais.]

sorr.1.5.c.12.p. 'Demophile qui gouvernoit les Ariens à Constantinople [de-27: c Sor 1.7.c. puis l'an 370,]mourat cette année 336; & on mit en sa place un L'an deJ.C.

nonmé Marin, qu'on avoit fair venir de Thrace, où il femble qu'il fuit déja Evefque de quelqu'une de leurs Eglifes. Il ne conferva guere ce rang. Car les Ariers mefine ayant appellé Dorothée leur Evefque à Antoche, comme plus propre pour exter fonction, ils ie reconnuent pour leur chef au lieu de

Nota 105. Marin; ce qui mit la division parmi eux: '& elle commença'' dés Soct.15.0.3.p. cette année mesme, a quoique que lques uns la different jusques 40.0.9.31.40.

en 394.

Car comme les queflions de chicane qu'ils agitoient tous les 15 6-23 p. 29 p. 20 p. 15 p. 20 p.

'Le parti du demier fut grofi par les Gots, &c en prit mefine le dison.i.p.e.r.p. nom, ces barbàres [qui efloient en grand nombre dans les troupes <sup>730b c</sup>s de Theodofe, furtout depuis l'an 382, ]l'ayant fuivi prefque tous

à l'exemple de Schena leur Everque, pour les fentimens duquel ils avoient une extreme deference, tant à cuite d'Ulphilas fon verspassie, predeceffeur, dont il avoit effe "le fecretaire, qu'à caufe qu'il avoit effe "le fecretaire, qu'à caufe qu'il agreque, fethan ne d'un Got & d'une Phrygience Outre le nom Sort, passid, et Gots, on donna encore à ce parti cellu de Pfathyriens, dantié "dischapsio d'un Theothite Syrien, qui en effoit un ardent défenfeur, & dont le mêter effoit de l'aire certains gafeaux que les Grees

appellent Plathyres. 'Ce nom leur fut donné par ceux d'Antioche.

Thur, har, i.e., c., p. 23, b.,
'Leur branche le divila encore depuis en deux autres, à cause Socr. p. 29, 24, 24

des differends qu'Agape eut fur quelque préeminence contre Marin, qui l'avoir dat Evefque d'Epiefe. Agape fur fuivi par les Gots , & co ndonna à cœux dece parti le nom ne Curroins , Thérebærgou Pitheciens, C'eft à dire de finges, ) à cause d'un d'entre eux said.

[Cependant comme Dieu ne permet le mal que pour en tirer du bien,] beaucoup d'Ecclesialtiques ne pouvant soussirier ces Sort, p. 19.1.4 divisions & ces schismes, qui n'avoient pour sondement que Sost, p. 710.d.

LES ARIENS.

632 l'ambition & la vaine gloire, abandonnerent le parti des Ariens. 386,388. & se réunirent à la communion Catholique.

Ibid.

'Les Ariens demeurerent ainsi divisez durant 35 ans, aprés lesquels les Psathyriens de Constantinople se réunirent enfin aux autres Ariens,'à la persuasion de Plinthe homme Consulaire tres puissant sous Theodose le jeune, & qui estoit General de la

Soz.p.730.d. Socr.p.292.b.

cavalerie & de l'infanterie Romaine, mais Arien, de la secte des b|Soz P.73 1.2. Pfathyriens. La condition de l'accord fut qu'on ne parleroit plus dutout de la question qui les avoit divisez. [Cette condition est fort raisonnable dans des chicanes d'ecole, mais elle seroit fort dangereuse dans les veritez de la foy.] 'Il n'y eut que les Ariens

Socr. p.292 b Soz.p.730.d.

c.4.p.138.b.c.

de Constantinople qui se réunirent; & leur schisme demeura dans les autres villes où leur herefie s'étendoit.

Thert, hardes. Theodoret parle encore d'un autre branche qui se separa depuis des Ariens: On les appella Douliens ou Serviteurs, parcequ'ils disent que le Fils de Dieu estoit serviteur du Pere. [ Nous avons "parlé ci-dessus des noms d'Exacionites & de Troglites V. 66,102. qu'on a aussi donnez aux Ariens; & nous avons "encore marqué V.4 199. ce que nous trouvons des divisions qui partagerent la secte des Eunomiens.

L'esprit de division n'epargna pas non plus les Macedoniens: ] 293.d. # Nphr.1.12.c.

Socril 5. c.24 P. '& il y eut aussi de la division dans leur parti, entre Eutrope Prestre, qui tenoit ses assemblées à part, & Cartere, qui, selon 30.P.382.e. Nicephore, estoit se ener de ceute neces de celles qui l'Socr.P.293.b. divisions des heretiques, dit qu'il ne parle que de celles qui des Constantinople où il s'estoient formées en divers temps dans Constantinople où il estoit, & non de celles qui pouvoient estre encore dans les autres c.20. P 279.280. villes. 'C'est ainsi que les heretiques, aprés s'estre separez de l'Eglise, se separoient les uns des autres, sur les pretextes les plus legers, & tournoient contre eux mesmes les armes qu'ils

L'AN DE JESUS CHRIST 388.

La resolution que Theodose prit en 388, de marcher contre Maxime qui s'estoit rendu maistre de l'Occident, animant sa pieté, & luy faisant chercher tous les moyens de se rendre J. C. favorable, 'il fit diverses loix contre les heretiques, au milieu des V. Theodo-

grandes occupations que luy donnoit une guerre si importante . ] fe 1, 141. Cod. Th. 161.5. Celle du dixieme de mars leur défend à tousen general, & aux Appollinaristes en particulier, de faire aucune ordination, de

particulieres, & de demeurer mesme dans les villes. Elle ne veut

L14.P.130. tenir aucune assemblée, soit dans des eglises, soit dans des maisons

avoient prises [contre la verité.

L'an de J.C.

pas seulement qu'ils puissent luy venir demander aucune grace. Celle du 14 de juin ordonne qu'on établira des commissaires 1.15 p. 131. pour arrester ceux qui se trouveront aux assemblées qu'on leur avoit si souvent défendues. Il en fit une autre deux jours aprés t.4.1.2.p.120. pour défendre de disputer en public sur la religion . Les Ariens 1,5,1,16,p, 132. pretendoient avoir obtenu de luy un rescrit qui leur estoit savorable, mais il desavoue ce rescrit par la loy du huittieme d'aoust, où il ordonne que tous ceux qui produiront quelque chose de femblable, feront punis comme fauffaires. On croit que ces loix, n.p.130. particulierement la premiere, pouvoient estre le fruit des exhortations que S.Gregoire de Nazianze avoit faites à Nectaire, afin qu'il s'opposast à la liberté que les heretiques se donnoient.

V. Theodofe I 146.

Durant que Theodose vainquoit Maxime, "le bruit courut Sort. 1.5. C.13.P. à Constantinople qu'il estoit vaincu. Les Ariens receurent ce 272 Soz. 1.7 c. bruit avec joie, l'augmentant encore; & comme si la défaite de Theodole leur eust tout permis, ils le souleverent, mirent le feu à la maison de Nectaire, & peut-estre encore à la grande eglise de Codi.ori.C.p. Sainte Sophie. 2 Cette Action meritoit d'estre severement punie; 64.b.

mais Arcade obtint leur grace.

Nous pouvons finir ici l'histoire de l'Arianisme, sous Theodose, n'y trouvant plus rien qui les regarde, hors les loix que ce Prince a toujours continué de faire contre eux; mais qui font marquées dans son histoire, & qu'on trouve mesme presque de suite dans le titre du Code Theodossen sur les heretiques. 1 Celle du 15 juin Cod. Th. 16.15. 392, qui ordonne l'amende de dix livres d'or contre tous ceux 1.21.P138. qui prennent, qui donnent, ou qui reçoivent le titre de Clercs parmi les heretiques, [ est la plus celebre. ]





## HISTOIRE

# DENICE EL

A D-SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD

ARTICLE PREMIER.

Occasion & convocation du Concile.



OR, SQUE Conflantin devint maiftre de l'Orient par la défaite de Licinius, arrivée l'an 323 au mois de feptembre; l'y rouva l'Eglié troublée par des difputtes, des fehilmes, de des hertúles. Car "tous les Evefques effoient diviéez V. S.A. v. entre cux au fujet d'Arius, que Saint Alexandre d'Ad 6-12.

d'Alexandrie avoit depoid du fioerdoce ven l'an 319, parcequ'il combatoit à divinité du Fils de Dieu, & qui eltoit foitemu ouvertement par Busho de Nicomodie. L'Egypte en particulier efloit encore dechairée par le foitime que Meleco de L'ycople y avoit formé "ven l'an 306, n'ayant pu fouffiri que Saint Pierre v. Chiere de Alexandrie l'eutl depoif pour divertes fautes qu'il avoit faite. d'Alexandrie l'eutl depoif pour divertes fautes qu'il avoit faite. d'Alexa di L. Nous ne parlons point d'un grand nombre d'autres socke ou peu condiderables, ou peu aux accinent es par foit eu delles paroisfices comme des corps entierement feparez de l'Églis Catholique. Il y avoit en meline temps "une dispute entre les Catholiques v, SV-lèer messe souchant la socke de Pasque qu'on celebroit en differens Pays 160. jours : ce qui ne rompant pas l'unité de l'Églis", en designative neamonis la beauté, d'e causoit messime quelque sendale aux insideles.

Conflantin qui avoit un extreme zele pour l'Eglife, & qui eutit bien fouhaité voir tous œux qui adoroient un mefine Dieu & un mefine Seigneur, n'avoir aufiqu'une foy, qu'un œur, & qu'une ame, employa le grand Offus de Cordoue à pacifier ces duvinos n, furtout 'celle de l'Ariantime, & de la Pafque, Mais y.S.Alex, quelque capacité, & quelque bonne volonté qu'euit Ofus, le mal d'Alex. I se.

fe trouva trop grand pour ceder aux remedesqu'il y apporta; j'de Eufv.Conf.l.3. forte que Constantin crut qu'il falloit avoir recours [ à l'autorité e 5.6. p. 486 à b. fupreme du ] Concile œcumenique, & opposer au demon une armée toute divine des Prelats de l'Eglise réunis ensemble. Il forma ce dessein lorsqu'il eut vu que la lettre qu'il avoit envoyée à Alexandrie par Ofius fur le fuiet de l'Arianisme, n'avoit pas eu l'effet qu'il fouhaitoit. La difficulté touchant la feste de Pasque espasa et fut encore un des principaux motifs qui le porterent à assembler Ata, de 170, p. le Concile; & la fuite nous fera voir que le desir d'appaiser le p.933.b. schissme de Melece, y contribua encore. Il s'y resolut par le conseil 1,600.

des Evelques. S. Alexandre d'Alexandrie eut un foin particulier . Epi. 68.c. 4 p. de l'y exhorter, 6 & Ofius 1 y eut aussi beaucoup de part.

710.4.b. 5 Sulp. La c.55. Constantin assembla donc ce celebre Concile, selon les pates termes des historiens, 4 & mesme des Peres du Concile: Et Epil proble pour les assembler, il écrivit de tous costez aux Prelats, f des Entre Const. lettres tres respectueuses, par lesquelles il les prioit de se trouver Thart.L.c. p. promtement à Nicée, aqu'Ammien appelle la mere des villes \$40 Socratice. de la Bithynie. Lelle avoit en effet esté la premiere ville de la GIF P.419 di province du temps d'Auguste; l'& les Empereurs Valentinien & Ruf 11,61.9appen 164. Valens en ordonnant "qu'elle jouiroit des mesmes homeurs que à Thartlies.

Nicomedie, disent qu'elle avoit depuis long-temps le titre de 1546 h. metropole, & le luy confirment, fans prejudice neanmoins des 410. droits de Nicomedie, \* qui demeuroit toujours la metropole & la f Euf v. Conf. droits de inicomedie, qui demeuroit toujours la metropole de la paté b, capitale de toute la Bithynie, particulierement pour l'état eccle paté b, Amm, La6,p. l'affique, comme cela fur jugé dans le Concile de Calcedoine . 3100 / 1.51 r. Constantin écrivit donc aux Évesques de se trouver à Niccée, & 600 / 1.51 r. il leur marquoit le jour auquel il les prioit de s'y rendre . " Il leur i Conc, t.4. p. fournission on message temps diverse commoditez pour ce voyage, 714.d. b.
\*tant pour eux message que pour ceux qu'ils amenoient avec eux. 160 p. 1449 150.

[ Il ne nous reste plus aujourd'hui aucune de ces lettres : mais = Eus. 9 480.b.

V.les Dons- nous pouvons juger de ce qu'elles contenoient, par celles qu'il psace. 1 fles 120. écrivit en 314 pour faire affembler le Concile d'Arles. ]

'Le Concile fut affemblé fous les Confuls [ de l'an 325, ]Paulin & Socr. 1.1.c.13 p. Julien marquez par Socrate, o& meime par le Concile de Calcedoine & par la chronique d'Eusebe, c'est à dire [ vers ] la vintieme Eus. Confi ;. année du regne de Constantin, (commencée le 25 juillet 306. Et [12. P. 496. 4] ainsi selon ces deux epoques, le Concile s'est tenu en 325. Comme c'est une chose dont on convient aujourd'hui universellement.

il n'est pas necessaire de s'y arrester davantage, ni de refuter les opinions contraires de quelques auteurs. ] Quelques uns "mar- Bar.3254 8. 1. Nicana fynodus autore ille confeila habebatur .

LIII ii

LE CONCILE DE NICEE! quent que le Concile tint depuis le 14 de juin jusqu'au 25 d'aoust; & cela paroist venir d'Attique Evesque de Constantinople [ en 419. Nous verrons en effet qu'il duroit encore lorsqu'on fit les rejouissances de la vintieme année de Constantin, commencée Conc.t.4.P.339. le 25 de juillet . ] Neanmoins on marque le 19 de juin comme d|Chr.Al p.658 le propre jour du Concile, [soit qu'ayant esté indiqué pour le 14,

il n'ait neanmoins esté ouvert que ce jour là, soit que ce soit le jour auquel Constantin s'y voulut trouver la premiere sois. ]

## <del>કેલ મેદીલ મેદીલ મેદીલ મેદીલ મેદીલ મેદીલ મેદીલ મેદીલ મેદીલ</del>

#### ARTICLE ŦT.

Les Evesques se rendent à Nicée: D'Ossus & des autres principaux

Es premiers qui ont parlé du nombre des Evesques, l'ont Note 2. , marqué assez differemment, toujours neanmoins en approchant du nombre de 300. ] Mais S. Athanase en un endroit, [ & presque tous ceux qui sont venus aprés luy,] en content 318. Quelques Peres des plus anciens & des plus illustres, comme S. Hilaire & S Ambroise, ont mesme remarqué quelque mystere dans ce nombre, qui se rencontre aussi dans le nombre des serviteurs d'Abraham. Mais le nombre des Prestres, des Diacres, & de beaucoup d'autres personnes qui accompagnoient les Evesques ; 3 c 8. p. 487 c.d. estoit infini: b ce qui n'empescha pas que Constantin ne leur fist fournir abondamment tous les jours tout ce dont ils avoient besoin pour leur entretien. Sozomene remarque qu'il y avoit plusieurs personnes habiles dans la dispute, qui estoient venus

exprés pour affister les Evesques par leurs discours. Epi (9.c.rr.p.

'S Epiphane dit qu'on avoit encore de son temps les noms des 733.00 Socr.l.1, c.13. 318 Prelats qui avoient formé le Concile. Socrate nous affure en effet qu'on les lisoit au cinquieme siecle dans ce qu'il appelle Hier in Lucif. le Synodique de S. Athanase; & S. Jerome allegue aussi les souscriptions du Concile comme une piece absolument authentique. [ Mais le Synodique de S. Athanase n'est pas venu jusques à nous.

Et quoique nous ayons affez de foufcriptions du Concile, "il n'y Note 3. en a point qui puisse passer pour authentique, ni mesme qui soit capable de faire quelque autorité. Ainfi nous ramasserons ce que l'histoire nous apprend des noms & des qualitez de ceux qui se trouverent à cette illustre assemblée.

S. Silvestre y devoit indubitablement presider par sa qualité Eule.Conflit d'Evelque de Rome. ] 'Mais son grand âge l'ayant empesché d'y 4 Sor. P. 430.4, venir, il y envoya ses Prestres pour tenir & place, 4 & y estre pre-

932.c. Hil de fyn.p. 137.1.d|Amb.de fide,1.1.c.9.t.4. p. 126 elps p.

Athad Afr.p.

113'2p.Chry. t.6.h.4.p.39.c. # Euf.v.Conf.l.

Soz 1.1. c. 17.p. 430.b.

P.43.b. Pol 44.C.

fens au lieu de luy avec ordre de confentir à ce qui s'y feroit. Ces Thart. 1. c. 6.p.

CUVITYE.

NOTE 4.

Prestres de Rome estoient Vite & Vincent . Vite nommé aussi 540.d. Viton, & mesme Victor selon Baronius, [est apparemment le i Gel Cyz.l.z.c. mesme) Prestre Viton, dans l'eglise duquel se tint en l'an 341, le 5.P.68 Bar. 325. Concile de Rome pour Saint Athanase. [Vincent peut estre aussi. Athanase.] celui qu'on voit dans la suite de l'histoire avoir esté Evesque de 739.4. Capoue. Ces Ecclesiastiques que les Papes tiroient du corps de leur Clergé, pour les envoyer soit aux Conciles, soit aux Empereurs, font ceux qu'on a depuis appellez legats à latere. Eusebe ni les anciens historiens ne disent point que S. Silvestre ait envoyé d'autres legats au Concile de Nicée, que les deux Prestres Vite & Vincent, JII n'y a que Gelase de Cyzic, qui dit Gel. Cyz p.68. qu'Osius de Cordoue y tenoit aussi le mesme rang [Son autorité, quoiqu'elle foit assez mediocre, ne laisseroit pas d'estre considerable en ce point, "s'il n'estoit certain qu'il falsifie le texte d'Eusebe pour luy attribuer cet article & quelques autres Neanmoins cette opinion a esté embrassée dans les siecles suivans par un grand nombre d'auteurs, dont quelques uns ont cru que Vite & Vincent representoient particulierement la personne du Pape, & qu'Osius tenoit la place du Pape & de tous les Evesques d' Occident . ]

'On pretend mesme qu'il presida en cette qualité au Concile. Bar. 325. 8 20. [Et cette presidence, quelque raison qu'elle ait pu avoir, n'est pas tout à fait sans fondement. ] 'Car de tous les Prelats qui Eus. v Consil.3. affisterent au Concile, Eusebe ne remarque en particulier que es.p. 487.2. cet Evelque d'Espagne si renommé; [ par où tout le monde convient qu'il marque Osius. JS. Athanase l'appelle le chef & le Ath.de sug.p. conducteur de tous les Conciles, [ soit qu'il y presidast, soit qu'il 203 des p. 537. en fust l'ame & l'esprit, comme Saint Augustin l'estoit de ceux d'Afrique. J'Son nom se trouve le premier dans les souscriptions Concr.2.p. 50.e. du Concile de Nicée, avant ceux des legats du Pape; ce qui feroit moins confiderable s'il n'estoit autorisé par Socrate, ] 'qui Socrata, qui Socrata, c.13.p. fuit le mesme ordre. [Il presida en 347 au Concile de Sardique,] 43.4. 'puisqu'il y signa le premier, selon S. Athanase: d& Theodoret Athap.2 p.766. πιατίσσας, dit auffi"qu'il y estoit le premier. [ Mais l'Evesque d'Antioche d' Thort 1.2, c, n'y affistoit pas, & celui d'Alexandrie y estoit comme accusé: ] 12.p.606 d. & Theodoret dans l'endroit où il dit qu'Osius estoit le premier c.d.

à Sardique, dit seulement qu'il avoit beaucoup paru à Nicée. 'Nous avons mesme desautoritez pour croire que ce sut Saint Blond.prim.p. Eustathe d'Antioche qui presida au Concile. Car Jean d'Antioche écrivant à S. Procle [vers l'an 435, ] le qualifie absolument le 318,2.

54-55-

I.u.c.1.p.468.2. premier des faints Peres affemblez à Nicée; & Facundus, le Then LL. 6. p. premier de ce Concile. On tire de Theodoret, qu'il effoit affis 54 effar, 115. f le premier du costé droit dans l'assemblée, & qu'il harangua Constantin au nom de tous les Evesques: se qui naturellement appartient au president : 1 On croit le pouvoir montrer mesme par S. Jerome. La chronique de Nicephore l'appelle nettement

Conc.t.4.P. 1071.0

Eufl.hex. page "le chef des Peres de Nicée. 'S. Anastase Sinaite peut bien avoir sepu euin voulu dire la mesme chose : '& le terme de President se trouve \*postpic. mesme dans une lettre attribuée au Pape Felix III s'ce qui seroit une autorité bien plus considerable, si diverses raisons ne nous faisoient croire que cette piecen est que du VIII. siecle .

Cet honneur devoit plutost appartenir à Saint Alexandre Evelque d'Alexandrie, qui affilta aussi au Concile. Maisil peut ne l'avoir pas voulu prendre pour ne pas donner fujet de plainte aux Ariens, dont il pouvoit estre consideré comme la partie. 1

548. Ath. ap.2 p. .

Thattle. 8.p. 'Il ne laissa pas d'y avoir toute la part & toute l'autorité due à sa dignité & à fon merite, & felon les termes du Concile, d'y estre le maistre de toutes choses, [parcequ'il savoit bien n'user de son pouvoir que selon l'ordre & la justice. J'Il avoit amené avec luy S. Athanase son Diacre, ou comme dit Theodoret , son Archia p. 176 b. diacre. Il nonoroit tres particules un le confeil que pour tout le sonieil pur pour bout le sonieil que pour tout le Ruf.La.c.s.p. refte, quoiqu'il fust encore jeune. [Mais ce n'est pas ici le lieu de

a Thdrt.I. r.c. 137. d Thdrt.p.576

faire l'eloge du grand Athanase. On voit autrepart quel estoit le merite de ceux que nous V. leurs venons de nommer, je veux dire d'Ofius, de S. Alexandre & de S. Eustathe, auffi-bien que celui de S Macaire de Jerusalem, &

Thirt. Less p. de Cecilien de Carthage. J'Car Saint Macaire affifta au Concile 562.b) Sozili, e. comme rempliffant un des thrones apoltoliques. Nous favons «Cone 2 p. 14. auffi que Cecilien y effoit, non feulement par les fouscriptions du 40.p 202. g Conc.r.s.p.

s.p.291.c.

Concile, où fon nom se lit, & par Gelase de Cyzic, smais encore par le VI. Concile de Carthage en l'an 419. [Ainfi il ne faut pas s'étonner fi S. Athanase, qui pouvoit difficilement l'avoir connu Athin Arior, autre part, The met au nombre de ces hommes apostofiques dont la foy tres pure ne pouvoit estre suspecte. Un Evesque dit dans le V. Concile, qu'il fut le feul de l'Afrique qui vint au Concile de Nicée.

> [Voilà ceux qu'on peut dire avoir esté les chess & les Peres du Concile, Osins par le seul merite de sa personne, & les autres par celui de leurs personnes & de leurs sieges II y faut joindre les autres Evelques que nous trouvons dans les anciens auteurs, en

LECONCILE DE NICEE. 639
fuivant l'ordre des provinces marqué dans les fouscriptions du
Concile. ]

# \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Des Evesques d'Egypte, & du patriarcat d'Antioche.

NTRE les Prelats d'Egypte, les plus celebres sont Saint Russes. 4.9. Paphnuce Evefque dans la haute Thebaide, & S.Potamon Socrilit C. S. P. d'Heraclée', [fur le Nil, dans la province appellée Arcadie. ] Ils 20.2 estoient tous deux du nombre des Consesseurs; [ & leur merite & Gonc et a.p. nous obligera d'en parler en plus d'un endroit. J'Socrate marque d'en parler en plus d'un endroit. J'Socrate marque qu'il y avoit un'Arpocration & un Cynon. Les souscriptions ne p.723 d parlent que du premier , qu'elles font Evesque de Naucratite d'Socr.L.c. 13. [dans la premiere Egypte.] Entre les autres qui y sont nommez, P.43-b. on peut remarquer Adamance de Cynople [dans l'Arcadie ou dans la seconde Egypte, car il y a deux Cynoples; ]Tyran f p. 50.2. d'Antinoésdans la premiere Thebaïde; Caius de Thmuis s dans la premiere Augustamnique; ]Philippe de Panephyse [ dans la mesme province; ] & Athas de Squedie dans la Thebaïde selon les fouscriptions, ou dans la premiere Egypte selon la geographie facrée. 'Ces cinq Evefques sont nommez, avec Arpocration entre Athap-2. p.797 ceux qui foûtinrent l'innocence de S. Athanase au Concile de b. Tyrfen 335. J'Arpocration, Philippe, Caius, & Athas, sont aussi P768.a. nommez parmi ceux qui ont souscrit le Concile de Sardique.

'Les Evefques de la Palestine qu'on peut remarquer, font le Conc.t.e. p.50.
V. Vital, & celebre Asclepe de Gaze; "& Germain de Naplesou Sichem, 1 b. A. Philogo qui avoit assisté vers l'année 314 aux Conciles d'Ancyre & de Neocetarée. Son nom, avec ceux de Pierre d'Ahila, de Macrin d'Eleutherople, de Paul de Maximinople, & de Silvain d'Azot, se Athap.2.p.775.

a Ejeutheropie, de Patra e Maximinopie, or de Silvain à Azor, le A trouve parmi ceux du Concile de Paleffine qui receut S. Athanafe eaprés le Concile de Sardique. [Pour ceux tant de cette province que des autres, qui favorifoient Arius, nous en parlerons à part.]

'Dans la Phénicie nous remarquons Hellanique [de Tripoli, ] Thárt.Lie.4.p. à qui Arius avoit fait l'honneur de le mettre au nombre de ses 5376.

adverfaires avec Saint Philogone & Saint Macaire; Enée de Ptolemaïde, Magnus de Peluse, & Antoine ou Anatole d'Emese, font encore nommez dans le Concile d'Antioche, [tenu peu d'années aurés.]

'Dans la Syrie, nous avons le tres admirable Euphration de Ath.de fug.p. 702.d.

540.541.

F-540.

Ath,p.291.c.

Balanée, comme l'appelle S. Athanase; lorsqu'il dit qu'il fut Thdrt.I. r.c.6.p. depuis chassé de son siege par les Ariens; & S. Paul Evesque de Neocesarée sur l'Euphrate, à qui l'on avoit estropié les deux mains sous Licinius, en luy brulant les nerfs avec un ser chaud. Il se trouva encore au Concile d'Antioche en 341, aussi-bien que Archelaus de Dolique, Basse de Zeugma; Maurice d'Epiphanie, Pierre de Gindare, Pipere de Samosates, & Sirice de Cyr. On y peut ajouter Salomon ou Salamin de Germanicie, Alphie d'Apamée,& Geronce de Larisse, qui avoient assisté au Concile de Neocefarce : Salomon avoit encore esté à celui d'Ancyre, Alphie assista depuis à celui d'Antioche; aussi-bien que Nicomaque de Bostres, & Cyrion de Philadelphie, toutes deux dans l'Arabie.

'S. Jacque de Nisibe'est celebre pour la Mesopotamie. Il avoit V. son titre. avec luy, tant dans ce Concile que dans celui d'Antioche,

Etthere d'Edesse, & Antioque de Rhesinas. Theodore de Tarse metropole de la Cilicie, avoit esté, à ce Suid, a.p. 492.f. qu'on dit, instruit à Athenes [dans les belles lettres.] On pretend qu'il avoit pour frere aisné Auxence de Mopsueste, [qui se rendit depuis celebre entre les Ariens. Mais cela ne nous oblige point de croire que Theodore fust dans les mesmes sentimens. Il n'est pas non plus fort certain qu'il fust Evesque dés ce temps ci ,

Conc.t.2. p. 32.b. 'quoique' son nom se lise dans les souscriptions du Concile. On V. la note 3. peut dire la mesme chose de Macedone de Mopsueste, predecesseur d'Auxence dont nous venons de parler. Macedone se trouva au Concile d'Antioche, & il y eut pour compagnons, aussi-bien qu'à Nicée, selon les souscriptions, Hesyque de la petite Alexandrie, Moyse de Castabales, & Nicetas de Flaviade ou Flaviople.

'Saint Amphion d'Epiphanie qui est aussi une ville de la Cilicie, Soz.l. 1, c.10, P, 414.c.d. avoit confessé le nom de J. C. durant les persecutions precedentes. Il avoit déja affifté aux Conciles d'Ancyre & de Neocesarée

Athin Ar.or, vers l'an 314 S. Athanase le met entre les hommes apostoliques P.191.C. de son temps; & mesme, selon quelques manuscrits, il luy donne Hil.fr. pr.p. la qualité de Confesseur ; "son nom est dans le martyrologe Note 5. Romain au 12 de juin. S. Athanase luy joint Loup aussi Evesque

dans la Cilicie, [dont nous n'avons point d'autre connoissance, si ce n'est le mesme que Loup Evesque de Tarse qui assista aux v. vital & Conciles d'Ancyre & de Neocefarée vers 315, ce qui nous feroit S. Philogorejetter la souscription de Theodore son successeur.]

ART. IV.

## 

## ARTICLE IV.

De S.Leonce, de S. Hypace, & des autres de l'Asse mineure.

E ONCE metropolitain de Cesarée en Cappadoce, [qui Naz.or.19.p. avoit aussi déja assissée en Sapadoce, [qui Naz.or.19.p. & de Neocesarée, ] vint encore à Niccé pour la condannation d'Arius; & ce sut dans ce voyage qu'il instruis à la foy Saint Gregoire depuis Evesque de Nazianze, & pere du theologien de mesmenom. Cet illustre Pere l'appelle'le grand Leonce. Et Ath.in Ar.or.i. S. Athanase le met parmi les hommes apostoliques dont la soy P.291.b. ne pouvoit estre suspecte (C'est pourquoi nous ne pouvons point dutout nous arrester à ce que dit l'hilostorge, Jqu'il savorsa Arius Phisg.ap.p.177 dans le Concile:

'Gelase de Cyzic l'appelle l'ornement de l'Eglise: Gregoire Gel.Cyz. 1,2 p. Prestre de Cesarée en Cappadoce en fait un eloge particulier. Il Sur 10, jul. p. dit qu'avant que de venir à Nicée, il avoit déja enduré beaucoup 161. frz. de travaux pour la foy, que beaucoup de Martyrs & de faints athletes avoient surmonté le demon par son moyen, & que beaucoup de Fideles estoient parvenus au royaume du ciel sous fa conduite, particulierement le grand S. Gregoire d'Armenie, Boll. 13, jan p. qui, selon sa vie, fut fait Evesque par Saint Leonce. Et on ajoute 781.14 mesime, qu'il obligea tous ses successeurs par de grands sermens, Sur.10, jul. p. 161. à estre toujours ordonnez par l'Archevesque de Cesarée, 'Le 122 mesme Prestre Gregoire dit que de son temps on voyoit encore le corps de S. Leonce tout entier, mesime avec ses cheveux & ses ongles. & qu'il en fortoit une tres excellente odeur. On marque Boll, 13, jan p. qu'il estoit enterré dans une eglise de Saint Hesyque Martyr. Le 782.1 12. martyrologe Romain en fait mention le treizieme de janvier. 'On 1 13 pretend, sans preuve, que son corpsa esté transporté à Vicence,

& depuis à Mets.

'Saint Athanase joint à Leonce, Eupsyque Evesque [de Tyanes] Ath.p.291,b. aussi dans la Cappadoce, & encore trois celebres Evesques du Pont ou de l'Armenie, Saint Bassée [d'Amasée, Saint Melece [de Sebastople,] & Longien [de Neocesarée.] 'C'est pourquoi Phissapp 1771 Philostorge est ridicule de conter les trois derniers parmi ceux a para qui favoriferent Arius dans le Concile de Nicée. [Mais il est V.son titre. Concile, puisque selon la chronique de S. Jerome, il estoit mort

Concile, puisque felon la chronique de S. Jerome, il effoit mort dés l'an 3 20. J'Et les souscriptions du Concile mettent en sa place cone. e.2.p.5:.

Hiß. Eccl. Tom.VI. Mm m m

*о̂ та́ш*.

Eutychien son successeur, quoiqu'elles se trompent de le mettre parmi les Evesques de l'Armenie majeure.

Bar. 325-1 27.

Pour cette province, outre Acrite ou Arostane nommé dans les fouscriptions Evesque de Diosponte, & que les nouveaux Grecs disent avoir esté appellé de la grande Armenie où il avoit Conc.t.2, p.52. fuccedé à Saint Gregoire, pour se trouver au Concile; 'outre cet Acrite, dis-je, on peut encore remarquer dans les souscriptions Heracle de Zelone, qui avoit esté aux Conciles d'Ancyre & de Neocefarée.

Men. 15.nov.p. 6-Pa1134.

'Les Grecs honorent beaucoup Saint Hypace Evefque de 248 31. mars, p. Gangres en Paphlagonie, qu'ils disent avoir assisté au Concile 746.909 Ugha de Nicée, & avoir fait beaucoup de merveilles, tant dans sa vie qu'à fa mort qui fut honorée par le martyre Car les Novatiens. particulierement ceux d'un lieu nommé Lazique, l'ayant attendu dans un lieu étroit parmi des montagnes où il avoit à passer, l'assommerent à coups de pierres & de bastons, & le jetterent demi mort dans une riviere, où estant un peu revenu à luy, il demanda misericorde à Dieu pour eux : ce qui n'empescha pas une miserable semme de luy donner un coup de pierre dans la temple, qui acheva de luy ofter la vie. Elle & les autres affaffins furent possedez du demon, & delivrez ensuite à l'enterrement du Saint. [Nous voudrions que cette histoire eust de meilleurs auteurs que les menologes des Grecs, Ce qu'ils disent d'un dragon que S.Hypace brula, sent bien la fable, & il y a des particularitez fort difficiles à foûtenir. Mais l'histoire de sa mort pourroit bien estre tirée de meilleurs memoires.] On la met sous Constance. [Et ainsi je ne sçay si elle ne pourroit point avoir servi de pre-Soralac. 38 p. texte aux grandes rigueurs que Macedone exerça vers l'an 357. 144.cd SOLI 4. contre les Novatiens dans la Paphlagonie & aux environs. Les Juliep, 52 P. 212 Grees font leur grand office de S. Hypace le 31 de mars & ils en

a Men Canifp font encore une memoirele 14 ou 15 novembre Le martyrologe & Canif. p. 900 Romain l'a mis le 14 du mesme mois Quelques uns le qualifient Ught. 6. p. 1134. Evelque d'Ancyre, le confondant peut-estre avec quelque autre Boll. 31 mars, p.

P.21-11. e Athap.z.p. 742.dl 750.cl Thdrt.l.2,c.6. p. 588.b. f Conc.t. 2.p. 52.C.

Men.p. 242 Hypace qui aura vécu du temps des Empereurs Iconoclastes. [Car le fiege d'Ancyre metropole de la Galacie, estoit rempli d Boll,may, t.t. en ce temps ci par le celebre Marcel, I qui estoit au Concile de Nicée, quoique les souscriptions mettent Pancrace ou Pancaire au lieu de luy Elles ajoutent quatre autres Evelques de Galacie, Philadelphe de Juliople (qui avoit esté au Concile d'Ancyre vers 314, Dicaife de Tabie, Erece de Plata, & Gorgone de Cynne,

[qui ont souscrit à celui de Neocesarée.]

'Theonas de Cyzic y estoit aussi pour la province d'Asie, avec escelle. Cyzi, 2.c. Eutyque de Smyrne; & Marin de Troade. Nuneque Evesque de 40.p.201. Laodicée en Phrygie [ avoit déja paru au Concile d'Ancyre. ] On pretend que Saint Nicolas Evesque de Myre dans la Lycie, Bar. 325. 9 36.

estoit à celui de Nicée, [ce que nous examinerons"autrepart.] V. Saint Nicolas, Agape ou Agapet de Seleucie en Isaurie, & Theodore de Vasagade sont marquez dans les souscriptions de Nicée & d'Antioche.

Celles de Nicée marquent un Gelase de Salamine en Cypre. conct. 2. p. 54.2 'La vie de S. Epiphane, s'il est permis de la citer, parle de Gelase sur, 12, may, p. Evesque de Salamine, qui avoit esté pris pour estre martyrizé. 158. 9 34. Elle ne dit point ce qui en arriva. 'Il y a un Gerase entre les Athap.2.p.768. Evelques de Cypre qui ont figné le Concile de Sardique. [Mais e. les fignatures du Concile de Nicée ne marquent point le grand Spiridion Everque de Trimithonte, ] 'qui y estoit neanmoins. Ruf. 1.1.c.5.p. Elles marquent un Cyrille de Paphos. C'est apparemment le 237. mesme que celui que Leonce de Byzance appelle S Cyriaque 54 a. Everque de Paphos & Confesseur, l'un des Peres du Concile de l'Eul.1, P.974 c. Nicée, & dont il cite une homelie sur la Theophanie [ ou la feste de Noel. Ce témoignage seroit encore plus authentique, ] 'si le mesme Leonce ne mettoit aussi Saint Hilaire au nombre p.976.d. des Peres de Nicée.

ARTICLE

Des Prelats de l'Europe, & des pays êtrangers, & de tous les Peres du Concile en general.

Es souscriptions du Concile marquent dans la province conc. t.2.p.54. , d'Europe Phedrie Evesque & metropolitain d'Heraclée. & b. à la marge il y a le nom de Pedore [Ainfi ce peut estre Pederote d'Heraclée, Jque Saint Athanase met entre les hommes apostoli- Athan Ar.or.s. ques de son temps, dont la foy estoit tres sincere. Mais son siege P 291.c. fut depuis rempli par Theodore, d'un des principaux chefs des 1195 Ariens, qui l'eleverent à cette dignité, quoiqu'il eust esté deposé d'Ath.p.290.3. de la prestrise.

Saint Alexandre de Byzance fut un de ceux qui condannerent Soz 1,2,c,29 p. Arius à Nicée par leurs fuffrages. [Nous en parlerons plus am- 489.a.b.

plement en particulier.]

Protogene celebre Evefque de Sardique dans la Dace, & dont Ath.p.291,b. Saint Athanase fait le mesme eloge que de Pederote, estoit aussi Gel. C p.202. au Concile. On remarque que Constantin luy avoit adressé un Bar. 316.573. Mmmm ii

rescrit en l'an 316, pour autoriser les affranchissemens qui se faisoient dans l'eglise en presence du peuple & des Evesques qui y fignoient. [ Il eut l'honneur de recevoir chez luy en 347, "le grand Concile qui rétablit S. Athanase, & il merita les injures & les anathemes des Eusebiens.]

Ath.p. 191,b. 'S. Athanase joint à Protogene Silvestre Evesque de la mesme province, [dont le nom ne se lit pas parmi les souscriptions du Concile.] Il loue de la mesme maniere Piste ou Poste, & Aristée, Everques de Grece; Capiton de Sicile; & Eustorge d'Italie, ['qui peut estre celui qui gouvernoit vers ce temps là l'Eglise de v.les Dons-

Milan. ] On ne trouve dans les souscriptions que Piste qualifié titles \$ 13. Gel.Cyr.p.202. Everque d'Athenes. 'Il y avoit encore au Concile un autre Pilte

de Marcianople dans la Myfie.

P.301. Pour Alexandre de Thessalonique qui estoit aussi au Concile, Ath. ap.2.p.783 [il faut que ce fust un Evesquetres considerable,] 'puisqu'il qualificit S. Athanase son fils; oc que dans le Concile de Tyr, où il # P.798. P 799.b. soutint la cause de ce Saint, le Comte Denys mande aux Euse-

biensque ce sera un grand sujet de plainte contre eux, si on vient à savoir que son seigneur Alexandre n'approuve pas ce qu'ils Boll, 16.may, p. font. 'Les Grecs honorent le 15 de may S.Achille Evefque de 465. Larisse, qu'ils disent avoir esté celebre par sa pieté & par ses

miracles, avoir eu beaucoup de part à la victoire que l'Eglife remporta sur l'Arianisme dans le Concile de Nicée, & s'y estre fait admirer de tout le monde. [Si cela est veritable, il est étonnant que S. Athanase ne l'ait point nommé entre les hommes

apostoliques de son temps.]

'Les souscriptions du Concile ne marquent qu'un seul Evesque Conc,t,2,p,54.d des Gaules, favoir Nicaife, qu'elles font mesme Evesque de Divienensis, Gaffend de Dio Dijon [qui n'a jamais esté un fiege episcopal.] C'est ce qui oblige à changer ce nom en ceux de Digne, qui est encore aujourd'hui Diniensis.

Gall, chr., c.s.p. une ville episcopale dans la Provence ; 'ou de Die en Daufiné .. Cette derniere Eglise conte en effet entre ses Evesques, un Nicaise dont le corps estoit honoré dans sa cathedrale à la fin du XI. fiecle. & elle croit que c'est luy qui a assisté au Concile de Nicée au nom de toutes les Gaules. On tire tout cela d'un acte fait vers l'an 1075, par Hugue un de ses successeurs. On marque que sa religion est encore autorisée par la vie de S. Marcel de Die, ["qui paroist une piece fort ancienne;] & on en cite que cet V. Saint. Evelque raporta dans les Gaules la réponse du Concile. [Cette Mamert ] 3.

tradition se peut d'autant plus aisément recevoir, J'que les plus P 557.558.2. habiles de l'Eglise de Digne ne reconnoissent point de Nicaise

entre leurs Evelques, & croient avoir receu la foy par S.Domnin disciple de S.Marcellin d'Embrun, [ qui n'a vécu apparemment qu'aprés le milieu du IV. fiecle . ] 'Le nom de Nicaise se trouve Ath ap. 2. p. 267 encore entre les Evesques des Gaules qui ont signé le Concile de d. Sardique en 347. On le dit de Pallade successeur de Nicaise, [ & Gall.chr.t.2.p. ie ne l'y trouve point . ]

'Ce qui rendit le Concile de Nicée encore plus auguste; c'est Eus, v. Consil. 3. qu'outre les Evesques de toutes les provinces de l'Empire Ro- c.7.p.486.487. main, il s'y en trouva encore quelques uns des autres pays. 'Car P.487.4on y vit un Everque de Perfe, nommé Jean dans Gelase de Cyzic, Gel. C p. 2011 & dans les souscriptions. La Scythie mesme voulut participer à Conc.p.52.b. cette auguste assemblée. Theophile Evesque des Scythes ou des 487.2. Gots y ayant signé le symbole, & en ayant porté la foy dans son 6 Socr. 1.2. c.41. pays,où elle demeura pure jusqu'à la fin du regne de Constance, P.155.4. Tou mesme jusqu'à celui de Valens. Les souscriptions marquent concerps de ce Theophile sous le titre de metropolitain des Gots, avec un Evefque du Bosphore nommé Domne ou Cathire, '& cinq de p.52.d. l'Armenie majeure; [ qu'elles confondent peut-estre avec la mi-

neure, là laquelle elles n'en attribuent que deux.

[Voilà ce que nous avons pu trouver des noms de ces hommes illustres qui composoient cette assemblée, ] & qui la rendoient Eus,p.487.6. comme une image de celle des Apostres, & une couronne de paix que Constantin offroit à Dieu pour action de graces de tant de victoires qu'il luy avoit accordées. De ces faints Prelats, les c.g. P. 487-dl uns eclatoient par la sagesse de leurs discours, les autres par Socr.Li. c.8.p. l'austerité de leur vie, & leur patience dans les travaux, & quelques uns par une sage mediocrité. 'Il y en avoit beaucoup Thart.Lt.c.6.p. qui estoient relevez par des graces apostoliques,. & beaucoup 540.d. qui, comme dit l'Apostre, portoient sur leurs corps des marques des souffrances de J.C. On en voyoit qui avoient eu les deux p.541.8. mains estropiées pour J.C., comme nous l'avons remarqué de S. Paul de Neocesarée; d'autres, comme Saint Paphnuce, à qui on avoit brulé le jarret, d'autres avoient l'œil droit arraché, 'comme Ruf.l.r.c.4 p. ce Saint mesme, En un mot, on y trouvoit un grand nombre de 137. Confesseurs, & un peuple entier de Martyrs. On voyoit rassem- C.2, P.236. blé dans une seule Eglise, tout ce que les Eglises de l'Europe, Chry.t. 5.01.52. de l'Afrique, & de l'Asie, avoient de plus grand, & toutes les p.612. lumieres du monde. 3.c 7.p.486.d.

adope adpendent adpendent adpendent adpendent ARTICLE

#### Des Evefques Ariens qui effoient au Concile .

Thdrt.l.t.e 6.p. / Ass parmi ce grand nombre de Saints, il y avoit quelques IVI Prelats dont la foy n'estoit pas sincere, quoiqu'ils couvriffent autant qu'ils pouvoient leur malice, n'ofant pas défendre Ruf, l.r.c.a p. ouvertement les blasphemes d'Arius. De ce nombre estoient principalement ceux qui effoient habiles à la difoute. & qui par

C.4 P.538-a.

cette confiance dans leur subtilité, haissoient la simplicité de la Thore. p. 542.bl foy . Theodoret met en ce rang tousceux qu'Arius avoit contez v. les Ariens pour luy dans une lettre à Eusebe de Nicomedie; c'est à dire 16.

c.6.p 542b.

Eusebe de Cesarce en Palestine, Theodote de Laodicée en Syrie, Paulin de Tyr, Athanase d'Anazarbe, Gregoire de Beryte, & Aece de Lydde. 'Il y ajoute Menophante d'Ephese, Narcisse de Neroniade en Cilicie; Patrophile de Scythople, Theogone fou Theognis ] de Nicce, Theonas de Marmarique, & Second de

Ptolemaïde en Libve .

[ Personne ne doute qu'il n'y faille ajouter Eusebe de Nicomedie. Il ne peut pas mesme y avoir de difficulté pour Maris de Gel.C.I. 207 p. Calcedoine J qui est conté entre les fauteurs d'Arius par Gelase, \$\frac{1}{2}\sqrt{\text{Sort}, I.i.e.\text{\$\text{\$\text{\$I.}}}}{2}\sqrt{\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exit{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\tex témoignent auffi qu'il y affifta. [ Il eftoit conframment & Arien a Conc, t.2 p. & Everque dés devant le Concile, ] builque felon S. Athanase, 6 Ath, de fyn p. il avoit cerit des ce temps là plusieurs blasphemes contre J. C.

11.P 415.C. e Phifg.l 2.c. 15.P 20.21. d Athap 2 p. 733-746. . Socr Soz.

· Philostorge le met entre les pretendus disciples de S. Lucien, comme nous l'avons marqué 'autrepart . 4 Il fut en 335 l'un des Ibid. celebres deputez de la Mareote contre S Athanafe, I & se signala toujours dans la défense de l'heresse jusque sous Valens, ] quoique Dieu eust puni l'aveuglement de son cœur 'par celui de son v. la perf. corps.

de Julien

Ath de fug.p. 718.d.

Il faut remarquer [en paffant, ] que Narciffe de Neroniade, outre 5 le crime de l'Arianisme, estoit encore coupable de plusieurs autres, & qu'il fut deposé par trois différens Conciles, [dont nous n'avons point de connoiffance, hormis celui de Sardique en 347.] Euf, in Marc.l. 'Marcel d'Ancyre l'a accusé d'avoir écrit en ces propres termes,

1.C.4.P.28,3, f p.25.c.d.

Qu'il y avoit un premier & un second Dieu Il cite d'une lettre de Narcisse mesme, que l'Evesque Ossus de [Cordoue] luy demandant s'il admettoitsen Dieu I deux "substances comme Eusebe de Cesarée, il répondit; Je sçay par ses écrits qu'il croit qu'il y en a trois.

Tous ceux que marque Theodoret ne sont encore que treize Evelques pour Arius; ] & Rufin nous affure qu'il y en avoit 17. Ruf. 1.1.c., 5.p. Philostorge y ajoute d'abord quatre Evesques de Libye, outre 237. Second & Theonas, favoir Sentien de Borée, Daque de Berenice, Second de Teuquire, & Zopyre de Barca, 'dont les trois derniers, n. p. 25, 26. fe trouvent dans les souscriptions du Concile, quoiqu'avec quelque différence. [Et il n'est pas tout à fait incroyable qu'Arius ait eu veritablement six Evesques pour luy dans la Libye, J'puisqu'il se Gel Cyz.t. r.c.t. vante d'estre suivi par toute cette province. \* Philostorge ajoute Philostorge ajoute Philostorge ajoute Philostorge ajoute Melece de Thebaïde, [ c'est à dire le schismatique, qui pouvoit 177. bien estre à Nicée, & favoriser Arius: mais il n'y a point d'apparence qu'il y ait esté receu pour donner son suffrage, puisque comme nous le verrons, son affaire ne fut terminée qu'aprés celle d'Arius, & qu'il ne fut receu dans l'Eglise qu'à condition qu'il

n'exerceroit aucune fonction episcopale. ]

Philostorge parle ensuite de Patrophile, Eusebe de Cesarée, Ibid. Paulin, Narcisse, Athanase d'Anazarbe, Maris, Theognis, & Eusebe de Nicomedie, [sur lesquels il n'y a point de disficulté, si ce n'est que Paulin estoit déja mort, selon quelques uns, quoique selon toutes les apparences, il ait vécu jusques en 331. Mais on ne scait ce que c'est qu'Amphion de Singedon en Phenicie. On ne connoist point de ville de Singedon hors de la Mesie; & on n'oseroit dire qu'il faut Sidon, ] 'parcequ'il y a un Theodore de Sidon Conc.p. 51.d. dans les souscriptions du Concile. Philostorge conte encore entre Philg.p 177. les fauteurs d'Arius, Tarcondimate d'Eges dans la Cilicie, [qui est dans les fouscriptions, ]& Eulale de Cappadoce[qu'on ne connoith point, ] si ce n'est l'Evesque de Sebaste en Armenie, qui est aussi Conc.p.52.d. nommé Euloge. Il y joint S. Leonce de Cappadoce, Saint Basilée Phisp. 177d'Amasée,& S.Melece de Sebastople, [ce que nous avons montré estre une calomnie visible. ]

'Gelase met encore Theodore d'Heraclée entre les Prelats qui Gel.Cl. 2 c.7.P. favoriferent Arius dans le Concile . [ Mais nous avons déja mar- 85. qué qu'apparemmemt Pederote homme tres Catholique, tenoit alors cette place: ] Et Theodore n'ayant esté fait Evesque que Athin Ar, ota par les Eusebiens, aprés avoir esté deposé du sacerdoce, sil n'y a p.290.2. aucune apparence qu'il l'ait esté sitost. ] Baronius met encore Bar. 325. \$ 40. entre les Ariens, Paul de Larande, dont le nom se trouve parmi Conc.p.53 c. les Evesques d'Isaurie. [ Il n'allegue point de preuve qu'il fust Arien. Voilà ce que nous avons trouvé de ces défenseurs du mensonge, qui se mélerent avec les défenseurs de la verité. & dont on ne peut faire monter le nombre qu'à vingt-deux autant

qu'en met Philostorge, mais ce ne sont pas tout à fait les mesmes. Pour ce qui est de l'ordre que les Evesques gardoient entre eux dans le Concile, il y a bien de l'apparence que la fimplicité & la civilité, que S.Paul ne commande pas moins aux Prelats qu'aux autres Fideles, y eut autant de part que toute autre consideration: Au moins il seroit bien difficile d'en savoir rien davantage.] Baronius en devine ce qu'il luy plaist sans grand fondement ; '& Bellarmin en dispose bien d'une autre maniere qui n'est pas plus assurée, quoiqu'elle paroisse appuyée du jugement de Bollandus. qui raporte la conjecture de ce Cardinal, sans parler de celle de Baronius qu'en un mot. [ Il nous seroit bien plus important de favoir l'ordre dans lequel toutes les choses se font examinées & decidées. Mais Dieu nous ayant privé de cette lumiere, nous ferons obligez de les mettre dans la fuite qui fera la plus autori-

ARTICLE VII.

Commencement du Concile : Constantin y vient.

fée,ou qui nous paroistra la plus naturelle.]

E Concile peut avoir esté indiqué pour le 14 de juin. l'selon Bar, 325. 9 8. , ce qu'on cite d'Attique de Constantinople . [ "Mais il y a V, la note i, apparence qu'il ne commença que le 19, qui est marqué comme le propre jour du Concile dans quelques anciens monumens. On en employa les premiers jours à en preparer & à en discuter les matieres, pour les decider folennellement en la presence de Constantin, qui ne paroist pas y estre venu qu'aprés le troisieme Son Licazzo, de juillet l'Avant donc que le jour destiné pour la decision, à la-P.431.2 433 b. quelle Constantin vouloit estre present, fust arrivé, les Evesques Euf,v,Conf.1.3. tinrent entre eux beaucoup d'affemblées dans l'eglife de la ville, comme M. Valois croit qu'on le peut tirer d'Eusebe, & emplo-A Rulligerp yerent plusieurs jours à agiter les questions de la foy , b g'ofant rien determiner sur une affaire de cette importance qu'avec beaucoup de maturité & de precaution.

'Ils faisoient souvent venir Arius dans ces assemblées, pour Ruf, Lt. e. p. s'affurer tout à fait de ses sentimens ( car Constantin avoit commandé qu'il fust present au Concile;) d & ce miserable, suivant les inspirations du demon qui le possedoit, ne trembla point de proferer contre nostre Sauveur, contre nostre esperance, & nostre vie, des blasphemes tout à fait indignes, contraires aux faintes Ecritures & anostre foy; & ne rought point d'avouer que

6.7 P.486.dln.p 222 2.b. 2 36. 6 c.s.p.237.

Boll.26.feb.p.

637.\$11.

P. 2 37 Soz. P. 431 30.c.d.

sa croyance esteit conforme à des expressions si étranges. Il seepayate soutions que le Fils de Dieu estoit tiré du neant, qu'il n'avoit pas toujours esté; qu'il estoit capable par sa liberté, de la vertu & du

vice; qu'il estoit une creature & un ouvrage de Dieu.

"Tout les Evefques de boucheront les comilles, quand il terren- Atè in Archiver proferer ces blafphemes, & beaucoup d'autres que Sain P \*14.4."
Arbanafe raporre; Öc ils conclurent rout d'une voica anathema. \*6sen p \*34.4.
Arbanafe raporre; Öc ils conclurent rout d'une voica anathema. \*6sen p \*34.4.
Arbanafe raporre; Öc ils conclurent rout d'une voica anathema. \*6sen p \*34.4.
Arbanafe raporre; Öc ils conclurent rout d'une voica anathema. \*6sen p \*34.4.
Arbanafe p \*36.4.
Arbanafe raporre; Colon anathema foi grandement fa doctine; 'Ca \*1.4.
Radiana-pas pas que quelques Evefques arbanafe de la famplicité de la fop, parcequi l'é confoient fuel reus tradifics librilitez, ne vouloient pas qu'un seat, 16.4.7,2, fic contentait de faiure l'opinion des anaciers, fans l'examiner \*17.4.h.
auparavant. Mais lisavoient contre eux tous les Confeficients qui Rofe, 19.6.
effoient en grand nombre ; Öc tous ceux qui ne vouloient point \*6sep, 411.4.
qu'on innovalt rien contre la tradition .

"Il y eut divers philosophes payers qui fe mélerent dans les Seal.1.es149.
diffuptes qui fe frent, les uns par curiofité pour favoir quelle sichet notire doctrine, les autres par haine de notire religion, pour augmenter davantage le fau de la división de du fehirfine. Il paroifit que ce fut avant la feance folemelle. [ Más nous refervoss pour nu autre endroit toutou ce uno di ride ces philosophes.]

Confiantin ayant effé averti de l'arrivée des Prelats à Nicée Théritasses, he hafta de s'y rendre, \*a prés avoir celebré à Nicomoie jla fietile de la victoire qu'il avoir remportée deux ans auptaravant fur de l'arrivée de la victoire qu'il avoir remportée deux ans auptaravant fur de l'arrivée aux mefine paut «Il vint tant pour voir de l'arrivée de la paix, 'y établir la concorde. Octoufer toutes les difiques calquelles la foile d'Arius avoir donné le commencement. «Il des d'arrivée donné le commencement » (Il des d'arrivée à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée de la paix, 'y établir la concorde donné le commencement » (Il des d'arrivée à l'arrivée de la des de l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée de l'arrivée à l'arrivée de l'arrivée à l'arrivée de l'arrivée à l'arrivée de l'arrivée à l'arrivée de l'arrivée à l'arri

Des le jour meſme, divers Eveſques luy vintent faire des Sacpasta, plaintes, oc luy preſenter des requeltes contre leurs confirers, comme nous le diroxa dans la (nie. ) On croit, fur quelques con. Bacystéas, jeclures, que c'elloit un artinte des Ariens, qui ne demandoient qua brouller, oc cullent et le bien alifecte e rende fuʃpcels les plus faints Prelats (or qui revient alle a ce que dit Theodoret, Jque Thánta, con. Assaya Sec elloiter quelques milerables qui cherchionet à brouller oc à 1875th.

μοης απ<sup>δ</sup>ρης faire des querelles . Ηβ. Εςελ. Τοπ. V I.

Nnnn

Fuf.v Conf.L :. cEuf.p. 48 8.a.b

. Euf.p.488.b.

'Le lendemain qui effoit le jour marqué pour faire la decision c.to.p.488.a de toutes les questions , comme Constantin vouloit avoir part Soz, L. c. n.p. aux deliberations des Evefques, b ils fe trouverent tous au palais. On avoit preparé pour les recevoir la plus grande fale au milieu Thert.L. c. 6 p. du palais, & on y avoit mis des sieges des deux costez. felon le nombre des Evelques. Quand ils furent entrez, & qu'ils eurent ¿Eufp. 48 8.h.b pris chacun leur place , ils demeurerent affis avec la modeftie & le filence digne d'une fi fainte affemblée , attendant l'arrivée du Prince. Cependant ceux de la Conrentroient aussi l'un aprés l'autre; & enfin l'Empereur arriva accompagné non de ses gardes ordinaires, mais seulement de ses ministres qui estoient Chrétiens.

b.c.

Tous les Evesques se leverent dés qu'on les eut avertis que l'Empereur arrivoit, & alors il entra revétu de sa pourpre, & tout couvert d'or & de diamans. Mais fon ame paroifloit encore plus richement ornée par la pieté religieuse & par la crainte de Dieu, qui reluifoient dans l'abaissement de ses yeux, dans la rougeur de son visage, dans la modestie de ses demarches, & dans un adoucissement extraordinaire desa majesté imperiale. 'Estant entré, il passa au milieu des Prelats jusqu'au haut de l'assemblée, où il demeura debout jusqu'à ce que les Evesques l'eussent prié Thort. p. 541 c. de s'affeoir, 'aprés qu'il leur en eut demandé la permiffion. 8 Il g clEufp.482.d. c'affit fur un petit fiege d'or, h qu'on luy avoit preparé au milieu.

f Eul.p. 488.d. i el Euf. p. 483. d. Toute l'assemblée s'assit aussi tost aprés luy par son ordre. # Soz.p.433.c. / Euf.v.Conf.J. 3.Cat 1.p. 489. .

[n p. 2 12 2.d] COLP 433.C.

> En melme temps, dit Eufebe, l'Evelque qui estoit assis le premier du costédroit, se leva, & prononça un discours étudié. adressé à l'Empereur, & où il rendoit graces à Dieu pour les biens dont il avoit comblé ce Prince.[ "Ce paffage a donné fujet à bien Nove 6. des contestations, pour savoir qui estoit cet Evesque, qui par cette action mesme, & par le rang qu'il tenoit, paroist avoir esté le chef du Concile. Personne neanmoins ne dit que ce fust Osius : mais les uns l'entendent d'Eusebe mesme, les autres de Saint Eustathe d'Antioche.ou de S. Alexandre d'Alexandrie . S'il faut necessairement juger en faveur dequelqu'un, le droit de Saint Eustathe paroift mieux établi que ce lui des autres. 1

'Quand cet Everque, quel qu'il fust, eut achevé son discours, & fe fut raffis, tout le monde demeura dans le filence ayant les yeux arreftez fur la personne de l'Empereur. Ce Prince, aprés avoir regardé tous les Evesques avec un visage gay & des yeux

favorables, & s'estant un peu recueilli en luy mesme, leur parla Nore 7. d'un ton de voix doux & moderé, fans se lever. "Il fit sa harangue

m Euf.v.Conf. c.1 1 P 490.b.c.

en latin, quoiqu'il scutt le grec. Elle sut ensuite interpretée en grec par un autre, & donnée aux principaux Evesques du Concile. Elle ne contenoit, selon que le raporte Eusebe que des elle partémoignages dela joie qu'il avoit de se voir dans cette assemblée, des marques de douleur pour la division de l'Eglise, & une exhortation à la paix & à la concorde.

'Il ajouta, selon Theodoret, que les ennemis de l'Eglise estant Thart.p.541terraflez, & n'y ayant personne qui osast attaquer les Chrétiens, 542. il estoit tout à fait fascheux de voir qu'ils se combattoient eux mesmes & se rendoient la raillerie de leurs ennemis, qui estoient ravis de les voir se défaire les uns les autres : Que ces querelles estoient encore plus honteuses dans des choses de religion, sur lesquelles ils avoient les instructions du Saint Esprit dans les Feritures Car les livres des Evangiles & des Apostres, leur dit il, " & les oracles des anciens Prophetes, enseignent manifestement » ce qu'il faut croire touchant la divinité. C'est pourquoi il faut » bannir toutes les contestations, & tirer des témoignages de ces » livres, qui font inspirez de Dieu, l'explication des points qui sont prontestez. [ Il n'y a pas grande apparence que ces paroles soient de la premiere harangue de Constantin, puisqu'on ne voit pas pourquoi Eusebe les auroit omises. Constantin peut les avoir dites dans la suite des disputes qui s'eleverent, ] & dans lesquelles il Eusp. 400.

parla diverles fois, selon Eusebe [Cest ainsi que Constantin, agissant comme un bon fils à l'égard des Evesques, qu'il consideroit comme ses peres, les portoit à convenir tous dans la foy apostolique. ] Il leur permit sort, luces, p. 21. le for a comme l'un des riches de verte toute liberté les questions de la foy, s'ayant voulu se trouver au Concile que pour y estre c.9.p. 30.c. comme l'un des Fideles, sen laissant aux Prelats la liberté entiere Amblepas, t. 5. de juger, sans prevenir leurs esprits par aucune loy precedente. P. 204. 11. Car pour les requestes qu'on luy avoit presentées la veille contre Soct. 1. 1. C. 3. p. divers Evesques, il n'en parla que pour exhorter les Prelats à 21. 24. demeurer unis ensemble, & à se pardonner mutuellement tous les mecontentemens qu'ils pouvoient avoir.



### ARTICLE VIII.

Des disputes de S. Atbanase & des autres contre Arius: Preuves des mauvais sentimens des Eusebiens.

Soz 1, 1-c, 10 p. 6 c.20. P 434.C. ¢ c.17.P.431.b.

18, 10

N commença donc à traiter les questions qui troubloient le repos de l'Eglise. Celle d'Arius qui estoit la principale] a Socralue 9. f. fut auffi examinée la premiere, [ avec d'autant plus de facilité,] Soul, 16,17,19 'qu'elle l'avoit déja esté avec beaucoup de soin . Il ne laissa pas P.431 2/433.b neanmoins d'y avoir encore diverses disputes, c dans lesquelles plusieurs, tant des Evesques que des Ecclesiastiques qui les accompagnoient, se firent connoistre & estimer de l'Empereur & de sa Cour, par l'esprit & la capacité qu'ils firent paroistre. Ainsi il y a de l'apparence que ces disputes durerent quelque temps, & que les questions pe furent pas decidées dés le premier

jour qui avoit esté marqué pour le faire.

Sorr.l.z.c.g.p. to,d. d p. 27.d.

Nous ne voyons point si toutes les seances qui se tinrent depuis que Constantin sut venu à Nicée, durant prés de deux moisque le Concile dura enfuite, selon Attique, se tinrent toutes dans le palais en presence de Constantin ; car les auteurs ne nous éclaircissent point sur cela. Il est roujours certain par les paroles des Peres , ] & par celles de Constantin mesme, qu'il fut auditeur des blasphemes d'Arius, & que son impieté sur examinée en sa Eufv.Confl.3. presence. 'Il fut spectateur des disputes des Evesques Il ecouta 6.13.P.490.b.c. les uns & les autres avec une extreme douceur, ayant beaucoup de patience & d'attention pour tout ce qu'ils luy discient. Il appuyoit rantost un costé, tantost un autre, pour réunir insensiblement ceux qui paroissoient les plus échausez à la dispute ! Il fe rendoit agreable & aimable à tout le monde par cet air affable dont il leur parloit. Il gagnoit les uns par ses raisons, il faisoit rougir les autres par la force de ses paroles, il relevoit par ses louanges ceux qui avoient bien dit, & il perfuadoit la paix à tous. Enfin il ne cessa point jusques à ce qu'il les eut fait convenir en une mesme foy & un mesme sentiment sur tous les points qui estoient en dispute. Voilà ce qu'Eusebe de Cesarée nous dit du procedé de Constantin dans le Concile. [ Mais il est à craindre qu'il n'ait beaucoup ajouté à la verité, puisque de la maniere dont il nous le depeint tant en cet endroit qu'en quelques autres , il sembleroit qu'il eust esté le maistre du Concile, & qu'il en eust violé la liberté, J'comme les heretiques Audiens l'ont voulu dire touchant la decision de la Pasque Mais S Ambroise nous assure

Epi.70,c.9.p. Ambeniates. p. 204, ta.

qu'il laiffa aux Prelats une liberté entière de decider ce qu'ils vouloient. Ils ne furent obliges, par aucune necessifie, dit Saint alviu êtres, Athanafe, de condanor Arius, mais chacin embrafils la verisé 6384. A volorazirement ét liberment. (Que fi l'autorité de Conflantiny eut quelque force, ce ne fut, comme nous le dirons, que pour exempte les Euclèbeiss mefires de la peine qu'ils metipion.

Saint Arhanase coltata beaucoupen cette rencontre. Il parus comme la principale persone dei Corcile, Jy sayant tenu l'un dei premiers rangs, quoiqui în e fuit pas encore Evesque, parceque âbi e merire donnoit alors un degre d'honneur authibien que les dignitez. Il decouvrit avec une vigilance merveilleuse toutes les Restates des dignitez. Il decouvrit avec une vigilance merveilleuse toutes les Restates des honneires de les articles este herriques : Il restitta generouse : Admit, etc., per mert à Eusebe, Theognis, & Maris, qui sottenoient Arius III encher entreprit de grands combats pour maintenir les dognes apolto Brint Least, liques, & fit paroillre unardert amour pour la soy, audestis met. Papital. Liques, de fit paroillre unardert amour pour la soy, audestis met. Papital. Liques, de fit paroillre unardert amour pour la soy, audestis met. Papital. Liques de l'audes de la veriet. Afint în en în pas â luy quo Nata, păta. dans cette affentieurs de la veriet. Afint în en în pas â luy quo Nata, păta.

l'Eglife, it n'écoufait enticrement l'Arianifane.

Mais fis courage avec leughe il combair l'impieré d'Arius, Athapa, 19,75 fix une grande preuve de fa pieré, il fut en mefine temps l'un des principant fijes de la haire que les Ariens euront toojours de puis contre luy. Car ces ennemis de la divinité du Fils de Dieu, d'ayant comus par experience avec quelle vigueur il en avoit entrepris la défenié, § il le le regaderent comme leur encemi capient), furous torigui le le virent elevé fur la chaire d'Alexandre, confiderant l'augmentation de fon autorité, comme la ruine de leur puisfance. Nous avons parmi les ouvrages de ce Saint, une difutet earte luy de Arius: mais elle ne regarde pas le Concile

de Nice[K mefine elle ell viiliblement supposée.]

'Marcel Evesque d'Ancyre combatit aussi tres fortement Athapa-pa-pal'heresse Azienne: 'co qui obligea les Prestres de Rome qui e pa-pa-ce
elloient au Concile, de parler de luy au Pape comme d'un e pa-pa-ce
homme très orthodoxe.

Cepesdant Eufebe de Nicomedie qui avoit entreptis la pro Tolendate specifion d'Arius , voyant que ses erreuns ellorent condonduse en Potona touces manieres, térmògnôt un empressement honteux pour la fauver. Il envoyoit diversies personnes à Constantin pour inter-codere na faveur, che un demander la procedior, dans la crainne qu'il avoit non seulement de voir Arius condanné, mais d'estre decosté lus mentiones.

Noon iii

Ille meritoit & comme défenseur d'Arius, & comme sectateur de son heresie. 1 'Car pendant qu'on agitoit la decision que l'on C.7.D. 442,2. devoit faire touchant la foy, on produisit, dit S. Eustathe, une lettre d'Eusebe, qui estoit une manifeste conviction de ses blasphemes. C'estoit assez vraisemblablement la mesme lettre dont

7-P-1 59-B-

Amb.fid.l. 2.c. parle S. Ambroife, J'où Eusebe de Nicomedie disoit que si l'on avouoit que lesus Christ estoit vray Fils de Dieu. & increé. c'estoit commencer à reconnoistre qu'il estoit consubstantiel au

Thdrt.J.J.c.7.P. Pere. Cette lettre ayant esté luë en plein Concile, 'couvrit de confusion celui qui l'avoit écrite, & ne causa pas moins de dou-Ieur aux Saints qui en furent les auditeurs & qui voyoient la perte de ces miserables. Car elle decouvroit toute la cabale de ceparti. L'horreur qu'on en eut, fit qu'on la lacera devant tout le monde mais depeur que l'indignation des Peres ne passast plus avant, quelques personnes appaiserent le bruit à dessein, sous le specieux pretexte de la paix, & imposerent silence à tous ceux qui avoient accoutume de défendre si excellemment la verité.

[L'herefie des Eusebiens ne parut pas seulemeut par cette let-Ath.dec, Nic.p. tre, Imais encore par les discours qu'ils tinrent dans le Concile, 251,2, où ils se declarerent contre Dieu par des paroles tout à fait impies. Les Peres les prioient avec beaucoup d'honnesteré & de douceur, de défendre leurs fentimens s'ils avoient quelque bonne raison à alleguer. Mais dés qu'ils commençoient à ouvrir la bouche, ils fe faisoient condanner de tout le monde; & se contredifoient eux mesmes: de sorte que se voyant dans l'impuissance de foûtenir leur herefie, il demeuroient fans parole; & confessoient par ce filence la confusion où ils se trouvoient de s'estre engagez.

dans une si mauvaise cause.

# ARTICLE IX.

Les Eusebiens presentent un symbole qui est rejetté: Etablissement de la Consubstantialité & du symbole de Nicée.

E fut encore dans cette occasion, que le desir de combatre 4. les dogmes apostoliques pour désendre Arius, porta les 541.b. Eusebiens à dresser une confession de leur foy, & à la presenter au Concile. Eusebe de Cesarée la raporte toute entiere dans une e,11.p.553,b. lettre qu'il en écrivit à son Eglise: Et il ajoute qu'elle sut approu-

1. M. L. Valois & les Benedictins veulent que ce foit la confession de soy raportée par Eusche. Ath.vit.B.p.9.1.f. de Cefarée, dont on parle un peu aprés.

vée comme bonne, 'qu'elle leva tous les sujets de disputes; que p. 354. b. Constantin declara tout le premier qu'elle estoit tres excellente. que c'estoit sa foy, & qu'il falloit que tout le monde la souscrivist. en v ajoutant seulement le terme de Consubstantiel : & sous ce pretexte d'ajouter ce mot, dit-il, on fit un autre symbole.

Mais il est fort dangereux de s'en fier au raport d'Eusebe: & il est difficile de croite que le Concile ait esté satisfait d'une confession de foy dans laquelle les Eusebiens au lieu d'avouer leurs erreurs, & y renoncer, ] 'soûtenoient formellement qu'ils p. 553.c. avoient toujours esté dans la veritable doctrine. Cette confession ne condannoit tout au plus que les blasphemes les plus groffiers d'Arius, fans toucher aux autres: ] 'Que si elle portoit d. re Amusion mesme formellement que Jesus Christ avoit esté "fait avant tous les fiecles, comme nous l'y lisons aujourd'hui, [ le Concile n'avoit garde de fouffrir qu'on l'employast pour exprimer la generation eternelle du Fils de Dieu.]

> 'Aussi Theodoret, I sans s'arrester aux louanges qu'Eusebe se 26 p.542.c. donne à luy mesme, hous assure qu'aussi-tost qu'elle fut luë elle · fut dechirée en pieces, tout le monde la traitant de foy fausse & adultere, & accusant ses auteurs d'estre des traitres à la verité. Il semble aussi qu'on doive raporter à ceci ce que dit Saint Athanase, J'que le Concile rejetta absolument les termes que Ath.dec.Nic.p.

les Eusebiens avoient inventez.

Peutestre que quelques uns vou-dront decharger la confession de foy qu'Eusebe de Cesarée vante tant, de la honte d'avoir esté rejettée & lacerée par le Concile. Mais pour cela il faudroit pretendre qu'il en a presenté une pont luy seul, ou que les Eusebiens en ont presenté deux différentes. Personne ne dit ni l'un ni l'autre, & le premier n'a pas mesme d'apparence.]

Eusebe n'est pas plus sincere, lorsque par une malignité Socrap.5.1.2. affectée, il veut faire croire que Constantin fut l'auteur du terme de Consubstantiel & du symbole du Concile. [ S. Athanase nous apprend que cela se passa tout autrement, & d'une maniere qui fait voir admirablement l'esprit fourbe & hypocrite des Eusebiens. Voici ce que nous en trouvons, tant dans ce Saint que

dans les autres auteurs.

antionres.

Les Peres ayant rejetté absolument les paroles inventées par Ath.p.251.b. les Eusebiens, songerent à proposer contre eux la foy toute pure de l'Eglise. Ils ne precipiterent pas en cela leurs sentimens; Sozia c.to.p. \*mais ils rechercherent avec beaucoup de soin & de maturité,ce 431.6 que l'on devoit croire & ordonner contre cette nouvelle impieté . 237.

656 LE CONCILE DE NICEE.
On dit tout ce qui se pouvoit dire, & on fit tout l'examen possible

pour ofter toutes les ambiguitez & les equivoques, & ne laisser plus aucun pretexte [de trouble & de division.]

plus aucun pretexte [de trouble & de division.]

Athates Nie. P. Ce Concile voulant établir la foy Catholique, en disant que 267,168 lad Afr. Els estoit de Dieu, les Euschiens se discient l'un à l'aurre :

Accordons-le, puisque cela nous est commun avec le Fils; surquoi "ils apportoient divers passages de l'Ecriture: De sorte que le Concile, pour oster cette equivoque, sut obligé d'exprimer la mesme chose en des termes plus clairs, & de dire que le Fils estoit

dec, N.p. 168.b. de la fubltance de Dieu : Le Concile crut enfuire qu'il effoit;

ad Afr.p.936.c. necessaire d'établir diverses prerogatives du Fils; '& demanda au petit nombre des Eusebiens, s'ils consessionent toutes ces choses.

dec.N.p.268.6. 'Ils n'oserent s'y opposer, par la honte qu'ils avoient d'avoir esté fi fortement convaincus & resutez dans les disputes precedentes.

clad Afr. F.736. Mais on s'apperceut qu'ils fe parloient tout bas, '& fe failcient figne des yeux les uns aux autres, pour dire qu'ils y pouvoient confentir, & qu'il n'y avoit rien en tout cela qui ne puit convenir

aux hommes.

Socr.1.1.c.9.P.

dec.N.p.168. 269lad Afr. p.936-937. Le Concile voyant donc quelle estoit leur hypocrisse, ramassa toutes les expressions de l'Ecriture à l'égard du Fils , & les renferma toutes sous le mot de Consubstantiel , c'est à dire qui a la

Ruf.l.r.c.5.p. mesme substance; & tous les Evesques aprés en avoir long-temps a Hill, fir.p. 3c. deliberé, s'arresterent à ce terme. C'est ainsi qu'aprés avoir bien 6 Phéb p. 171.b. examiné toute la doctrine de l'Evangile & des Apostres, b les

Prelats, fondez sur les divines Ecritures, établirent avec beaucoup de circonspection la regle parfaite de la foy Catholique.

Ambhhl.1.5e 7. Ils eurent encore une raifon plus particuliere d'user de ce terme:
P-159.8. Car le Concile ayant vu par la lettre d'Eusebe de Nicomedic dont nous avons parlé, que les Aziens consideroient la Consub-stantialité comme entierement opposée à leur heresse, il se vou-

lut fervir contre eux de l'épée qu'ils avoient tirée eux mesmes.
[Il semble qu'Osius ait esté commis pour dresser le symbole.]

'puisque S. Athanase met cette plainte en la bouche des Ariens, que c'estoit luy qui avoit exposé la soy à Nicée, & qui declaroit

Hill, fr. 19.35. partout les Ariens heretiques. Mais S. Athanale mesme en sut Bas ep 319 p. 312. un des principaux auteurs, selon S. Hilaire, Saint Basile dit que le alep. 82, p. 154. de bienheureux Hermogene écrivit dans le Concile, & prononça

ep. 115.4 le symbole de la foy. Cet Hermogene sut depuis Evesque de ep. 119.113124. Cesarée en Cappadoce: [& peut-estre qu'estant alors Diacre, il.

fut choisi pour écrire le symbole, & le reciter dans le Concile.]

Saint Basile qualifie ce symbole, le grand & invincible symbole.

Saint

'Saint Athanase dit qu'il est seul capable de ruiner toutes sortes AchadEpid.p. d'impierez. \*Un grand Concile de Rome fous Damafe, l'appelle s'13.2. une muraille opposée à tous les efforts du diable : b & un autre 1, p. 6.3 a Concile dit que c'est comme un rocher, contre lequel toutes les Chry.t.s.or.55. vagues de l'herefie se brisent & se reduisent en ecume. S. Hilaire (Conc. 4. p. dit que le mot de Consubstantiel est le plus grand, & mesme 913.d.e l'unique moyen de mettre nostre religion en assurance.

Le symbole finit par la condannation des dogmes & des ex. Amb. de fide, l pressions d'Arius, de quoy on peut voir la raison dans S. Ambroise, 1.c. 8.p. 126.4. On ne voulut point examiner dans le Concile, la difficulté tou- socr.1.3.c.7.p. chant le mot d'Hypottafe, comme d'une chose qui n'en valoit pas 175.c. chant ie mot o raypontaie, contine u ma Clark qui in concent le Baf ep.78. pa;8 la peine. On ne mit aussi qu'un mot dans le symbole touchant le Baf ep.78. pa;8 difflier. ep.65.t. Saint Esprit; parcequ'il n'y avoit point encore alors de dispute ni d'herefie fur ce point: 'mais le peu qu'il y en a , fuffit pour Ath. ad Afr.p. établir sa divinité contre tous ceux qui l'ont combatue. Dans le 2 Conc. t.4. Concile de Calcedoine, & dans Gelasede Cyzic, le symbole est 339 4 Gel.C.t. daté en plusieurs manieres, [qui reviennent au 19 de juin 325.] 1.C.17 P.162. D'autres mettent la mesme date aux Canons dont nous parle. Socr. n. p. 10.1. b. rons dans la fuite : [& c'estoit, comme nous croyons, celle du commencement du Concile, & de sa premiere session ] 'Car pour Achde syn, p. quand le Concile auroit commencé dés le 14 de juin, comme il

le symbole, il est indubitable qu'il n'estoit point daté dutout. [ & 173.4 peut y avoir quelque fondement de le dire, il seroit encore fort difficile de croire que ni le symbole, ni les Canons, eussent esté faits dés le 19 de juin . ]

## ಹಿಡುಕುಡುಡುಡುಡುಡುಡುಡುಡುಡುಡುಡುಡುಡುಡುಡು ARTICLE X

Les Eusebiens l'opposent à la Consubstantialité, & cedent enfin à la crainte de l'exil .

'Ous les Everques embrafferent avec une union merveil- Rufl.t.c.5.p. leuse de cœurs & de bouches le terme de Consubstantiel, & 237. en firent un decret solennel d'un consentement unanime. On dit p. 237 Soz l. t.c. qu'il y en eut seulement 17qui aimerent mieux suivre le sentiment 10. P.434.c. d'Arius. 'Ils firent de grandes railleries du mot de Consubstantiel, Soci.l. 1, e \$ p. & dirent qu'ils ne pouvoient pas figner la confession de la foy, à 23.2.b. cause des mauvais sens qu'ils trouvoient dans ce terme; & en mesme temps ils refuserent de souscrire la condannation d'Arius, [que le Concile avoit déja resolue S'il y avoit moyen de soûtenir la requeste attribuée par Socrate à Eusebe & à Theognis, on

Hift. Eccl. Tom. VI. 0000

pourroit raporter à ceci ce qu'on leur fait dire dans cette requeste; J'Qu'ils avoient examiné avec soin le terme de Consubc.14 P.43. d. flantiel, & qu'ils avoient dit sur ce sujet tout ce que leur esprit leur avoit fourni, non, disent-ils, pour défendre l'heresie, mais Thdrt.I. t.c.n.p. pour procurer la sureté des Eglises. 'Il se fit diverses demandes 555. & diverses repliques pour examiner [ ces fens qu'ils donnoient au I mot de Consubstantiel. [Mais le Concile leur ofta ce faux pretexte, ] en rejettant les mauvais sens qu'ils pretendoient y trouver, & declarant qu'il ne marquoit autre chose sinon que le Fils de Dieu n'avoit aucune ressemblance avec les creatures. mais qu'il ne ressembloit en toutes manieres qu'au seul Pere qui l'avoit engendré; & qu'il n'estoit point d'aucune autre hypostale

ou substance, mais seulement de celle du Pere. Le mot de Consubstantiel n'estoit pas expressément de Athad Afr. p. l'Ecriture, & c'est ce qui donna depuis pretexte aux Ariens 937.8. de le rejetter. 'Mais Eusebe de Cesarée mesme qui s'y opposa b.c.Thdrt. p. d'abord, a & qui est appellé dans le VII. Concile œcumenique, 555.356. A Conc.B t.s.p. le chef de ceux qui s'estoient elevez contre le saint Concile de Ath, ad Afr.p. Nicée, a esté obligé d'avouer que quelques uns des plus eloquens 137.cl Thdr.p. & des plus illustres des anciens Evesques & des auteurs ecclesia-555.556. Atn p.937.b.

stiques, s'estoient servis de ce terme. C'estoient entre autres les deux Saints Denys de Rome & d'Alexandrief Les Ariens objectoient encore que le mot de Consubstantiel avoit esté rejetté par le Concile d'Antioche contre Paul de Samosates. Nous en avons parlé sur l'histoire de cet heresiarque.]

T-555.C.

r.556.a.b.

Lusebe de Cesarée pretend que l'explication que le Concile Thart. p.555.b. avoit faite de la Consubstantialité & l'amour de la paix, le firent

figner, sans avoir changé de sentiment; see qui paroist tres veri-P. 556, c.d. Ath.dec.Nic.p. table pour ce dernier point. J'Car aprés avoir figné, il écrivit à son Eglise une grande lettre, que S. Athanase avoit mise à la fin d'un Thatt, L. c. u. de ses traitez, equoiqu'elle ne s'y trouve plus aujourd'hui; mais P-354-& c|Socr. Theodoret & Socrate nous l'ont confervée. d 11 écrit cette lettre d Thdrt. p. 553. pour apprendre à son peuple les motifs de sa signature. Ell y raa.h. porte le symbole que les Eusebiens avoient proposé d'abord, f & c P-553-554. puis celui que le Concile avoit fait, 8 avec l'explication du terme f P.554-555. £ P.555.

de Consubstantiel; dans laquelle, quoiqu'il paroisse Catholique, il y a neanmoins diverses choses qui ne peuvent estre propres qu'à des Ariens, surtout ce qu'il dit, que le Concile rejettoit le mot de fait touchant J.C., parcequ'il luy essoit commun avec les autres

creatures. Son deguisement est encore plus visible dans l'anatheme des propositions les plus impies d'Arius, 'qu'il ne rejette que

parcequ'elles n'etloient pas de l'Ecriture. Que si l'explication de b.c. l'eternité du Fils, qui est dans Theodoret, [& non dans. Socrate, est veritablement de luy, comme il n'y a pas lieu d'en douter, ] 'puisque Saistt Athanase la cire bien clairement, son ne peut pas Athalee. Nic.p. l'excuser en aucune maniere de l'heresse d'Arius.] "Aussi Photius stadies en aucune maniere de l'heresse d'Arius.] "Aussi Photius stadies en aucune maniere de l'heresse d'Arius.] "Aussi Photius stadies en aucune maniere de l'heresse d'Arius.] "Aussi Photius stadies en le l'excuser en aucune maniere de l'heresse d'Arius.] "Aussi Photius stadies en aucune maniere de l'heresse d'Arius.] "Aussi Photius stadies en l'excuser en aucune maniere de l'heresse d'Arius.] "Aussi Photius stadies en l'excuser en aucune maniere de l'heresse d'Arius.] "Aussi Photius stadies en l'excuser en aucune maniere de l'heresse de l'excuser en aucune maniere de l'heresse en aucune en aucune maniere de l'heresse en aucune en au

[Puisqu'il paroist donc par ses propres paroles, qu'il ne changea point d'opinion en signant, il y a bien de l'apparence qu'il ne le stit qu'avec les autres Eusébiens, & par le messime principe qu'eux, c'est à dire par la crainte de l'exil.] Car la definition du Concile Russi 1,0 p., ayant esté portée à Constantin; 'ce Prince reconnoissant que ce \$\frac{356}{500,11.020.7}\$, consentement unanime de tant de Prelats estoit un ouvrage du \$\frac{3361}{314}\$, des ciel, 'il la receut avec respect, \( \frac{3}{2}\) & declara qu'il hamiroit tous ceux \( \frac{347}{2}\) equi y resisteroint. Socrate dit mesme qu'il avoit donné un ordre \( \frac{6}{2}\) p. 23 \$\left\{ \frac{3}{2}\) socrate formel pour bannis Eusèbe de Nicomedie, & Theognis. ] Mais \( \frac{2}{2}\) & \( \frac{3}{2}\) este consent su conse

Le Concile d'Ephese nous apprend, que l'opposition des Eusebiens à la Consubstantialité, alla jusqu'au schisme.] 'Car se Conc.B.t.p. plaignant à l'Empereur Theodose II, de ce que Jean d'Antioche avoit renu son Concile à part avec les Orientaux, il dit que c'est ce qui estoit arrivé dans le grand & sacré Concile des 318 Peres de Nicée, où quelques uns s'estoient separez de cette sainte affemblée, depeut d'y soussir la juste punition de leurs sautes: que le grand Constantin n'eut garde de regarder comme un Concile cette bande separée des autres, & qu'il ordonna messine qu'on les punist pour avoir resuée de s'unir avec tant de saints Prelats, lesquels ils n'autroient pas abandonnez, s'ils ne se susser les units avec cant de saints Preconnus coupables.

'Ce fut donc la crainte de l'èxil , & la honte d'avoir une fi Thitt.l.t.c.7 p. illustre assemblée pour témoin de leur ignominie, qui obligerent satis les Ariens à se haster de renoncer aux dogmes condannez , 'à les anathematizer, '& à souscrire la soy de la Consubstantialité , apréstous les autres Evesques, sayant esté portez par Eusebe de d'Arb, p.251.b. Nicomedie à consesser de bouche la soy de l'Eglise sans l'avoir e Rusl.t.c.5 p. dans le cœur, comme l'evenement le sit parositre . f Philostorge prins l'evenement le sit parositre . f Philostorge prins dans le cœur, comme l'evenement le sit parositre . f Philostorge prins d'arbite de l'entre de l'entr

Ocoo ii

Note 8.

app.p.177.

J.C. est seulement semblable en substance à son Pere, sous la verité qui nous enseigne qu'il a la mesme nature que luy, soit que cela fust seulement dans leur esprit, soit qu'ils écrivissent en esset l'un pour l'autre, comme il le dit assez clairement, au raport de Nicetas, [ "les termes qui marquent ces deux opinions n'estant ouoisour & differens que d'une seule lettre dans la langue greque. Mais ou seur. quelque autorité que Philostorge puisse avoir quand il avoue la fourberie & la honte deschefs de sa secte, il y a bien de l'apparence qu'il a inventé ce fait, dans le deffein d'empescher qu'on ne les accufast d'avoir trahi laschement leur conscience, & d'avoir ensuire continué de combatre une doctrine qu'ils avoient approuvée par leur fignature. Car quelque peu de difference qu'il y eust entre leur signature & celle des autres, il est comme impossible qu'elle n'eust pas esté remarquée par ceux qui examinoient sans doute avec soin tout ce que faisoient ces Prelats fuspects.

La maniere dont les Eusebiens avoient désendu les impietez visibles d'Arius, & les preuves qu'on avoit eues qu'Eusebe de Nicomedie n'estoit pas moins impie que luy, estoient des raisons fuffisantes pour le faire deposer, & bannir mesme comme herefiarque, quelque repentir qu'il pust témoigner de sa faute. Et il n'estoit pas mesme difficile de juger d'abord que son repentir apparent estoit plus un effet de sa crainte que du changement de Thart.L. c.19. fon cœur. ] 'Aussi les reproches de sa conscience luy faisant en-P.567.a,b|c.7.P. core apprehender la deposition, il employa divers intercesseurs auprés de Constantin, comme nous l'avons déja remarqué, pour obtenir sa protection. & ce Prince se plaint luy mesme de s'estre laissé honteusement surprendre à ses artifices, & d'avoir fait

543 Co

dia na mada na kulika na kyaiya ya kyaiya ya kyaiya ya kyaiya kyaiya ya kyaiya kyaiya kyaiya kyaiya kyaiya ya

réussir toutes choses comme ce sourbe le souhaitoit.

#### ARTICLE XI.

Arius anathematize & banni avec ses sectateurs.

Ous avons marqué ci-dessus en passant, la condannation d'Arius par le Concile. Voici ce que nous en trouvons dans l'histoire. Arius ayant comparu devant les Evesques. comme nous avons dit, & les ayant tous fait fremir d'horreur par l'aveu de ses blasphemes, il fallut proceder à sa condannation. On peut juger quelle elle fut par le filence du Concile, ] 'qui en écrivant à l'Eglise d'Alexandrie, declare qu'il n'ose dire

Socr.l. p.c.g.p. 28.2.b.

quelle a esté la fin de ce miserable, depeur qu'il ne semble insulter à un homme qui a receu la juste punition de son crime. Saint Ath. ap.2. p. Athanase nous dit en termes exprés, qu'il fut anathematizé. 778 a. & alibi.

'Les historiens ecclesiastiques le confirment : ["& toute la fuite Thdr. 1.c.6.p. de l'histoire suppose qu'il se rendit absolument indigne de la 542 e Socribie. misericorde de l'Eglise, & qu'il demeura dans son anatheme.]

'Il fut non feulement anathematizé, mais encore banni par soer, p 22, el ordre de Constantin, \*& relegué avec les Prestres de son parti Rus. 1.0.5 p.

dans l'Illyrie, bd'où il ne fut rappellé que long-temps depuis , a Philig. app.p. aprés la mort de Constance sc'est à dire vers l'an 330.

Le Concile, outre sa personne, condama aussi ses écrits, p. 342. V.les Ariens c'est à dire ses chansons, & surrout sa Thalie egalement impie. fuperbe, & infame.] 'Il paroilt que cet ouvrage fut lu devant le Ath, in Ar.or., Concile; & tous les Peres se boucherent les oreilles : lorsqu'ils P 295, dor, 2, p.

en entendirent les blafphemes. Aussi ils ne manquerent pas de le Socritie que condanner.

Constantin joignit aussi son autorité à celle de l'Eglise, pour . Soz. P.435. abolir cet écrit, & tous les autres qu'Arius pouvoit avoir faits. 436. 'Car Socrate nous a conservé un edit de ce Prince, cité depuis Bar. 325.584. par Theodofe le jeune, 'où écrivant aux Evesques, & à tout sort Li.c.g.p. le peuple [ Chrétien , ] il ordonne qu'on brulera tous les écrits 32.4.b. d'Arius qui se trouveront; & que ceux qui seront convaincus de les avoir cachez, feront punis de mort. Il ordonne encore par le 1,6,8th,6d.p. mesme edit, que les Ariens seront appellez Porphyriens, comme 14. g. Contre imitateurs & complices du malheureux philosophe Porphyre, 'tant dans son animosité contre l'Eglise, que dans le dessein qu'ils Bar.325 fas 85. avoient tous de rétablir l'idolatrie; Porphyre par la destruction

du culte de J.C; & les Ariers en voulant que ce mesme J.C.que l'Eglife a toujours adoré, ne fust pas Dieu, mais une simple creature.

[Voilà tout ce que nous trouvons s'estre passé dans le Concile à l'égard d'Arius. Il faut encore ajouter un mot sur ses sectateurs. ] 'L'anatheme qu'on avoit prononcé contre luy s'étendoit Socr.l.i.e. 8 p. auffi fur tous les partifans de son erreur. Et il est affez visible par d'Ath.de fin. la lettre du Concile de Jerusalem à l'Eglise d'Egypte, par celle p 890. 891 lap 2. du Pape Juleaux Eusebiers, & par divers autres passages, que Ar.or. 19.302.c. tous ceux qui avoient esté excommuniez avec Arius par Saint Alexandre, [& qui sont proprement les Ariens, ] furent encore anathematizez par le Concile de Nicée. 'Nous le trouvons ap.2.p.743.c.

nommément de Piste, '& d'Euzoius Diacre depuis Evesque Thdrt 1.4.c.19. d'Antioche.

Oooo iii

30,2|Soz. 1,1,c.

Socr.Lt.c.q.p. a Thdrt.l ac 6. 545.c.d.

'Le Concile nous apprend luy mesme que Second & Theonas Note to-Evelques de Libye, eurent le mesme sort que leur ches. Theop 342.clc.7. p. doret le confirme, & dit que n'ayant point voulu se soumettre à la definition du Concile, ils furent condannez & deposez par un

consentement universel, comme ayant preseré les blasphemes Philg.I, 1.c. 9 p. d'Arius à la doctrine de l'Evangile. Philostorge dit aussi qu'il n'y eut qu'eux deux qui refuserent toujours de signer le symbole app.p.177.

du Concile, & il dit qu'ils furent releguez en Illyrie avec Arius. Ath.ap.2.p.243 'Le Pape Jule rejette auffi les ordinations de Second, parcequ'il avoit esté rejetté comme Arien par le Concile de Nicée.

'Rufn dit qu'il y eut fix Evelques qui aimerent mieux aller en Ruf L.e. 5.p. 238. exil, que de fouscrire le symbole. [Mais puisque le Cencile ne parle dutout que de Second & de Theonas & que Theodoret & Philostorge assurent que, hors ces deux, tous les autres signerent,

il y a peu d'apparence de s'arrefter à cet endroit de Rufin.) 'Le Concile ne condanna pas seu lement les heresies d'Arius: il Ath de fyn.p. \$73 b. anathematiza aussi toutes celles qui avoient esté jusques alors Et S.Athanase en parle comme d'une chose qui doit estre observée

dans tous les Conciles qui veulent condanner quelque nouvelle Cone. B. 1. p. herefie. Il est remarqué particulierement qu'on y confirma la Note 11. 219.d. definition du Concile d'Antioche contre Paul de Samofates.

#### ARTICLE XII.

Decret du Concile pour la reception des Meleciens.

Therefore d'Arius, il falloit encore 547.2. pour le repos de l'Eglise en general, & particulierement

p 788.d.

de celle d'Egypte, mettre ordre à la temerité de Melece, & regler ce qu'il y avoit à faire touchant ceux qu'il avoit ordonnez [dans diverses Eglises d'Egypte pour y former ou y entretenir le schisme contre les Evesques Catholiques qui les gouvernoient,] Melece ne meritoit aucun pardon, selon la rigueur de la justice: Neanmoins le Concile jugea à propos de le traiter avec Athapa.p.777. plus de douceur, & de le recevoir dans l'Eglise avec ses parcisans. Saint Athanale parle affez froidement de cette indulgence du

Concile envers les Meleciens. Il ajoute qu'il n'est pas necessaire de raporter la raison pour laquelle on les receut, & dans la suite ildit qu'ileust esté à souhaiter qu'on n'eust jamais receu Melece. [Cella donne lieu de foupçonner quelque chose en cette recep-

L'anuel imore il il Ingas , ils fuent receus tellement quellement , bien ou mil ,

tion; & peut-estre que l'amour violent que Constantin avoit pour la paix, obligea les Peres de confiderer moins, qu'ils n'eussent

souhaité, l'honneur & l'interest de l'Eglise.

En effet, la suite sit bien connoistre que cette reconciliation n'estoit qu'une seinte de la part des Meleciens.] 'Ils exciterent de p.777.d. nouveaux troubles contre l'Eglise; & Theodoret nous apprend Thorn.I. r. c. 8 p. que de fon temps, [c'est à dire plus de fix-vingts ans aprés, ] les 548.c. restes de cette maladie se trouvoient encore dans quelques com-

pagnies de moines.

[Par quelque raison que le Concile ait agi, ] îl conserva à P.547-b.d. Melece le nom & la qualité d'Evesque dans la villes de Lyque ou Lycople, mais fansaucun exercice, & fans pouvoir de nommer ni d'ordonner personne, soit à la ville, soit à la campagne, & on d. le resserra de la sorte, depeur que par son esprit turbulent & precipité, il ne brouillast encore l'Eglise, comme il avoit déja fait . [Le Concile luy ayant interdit toutes fortes de fonctions, il y a bien de l'apparence qu'il mit un autre Evelque en sa place, si cela n'avoit déja etté fait lorsque S. Pierre le condanna. C'est

α' τεχήρυξε. peut-estre en ce sens que l'Theodoret dit que le Concile le deposa. c 25 p 576.c. [Mais Socrate est ridicule] de dire que le schisme continua, Socril, 1.c.9.p. parceque Melece avoit esté privé de ses fonctions.

Ceux qu'il avoit elevez aux dignitez ecclesiastiques, furent Thart. p. 547.b.

Note 12. traitez encore plus doucement, & l'on ordonna qu'aprés'avoir " Resporaria, esté confirmez par des ceremonies plus saintes, ils seroient admis à la communion, mais sous cette condition que conservant l'hon-

Note 13. neur & la fonction de leurs ordres, "ils n'auroient rang qu'aprés ceux qui avoient esté ordonnez jusqu'alors [dans l'Eglise Catholique, & qui estoient sous S. Alexandres & dans sa communion; en sorte que ceux-ci qui estoient demeurez fermes dans l'unité de l'Eglise, choisiroient & ordonneroient ceux qui seroient dignes des charges de l'Eglise, & seroient toutes les autres sonctions ecclesiastiques; & que ceux qui auroient esté dans le schisme n'auroient aucun pouvoir d'ordonner ni de presenter personne à la clericature, ni enfin de faire aucune fonction qu'avec la permission des Evesques Catholiques qui estoient[alors] de la jurisdiction de S. Alexandre : 'Que quand un [Evefque] Catholique d[Euf,n. p.135. viendroit à mourir, on pourroit mettre en sa place quelqu'un de 1.d. ceux qu'on venoit de recevoir, [ c'est à dire des Meleciens, ] si toutefois on l'en jugeoit digne, si le peuple le choisissoit, & si

l'Evesque Catholique d'Alexandrie approuvoit cette election,

& la confirmoit.

Voilà ce que le Concile ordonna touchant les Meleciens. Saint Athap.1.p.388 Alexandre y ajouta encore une precaution necessaire. [Car comme il craignoit que Melece, abusant de l'indulgence de l'Eglise pour faire tout ce qui luy plairoit, ne vendist de nouveaux titres, & ne troublast l'Eglise par ses mensonges en luy presentant tous les jours de nouveaux Ecclesiastiques de son parti, il luy demanda une liste des Evesques qu'il disoit avoir en Egypte,& des Prestres & des Diacres qu'il avoit tant à Alexandrie que dans le diocese.

S.Athanase raporte cette liste,où il y a au moins 29 Evesques,& p.789,2,C. huit Prestres ou Diacres Melece presenta mesme toutes ces perfonnes à S. Alexandre, [ce qui ne se fit sans doute qu'en Egypte aprés le retour du Saint, quoique Melece en ait pu donner le Philicap.p.17. billet des Nicée, s'il y eftoit, Jeomme le dit Philostorge, & com-

me il y a bien de l'apparence.]

471,0

rd.

Ath, p.789 b.c. 'De ces 29 Evefques, les deux premiers sont Agathammon, ordonné, dit Melece, pour le pays & le territoire d'Alexandrie; & Jean de Memphis, à qui l'Empereur a commandé de demeurer avec l'Archevesque. [ Le premier fait voir que l'insolence des schismatiques s'estoit portée jusqu'à ordonner un nouvel Evesque à Alexandrie Pour le second, je ne voy personne qui l'explique. Le feul fens qui peut venir en l'esprit, c'est que Constantin informé peut estre par S.Alexandre de l'esprit turbulent de ce Jean, avoit ordonné qu'il demeureroit à Lyque avec Melece. Mais il faut en ce cas que Melece se qualifie luy mesme Archevesque;ce qui est assez étrange Si c'est neanmoins le sens de cer endroit, il y a toute apparence que c'est ce mesme Jean le Melecien surnommé Arcaph, si celebre dans l'histoire de S. Athanase, J& que Soz, 1.2, c, 21 . P. Melece en mourant établit au lieu de luy, selon Sozomene, pour

estre le chef des Meleciens. On ne peut douter, selon ce que nous avons raporté de Saint Athanase, que Melece n'ait accepté les conditions que le Concile luy avoit offertes. Sozomene le confirme, Jen disant que quand S.Alexandre fut de retour en Egypte, Melece luy remit toutes les eglises qu'il avoit occupées, & se retira à Lyque. Mais il brouilla l'Eglife tout de nouveau lorsqu'à sa mort, qui arriva peu de temps aprés, il s'établit, comme nous avons dit, un successeur contre l'ordre du Concile.

ART. XIII.

ARTICLE XIII.

Le Concile ordonne de celebrer la Pasque en un mesme jour. Du nombre d'or, & de quelques autres reglemens sur cette seste.

E Concile de Nicée estoit assemblé, comme nous l'avons Athde syn.p remarqué d'abord, principalement pour deux chofes, pour \$72.6.d|AdAfr. l'herefie d'Arius, pour la question de la Pasque [Nous avons P.93]. b. vu ce qui se fit touchant la premiere. J'Le sujet de la seconde, Eus.v.Confil.s, estoit que quelques provinces de l'Orient celebroient la feste de c.19.P.493-494. Pasque avec les Juiss, contre la pratique universelle de toutes les autres Eglises de l'Occident, du Midi, du Septentrion, & de quelques unes de l'Orient mesme . 'Ces provinces qui suivoient Athut sup. les Juifs, estoient la Syrie, la Mesopotamie, & la Cilicie,selon S. Athanafe. Neanmoins Constantin met la Cilicie entre celles Euf.p.494.2. qui suivoient l'Occident : 'Cette diversité causoit beaucoup de c.18, p.493.b.c. confusion dans l'Eglise, les uns jeunant & demeurant dans l'affliction de la penitence, en mesme temps que les autres estoient dans le repos & dans la joie de la resurrection du Sauveur. 'On Epi-70.c.9-p. faisoit mesme quelquesois la feste de Pasque"en trois temps différens dans une mesme année. Et cette confusion exposoit tous les ans l'Eglise à la raillerie de ses ennemis.

touchant la foy, n'estant qu'un témoignage de la croyance que l'Eglife avoit toujours euë, on y avoit mis ces mots: Voici quelle est la foy de l'Eglife Catbolique: Nons croyons en un feul Dieu, & le reste du symbole.

isože.

&c.

Concile ces deux avantages fignalez, la condannation de l'heresie d'Arius, & l'extinction de cette dispute sur la Pasque aussi 6.14. T-826.827. faicheuse qu'ancienne Car qu'y a t il, dit un Saint, de plus utile & de plus agreable que de voir en mesme temps tous les Chrétiens du monde depuis une extremité de la terre jusqu'à l'autre. "se reconcilier avec Dieu & entre eux mesmes, s'unir ensemble and aproprier pour veiller, pour \*chanter, pour prier, pour jeuner, pour n'user \*des 5100 our prier, pour n'user \*des 5100 our prier, pour pour prier, pour n'user \*des 5100 our prier, pour prier, pour prier, pour n'user \*des 5100 our prier, pour prier, pour prier, pour prier, pour n'user \*des 5100 our prier, pour prier, pour prier, pour prier, pour n'user \*des 5100 our prier, pour prier, pour prier, pour prier, pour n'user \*des 5100 our prier, pour que de viandes feches, pour vivre dans la continence, pour offrir à Dieu le mesme sacrifice, enfin pour toutes les autres choses par lesquelles nous taschons de nous rendre agreables à Dieu

dans la folennité auguste de ces saints jours.

pouvoient depeur d'estre reconnus.

timidité.

c,19-p.493.d. Ath.de fyn.p.

[Il ne faut pas douter que les Evesques de Syrie & de Mesopotamie, qui estoient presens au Concile ne se soient rendus à l'avis Euf, Confla desautres. TPour ceux qui estoient absens, Constantin promit qu'ils l'accepteroient auffi;& il leur écrivit pour ce fujet, comme nous le verrons par la suite. 'Saint Athanase nous assure que sa \*72.0. A Conc B t. 1. P. promesse fut veritable à l'égard de la Syrie . \*Le Concile qui se tint à Antioche en 341, confirma en effet le decret de Nicée par

104. p.611.d.

fon premier Canon, & mesme il punit de l'excommunication tous Chry.t.s.or 52. ceux qui y desobeiroient. Saint Chrysostome témoigne aussi que l'Eglife d'Antioche avoit abandonné son ancienne coutume sur p.612.4.d|629 e. ce fujet, pour suivre celle des autres, & se soumettre à l'ordonnance que le Concile de Nicée avoit faite, que tout le monde celebrast la feste de Pasque en un mesme temps.

p.609.2. d,611.e|616.8. bi.d.

'Ce Saint a fait un discours "contre quelque petit nombre de Note 14. personnes, 'qui pour garder leur ancienne tradition, baimoient 6 p. 612-613. mieux fuivre les Juifs que la definition du Concile, se separoient d'avec l'Eglife, se privoient de la lecture des Ecritures, des benedictions, & des prieres communes que l'Eglise faisoit dans les [premiers ou dans les derniers] jours du Carefme, & demeuroient enfermez chez eux à faire la debauche, se cachant tant qu'ils

Epi.70.c,9.p. 810.311.

'Ce qui arriva à Antioche se vit aussi dans la Mesopotamie. où les heretiques appellez Audiens, continuerent toujours à fuivre les Juiss pour le temps de cette feste, s'attachant à l'ancienne pratique de leur province , qu'ils disoient n'avoir esté changée que par la complaisance qu'on avoit eue pour Constantin . S. Epiphane refute amplement cette imagination : '& Saint Chry. p.612. Chrysostome fait voir qu'un Concile presque tout composé de Confesseurs du nom de J. C, n'estoit pas capable d'une si lasche

[Comme la divertité qui s'eftoir rencontrée dans la celebration de la Palque, venoir en partie de l'ignonance du cours des
aftres, le Concile ordonar, comme l'on croit que pour ces fortes Bat, 175 favo mi
de difficulter on se ne proprection aux Evelques d'Alexandrie ,
dautant qu'on avoit une conocidiance plus particuliere de l'aftronomie dans l'Egyper que dans les autres provinces ; èt que les
Evelques de cette Egilie manderoient tous les ans à celui de
Rome en quel jour on devoit faire Palque , afin que toutes les
autres Egilies pus cloignées en pullent a voir cononifiance. Celt Lasop-94-63 et qu'on ture d'une lettre de S. Loon à l'Empereur Marcien. (S. 1644;
Leon ne dit pas neamonies expreffément que cet ordre ai et élté
établi par le Concile de Nicée , mais feulement par les faints
Peres, ce qui fe peut aufilhien entendre d'une coutume autorifée
par l'utage de l'antiquité, fass qu'il foit necessfaire que le Concile
de Nicée, ni autenuature , en aif fait une ordonance exprefie.

Et en effet, le Concile n'en dit rien dans fon epîtire à l'Eglié d'Egypte, quoqique cela ne find pas à oublier dans l'eloge qu'il fait de Saint Alexandre, J'Mais S. Cyrille dit positivement que le Buskeyele et Syroode des faints de toute la terre, a voivi ordonné que l'Eglié d'Alexandre manderoit tous les ans que jour il falloir faire Pasque, à celle de Rome, de laquelle l'Eglié universélle repandue par toute la terre, a pprendroit is jour arrellé par l'autorité

apostolique pour celebrer cette feste.

Des l'am 314/D'ocident experencit de Rome en quel jour il Conc. 8. 1.1.p.
Thei faire la Paíque, comme nous le voyons dans le grand 46.8.c.,
falloir faire la Paíque, comme nous le voyons dans le grand 46.8.c.,
que cettre félte se celebreroit parrout en un messen conclus d'Arles,
que cettre félte se celebreroit parrout en un messen sour Le Pape Buchp. 450
nancent permientrouvant de la dissificatife pour la Paíque de l'an
414, pira Aurrele de Carthage de l'examiner dans son Concile, è
de luy en envoyer son avus afinque il pust mandre à l'ordinaire
quand il faudroit faire cette sesse l'experiment de l'examiner dans de l'examiner quand il faudroit faire cette sesse l'examiner dans l'examiner dans son conclus de l'examiner dans de l'examiner dans de l'examiner dans de l'examiner dans l'examine

Evefques d'Occident.

'S. Ambroife dir qu'entre les autres ordonnances , auffi admi- Ambabalata.

rables que legitimes, faites par le Concile de Nicée, nous avons PPP3-4.

Note 15. celle du cycle de dixneufans , qu'il établit pour regler la fefte de Pafone : avant affermble onor clea ceux oui efficient les rolus

habiles en ces fortes de supputations. [Ce cycle de 19 ans a esté

formé sur ce que le soleil & la lune reviennent à peu pres au mesme point au bout du temps. C'est ce qu'on appelle le nombre d'or TDenys le Petit suit Saint Ambroise, a Gennade dit aussi que le cycle de Theophile d'Alexandrie. (qui estoit celui de 19

4 Genn.c.33.p. ans, venoit du Concile de Nicée.

Buch, cycl.p.

Hier.v.ill c.61. Saint Jerome attribue la composition de ce cycle à Eusebede P.288.c. Cesarée. Bede fait la mesme chose: Et cela n'est pas difficile à 6 Bar. 325.6 113. accorder; puisque le Concile peut avoir employé à cela le travail Eulv.Conf.14. & l'industrie d'Eulebe.] il est constant qu'Eulebe a composé un C.34-P-542\_d. livre de la Pasque, qu'il dedia à Constantin, c & nous avons la c c.35.P.543. n.p 245.246. lettre du remerciment que Constantin luv en écrivit. Il n'est Bar. 325.4113.114 pas difficile de croire qu'il y traitoit de son cycle, 'quoique, comme remarque Baronius on ne le puisse pas inferer avec certitude:

[& mesme sa suite nous fait juger que son livre ne sut écrit que vers l'an 334. Ainsi on auroit eu tort d'attribuer le nombre d'or au Concile de Nicée, ou il faudroit dire au moins qu'Eusebe l'avoit trouvé & presenté au Conciledes l'an 325, & qu'il l'insera neuf ans aprés dans son livre. }

# BYCOKC GREAKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO

### ARTICLE XIV.

Des sept premiers Canons du Concile.

L y avoit d'autres reglemens à faire touchant la discipline de l'Eglise, que sur le sujet de la solemité de Pasque & du schisme des Meleciens. Le Concile prit un soin particulier d'y

Tider. I. r. e. 7.10. pourvoir par vingt Canons qui sont venus jusques à nous . ] Ces 545.d. 20 loix de la police ecclesiastique, comme les appelle Theodoret,

furent faites dans une session posterieure à celle qui condanne Arius. Le premier de ces Canons regarde les eunuques. Il Conc.t.2.p.18. ordonne que ceux qui auront esté mutilez par la violence des autres, ou par la necessité de la maladie, pourront estre admis

dans le Clergé: mais que ceux qui se seront mutilez eux mesmes Ruf 1.1.c.6.p. n'y feront point receus, & que mesme ceux qui y auront esté

Bar. 325. \$147. admis auparavant, seront deposez. On croit par une conjecture [assez foible, ]que ce Canon fut fait à l'occasion de Leonce que Thorr. 1,2.e.19. les Ariens firent depuis Evesque d'Antioche, '& dont l'ordinap: 52 0 d.

tion estoit contre les loix prescrites par le Concile de Nicée, dit Theodoret, autant qu'il s'estoit mutilé luy mesme.

Le second Canon du Concile, défend de recevoir trop prop-Correr t. 2. P.29.

1. impatientia Abidinis, dit Rufin I, 1, c, 6. p. 218.

LE CONCILE DE NICEE. tement les catecumenes au battefine, & d'admettre à la cleri-

cature ceux qui ne sont battizez que depuis peu, parcequ'il faut du temps pour preparer les catecumenes au battefme, & une grande erreuve aux battizez pour effre receus dans l'état ecclefiaftique. Que si aprés cela un Clerc se trouve convaincu par deux ou trois témoins, de quelque peché "contre son ame, ('ce qui Zon in can p. comprend toutes fortes de pechez, felon Zonare, ) a le Concile 50.4 ordonne qu'il sera deposé, & que ceux qui ne le seront pas, [ &

qui s'opposeront à la deposition du coupable,] seront eux messnes en danger de perdre leur degré.

Luz rode.

Le troisieme Canon condanne un desordre bien commun, 4 en défendant à tout Ecclefiastique d'avoir chez soy aucune femme, excepté sa mere, sa sœur, sa tante, ou quelque autre personne qui ne puisse causer aucun soupcon: 'c'est à dire, selon Russianies Rufin, fes plus proches parentes. b On pretend que l'Euftolie de 238. Leonce a encore esté la cause de ce Canon. Saint Basile l'allegue , Bas, ep. 198. p. pour obliger un Prestre nommé Paregoire à quitter une servante 216,217. qu'il avoit chez luy, quoique ce Prestre sust agé de 70 ans, & qu'il n'y eust aucun danger pour luy . Il paroist qu'il l'avoit suspendu de ses fonctions jusqu'à ce qu'il eust obei; & il luy dit que si, sans obeir à l'ordre de l'Eglise, il pretend faire ses fonctions, & luy & tous ceux qui communiqueront avec luy seront anathemes.

'Le quatrieme Canon demande qu'un Evesque soit ordonné Cone, a pagpar tous ceux de la province. Mais il veut au moins absolument qu'il y en ait trois presens, & que les autres y donnent leur consentement par écrit. Il ajoute que l'autorité de ce qui se fait dans chaque province, doit estre donnée au Metropolitain; en sorte, Ruspags. felon Rufin, que l'ordination est nulle, si elle n'est faite en la presence ou par l'autorité du Metropolitain; ce qui est ordonné à la Concp 32.d. fin du fixieme Canon & Rufin en fait le settieme. Les Evesques Ruf.p.2 18. du Concile de Constantinople en 382, citent ce Canon avec cette # Thdr. 15c.g. addition. Que les Evesques de la province pourront appeller leurs voilins à une election, s'ils le trouvent à propos,

'Le cinquierne Canon confirme l'ancienne regle [ de l'Eglife , Conc. p. 29-12violée par Eusebe de Cesarée en faveur d'Arius; 1 Que ceux qui auront esté excommuniez en un endroit,ne seront receus en nul autre. Mais comme ces excommunications font quelquefois injustes, le Canon ordonne qu'il se tiendra deux Conciles par an dans chaque province, l'un avant le Carefine, l'autre dans l'autonne, où ces excommunications feront examinées; afin que fa on les trouve julles, les compables foient reconnus de tout le

Pppp iii

monde pour excommuniez, jusqu'à ce que le Concile juge à propos de leur faire grace. La version de Denys le Petit accorde aussi ce pouvoir à l'Évesque.

Bar, 315, 6 123. Baronius croit que Melece a donné fujet au fixierne Canon du Concile, par les entreprises qu'il avoit faites contre l'autorité

Coor, t.p. p. des Excelpares Qui involvations content autorité.

Coor, t.p. p. des Excelques d'Alexandrie. Ce Caron ordonne donc que l'on confervera les droits & les précimiences que quelques Egifies avoient d'antiquité, comme celles d'Alexandrie.

Il autorife particulierement la junifidition de celle d'Alexandrie de l'Elevane. La l'abs. & le Deservole rocalle advaniré.

I autorife particulierement la jurificition de celle d'Alexandine fur l'Egypte, la Libye, & la Penapole, par celle qu'aves Zon. in Casa, l'Egife de Rome. Conare étend la jurificition de cette demirer d'Articocka, fur l'Occident. « Rufin qui en pouvoir effire mieux infirnit , n'y morte que les Egifies (bubtricaires; ce equi a domo fieu à bien

founce que les Egiles (abarbicaires; I ce qui a donné lieu à bien des contentarions de se dispues.

Traille, a l'acceptant de la contentarion de contentarion de la companion de la companion

point la primauté qu'elle a dans toute l'Eglife, qui ne luy a jamaisellé commune avec l'Eglife d'Alexandrie ni aucune autre. Aprés que le fixieme Canon a établi l'autorité de l'Evefque

Cone.p.3. d'Alexandrie , 1 le fettierne ordonne de mesme que l'Evesque d'Elie (ou Jerusalem, ] jouira de l'honneur que la coutume & la tradition luy avoient acquis, mais que ce sera sans prejudice de la dignité du Metropolitain de Cefarce. J'Ilest visible que Zonare

entend mal ce Canon, lorsqu'il en tireque l'Evesque, de Jerusalemeltoir metropolitain de la Palettine, de l'Arabie, & de la Phenica 821,215,6140, Baronius a plus de raison de dire, que cette prerogative de

1ºEglié de Jerufalem, confifoit en ce que fon l'evefque avoit
5ºed 1647 p. (eance parmi les fieges apoftoliques: 'Éc Sozomene met Saint
Macaire de Jerufalem, aufil-bien que Saint Euflathe d'Antioche,
entre les Evefques des thrones apoftoliques qui affidicient au
Concilede Nicce. Il parorit ten effer par l'Inificient de l'Eglife; de

Enflores — qu'il avoit cet honneurs 'Et des le grand Concile d'Antioche v. Part de spredible Paul contre Paul de Samofates , on voit qu'Hymenée de Jerufalem Sumofates pages . Enlaire, care procedoit Theoreme de Cefarée . Eufebe mefme Incerfieur de \*\*

7:24.

LE CONCILE DE NICEE. 671
Theoreme, les nomme en cet ordre, [quoiqu'autant que l'on en

Increene, les nomme et course; quodquateurque terren peut juger, Hymenée ne fust Evesque que depuis l'autre.] Eusêbe 1,5c 51,919,1119 nomme encore en d'autres occasions S. Narcisse & S. Alexandre 166,019, 921172

de Jerusalem, avant Theophile & Theochiste de Cesarée.

Conflantin adreffe à Macaire [ de Jerufalem, ] & aux autres \*Confl.; e.f.: Evefques de la Paleitine, une lettre qu'Eufebe mefine reconnoift \*Payosis pur avoir effe pour luy comme pour les autres, [ & qui ne regardoit point le diocefe de Jerufalem. ) Fulbebe met neamonis en un 1810, par junt rendroit l'Hoophile avant S. Nariffe; ¿ & ceft à l'ocación 1904. d'un Concile, auquel il paroifi que Theophile prefidoit, [ comme ayar la jurifaltion.) S. Auguffin faidant par deux fois l'enume - Aug. In juil. viation des Evefques qui fe trouverent en 115 an Concile de \$157. Diofpolis, met roujours Jeande Jerufalem aprés Euloge de Cefaitée; & con ne peur pas douter qu'il ne fluvill fordre des feances

qu'il avoit trouvé dans les actes du Concile.

Il y a plus de difficulté à favoir "fi l'Evefque de Jerufalem ne laissoit pas d'estre soumis à celui de Cesarée comme à son Metropolitain,ou s'il estoit independant quoique sans avoir jurisdiction fur d'autres, comme on peut dire qu'a esté celui de Constantinople depuis le second Concile œcumenique jusques à celui de Calcedoine. Les fentimens des plus habiles font partagez fur ce point. On peut dire neanmoins que les autoritez de l'antiquité font plus favorables aux droits de l'Eglise de Cesarée. Mais le respect qu'on avoit pour l'Eglise de Jerusalem, J'considerée com- Thart, 5 c.q.p. me la mere de toutes les autres, felon l'expression d'un Concile, 717.d. [ l'a enfin emporté aprés le commencement du V. fiecle ; & de fimple metropole honoraire, pour parler ainfi, elle devint fous Juvenal une Eglise patriarcale, ce qui fut autorisé en 451 par le Concile de Calcedoine. Le foin qu'Eusebe a eu de rechercher & de marquer les noms des Evefques de Jerufalem, ce qu'il ne fait pas pour sa propre Eglise, est une marque du respect qu'on à toujours eu pour ce thrône apostolique, d'où sont sortis tous les autres .

# 

Des Douze derniers Canons du Concile .

[ P O UR reprendre la fuite des Canons de Nicée, nous expliquerons le huittierne "en parlant d'Aceé Evefque des Novatiens.] Le neuvierne prive du facerdoce ceux qui y ont effé Conc. 1. 1. 14.

elevez aprés s'estre rendus coupables [ de crimes ] soit que ceux qui les y ont elevez connussent leurs sautes, soit qu'ils les ignorassent, parceque l'Eglie Catholique ne veut pour ministres que des personnes irreprehensibles. Le dixieme n'est qu'une application du precedent, à ceux qui estoient tombez, c'est à dire qui

Zon in can.p. 58.2. Conc.t.2.p.33.

avoient renoncé la foy durant la persecution.

L'onzieme declare indignes de toute grace ceux qui avoient renoncé la foy fans y estre contraints, & fans se voir mesme exposez à aucun danger, comme cela estoit arrivé sous Licinius. Il ne laisse pas neammoins de les admettre à la communion, a prés qu'ils auront passé onze ans dans les divers degrez de la penitence, si ce sont des Fideles [ & des battizez spourvu que leur penitence soit sincere & veritable. Le douzieme punit encore plus severement ceux qui aprés avoir abandonné leurs offices pour la consession de la soy, avoient ensuite meprisé cette grace [ du martyre ] à laquelle ils estoient appellez, estoient retournez à leurs emplois, & messime les avoient redemandez avec de grandes sollicitations: ce qu'ils n'avoient pu faire [ sous Licinius ] qu'en renonçant à la soy. Le concile laisse neammoins à la discretion des Evesques d'abreger le temps de la penitence selon l'ardeur du penitent.

Zon.p.59,c. Conc.p.36,a.

> Le treizieme Canon marque, selon l'explication commune, [ "& qui est apparemment la veritable, ] qu'il faut donner le Note 17. Viatique de l'Eucaristie à toutes les personnes qui le demandent à la mort,& ne le leur pas donner neanmoins sans examen, [ c'est à dire sans voir s'ils se mettent, autant que la maladie le leur peut permettre, dans l'état necessaire pour ne pas manger cette divine viande à leur condannation . ] 'Il semble que ce Canon soit cité par le troisseme du Concile de Valence en l'an 374. [ Il y faut apparemment aussi raporter ] 'ce que dit le Pape Innocent I, dans sa lettre à S. Exupere, Que l'ancienne coutume de l'Eglise estoit d'accorder seulement la penitence à ceux qui attendoient à la mort à demander la penitence & la reconciliation: Mais qu'aprés que Dieu a donné la paix à l'Eglise, on a jugé à propos d'accorder la communion mesme à tous les mourans, afin qu'elle leur servist comme de viatique, & que l'Eglise ne parust pas immiter la dureté des Novatiens.

p.1255.c,d,

'Le quatorsieme Canon, prive pour trois ans du droit de prier avec les catecumenes, ceux d'entre eux qui estoient tombez

[ dans l'idolatrie, ou quelque autre crime enorme.]

'Le quinzieme condanne les Evesques, Prestres, ou Diacres, qui

p.995.c.d.

p. 35.c.

qui quittoient leurs Eglises pour en prendre une autre. Le Concile ordonne que tous ceux qui le feront à l'avenir, feront renvoyez à leur premiere Eglise. [ On croit qu'Eusebe qui avoit passé de Beryte à Nicomedie, donna occasion à ce Canon, & neanmoins il le viola luy mesme une seconde fois en passant de Nicomedie à Constantinople, ] 'contre le Canon qui défend ces Thére.L.c. 18. fortes de changemens, dit Theodoret . \* Constantin en louant p.565.e. Eusebe d'avoir refusé de passer du siege de Cesarée à celui aces passab. d'Antioche, dit qu'il a observé les commandemens de Dieu, la tradition & la regle apostolique, & le Canon de la discipline de l'Eglise. [ Mais quoique ce desordre ait toujours esté condanné par l'Eglise, il a neanmoins toujours esté pratiqué; parceque l'ambition estant l'ennemie de l'Eglise, n'est pas soumise à les loix.1

Le seizieme Canon de Nicce désend aussi de recevoir en Concata, p 15. aucune Eglife tous les Ecclefiastiques qui abandonnent la leur, 4, & de les priver mesme de la communion s'ils resusent d'y retourner. Et pour les Everques qui ordonnent le Clerc d'un autre Evelque sans le consentement de leur confrere, il declare que

cette ordination fera nulle & fans effet.

Le dixfettieme depose les Clercs qui exerceront l'usure ou P37-1-

d'autres gains fordides & indignes de leur ministere.

'Le dixhuittieme rabat le faste de quelques Diacres qui don- b. noient l'Eucaristie aux Prestres. Il seur désend mesme de s'asseoir entre les Prestres, s c'est à dire d'estre assis dans l'eglise comme les Prestres. ] 'Car Saint Jerome témoigne qu'à Rome mesme, où Hier ep. \$5-p. les Diacres s'elevoient le plus, les Prestres estoient assis dans 329. b. l'eglife, & les Diacres demeuroient debout, quoiqu'ils violassent quelquesois cette regle. Rufin dit que le Concile leur désend de Ruf, l.ac. 6. p. distribuer l'Eucaristie en presence des Prestres, leur permettant de le faire en leur absence. [ Il n'y en a rien dans le grec : mais apparemment Rufin a attribué cet ordre au Concile, parcequ'il s'observoit de son temps.]'Le Pere Lupus ramasse beaucoup de Lupin can p. choses sur ce Canon touchant l'ambition des Diacres. [ Nous 76-79. avons parlé du dixneuvierne Canon qui regarde les Paulianistes, en traitant de Paul de Samosates. 'Il y aà la fin une addition tou- Cone,t.z.p.; 5. Note 18. chant les Diaconiffes, ['à laquelle nous ne voyons point encore ".

de fens qui nous fatisfatle. ] 'Le dernier Canon de Nicée commande d'observer partout P.37-40.

l'ancienne coutume de prier debout,& non à genoux, les dimanches & les cinquante jours du temps de Pasque ; ce que Baronius Bar. 325.4 215. Hift. Eccl. Tom. VI. Qqqq

dit, [fans grand fondement, ] estre une suite du decret que le Concile avoit fait de celebrer Pasque le dimanche.

# \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* ARTICLE XVI

Recueil de quelques autres ordonnances du Concile.

OILA quels font les vingt Canons de ce celebre Concile, qui sont venus jusques à nous & les seuls aussi qu'il ait faits. That I. i.e. 8. Au moins aucun ancien n'en a conté plus de vingt .] Théodoret n'en marque pas davantage. L'Eglise d'Afrique ayant demandé aBar.325.0 157. les Canons de Nicée aux Eglises d'Alexandrie , d'Antioche, & de Constantinople, on ne leur envoya que les mesines vingt que nous avons encore; & les vingt-deux de Rufin ne contiennent rien de plus que ces vingt communs, estant seulement divisez d'une autre maniere. [De forte qu'il n'y a aucun lieu de croire qu'il en ait jamais fait davantage. Ce qui n'empesche pas qu'il n'ait fait encore d'autres decisions qu'il n'avoit pas renfermées dans ses Canons. Nous le voyons indubitablement par la decision touchant la Pasque; & nous trouvons encore des vestiges de quelques autres.]

Ath.ap.2.p.741.

Le Pape Jule témoigne que le Concile avoit confirmé par écrit une ancienne coutume de l'Eglise, qui permettoit d'examiner dans un Concile posterieur ce qui avoit esté determiné par un precedent: [Il l'a au moins établie par fa conduite, en examinant de nouveau l'affaire d'Arius déja jugée par le Concile d'Egypte.]

Aug.ep. 110, p. 196.1.b.

Sant Augustin se plaint d'avoir esté fait Evesque du vivant de fon predecesseur, & d'avoir eu seance avec luy, ne sachant pas alors, dit-il, que cela avoit esté désendu par le Concile de Nicée, Bur 325/ 143. 'ce qui a quelque raport avec ce que dit le Pape Innocent I; Que b Soz. 1.2.c.26. les Peres avoient défendu d'elire un Evesque à la place d'un autre P 472.6.
But 325 6 143. qui vivoit encore. Baronius croit que cela peut estre compris en Conct. 2.p.33, quelque forte dans la fin du huittieme Canon, 'on l'on voit en mesime temps que le Concile souhaitoit qu'il n'y eust qu'un seul

374.b.

Evelque dans chaque Eglise, & toleroit neanmoins le contraire Thdrt.p.547.b. pour le bien de l'Eglise, comme nous avons vu aussi qu'il l'avoit Conc. B.t. 5 p. permis à l'égard des Méleciens. 'Le quatrieme Canon du XII. Concile de Tolede, cite aussi le titre VIII. du Concile de Nicée, comme défendant qu'il y eust deux Evesques dans une ville.

[C'est encore à ce mesme Canon, qui reçoit les Novatiens

v. Saint fans les rebattizer, "qu'on peut raporter la decifion de la celebre dispute touchant le battesme. Au moins on ne voit pas que Saint Augustin ait pu entendre un autre Concile que celui de Nicée, lorsqu'il dit que cette cause avoit esté terminée avant sa naissance, par un Concile universel de toute la terre, auquel S. Cyprien & tous les autresqui suivoient son sentiment, cussent sette de la terre, auquel S. Cyprien & tous les autresqui suivoient son sentiment, cussent sentiment peut la decision de la celebre dispute dispute de la celebre dispute dispute de la celebre dispute dispute dispute de la celebre dispute dis

de se soumettre.]

'L'epistre à l'Eglise de Verceil, que nous ne saurions douter Amb.ep.25.p.

estre de Saint Ambroise, dit que le Concile de Nicce avoit exclus 246 b.

les bigames, non seulement du sacerdoce, mais encore de la

clericature.

'Un Canon de l'Eglife d'Afrique femble dire que le mesme Conce Br. 1. p.
Concile avoit commandé de n'offrir le sacrifice qu'à jeun; a& a Zon. in can.
Zonare l'entend de cette sorte. [Neanmoins cela n'est pas clair p.4.34.
dans le Canon.]

Nous trouvons beaucoup d'autres decifions attribuées au Bar. 325.5 180. Concile de Nicée, dans des lettres pretendués des Papes Marc, Jule, & Felix, dans une lettre de Saint Athanase au Pape Marc; dans Gelase de Cyzic, & dans une Collection arabique raportée par Turrien. 'Mais il n'y a rien qui soit plus visiblement apo- Zon. in can. p. cryphe que tout cela; sans en excepter Gelase, qu'on sçait nous 434 donner affez souvent des pieces tout à sait suspectes.

[Le Pape Zosime allegua deux Canons du Concile de Nicée, qui permettoient aux Evesques, & mesmes aux autres Ecclesiastiques, d'appeller au Pape. Mais l'Eglise d'Afrique s'inscrivit en faux contre ces Canons: Zolime ni ses successeurs ne purent prouver le contraire; & l'on reconnoist aujourd'hui que ces Canons font du Concile de Sardique, & non de celui de Nicée.] Baronius veut que le Concile de Nicée ait ordonné une certaine Bar, 323, f162regle pour les lettres Ecclesiastiques appellées Formées; & il &c. veut qu'elle ait esté envoyée par Attique à l'Eglise d'Afrique. Mais la bizarrerie de cette formule, le peu de raport qu'elle a avec le dessein qu'on attribue au Concile, 'comme Baronius est \$166.16/Lup. obligé de le reconnoistre, & le peu d'usage qu'on en a fait dans in cantapais. l'Eglise, avec les autres raisons que des personnes habiles alle. Blond.prim. 1guent sur cela, font voir que ni le Concile de Nicée, ni Attique, 467.474. ni Cresconius, ni aucun autre n'a jamais songé à cette formule avant l'imposteur ssidore. Il faut neanmoins reconnoistre qu'a- Bassep 77, p. vant S.Basile, les Peres avoient institué certains petits caracteres, 136.2. comme les appelle ce Saint, par lésquels les marques de la com-

munion se portoient par toute la terre. Qqqq ij

Sozomene semble dire que le verset Gloire au Pere, au Fils. Soz.1.3.c.20 . 53 3.d. & au S. Esprit, vient du Concile de Nicée; mais il peut s'expli-Baf.de spi. e.7. quer de la doctrine de ce verset, aussi-bien que des paroles. (Car P 304.305|c.27. S. Basile n'attribue point cette institution à aucun Concile, mais P. 353. d.e. Theodorer a la tradition immemoriale de l'Eglife. Theodorer l'attribue aux Apostres mesmes, lorsqu'il se plaint qu'Arius ait c 1.p.233.a. eu la hardiesse de changer ces paroles qui sont la condannation Bar. 325, 6 176. de son heresie. Baronius pretend que le Concile y a ajouté Sicut erat, & le reste; mais il ne le prouve pas. Il faut se contenter de ce que nous tronvons dans le second Concile de Vaison en 529,] 'qu'à Rome, dans tout l'Orient, dans toute l'Afrique, & l'Italie, Conc.t. 4.p. 1680.C. on joignoit ce verset à l'autre pour s'opposer aux blasphemes des heretiques[Ariens,] qui disoient que le Fils de Dieu n'a pas toujours esté avec son Pere, mais a commencé dans le temps. C'est pourquoi ce Concile ordonne qu'on le chantera à l'avenir dans

les Gaules. 'Baronius dit aussi, comme une chose assurée, que le Concile a Hierapara, p. fait un catalogue des livres Canoniques, dautant que 'felon Saint

Jerome, il a mis le livre de Judith au nombre des Ecritures Bar. 325,4 158. faintes. Mais comme les disputes qui ont encore esté depuis sur ce point, ne donnent aucun lieu de croire que le Concile de Nicée l'eust reglé, Baronius se reduit dans la suite à dire que le livre de Judith avoit seulement esté cité par le Concile en quel-

que endroit que nous n'avons point.

On attribue encore diverses choses au Concile de Nicée, qui Note 19. Lup.in can.t.1. P.112,117. font des inductions tirées des vingt Canons, [ quelquefois avec assez peu de fondement, ] ou qui se trouvent dans les Canons du Concile de Sardique, & dans d'autres qu'on avoit joints à ceux de Nicée fans les distinguer: de sorte qu'il estoit aisé de s'y

Eufv.Conf.1 3. tromper. Tout ce que le Concile avoit decidé d'un commun C.14.P.490accord, fut fignéde chacun en particulier. & mesme quelques Bar. 325.0 181. nouveaux Grecs ajoutent que deux Evesques morts durant le Concile, signerent miraculeusement aprés leur mort. [Mais pour croire une chose de cette nature, il faudroit qu'elle fust mieux

attestée.

# ARTICLE XVII.

Histoire de Saint Paphnuce touchant le celibat: Canon du Concile fur les Novatiem.

[ TL ne nous est pas permis d'omettre ici l'histoire celebre touchant S.Paphnuce, raportée par Socrate & par Sozomene. ] 'Ils disent donc que lorsque le Concile deliberoit sur les Canons Sozdate 27, P. qu'il devoit faire pour regler la discipline du Clergé, a il eut 437.6. dessein d'établir une nouvelle loy, pour désendre à tous ceux qui p. 30.4. estoient dans le sacerdoce, c'est à dire aux Evesques, aux Prestres, aux Diacres & aux Soudiacres, d'user des femmes qu'ils avoient Soz. p. 417 c. epoufées estant laïques: e mais que Saint Paphnuce qui estoit l'un b Sort. p. 19. d. des plus illustres & des plus faints d'entre les Prelats, de qui avoit a p.40.b. melme toujours confervé la virginité, 's'eleva neanmoins for- p. 19-40. tement contre cette resolution, representant qu'on vouloit impofer aux Ecclefiastiques un joug fort pesant; que plusieurs ne feroient pas capables de le porter, & que mesme beaucoup de ces femmes que l'on quitteroit pourroient perdre la chasteté conjugale: que le mariage n'estoit point une corruption, qu'il estoit mesine honorable selon S.Paul: qu'ainsi il falloit se contenter de la coutume que l'on avoit toujours pratiquée dans l'Eglise. que ceux qui estoient entrez dans le Clergé sans estre mariez. demeuraffent en cet état, sans que ceux qui estoient mariez auparavant fusient obligez de se separer de leurs semmes. 'Ces hilto. p. 40 h. riens ajoutent que le Concile suivit son avis, & qu'il ne sit aucune son p. 437.d. ordonnance sur cela laissant à chacun la liberté de faire ce qu'il luy plairoit, fans y estre contraint par l'autorité de l'Eglise. [Voilà ce que nous trouvons dans l'histoire. "C'est aux personnes plus habiles à juger & de la verité du fait, & des consequences

gu'on en peut cirer. ]
Comme Conflatain fouhaitoit de procurer une paix entiere socrationale.
Al Egliéf par le moyen du Concile de Nicée, ] il y fix venir auffi il se.
Accle qui effoit alors Evefque de la fect des Novatiens [Er céta nous donne quelque lieu de croire qu'il y appella auffi dans le mefine deffeit les sches des autres herefies qui avoient abandon re l'Eglife', quoique l'hiftoire ne l'air pas marqué] 'Accle vint «1, p41, d. donc à Nicée, & y amena avec luy un nommé Auranon qui fuit depuis Prettre de fa fecte, & vécut jusque fous Theodole le jeune.
Quand le Concile euu arrefté & écrit le lymbole & la definition et se, y l'ed.

Qaqq iii

touchant la feste de Pasque, Constantin demanda à Acese si c'estoit là son sentiment . Il répondit qu'oui , & qu'il avoit toujours cru l'un & pratiqué l'autre. Constantin luy demanda ensuite pourquoi donc il se separoit de la communion des autres, il luy raporta ce qui estoit arrivé du temps de Dece, & foûtint que ceux qui avoient peché mortellement depuis le battefine, 'ne devoient plus estre admis aux sacremens; mais qu'on les devoit seulement exhorter à la penitence, & à esperer le pardon de

leurs pechez, non des Prestres, mais de Dieu: surquoi Constantin Soz 1, r. c. 22. p. 437.4.6. fe moquant de ces personnes qui vouloient estre impeccables, a|Socr. p.39.a. Tuy fit cette réponse : Acese, faites une échelle pour vous, & " Sorr, p. 19.4.ble. montez tout seul au Ciel. 'Socrate dit qu'il a appris ceci de cet «

P.39.2.

33a.b.

13 P.41, d. Auxanon dont nous venons de parler; [ & nous ne voyons pas 'que M. Valois ait de raison suffisante pour rejetter son raport. n p.9.1.

Le Concile pour favoriser le dessein qu'avoit Constantin de Conc.t.2.p. 32, pacifier tous les troubles, J'ordonna par son 8.º Canon, que quand les Novatiens reviendroient à l'Eglise, ils y seroient receus, en promettant par écrit de suivre tous les dogmes de l'Eglise, & de communiquer avec les bigames, & avec ceux qui effoient tombez durant la persecution selon la maniere & selon le temps que l'Eglife avoit prescrit à ces pecheurs. Il accorda mesme que ceux d'entre ceux qui seroient dans les degrez. Ecclesiastiques , y demeureroient aprés avoir receu l'imposition des mains, [ qui Theirthan L. peut marquer la Confirmation en cet endroit. ] 'Car on pretend c.5.P.219- 230. que ces heretiques ne la donnoient point . \* Le Concile ajouta ,

que dans les lieux où il se trouveroit un Evesque Catholique, le Novatien tiendroit rang de Corevesque ou de Prestre, afin qu'il fust dans le Clergé, & qu'il n'y eust pas deux Evesques dans une mesme Eglise, si ce n'est que l'Evesque Catholique voulust faire part à l'autre de l'honneur du titre episcopal . [ "Nous voyons Noze 21. l'execution de ce Canon à l'égard des Evesques en la personne

Baf. ep. can. 1. de Zois & Saturnin , J'qui furent receus à la chaire episcopale , P.12.4. comme nous l'apprenons de S.Bafile.

#### Serbedededededededededededededededede ARTICLE XVIII.

Disputes des philosophes contre les Prelats .

A celebrité de l'affemblée qui se tenoit à Nicée, n'y attiroit. pas seulement les Chrétiens. ] 'Il s'y trouva aussi divers 236.502 L. c. philosophes celebres & les plus subtils dialecticiens, qui estoient 18.P.431.C.

venus les uns par curiofité pour connoiftre quels effoient les fentimens des Chrétiens, les autres pour augmenter autant qu'ils pourroient la division qui effoit entre eux, ne pouvant soussirie de voir nostre religion s'elever sur les ruines de leur paganisme. 'S'il Gel. Cyr. 1. 2. en sauteroire Gelase de Cyzie, c'essoit Arius qui les avoit sait 6-12-1237, venir à Niccé pour soutenir son parti.

'Ces philosophes faisoient done diversulscours à beaucoup de Socr. Li.e. 8 p. personnes, & c'eltoient comme des cécarmouches avant le combat. 'Mais il y en eut un particulierement qui se confiant sur la soc.<sub>P-431</sub>, d. force de son eloquence '& la subtilité de ses raisonnemens, estoit Ressi. 4 c.3, ptous les jours aux mains avec les Evesques: & ce combat celebre P-236.

attiroit quantité de personnes de lettres & de science pour en estre spectateurs. Les Evesques qui soûtenoient la verité contre luy, n'estoient nullement ignorans en l'art de disputer; & cependant ils ne pouvoient venir à bout de convaincre ce philosophe.

Quelques sortes raisons qu'ils alleguassent, il avoit toujours quelque subtilité pour les eluder; & lorsqu'on croyoit l'avoir arresté par les nœuds les plus serrez, il trouvoit aussi tots quelque artisse

& quelque souplesse pour s'en retirer.

'Mais il plut à Dieu de faire voir que son royaume ne consiste 1bid. pas dans la langue, mais dans la vertu. Il fuscita un faint vieillard du nombre des Confesseurs, & qui estoit entre les autres Evesques auditeurs de cette dispute.comme Rufin nous en assure, quoique Socr.p.20 c. Socrate le fasse laïque C'estoit neanmoins un homme tres simple Rusp. 236. de son naturel, & de plus fortignorant [ dans toutes les sciences seculieres. Et son langage mesme en faisoit juger. Mais il pouvoit dire, comme Saint Paul, qu'il ne savoit que I.C. & J.C.crucifié. Ce vieillard voyant que le philosophe insultoit à nos Prelats, & faisoit parade de sa dialectique, il demanda qu'on le laissast parler, qu'il avoit quelque chose à dire à ce philosophe. Les Prelats furent honteux de cette demande, craignant que la simplicité du Saint ne se fist moquer par ces esprits si polis & si adroits. Mais il perfista toujours à vouloir parler, & commença en ces termes: » Au nom de J.C, dit-il, apprenez, philosophe, quelle est la verité, » Il n'y a qu'un seul Dieu qui a fait le ciel & la terre, & qui a donné " l'ame à l'homme, qu'il avoit formé du limon de la terre ll a crée » toutes les choses visibles & invisibles par la vertu de son Verbe, , & les a affermies par la fanctification de son Esprit. Cette parole " & cette sagesse que nous appellons le Fils, ayant eu pitié de " l'egarement des hommes, est née d'une Vierge. Ce Fils de Dieu " en souffrant la mort nous a delivrez de la mort, & en ressuscitant

P-2 17:

nous a donné la vie eternelle. Et nous croyons qu'il viendra un « jour pour estre le juge de toutes nosactions. Philosophe, croyez « vous que cela foit ainsi? La force de ces paroles étonna tellement « le philosophe, qu'il demeura aussi muet que s'il n'eust jamais appris à disputer. Il n'eut rien a répondre sinon qu'effectivement. tout ce que le vieillard avoit dit estoit veritable. Et alors le Saint, Si vous croyez toutes ces choses, luy dit-il, levez vous, venez « avec moy à l'eglife,& recevez la marque & le feau de cette foy. « Et alors le philosophe se tournant vers ses disciples & les autres auditeurs, leur dit ces mots; Ecoutez, vous tous qui faites pro- " fession de science. Tant qu'on a agi avec moy par des paroles, « j'ay répondu par des paroles; & j'ay refuté par l'art du raison- « nement les raisonnemens qu'on a employez contre moy . Mais « quand une force plus qu'humaine a pris la place des paroles, les " paroles humaines n'ont pu foûtenir cette force, & l'homme n'a « pu resister à Dieu. C'est pourquoi si quelqu'un de vous a pu sentir « ce que je viens de sentir dans cette dispute, qu'il croie à l'ESUS « CHRIST, & qu'il fuive ce vieillard par lequel Dieu a parlé. Ainsi « le philosophie se fit Chrétien , & se rejouit d'avoir esté vaincu. [Il feroit à fouhaiter que l'histoire nous apprist le nom de cet illustre vieillard. ] 'Baronius dit que les auteurs demeurent d'accord que c'est S.Spiridion. Mais ces auteurs sont Metaphraste & Glycas. Nphr. 1.8.c.15. 'Car Nicephore mesme n'en parle qu'avec doute: Et on pourroit

Bar 32 5.\$ 48.

P197-C

neanmoins le croire affez aisément, si l'onne voyoit que Rufin parlant de S.Spiridion dans la fuite, n'a pas cru apparemment que ce fust celui dont il venoit de raconter une action si memo-Bar. 315847. rable, puisqu'il ne le dit point. Pour le philosophe, Glycas dit Soz. L 1.c 18 p. qu'il se nommoit Euloge. 'Sozomene raporte cette histoire tra-431. c. On voit bien que Socrate la

e Sur. 10, jul.p. 160. 1 9.

F. 10.6. Cyr. L2. core dans Gelafe de Cyzic & dans d'autres auteurs posterieurs. 'Gregoire de Cefarée ajoute, mais fans aucune apparence, que ce fut un evenement si prodigieux, qui obligea Menophante d'Ephese, & quelques autres Ariens, à consentir comme d'eux melmes à la condannation d'Arius. Il le confond auffi avec un autre presque semblable "arrivé quelque temps aprés à Byzance. V. S. Alex. Sozilia. 17:18. Pour celui de Nicée, il fe fit, felon Sozomene, avant la fession de GP.

d Socr. p. 20.d. folennelle qui se tint dans le palais. Socrate dit que ce fut la veille mesme de cette session.

Gel. Cyr. Pop. 'Gelafe décrit ensuite une autre dispute sort longue entre un philosophe nommé Phedon, & divers Evesques, qui estoient,

felon luy, Eustathe d'Antioche; Osius de Cordoue, qui parloit, dit-il, par un interprete; Leonce de Cesarée en Cappadoce; Eupsyque de Tyanes; Eusebe de Cesarée en Palestine; Protogene de Sardique; Macaire de Jerusalem. Il raporte de longs discours de tous ces Prelats: mais il est soupçonné de n'avoir pas fort examiné si toutes ces pieces estoient bien legitimes. Il dit que ce philosophe se convertit aussi. "M." Valois trouve que cette dispute sour.». 6.1. 2 a plus l'apparence d'une fable que d'une veritable histoire.

## 

Constantin refuse d'ecouter les plaintes des Evesques : Lettres de

Le lendemain, estant entré dans le Concile de la maniere Socrepara, que nous avons vu, il exhorta les Evesques à demeurer unisenlemble, & à se pardonner tous les mecontentemens qu'ils avoient les uns des autres.

Lorsque le jour qu'il avoit marqué sut venu, il se mit sur son Ruspezse.

throne, receut tous les papiers qu'on luy presenta, & puissit un discours qui est celebre dans les historiers, quoiqu'ils ne le raportent pas de la messme maniere. Dieu vous a fait ses Pontises, dit-il aux Evesques, & vous a donné la puissance de juger de nos peuples & de nous messmes. Il est donc juste que nous nous soumettons à vos jugemens, & non pas que nous entreprenions d'estre yvos juges. Dieu vous a établis pour estre comme nos Dieux. & Hist. Eccl. Tom. VI.

Rrrr

Nore :

quelle apparence que des Dieux fussent jugez par des hommes . "«
Thart.p.552.c. Il n'est pas mesme à propos que le peuple connoisse les fautes des «

Prelats, depeur qu'il n'en preme un fujet de fandale, & un «
Rufl.t.e.» preserte de pecher plus librement "Remettez donc tous voix «
differends à orlui qui eft le juge & le Dieu des Dieux, ou plutroft «
oublions toutes ce plaintes - Infronts l'exemple de la divine «
bonté, en nous pardonnant les uns aux autres; & uniffors sous «

tous enfemble par une amitié fraternelle, pour chercher dans la «
paix & dans l'union des cœurs, les veritez de la foy pour lesquelles «
nous nous sommes assemblez. «

Thdrt. p. 551.6. On dit qu'il ajouta que s'il voyoit de ses yeux un Evesque violer les loix les plus inviolables de la chasteté, il le couvriroit de son manteau royal, depeur que la vue de cette action ne blessaft l'ame

Socrasia.

de ceux qui en feroient étémoins. Il sétendit auffi beaucoup fur le fujet de la paix & de l'union qu'ils devoient avoir ensemble, les exhortant à se pardonner les uns aux autres, a fin que Jesus

AMRALLE: CHRIST leur pardonnaît; '& il les pria de s'appliquer avec un pagisseul...

meime esprit & une meime volonté, à decider les difficultez de la foy qui estoient alors en question. Il fix en fuite brusel re ser que Thêm.psp.th. quo huy venoit de donner, '& celles aussi qu'il favoit reccués

auparavant, affurant avec ferment qu'il n'en avoit lu aucune.

Conftantin avoit déja fait paroiftre les mefines fentimens dés Viet Dona-

d'appaifer le Chifme, il fe crut depuis obligé d'en demander pardon aux Evecques: [c quil l'peut bien avoir fair en cette (registrate) cocasion. J Saine Gregoire le grand proposa depuis fa conduite 160-160. Se comment en l'entre à l'Empereur Maurice, & cil 19 ajoute cette fage reflexion : Que ce religieux Prince s'efloir fait plus d'houneur à luy mefine par cette humilité qu'il avoit gardée envers les Eveques, qu'il ne leur en avoit fait à eux par cette deference respectouele; s'et que puisque les Princes payens fes predecessiun qui n'avoient point consu le vray Dieu, s'e avoient adoré des Dieux de bois s'et de piere, n'avoient pas laissé de rendre un grand honneur aux preftres de leur fauste religion, o no devoit pas s'évoner fi un Empereur Chrécien daispoit honorer les Pontifes

du vrav Dieu.

[Maisil feroit à souhaiter que Constantin mesme eustimité sa propre conduite, qu'il eust roujours gardé seulement une partie de la moderation qu'il sit paroistre en cette rencontre, & qu'aprés es

s'estre cru indigne de lire les plaintes qu'on faisoit contre des Prelats, il ne les eust jugez dans la suite qu'avec l'equité que l'on demande aux juges les plus deraisonnables. Il n'auroit point condanné les plus faints Evelques avec une legereté surprenante, & d'autant plus indigne de luy, qu'il avoit déja reconnu par diverses experiences les accusez pour des innocens & des faints, & leurs accufateurs pour des calomniateurs & des fourbes.

Il faut enfin terminer l'histoire du Concile de Nicée par les

epistres synodiques qui nous en restent. Car il y a bien de l'apparence que ce fut la derniere action de cette sainte assemblée. Nous y comprendrons celles de Constantin, qui peuvent aussi en quelque sorte passer pour synodiques, puisqu'elles apprennent à diverses Eglises les definitions du Concile, & les exhortent d'y obeir. L'histoire nous en a conservé deux, dont l'une raportée par Eusebe, se trouve aussi dans Theodoret & dans Socrate.] Theodoret dit que Constantin l'écrivit pour apprendre aux Thdrt.l.t.e.g. Evelques qui n'avoient pu venir au Concile, ce qui s'y estoit passé. P. 548.d. Neanmoins elle est toute sur ce qui regarde la feste de Pasque, ] '& il y a seulement un mot au commencement touchant la desi. Eusv.Const., nition de foy embrassée universellement: 4 & quoique, solon le 4 p.491.d.

titre, elle s'adresse generalement aux Eglises, b & que mesme b c.20. p. 494.d. Constantin en ait envoyé des copies par toutes les provinces, 'il ". est neanmoins visible qu'elle ne parle qu'à celles qui celebroient Pasque avec les Juiss, [c'est à dire à celles de Syrie, de Mesopotamie, & peut-estre encore de Cilicie. 1

'Constantin represente à ces Eglises, qu'il est honteux à des c.18.p.492. Chrétiens d'abandonner l'union de leurs freres, pour se conformer à ceux qui ont fait mourir Jesus Christ: 'qu'il arrive de P.493.a.b. grandsinconveniens du calcul des Juiss: qu'il est mesme fascheux de voir les Chrétiens divisez dans cette grande sollennité; qui est, dit-il, la feste de nostre delivrance; 'qu'ainsi il espere qu'elles se F-493-492rendront au Concile, & au consentement universel de toutes les autres provinces, comme il en avoit répondu pour elles, & que c.20.p.494 quand il les ira visiter, comme il le souhaitoit depuis long-temps, il aura la joie de pouvoir celebrer cette fainte feste conjointement avec elles.

'La seconde lettre de Constantin, que nous trouvons seulement Soci.l.1, c.9.7. dans Socrate, est adressée à l'Eglise Catholique d'Alexandrie. 30.b. Il y parle neanmoins principalement à ceux qui avoient esté p.31. trompez par Arius. Il les exhorte d'abandonner ce miserable, dont il parle d'une maniere tres forte; de retourner au corps & P.10.c.d. Rrrr ii

P.J.A. à la foy de l'Eglifé, '& de fuivre la definition de plunde trois-cents Prelats, admirable en pieté & ce ficience, qui n'avocent rien fair qu'avec beaucoup de maturité & d'examen, & dont l'avis effoit affurement celui de Dieu, puisque fon Efpirt faint les animoit & les chairoit. Il promet aufil de les aller voir dans peu de

[ Pour les lettres du Concile, quoiqu'apparemment il y en ait eu plusieurs, neanmoins les historiens ne nous en ont conservé et plusieurs, d'adresse à l'Eglise d'Alexandrie, & à tous les

Tháthlaiste, qu'une feule, j'adreffée à l'Eglife d'Alexandrie, & à tous les 544bed. Fideles de l'Egy pre, de la Libye, & de la Pentapole. Le Concile leur mande la condannation d'Arius, de Second,& de Theoras:

P.547.

P.548 a.b.

ceu manue la constantanti i Alini, le Scottini, ce e i l'internace qui avoir elfe ordonné touchant la felle de Pafque, laquelle, diffent les Peres, a réculi heurendement par vos prieres II ajoute que fi on a reglé ou definit quelque autre chofe, leur faint Evréque Alexandre, dont is fort un grand eloge, le leur apprendra à for retour. Il les exhorte à recevoir ce Prelat avec une veneration & une charité toute nouvelle : de forte que nous pourtoss dire plus affurément de cette lettre que de toutes les autres, qu'elle na elfé écrite qu'aprés la concluifon de toutes chofes, immediatement avant le retour de S. Alexandre, qui vraifemblablement en fut luy mefine le porteur.

Baronius ajoute une lettre d'Ofius, Macaire, Victor, Vincent, & des autres 318 Evefques, au Pape Silvetfer, pour le prier d'affembler fon Corcile, & d'y confirmer celui de Nicée On y joint la réponde de S. Silvetfire, que Baronius reconocif effre fuppocée; [\* de l'attre ne l'êtl pas moins . }

### ARTICLE XX.

Conflantin fait un festin aux Evesques qui retournent à leurs Eglises: Eloges donnez au Concile de Nicée.

Es a fairce du Concile effant heureufernent terminées; a k-na-papol.

Es a fairce du Concile effant heureufernent terminées; victoire fur Condamit cruz woir remporé une nouvelle victoire fur l'ennemi de l'Eglife. A infi il en rendit graces à Dieu par une de la vinierne année de fon tegre, flaquelle commençoit le 29 juillet de cette année 33.5 f Aufin nous ne voyone pas moyen de

douter que le Concile n'ait au moins duré jusqu'à ce jour là . ]

1.1.6.1.p.405.2 Eusche de Cesarée prononça dans cette solennité un panegyri-

Note 13

que de Constantin, en sa presence, & au milieu de l'assemblée des faints Prelats.

'Constantin voulut que les Evesques du Concile se ressentissent de cette feste, "& les traita tous dans le palais. all fit manger les 1.3.c.15.p.491. principaux avecluy,& le re'te à d'autres tables aux deux costez a.b. de la fienne, ce qu'Eusebe represente comme un souverain bon- 1.4 [This relation heur .\* Constantin ayant remarqué quelques Prelatsqui avoient ... 6.531.d. 1.21.641.b. l'œil droit arraché, comme il sceut que ce supplice avoit esté la ¿Thdrt.p.551. recompense de la fermeté de leur foy, il baisa leurs plaies, espe-d. rant tirer de cet attouchement une benediction particuliere. 'Cela se dit principalement de Saint Paphnuce, que Constantin socral, a.c. 12. p. faifoit fouvent venir dans fon palais pour le respect qu'il luy 39.c. portoit, & il luy baisoit avec une joie toute particuliere l'œilqui Russa, e.4.p. luy avoit esté arraché dans la persecution.

'Aprés le festin il fit divers presens aux Prelats, delon le merite Thart.p. 5 sil V. Confian- de chacun d'eux, & ll y ajouta des lettres "pour faire donner Euf.v. Confil. 3. tous les ans dans chaque Eglise une certaine quantité de blé aux a Eus.p 491.c.

Ecclefiaftiques & aux pauvres.

Enfin les Peres estant prés de se separer, Constantin les fit tous Eusty. Conf. 1.3. affembler pour leur dire adieu. f Il leur fit un fort beau discours c.21.P.494-495pour les exhorter à aimer la paix entre eux, à bannir l'envie f P-495. & la jalousie dans les inferieurs, & "à reprimer toute sorte de faste & de domination dans ceux qui avoient des qualitez plus avantageuses; à pardonner les fautes legeres des uns envers les autres; enfin à travailler de tout leur pouvoir à convertir les infideles, par l'estime qu'ils auroient de la gloire & de la sainteté de l'Eglise II leur demanda qu'ils eussent soin de prier Dieu pour lny, & puis les laissa retourner chacun à leur Eglise. Ils s'y en allerentavec beaucoup de joie: Et l'on vit heureusement ceux qui estoient les plus eloignez les uns des autres, estre unis dans un mesme corps; & la foy que l'on avoit établie en la presence du Prince, regner, [ au moins exterieurement, ] par toute la terre, & estre embrassée de tout le monde unanimement.

'Gelase dit qu'il y eut divers Evesques choisis par le Concile Gel. Cyr.1,2,p. pour aller publier ses decrets par toute la terre, savoir Osius avec 200.202. les Prestres de Rome Viton & Vincent, à Rome, en Italie, en Espagne, & dans toutes les autres provinces de ces quartiers là; Saint Alexandre d'Alexandrie avec S. Athanase, en Egypte, en Lybie, & jusqu'aux Indes; Macaire de Jerusalem avec Eusebe de Cesarée, dans la Palestine, l'Arabie, & la Phenicie, Saint Eustathe d'Antioche, dans la Syrie, la Mesopotamie, & la Cilicie, Rrrr iij

& c.

Jean Evelque de Perfe, dans la Perfe & les grandes Indes, Saint Leonce, dans la Cappadoce, la Galacie, le Pont, la Paphlagonie, & les deux Armenies grande & petite; Theonas de Cyzic avec Eutyque de Smyrne, & Marin de Troade, dans la perite Asie, l'Hellespont, la Lydie, & la Carie, Alexandre de Thessalonique, dans la Macedoine, toute la Grece, la province d'Europe, la Scythie, & l'Illyrie; Nuneque de Laodicée, dans la Phrys Protogene de Sardique, dans la Calabre, dit Gelase la Dardanie. & les environs, Cecilien de Carthage, dans l'Afrique, la Numidie, & la Mauritanie; Piste de Marcianople, dans la Mysie, dans les nations des Allemans & des Gaulois, dit Gelafe, & dans les villes voifines; Saint Alexandre de Constantinople avec S. Paul alors Lecteur, & depuis fon successeur, dans les isles appellées Cyclades.

Conc,t,1.p. 3592.€.

[Il seroit à souhaiter que ce raport de Gelase sust mieux autorife qu'il n'est. ¡Nous voyons seulement que Cecilien apporta en Afrique les Canons de Nicée, & que cet exemplaire servit de regle aux faints decrets qui furent faits depuis dans cette province. Il est dit qu'il les apporta au Concile d'Afrique (ce qui

P.410.4.

est remarquable. J'Car il se trouve aussi un Concile de Rome sous Silvestre, qui confirme les ordonnances de celui de Nicée fous peine d'anatheme contre ceux qui les violeront. [ Mais il n'est nullement probable qu'il y ait eu, comme on le pretend, 275 Evelques à ce Concile: [il n'y a aucune apparence] qu'il ait qualifié le Concile de Nicée, l'assemblée des 318 Evesques'& il

Bur. 325. \$ 199.

est certainement faux, selon Baronius mesme, que Constantiny ait esté present l'Ainsi toutes les ordonnances qui ne sont établies que sur ce Concile, ne le sont point dutout, outre qu'il y en a qui par elles mesmes peuvent paroistre fort suspectes.

Nous n'avons point aujourd'hui d'histoire "ni d'actes du Cort- Nore sacile de Nicée. Il y a mesme bien de l'apparence qu'on n'en a jamais eu, & que le Concile s'est contenté de faire écrire la confession de foy, les Canons, l'ordonnance sur la feste de Pasque, & quesques autres principaux actes qui devoient estre

autorifez par les fignatures des Evelques.

Voilà tout ce que nous avons cru pouvoir dire de ce premier Concile œcumenique. ] Les Peres en ont relevé l'excellence & 1 18 T 284 la majesté par de tres beaux eloges. Baronius en raporte quelques Ath ad Epith, uns tirez de S. Leon. Saint Athanase dit que ce Concile est le seul,

P.582.b. selon le consentement de toute l'Eglise, qui mente le nom de

ad Afr. p. 9 year. Concile; qu'il a elevé des trophées fur toutes les herefies ; 'qu'il

furfit feul pour les ruiner toutes, & établir tous les points de la foy Chrétienne; qu'il est connu jusque dans les Indes, & dans p.933-d. tous les autres pays les plus barbares où il y a des Chrétiens. 'Le ad Ant.p. 376. Concile de Sardique s'est mis en colere contre ceux qui vouloient e-d. ajouter quelque chose au symbole de Nicée, comme s'il n'eust pas esté entierement parfait : [Et tant que celui de Rimini est' demeuré ferme dans la verité, il a conservé le messime respect pour le Concile de Nicée, J'comme il le témoigne en des termes de synp.877.c. fort remarquables. [On peut ajouter à cela ce que dit Saint d. Ambroise, Jque ni l'épée ul la mort ne le separeront jamais de ce Amb.ep.73.p. Concile. 'S. Phebade d'Agen, peu d'années avant S. Ambroise, solume de l'Ariante de la soy, & sa vigilance à étouser les premieres semences de l'Ariants me.

[Il feroit aifé de trouver encore beaucoup d'autres eloges du Concile de Nicée dans les monumens ecclesiastiques : mais cela seroit infini, personne n'avant parlé de cette sainte assemblée. qu'avec des témoignages extraordinaires d'estime & de respect. Nous nous contentons d'ajouter que ] S. Chrysostome dit qu'il Chry.t. 5.01.52. est egalement ridicule d'accuser ce Concile ou d'ignorance ou P.612 de timidité; & il nous le represente comme tout composé de Saints & de Confesseurs. 'C'est pourquoi il ne faut pas trouver Bar, 325, 6 1851. étrange si les Grecs font une memoire generale des 318 Peres de Conif.t. 2. 19.783 Nicée le 29 de may, ou le dimanche de devant la Pentecoste; & Eus, n.p. 224.1. les Syriens au mois de juillet, selon Genebrard. Les Egyptiens la si Typien 94-1. font le 5 de novembre. Gregoire Prestre de Cesarée ajoute que 630 b. de son temps leurs merites avoient protegé la ville de Nicée e Sur. 10, jul. p. contre toute la puissance des Perses, qui l'attaquerent en toutes 161.11. fortes de manieres sans la pouvoir jamais prendre : ce qui faisoit mesme que quand quelque captif se disoit estre de Nicée, ils ne luy osoient faire aucun mal.



# INT NICOLAS. EVESQUE DE MYRE. ET CONFESSEUR.



E nom de Saint Nicolas a esté si celebre dans l'Eglise depuis plusieurs siecles, qu'il est impossible de ne pas reconnoistre que Dieu a voulurecompenser en luy un merite extraordinaire par un respect si particulier que tous les Fideles ont pour luy. On scait la veneration que toute

l'Eglise latine a aujourd'hui pour sa memoire, & il seroit inutile. d'alleguer des preuves d'une chose qui est connuë de tout le monde. Il ne faut pas douter que la translation de ses reliques en Italie, n'y ait donné un grand accroissement, mais elle n'en a

pas esté l'origine.

Sur. 9. may, pr. P.116.

L'histoire mesme de cette translation nous assure que dés auparavant il n'y avoit aucun Saint dont la feste fust plus universellement celebrée dans toutes les nations Chrétiennes, sous le nom duquel on consacrast à Dieu plus d'eglises, & par l'intercession duquel Dieu accordast plus souvent des miracles & des graces extraordinaires . [ La charte de la fondation du Chapitre de S. Nicolas de Beauvais, datée de l'an 1079, c'est à dire neuf ans avant que le corps de ce Saint fust apporté en Occident, porte que cette eglise avoit esté rebastie de pierre, & dediée sous le nom de S. Lucien & de S. Nicolas. ] 'Et la maniere dont Usuard en parle dans son martyrologe, fait voir combien sa memoire estoit honorée par l'Occident, prés de trois siecles auparavant.

Adon & Vandelbert marquent aussi sa feste le 6 de decembre.

Bar, 6.dec.a.

Ufu.6.dec.

Il y a neanmoins bien de l'apparence que les Latins n'ont esté en cela que les disciples des Grecs, dont la veneration singuliere pour S. Nicolas, paroist surtout en ce qu'ils ont inseré une invocation particuliere de luy dans la Liturgie de S. Chrysostome.] Ils festoient à cause de luy le sixieme jour de decembre par une constitution imperiale, [ comme quelques Eglises latines le font

encore

encore aujumd'hui. J On lit que l'Empereur Jufinien fit baffit Poccaldine aux Blaquemes prés de Conflantinople, une eglife de S Prifique (84) Prifique (84)

officears of Emperent Leon, Control as we que jession Disacte de FEglife Romaine en avoit compofée pour les Latins, Les Mofoe.

Bellanguage, vices qui ont appris des Grecs à l'honorer, [les furpaffent encore, 5<sup>th</sup>...

& [femblent avoir plus de refject pour lus y que pour aucun autre Saint. Ils croient avoir eprouve le pouvoir de fon interceffion

par un grand nombre de miracles.

[Mais il eff faicheux qu'ellant fi alfurez du merite de ce grand
Saint, nouvale le forops pased mefimed udertail de fiss adhons. Car
outre que de tour les elogesqu'on cite de luy, nois n'en voyons
aucun dont l'autorité fisic capable d'affure noftre cropance, il fé
trouve l'que le foid que nois a yous imprimé dans Surius, & inferé Allde strace,
affez déciné pour le peu de fion qu'il a eu de diferent els autorité l'autorité du
ante de discrité pour le peu de fion qu'il a eu de diferent els monumens dont il s'eft ferrè J'Il femble mefine n'avoir pas tant fondé Sur-Louise,
ce qu'il dit de S'Nicolas fur aucun de ceux qui avoient écrit avant "
luy , que fur les traditions qui s'en el feloient confervés judques à
luy dans la membire du peuple; [ c'eft à dire fur l'autorité du
monde la plus failible. Aufil fairs parfer des poiuts qui demanderoient un auteur tout autrement croyable que Metaphrafle, &c
viu foot le principal flaite de la narration, il y en mel d'autres

qu'il ne fauroit perfuader à perfonne. ]

Ce qu'on dit qu'il affithé en 225 au Concile de Nicet, fin à rici pa 13,11 11 en for qu'un de la tille à cuire; puifqu'il effoit merropolitain de Myre en Lycie, qui n'elt pas fort eleignée de Nicet, ét puifqu'on pretend qu'il a véue fous Conflainni dans letermpede ce Concile. Cependant nous voyons que les historiens marquant avec affice de fain les principaux Evefques de ce Concile, furrout ceux qui avoient acquis le titre de Confessers de l'auxonit est perfecutions, comme on le dit de Saine Nicolas, aucund deux ne parle de lus; quoiqu'il y air peu, d'apparence qu'ils aient pu ou ne pas HB. Ecit Tom VI.

Financial Complete

connoistre, ou omettre pas oubli un Consesseur metropolitain d'une grande province, & dont la vie devoit estre plus illustre & Athor. 1. P. 201. plus eclarante que d'aucun de ceux dont ils font mention . ] 'Saint Athanase ne le nomme point non plus dans l'enumeration qu'il fait des Everques les plus celebres en pieté, qui avoient fleuri parmi les Grecs depuis l'an 320 jusque vers l'an 355 squi est justement le temps de S. Nicolas. Cela embarasse, & il semble qu'il faille neceffairement avouer ou qu'il n'y a rien dutout de vray dans les grandes choses qu'on dit de luy, ce qui est bien dur , ou qu'il"a vécu dans un temps moins éclairé que celui de Constantin Note 1.

& de Constance, soit devant, soit aprés, mais toujours avant Justinien. Nous ne laisserions pas de faire un abregé des principales choses qu'on dit de ce Saint, si elles n'estoient connues de tout le monde . Mais telle qu'ait esté la vie de S.Nicolas, sa mort a sans doute esté bien precieuse devant Dieu, comme on le juge par l'huile

miraculeuse qui sortoit de son tombeau. Car il n'y a pas lieu de Sur. 6.dec. p. 182. contester ce miracle , ] 'puisque Metaphraste en parle comme 30. a 9.may, p. 1 13.4 d'une chose qui duroit encore de son temps, a & ceux qui enleverent son corps pour le porter à Bari, trouverent son tombeau

rempli de cette facrée liqueur.

e | 14 MS.p.11.

'Cet enlevement se fit le 19 avril b de l'an 1087, c & le corps aborda à Bari ledimanche 9 de may, auquel l'Eglise fait encore la feste de cette translation. d'L'histoire en fut aussi-tost écrite 117. [4] 119 fi4- par Jean Archidiacre de Bari, felon l'ordre qu'il en avoit receu d'Urson qui estoit alors Archevesque de la mesme ville. [ Cette piece est non seulement indubitable par la qualité deson auteur, 1 mais elle est encore pleine de sentimens sort Chrétiens. Elle remarque quelques miracles qui se firent alors, outre un grand

16-10. nombre d'autres dont elle ne parle qu'en general.

4 x 5-MS.p.93. P.92,

cette translation, 'écrite par un nommé Nicephore de Bari, à la priere "du juge nommé Curcore, & des autres magistrats de la Arbiter ville .[ Il s'accorde fort bien avec Jean, mais en forte qu'on voit qu'ils ne font nullement copiez l'un l'autre, chacun ayant ses particularitez differentes. Et c'est ce qui autorise davantage leur narration. ] Nicephore marque comme Jean, que cela arriva Note 3en l'an 1087; [ & il le confirme par un nouveau caractere , ] en marquant que le 9 de may estoit le dimanche. [ Saint Godefroy Evelque d'Amiens vint peu du temps aprés à Bari visiterces

faintes reliques; & une infinité d'autres y font venus aprés luy . ]

On trouve encore dans des manuscrits une autre histoire de

P.93. p.111. Baronius dit qu'on tient que le miracle de l'huile qui fortoit Barédine. de fon tombeau, dure jufquesajuourd'ui ; l'Cette maniere de parler dans un Cardinal qui pouvoit fi aifèment en favoir la verité, donne lieu de craindre que bleu n'air pas voulu faire durer jusqu'à noître temps cette fource de graces & de miracles. J'On Batimay, i.p. affure neamnois qu'elle duroit encore en 1660, M'ormend dans 35-t. le Palazinat. J où l'on conferve un doit du Saint dans l'églife carbedrale; quoique le miracle foit mions frequent & moiss fentible depuis que la ville est tombée fous la puilfance des heretiques.

"Dans le focond. Concile de Nicée, Theodore Esefque de Cometagaise."
Myre, eli qué l'ante mbarafié dans une affaire, fon Archidiacre du folit un h'mme de grande pieté, luy raporta unjour que le Patriarché de Conflantinople] luy avoit dit dans une vitien, que if son Archidesque vouloit le venir trouver, il fortiroit heureu-fement de fon afaire. Neammoins l'Archidiacre luy ayant dit que celui qui luy effott appart, avoit un vifage rouge, de les cheveux d'un vieilland, l'heodore luy dit que le Patriarche néftoit point fait comme cela, de que c'elott S.Nicolas, comme on le pouvoit juger par fon image. Il s'en alla auff-rolt à Conflantinople, de y obtit tout ce qu'il demandair pour fon affaire.



# OU ODIENS.



A fectequi est appellée des Vadiens dans Saint Aughgopti.
Augustint ; "d'où viennent à ce qu'on croit par ""FLELE-P.
une autre corruption, les Blaiens Antiroponne ; prime.
phites de Facundus, 'est toujours nommée des Blaiens de Bla

Saint Epiphane, our Audée felon Theodoret & la chronique de S. Thint Lee n. Jerome, qui ayant cooccu depuis long temps le malheureux fruit for a cliffen an, de fes nouveaux dogmes, les produitir enfin & les mit au jour du stiffen in SEIT is

3111

600

Eri.p. 811.a.

Hier chr.

temps de Valens, fi nous en croyons Theodoret. Mais il commença dés le temps d'Arius & du Concile de Nicée felon Saint Epiphane [que nous aimons mieux fuivre en cela, tant parcequ'il

c.15.p.\$27.828. écrivoit du temps mefme de Valens, ¡que parcequ'Urane, chef

de cette secte aprés la mort d'Audée estoit déja mort luy mesme, lorsque Saint Epiphane écrivoit, [c'est à dire en 377 au plustard, durant le regne de Valens, qui n'avoit commencé qu'en 364.]

S. Jerome dit qu'Audée dont l'heresse Audienne à tiré son nom,

[Sice que Saint Epiphane dit d'Audée est veritable, c'est une preuve de ce que dit S. Augustin, que les excommunications injustes ne sont point inouies dans l'Eglise; & c'est en mesmetemps un exemple qui doit faire trembler ceux qui désendent la verité; depeur qu'estant abandonnez de Dieu, ils ne perdent ensin l'humilité constante & fidele qui doit sostenie leur zele dans les perceutions qui ne peuvent manquer de leur arriver. Mais la faute qu'a faite S. Epiphane à l'égard des Meleciens, rend son témoignage moins assuré, & fait craindre qu'il n'ait suivi les saux memoires des Audiens pour écrire contre eux mesmes. Voici neanmoins ce qu'il en dit. ]

Epi.70.c.:p.811. bilhdrt.p.671| hænl4.c. 10. p. p.241.c. # Epi.p.811. \$12.

Audée effoit un Syrien de Mesopotamie, qui ne parloit que le syriaque, a mais qui estoit illustre en sa province par la pureté de sa vie, par sa sou estoit illustre en sa province par la pureté de sa vie, par sa sou pour Dieu. Car souvent lorsqu'il voyoit quelque desordre dans l'Eglise, il reprenoit hardiment les Evesques & les Prestres, & leur disoit à eux messmes, Cela mest pas bien; Celane se doit pas sa faire de la forte; témoignant étent toutes rencontres qu'il favoit dise la versté, & prasiquer ce qu'ont accoutumé de faire ceux qui aiment la vertu, & qui ont asseudies de hardiesse pour la soutenir; principalement quand leur vie est tout à sait exacte & irreprochable. S'il voyoit donc un Evesque, un Prestre, ou quelque autre Ecclessas sique, atraché à l'argent, il en parloit aussi cost. S'il evoyoit un autre vivre dans la mollesse & dans les delices, ou violer en quelque point soit la doctrine, soit la discipline de l'Eglise, il ne le pouvoit soussirie sans s'en plaindre.

p.813.a.b.

'Sa liberté le rendit enfin insupportable à ceux dont la vie n'estoit pas sainte. On luy disoit des injures, on le contredisoit, on le haissoit. Il supportoit neanmoins tous les affronts, tous les mauvais traitemens, toutes les tempesses qui s'elevoient contre luy, & ne cessiot point pour tout cela de se trouver avec les autres aux assemblées des Fideles Ces persognitions durerent long temps

 & allerent enfin à le chaffer [de l'Eglife.] Quelque ressentiment qu'il en eust, il fit les derniers efforts d'une part pour continuer à dire la verité, & de l'autre pour ne se point separer du corps &

de l'union de la fainte Eglise Catholique

[Jusque là il suivoit la doctrine de l'Eglise, si bien établie depuis par.S. Augustin, & pouvoir pretendre à la beatitude de ceux qui fouffrent pour la justice, & que Dieu qui voit leur innocence ', couronne dans le secret, en mesine temps qu'ils passent pour condannez à la vue des hommes. Mais il n'eut pas le grand don de la perseverance, & il tomba dans la malediction de ceux qui perdent patience avant la fin du combat.] Car se voyant reduit b.c. luy & ses amis qui vouloient le désendre, là souffrir le dernieres indignitez, jusqu'à estre souvent battus; enfin le depit de tant d'injures l'emporta fur la raifon & le devoir. Il se separa de l'Eglife avec beaucoup d'autres qui le fuivirent; '& receut le 6.2.p.812.6. titre d'Evesque d'un Evesque qui s'estoit aussi separé de l'Eglise

pour "la mefine raison que luy. Il établit ensuite plusieurs au- de 15. p. \$27.d. eversiles tres Evelques & Prestres de sa secte s & forma ainsi un schisme

entier.

S. Epiphane n'attribue point aux Audiens d'autre crime que ind p.tot. le schisme, & il ne veut pas qu'ils fussent heretiques. Mais il les Aug h. 30, p. st. 2 epargne [affurément un peu trop en cela, ] s'il est vray qu'ils se al Thort hand foient imaginez que Dieu eust la figure du corps d'un homme, 46,10 P.141.6. comme Saint Augustin l'a cru aussi-bien que Theodoret, sur ce Epi.70. c.2.6 p. que Saint Epiphane mesme raporte de leurs sentimens; a d'où \$13.4815.816. vient que Saint Augustin dit que quelques uns les appelloient " August sup. Anthropomorphites: ["Et il est difficile de les exemter de cette

Note. herefie.

> Puisque nous avons commencé un article de la doctrine des Audiens, nous y joindrons les autres avant que de continuer ce qui regarde leur histoire.] Saint Epiphane & Saint Augustin les Il/Epi, 70 e 9. blasment de ce qu'ils vouloient celebrer la feste de Pasque avec p. \$20.d. les Juifs, 'contre l'ordre du Concile de Nicée, qui avoit, disoient- Epi, p. \$20.521. ils, changé l'ancienne pratique de l'Eglise pour plaire à Constantin, & faire tomber cette grande feste au jour de la naissance de ce Prince, Jomme fi le Concile eust fixé Pasque à un certain jour. S. Epiphane montre fort bien que cette imagination de la complaifance du Concile pour Constantin, est rout à fait ridicule. [ Mais les Audiens avoient quelque fondement de dire que le Concile avoit changé la pratique de l'Eglife : Car cela effoit vray à l'égard de l'Eglife de Mesopotamie, d'où estoit Audée

S'CCC iii

LES AUDIENS.

leur chef, "laquelle avoit suivi la Pasque des Juiss avant le v.le Conci-Concile, & l'avoit quittée depuis. Ainsi il ne faut pas s'étonner ] le de Nicée 's'ils s'attiroient beaucoup de monde, sous pretexte de cette observation, 'qu'ils pretendoient mesme établir le livre des

P.820.d. c. 10.p.822.2.

Constitutions apostoliques sattribué à S. Clement.

Theodoret qui écrit depuis Saint Epiphane, remarque dans les Audiens une erreur tres considerable, dont ce Saint ne parle point, peut-estre parcequ'ils n'y sont tombez que depuis, Thornta.co. our qu'on ne l'avoit pas encore decouverte; ] car ils taschoient p.671.dher.1. de la cacher. C'estoit que Dieu n'a point crée les tenebres,

ni le feu, ni l'eau; mais que ces trois choses n'ont point de principe:

[Ils avoient pour la remission des pechez une pratique encore

plus dangerense que ridicule. J'Car ayant divisé leurs livres en Epicanprotib. deux parties, tant les facrez que les apocryphes dont ils avoient Thatt. p.24z.b. un fort grand nombre, qu'ils estimoient encore plus mysferieux que les sacrez; ayant, dis-je, fait deux parts de ces livres, & les ayant mis de rang les uns d'un costé, les autres d'un autre, ils commandoient aux pecheurs de passer entre ces deux rangs, & de confesser leurs pechez: & aprés qu'ils les avoient ainsi confessez, ils seurs en donnoient aussi-tost l'absolution, ne seur prescrivant point le temps de la penitence, comme les loix de l'Eglise l'ordonnent, mais leur remettant leurs fautes par la seule autorité de leur puissance : Et comme ceux qui faisoient cette ceremonie, voyoient bien que ce n'estoit qu'un jeu, ils cachoient leurs veritables pechez, & disoient d'autres petites fautes ridicules. & dont ils n'eussent pas pris la peine de s'accuser s'ils n'eussent esté déja dans la folie & dans l'erreur.

F.pi.70.c.14. P. 827,2,6,

[ Pour reprendre la fuite de l'histoire d'Audée, ] 'comme if s'attiroit beaucoup de personnes du peuple, les Evesques Catholiques] le défererent à l'Empereur, qui le relegua en Scythie; d'oir estant passé bien avant dans le pays de Gots, il y instruisit diverses personnes dans sa doctrine, & y établit des monasteres. la pratique de la virginité, & les regles de la vie solitaire; ce qui dura jusques à l'an [ 372, ] que tous les Chrétiens furent chassez de V.s. Sabas ..

la Gotthie par la persecution du Roy [Athanaric.]

e.10 p.827.828. S Epiphane semble dire qu'Audée estoit mort avant ce temps là . Sa secte sur gouvernée aprés luy par divers Evesques qu'il avoit établis, entre autres par un Urane de Mesopotamie fort consideré parmi eux. & par Silvain l'un des Gots qu'il avoit attirez à son parti. Mais ces deux Evesques, & quelques autres

encore, estant morts[avant l'an 377,] la pluspart de leurs sectateurs les abandonnerent, & ils se trouverent reduits à un affez petit nombre, qui se rassemblerent vers l'Euphrate & la Mesopotamie, particulierement dans deux villages du territoire de Calcide prés d'Antioche audeffus de Damas. Beaucoup de ceux qui avoient esté chassez de la Gotthie vinrent demeurer en cet endroit, & ceux melmes qui s'estoient auparavant repandus dans des monasteres du mont Taurus, ou dans la Palestine & dans l'Arabie, s'y réunirent avec eux. Ils demeuroient dans des mo- capatille. nasteres ou dans des cabanes à la campagne & auprés des villes, 'fans vouloir jamais prier avec aucun Catholique, quelque faint 6.15.9 847. 6. & quelque exemt qu'il pust estre de toutes sortes de vices. Ils avoient mesme quitté le nom de Chrétiens, & vouloient qu'on

les appellatt Audiens. S. Epiphane lotte toujours la pureté de leur vie, & la discipline Califa 15. P \$12. qu'ils gardoient dans leurs monasteres, & il marque particulie- cd[\$27.b.c. a.c.p.\$11.c.d. rement qu'Audée avec les Evesques , les Prestres , & generalement tous ceux de sa secte, s'entretenoient tous par le travail de leurs mains [Mais ou Saint Epiphane ne les connoissoit pas, ou comme il arrive d'ordinaire à ceux qui le tots reparez de l'Egun.

Thornbert le dereglement se mit bien toft dans leur secte. J'Car Theodorer Thornbert 4. nous affure qu'il se commettoit beaucoup de crimes parmi eux; [ & cela est bien aisé à croire , puisqu'ils ruinoient la penitence ,

ainfi que nons avons dit. C'elt ce qui rendoit leur schisme tout à fait înexcusable.] Car alhista, conquand on leur en demandoit la raison, ils n'alleguoient point la anceta, 1 on alleguoient point la anceta, 1 on alleguoient point la maceta, 1 on alleguoient point la maceta, 1 or alleguoient point la maceta, 2 or alleguoient point la maceta de la mace difference de leur doctrine, laquelle au contraire ils s'efforgoient c.d. de cacher; mais ils disoient qu'ils fuyoient la communion des Catholiques, parcèque les uns amassoient de l'argent par des ulures infames, que les autres vivoient scandaleusement avec des femmes qui ne leur appartenoient pas, & que ceux qui estoient exemts de ces defordres, communiquoient sans crainte avec ceux

qui les commettoient. 'Ainfi d'un costé ils imitoient l'orgueil Thomp. 572. 2. des Pharifiens, en condannant ceux qui communiquoient avec b. les pecheurs, comme si on n'eust pu le faire sans se souiller; 'de har. P.141. 2, b. l'autre ils se condannoient eux mesmes, puisqu'ils tomboient dans les mesmes fautes qu'ils reprochoient aux Catholiques; & de plus, ils demandoient une chose impossible, puisque quelque exact que soit un Evesque, il ne peut pas condanner les coupables fans avoir des preuves & destémoins de leur crime, ce qui ne se rencontre pas toujours. Car ils ne pouvoient pas se plaindre que

### LES AUDIENS

l'Eglise ne condannast pas les pecheurs lorsqu'ils estoient convaincus, puisqu'on voyoit par toute la terre, des Evesques, des Diacres, & des Prestres, degradez [pour leurs crimes] de l'état Epi.ind.p. 808. ecclefiastique. Saint Epiphane, & S. Augustin aprés luy, disent

HAugh, 50, P. generalement qu'ils condannoient les Evesques nches.

Aug.p.11,2.2.

'S. Augustin dit que quelques uns assuroient qu'ils communiquoient en Egypte avec l'Eglise Catholique, saint le v. Saint dissient l'entendoient sans doute des solitaires de cette province , Paphnuce . qui n'avoient rien de commun avec le schisme des Audiens. quoique l'erreur d'attribuer à Dieu une forme humaine, leur

pust estre commune avec eux.] Facundus dit que l'heresie & le 358. nom mesme des Audiens estoient abolis de son temps.



NOTES



### Ė CLAIR CISSEMENS

#### SUR LE SIXIÈME VOLUME DES MEMOIRES

pour servir à l'histoire ecclesiastique.

### NOTES SUR LES DONATISTES:

Pour la page 4920

NOTE Sur le schisme fait à Carthage contre Mensurius .

2 Eul.n.p. 291.1.C.

225.1.C.

que Donat des Cases-noires sut con- pris . Mensurius estoit mort dans

che pas que quelques particuliers de écrit contre Petilien; si neanmoins Carthage n'aient pu se separer de sa cela se peut accorder avec ce qui sut

communion, & estre appuyez par un justifié contre Donat des Cases-noires Evefque de Numidie.

Augustin, De Mensurio autem quid pouvoir expliquer les passages de S. respondeam, cum ab ejus tempore usque Augustin, en disant que le schisme Hift. Eccl. Tom. VI.

ad obitum plebs unitatis nulla conscissa eft ? [ Ces paroles toutes obscures que elles font, marquent clairement qu'il n'y a cu aucun schisme du vivant de "E que croit M. Valois fur quel-Menfurius. I'll dit aussi en un autre lit. P.l. p.c. 25. ques endroits de Saint Augustin, endroit, que selon ce qu'il avoit ap- par jeance.

vaincu dans le Concile de Rome, l'unité de la communion, avant que

d'avoir fait un schisme à Carthage le parci de Donat se separast. Nous Optat.l. .... contre Mensurius accusé d'estre Tra-trouvons encore dans S. Optat qu'il diteur; [paroist difficile à s'accorder n'y avoit qu'une seule Eglise en Afriavec ce que dit Saint Augustin,] que que , non plus que dans les autres l'action de Mensurius sur laquelle provinces, avant qu'elle fust divisce on pretendoit qu'il estoit Traditeur, par les ordinateurs de Majorin, & n'avoit point esté portée en jugement, que tout le monde savoit que la divi-ni condannée. [ Neanmoins il paroist sion sessoit faite aprés l'ordination par le titre 231 de la Conference, qui de Cecilien. [ Je ne voy guere moyen répond à cet endroit de S. Augustin, d'accorder tous ces endroits, qu'en Cart.col.3.t. que les Catholiques soutenoient seu-disant que S. Augustin & Saint Opeat lement qu'on n'avoit rien fait contre n'avoient pas eu d'égard au premier Mensurius dans aucun jugement pu- schisme, comme n'ayant este nulleblic; [ ce qui rendoit inexcusables les ment considerable , & sculement de particuliers qui pouvoient s'estre se quelques particuliers; ce qui se peuc Aug.col.d.3, parez de luy:] d'où vient que S.Au- assez assez de luy:] d'où vient que S.Auc.17,p.as7,f. guftin dit que la lettre de Menfurius, guftin: ou bien que S. Optat l'avoir bib. vraie ou fauffe , ne nuifoir point à la ignoré , & que S. Auguftin ne l'avoir caufe de l'Egiffe .[ Mais cela n'empef.] (écu que tard , & depuis qu'il eur

dans le Concile de Rome, dont il Il n'est pas neanmoins si aise de paroist que S. Optatavoit vu les actes. in Petec. 16.p. répondre ] à cet autre endroit de Saint | Il y en aura peuteftre qui croiront

P-41-8

avoit commencé entre la mort de autrepart positivement que Donat des Mensurius & l'election de Cecilien . Cases-noires y ait en part , quoiqu'on

Mais S. Opeat donne peu de lieu à le puisse conjecturer l'de ce qui fat dit col pe, 12, p. cette folution, ] 'puisqu'il paroist sclon contre luy dans le Concilede Rome . 144.2.2. luy, que quand on sceut la mort de

NOTE IL Menfurius , on pressa l'election plus Pour la page ou'à l'ordinaire.

[Il faut peut-eftre dire encore que S. Quelques fautes de S. Opeat fur es Augustin s'est un peu brouillé, & a

pris Second de Tigise pour Donat [Nous croyons avoir montré suffi-Arguette des Cases-noires, ] lorsqu'il dit dans samment dans la note 6 sur la perse-Pataso fon fermon des Pafteurs, que Second cution de Diocletien, que le Concile 3.6.4

de Tigife a envoyé à Carthage un de Cirthe a esté tenu en l'an 30 s.] 'S. Opt.L. p. 19. Visiteur & des Ecclesiastiques , qui y Optat dit que ce fut le 13 de may. ont tenu des affemblées particulieres, Mais il faut affurément suivre Saint Afrecellae. [ Ceci ne se raporte point sans doute Augustin, a quidit que ce fut le 4 ou 5 Augustin Cre. à l'election de Majorin, que Saint de mars, estant certain qu'il a lu de l'election. Augustin ne qualifie jamais Visiteur, la forte, puisqu'il conte 13 mois depuis per 17, 18, 1868. mais Evelque. Je ne voy pas non plus le 12 de fevrier de l'année precedente; a.d.

qu'il y ait eu du temps pour celaentre & les officiers avoient lu de melme. l'ordination de Cecilien & celle de Bollandus pretend accorder cela avec Bollan.f.b. cold. J.C.12. Majorin: & ainsi cela regarde ] Te Saint Optat, en disant que le Concile P. 14-6.
P. 14-6. Schisme fait sous Mensurius, lorsque commencé le 4 ou le 5 de mars, finit

Cecilien estoit encore Diacre, dont le 13 de may. [ Mais les Conciles ne Donat des Cases-noires fut convaincu duroient point alors si long-temps: & d'estre l'auteur. [On pourroit peut-la persecution n'y estoit nullement estre dire que Second l'avoit ensuite propre.

favorifé. Mais si cela estoit, Saint Il y a encore lieu de craindre que Augustin ne l'auroit-il pas revelé, & S. Optat ne se trompe, lorsqu'il dit montré combien Cecilien avoit raison que ce Concile se tint après la persede ne vouloir point comparoiftre de cution. [Car je ne fçay fi l'on peut vant le Concile où ce melme second dire que la persecution ait commencé presidoit, puisqu'il s'estoit désa de- à diminuer dans l'Afrique, lorsque claré contre luy & contre l'Eglife par Dioc'atien regnoit encore : & il est un crime si maniseste? Et neanmoins certain que ce Prince ne quieta l'Em-

c.14.p.aas,1. il n'en dit jamais un mot .] 'Il se met pire que le premier may 30 s. Ainsi les au contraire en peine de prouver que Donatiftes, qui, dans la grande Con-Menfurius & Second avoient tou-ference de Carthage, foutinrent que joursefté unis de communion. la perfecution duroit encore dans le

[ S. Augustin n'auroit-il point pris temps où on mettolt ce Concile , diretral.i. dit que le premier auteur du schisme les preuves qu'ils alleguoient ne le des Donatiftes est Donat de Numidie montroient point : & quand elles & des Case-noires, & que ce fut luy l'eussent prouve , les Catholiques qui ordonna Majorin? [Il est certain avoient d'autres moyens de répondre que tout cela sedoit particulierement à l'argument que les Donatistes en attribuer à Second de Tigise Primat tiroient contre la verité de ce Conde Numidie . On ne voit pas mesme cile . ]

Pour la page 23.5 11.

NOTE III.

Que S. Opeat & S. Augustin n'obligent point à commencer le schisme des Donariftes avant Can 111.

( & traditionis & schismatis ) & une Donat depuis qu'il fut Evesque com-

tne jusqu'en 311, fix ans après le Condicit, on lisoit comme le voudroit M. cile de Cirthe, puisque l'histoire de Valois; quos dicit per quadraginta Maxence, qu'on peut voir dans celle annos . Mais les manuscrits ne chan- Aug ep.B. de Constantin, paroist nous y obliger, gent rienen cet endroit. comme on le marque dans le texte.

Ce n'est pas qu'absolument parlant on ne pult mettre le schisme au com- Que Majorin vivois encore en l'an 313; mencement de l'an 308, auquel Maxence pouvoit estre maistre de l'Afrique. Mais il paroist qu'il ne le fut alors que fort peu de temps, & nous aurons à deviner ce qui se passoit

durant cinq ans entre Cecilien & les noient pas en repos.

aprés Ticone , qu'avant la perfecu- de Majorin , & l'autre celui de Donat,

dre les termes de S. Augustin ou de Ticone à la rigueur . Mais comme on n'a pas accoutumé de parler toujours avec une entiere exactitude, ces termes pris dans l'usage ordinaire, 'S. Opeat dit que , Utraque mala peuvent signifier seulement , que

tempere, & iifdem autoribus videmer muniqua toujours avec les Maures, effe commissa. Il dit ensuite que le lesquels durant 40 ans ou environ schisme commença un peu aprés le que dura le schisme jusqu'à Macaire, Concile de Cirche, non post langum ne rebattizoient point les Catholitempus. [Cela femble favorifer Baro- ques. On peut affurément donner ce nius, qui fait commencer le schisme sens à S. Augustin; & il le faut mesme, des 306. Mais comme S. Opeat n'écrit s'il est vray que Majoria vécust encore pas une chronique ni des annales ; ces au mois d'octobre 313, comme il y, a expressions vagues & indeterminées bien de l'apparence . V. la note 4. Ce n'empeschent point qu'un ne puisse seroit clair dans S. Augustin, ] 's Eusapapa differer le commencement du schis- au lieu de per quadraginea annos ques sib-

> 91.P.247.4. NOTE IV. pour la pag

O que la requeste des Donasiftes à Anniln portoit apparemment fon nom plutoft que celui de Donat de Cafes .

[Il est affez etrange] que S. Augustin Augustin Donatiftes, qui fans doute ne fe te- & Saint Opeat, voulant, ce femble, 131,240,6. raporter chacun la fouscription ori- Li-p-49-2. Ce qui paroift plus fort pour ginale des pieces des Donatiftes pre-

tion de Macaire, [ c'est à dire avant [ sans qu'on puisse dire que ce soit une l'an 348 ou 349,] Donat de Carthage faute de copifte dans l'un ni dans avoit communiqué quarante ans avec l'autre . ] Car Saint Augustin qui met les Evefques de Mauritanie qui ne re-battizoient point. [ Done le schisse disufripion dans les messes remes -ethoit forme des 308. & non seule- Dans sa narration il Patribue encore Augustiment il estoit formé, (car deux ou trois au parti de Majorin . & avec cette 6ans de moins sur quarante, ne sont reflexion que le parti de Donat s'aprien; ) mais Donat qui ne fut que le pelloit d'abord le parti de Majorin : fecond Everque du fehifme, avoit des III n'est pas moins certain d'autre optilis, p. 66.

ce temps là succede à Majorin. Il n'ya part, que Saint Optat a lu Donat, & a.b. rien à répondre à cela , s'il faut pren- qu'il l'a entendu de Donat Evefque de Tett ii

NOTES SUR LES DONATISTES. Aug.abc.p.3. Carthage apres S. Majorin. 'S. Augustin, l'on auroit assurément mis ce chan-21.p.15.2.a. mesme attribue quelquesois cette re- gement d'evesché entre les crimes de queste à un Donat. ce Donat, ce que l'on ne voit point Opt.n.p.g. C'est sur cela que M. de l'Aubépine que ni le Concile de Rome, ni Saint croit que Majorin estoit déja mort, & Augustin aient jamais fait. Au moins p. 10. qu'on luy avoit substitué Donat; 'ce on peut assurer que les Donatistes ne qu'il confirme, parceque dans toute savoient rien de cela en 411, ] 'puis-Aug.col.p. la suite, il n'est plus parlé, dit il, de qu'ils disoient que Donat condanné à Majorin mais seulement de Donat : Rome, n'estoit pas celui de Carthage, [ ce que nous verrons particuliere- mais celui des Cases : ce sont leurs ment par le Concile de Rome, I 'où termes; & les Catholiques l'accorle Pape parle visiblement de Donat derent, 'parcequ'ils virent manische-Catt.c.1.5140 comme du chef des adversaires de ment Donat des Cases dans les actes B.44.45. Cecilien. Saint Optat fait la mesme de Miltiade. [ C'estoit donc le titre chose; & on ne peut douter qu'il ne qu'il y prenoit, & non pas celui suppose ce Donat Evesque de Carthage d'Evesque de Carthage. contre Cecilien , lorsqu'Eunome & Saint Optat n'a connu certainement Olympe vinrent en Afrique, [ appa- qu'un scul Donat de Carthage, ] puis- Opt.1.1.p.38. remment en 315.0u 316.] qu'il appelle Majorin l'ayeul de Par- \*\* Aug.col.d.t. Neanmoins comme ce Donat fut menien, [c'est à dire qu'il n'y avoit eu c.18 p.227.2 condanné à Rome, les Donatistes qu'un scul Evesque entre ces deux : craignant que cela ne retombast sur & il est certain que le grand Donat a leur grand Donat de Carthage, dirent precede Parmenien. ] Saint Augustin Aug.inPar. 1. sur le passage mesme de S. Optat, que aussi ne connoissoit point d'autre 3.c.3.p.al.1. celui qui avoir esté au jugement de Donat Evesque de Carthage, que Rome contre Cecilien, n'estoit point le celebre; & il est visible qu'il le celui de Carthage, mais celui des fait successeur immediat de Majorin, 6.17.p.226.3. Cases, que l'on voyoit constamment lorsqu'il les appelle par derisson eux \$10.540.542. avoir este à ce Concile. a C'est pour- & Parmenien, tria cornua cujusdam p. 637.

a Aug. col.d. quoi les Catholiques leur accorde- ventilabri in manu Domini & c. & tanta angestou. 1 rent ce point; 5 & Saint Augustin qui autoritatis trientem. Il distingue en un incre.l.s.es. brett.l.h.c.a. avoit attribué auparavant la requeste autre endroit Donat de Carthage, & Pasépia.c. dont nous parlons, au grand Donat Donat des Cases-noires qu'il appelle de Carthage, écrit depuis, qu'il se l'ancien. trouvoit plus probablement qu'elle [ Ainsi il vaut mieux dire simplement estoit de celui de Cases noires. que Donat des Cases estoit l'ame de Opt.n.p.9.70\* 'Cependant comme il n'est point ce schisme, comme il en estoit le preparlé de Majorin dans la suite, & mier auteur, & qu'il sut à Rome en que le Pape Miltiade sait Donat la cette qualité, soit que Majorin sust partic de Cecilien, M. de l'Aubépine malade, soit pour quelque autre raicroit que ce Donat mesme des Cases- son que nous ignorons. Il pouvoit

noires, avoit esté transferé des Casesnoires en Numidie, à l'evesché de Carthage, & qu'il en sur ainsi le seconde Evesque pour les schissmatiques, & le grand Donat le troisseme en 331. [Ccla n'est pas aise à croire dans la dissipline de ce temps la; & cien.] S. Augustin dans la relation du epinsapara.

Concile de Rome, parle du peuplelque Materne de Cologne qui vivoit qui faivoit le parti de Majorin. Danse en 3 p.; en Ceulu mefine qui et honoré la fentence de Militade, il n'eftonije 1 4 de feptembre; de Celt le fenti- Liva-Acti. parlé que des Evefques ordonnes par lemet de Mr de Launoy. "Neumonis 1 324-224.

Majorin. I Ainfi il et difficile de dou-dans le matryvologe attribué à Belet, 374- et que Majorin n'et voit un moinsi (cer dans le vertraible il n'y en a vertical de la color del color de la color del color de la color de

[ Pour la fignature des actes presentez à Anulin, quoique S. Optat soit comme un Evesque de Treves, dont plus ancien que S. Augustin, neanlecorpsy reposoit.

plus ancien que S. Auguilin, nean-le corpsy repodir.

moiss l'enachtende de Sain Auguilin | Mais comme il pouvoit y avoir

nous fait aifement pernére pari pour lalors affec peu d'Evefque en France,

luy , 31 eft necediare d'en prendre il 10 eff pas imposfille que S. Materne

quelqu'un ; furtout puisqu'il passoil fisht tout enfemble Evefque de Treves

containt que Majorin vivoie enone. 3 'On laigt de Cologne ; de en felt pas une

Carricai-ji que Majorin vivoie encore. J'On lut lê de Cologne j & en rêlt pas une ava-ja-ji. du Majorin dans la Conference de Chole inventée de nos jours. J'Car on Leolatour, Carrhage. [Quelque copifle qui ne le pretend que les Egifies de Cologne & connoifloit plus, pourroit bien y avoir de Treves n'ont eu longtemps qu'un fublituie lenon de Douart, que touter funche Evrăque, & guleicurs auteurs

la socte prenoit alors, & avoir ainsi mettent nommément S. Materne entrompé S. Optat.]

Pour la page NOTE V.
15-3 11.

Sur la date jointe à cette requeste.

Sur la date jointe à cette requeste.

S. Matterné Evesque de Treves sur le l'addition de l'explus de l'ex

Ladat du 17 avril 113,6tt celle de premier paleur de l'Eglié de Colsla requelte des Dountières, felon Saine gre. Malanus dit que S. Materne ett syris septse quelt nu des l'edition de Louvain de l'edition de l'expesse de l'

Accounts of the state of the st

quette; ou a la axiva per son de Aperreja o un consumante.

Anuali nafetta à Confinence, où elle fait de Cocilien. Celt è que fuit Baro. Metality. El les actes de la Conference, où elle fait de Cocilien. Celt ce que fuit Baro. Metality. El lettre d'Anulin. L'a chofe en cile contre cette fupporition, on ne conmente et peu importance, la lettre ayant. fans doute biemosti faivi la requette.

Autre d'Anulin. L'a chofe en cile contre cette fupporition, on ne conmente et peu importance, la lettre ayant. fans doute biemosti faivi la lifte des Evefques de Cologne, que requette.

Pour la page

NOTE VI.

Que S. Mauerne de Treves of celui messeme qui vivoit au commencement du IV. siecle, & que M.º

de Cologne qui vivoit en sen 31 d.

S. Marthe mettent comme le prede Cologne qui vivoit en sen 31 d.

M." de S." Marche paroiffent croire que Baronius dife que tout le monde

mier Evelque de Cologne. ] Et quoi-

tombe d'accord qu'il a efté disciple Materne Evesque de Treves a efté le Bardoni 1) de S. Pierre, il est fort permis, selon premier pasteur de l'Eglise de Colo-Baronius mesme, de ne se pas arrester gne, assez peu avant S. Severin [ qu'on à un bruit commun , dont on ne met à la fin du IV. siccle. ] Helinand trouve aucun fondement legitime & cite une histoire de sa vie, [ où appaassuré. remment il avoit lu cequ'il en dit.

Conca.tg. [ Ce qu'on peut objecter avec plus 1410.b.

on trouve aussi Agrece Evesque de Mirocle de Milan pour juger l'affaire Treves . [ Ainsi onne peut douter que] les Eglises de Treves & de Cologne

de folidité, ]'c'est que dans le Concile Que Constantin peut avoir commis S. 2-4-11.

d'Arles où essoit Materne de Cologne, Assecte de Rélan pour impre l'Assert. NOTE VIL Pour la page

des Donatiftes avec le Pape. Constantin joint un Marc avec le gull.re.c. n'eussent chacun leur Evesque des ce Pape Miltiade dans le titre de la lettre papia. tempslà: ce qui donne lieu de conclu- qu'il écrit à ce Pape sur l'assaire des re que s'il y a un Materne Evesque Donatistes 3 s & c'est sur cela sans doude Treves, il n'avoit rien de commun le J'que le Synodique dit que le Con-cosent, p. avec celui de Cologne, & n'eftoit cile de Rome fut tenu par le Pape 1951. point du meline temps . Auffi la vie Miltiade , par le tres faint Marc , &c

de S. Maximin, qui cft le plus aucien par Cecilien Evesque de Carthage. F-775 5 1 3.

monument qui en patle, quoiqu'elle On a bien de la peine à voir qui eft ce plant la map, four du neuvienn fiecle, J'emet avant Marc-J Baronius veur que ce foit une mataja ap-paration. Agrece. S Celle de Saint Agrece fait la faute, & qu'au lieu de ﴾ Majons , nous meime chose, & elle met meime deux- litions I spaine . M.s de l' Aubépine Opt.n.p. 189. cents un an de vacance entre la mort approuve cette conjecture, qu'il attride S. Materne & l'entrée de S. Agrece ; bue au Cardinal du Perron, Cela n'à Bufa-p-195.

[ ce qui fait voir combien il faut peu pas empesché M. Valois de soutenir Ac-

sarrester à tour ce qui n'est point ap. qu'elle n'est point supportable, & de puyé de l'antiquité, & que neanmoint la tradition de l'Eglise de Treves ne que par ceux qui ne savent pas le grec. Galchater connoissoit guere ] les 22 Evesques que Pour luy il aime mieux croire que ce ce I'on met aujourd'hui entre S. Materne Marc eftoit quelque Preftre confiderable de Rome, que Constantin vou-& S. Agrece.

[ Mais quoique S. Materne de Colo- loit eftre prefent au jugement , & peutgne ne fult point Evefque de Treves eftre celui mesme qui succeda à Saint en 314, je ne fçay s'il en faut conclure Silvestre [en 338. ]'Il y en a d'autres Opt n.p.127. qu'il ne l'eust point esté auparavant. qui le sont Diacre ou Archidiacre de 188 1804-p-Car il peut avoir gouverné d'abord Miltiade, [cequi est à peu pres la mesl'une & l'autre Eglise: & puis voyant me chose, & M. de l'Aubépine s'en

que le nombre des Fideles s'augmen-moque. toit sous la protection de Constantin, La pense de Blondel, qu'au lieu Blonderima avoir sait elire S. Agrece pour Treves, de Marc il saut lire Mercele, [ paroit Pessa. & s'estre contenté de l'Eglisé de Co-plus raisonnable que les autres; quoi-Mol. Cel. p. logne. Cela fe raporte fort bien ] avec que l'autorité d'oracle avec laquelle il

ce que dit Molanus 14. sept, que celui la prononce comme la chose du monqui a gouverné ces deux Eglifes avec | de la plus conftante , le foit affez peu , ] celle de Tongres ou Liege , eft mort à Car il est certain d'une part , que Euly 1901 be Cologne: [ Et c'a esté sans doute la Constantin établit ce Marc pour juge

Sur. s.oft.p. pentee d'Helinand , I qui dit que S. de mefme que le Pape; [ ce qui fe peut 141.5 14.

difficilement croire d'un Prestre, & ques editions des Conciles. ] Mais

ne se peut aucunement d'un Archidia-dans celle du P. Labbe t. 1. p. 1429. e, Oft-la.p.44. cre : & il est encore certain de l'autre nous avons Merocle Evesque de Mique S. Merocle Evesque de Milan, lan, & immediatement aprés luy. assista au Concile de Rome; S. Optat Orese Evesque de Marseille. ques des Gaules. [ Constantin qui avoit Eustorge & Protais, [ n'est pas mieux esté à Milan cette année là mesme, sondé; ] ne l'estant que sur le [ faux ] pouvoit aisement le connoistre pour Concile de Rome en 347. V. S. Jule

Pour la page 21.5 13.

p.505.

Ugh.t.4.p.

l'Eglife. ]

#### NOTE VIII.

Quand S. Enforge a este Evesque de Milan.

MS-p.504. p.508. F-5°7.

voit bien estre toute nouvelle. Les de 361.] Boll.may.t. noms qu'elle donne aux Mages, 'ce p.8.t. qu'on n'a point fait selon Bollandus que fur la fin du XII. siecle, [ en est une grande preuve. Elle se combat elle mesme dans le temps où elle

MS.p 508.

non des Saints, mais des Ariens.]

'Aussi Ughellus qui suit cette vie qui marqueroit qu'ils estoient retouren beaucoup de points, l'abandonne nez en Afrique, comme acquiesçant en celui-ci, & met S. Eustorge avant au Concile : ] & M. Valois suppose Eusing. 195. Protais. Il le fait succeder non à Saint comme une chose constante, que cet Mirocle, mais à un Prose ou Orose, endroit prouve qu'ils y estoient redont on ne trouve rien, dit-il, finon tournez.

qu'il assista en 314 au Concile d'Arles. [ La suite ne permet pas de douter [ Je ne scay si cela se trouve dans quel- qu'ils n'y soient retournez effective-

le met le premier après les trois Evel- Jule qu'Ughellus met entre Saint P. 61.2. un juge sage & incorruptible, & le Pape. Il n'est pas dans une ancienne Mabiamaste. prendre pour témoin de son zele pour liste des Evesques de Milan, où il y a 1.p.110. cependant bien des fautes. I Elle fair celle de mettre Saint Eustorge entre Protais & de S. Denys, & avec fes 17 ans d'episcopat. Elle fait succeder Protais à Materne, & Materne à S. La vie de S. Eustorge que nous Mirocle : & selon le temps qu'elle avons dans Mombritius t. 1, p. 266, le donne à leur episcopat, il y a 68 ans fait successeur de Protais huittieme entre la mort de S. Mirocle [qui vivoit Evesque de Milan, '& predecesseur de en 314, ] & celle de S. Denys [ qu'on S. Denys. 'Mais c'est une piece qu'on ne sauroit mettre plustard qu'à la fin

NOTE IX.

Pour la page 35.5 = 5.

Que les Donatistes peuvent s'estre Soumis d'abord au Concile de Rome.

'Constantin parlant du Concile de Bat.314-544. place Saint Eustorge, le mettant entre Rome, dit que les ennemis de Ceci-Protais & Saint Denys; I & voulant lien y avoient esté reconnus coupaneanmoins qu'il eut gouverné dixsept bles plutost que luy, adeo ut istud ans; [puisqu'il est certain que Protais post judicium habitum Africam ipsor affifta au Concile de Sardique en 347 remeasse prohiberent , comme on lit & que S. Denys fut banni huit ans dans Baronius. [ Il femble donc que le aprés en l'an 355. ]'Elle le met fous un Concile ait ordonné que les Evesques Empereur de Constantinople maistre Donatistes ne retourneroient point en de Milan, [ ce qui n'a point esté depuis Afrique, peutestre jusques à ce que la 337, que mourut Constantin, jusqu'à paix y fust entierement rétablie.]'Il Conc. 6.t.p. la fin de 352, fous Constance, qui avoit y a neanmoins perhiberent pour pro- 1421.e. soin de mettre partout pour Evesques hiberent [ dans les Conciles du P. Sirmond, ] & dans ceux du P. Labbe, [ ce

ment. La difficultéest de savoir si c'a affichée: [ de sorte que je ne voy point esté en témoignant vouloir se soumet- qu'on en puisse rien tirer dutout. ] en lisant perhiberent porte à le croire, Verinus y ait eu cette dignité en l'an défense du Concile . L'un & l'autre Baluze reconnoist aussi qu'il l'a esté estoit assez important pour meriter en ces deux dernieres années : & il d'avoir esté relevé. Mais nous ne est obligé d'avouer que c'est une obtrouvons point qu'on l'ait fait : & ne jection qu'en peut faire contre son voyant rien d'affuré dans cette obscu-sentiment, qu'il l'estoit en 314, surrité, nous avons mieux aime ne met-tout estant certain qu'il ne l'estoit pas tre ni l'un ni l'autre.

Pour la page 40.5 17.

NOTE X. Oue Verus & Elius Paulinus peuvent estre la mesme personne.

'Constantin marque dans une lettre Aug.ep.58.p. raportée par S. Augustin, que la cause de Felix d'Aptonge avoit esté jugée Comment le Proconsul Elien a esté par Elien Proconsul, à cause de la maladie de Verus Vicaire des Prefets.

foit au nom d'Ælius Paulinus Vicaire Felix d'Aptonge, & de laisser pour

Vicaire d'Afrique des l'an 303. Mais bable que l'ordre avoit esté adressé la preuve qu'il allegue pour ce der- au Vicaire Verus, & à cause de sa nier fait , montre seulement qu'il y maladie, executé par Elien : [ si l'on avoit eu un Paulin Vicaire en ce temps ne veut dire que sur la nouvelle de la 12, [ce qui n'empesche pas qu'il n'y en maladie du Vicaire, Constantin avoit eust encore un autre en 314.]

9-473-474-

P-473+

de Constantin au lieu de Verus on obligeoit déja.] life Verinus; & c'est, dit-il, Locrius loy affichée le 30 de janvier 314, qui Sur la date du jugement rendu par paroist prouver qu'il estoit Vicaire des le commencement de l'année .

nus ne luy donne aucune qualité, & 15 fevrier 314, on ne peut point preil n'est point dit en quel lieu elle fut sumer que ce soit une faute de copiste,

tre à l'autorité du Concile, comme Aussi Godessoy dans sa notice des s.e.p.330. la maniere dont en parle Constantin Vicaires d'Afrique, ne dit point que ou fi c'a esté au contraire malgré la 314, masseulement en 318 & 319. M. Czcion. 475. en 315 & 316. Godefroy pretend auffi Ced.Th.t.s. que la lettre de Constantin parle de ce P. 190. Locrius Verinus : mais il dit qu'elle est de l'an 320; [ en quoy M. Baluze n'a garde de le fuivre. I

Pour lapage NOTE XI. 40.5 17. juge de l'affaire de Felix.

'Saint Optat dit que le Proconsul Opt.1.1.p.45. Czci.ba.p. 81. Cependant par les actes mesmes de Elien avoit receu ordre de Constantin a. cette procedure, on voit qu'Elien agif-d'informer publiquement de la vie de des Presets. [ Je ne scay si rien nous cela toutes les affaires publiques. 'S. Aug. ep. 162, empesche de dire que ce Vicaire avoit Augustin le semble suivre en cela . p.a79.1.c. tous les trois noms d'Ælius Paulinus Mais comme on ne peut douter de b. Verus: & c'est le plus court pour nous ce qu'il dit, que c'estoit l'Empereur tirer d'embaras. ] M. Baluze veut que qui en avoit ordonné l'examen ; 'aussi ep.68. p.124. cet Ælius Paulinus soit une pure fau- selon ce que Constantin en dit dans sa 1.b.c. te, venue, dit-il, de ce qu'il avoit esté lettre à Probien, 'il semble plus pro- Czci.p.472. mandé au Proconful de se saisir de Il veut encore que dans la lettre cette affaire, comme sa charge l'y

> NOTE XL Pour la page

'Quand S. Augustin dit qu'Elien Aug.p.col.c. Cod.Th.12.1. Mais la loy adressee à Locrius Veri-jugea l'affaire de Felix d'Aptongo le Caci.p.478.1

puilqu'il

puifqu'il ajoute que c'estoit environ mande de luy envoyer Ingence, at quatre mois après le Concile de Rome illis, dit-il, qui in presentiarum agunt, tenu en Octobre 313, & deux ans & acque discurnis diebus interpellare non pres de huit mois avant le 10 novem-dessiment, audiensibus & corano assisten-Cxcl.ba.p.3a.bre 216, Cependant dans les actes de tibus apparere & intimari possit frustra la procedure d'Elien , nous avons une les Ceciliano Episcopo invidiam com-Euf.n.p.199. piece datec du 19 aoust 3 14. M. Valois movere, atque adversus eum violenter

crojt sur cela que l'insormation sut insurgere volusse. Ita siet, ut omissis, commencée le 15 de sevrier, & sinit le secusi oparet, ejusmodi contentionibus, 20 aoust, [ou plutost quelques jours populus sine dissensione aliqua religioni Cxci.p.477. aprés. l'Cela est difficile à crosre d'u-proprie cum debita reverentia deserne affaire pour laquelle Constantin viat. [ Ces paroles conviennent fort vouloit qu'on quittast tout, & ces bien au temps où les Donatistes

fagmens font si corrompus, qu'il est avoient appelle du Concile d'Arles à aife de prefumer ou qu'il y a faute Constantin, aprés le premier d'aoust: B11.314519 dans cette date du 19 aoust, 'comme ce qui obligeroit de dire que cette l'a cru Baronius, [ ou que c'est une lettre n'est écrite que l'année suivan-

date qui se raporte à quelque autre te, depuis que Constantin eut fait la chose, & peutestre à quelque copie paix avec Licinius, dont elle porte Crain, 18. qu'on en avoit tirée, ] Dans cette pro- auffi lenom .

cedure il est parlé de Licinius Cefar Il faut avouer neanmoins qu'il v a comme d'un Empereur Romain, de bien du temps depuis le 15 de sevrier melme que Constantin avec lequel il jusqu'à l'année suivante, pour croire est point. [ Si nous la mettons le 19 que Constantin ait attendu jusque là d'aoust, je ne sçay si cela s'accordera à mander Ingence; l'surtout puisque penlestie. affez avec l'histoire, qui nous apprend Saint Augustin semble dire que cete 25.2. que Constantin & Licinius estoient lettre de Constantin estoit la réponse en guerre sur la fin de cette année là, à la relation d'Elien: [& le Concile & que Constantin gagna la bataille d'Arles se tint dans cet entretemps au de Cibales le 8 d'o tobre.] mois d'aoust, auquel on ne manqua

Opt.n.p.29. . 'Il y en a qui pretendent que ce pas de parler de Felix & d'Ingence. jugement d'Elien en faveur de Felix j Le ne sçay donc s'il ne feroit pas n'a pu estre rendu qu'après le Concile plus naturel de croire que Constan-d'Arles, puisque l'innocence de Felix etin fix amener Ingence des qu'il seur d'Apronge estant reconnuë, il n'y le succés du jugement d'Elien. Car avoit plus de question. [ On pourroit pour les termes de sa lettre, qui sem-répondre beaucoup de choses sur ce-blent mieux convenir au temps que la : mais il suffit de voir que si cette les Donatistes avoient appellé du preuve effoit folide, il faudroit mettre Concile d'Arles, ils ne conviennent le jugement d'Elien aprés celui mef-me de Constantin en 316, ce qui seroir Concile de Rome, avant qu'il eust

ridicule . ] renvoyé l'affaire au Concile d'Arles.] NOTE XIII. 'Or il paroift par la lettre à Ablave, Bat. 314,5 454 Pour la page Qu'on peut mettre la lettre d Probien que depuis qu'ileut resolu ce Concile, 41-519-

jusqu'au mois d'aoust, il n'y eut guere de temps qu'autant qu'il en falloit avant le encile d'Arles. 'Constantin écrivant à Probien pour faire venir les Evelques d'Afri-1.C.70-p.195. Proconful d'Afrique aprés Elien , luy que à Arles par l'Espagne. [ Car pour Hift. Eccl. Tom. VI.

ce qui est de Probien, qu'on voit par compagnez d'un seul Ecclesiastique. ] le Code avoir esté Proconful en 515, On voit dans une autre lettre, que Conct.1.p. rien ne nous empesche de croite qu'il Constantin faisoit donner un brevet 1400,c. l'estoit des 314. Et mesme on en trou- de voiture [ non à chaque Metropoli-

6. cd. Th.chr. we quelque preuve dans le Code. J'Car tain, mais Jà chaque Evelque pour luy Godefroy croit qu'au lieu de Probe à & pour les Ecclesiastiques qu'il vouqui Constantin adresse une loy du pre- droit mener. Dans les souscriptions pares de mier avril 314, on peut lire Probien. du Concile, il n'y a de Sicile ene

Dans un des endroits où Saint Chreft de Syracuse, & avec luy Flore Augustin raporte la lettre à Probien, son Diacre, [ Car il estoit indifferent & qui est neanmoins le plus correct, à Constantin que les Evesques eussent il y a O Maximianas dans le titre, avec eux des Prestres ou des Diacres. comme s'il y eust eu alors un Empe-Comme il leur fournissoit les voitu-

10 18 p.124 reur de ce nom : 'mais il faut lite res publiques , il leur veut donner une Maximus, comme un titre de Conf- fuire proportionnée à leur caractere, tantin. [ Ce Prince s'y brouille fans & qui ne charge pastrop le public.]

doute, l'lorsqu'il attribue à Maxime NOTE XV. Pour la page d'avoir soutenu que la lettre d'Alphie 95.920.

Cecilien avoit esté corrompue par Ingence. Les actes font voir que cela Czci.ep.p. en l'an 314. a p.276. appartient à Apronien, & non pas à

L'année du Concile d'Arles n'est Maxime qui parloit pour les schismatiques. point marquée par Eusebe, par Saint NOTE XIV. Augustin, ni par les autres anciens four la page

Que cenx du second throne dans la qui en peuvent avoir parlé. J'Le titre Conest.q. dans les editions ordinaires , porte kure à Chrest , sont les Prestres, que ce fut fous les Confuls Volusien non les Evelques. & Annien, [ c'est à dite en l'an 314. Et 'Constantin en mandant Chrest de ce titre est conceu en des termes qui

P-194 d. Syracuse pour le Concile d'Arles, luy paroissent anciens. Aussi Baronius an. dit qu'il peut amener avec luy par les 314.9 51, Baudouin p. 128. M. Valois voitures publiques, deux du fecond in Euf. p. 299. 1. d, [&, comme je croy,

n.p.106.2.dl throne, & trois ferviteurs. Baronius tous les autres modernes, s'accordent bir ji 43 65. & d'autres , ont pris ces deux du à le mettre en 314, l'année d'après le second thrône pour deux Evesques Concile de Rome. fuffragans de celui de Syracufe, qu'ils Je ne voy rien qui combate leur fupposent avoir esté alors metropoli-sentiment; & l'humeur violente des

tain. [ Je ne penfe pas neanmoins que Donatiftes donne lieu de croire qu'ils des Evelques aient jamais esté reduits presserent ce second jugement autant dans l'antiquité, au second thrône, l'qu'ils purent. On pourroit dire que 6 MO, Llate. Prestres , b comme M. Valois le sou- te avant le mois d'aoust à se prepaà la guerre qu'il faisoit au mois ble que Constantin ayant pris soin de d'octobre contre Licinius, avoit peu regler le nombre des valets que les de loisir durant ce temps pour songet Evelques devoient mener au Concile, aux affaires de l'Eglife, & qu'ainfi il waif ac ait pretendu que trois Evelques auroit plutoft fait assembler le Con-

vinssent de Sicile à Arles fans estrenc-cile en 315. Mais aprés tout, la suite

Euft.ie.c.s.

demeuré maistre par la victoire sur c'avoit esté le dessein de Constantin. Licinius à la fin de 314.]

Pour la page 47.5 20.

#### NOTE XVI.

Du nombre des Evesques de ce Concile .

Ado.chr.

Evesques du Concile d'Arles jusques teste les noms que de 33 personnes, à fix-cents; [ mais il n'est pas pour faire fans &c. 'Dans les soupseriptions il y p.1+29.1438. autorité, surtout en une chose si peu a 44 Eglises presentes, 33 par leurs crovable. 1 'Et quoique le P. Sirmond Evefques, & les autres par des Prestres

Conc.t.r.p. 1570.1571.

l'ait trouvé dans quelques manuscrits ou des Diacres. Il y en a trois dans la du Concile, cela ne l'a pas empesché lettre au Pape qui ne sont point dans de dire que c'est une chose & incroya- les soupscriptions : [ mais c'est appa-Bar. 114.549. ble & absurde. Baronius croit qu'on remment parceque les noms sont peut tirer d'un endroit de S.Augustin alterez, & cela ne pourroit toujours

Aug.in Par.1. qu'ils effoient 200. Neanmoins il eft faire que 47 Eglifes. 1.6.5.p.8.1.d. visible que S. Augustin parle en cet Ce qui peut donner encore lieu 6.6.p.8.a.b. endroit du Concile de Rome, & ne de croire qu'il n'y avoit pas un forc

6.15. B p.17.e. faute dans le mot de ducentos. ] 'Aussi ayant à satisfaire à ce que disoient les planain Cre 14.07.

ils l'ont trouvé dans un manuscrit.

Euf.n p.298,

1.10.c 5.p. 392.b. Aug.in Par. c. Donastites y reprenoient. 'S. Augustin n'en a rien seu. Mais on ne s'éton-

n'avoient pu trouver aucun fujet de Augustin n'a point seu s'il y avoit

femble mieux s'accorder, en mettant plainte contre le Concile d'Arles : I ce le Concile en l'an 314. Ainsi nous qui semble devoir faire croire qu'il v suivrons ce sentiment. S'il avoit esté avoit eu un assez grand nombre d'Etenu eu l'an 315, nous y verrions sans vesques. Tout le reste nous le persuadoute des Évesques de l'Illyrie & de, comme on le peut voir dans le de la Grece, dont Constantin estoit texte; & il est certain au moins que

Cependant soit que la breveté du terme, ou d'autres raisons, aient empesché plusieurs de ceux qui estoient mandez, de s'y rendre, soit que ce qui nous reste aujourd'hui des monumens de ce Concile soit tres imparfait, ] 'la Conc.t.r p.

'Adon fait monter le nombre des lettre du Concile au Pape ne porte en 1+25.d.e.

passe qu'un peu aprés à celui d'Arles . grand nombre d'Evesques dans ce [Ainsi on ne peut douter qu'il n'y air Concile,] 'c'est que Saint Augustin August ps., les Benedictins l'ont ofté dans leur edi- Donatiftes, que ceux qui avoient p.200,2,2, tion. & au lieu de ut ducentes judices, condanné Maximien estoient en plus

ils ont mis ut contra judices, comme grand nombre que ceux qui avoient condanné Primien , par où ils mar-'M. Valois qui n'avoit pas vu cette quoient que ceux qui avoient absous edition, veut qu'au lieu de deux-cents Cecilien estoient moins que les 70 on life vingt, y ayant eu 19 Evefques Evefques qui l'avoient condanne; il dans le Concile de Rome. [ Cela peut n'a point recours aux 200 Evefques avoir quelque apparence dans nostre du Concile d'Arles, quoiqu'il parle de chifre, mais non pas dans le Romain. ce Concile au mesme endroit: mais à Et de plus, yay peine à croire que S. tous les Evesques de la communion Augustin ait voulu marquer en cet Catholique qui avoient adheré au juendroit le nombre des Evesques du gement rendu en faveur de Cecilien. Concile de Rome , qui servoit fort [ Ainsi l'on peut affurer qu'il n'y avoir peu pour en relever l'autorité, J'puis- pas plus de 70 Evesques au Concile que c'estoit une des choses que les d'Arles, ou qu'au moins S. Augustin dit au contraire, que les Donatiftes nera point quand nous dirons que S.

Vvvv ii

NOTES SUR LES DONATISTES. peu ou beaucoup d'Evefques au Con-len Sardaigne, Victor d'Utique, & cile d'Arles , quand on considerera Epictete de Centumcelles (ou Civitaqu'il ne témoigne jamais qu'il ait rien Vecchia) en Toscane, où il y eut peu vu des actes de ce Concile; & il y a de temps aprés un autre Epictete bien

tout lieu de croire qu'il ne l'a connu plus celebre.] que par ce qu'en dit Conftantin dans 'Outre ces 3 3 Evesques & les depu- p.1429.c.

Four la page 47.5 10.

NOTE XVII.

quelques lettres.] tez du Pape Silvestre, les souscriptions marquent Orese de Marscille ; Mamertin d'Eause, comme lit le P. p. 1410.b. Sirmond : [ L'edition de Binius p. 266. Quels eftoient ces Evefques. 1. d, lit Martin de Toulouse. & ajoute

Euf.n.p.257. 'M. Valois croit que pour savoir dans la province de Narbone, ce qui Ac.d. l'ordre des seances dans le Concile ne peut convenir à Eause, 3 mais p.1572.4. d'Arles, il ne faut pas avoir égard aux n'empesche pas que le P. Sirmond ne foulcriptions, mass à la lettre (yno) fourienne qu'il faut lire Mamerinus dale : & c'est sur cela qu'il soutient. Els ainem. Il y a encore Restitut de paspola.

Concestos, que Marin d'Arles y presida. Après Londres, y Victor à estitute Legis. de 144-1449.

luy font nommez Agrece de Treves, volumini , dans la Numidie; [ c'est 2430. Natalis , qui dans les fouscriptions peutestre celle que d'autres appellent eft qualifié Preftre de civitate Urfa- Leges.] 'Outre les Evesques, les souf- P. 1425.e.

lensium, en Espagne, (apparemment scriptions marquent Faustin Prestre d'Urgel en Catalogne ; Theodore d'Orange , Romain Prestre d'Apt , p. 1430-24 d'Aquilée en Dalmacie , Protere de Clemence Prestre de Saragoce , Sabin ... Capoue, Vocius de Lion, S. Ver de Prestre de civitate Batica en Espagne, Vienne, Probace Prestre de Tarra- je ne sçay ce que c'est; ) Leonce & gone , Cecilien de Carthage , Faultin Mercure Prestres d'Ostic . Innocent 4-Prestre d'Orange, Surgent intitulé de Diacre de Nice, & 'Genial Diacre de b. Pocofeltis dans l'Afrique , Gregoire Mende , 'qui est quelquesois appellé p.1013.e. de Porto , Saint Retice d'Autun , Evefque.

Ambitause ou Imbetause de Reims, NOTE XVIII. Termace de Baeça dans la Grenade, Que Constantin n'assista pas au Saint Mirocle de Milan , Pardus Concile d'Arles. d'Arpi dans la Capitanate, Adelphe de Colonia Londinenfium, (on croit que Baronius se sondant sur un passage Ber.314.553. c'est Colchestre; ) Hiberne,[ je ne sçay d'Eusebe qui ne specific point dutout si c'est Ebore d'York marqué dans le Conciled'Arles, pretend que Consles souscriptions, 3 Fortunat d'Alger; tantin se trouva en personne à ce Ariflafe, peutefire Analiase de Bene Concile. [Mais outre que les Everques vent dans l'Afrique [Proconsulaire,] l'auroient dit dans la lettre à Saint Lampade d'Utine dans la mesme Silvestre,] Tappel que les Donatistes Laber.

province, Vital de Vere dans la mef-interjetterent du Concile à luy, & me province, Materne de Cologne, en lettre qu'il écrivit au Concile, ne Libere de Meride en Espagne, un se- soustrent point qu'on dise qu'il y air cond Gregoire qui n'est point dans les esté. fouscriptions; Crescent, on croit que NOTE XIX. c'est Chrest de Syracuse; ) Avitien de Rouen, Daphne de Vaison, Oriental Sur l'appel des Donatistes à Constantin.

Fourla page de Bordeaux , Quintere de Cailleri Saint Optat cite ces paroles de Optat. p. 44-

Pour la page 47.5.20.

Constantin, O rabida furoris audacia maluerunt, [c'est une expression abre-Cc: mais il veut que Constantin les gée, où il attribue à deux choses un ait dites sur ce que les Donatistes terme qui appartient proprement à avoient appellé du Concile de Rome. l'une, & improprement à l'autre,

Eufa.p.295. 'Neanmoins M. Valois fait voir clai- comme cela est ordinaire. rement par S.Augustin, qui le repete Pour savoir quelle différence il y a 62.p.124.1.al plusieurs fois, que les Donatistes se eu entre les plaintes ou l'appel que les 25, p. 289, i, b] plaignirent seulement du Concile de Donatistes firent des deux Conciles, ] lit P.L.2.c.92. Rome & appellerent de celui d'Arles . 'primum apud eum accufastis , dit Saint lit.P.1.2.c.92. printing mit seed to a present the court of Aries. primus apua est a letto at eura appel. Printing unit. Ecc., [Mais S. Optat ne pouvoir manquer Augustin, ab alero ad eura appel. Printina de dire que les Donatistes avoient [Assir; [il faudroit en avoir plus de la Creilace.] appellé du Concile de Rome, voyant pieces que nous n'en avons. Cepen-

dit rien de celui d'Arles: Et Saint Evesques, que les Donastites avoient 1431. fon Abecedaire, où il ne fait que non qu'il fist assembler un nouveau Augabe p.4 il ne faut pas s'étonner ] 's'il y semble qu'aprés le Concile de Rome, ilspou-

dire que les Donatiftes appellerent du voient ne demander qu'un nouveau Concile de Rome, [ contre ce qu'il dit | Concile , 'comme S. Augustin le dit Aug.p. 36.2. partout ailleurs. Cet endroit de Saint quelquefois. Euf.n.p.296, point desectueux, ] 'comme quelques Rome ou à celui d'Arles. Le P.Sir-1-12.

d'Arles. ]

Pagl, 313.58. tantin, & one demande un noveau audiftis. [Cela convient parfaitement

Aug.cp.162. p.280,2,b. droit où il dit, ab Arelatensibus ad une disposition d'affaires fort diffeipsum rursus Imperatorem appellare rente. Outre ce qu'en dit M. Valois, ]

pl. 16.2.p.121. par la lettre de Constantin, qu'ils dant comme nous croyons que Saintavoient appellé d'un Concile, & ne Augustin en a encore eu moins que connoissant point d'autre Concile sur nous à l'égard de celui d'Arles, tout les Donatiftes que celui de Rome, ce qui nous paroift, c'est qu'il a vu ] comme on le peut juger de ce qu'il ne dans la lettre de Constantin aux Concertier.

> Augustin n'en dit rien non plus dans appellé à ce prince, pour demander le suivre, n'ayant pas apparemment Concile, mais qu'il se rendist luy alors d'autre lumiere. C'est pourquoi mesme juge de leur cause; 'au lieu Pagi, 313-38.

> Augustin nous donne encore lieu de On dispute si la lettre de Constantin Eus.n.p.296 juger que le texte de Saint Optat n'est aux Evesques, s'adresse au Concile de 2d/Pagi, 113.5

uns l'ont cru, [mais tel que l'a eu mond & M. Valois la raportent au der-Saint Augustin, & qu'effectivement nier sans hesiter. [ Et il n'y a pas à dou-S. Optat n'a point connu le Concile ter si c'est de là que S. Augustin a appris que les Donatistes avoient appellé du

Augepiss. Comme les Donatiftes se sont Saint, quemadmodum illos deresteur 250,210.

jugement, on pourroit dire en quel- à cette lettre, J'que S. Augustin paroist ep. 68. p. 124.1. que sorte qu'ils en ont appellé : 'de encore citer en d'autres endroits, [& a. sorte que ce n'est presque qu'une dis-ne convient à aucune autre que nous pute de mot, assez peu importante. ayons. Tout ce qu'on pourroit dire, Mais il faut neanmoins qu'il y ait eu c'est que cela estoit peutestre aussi quelque chose de different à l'égard dans la lettre à Eumale, écrite aprés de celui d'Arles, puisque S. Augustin le jugement de Milan. Mais avec cela dit fi fouvent qu'ils en appellerent, & en lisant celle aux Evesques, & celles ne le dit jamais de celui de Rome que que Constantin écrivit entre les Condans son Abecedaire. 'Car pour l'en-ciles de Rome & d'Arles, on trouve

on voit qu'aprés le Concile de Ro- une loy de la rebaptization. Conc.t.1.p. 1431.c|1431. me, Conftantin erut d'abord que tout [Le nom de Traditeurs pourroit fa-

1414. estoit appaise; & la lettre aux Evesques voriser Baronius , s'il se prenoit ici qui est toute sur l'obstination des Do-pour ceux mesmes qui avoient livré les natistes, est écrite avant que le Concile choses saintes ; 1 '& Baronius parois mat. 104 at.

P.1411.b.e. fust separé. Il marque dans celle-ci le prendre en ce sens. I Neanmoins que beaucoup de Donatiftes s'eftoient il y a toute apparence que Ticone Aug en. 142, réunis: '& S. Augustin assure qu'aprés le prend dans le sens des Donatistes, p. 477. a.b.

le Concile de Rome 10012 persisterent c'est à dire pour tous les Catholiques. dans le shifme. [Ce qui est certann ; L'Evesque Deutrer qui suivi le de. Aug. 1974.4. c'est que le P. Pagi , qui veut , aprés Jerte de ce Concile, est appellé dans S. P. 1974.4. Baronius, que la lettre s'adresse au Augustin Episcopus Macrinensis, ou ep. 8.9,543.
Concile de Rome, se contente de ré-Macrianensis selon l'edition des Be-p-48.5. pondre fort foiblement aux raifons nedictins. On trouve deux Macria- vand.p.jje. des autres , & n'en allegue aucune nes au moins dans l'Afrique , l'une 342 pour fon sentiment. Car je ne voy dans la Byzacene, qu'on croit estre

pas mesme qu'il se fonde sur Saint celle qu'on surnommoit la grande ; agi. piz.522. Optat , ] 'qu'il croit avoir cité les l'autre dans la Mauritanie de Stefe ; paroles de Constantin , Pentis à me Et Saint Augustin porte à croire que in faculo judicium &c. non de falettre Deutere eftoit Evefque en Maurita- 24.6. aux Evelques , mais d'une réponse nie : non folum Deuterio , sed etiam

qu'il avoit faite de vive voix. Et il a universis Maurorum episcopis . peut-estre eru la mesme chose de ces NOTE XXL Pour la epga autres, Orabida faroris andacia &c. 87 5 35. Mais quand il se fonderoit sur ce Sur le livre de Macrobe aux

Saint, nous avons montré que son au-Confesseurs. torité est soible en cette rencontre .] [ Je ne fçay quels peuvent eftre ] ces Conv.ill.cq. Pour la page NOTE XX. Confesseurs à qui Gennade dit que 41.53 14.

que S. Augustin dit que ce Concile la persecution de Diocletien , pour

Macrobe Evelque des Donatiftes de Sur le Concile des Donatifes touchant Rome[vers 370,]avoit adressé un oularebaptization. vrage lorfou'il estoit Prestre de l'Egli-Baronius met des l'an 308, le grand se Catholique . [Un homme qui vivoit Concile des Donatiftes, qui laiffa la encore en 370, pouvoit-il eftre affez rebaptization indifferente, supposant agé dans les premieres années d'aprés

avoitesté tenu 40 ans avant le temps estre déja Prestre : & adresser un oude Macaire. [Et il est vray que Saint vrage de morale à des Confesseurs: Il Augustin semble dire que les Maures, n'y a point aussi d'apparence qu'il fust qui des l'an 308 ou environ, ne re-encore dans l'Eglife Catholique en battizoient pas les Catholiques , le fai- l'an 363, auquel finit la perfecution foienten confequence de ce Concile. ] de Julien; & on ne dit point qu'elle Enfin pass . La verité est neanmoins qu'il ne le ait fait de Confesseurs dans l'Afrique. dit pas. Ce font deux faits differens, Je ne scay s'il faudroit raporter cela & nullement liez l'un à l'autre, que à cux qui pouvoient avoir foutenu Saint Augustin, ou plutost Ticone, en Afrique la Consubstantialité du allegue pour montrer que les Dona-Verbe, contre Constance en 355, out tiftes n'avoient point toujours fait dans les années suivantes. Mais on ne

leur donne guere le titre de Confesfeurs, & la persecution de Constance dura jusques en 361, ce qui approche trop pres du temps auquel Macrobe estoit non seulement Donatiste, mais consequent ancien dans leur parti .

d'un pretendu Martyr des Donatistes pour ofter aux Donatistes toutes leurs nommé Isaac, écrite par un Macrobe, eglises. [Mais assurément cette conselon toutes les apparences vers 349, jecture ne doit pas prevaloir sur celle Il est difficile de pretendre que ce que nous avons alleguée pour la met-Macrobe soit different de celui dont tre en 330. On y peut encore ajouter nous parlons. Je ne scay si l'on oseroit que dans l'inscription p. 257, Consdire que Gennade a confondu deux tantin prend le titre de Victorieux: ] croire malgré l'autorité de Gennade, ennemis, [c'est à dire à la fin de 323.] que ce dernier estoit déja Donatiste lorfqu'il fit fon livre, & que les Confesseurs ausquels il l'adressa, sont les Sur Donat & Marcule les celebres Evesques de cette secte que Constant avoit bannis en 348 ou 349.]

NOTE XXII. Pour la page 99.5 41.

point de l'an 306.

Aug.inCre.1. 3 c.19.9.185, daté dans Saint Augustin, Constantio font glissez dans quelques martyro-Augusto & Constamino juniore Casare loges, celui de Donat le premier de Czci-ba.p. Consulibus, 'au lieu que dans les autres mars, & & celui de Marcule le 26 de 91. exemplaires, le premier est nommé novembre. [M.º Godeau le dit aussi Conttantin aufli-bien que le second dans la viede S. Augustin. Usuard met

Bar. 306. 6 32. Baronius, fuivant ce qu'il trouvoit en effet le premier de mars un Donat, dans S. Augustin l'entend de Constan- qui a, dit-il, souffert à Carthage sous ce Chlore, & le meten la derniere le Duc Ursace & le Tribun Marcellin. année de ce Prince, qui est l'an 306. Donat de Bagai le martyr des Do-Neanmoins les Docteurs de Louvain natistes, paroist estre mort en Numiont bien reconnu dans leurs notes p. die plutoît qu'à Carthage; & on ne 107, que Constantio estoit une faute; voit point que ni Ursace ni Marcellin Eufin, p. 291. & M. Valois prouve d'une maniere aient eu de part à sa mort. Neanmoins si invincible, qu'il n'y a pas le moin-les noms du Duc Ursace & du Tribun Aug B.t. p. dre lieud'en douter. 'Les Benedictins Marcellin, font si celebres dans l'hi-

Augustin.

pour les Catholiques de Cirthe.

'M. Valois croit qu'on peut mettre Euf.n. p.102, mesme leur Evesque à Rome; & par en 317 ou 318 la lettre de Constantin 2.d. fur l'eglise de Cirthe; & que Constan-Nous verrons dans la suite l'histoire tin n'avoit point sait encore de loy Macrobes, un Preftre Catholique qui & il ne le prit, selon Eusebe, que ...consil.a.c. auravécu peu aprés lespersecutions, ou lorsque Dieu luy eut sait, vaincre 19.4424.

& l'Evesque Donatiste de Rome; ou Licinius aussi-bien que tous ses autres

> NOTE XXIV.

Pour la page 114-5 47-

martyrs des Donatistes.

[ Non seulement Donat & Marcule Donatistes ont esté honorez comme Que les aftes de Zenophile ne sont des Martyrs par ceux de leur secte, ] mais Rivius dans la vie de Saint Aug.v.R.p.

Augustin, croit que ce sont les mesmes 'Le procés verbal de Zenophile est Donat & Marcule dont les noms se ont cru sur cela devoir mettre Con- stoire des Donatistes, qu'il est difficile stantino dant le texte mesme de Saint de ne pas avoir quelque soupçon que ce soit le mesme Donat, dont on aura

712 NOTES SUR LES DON ATISTES.

NOTES SUR LES DON ATISTES.

Urface qui eftoir avant Saint Optat, divers nouveaux martyrologes: & il n'a rien de commun avec le Tribun ajoute que ce pourroit bien eftre le Marcellin qui n'eft venu en Afrique] Marculé des Donartifes.

qu'en 40. Auffion nien avoille rier metre dans le maryonge Romain, licu de Arizini qu'en lis dans le qu'est proprener cellus d'Ufracel martyrologe Romain, & que Basser, revu à camplifé . J'On y a faitement mus femble avoir pris d'ailleurs ; il rectuir le nom de Donar point à que! fact litre à Macarismit, La qualité de

ectous le nom de Donas pont à quel-laux lirea Matarians. La qualitede que quatres marrys, fain direo dis Pletfre que luy donne le marrysologe si de la description de la confine Romain, vient de faerdaisi qu'on lit de la marrysologe de S. Jenone. dans le faux Bolc. Carce terme marsoliv\_in-M. Aufil Bollandus croit que ce Donat que encore plus fouvent un Evefque doit offer définique d'avec credui que qu'un Prefire dans les anciens de confidence de la confidence

Ufuard met à Carthage, nefine en Marcule elhoit Evefque. J'Raban a Antalan, fupodom comme illist, que celtulci mis le Marcule de Douardies dans tit- pro. Et unvers matres. Quelques exem. Son matrendoge, avec un abregé de phaires metters aufil Fautre Donat fon hidrone, lost que nombre. Les posses avec ses conpagnons en Afrique, ce cabes de son pretenda matrere mat- que Bollandas servici efteu men faute - [quene nettle el-que ule 2-9 du mestine.

que Bollandus croit estre une saute : quent en teste le 14 ou le 29 du mesme [Mais quand ils feroient d'Afrique ; mois ; comme le jour de sa mort ou le nom de Donat y estoit si commun , de sa seste.

qu'on s'en pourroit point dutout in. Le manyrologe imprimé à Cologne pad-sente.

ferre que ce fuil le mefine. D'ivversin et siz, parmi les ceuves de fole, s-Paillaautres martyrologes ont auili le Do-l e comme dit Melandus. [Le veritable
ant d'Unard foss Urline & Marcel, donné per Bellandus si rien dutour
lin, te Bollandus riences que c'elt celus in de Marcel ni de Marcel au 16 de
pour [II] y a tien façet de roit event per la la de la larcel ni de Marcel en 16 de
pour [II] y a tien façet de roit event que la delition meternel e 3 y un bint e 17-18.

Rivius que c'elt le Donasifie de Bagai ques additions meternel e 3 y un bint e 17-18.

É y in réconne que le fontinente de Marcel à Niconomie, avec quelquest

ex y métonne que le fentiment de Marcel à Nicomedie, avec quelques.
Rivius risk pas cliè tranque dans jaures; ce qui ferroure aufildans les 1914-.
Bollandus, quand ce n'eust effe que marrytologie de Sainz Jerome, qui ne 1914-, pour le combattre.
La conjecture de Rivius eft encore Cela fair douter au P. Mabillon, fi Anti-1-3-

Eustane, Plus forte für Microlle, JCG: mittele Tequidation de Malamats, qu'il dier être 11que dans lie martvrolege Romain qui l'ert variafienblible, dont reanmoint
lie Marcel, sile dit qu'il fur precipie paufer pour abfolament vraie. Il feroit
30-lamate. Guo Confiance par les Atients, Mola-l que comme on trouvoir préduge on
sus dans fon traité des martyrologies inefine/pur un Marcel martyr à Nicodit que dans fe martyrologie de Bode, inolée, de le Marcule des Donattfels
[ que Baronius cite fur fur ce Marcel, [ en Numalie, on a eru que c'etboit le
il ett appellé Marcule, & qu'il y eli infente, de on a trougle leura hiltodet qu'il fut precipité, après avoir res. [Maissave tout eta] penfe qu'il
le control de le constitute de la constitute de

se puisse dispenser de le dire encore Donatistes de Carthage entre Donat

de celui du martyrologe Romain, ] & Parmenien.

Bit. 16 nov. t. malgré toutes les differences qu'y 'Cependant S. Augustin après avoir Augustilla. que sur le faux Bede. [ Au moins le des Donatistes à Carthage, apoute & genre de sa mort ne vient que du saccesseur de Denat. [Cette addition Donatiste.] Pour savoir sion le peut paroist assez inutile, à moins qu'il de S. Jerome, il faudroit examiner fuccesseur immediat. Er en effet, il ne auparavant si l'on y trouve quelque met jamais de Caius ni de Lucius entre

quoy je n'ay aucune ideé.

mort le dimanche selon son historien, 'il fait la mesme chose un peu apres, c.19.47.861. dans le temps de la commission de [ & d'une maniere qui ne souffre point Macaire , [ & par consequent en 348 ce me semble qu'on dise qu'il ait conou 142. Ainsi il n'est point mort ni le nu aucun autre Evesque Donatiste de 24,ni le 25,ni le 29 de novembre, tous Carthage. On en a déja parlé dans ces jours n'ayant point efté le diman- la note 4, & l'on y a marqué ] 'que Optiliza-14. che ni en 348, ni en 349. Il peut estre Saint Opeat appelle Majorin [non le 4. mort le 10 en 348, & son corps avoir 'crifaveul', mais ] l'ayeul de Parmenien. efté trouve ou enterré le 15, auquel [ Pour Cajus & Lucius, ] ce pouvoient Raban l'a mis; ou estre mort en 349, estre des personnes celebres parmi auquel le 26 tomboit au dimanche; les Donatistes, quoiqu'ils n'eussent & c'est le plus aise. Mais il faudra pas esté Evesques de Carchage; ou dire qu'il ne fut precipité soit par sa plutost ce sont des noms generaux ,

Pour la page

NOTE XXV.

112.7 10. Que Parmenien a succedé immediatament à Donat de Carthage.

de l'an 349.]

Aug.f. 158.p. que Saint Augustin fait dire à un 1 196.4. Donatific, Non dimitte Donatum,non

Concisp.p. dimittonescio quem Garum, ou Caium
128. Comme lie M. Baluze, Lucium, ParCarphore un esti honorez menianum, mille nomina, mille (ciffuras.

ragi,p.114. On tire donc de cet endroit qu'il y a eu un Caius & un Lucius Evelques des Hilt. Eccl. Tom. VI.

trouve Baronius: puisqu'il n'est fondé dit que Parmenien avoit esté Evesque Cart. refumer encore des martyrologes n'ait voulu marquer que c'estoit son

faute certaine de mesme genre ; de leurs Evesques de Carthage. ] 'Il nom- in Pac. B.J.; me tout de fuite en un endroit, Majo- capsa,t, Il faut remarquer que Marcule eft rin , Donat , Parmenien , & Primien :

propre fureur, foit par l'ordre de pour marquer qui l'on voudra, com-Macaire, que long-temps après le me Caius, Seius, Titius &c. parmi combat de Bagai , puisque ce combat les jurisconsultes . [ Mille nomina , fut suivi par la réunion, & la reunion qu'ajoute Saint Augustin, confirme par le Concile de Carthage, qu'on ce me femble affez ce dernier fens. ne peut mettre plustard que sur la fin Mais comme il aioute encore mille sciffuras, on pourroit croire aussi que c'estoient des gents qui avoient forme comme tant d'autres, quelques nouveaux schienes dans celui des Dona-

tiftes, foit à Carthage où ce fermon à esté presché, soit aux environs. Au L'on a blasmé Baronius d'avoir lieu de Garus, ou Caius, on lit Carus fair Parmenien successeur immediat dans le supplément du Pere Vignier, du grand Donat de Carthage, à cause [1,1,2,86,2.4.]

> Pour la page NOTE XXVL 128,951.

Carshage ont efté honorez comme Saints.

Bollandus fait difficulté de donner Bott.fup.p. 188,6614,

le titre de Saint à Gratus & à Genethle par des monumens authentiques , Evefques de Carthage , parceque le qu'il y a eu un S.Restitute Evesque do calendrier de l'Eglise d'Afrique ne le Carthage & Martyr. ] 'Mais Baronius 2.4ec.b. leur donne pas. [ Mais c'est affez qu'ils ne l'établic que sur de vieux manussoient dans le calendrier, pour juger crits, sans dire ce que c'est, ni ce qu'ils que l'Eglise d'Afrique les honoroit portent : [ & nous avons dans le Concomme des Saints. On le voit par cile de Rimini un Restitute certain Ferrand Diacre de Carthage, qui vi-qu'il n'y a aucun lieu de prefumer voit à peu prés dans le mesme temps avoir esté Martyr. Ainsi il va toute

Pall P. . . 9 que ce calendrier a esté fait , ] '& qui apparence que c'est celui dont parle 24.17.132.80. cite fouvent les Conciles tenus four S. Polfide, & celui encore ] 'dont la feste Analy, 194. Grains, '& sous S. Genethle, [ quoique est marquée dans le calendrier de

en d'autres endroits il se contente de l'Eglisc de Carthage, par le terme de Anal.t.g.p. l'appeller l'Evefque Genethle.] Plu- depefitio propre aux Confesseurs, mais sieurs autres Saints mis dans le mesme le 28 d'aoust avec celle de S. Augustin. calendrier devant & aprés Gratus & [ & non le 9 de decembre, auquel il Genethle, n'y ont point le titre de peut yavoir eu quelque autre S.Resti-Saint, melme S. Mappalique, Saint tute Evelque, martyrizé à Carthage Jacque & S.Marien , [ ii celebres entre fans estre Evesque, ] Et neanmoins Flore, 1021. P. 199.

les Martyrs:] 'On ne le donne point les martyrologes de Saint Jerome qui non plus dans la fuite à S. Augustin, marquent ce jour là beaucoup de [ dont la feste se faisoit alors dans les Martyrs en Afrique, n'y marquent Gaules.] aucun Restitute.

Pour favoir si c'est de l'Evesque Bar. 187. 554

Four 's page NOTE XXVIL 149.5 12.

103.572

Restitute que la grande eglise de Car-Hillept.p. Que Saint Restitute Evesque de Carthage portoit le nom de Perpetua 10.4. thage n'eft point martyr. Refficata . comme des personnes habi-Baronius a mis le 9 de decembre les ont cru que cela pouvoit estre, Bar. 303-\$73

dans le martyrologe Romain , Saint [ cela n'est ni aise, ni important à Restitute Evesque de Carthage & deviner.] Martyr, à qui il raporte le fermon de NOTE XXVIIL S.Augustin marqué par Posside c. 8, fur Restitute Evesque de Carthage! Ouand Saint Optat a écris: Outques Neanmoins Posside ne luy donne! autres semerques sur sen ouvrage. point le titre de Martyr, comme Baronius le reconnoift, f Le mot de [ Nous avons marqué dans le texte

depositio dont il se sert, ne se donne les raisons qui nous sont juger que S. point aux Martyrs dans l'usage ordi- Optat a écrit des l'an 370 ou envinaire.] 'Outre cela, Baronius recon-ron.] 'Cependant il fait un catalogue opt.l.s.p. 44. noist qu'il est fort difficile de croire des Papes qu'il conduit jusques à b. qu'aucun Evelque de Carthage ait esté Sirice: [ & Sirice n'a commencé qu'à martyrizé, hers S.Cyprien: & il est l'extremité de l'an 384, plusieurs aureduit à dire que Restirute est appellé nées après la mort de Valentinien & Martyr, non pour estre mort pour de Valente, & 80 am depuis la perse. J.C., mais feulement pour avoit sous-(eution de Diocetien.) Baudouin & m.p.144/0u fert les tourmens. d'autres croient qu'il faut ofter en cet Pin.p.15 ..

[Peut-estre faudroit-il se contenter endroit le nom de Sirice , comme de cette folution, s'il estoit constant ajouté par un copiste qui vivoit sous

Pour layage

243.5 58.

NOTES SUR LES DONATISTES. son pontificat, & laisser sculement livre. [ Ainsi il ne parle point du set-

celuí de Damaíe, [dont le pontificat tieme, ni de la matiere qu'il traite,]
22.1,64,51: Commence fur la fin de l'an 366.] Et & mesme au commencement de ce la-5-2
12.1,64,51: Commence fur la fin de l'an 366.] Et l'an 366.] Et l'an 366.]

23.1,64,51: Commence fur la fin de l'an 366.] Et l'an 366

catalogue des Evesques Donatistes nouvelle partie.

de Claudien , comme d'un homme male , parceque S. Augustin semble , encore vivant.

mesme, qui avant depuis revu son ou- sust mort long-temps auparavant.] Il vrage, v a fait ces changemens. Quand yen a un où il le joint à S.Ambroife.

à fon original Claudianus Luciano , tout ce que l'y trouve, c'est qu'il a 110. Lucianus Macrobio. Il est au moins écrit sous ce Prince:

patit-it b'de ce que nous trouvons separé & lien, auquel il adu raport, & de la comme egaré un grand endroit tou- pluspart des autres Africains, a sans chant Macaire, qui par sa suite doit doute esté cause que les copistes qui ne

z.C.p. 312.

conte que fix livres de S.Optat . [ Il re des violences que les Donatiftes

se, est ce qu'il traite dans son sixieme edition, p.49. J'ay peine à croire aussi

Optat pouvoit avoir écrit vers 368. déja achevé son premier dessein, mais [ Nous avons remarqué dans l'article que les nouvelles objections des here-16, la melme difficulté, ] dans le tiques l'obligeoient à y ajouter cette

à Rome, conduit jusqu'à Claudien Baronius ne croit pas avec tout Bar. 168. 517.

[qui vivoit en 378,] 'quoiqu'un peu cela que S.Opeat ait pu aller jusques

auparavant , S. Optat eust parle de au temps de Sirice , ni mesme qu'il Macrobe predecesseur non immediat ait passe les premieres années de Dadit-il, en parler comme d'un auteur [1] est certain qu'il y a eu de l'alte- ancien , & non point comme d'un ration dans ces endroits: mais il ne homme de son temps. [Je ne trouve semble pas qu'il y ait beaucoup d'in- pas neanmoins d'endroits dans Saint convenient à croire que c'est S.Opeat Augustin, d'où l'on puisse tirer qu'il

un copifte aura pu inferer le nom d'un [ mort feulement en l'an 397. ] Pour ce Du Fin,t.a.p. Pape, je ne sçay s'il est aisc de presu-mer qu'il se soit assez mis en peine de sous Valentinien, [& ainsi avant 176, gents inconnus comme les Evesques si on l'entend du premier, je voudrois Donatiftes de Rome , pour ajouter qu'on en eust marque l'endroit . ] 'Car Hier.v.ill.c.

plus aifé de le croire de l'aureur mes. [Le style de S. Oprat qui est extre-me que de tout autre. Et par là il est mement serré, & quelquesois assex aifé de rendre raison non seulement ] embarassé , comme celui de Tertulappartenir au troisieme livre, [ où on l'entendoient pas , l'ont rempli d'une l'a mis dans l'edition de 1676, p.83: infinité de fautes. ] Baudouin dit qu'il Opt.a.p.16.

mais encore de ce que nous avons un ne sçait point d'auteur ancien où il y settieme livre, ] 'que nousne pouvons en ait plus que dans celui-ci , [ & quelaucunement douter estre de luy, com-me Casaubon le fils le soutient dans habiles aient pris de les corriger, il ses notes, & qui neanmoins n'a point y en reste encore beaucoup.] 'Il y a lapeste esté connu de S. Jerome, 'puisqu'il ne quelques lignes au milieu de l'histoi-

paroilt mefme qu'il n'estoit pas dans firent à Thipase, qui n'ont aucun opeale.p.s. le premier dessein de l'auteur.] 'Car raport à cet endroit, depuis Post hoc failant la division de fon ouvrage, il etiam alind &c.jusqu'à addere volnifti, n'en promet que six parties; &t ce Numerus major est columbarum ? [On qu'il donne pour matiere à la dernie- n'y a rien changé dans la derniere

Xxxx ii

qu'il n'y ait pas une grande transposi-tion dans le settieme livre, p. 103, ] bien qu'il n'estoit pas dans le premier 'Mais pour croire que les Donatistes dessein de Saint Opiat, [à quoy nous Bar. 314.5 52. en aient retranché diverses histoires avons répondu dans la note 28. ] Mais

importantes , comme quelques uns il ajoute que le ftyle de ce fettieme l'ont dit, [c'eftà quoy il y a peu d'ap-livre n'approche pas de l'elegance & parence; & on n'en a aucune preuve, de l'elevation des autres, & qu'il con-Autant que l'on en peut juger par tient des sentimens opposez à ce qu'il l'endroit qui fut cité dans la Confe- y avoit enseigné . 'Il reduit cela au passe. rence de Carthage, qui est celui qu'on crime des Traditeurs, que S. Optat

foupçonne de corruption , il paroift avoit beaucoup relevé dans fon prequ'il estoit tout de mesme que nous mier livre , au lieu qu'il tasche de Aug. col.4.3. l'avons. ] 'Car il est visible que le persuader dans le settieme que c'est .p. aa8.t. jugement de Rome & la detention une faute legere & pardonnable . de Cecilien à Bresse, y estoient dans Mais il n'est pas extraordinaire de une melme page. On lut cette page representer un crime tantost commo

entiere, & on fit reflexion fur ce fort grand, quand il est tel en effet, qui y estoit dit du Concile de Rome : tantost comme moindre en le compamais il n'est point fait mention de rant à d'autres encore plus grands : & celui d'Arles , & moins encore du tout ce qui est dit dans le settieme jugement de Constantin, dont il estoit livre pour diminuer le peché des alors question . 'Car les Donatistes Traditeurs, ne va point, comme je pretendoient montrer par S. Optat , croy , à pretendre que ce ne foit pas que Cecilien y avoit elté condanné ; un crime mortel , qui selon les regles

que cetten y avost ette concanne s jun crime mortes, qui ution ser segtes [ ce qui'sis n'euffent en garde de faire, ordinaires de l'Eglife, devoit ettre fi Saint Opata euft dit, comme on le lespié par la penitence publique ou pretend, qu'il y avoit etlé abfoas. ] par la deposition, mais étulement à Crid-1-4-\*. Loriqu'il raporte en deux most Thil-fdire qu'on avoit pu le dispenier de le toire du schisme, il ne promet de punir de cette sorteen quelques occa-parler que d'un Concile, soi sit actum sions, pour des raisons extraordinai-Concilium. [ Aprés tout , il n'est pas res , & à en laisser à Dieu le jugement ; difficile que S. Optat ait ignoré le de quoy S. Augustin semble que lque-

Concile d'Arles & le jugement de Jois ne s'eloigner pas. Constantin, ou que n'en ayant pas de Pour ce qui est de la differe nce du preuves authentiques, il n'en ait pas style, c'est une preuve certaine de la voulu parler; puisque S. Augustin ne difference des auteurs, quand elle est

paroift avoir connu ces deux points grande & constante: Mais je doute importans, que par une lettre ou deux que cela soit ici , prest a m'en sou-

Augabe.p4 de Conftantin : ] '& dans fon pleaume mettre à ceux qui l'auront mieux contre les Donatiftes, qu'il femble examiné.] de l'un ni de l'autre.

Four la page NOTE XXIX.

c|3,4,

143.558. Sur le settieme livre de S.Octat.

avoir fait fur S.Optat , il ne parle ni Baudouin bien loin d'appercevoir Opt. 19.25 cette duference, à jugé sur le style mesme, que ce settieme livre est de

Saint Optat : '& Rivet qui le rejette Riv.I. p.c.15. comme supposé, avoue neanmoins p. 118. cette ressemblance de style. Pour open.c.p. 'M. du Pinjuge que le settieme livre Casaubon, il soutient qu'on ne sau- jui que nous avois dans S. Oprar , est roit lire l'un & l'autre avec quelque

foin, & les comparer ensemble, fans symbole, ou au moins qui violoient la avouer qu'ils sont tous deux d'un foy de la Trinité; [ ce qui paroist estre mesme auteur, estant aussi difficile à aussi le sentiment de S. Basile, l'Nean- s. Van. t. 2.5. un faussaire de contresaire si bien le moins les PP. de S. Vanne soutiennent style de S. Optat, qu'on voit peu le qu'il n'a rejetté que le battesme qui

fujet qu'on en auroit eu. n'est pas donné au nom de la Trinité s 1.7. p. 100. 'Il est certain que l'auteur de ce & qu'ainsi il a esté entierement dans

settieme livre pretend avoir écrit les le mesme sentiment que le Concile p.10f.bil.a.p. fix precedens, '& il renvole en un d'Arles & S. Augustin [ Ils pouvoient endroit à ce qu'il avoit dit dans le s'appuyer encore sur le Concile de quatrieme, [ou plutoft dans le fe- Carthage fous Gratus.] Ils remar- p.346-347. cond, ] comme citant egalement au- quent que Saint Optat n'a pas affez teur de l'un & de l'autre. [ A moins connu la foiblesse de l'homme, aussi

donc qu'on n'ait des preuves certai- peu capable de commencer le bien nes que c'est un fausaire qui a voului par luy mesme que de l'achever. Le Alex. 1,7,0, passer pour S.Optat, ] 'il faut recon-P. Alexandre explique assez bien, ce 542-544. n.p.197. noiftre avec Baudouin, que c'est Saint me semble, un endroit du settieme Optat mesme qui a ajouté ce settieme livre qui peut paroistre contraire à la

livre [ aprés avoir fait les fix autres. ] foy du peché originel . 'Ces difficultez Apr.in Par.i. Du P. p.320, 'Me du Pin reconnoist au moins que n'ont point empesché S. Augustin [ & 1.6.]-p.7-1-6l'on ne peut douter que ce livre ne S.Fulgence] de témoigner beaucoup foit ancien; & il croit que c'est l'ou-d'estime pour cet ouvrage & pour son

vrage de quelque Africain qui vivoit auteur . peu apres Saint Oprat, & qui a cru y devoir ajouter ce 7 livre. Cafaubon Opt. n.C.p. 114

tivre n'estoit pas . ]

dit que S. Optat a pu ne songer qu'à le joindre au fixieme comme une simple addition, quoiqu'à la fin il se soit trouvé plus long qu'il ne pensoit; & [Parmenien n'avoit garde de marque c'eft ce qui fait que S. Jerome ne quer dans son écrit contre Ticone,

NOTE XXX.

Quelques fautes qu'on reprend dans

S. Optat fur la doctrine .

NOTE XXXI.

Pour la page 147.5 59.

Donatifies .

conte que fix livres. Mais il recon-noît que cela n'elt poisse necessaire (ele, J puisqu'il le menaçoit de cette Aug.ep.42.p. pour la quits faction de l'ouvage : [ & Condamation dans son écrit, è dettret 7<sup>7,5,5,4</sup>. il est plus aise, ce me semble, d'ad-ne talia seribat, '& l'appelloit nean-in Fat. La.c. mettre deux editions, dont S. Jerom, moins encore son tres cher frere. 31.9.33 1.c. n'aura vu que la premiere, où ce 7 e Ainsi quand nous lisons dans Saint 1.1. c.1.9.5.1. Augustin , postes verò perhibes dam. de naum, [ce perhibet que les Benedictins

one laiffé, 1. 9. p. 12. 4, fe raporte à quelque autre écrit de Parmenien. postericur au premier : ou plutost, puisque Saint Augustin auroit du

Du P. p. 156. Entre les endroits difficiles qu'on marquer plus expressément ce second p. 325 Opt. 1. peut remarquer dans S. Optat, 'il y en écrit au lieu de perhibet, qui ne peut a un où il semble rejetter comme nul s'encendre que de Parmenien , il faut tout battefme donné par les hereti- lire perhibent, qui marque seulement ques , c'est à dire selon luy , par ceux un bruit commun. Le mot de postes

qui combatoient quelque article du le prouve encore.] Xxxx iii

Pour la page 144. 5 58.

Pour la page 247.5 59.

### NOTE XXXIL

Que Ticone peut avoir écrit sur l'Eglise vers l'an 372.

temps l'affaire de Ticone est arrivee. ] que S. Optat n'en ait point eu de con-Est. 1945 17. Parmenien a vécu, comme nous noissance : car il n'auroit pas manqué Genn. c.18. verrons, jusques en 390 au moins; & d'en tirer un grand avantage pour

que Rufin; [ce qui porte naturelle- ce Saint, vers 372.] Aug.in Par.l. ment à le mettre vers 390. ] Neans.c.1.p.6.r.d. moins ce que dit S. Augustin, qu'on

tenoit, perhibent, que Ticone avoit esté condanné, [ semble marquer au moins que cela estoit arrivé avant l'an 388, auquel il revint en Afrique aprés

c.33.p.26.2.c. gue mesme en un endroit le temps cile, appelle cet Evesque Genethlius: où il vivoit de celui de Ticone.

s'estoit tenu en l'an 308, comme veut lieu de juger que c'estoit un Evesque écrit des le commencement de l'epis- faire un d d'un il : & on remarque que 20.1.

ep.48.p.71.2. 370, I puisqu'il y avoit encore alors où les imprimez ont Genedius, les

Ce qui paroist plus fort pour mar-fort rare, a esté corrompu dans les

quer que Ticone n'a point écrit si manuscrits. tard, avec ce que nous avons déja dit [ Mais la plus grande difficulté toude S. Augustin, J'c'est ce que Parme-chant ce Genethle & son Concile, est €.p.; 1.1.b.

qu'il n'y avoit pas long-temps que luy-& les autres en estoient revenus. Sic'estoit neanmoins avant que S. Optat écrivist, il faut que les Donaristes. Il est affez difficile de juger en quel aient tenu ce trouble fort secret, & Ticone, selon Gennade, vivoit sous l'Eglise. Mais rien n'empesche de dire Theodose & ses enfans, de mesme que Ticone a écrit un anou deux aprés

# NOTE XXXIII.

Pour la page 156.563.

Que le Concile tenu par Genethle de Carthage, eft de l'an 390.

'Personne ne doute que Genedius qui Bat. 197. app. son battelme . Aussi quoiqu'il parle presida au Concilede Carthage qu'on souvent de Ticone, il ne témoigne appelle communément le second, ne neanmoins jamais l'avoir connu au-fust Evesque de Carthage. Ferrand Fut. F. 559.p. doc. chr. Lg. trement que par ses livres. ] 'Il distin- Diacre de Carthage en citant ce Con- 70

il vivoit de celui de Ticone. (& S. Augustin parle d'un Evesque de Aug. ep. 163. [Si le Concile des 270 Donatistes , ce nom d'une maniere qui donne tout P. 284.1.b. Baronius, il saudroit que Ticone eust de Carchage. 'Il est en effet aise de Hil. fr.pr. p.

copat de Parmenien, & avant l'an dans tous les endroits de ce Concile des témoins oculaires de ce Concile : anciens livres ont Genetlius. 'Le P. Ful. F. n. p.

[& il faudroit dire la mesme chose, ] Chisser a toujours mis Genethlius 36a, v Riv. p.223. 'si son livre avoit esté l'occasion du dans son edition, 'qu'il dit avoir cor- p.289-361. schisme des Rogatistes, comme le rigée sur l'autorité des manuscrits. Il p.276.277. veut Rivius : [mais nous ne voyons remarque plusieurs autres manieres pas de preuve ni de l'un ni de l'autre. dont ce nom, qui n'est pas neanmoins

nien luy disoit à la fin de sa lettre, pour le temps où on les doit mettre.] qu'ils ne devoient pas s'unir volon-tairement, [& fans que rien les y oblidu Concile, le met en 425, pretendant geast, ] avec ceux à qui la persecution | que Genethle estoit successeur d'Aune les avoit pu forcer de se joindre. rele, qu'on voit avoir esté Evesque [Cette persecution ne peut estre que depuis l'an 391 ou environ, jusque vers le bannissement des Donatistes depuis ce temps là. Ses raisons sont, 1°, Que 348 jusques en 362. Il semble donc le Concile est date Gioriossismo Impe-

que Ticone y avoit eu part, & mesme ratore Valentiniano Augusto IV, O.

Et comme les deux premiers Valen-micre raison de Baronius reçoit assez tiniens n'ont jamais esté Confuls avec de difficulté. Car, 1°, On ne voit point Theodose, il faut, dit-il, raporter qu'on ait accoutumé de mettre ces cette date au troisieme, dont le pre-distinctions de jeune ou de vieux, de mier Consulat joint à l'onzieme de pere ou de fils, dans les monumens Theodose, tombe en 425. Car pour authentiques; & je ne me souviens cette note IV. il pretend que ce n'est point que ni Valentinien II, ni Theopas quartum Consule, mais le com-dose II, soient jamais qualifiez juniomencement de IUNIORE.

2°, Que le huittieme Canon est fait pour des particuliers qui n'estoient à la requisition d'Alype Evesque de pas aussi connus que les Princes. Tagaste, & de Valentin Primat de Quand on auroit voulu faire cette Numidie. Or il est certain qu'Alype distinction, on auroit plutost mis ne fut fait Evelque qu'en 394, & que IV. N. que IV. quand ce n'auroit Valentin ne sut Primat & Doyen de esté que pour oster l'equivoque: outre

une ancienne leçon, Faust in Evesque la chronique d'Alexandrie [ suivie du de Potenza, legat du Pape Boniface, P. Petau & d'autres. ] Et Baronius le Bar. 4'5.5 1 Soct. 1.7. c. 25.

parle dans le deuxieme Canon.

qui l'avoit convoqué, ne fust Evesque guste le 19 de may, ] qui est le jour de de Carthage, il faut dire que l'Evesque la date du Concile de Carthage. [3°, Aurele qui y parle aprés luy, est le Valentinien III. doit toujours estre Saint Augustin sur Erade ou Heracle . d'Auguste à Theodose, l'addition de [ Il vaudroit mieux dire qu'Aurele viris clarissimis qui ne convenoit pas s'estoit deposé tout à fait, se reservant à la dignité imperiale, & ce que le seulement l'honneur de l'episcopat ,] commencement porte Imperatore, & ( ce qui scroit encore fort difficile à non Imperatoribus, sont des preuves croire;) puisque demeurant Evesque, certaines qu'il y a faute dans cette il devoit presider devant Genethle, date, & qu'assurément le collegue de & qu'il n'y a aucune apparence qu'il Valentinien estoit un particulier, & eust voulu associer un autre à fa di-non pas un Empereur. ]

Aus. ep.110. gnité, c'est à dire faire ce qu'on avoit Cest pourquoi M.! le Fevre dit qu'il Hil. fr. pr.p.

Concile de Nicée.

Theodofio viris clariffimis, Confulibus; [ Mais fans s'arrester à cela, la preres dans les fastes. C'est autre chose

fa province que long-tempsaprés.

3° Que le deuxieme Canon citele 37. que ces distinctions ne se mettent guere qu'entre deux personnes; & du Concile d'Afrique tenu en 424, Valentinien estoit le trossseme du [ ou en 419, ] & que le troisseme cite le nom. ] 2.0, 'Valentinien III. ne fut fait Chr. Al. p. 10.e du mesme Concile. 4°, Que selon Auguste que le 23 octobre 425, selon 726.

reconnoist sur l'autorité de Socrate , p.367.d. Baronius conclud donc de tout cela, qui dit que ce fut ce jour là que Valen-

que ce Concile qu'on appelle le II. tinien fut fait Auguste, ou au moins de Carthage, est veritablement le que Theodose le jeune en apprit alors dernier; & que comme on ne peut pas la nouvelle, 'ce qui ne va qu'à quel-Sort.n ot. douter que Genethle qui y preside, & ques jours. [ Il n'estoit donc pas Au-

grand Aurele, qui s'estoit dechargé mis aprés Theodose le jeune,] 'com- Aug. ep. 1 :. de son episcopat sur Genethle comme me on le voit dans l'acte de l'election P.195.2.b. Valere le fit sur Saint Augustin, & d'Heracle. [ 4°, L'omission du titre

repris dans Valere à l'égard de Saint n'y a personne qui ne voie qu'au lieu 19,20, Augustin , comme defendu par le de Theodosio , il faut lire Neoterio , à qui l'epithete de V. C. viro clarissimo,

NOTES SUR LES DONATISTES. convient, & dont le Consulat joint | qu'on fit Saint Augustin Evesque avec avec le quatrieme de Valentinien II, Valere [en 395 au plustost,] il ne savoit tombe en 390, & en l'ere 428, en la- point qu'il y eust encore d'exemple Ful.F.n.p. quelle Isidore place ce Concile. 'Le d'une ordination semblable. P. Chifflet l'a coûtenu aprés luy, 2 & 'Mr du Perron & le Pere Chifflet Perr repl.p. a p. 289. 161. dans l'edition qu'il a donnée de ce croient que le nom d'Aurele ne s'est 329 Ful. F. m. Concile fur l'autorité des manuscrits, glissé dans ce Concile, que parceque 307. 511. 'le titre porte Negterio V. C. b On voit les Canons ayant efté inferez dans la la mesme chose dans l'edition de ce compilation faiteou attribuée au VI. 1827.€. Concile reviie par Holstenius sur les Concile de Carthage en l'an 419, cela manuscrits, & inserée dans la dernie- a donné lieu de substituer aux verire edition des Conciles, sinon qu'on tables noms ceux des Evesques qui p.1158.c. y a mis Neoterico. 'Le Pere Labbe estoient à ce VI. Concile. C'est par là schelafi.l.3. 425, mais de 370, & Schelaftrat le suit quatrieme objection de Baronius: Et c.4.p.146. en l'un & en l'autre. ils fortifient cette folution, parceque Ful. F.n. p. 'Il est certain aussi que l'Evesque ce qui est dit dans le settieme Canon Conc. p. 1161. 277. Genethle dont parle Saint Augustin par Genede [ou Genethle] selon mesme b. dans une lettre écrite en 397 ou 398, l'edition commune, est attribué à S. p. 1054. b. comme d'un homme mort, n'a point Augustin dans le texte latin & dans esté successeur d'Aurele de Carthage. la traduction greque de la Collection Conc.p. 1159. 'Car pour Aurele qui parle dans le Africaine; '& le cinquieme Canon de p.1052.c. Pers. Concile, il n'est pas qualifié Evesque cette Collection, qu'on voit estre pris P-329. Hil. fr. pr. p. de Carthage; & l'on remarque que du premier Concile de Carthage sous les manuscrits au lieu d'Aurele, met- Gratus, y est neanmoins attribué à tent le nom de Genethle ou d'Epigone Aurele. Ful. F. n. p. Evefque de Bulle-royale, 'comme on [Pour la troisieme raison de Barole voit dans l'edition du P. Chifflet; nius, I 'il est vray que le 3.º Canon du Conc.p. 1169. Conc. t.2. p. '& le P. Labbe l'a corrigé ainsi à la second Concile de Carthage, cite un aliosad. marge dans la derniere edition des Canon du Concile precedent, auquel p.1161.c1Ful. Conciles. 'De mesme au lieu d'Alype le dixieme du VI. Concile, ou plutost les manuscrits ont Felix de Sesemlite, de la collection Africaine, a quelque & Genethle au Jieu de Valentin Pri- raport, 'Mais ce raport vient de ce que Pert.p. 131. Rat. 397. APPI mat de Numidie. Il n'est donc point ce dixieme Canon, & plusieurs autres 1.c.7.p.106.a, necessaire de recourir à ce que quel- encore de la Collection, sont pris du ques unsont dit, qu'Aurele avoit esté second Concile de Carthage, qui par Evelque de Carthage des l'an 390, consequent estant plus ancien que cette avec Generale, comme S. Augustin Collection, c'est à dire que l'an 419, avec Valere, ce qui n'a aucun fonde- auquel Aurele estoit encore Evesque Ang. ep. 64-p. ment . Au contraire on peut juger par de Carthage, il faut que Genethle ait la lettre 64 de Saint Augustin, que esté son predecesseur, & non pas son ce Saint estoit deja Prestre lorsque successeur.

Aurele fut fait Evelque. [ Ainsi il ne ] le fut pas avant l'an 391. S. Augustin Canon du Concile de Genethle, dit d. n'excufe jamais le desaut de son ordination par l'exemple d'une personne des l'exemple d'une personne aussi illustrequ'estoit Aurele: ] Possiv. P. c.8. dene le cite point non plus; & lorf, dans le 37.º Canon du VI. Concile.

'Il est vray encore que le deuxieme Conc.p.1159.

Mais ce Canon mesme 37°, cite les precedé, & ne vivoit plus en 425.] autres ordonnances faites auparavant Epigone de Bulle-royale, qui parle Pet. p. 133-334 'Et ainsi tout cela ne prouve rien, si ce celui de 397. Mais Dominique tenoit p. 1349.c. plus ancien que le VI. qui parle plus [ mais n'est point nommé à la teste generalement, ou plutost que le V. entre les plus anciens. tenu selon Baronius en 398, & selon | Ce qui est encore bien considerable,]

> de Baronius ne sont pas suffisantes II. Concile d'Afrique; & ensuite le qu'on luy a donné jusques à present; 397. & nous ne pouvons faire difficulté de le mettre en 390, aprés M. le Fevre, nous ne croyons pas que personne

& plusieurs autres.

quelles ils se fondent . Ils alleguent Carthage en l'an 359,& que le Concile encore] l'autorité de Ferrand, qui en auquel il presida est de l'an 390.] citant ce Concile, le place devant le

Concile universel de Carthage [ en l'an Conc.p. 159. 197. J'Victor de Pupput ou Puppiane Sur les deux Victors du Concile de [ dans la Proconsulaire , ] qui est nom-

mé le second dans le Concile sous p.1065.d. Genethle, 'estoit Doyen en l'an 397 au

p.2175.C.d.

p.1380.T. p.1159.2.

r.1 182.C. Hift. Eccl. Tom. VI.

fur ce sujet: secundum priora statuta . dans le Concile de Genethle, affista à c. n'est, comme remarque M. du Perron, ce slege en 411. [ Nous ne craignons que ce second Concile de Carthage, pointaussi d'assure ] 'que Numide de p.1376... insinuant assez que le Concile prece-Maxule qui signe le quatrieme dans dent avoit le premier fait une loy de la Conference de Carthage [ n'a pas

ce que l'antiquité avoit observé; nous pu vivre jusque en 425. l'Cependant p. 1162. d. avons lieu de croire ce second Concile il parle dans le Concile de Genethle,

d'autres en 401, dont le 3e Canon est c'est que le XII. Concile de Tolede t.6.p.1228.c. le mesme que le 37º du VI. Concile. Jen 681, cite le cinquieme Canon du 4. [Il est donc visible que les raisons Concile de Genethle sous le titre du

pour oster au Concile de Genethle le III. Concile d'Afrique, c'est à dire rang de second Concile de Carthage le III. Concile de Carthage [ de l'an

Aprés tant de raisons & d'autoritez, le Cardinal du Perron, le P. Chifflet, puisse faire difficulté de reconnoistre que Genethle a esté le predecesseur Les raisons que nous avons mar-ld'Aurele, comme il pouvoit estre quées, ne sont pas les seules sur les-ssuccesseur de Restitute Evesque de

NOTE XXXIV.

Pour la pagd 156.563.

Geneible .

'Il y a deux Victors marquez dans le Conc. c. 2. p. III. Concilede Carthage. [ Ainsi c'est Concile de Genethle en 390. Le presans doute le mesme J 'Victor, qui mier y est appellé Evesque d'Abder, dans ce troisieme Concile est appelle d'Abzir, ou d'Abzur. Holstenius Holst. geo.p. le pere & le plus ancien des autres croit que c'est la mesme chose que 37.476 par son age & par sa promotion. [Et Abbir, Abbrite, Abar, & Abbir il estoit mort en 411, ] puisque dans de Germanicie. Mais on voit par la Bal.con.p. la Conference de Carthage Pannone Conference de Carthage, qu'il faut 259.1. estoit Evesque de Pupput . 'Victor distinguer' Abbir la grande dont Felix Cart.b. 1,5131. d'Abzir, nommé avant celui de cstoit Evesque, a Abbir [la petite ]gou- 4 5215, p. 259. Pupput dans le Concile de Genethle, vernée par Annibon, & Abzir qui \$128.p.204. [ & qui ainsi devoit estre encoreplus avoit Fructueux pour Evesque. Dans via.v.p.63.5 ancien que luy, n'avoit pas sans dou- la Notice d'Afrique on trouve Abba- 55.620 te succedé J'à Fructueux qui estoit radir dans la Byzacene, Abbar dans

Evesque d'Abzir en 411. [ Il l'a donc la Proconsulaire, & Germanie dans

NOTES SUR LES DONATISTES.

In Numide Proconfulaire: Et on ne/toutes deux dans la Proconfulaire.

cononité point certs Numide J. Suni Hollénius y aporte Dudimpfiel. Boilégape, Augulin figne enfaire comme legat laux dont l'Évêque nommé Julien, 49-14

de la Numéde, (f. dus rens paster pour figne la letre de la Proconfulaire à

diffuguer cette Numédie de l'autre.] Paul de Confuntinople. Il y raporte

diffuguer cette Numédie de l'autre.] Paul de Confuntinople. Il y raporte

diffuguer cette Numédie de l'autre.] Paul de Confuntinople. Il y raporte

diffuguer cette Numédie de l'autre. Par l'autre produce par la Noeite p. 16,

d'Unique L'dan l'Affique Proconful. Ce coir fur ceta qu'il y avoir deux

Vindouble.

arte de Carloge, qui m'aure protonue. Se croit ut card un y avoir cate vand-p-tal. faire de Carloge, qui m'aure point Salemtel, qui pouvoient n'avoir que conseid-p-tu de legats dans ce Concile, s sun messe Evenque. Dans l'edition sale, candide l'estoit de la Numidie. Il du Pere Labbe, Julien est appelle saut donc absolument ofter Namidia Episqua santia Excelssa duarum

faut donc abfolument ofter Numidie Epifcapus Janila Ecclefia duarum
patriodistif en eet endroit. J'Et en effet, lin'elt Sempfalininarum. 'Le Pete Ruinart Vand-part
point dans la Collection Africaine aime mieux diftinguer Sremfal, ou
Vand-part. (Mais il Semfait de là, J qu'Albir-flet deux Semenfal dans la Proconfu-

Germanie ou Germanie e floit de la laire, & Selemfel qu'il met dans la province de Cartalage, & qu'aint le entefine province, fans dire fur quoy, nelle point la Germanie de la Notice, lmais dont Fris relota Evefque dans Abart nommée quelquefou Abder , le Concile de Genethle, & Crefone eloito aittiff de la Proconflaire, & con pour les Donatifier en Tar 411, fam Carta-4, eloito aittiff de la Proconflaire, & con pour les Donatifier en Tar 411, fam Carta-4, eloito aittiff de la Proconflaire, & con pour les Donatifier en Tar 411, fam Carta-4, eloito aittiff de la Proconflaire, & con pour les Donatifier en Tar 411, fam Carta-4, eloito aittiff de la Proconflaire, & con pour les Donatifier en Tar 411, fam Carta-4, eloito aittiff de la Proconflaire, de con pour les de la conflaire de la Carta-4, eloito aittiff de la Proconflaire, de con pour les de la conflaire de la Carta-4, eloito aittiff de la Proconflaire, de conflaire de la Carta-4, eloito aittiff de la Proconflaire de la Carta-4, eloito aittiff de la Proconflaire de la Carta-4, eloito aittiff de la Proconflaire, de conflaire de la Carta-4, eloito aittiff de la Proconflaire, de conflaire de la Carta-4, eloito aittiff de la Proconflaire de la Carta-4, eloito aittiff de la Proconflaire de la Carta-4, eloito aittiff de la Proconflaire, de conflaire de la Carta-4, eloito aittiff de la Proconflaire de la Carta-4, eloito aittiff de la Proconflair

voir que c'eft celle que la Notice y que les Carholiques y euffent alors anqueste met fous le nom d'Abar. Mr. Baluze d'Evefque . Ce Crefone est appellé croit qu'Abbri la grande en floit en Espégopus Silmpflinf, I, Jene (gay si core; l'Ainsi ce stra Abbir-Germanie.) cette distinction est necessarie y de la core de Secondo de la composition de la composi

Mais il avoue que c'eft Geuhenne fi, qu'on ne parle point de Senemál pende, « non pas une choic ertaine, daba il a Conference, ni de Senemál Periode de la conference, ni de Senemál de Cartine, dans la Notice. J'aimerois autant de l'aimerois autant de l'aimerois

voit par la Notice, toutes deux dans Jemiliannus de l'edition du P. Chifflet.

Paul-R-P-3-la Proconfolaire. Victor est appellé l'Le Pere Labbe met à la marge de la Conc. a. p.

Proportamenfut dans l'edition du Pere [ienne, Selambinianus, fansdire d'où 16-04.

Chifflet. Dans le Concile de l'an 1977, il vient. [Je n'en trouve rien.] On lit 44-9-221-d.

| Chimick Data & Consult on Fam 377, if vent. | Jet not tower tent. | Jet not tower tent

tanin it dinner de die de la die die de la die die de la die die de la die die die de la die die

Sur la ville de Schmiel on Senemfal.

Carchage courre le mejme Primien.

S. Augustin expliquant au peuple Aug pt. 18-18.

S. Augustin expliquant au peuple Aug pt. 18-18.

E Hy Cobs

NOTES SUR LES DONATISTES. de Carthage le pseaume 36, fit lire une . [ Outre que cette correction paroift lettre du Concile des Maximianiftes, mettre la chose hors de doute , la attemble apad Cavernas Sufis scion sentence contre Premien , que Saint nos editions. Et cette lettre est adref- Augustin cite de cette lettre, suffiroit fée à tous les Evefques Donatiftes.'Il feule pour le prouver. ] 'Car il est Aug. B pf. 36. est affez visible que c'est celle mesme visible que c'est un jugement definitif c. que S. Augustin appelle Trallatoriam, contre Primien, & une deposition ab-[ c'est à dire une lettre synodale & solue, & nullement une condannation circulaire, ] & dont les Maximianistes conditionnelle qui luy laissast encore s'estoient servis dans un procés contre lieu de se justifier, [ telle qu'estoit celle du Concile de Carthage. ] Et en effet, patie. Primien. [On ne voit rien dans le corps de aprés la lecture de la lettre, S. Aula lettre qui puisse faire juger si elle gustin ajoute assitost, Voild, Primien, est du Concile de Carthage qui com- l'aste de vostre condannation : L'on incre.l.p.c. mença la condannation de Primien , voit en plusieurs endroits , que ce 400-p.181.1.40 ou si elle est de celui de Cabarsusse Saint parlant de la condannation de qui l'acheva, comme on le marque Primien, n'allegue que le Concile des dans le texte ; parceque ce que nous en cent Evelques [ de Cabarfuste , ] sans avons, n'est qu'une invective contre rien dire de l'autre . v.R. p. 144-15 cet Evelque . 3 Baronius & Rivius Pour la difficulté des ; 3 Evelques, Bal.com.p. l'attribuent au Concile de Carthage, qui embarasse que lques personnes, [ il & croient que les Cavernes de Suse semble que ce qu'on y peut répondre estoit quelque lieu proche de cette de plus raisonnable, c'est que Saint ville ; où ils tinrent leur Concile . Augustin ne se mit pas en peine de Schelstrat l'a encore soutenu aprés faire lire toutes les signatures , se coneux. [ Leur fondement est apparem- tentant d'avoir trouvé dans les pre-Aug.ph.36.p. ment I'que cette lettre est fignee dans mieres, Pretextat d'Affur & Felicien S. Augustin par 53 Evelques ; [ ce qui de Musti , qui devinrent celebres dans InCre.lace. a affez de raport l'aux 43 qui compo- la fuite; ] & que ce qui eft à la fin Aug B.pf. je. 7.P.199.1 bod foient le Concile de Carthage, selon comme la conclusion de l'acte, Omnes S. Augustin, [ pour croire , comme ils numero quinquaginta tres . I est quelque font , qu'il faut lire cinquante-trois annotation qui c'est glissée de la mardans ce Pere, J'au lieu qu'il y en avoit ge dans le texte, comme cela n'est pas cent [ au moins ] dans le Concile de extraordinaire. Il est certain que ces

Cabarfusse.

z.be

Schel-afe.p. 268,149.

I uffel, e. r.p. Holft.gee.p [ on Cebarfusse . ] Et Holstenius pre- rumé de marquer à combien elles se

Aug. B pf. 14. 'Les Benedictins ont mis en effet rompit encore ici , comme il avoit Cabarfusse, sur l'autorité de beau-déja fait plusieurs sois, la lecture de Bil.com.p.95. coup de manuscrits: 'M. Baluze a l'acte, qui par consequent n'estoit pas Vand p. 286. '& le P. Ruinart assure que tous les presumer qu'il y a de la brouillerie &

c'eft ce qu'il faut suivre.

mots ne sont pas du discours de Saint 'Cependant Justel dans sa Preface sur Augustin; & je ne voy pas aussi que la Collection Africaine, dit que cette dans les actes des Conciles, aprés letere est du Concile de Cabarsusse avoir mis les signatures, on ait accoutend que Cavernas Susis n'est qu'une montent , ] Et cum recitaret qui suit , faute pour Cabarfuffis , ou Cebarfufis . [ marque aufli que S. Augustinintertrouvé la mesme chose dans les siens : encore fini . ] 'Ce qui peut faire encore pare s.

favans conviennent aujourd'hui que de la defectuosité dans ces signatures, c'eft qu'à la tefte de la lettre où il y a P. 276. 2770

Y yyy ii

NOTES SUR LES DONATISTES :

ne se mit pas en peine de faire lire Evesque deputé par le Concile de toutes les signatures, est d'autant plus Bagai pour rétablir Primien dans son

p.279.c|Bar. 394.5 41.

geret, idem [ Augustinus ] dixit; Quid Augustin qui veut montrer que Pripluribus? Dicunt multa, & damnant mien avoit gagné plutost par faveur hominem: sed damnationem jam ipsam que par justice, n'avoit que faire de legamus: [ d'où vient que nous ne trou- dire qu'un Evesque l'avoit favorisé. vons pas dans cette lettre diverses Il estoit certain que tous les 310 du choses que S. Augustin cite des paro- Concile de Bagai estoient pour luy: les des Maximianistes, comme on l'a ce qu'il n'allegue pas, soit parceque pu remarquer dans le texte, ni encore c'estoit une marque non de faveur, ce qu'il dit,] qu'ils se plaignoient par- mais de la justice de sa cause, soit Aug.B.pf. 16. ticulierement dans leur lettre, de ce parceque ce procés avoit precedé le que Primien n'avoit point voulu les Concile de Bagai, car le temps n'en venir trouver. [Il y a quelques mots est pas marque; soit plutost parceque de cela dans ce que Saint Augustin fit ce n'est pas de quoy il s'agissoit alors .

p.280.b.c.

Cabarsusse, comme nous ne voyons & ses sectateurs devant le Lieutenant, pas lieu d'en douter, J'on peut mettre legatum, de Carthage, & devant les

d'autres choses. 1

F. 379.f.

36.p.192.2.a. a c.1.1.p.182,2. de Bagai tenu le 24 d'avril en 394,2 est me qui est appelle ici sacerdos legains, posterieur au Concile des cent Eves- ce que les Benedictins ont suivi. [ Je ques qui avoient condanné Primien . pense que ce pouvoit estre le Lieuteassemblées . 1

Four la page 163.6 68.

NOTE XXXVIL

Ce que c'est que sacerdos legatus.

Aug.inCre.1. 'S. Augustin dit que par les actes

trente-neuf Evesques nommez, avec du procés de Primien contre Maxiun o ceteri, [onen peut remarquer dix mien, on voyoit que Primien l'avoit qui ne sont point dans les signatures : gagné , favente sivi sacerdose legato; Ce que nous disons que S. Augustin ce que Rivius paroist entendre d'un v.R.p.244.

aise à croire,] qu'il ne fit pasmesme siege . Neanmoins Primien y estoit Aug.in Cre.l. lire tout le corps de la lettre, comme toujours demeuré, puisque son peu-40.7.p. 200.1. on le voit par ces mots, Et cum le- ple ne l'avoit point quitte. [ Et Saint 1.d.

lire, mais moins que de beaucoup Il y auroit plus d'apparence à croire que legatus est ici envoyé de l'Em-Si cette lettre où l'on voit que pereur, qui par consequent pouvoit Primien sut condanne [le premier de saire gagner ceux qu'il appuyoit de juillet, selon l'edition de Louvain, ] son credit; ] ou plutost un officier qui nep.129.7.c. ou le 24 de juin selon les Benedictins, avoit justice, puisque Saint Augustin increc.3.p.

est veritablement du Concile de dit que Primien poursuivi Maximien 198,1.d. ce Concile en 393, [ car on ne le peut Proconsuls: '& les Docteurs de Lou- ap.129.1.clt. in Cre.l. 3.e. mettre plustard, l'puisque le Concile vain reconnoissent que c'est celui mes- 9.B.p. 511.g.

[Il n'y a pas aussi d'apparence, ou au nant ou l'Assesseur du Proconsul, qui moins de necessité de le mettre plus- exerçoit au defaut du Proconsul, comtôt. Pour le Concile de Carthage, on me il me semble qu'on le voit dans peut le mettre au commencement de quelques actes des Martyrs. Il pouvoit la mesme année 393, ou à la fin de s'appeller Sacerdos; car ce nom n'est 392. Car on ne voit point qu'il y ait pas inconnu parmi les Romains; ou eu beaucoup de temps entre ces deux estre le pontife payen de l'Afrique . ]

NOTE XXXVIII. Si Seranus & Herode sont deux

171.5 69. Proconfuls differencs.

Pour la page

'Saint Augustin dit que Salvie de Aug.inCre.1. 4 C.48 p.209.

Membrese sur poursuivi par les Do-sestoit déja convaincu par experience natistes devant Seranus Proconsul , de la desobeissance de Salvie. Il n'au-

p. 191. ab, c.d. la sentence rendue contre luy fut citée encore une loy adressée à Herode . Proconsul qui l'avoit rendue . Cepen- l'avoir precedé: ou bien il faudra le dant, il dit que Ticien poursuivit differer jusqu'à l'an 398, auquel nous Felicien devant le Proconsul Herode , ne trouvons point d'autre Proconsul : & raporte du plaidoyé de Ticien de-Car Victure qu'on y metau mois de uant Herode, les mesmes parolesqu'il mars, peut bien appartenir à l'an 399. dit avoir esté prononcées devant le V. Honoré note 6. Proconful qui avoit déja jugé l'affai- S'il ne s'agissoit pas d'un homme

re de Salvie. Rivius tire de là que le aussi exact dans les grandes & dans mesme Proconful s'appelloit Seranus les petites choses, qu'est S. Augustin, Herode: [ & il est difficile de ne le pas nous pourrions croire qu'il auroit dire avec luy. Rien d'ailleurs n'estoit pris Pretextat pour Salvie, v. la note plus commun alors que d'avoir deux 39 : puisque l'un & l'autreestoit dans 14c.4.p.193. noms, Mais il est fort rare que dans la mesme cause. ] 'Car Ticien dans des discours simples, comme ceux de l'endroit que ce Saint en cite, paroist S. Augustin, où l'on ne cherche qu'à alleguer à Herode le jugement rendu se faire entendre, on nommast une par luy mesme contre Pretextat. [ Mais mesme personne par differens noms, il pouvoit aussi alleguer dans la suite n'y ayant jamais guere que le dernier ce qui avoit esté fait contre Salvie, & dont on se servist dans l'usage com - ainsi nous n'avons pas droit de recou-Aug.p. 209.2. mun. ] Seranus estoit marque par ce rir à cette conjecture contre S. Aunom dans les actes du procés; a Et on gustin, qui parloit sur les pieces qu'il a diverses loix adressées à Herode, & avoit devant les yeux; ] & qui n'oublie

rement devant Herode , & ensuite textat , ne sont point le commence-Aug.inCre.1. devant Seranus? ] 'S. Augustin dit au ment de ce qu'il disoit sur Salvie . ] 4.c.3.p.198.1. moins que les Maximianistes furent

poursuivis devant le Lieutenant de Carthage, & devant quatre Proconfuls, ou mesme plus. [Sil'on trouve qu'il a elté proconful avant Seranus,] telle maniere, qu'il semble n'avoir puisque Seranus commit la ville point eu alors d'action contre luy, &

& raporte un endroit des actes où ra donc esté Proconful qu'aprés] 'le cod.Th.t.s. 6.4 p. 198.b. Seranus est nomme. Il dit encoreque 13 de fevrier 396, dont nous avons P-189.130.

par Ticien le 2 e de mars 395, contre Theodore estoit Proconful d'Afrique Aug.in Cre. Felicien de Musti, devant le mesme le 22 decembre 396. Seranus pourra 26.

à Ennode, ou à Ennoïus, [ qu'on voit | pas de remarquer que dans la pourfuiestre des noms corrompus de celui te contre Salvie, l'avocat avoit conté par erreur onze ordinateurs de Maxi-Ne vaudroit-il donc point micux mien, au lieu de douze. [Il n'est pas dire, que comme Salvie demeura mesme tout à fait clair ] si ces paroles toujours obstiné dans le parti de Ma- de Ticien, Sed cum aquitatis tua &c. ximien, il fallut le pout suivre premie- [ que nous croyons se raporter à Pre-

NOTE XXXIX

Pour la paga 173.5 70.

Ticien en plaidant devant Herode Aug.inCre. qu'il' vaut mieux distinguer Herode contre Felicien de Musti, parle aussi 14.6.4-p.198. de Seranus, je pense qu'il faudra dire contre Pretextat d'Assur, mais d'une d'Abitine pour executer son juge-vouloir sculement faire remarquer ment, [ ce qui semble marquer qu'on que son affaire, toute pareille à celle-

Cod.Th. Chr.P. 131,

d'Herode .

133.

NOTES SUR LES DONATISTES

de felicien, avoit éése été jugée parjoit devant le mefine Proconful qui le partie processe de Membrele , p. 18-18-18 passine Proconful de voir qui il javoit condame Sauvie de Membrele , de la consecuence de fon plaisbye , il jaurie l'étrode , l'. La mes 34. (Cels plaisbye , il jaurie l'étrode , l'. La mes 34. (Cels plaisbye , il jaurie l'étrode , l'. La mes 34. (Cels plaisbye , il jaurie l'étrode , l'. La mes 34. (Cels plaisbye , il jaurie l'étrode , l'. La mes 34. (Cels plaisbye ) de l'étrode de l'étrod

Que riceates veriandos, ripeus y avoir as originante riceas s, nous aitentas, quelque apparenci? que S. Augullin montaminus prefumer en faveur, & a raporte à Salvie ce qui regardoit croire? que Tixien requeroit contre p-sp-an-loypretextat dans le plaidoir de Num- Pietexta auffilient que contre Peis-Ad-spmafe cité par Ticlen s (& que c'eft ce cien, puilque ce Saint le repette pluquillys a lait dire) que Ticlen plai-fictures fois.

# POTES SUR S. PHILOGONE.

Pour la page

NOTE L

1'& Saint Chrysoftome dit fort claire- Chry.p. 154-

NOTE II. Qu'il est mort en l'an 313.

Qu'en ne sçais point que Saint Philogone ait esté juge , mais avocat .

31-P-354-d.

O M M S. Chryfoftome dit que!

Saint Philogone avoir paíd de un 19,1 ½ qu'll fair été ving aux spartes de l'exploreat son de la 19,1 ½ qu'll fair été ving aux spartes de l'exploreat son de la dans l'actronique de l'ecla a fair coris quelqueu usaqué. Nicophor de dans l'actronique de l'ecla a fair coris quelqueu usaqué. Nicophor de dans l'actronique de l'exploreat son de l'appellere. Philogene, s'auffichien que suppeny la voir et de affir fair le tribunal de la l'appellere. Philogene, s'auffichien que suppeny la l'appellere. Philogene, s'auffichien de l'appellere. Philogene, s'auffichien de la l'appellere. Philogene, s'auffichien de l'appellere. Philogene, s'auffichie de l'appellere. Philogene, s'auffichien de l'appellere. Le do dedecembre 34, qu'il rair c'elè roccur. Carc qui fair. Saint Editatien n'ayant ce famble clié ence, l'appellere de cette orision pour le cmps avant le Concile de Nicée reconnoil. I font tous pris de cette d'alai comme il ya toute apparance que le Saint avoir clié fair Eveque, Paulin, s. S. Esfante, si vent mèter d'avancée d'un an la mour de Saint Phil-

P-352.C.

ers Fansher, kequi marque un avocat avancer d'un an 1 amort de Saint Phi-Mena-sodo & non un juge 1 'de Le Grece difient logos. Platonius la met des 119,4 hat19437-Philippin de la mefuncholé dans leurs Menésas H' caufe que la chrosique de Nicephora vajor s juga 1874, narque affurément donne fix ans 1 Paulin (On voit que, la fonción d'avocat dans Libanius / cétt une preuve bien foible: Re cetta

Ugh.r.6.p. p.1166, Le menologe d'Ughellus le reconcpoque mettreut la mort de Saint Phinoist aussi pour avocat, [ non pour logone avant la perfecution de Licijuge. Mais il pretend que sa femme nius, se apparement encore avant
effoit morte quand on le sit Evesque: la naissance de l'heresse Arierne. 1

Employ Cub

Pour la page

## \$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagg NOTES SUR LACTANCE.

Four la page

p.16.

Four la page

104.

p. 464.

NOTE Qu'il pouvoit eftre Africain.

nom de Firmien, quelques uns sa vie dans l'edition de Leyden en qu'à un Chrétien.

nous ne trouvions rien touchant son extraction ni fa naiffance.

nous nous servons de son Symposion lement dans l'histoire qu'il nousen a qu'il écrivit tout jeune en Afrique, laissée, montre assez qu'il s'interessoit Africa , comme a lu Baronius an. beaucoup dans ces choses . Il estoie 302. 661, dans les Hommes illustres de S. Jerome c.So, ou plutost in scholis adressoit cette histoire au Confesseur Africe , comme porte l'edition de Donat son ami particulier : & il seroit Mirausp.25: ]'& Gallaus le cite de comme impossible qu'il n'y eust pas mesme. [ Je ne scay pourquoi cela dit quelque chose de sa conversion, si ne se trouve point dans l'edition elle n'estoit arrivée que dans le temps d'Erasme à Basle en l'an 1565, p. 294.c. dont il fait l'histoire à cet ami.] Mais on le lit dans la traduction!

Aspen ] NOTE IL

Qu'il estoit Chrétien avant la perfecution.

be le mal qu'on fait : ] Et on voit bien ca-pare. que la douleur de Lactance ne regardoit pas la conduite malhonneste de

E ce que Lactance a porté le ces declamateurs, mais le fond de ce qu'ils disoient contre J.C. & contre en tirent [ affez ridiculement ] qu'il l'Eglife . Il dit mesme assez claireestoit natif de Fermo en la Marche ment qu'il prit deslors la resolution d'Ancone. Mais Gallaus qui a fait de les refuter; [ce qui ne peut convenir

Le foin qu'il a eu de remarquer ce qui s'est fait des le commencement de la persecution, jusques aux jours [Pour montrer qu'il eftoit d'Afrique, mefrnes, comme on le voir principaindubitablement Chrétien lorsqu'il

'On peut objecter qu'il semble dire c.2.p.450. greque de la mesme edition , orri qu'il enseignoit la rhetorique lorsque ces declamateurs firent leurs ouvra-

ges : [ & il n'est nullement probable qu'on fouffrist un Chrétien exercer cet emploi à la vuë de la Cour durant la perfecution: Il n'est peut-estre pas [ Je ne croy pas qu'on puissedou-neanmoins impossible qu'il ne sust

ter que Lactance ne fust Chrétien, I point reconnu publiquement pour Lathinfills, lorfqu'il entendit avec douleur les Chrétieu , come cela arrivoit fou-C-4-P-470. declamations qu'on faisoit contre les vent en ce temps là ; surtout , s'il Chrétiens, eum prasente me ac dolente n'avoit commerce qu'avec ceux qui c'r. 'c'est à dire des le commence- savoient le latin ; & les payens qui C. 2. P. 4FO. ment de la persecution. 'Il est vray savoient sa religion pouvoient l'aiqu'il témoigne assez que les payens mer, & estre plus prests à le couvrir blasmerent ces declamations , qui in- qu'à le denoncer. Ce qui est certain , sultoient aux Chrétiens dans le temps c'est qu'il ne dit pas qu'il professoit, qu'on les opprimoit par la violence, quand on ecrivit contre les Cliré-Mais dolere est autre chose que cela, tiens, mais quand on abatit leur egli-& marque une personne sur qui tom- se. Il n'en parle qu'afin de marquer

NOTES SUR LACTANCE.

ce qui l'avoit fait venir à Nicomedie. regler presque tous les autres . ] Dans Las infide. tion, dont le premier pas, qui preceda manuscrits, il y a au commencement mesme le premier edit, sut la demo-du premier livre une apostrophe à lition de l'eglise de Nicomedie. Mais Constantin, où Lactance en luy derien n'empesche de dire que la perse-diant cet ovvrage, qu'il dit commencution luy fit quitter cet emploi , ]

Pour la page

# NOTE III.

Qu'il peut avoir fait son livre De l'ouvrage de Dieu durant la persecution de Diocletien.

sit astutus, & idem ipse violentus, marchoit contre Maxence, ou qu'il sicuti nunc videmus marquent assez estoit sur le point de luy aller faire la persecution. Si on raporte assuus au dans le mesme endroit, parle des enpersecuteur visible, il semble mieux fans de Constantin, suis liberis: [ Et les convenir à Licinius, qui joignoit la deux premiers qu'il eut selon l'histoiruse à la violence. Mais il se raporte re, sont Crispe & Constantin le jeune, assez visiblement au demon , & ainst dont on ne met la naissance qu'en 316. n'empesche point que la persecution Ibid. § 40. ] dont parle Lactance, ne soit celle de Lactance dit aussitost après, que la roid. Diocletien, continuée par ses suc-foy estoit encore alors persecutée par cosseurs. Cela convient mieux à ce quelques méchans, [ce qui ne peut pas que Lactance paroist pire, qu'il estoit s'entendre de la persecution de Dio-Juy mesmedans la persecution: Etiam cletien & de Maximin, finie des l'an in summis necessitatibus, dic-il, p. 828. 312, & doit par consequent se rapor-nulla me necessitate vel rei vel temporis ter à celle, de Licinius, qui commença impederi, p.819, pro rerum ac temporis vers l'an 320. Il faut encore ajouter, necessitate, c.20. p.892. Car durant la que Lactance semble parler assez forpersecution de Diocletien il estoit à tement contre ce persecuteur, pour Nicomedie; au lieu que durant celle faire croire que la guerre estoit declaon ne peut point dire qu'il y ait en il met cet ouvrage de Lactance en cela rien de convaincant.]

Pour la page

## NOTE IV.

Que ses Institutions peuvent estre faites vers l'an 320 ou 321, s'il n'y en a en deux editions.

[Il n'y a pas peu de difficulté pour y avoit deslors beaucoup de froideur le temps où Lactance a compose ses entre Licinius & Constantin. 16. 9. 47. livres des Institutions, qui doivent Voilà ce que nous sommes obligez

Ainsi il a professé jusqu'à la persecu-les imprimez, & dans une partie des casés. cer sous ses auspices, le loue d'avoir esté le premier d'entre les Empereurs qui ait connu & honoré la majesté du feul veritable Dieu.[ Il faut donc reconnoistre que Constantin embrassoit alors publiquement la religion Chrétienne, ce que l'on ne peut pas dire [Cesmots du livre De opificio Dei,c. s'estre fait avant l'apparition de la 1.p.830. Adversarius noster scis quam Croix, arrivée en 311 ou 312, lorsqu'il que cet ouvrage a esté fait durant une guerre. V. Constantin § 23.] Lactance p.s.

de Licinius il estoit en Occident, où rée entre luy & Constantin. J'Baronius Bar. 315.5 201 il n'avoit rien à craindre. Cependant a fuivi ce sentiment; & c'est pourquoi 316.555. 3 16, auguel il pretend que la perfecution de Licinius estoit accompagnée de la guere civile; [ quoique nous croyions avoir montre fur Constantin que cela ne s'est rencontré qu'en 322. On peut neanmoins mettre l'ouvrage de Lactance de 320 ou 321, puisqu'il

de dire, en suivant cette apostrophejcomme present, ce qui s'estoit passe de Lactance à Constantin. Mais elle depuis peu d'années, l'ét l'on voit en p-490-491. Listinfi, p. 4. n'est pas sans difficulté. l'Car les no-effet que parlant plus clairement de tes sur cet endroit témoignent qu'elle la persecution de Diocletien, il la ne se trouve pas dans les meilleurs ma- met comme une chose passée, & ne nuscrits. On confirme cette omission laisse pas d'en parler indifferemment par ce que nous avons remarqué, que au present & au passé. [ Pour les deux Lactance a pris le desfeinde composer ecrits, qui fout le sujet du sien, il n'eft ses Institutions sur les deux ouvrages point étrange qu'un homme resute un faits contre la religion en l'an 303. livre publié long-temps auparavant, 1.c. c.rz. p. 'On y ajoute divers endroits de ces comme nous voyons qu'Origene a 4911.6.6.17. Inflitutions mesmes , où il est parlé écrit contre Celle qui estoit mort dep.40 t.

de la persecution comme presente & puis environ so ans. generale. 'On remarque qu'Arnobe 11 n'y a donc que l'autorité des r. 7.

n'y est point mis parmi les désenseurs manuscrits qui puisse faire douter fi de la verité. Et enfin, on fait fort fur Lactance a veritablement dedié ses ce que S. Jerome ne dit point que les Inflitutions à Conftantin : ] Et nean-perf.a.p.14. Institutions sussent adresses à Cons-moins l'endroit qui luy est adressé, a tantin, nià aucun autre. trop fon ftyle pour douter qu'il ne foit

[Il femble reanmoins qu'il n'y a veritablement de luy. [ Mais quand en tout cela de considerable que l'au-on otteroit mesme cet endroit, il semtorité des manuscrits. Car pour les ble que la maniere dont Lactance untre raison, il et plusais dy rei parie de la perfecution de Diocletien pondre. Si S. Jerome ne dit pas que dans la page 490, peur faire pencher les Inflitutions foient adresses à Conf. à croire qu'il écrivoit durant celle tantin, il ne dit pas non plusque le de Licinius; I étant certain qu'on inhibace; ... livre De la colere de Dieu & celui de la persecutoit encore l'Eglise lorsqu'il persone persecution soient adressez à Donat ; composoit cet ouvrage, & celui De la

pour des raisons que nous ignorons, de cet embaras, le plus court est de Que si Arnobea écrit en 298, comme dire, que Lactance a composé ses il est affez probable, cet argument est Institutions dés le commencement de absolument sans sorce. Et quand il la persecution; qu'il les a publices un n'auroit écrit qu'en 303, ç'a toujours peu aprés que la perfecution fut finie, efté avant Lactance, quin'a puécrire lorsqu'il estoit encore dans la Bithy. i.s. c. 11. p. qu'en l'an 305, ] 'puisqu'il parle d'un nie, en y ajoutant diverses choses; &

491. Chrétien qui avoit renoncé la foy que lorsqu'il fut venu dans les Gaules aprés avoir refifté durant deux ans. à cause de Crispe après la guerre de [Il parle de la persecution comme Cibales, c'est à dire après l'an 314, il si elle eust encore duré. Et elle duroit en fit une nouvelle edition , qu'il en effet dans tout l'Orient. Quand il adressa à Constantin: [La diversité des en diroit mesme des choses que l'on manuscrits semble en effet nous obliauroit peine à accorder avec le temps ger à reconnoiltre deux editions de

de Licinius, il faut se souvenir que cet ouvrage.] Mais je ne voy point inft.n. p.450. e'est non un historien qui parle, mais qu'il y ait necessité de dire que Lacun orateur, qui peut representer , tance l'ait composé dés le commen-Hift, Eccl. Tom. VI, Zzzz

NOTES SUR LACTANCE.

cement de la persocution. Les chapl-droit raporter ce qu'il dit de la pertres 2 & 4 du s. elivre montrent qu'il secution qui duroit encore alors en en prit alors le dessein, mais non qu'il quelques endroits, non à celle de Licinius, mais à celle de Sapor, ?

l'ait sitost executé. Cod. Th.t.3.

p.295.2,

Godefroy dit qu'il montre en un qui fit divers Martyrs en Perle fous Thate. L. c. endroit, que Lactance a écrit ses Insti-Constantin, selon Theodoret. [Mais tutions en l'an 315. [ Nous ne savons personne ne s'est encore avisé de cette point quel endroit il marque, & nous opinion, qui deviendra tout à fait ne voyons pas quelles peuvent estre infoûtenable, s'il est vray, ] 'comme Bar.343.510. Baronius le pretend avec beaucoup

fes raifons. ] Far.319.5 20| Lact.inft.1.4. Baronius pour montrer que les Insti-de fondement, que cette persecution tutions n'ont pas esté écrites avant ce de Sapor n'ait commencé qu'en la G. 1G.D.440.

temps là, allegue le denombrement l'ettieme année de Constance, de I. C. qu'on y lit de quelques heretiques, 343. [Car c'estoit long-temps aprés la où les Ariens sont compris. [ Mais en mort de Lactance, ] 'qui estoit deja Hier. v. ill.c. quelque temps qu'on dise qu'a écrit dans une extreme vieillesse lorsqu'il 200 Lactance, il est bien difficile de croire instruisoit Crispe dans les Gaules, qu'il ait pu parler des Ariens comme [avant l'an 323 au moins.] d'heretiques declarez, ce qu'on ne peut presque pasdire avoir esté avant le Concile de Nicée, & aprés toutes les persecutions. Il seroit mesme

NOTE V.

Pour la page 211.

Deux Asclepiades confondus.

affez aife de montrer par la lettre de [ Il est un peu étonnant ] qu'un des Latt.inft.l.v. Constantin à S. Alexandre & à Arius, commentateurs de Lactance ait dit, c.+p.660,

que jusqu'à la fin de l'an 323, l'heresse qu'Asclepiade contemporain & ami d'Arius n'avoit encore fait que peu de Lactance, pouvoit estre S. Ascleou point de bruit dans l'Occident piade Evelque d'Antioche & Martyr, De sorte que pour soûtenir que le [ quoiqu'il ait precedé Lactance de mot d'Ariani est veritablement de tout un siecle, estant mort au plustard Lactance, ] 'où il ne se trouve point vers l'an 222. V. S. Serapion, dans le dans d'excellens manuscrits, [ il fau-lome 3.]

TAB inft n. p.450.

OF THE PARTY AND A PROPERTY OF THE PARTY OF

#### SUR SAINT ALEXANDRE NOTES D'ALEXANDRIE.

Pour la page 213. 61

NOTE I.

Que Saint Achillas a precedé Saint Alexandre, & qu'il est mort

Socrate 1.1. c.5. p.9. a, Rufin 1.1. c.1. p. 1 , 8, les deux chroniques d'Eusebe & de S. Jerome, & l'Orientale p. 116;] mais S. Athanase mesme, qui met Ath. ap.2. p. S. Achillas entre S. Pierre & Saint 731.cl777.c. en l'an 312.

S Aunt Epiphene dit que le fue-le facandre, se dit nettement qu'il folopassa. 69 ? 11 P.735. d'Alexandrie, fut S. Alexandre, & & que S. Alexandre estoit après luy, et.1.p.306.2. qu'Achillas luy fucceda avant Saint [La chronique de S. Jerome marque Athanase. [Mais il a contre luy non l'entree d'Achillas en l'an 311. Legree seulement Theodoret 1.1. c.1. p. 5 22. b. d'Eusebe, tel que Scaliger nous l'a pu

NOTES SUR S. ALEXANDRE D'ALEXNDRIE. 741 faire, le met feulement en 313. L'un & p. 10. b, revient aifement à la mefine l'autre n'est pas une grande autorité chose. Il semble qu'on le puisse con-L'an 414 s'accorde mieux avec Gelale firmer par Saint Athanafe , I qui parle Athap.1.p.

Gel. Cyz. las de Cyzic, ] 'qui dit que l'Eglie d'Ales pluseurs fois des Erclesiaftiques & 114. xandrie demoura un an fans patteur des Evelques or lonnez par Saint aprés la mort de S. Pierre, & avant Alexandre, ou de son temps; '& y 61. p. 858.61 l'election d'Achillas . [ Et il eft aife joint Saint Pierre par deux fois, fans "4ja. que la persecution, qui ne finit qu'a-parler de mesme d'Achillas qu'en un vec l'an 112, ait empesché qu'on ne seul endroit.

filt plustost cetteelection, Neanmoins [Mais cette breveté de l'episcopat la chronique Orientale n'a point con- d'Achillas, ne se peut accorder avec Cht.or.p. 116. pu cette longue vacance; ] '& elle fait S. Jerome , qui ne met le commencecommencer Achillas, qu'elle appelle ment d'Alexandre qu'en la premiere Archelaus, des le lendemain de la année de la 175.º Olympiade, c'est à mort de S. Pierre, ou au plustard trois dire en 321. De forte qu'Achillas a du semaines après : ce que nous disons, gouverner dix ans selon luy, ou huit parcequ'elle luy donne tantost six au moins, s'il n'a commence qu'en mois d'episcopat, tantost 200 jours, 313. S'il est mort le mardi 19 de Buna, I qui font environ trois semaines par comme le dit la chronique Orientale dessus les six mois, ] & nous menent du p.116, c'est à dire le 13 de juin, cela ne 30 d'Hatur, qui est le 26 novembre, se rencontre point depuis l'an 310, au 19. de Buna ou 13 de juin, qu'elle auquel S. Pierre vivoir encore, jus-dit estre le jour de sa mort. [Mais qu'en 321. Euryque s'accorde assezà c'est affurement au dernier qu'il faut cela .] 'Car il dit qu'Achillas fut fait gury, p.407. s'arrester, & dire que les six mois ne Evesque dans la fe année d'après la font qu'une expression abregée & mort de Saint Pierre, [ c'est à dire en imparfaite. Ainsi estant affurez que S. 315,1 & qu'il fut Evesque durant six Pierre est mort le 25 ou 26 novembre ans, [ qui peuvent ainsi finir en 322. 311, V. son titre note 10, il faut com-Ce sentiment peut paroistre asses bien

mencer l'episcopat d'Achillas des la appuyé, l'autorité contraire de Saint melme annee, selon cette chronique. Epiphane n'estant pas fort considera-C'est encore une autre difficulté de ble en ceci, à cause des autres fautes favoir quand il le faut finir, pour qu'il y joint: Theodoret & les autres commencer celui de S. Alexandre. I posterieurs devant ceder à S. Jerome There.Lie Theodoret dit en general qu'Achil- par le droit d'antiquité, & S. Athanase

p 141.6. las fut peu de temps Evesque. " Et on n'en disant rien de formel,

Exileptione de peut ce femble confirmer par Saint Cependant nous ne voyons point Epiphane, qui ne luy donne que trois moyen de rejetter tant d'autoritez mois, quoique l'erreur visible qu'il qui s'accordent à ne donner qu'un au commet en le mettant aprés Saint au plus à Achillas. On sçait assez que Alexandre diminué l'autorité de la chronique de S. lerome n'est nul-Gel.C.p.41. son témoignage. Gelase de Cyzie ne lement une regle infaillible. La chro-

Chr.or.puts luy donne auffi que eing mois. La nique Orientale est plus pour 310 que

chronique Orientale va, comme nous pour 32 1, selon toute sa suite; j'éc selon Chr.o., p. 116. venons de dire, à 200 jours, [c'est à ce qu'elle ajoute, que le Concile de dire un peu plus de fix mois & demi . Nicée, [ tenu en 325, ] fut affemblé en L'année que luy donnent la chroni- la 1 (.º année d'Alexandre. On lit la que de Nicephore & Theophane mesme chose dans Euryque p. 432.
Zzzz ij

732 NOTES SUR S. ALEXANDRE D'ALEXANDRIE; Ainsi on ne peut pas faire beaucoup sectateurs, & de ses blasphemes, '& P-32-de sond sur ce qu'il dit de contraire: sur ce qu'Eusebe de Nicomedie pre-& cet auteur est d'ailleurs tres plein noit leur protection. [ Ainsi elle ne sut Bar, 310, 6 17, de fautes. Nous n'avons garde ] 'cle pas écrite immediatement aprés la prouver que Saint Alexandre ait este condamation d'Arius. J'Un fragment Cotel. es. n. bientost Evesque aprés la mort de S. que Mr Cotelier nous a donné dans P.117-118.
Pierre, par lebattesme qu'on dit que ses notes sur les Constitutions aposto-Saint Athanase donna en sa presence, liques, nous apprend que S. Alexandre estant encore enfant; [ puisque nous ne demanda la fignature de son Clergé voyons pas moyen de foûtenir cette pour une lettre semblable. [ Il semble histoire. V.S. Athanase n.2. Mais nous donc qu'il y ait peu de difficulté à croyons qu'on se peut sonder avec plus croire que ces signatures soient pour Boll. 14. may, de raison] fur ce que nous trouvons, la lettre circulaire que nous avons, ] 2. p.6c.c.6. que S. Alexandre estoit déja Evesque si ce n'est que l'on voit dans le frag. p. 118. lorsque Saint Pacome se retira dans la ment de Mi Cotelier - qu'Alexandre folitude. 'Car il seroit fort difficile de demande particulairement la signap.290.291. ne mettre la retraite de ce Saint qu'en ture de ceux de la Marcote, à cause du 321, puisqu'il est mort avant l'an 350; Prestre Piste & des autres de leur can-[ou plutost il est assez visible qu'il se ton qui avoient esté condannez avec retira dans la solitude dés l'an 3 1 3. V. Arius. [Et neanmoins Piste n'est point son titre note 3. On peut voir aussi dans nommé ni dans la lettre circulaire, la note I fur les Ariens, qu'il y a au ni dans les signatures. De sorte qu'il moins beaucoup d'apparence que l'he- semble comme necessaire de dire qu'il resie d'Ariusa commencéavant la per- y a eu une autre lettre circulaire, où il fecution de Licinius, & ainfi avant l'an effoit parlé de Pifte. ] Car S. Epiphane Epi. 69. Co4. p. 321. Et il est certain qu'elle n'a com- pretend que Saint Alexandre écrivit 730.6. mencé que sous l'episcopat d'Alexan-jusques à 70 lettres circulaires contre dre. Ainsi il vaut mieux mettre son Arius, [ ce qui marque au moins que ordination des l'an 312, aussi-tost après beaucoup de ces lettres estoient cirque S.Achillas fut mort le 1 3.º jour de culaires : & il leroit difficile de croire juin : & par ce moyen le Concile de qu'elles fussent semblables, ] puisque Nicce se sera tenu au commencement l'on se mettoit en peine de les avoir toutes. [ Ainsi nous aurons perdu fa de sa 14º année, qu'il n'acheva pas. ] lettre qui parloit de Piste, avec les Pour I a page NOTE IL fignatures qui y estoient jointes; & 320. 6 5. A quoy se raportent les signatures celles que nous avons dans Gelafe données par Gelase. pourront se raporter à la lettre qui 'Nous avons dans Gelase de Cyzic les precede dans le mesme auteur.]

Mais comme elles expriment par- Gel. C. P. 59. Gel.Cy z,1.4. C. J.p. 59. une signature des Prestres & des Diacres d'Alexandrie & de la Mareote, ticulierement la deposition d'Arius qui donnent leur consentement à un & de ses complices, [elles peuvent écrit precedent, & à la deposition aussi ce semble se raporter à l'acte par

sures, est la lettre circulaire que Saint temps, qu'on sçait avoir esté signée Alexandre adressa à tous les Evesques par les Ecclesiastiques d'Alexandrie fur la condannation d'Arins, de ses le de la Mareote.

9 (1.

d'Arius. 'L'écrit qui precede dans lequel S. Alexandre les depofa dans Gelase, mais qui ne paroist pas avoir l'assemblée de son Clergé, ou ] à la cotel.p.317. de liaison particuliere avec les figna- lettre qu'it leur écrivit vers le mesme eNOTES SUR S. ALEXANDRE D'ALEXANDRIE. 733

Ponr la page 224.57.

NOTE III. de S. Alexandre.

Bar. 31 8.5 67 Ath.vit.p.6,2. la lettre circulaire de Saint Alexandre Ariens, écrites en differens temps, les

que nous avons dans Socrate, est ce unes circulaires, les autres adreffées à Tome qu'il taschoit de saire signer divers particuliers, comme à Eusebe à tous les Evesques. [Nous ne voyons de Cesarée, & aux autres que Saint rien qui appuie cette conjecture ; & Epiphane marque ensuite .] mesme elle ne paroist pas fort probable, quand on n'y considereroit rien finon qu'il y a peu d'apparence que Sur le titre de la lettre d S. Alexandre des Evesques allassent signer divers faits de cette lettre, dont ils ne pouvoient pas estre témoins. Il suffisoit & il y a peu d'apparence que le Tome l'adresse à S. Alexandre soit fausse, continst autre chose.]

Thdrt.n.p.8.

xandrie devoit naturellement le mar- le titre du chapitre, & non dans celui-3-P-525.4quer, comme cela luy estoit bien aise de la lettre : & ainsi il ne peut faire en ajoutant seulement reuro.]

Pour la page 245.57.

NOTE IV.

Sur les 70 lettres contre les Ariens.

Epi.69.C.4.P. 730.b.

'S.Epiphane donne le titre de circulaires aux 70 lettres de S. Alexandre,

les deux lettres circulaires qui sont Ce que c'estoit que le Tome on Ecrit venues jusques à nous . Il y a apparend ce que S. Épiphane a voulu marquer generalement toutes les lettres qu'on Baronius & d'autres croient que avoit de Saint Alexandre contre les

NOTE V.

Pour la page 226.58.

de Constantinople.

'Quoique la lettre adressée à Sains Bar. 318,569. qu'ils fignassent la confession de la Alexandre de Constantinople, selon foy, & la promesse de ne point rece-Theodoret, soit veritablement une voir les Ariens à leur communion : lettre circulaire, [ cela ne fait pas ] que comme l'a cru Baronius; [ puisqu'il 'M. Valois croit que ce Tome est n'est pas extraordinaire que l'on metla lettre mesme à Saint Alexandre de te des adresses particulieres aux let-Byzance où il en est parlé. [ Mais il ne res generales, selon les Evesques parrend point de raison particuliere de ticuliers à qui on les envoie.] Pour le son opinion, où la mesme difficulté nom de Constantinople qui n'estoit se rencontre : & S.Alexandre d'Ale-pas encore en usage, il n'est que dans Thore. L. c.

> aucune difficulté. [ M. Valois ne fait. aucune note, ni par confequent aucune difficulté sur tout cela.]

> > NOTE VL

Pour la page

226.58. En quel temps elle a esté écrité.

que l'on avoit encore de son temps. [ Nous esperons montrer sur les [ Cela est embarassant: Car saudra t-il Ariens note 1, que l'opinion la plus dire que Saint Alexandre écrivoit une probable, est que cette herefie a comlettre circulaire pour chaque provin-mencé en l'an 319, un peu avant la ce ? Et je ne sçay si avec cela on en persecution de Licinius. On peut trouveroit 70. Que s'il entend que objecter contre cela la lettre de Saint c'estoit une mesme lettre circulaire, Alexandre d'Alexandrie à celui de dont on avoit 70 exemplaires adres Byzance, I puisqu'il s'y plaint que Thattap. 536.49. sez à aurant de differentes personnes, les Ariens avoient tasché d'exciter ce n'estoit qu'une seule lettre, dont il une persecution contre luy durant suffisoit d'avoir une copie. Ainsi nous la paix. Car cette lettre ne paroist en aurions plus que S.Epirhane dans point écrite dans les premiers com-

Zzzz iii

714 NOTES SUR S.ALEXANDRE D'ALEXANDRIE: mencemens de l'Arianisme. [ Mais il tous les Evesques qui est dans Socrafaut remarquer qu'elle ne dit point te, parceque cette derniere se plaint que les Ariens taschoient, mais qu'ils beaucoup d'Eusebe, & que l'autre avoient tasché d'exciter une persecu-n'en dit rien en particulier. [ Cette tion, impigarras. Ainsi quoiqu'elle raison est considerable : mais d'autre parle d'une chose qui s'estoit faite part aussi est-il probable qu'Eusebe durant la paix, il n'est pas necessaire ait attendu à se declarer pour Arius, ] de dire qu'elle ait esté écrite durant que l'Asie , la Cappadoce , & les line j.p. 536.

fairement dire le dernier, il semble heresiarque? [Celaa peu d'apparence, qu'on pourroit la mettre vers l'an & ne s'accorderoit pas aisement avec 321, lorsque la persecution de Licinius les historiens : quoiqu'il soit vray n'estoit pas tout à fait declarée, en qu'on sçait assez peu l'ordre dans jouissoit encore de quelque paix . Valois mesme dit dans sa vie d'Euse-Cette persecution n'a mesme jamais be de Cesarée, que luy & les autres esté tout à sait violente, & elle le sut écrivirent pour Arius à la priere peut-estre encore moins en Egypte, d'Eusebe de Nicomedie; [ qui par qui estoit le pays le plus eloigné de la consequent doit s'estre declaré tout Cour. Que si l'on ne trouve rien à d'abord pour ce parti. Et c'est à quoy mettre touchant l'Arianisme, entre l'engageoit assez sa doctrine propre, l cette lettre de S.Alexandre, & celle Dans cette lettre S.Alexandre se Thatte-531. que Constantin luy écrivit en 323 ou plaint de trois Evesques de Syrie qui d. ignorons la plus grande partie des plique d'Eusebe de Cesarée, de Paulin choses qui se sont passées, ou de ce de Tyr, & de Theodote de Laodicée, que la persecution de Licinius assou-dont Arius parle dans une lettre. FArianisme.

Il faudroit voir aussi si l'on ne & de tous les autres de l'Orient en pourroit point mettre la lettre de S. general. [Ainsi il semble que les trois Alexandre aprés la défaite de Lici-Evesques marquez par S. Alexandre, nius, soit devant, soit aprés la lettre sont plutost ] Eusebe de Cesarée, 502,1,1,2,15, de Constantin à Arius & à luy. Car si Paulin de Tyr, & Patrophile de P448,a,b. S.Alexandre ne parle point de cette Scythople, que Sozomene dit avoir lettre, ne peut-on pas dire que c'est permis à Arius de tenir des assempar prudence, & parcequ'il n'en eust blées schismatiques : [ & c'est ce que pas pu parler comme il souhaitoit? ] M. Hermant a jugé le plus probable.] Mais puisqu'elle parle du souleve- Mais selon le mesme Sozomene, p.417,428. ment d'Arius comme d'une chose en-cela ne se fit qu'aprés qu'Eusebe de core affez nouvelle, "vaz kor. [ Il femble Nicomedie eut entrepris la défense difficile de ne la mettre que cinq ans d'Arius.

aprés.] écrite avant qu'Eulebe de Nicomedie Sur la lisse des Ariens qui se lie après eust pris la protection d'Arius, & par

provinces d'alentour, eussent signé a.b. Quand mesme il faudroit neces-le Tome de S. Alexandre contre cet forte qu'on pouvoit dire que l'Eglise lequel les choses se sont passées : ] 'M. F Eulpr.p. 21.c.

324, cela peut venir de ce que nous favorifoient Arius . M. Valois l'ex-n.p. 1.c. pit en quelque sorte le trouble de Mais cette lettre parle tout de mes-c4.P.537.b. me d'Athanase, de Gregoire, d'Aece,

Four lapage NOTE VII.

consequent avant la lettre adressée à 'Après la conclusion de la lettre de S. Thatt.l.t.c.

p.525.C.

NOTES SUR SALEXANDRE D'ALEXANDRIE. 736 Alexandre, raportée par Theodoret, on peut tirer du mesme Saint, qu'il ne il y a une lifte de ceux qui avoient efte mourut qu'apres S.Alexandre .] 'Les p.777.4. Eat. 118.187. excommuniez avec Arius, 'que Baro- Meleciens, dit-il, furent receus dans nius met comme faisant partie de la le Concile de Nicée: le bienheureux Thatt.n.p.e. lettre mesme; '& M. Valois attribue Alexandre ne vécut pas cinq mois aussi cette liste à S.Alexandre . [ C'est depuis: & les Meleciens au lieu de peut-estre parcequ'ils ont jugé que S. profiter de la grace du Concile, & de Alexandre n'avoit pu manquer d'ex-demeurer en repos, recommencerent primer les noms de ceux qui estoient à troubler les Eglises. [ Il paroist donc excommuniez : Mais il pouvoit les que le trouble ne recommença qu'amander d'une autre manière, & assez prés la mort de Saint Alexandre : 1 '& soz.i.a.c.2r, vraisemblablement dans le Tome Melece mesme le recommença à sa partie qu'il envoyoit en mesme temps. Au mort, selon Sozomene, en établissant moins on ne peut douter que ce Jean pour son successeur, contre le n'estoit guere le lieu de les mettre decret fait à Nicée. aprés la conclusion de sa lettre; & [ Mais ce qui ne se peut pas mettre qu'il ne soit plus favorable d'attribuer après la mort de Melèce, peut estre à Theodoret qu'à S. Alexandre, les arrivé de son vivant, à l'égard non desectuositez qu'on trouve dans cette de luy, mais de quelques unsde ses liste, comme l'omission de Carpone, sectateurs. Et cela est d'autant plus de Caius, & mesme des deux Evesques probable , ] 'qu'Eusebe immediate- Eusev.Cons. Second, & Theonas. ] M. Valois ment apres la conclusion du Concile, 1.1.c.22.23.p. répond que ceux-ci ne furent con-dit que la division continua dans l'Edannez que dans un fecond Concile gypte seule, Il assure que cela alla posterieur à la lettre dont nous par- jusqu'à Constantin ; & S. Epiphane Epi.68.c.s. P. lons. [ Mais cela n'est fondé sur aucun dit que les Meleciens luy deputerent 710.721. historien, & il ne peut pas répondre de Jean, Paphnuce &c. 'Mais quoique p.721.c. mesme à ce que remarque Baronius, ] ce Saint pretende que les Meleciens Bat. 118. 687. 'que plusieurs y sont qualifiez Dia-obtinrent de Constantin la liberté de cres, quoiqu'ils fussent Prestres selon tenir leurs assemblées en particulier, S.Epiphane & Sozomene. sans estre troublez de personne, il est Bar. 326.5 10. fort difficile ou plutost impossible de Pour la page NOTE VIII. croire que Constantin, qui sur toutes 234.511. choses vouloit la paix, & haissoit la Sur ce que firent les Meleciens aprés division, ait jamais donné une si le Concile de Nicée. grandeouverture aux troubles & aux [ S. Epiphane ne reconnoist point factions . Il est visible encore qu'il que Melece se soit jamais réuni avec honoroit extremement le Concile de

Epi.68.c.4.p. 719.C.

S. Alexandre & avec l'Eglise: ] 'mais Nicce; '& il abhorroit au contraire Ath.ap.2.p. aprés avoir dit que nonobstant son l'esprit des Meleciens, [ bien loin de 779-785. schisme, il avoit decouvert à Saint faire un si grand prejudice à l'un, & Alexandre l'herefie d'Arius; & aprés de donner un fi grand avantage aux

avoir ensuite parlé du Concile de Ni-c.5-p.720.c.d. cée, îl ajoute que Meleceestant mort, S. Si donc cette deputation des Me-

Athap.z.r. Athanase; [ sans parler desautres : & Eusebe, ] 'c'est à dire que Constantin Eusp. 495.c.

Alexandre fit ce qu'il put pour réunir leciens est veritable; il y a bien de ses partisans, & ne le put. La réunion l'apparence qu'elle a eu un succés de Melece est indubitable par Saint fort different, & tel que le raporte 716 NOTES SUR SALEXANDRE D'ALEXANDRIE. porta tout le monde à l'union , & mais depuis que Saint Alexandre fut confirma les decrets du Concile de revenu de Nicée à Alexandrie . Car il Nicée. peut estre demeuré quelque temps au-

Pour is page NOTE X. 235,512,

pres de Constantin, soit pour achever Temps de la more de S. Alexandre pour quelque autre sujet , & ainsi

Thdrt.Lt.c. 25.p.575.a.

'Saint Alexandre mourut einq mois n'eftre arrivé à Alexandrie que sur la apres le Concile de Nicée , selon fin de l'an 325. Cela reviendroit assez Athap.ap. Theodoret: '& mesme S. Athanase bien à la chronique Orientale: [ & dit que ces cinq mois n'estoient pas nous fommes obliger de le dire, s'il encoreachevez. [Cestà quoy revient] ne faut metere la mort de S. Athanase

Socralate, et que dit Socrate, qu'il mourut aussi- que le 2 may 37 3. Car nous ne pouvons toft après le Concile. Saint Epiphane luy donner plus de 46 ans & quelques dit auss qu'il mourut dans l'année mois d'episcopat, les auteurs conve-P-715-d.

mesme du Concile. [ Ces autoritez nant en ce point , ] '& S.Cyrille d'Ale. Cyr.Al.ep., font trop fortes pour nous arrefter à xandrie nous y obligeant abfolument . P. J. c. la chronique de S. Jerome , & à celle [ Ainfi il ne pourra avoir esté ordonné d'Alexandrie, qui ne sont commen-qu'après le 2 may 326; ce qui est aise cer S. Athanase qu'en l'an 330, cinq si S. Alexandre est mort le 18 avril, & ans après le Concile de Nicée : Et que S.Athanase sust alors absent. Des comme S. Athanase a gouverné 46 personnes tres habiles & tres judicieu-ans ou entiers ou commencez, il fau-les croient ce sentiment bien sondé: droit étendre son episcopat jusqu'en & il est autorisé par le P.Quesnel, & 371 00 376, ce qui féroit contraire à par Bucherius, l'puisqu'ils ite mettort Les App. S, Jerome messine aussi bien qu'aux au la mort de S.Athanase qu'en l'an 373. Pool. tres. Nous ne pouvois pas non plus Que si reanimoins nonobstant con Bollamer. nous arrefter aux 13 ans d'episcopat tes les raisons contraires , on aime P.148,249.

que la chronique Orientale donne à mieux fuivre Socrate qui marque la S.Alexandre p. 116, ce qui est une faute mort de S.Athanase par les Consuls yisible par cette chronique mesme. de l'an 371, comme a sait Bollandus Mais ce qui embarasse da vantage, l dans l'histoire de ce Saint, [ il saut Chror.p.116, c'est que cette chronique met sa mort necessairement mettre son ordination

le lundi 22.º de Barmude [ ou Phar- avant le 2 may 326, estant certain qu'il mouthi; c'est à dire le 17 d'avril, qui a commencé au moins la 46. année se rencontre au lundi en l'an 327. Et de son episcopat. Il sera plus difficile cela s'accorde tres bien avec des rai-en ce cas de ne mettre la mort de S. sons assez fortes que nous avons de ne Alexandre que le 18 d'avril , puisque mettre la mort de S. Athanase que le 1 S. Athanase estoit absent ou cache; ] may 173. La chronique d'Alexandrie & aussi Bollandus la met des le mois papares. p.666, met aussi celle de S.Alexandre de janvier, ciuq mois aprés la fin du le 11 de Pharmouthi, & le 14 des Concile de Nicce. [Il se pourroit faire calendes de may, qui est le 18 d'avril: neanmoins que S. Athanase ou seroit Et le 18 estoit le lundi en 326. C'estoit revenu de la Cour , ou auroit esté huit mois après le Concile de Nicée : 1 trouvé dans sa retraite aussi-tost après 1011 25 feb. 'Mais Bollandus croit que les cinq la mort de S. Alexandre. Dans cette

P. 6 15-16 mois marquez par S. Athanase, se peu-incertitude, nous ne voyons pas licu vent conter non precisement depuis de nous determiner absolument; & la conclusion du Concile de Nicée nous attendons que le jugement des lecteurs.

NOTES SUR S. ALEXANDRE D'ALEXANDRIE.

leccurs, ou de nouvelles lumieres , qui met la mort de S. Alexandre le 17 nous donnent lieu de le faire. Mais ou le 18 d'avril 326, ne nous paroisse le cela n'empesche pas que le sentiment mieux fondé.]

## D RAMA EN CONTENENTA DE SE LA PROPERTICIO EN CONTENENTA DE CONTENENTA DE

#### NOTES SUR LES ARIENS.

Pour la pag e 242,52,

### NOTE I.

Qu'on peut mettre le commencement de l'Arianisme vers l'an 319.

leurs efforts pour exciter une persecution contre luy durant la paix de l'Eglife. [ Il faut donc ce me semble L'histoire en quel temps Ariusa commencé ou avant ou après la persecommencé de repandre son heresie leution de Licinius; e'est à dire ou avant Il y aura peu de difficulté, si nous l'an 320, vers lequel elle commenca. mettons le commencement de Saint ou après le mois de septembre 323,

Arius & ses sectateurs faisoient tous

Alexandre en 321, comme S. Jerome, auquel Constantin défit Licinius, & puisque depuis ce temps là jusques au demeura maistre de l'Orient.]

Concile de Nicée, il n'y a guere que le temps necessaire pour tout ce qui historieus, & mesme à la generalité 5-p.8., 502. s'est passé sur l'Arianisme: de sorte de leurs expressions, il ne faut faire différence. qu'on le pourroit faire commencer en commencer l'Arianisme qu'aprés la c.t.p., 323. 321 ou 322. Cette opinion peut estre défaite de Licinius, [ deux ans & demi favorisce par ce qu'on voit que tous ou un peu plus avant le Concilede les auteurs qui traitent de cette he-Nicée. Mais nous ne voyons aucun resie, n'en parlent qu'aprés la défaite moyen de mettre en si peu de temps de Licinius arrivée en 323; & ainsi tout ce qui s'est passé dans cette affaiils semblent avoir cru que ces deux re, jusques à ce qu'elle ait esté portée choses s'estoient saites à peu prés dans devant le Concile . Il falloit qu'elle le mesme temps. Mais comme nous cust déja fait un grand eclat, lorsque croyons avoir montré sur S. Alexan- Constantinécrivit sa lettre à Alexandre dre note I, qu'il vaut mieux commen- & à Arius : & c'estoit au plustardau cer son episcopat dés l'an 312, il ne mois de sevrier 324. V.S. Alexandre nous pourra plus empescher de faire note 6. Il est plus aisé de croire que les commencer l'Arianisme avant 321 , auteurs n'en ayant point vouluinters'il y a des raisons qui nous portent à rompre la suite, ont joint ce qui avoit

'S'il faut s'arrester à l'ordre des socr.l.t.c.4.!. precedé la persecution de Licinius,

p.158.

Ce qui paroilt de plus fixe en ceci ,] avec ce qui l'avoit suivie , & qui avoit Euf.v.cont. c'est ceque dit Eusche, & Rufin aprés fait beaucoup plus de bruit. Ils sem-1.2.c.61.p.471. luy, que cette affaire commença à blent de plus, avoir voulu faire comtroubler l'Eglise, lorsqu'elle jouissoit me deux temps separez, l'un de la

de toutes parts d'une paix profonde, persecution de l'Eglise par les payens, & qu'elle n'avoit à craindre aucun l'autre de sa paix, troublée neanmoins ennemi étranger. On voit aussi que S. par l'Arianisme . Ainsi le premier de Alexandre dans sa lettre à l'Evesque ces temps n'ayant fini qu'en 323, par de Byzance, écrite affez peu après le la défaite de Licinius, qui commença

Thart.l.r.c. 2.p.525.C. p.536.24

commencement du trouble, 'dit quell'entiere paix de l'Eglise, ils n'ont pas Hift. Eccl. Tom.VI. AAaaa

cru se devoir mettre en peine de mar-jont dû passer pour condannez, ou au quer que l'Arianisme qui appartenoit plustost en 319; ce qu'on ne peut pas à ce second temps, avoit deja comment dire s'eloigner de Saint Athanase, &

cé dans le premier.

pour ne mettre le commencement de comme le dit S. Jerome. On pourroit l'Arianisme qu'en 323 ou 324, c'est neanmoins encore mettre la condanque S. Athanase le joint avec le temps nation d'Arius au commencement de du Concile de Nicee, comme n'estant l'an 320, & la persecution à la fin. La Athor: 1. p., que la mesme chose.] 'Il y a long-temps, suite de l'histoire d'Arius se sera passée "dit-il, que la malignité des Meleciens durant la persecution, qui n'estoit pas 35 & l'impicté des Ariens est connue de extremement violente, 1 & la loy par Euly. Conf.f. , tout le monde : Car ce ne sont pas laquelle Licinius tasche de ruiner , des choses nouvelles . Il y a déja 55 l'Eglise en empeschant les Conciles, " ans que les uns ont fait schisme; & il [ peut n'avoir esté publiée qu'en 322 " y en a 36 que les autres ont esté decla- & 323, ou avoir esté meprifée par les rezheretiques, & qu'ils ont esté chassez Evesques , de l'Eglise par le jugement du Concile

, œcumenique.

Nicée. Ainfi où il y a faute dans le persecution, & la mesme intelligence nombre de 36, que les Benedictins qui se sorma en mesme temps entre ont neanmoins trouvé dans tous seurs Constantin & Licinius, sit qu'on seut manuscrits, ou le sens de cet endroir encore moins en Occident ce qui se est que les Ariens avoient esté decla- passoit en Orient. La lettre que Saint rez heretiques 36 ans auparavant par Alexandre en écrivit à S. Silvestre, S. Alexandre, & qu'ils avoient mesme n'alla peut-estre pas plus loin : & esté excommunicz depuis par le Constantin qui estoit plus souvent en

fens, qui leve de grandes difficultez . ] jamais vue.]

nique en cet endroit , soit le Concile que tout l'eclat de cette herefie , c'est general d'Egypte qui condanna Arius; à dire tout ce qui s'est fait depuis le [ ce qui l'everoit encore plus la diffi- voyage d'Arius en Palestine, & depuis

culté, mais a peu d'apparence, pour qu'Eusebe eut pris sa protection, ne ne rien dire de plus. Que si le sens que sest sait que quelques années après,

depuis lequel proptement les Ariens, l'herefie Arienne de la jaloufie qu'eut P 521-C-

nous laisse la liberté de commencer Ce qui peut paroiftre affez fort la persecution de Licinius en l'an 320,

Voilà ce qui nous paroist de plus probable, en attendant que d'autres

[ Mais je ne sçay si cer endroit mes- eclaircissent davantage cette difficulté. me ne peut point fixer tout à fait le Et il n'est pas difficile par là, de voir ] temps de l'heresie d'Arius. Car l'écrit comment Constantin n'avoir point oui l.2.c.66.68.p. où S. Athanase dit ceci, a esté sait des parler de l'Arianisme que lorsqu'il eut 473-474-

le commencement de l'an 316, com-vaincu Licinius. [ Car l'affaire ayant me on le verra dans un'autre lieu, commencé à eclater en 319 ou 320, 31 an seulement après le Concile de fut aussi-tost étousée par le bruit de la

Concile de Nicée. Le grec souffre ce Illyrie qu'à Rome, peut bien ne l'avoir

Je pense que c'est celui du Pere Pagi, Baronius a suivi un autre sentiment, Bar. 115.6 19. quoiqu'il ne s'exprime pas bien claire- & pretend que l'Arianisme a com- 23. ment: '& il semble mesme quelque- mencé au plustard dés l'an 31%. 'Mais 32/1328-5 42sois vouloir que le Concile œcume- il demeure d'accord en mesme temps 45.

mous faivons est le veritable, il faut Theoretiere est assez favorable à mettre en 320 le Concile d'Egypte, ce sentiment, I puisqu'il fait naistre Thomas.c.s.

9 7.

Arius de voir Saint Alexandre clevé d'influter, où il ne diffingue guere les l'epicopats. [Ainti il femble qui or locked que parte regues des Empene pour top approcher Jeffer de fi reus. Es pour re pasaller plute pas que que de l'estant de l'estant de la pour le pasaller plute pas que que l'estant de l'es

Anhiesa. eftant ailé que l'affaire d'Arus ail défaite de la mort de Licinius, l'quoitrainé afiz aong comps , d'annie qu'il foit tres conflant qu'ils eft face plusfeurs annies, avant que déther plusfeurs annies augurarans. porte devant le Concile d'Egypte . On peu faire plus d'attention fundament [ Ainfo nous ne voyons pont grand S. Ballée, que Baronus allegue audin, ae-1154 a.

Aulil Maronius n'allegue pas cette la chronique qu'il ett mort martyr en 311-131-546 talloi l'mais il le fonde principale l-300. Car quoique quelquets unsprement fur ce que LaCance, qui ieleon tendent qu'il n'elt mort qu'après le luy a écrit de l'an 31,5 met déla les Cooncile de Nice; e leurs raisons Ariens au monbre des heretiques :,rous paroifiers point affect fortes pour [Mais nous erropes avoir monté au. pretter le térmoignagé de Sanir Jerones.

Paeja-18-6. Erepart s. Leslause not 4.1 'qu' in rét [N' 5. Baféte ; ] 'hais 'imponâme, com \* paja-18-6.

"nullement certain que Lacârnea ein ten ous fisions , que l'Arianifine a derite na 315 (qu'il a puau compoder leclaté avant la mort de ce Sant, & e ou augmente, fon ouvrage vers lan avant la perfection de lichinius stout 3 21,8 (qu'en quelque temps qu'il ait (ce qu'on die fur ce fujet ne prouve écrite, il n'y a sucuen apparence qu'il rien conter nous . Il li feori plus fort ait panas parté des Annews. Ils intell-coutre ceux qui ne feroient commenfent pu efter incoromat à Constannin cert l'Arianifine qu'il hait n'é 3 23, s'ill en 323, si l'ait eulleur commencé al y avoit des perfonnes qui fouinfine troublet l'Egli des l'an 23, s'ill en 323, s'ill en 132, si l'ill en l'arianifine al l'automositif pour couvrage l'Egli des l'an 23, s'ill en 132, s'ill en 132,

parle d'Arius suili-toft aprés une crès. Nicomeile , lequel avoit para Arien ion de Cettar, artivée fiche Basonius long-temps avan Arius. en 31 s. [& que d'autres mettente en l'an la fueccellon messime des Evelques 13 p. P. (explaniament. ed.) In pouvoit d'Arientoles, put e cancor faire eroire considerer qu'Orose ne fair pas des l'aqueques uns, que l'Arianisse a qualet y mais feulement un abrege (countencé avant l'an 31.4 Cart il ett.)

A A a a a ij

certain qu'il avoit déja beaucoup pour la medecine spirituelle & la eclaté du vivant de Saint Philogone: guerifon des ames; qu'il excelloit en Et la chronique de Saint Jerome nous douceur, en fincerité, en compaffion apprend qu'entre luy & S. Eustathe, pour les affligez, & en charité pour qui affista en 325 au Concile de Nicee, seconzir tous ceux qui avoient besoin Paulin avoit gouverné l'Eglife d'An-de son affistance ; & qu'il relevoit tioche. Mais il ne la gouverna qu'un toutes ces qualitez par une science an, jusques au commencement de l'an profonde des Ecritures divines .

325 V. S. Eustabe .] 'C'est fans doute fur ces eloges , Paziati \$.5 i4-Le P. Pagi croit que le sentiment qu'Usuard & Adon ont mis Theodote que nous suivons avec luy, se peut au nombre des Saints dans Jeurs marautorifer par la chronique de Saint tyrologes au deuxieme de novembre, Prosper, qui met, dit.il, la condan- en quoy ils ontesté suivis par d'autres.
nation d'Arius sur l'an 321. [ Elle la Baronius n'autorise en esset sa sainteté Bassanan.). met plutost sur l'an 322. Mais comme que par cet endroit d'Eusebe , par elle point tout ensemble & l'heresie Nicephore qui le copie, par Usuard,

d'Arius & le Concile de Nicée, on & par Adonqui emprunte les termes

ne peut pas faire de fond fur cela. ] d'Eufebe.

'Le mesme Pere distingue, avec M. [Le témoignage d'Arius ne seroit pas Valois, deux Conciles à Alexandrie une preuve entiere contre Theodote.] contre Arius pour pouvoir mettre Mais Theodoret voulant marquer Thdet.J.s.c. la lettre à S. Alexandre de Constan-ceux qui défendirent Arius & s'oppotinople, avant celle qui est adressée serent à la doctrine Catholique dans à tous les Evesques. [ Nous croyons le Concile de Nicée, met d'abord ceux avoir répondu suffisamment à tout qu'il avoit nommez auparavant aprés cela dans la note 6 fur S. Alexandre Arius, [fans excepter ni Paulin , ni Theodote, qui estoient comme luy,

d'Alexandric . 1 du patriarcat d'Antioche : de forte NOTE II. qu'il estoit particulierement interessé

les défendre s'ils estoient innocens , Sur Theodote de Laodicée. & encore plus s'ils estoient honorez 'Arius dans le denombrement qu'il comme Saints dans leurs Eglifes J En 1.5.6.7.9.712. p.537.b|538.a. fait des Evesques qui estoient dans les un autre endroit où il fait un denommesmes opinions que luy, en conte brement de ceux qui avoient princi-deux [ à qui Eusebe a donné de grands palement nourri & entretenu l'im-

eloges, Paulin de Tyr, & Theodote pieté qu'Arius avoit semée le prede Laodicée. [ Nous parlerons du mier, il y met nommément ces deux Euf.1.7.6.12. premier en un autre endroit.] Pour Prelats. Il met encore Theodote en la case p.

Theodote , Eusebe dit qu'il releva tre ceux qui avoient succé le poison set.c. l'Eglife de Laodicée, qui fembloit d'Arius, qui estoient dans les senti-zoute abatuë par la laschetéd'Estien-mens des deux Eusebes, & qui par ne son predecesseur, [ lequel appa-remment avoit renonce la loy:]qu'il pour deposer Saint Eustathe.'On voit Gel.C.l.j.c. fe montra par ses actions un homme par la lettre que Constantin écrivit à 1-p-21-22.

donné de Dieu, selon la signification ce Theodote mesme après le Concile de son nom, & un veritable Evesque; de Nicce, sur le bannissement d'Euse-qu'ilestoit un excellent medecin des be & de Theognis, qu'il passoit pour corps, mais que perfonne ne l'egaloit complice de l'impieté de ces deux

Four la page 25.55.

p. 281, b.c.

chefs de l'Arianisme.[ Et ce qui est medie, selon Ammien 1. 12.p. 219.c. encore plus confiderable que tout le venoit du costé de Basiline mere de Ath defyn p. refte, ] c'est que Saint Athanase met Julien. Ils n'en raportent neanmoins äiv.b. Paulin & Theodore entre ceux qui aucun sondement ; & il ne semble avoient écrit des impietez pareilles pas qu'ils en aient eu d'autre qu'une à celles d'Arius avant le Concile de conjecture affez foible, tirée de ce

Conc.t.4.p. Nicce. 'Le Synodique nomme Theo-que 'Bafiline eftoir ennemie de Saint Ath.fol.p.112 dote & George entre les chefs de l'Aria-l Eutrope d'Andrinople, lequel s'eftoir 974-Cnifme, qu'il dit avoir esté condannez ouvertement declaré contre Eusebe. par le second Concile œcumenique : Les Benedictins supposent qu'il estoit vit.p.7.1.c.

On ne peut douter que ce ne foient allié de Conftantin mefme .

ceux de Laodicée. Aussi quoique Baronius eust ou mis ou laiffe le som de Theodote dans le Que George effoit Prefire d'Arethufe.

Ear. 125.5 40. martyrologe Romain, I 'cela ne l'a pas empesché de le mettre depuis entre tinué de fuivre Arius.

Ath.vie,ltc.c. 31.P-54.

que pour en donner la mesme idée.] visiblement à sa qualité de Prestre, [ & Tagi, 314, 414 Mais le Pere Pagi sontient absolu- non à celle de bourgeois. Celle-ci ne ment qu'il ne le faut point regarder ferviroit mesme qu'à nous embrouil-

quelque martyrologe. Four la page NOTE III.

251.46.

estoit parent de Julien l'apostat. Baronius, Blondel, & M. Valois, fa famille, comment Saint Alexandre Bat. 217-6 51 lond p.p.s protendent que la parenté que Julien l'avoit-il fait Prestre d'Alexandrie ? Amm.n.p.

NOTE IV. Pour la pa ge 250, § \$.

L'expression de Constantin , qui Eustv. Config. les membres du demon, & entre les appelle Georgeras A'usousias mus Bu. 1.4.62.9.319. chefs de l'Arianisme, dont la perfidie 25000, [ marque bien naturellement est d'autant plus derestable, qu'aprés qu'il estoit Prestre d'Arethuse . Et avoir signé le symbole de Nicée, ils rien n'empesche de suivre ce sens,] fe sont aussi-tost rendus prevaricateurs puisqu'ayant esté deposé à Alexan-Athlet, 487, de leur propre signature, & ont con-drie où il estoit Prestre, [il pouvoit b.

bien avoir demande à eftre receu Pour l'eloge magnifique qu'en fait dans le Clergé d'Arethuse. J'Jl paroist p. \$1000. Eusebe , outre qu'il est sort suspect assez qu'il demanda à l'estre dans dans la bouche d'un Arien, on fçait celui d'Antioche fous Saint Eustathe. combien un homme peut posseder de qui le refusa: mais il l'obtint de ses

vertus exterieures sans la vraie soy. successeurs.
[Le P. Viger Jesuite, dans sa presace [Ainsi il n'y a point de necessité] de Rusan, 212. fur la Preparation d'Eusche adressee fousentendre weber les dans les paroles b. ce Theodore, n'en dit autre chose sinon de Constantin, pour luy faire dire que que c'estoit un tres ardent desenseur George estoit bourgeois d'Arethuse, de l'impieré Arienne . M. Fleuri n'en comme veut M. Valois. La fuire de ce c. 62. p. 519.d. parle dans son histoire ecclesiastique que Constantin dit de luy, se raporte

furprise qu'on a mis son nom dans d'Alexandrie, selon Philostorge, a M. F aguilan, part. Valois dit que la qualité de bourgeois 1.b.c. n'oblige pas de eroire qu'il fust né à Arethuse, mais seulement qu'il y de-De quel coste Eusebe de Nicomedie meuroit. [Et pourquoi y demeuroitesteit parem de Julien s'avostat. il, s'il n'en estoit ni originaire, ni Prestre ? Ou s'il y estoit atraché par

l'apostat avoit avec Eusebe de Nico-En un mot , cette conjecture nous A Aaaa iij

d'une autre maniere, & que c'est par ler, J'puisque George estoit originaire Phila.1.8.c.17.

742

embarasse beaucoup : & en suivant particuliere de son sentiment.] fimplement ce que nous trouvons, tout cft clair, ce me semble, & sans Epiphane; ] A Arius & aux Ariens: aucune difficulté.]

Four la page 26 1. 5 9.

## NOTE

La lettre de Constantin contre Arius, indubitable, écrite vers la fin de l'an 324.

Gel.C.l.3.c.1. 'La lettre de Constantin à Arius p.203-217 Ear. & aux Ariens, que nous avons dans Gelafe de Cyzic, & dans Baronius Epi.69.c.9.p. 'est visiblement celle dont parle Saint 73+.b.c. Epiphane, puisqu'on y trouve tout ce que ce Pere en cite, avec le titre & le commencement qu'il en raporte. Socr.l.t.c.9. Socrate la marque aussi fort clairep. 18.4. ment . [ Et quoiqu'elle soit fort savante,

en sorte qu'on peut croire qu'Osius y a eu part, neanmoins l'air de Constantin y paroist beaucoup. Ainsi il faut ou reconnoistre qu'elle est veritablement de ce Prince, ou la tenir pour absolument supposée; ce que raisons invincibles , aprés l'autorité [ est embarassé de bien des difficultez, Epiphane & de Socrate.

aprés la deputation d'Ofius & le en l'an 336., un peu avant la mort Bir. 119.17. forte ; J'mais avant le Concile de Ni-discours, semble en effet l'y avoir voulu

pas melme qu'on longcast alors à assembler ce Concile , ce qui peut Constantin permet à Arius de le venir

Bull.p. 387.2. fin de l'an 324.] Bullus die qu'il luy foy, & qu'il l'en presse mesme, [ il y a

[ Et en effet, Constantin s'y adresse fouvent à Arius mesme, & y refute une lettre qu'il luy avoit écrite. ] Neanmoins le commencement est general pour tout le monde; '& il p.203.204. parle mesme d'Arius en troisseme personne. 'Les derniers mots , Deus p.217. antem vos custodiat dilectissimi , ne paroissent pas non plus se raporter aux

'Le titre eft, [ comme le remarque S. Gel.C.p.ao;

Ariens; & l'addition qui marque que la lettre fut apportée [ à Alexandrie ] par des officiers nommez, & luë dans le palais, fait voir que ce n'estoit pas Bar. 319.17. une lettre particuliere à Arius, mais publique pour tout l'Empire.

# NOTE VI.

Pour la page 264.5 10.

Sur un entretien d'Arius avec Constantin .

'Ce que dit Saint Epiphane , de Episoc. 9. P. l'on ne peut dire sans en avoir des l'entretien d'Arius avec Constantin, 714. qu'elle tire du témoignage de Saint comme cela est assez ordinaire dans fes narrations. Car cet entretien [ a Elle est assez visiblement écrite beaucoup de raport à ce qui se passa Concile d'Alexandrie , puisqu'Arius functe d'Arius: 1 & Saint Epiphane e. 10. 714. y est condanné d'une maniere tres parlant de cette mort aussi-tost après ce 735cce, selon le sentiment de Baronius, raporter. D'autre part, il met cela 6.9471142. [ & autant que l'on en peut juger par comme la fuite d'une lettre écrite à ces paroles d'Arius, 'Si quidem in ea- Constantin par S. Alexandre, [ mortendem fententia Epifcopus Alexandria viron dix ans avant Arius: ] & il veut b. maneat, qui n'auroient plus esté que cela ait precedé le grand écrit de propres, s'il cust esté condanné par Constantin contre les Ariens, [ fait, le Concile œcumenique. On n'y voit felon toutes les apparences, en l'an 324.] 'Cependant comme dans cet écrit Gel.C.l.s.c.1.

donner sujet de la mettre avant la trouver pour luy rendre raison de sa semble que Constantin l'a écrite vers toute apparence qu'Arius ne negligea le mesme temps qu'il écrivit à ceux pas cette permission, & qu'ainsi il de Nicomedie, [ aprés le Concile de le passa en cette occasion quelque Nicée Mais il ne rend aucune raison chose d'approchant de ce que dit Saint

Epiphane. Mais il n'y a pas moyen res, mais moins autorifees. I Sozomene soz La.C. 11. Rpi-p-134-b. de croire J'que Constantin aprés avoir dit qu'Eusebe & Theognis ayant gareceu la confession qu'Arius luy sit de gné , comme l'on disoit , celui qui la soy , & en avoir decouvert les sour-lavoit ordre de l'Empereur de garder beries , l'ait aussi-tost exhorté par son les actes du Concile , en effacerent écrit à luy venir encore rendre raison leur signature ; & dessors eurent l'inde sa doctrine, comme il le faudroit solence de prescher ouvertement que le Gel.C.p.aos. dire felon S. Epiphane. 'Auffi Pécrit Fils n'eft pas confubftantiel au Pere. C 209.C ou la lettre de Constantin répond à 11 ayoute, que Constantin en ayant

une lettre qu'Arius luy avoit écrite, repris Eusche, il cut la hardiesse de luy [ & non à un entretien de vive voix.] dire que fi l'on coupoit fon habit en

Four la page NOTE VII. 264.5 10.

Qu'Eusebe & Theognis ont esté deposez pour avoir communiqué avec les Ariens.

Bac. 129.5 120 Baronius eroit que ceux que Conf- l'avoit eru . 'Il donne cela comme diezta. tantin avoit fait venir à la Cour, & à plus certain que ce qui est autorise par l'occasion desquels Eusebe & Theognis Constantin melme. Et cependant en 1.34.1474.34. furent devosez, estojent les Meleciens un autre endroit, il le resette comme 531.

Thdrt.l.t.c. 19.p.\$67.b. ersonnes avoient abandonné la vraie verité. Atk ap.2.9.

717.0. Concile d'Alexandrie declare qu'Euse-d'apparence, ] savoir qu'Euse-be & Theognis furent deposez tant Theognis se repentant d'avoir signé, a. 1.b.

socr. p. par le Concile de Nicée, cela ne souffre fair en souscrivant l'impieté par la Thdet.Le.c. explication. 'Car ce fut en effet pour de Calcedoine fit la mesme chose avec les sujets que nous avons dit, qu'ils eux; 'de que l'Empereur irrité de ce la calpa. 13.P.567.C. furent bannis.

Pour la page NOTE VIIL 368,5 11a

Fables fur l'exil d'Enfebe & de Theognis. Thdrt.Lt.c. Nous ne pouvons pas douter que effoit Arius,

76-19-19-19-19 le fujet du bannissement d'Eusebe & [Cette conduite est un peu trop

747.C. [ Les auteurs posterieurs en raportent condannoient la Consubstantialité , d'autres circonftances plus particulie- 30 établissoient le Fils d'une autre

fa prefence , il ne voudroit iamais dire que les deux pieces fusient d'une mefine nature : ce qui irrita d'autant plus l'Empereur, qu'il vit par là que le Concile n'avoit pas étoufé les con-

teltations pour toujours, comme il

dont parle S. Epiphane her. 68. c. 5. p. une chose qui ne paroissoit estre qu'une 710. 711. Mais Constantin dit que ces fiction des Ariens fort differente de la koy, [c equi ne se pouvoit pas dire Philostorge raconte la chose d'une phisape, alors des Meleciens.] Et puisque le autre maniere, [qui a encore moins

pour leur impieté, que pour avoir vinrent trouver Constantin pour luy communiqué avec les Ariens, rejettez dire qu'ils reconnoissoient avoir mal point que nous cherehions d'autre crainte de ses menaces. Il dit que Maris

qu'ils avoient souscrit par hypocrisie, les bannit austi-toft dans les Gaules, ap.p.178.

chassatous les autres Ariens qui avoient figné, 3'& au contraire rappella Second, 1.a.c.r.p. t. & ceux qui avoient esté releguez avec luy en Illyrie, du nombre desquels apparts.

de Theognis, n'ait esté leur impieté ridicule pour estre eruë de personne. manifelte, comme le difent Theodoret Et neanmoins Philoftorge encherit Ath. ap. a.p. & Philoftorge; & encore la commu-encore, I en difant que Conftantin Lacat.p. a. nion qu'ils avoient avec les Ariens, écrivit de tous costez des settres qui

fubstance que le Pere, que S. Alexandre | V. Sainte Helene § 7. ] 'Il semble mesmé Ruspie, 1, souscrivit ces lettres: & qu'ainsi Arius differer le rappel d'Arius jusque ve rs communiqua avec luy; mais que la le temps du Concile de Jerusalem, crainte qu'Alexandre avoit eue de [tenu en 335; ce que nous fuivrio ns Constantin estant passée, il retourna à volontiers, si nous crovions que cela se

fon premier sentiment; & qu'alors pust accorder avec tant de persecutions Arius & ses partifans se separerent que S. Athanase avoit deja souffertes Ath.vit.p.tt. d'avec luy', & d'avec l'Eglife. 'Des avant l'an 335, pour n'avoir pas voulu choses si absurdes en elles mesmes , obeir à la priere d'Eusebe, & au com-& qui viennent de la plume d'un mandement exprés que Constantin

Philip.p.s. infame Arien, & d'un amateur du luy avoit fait de recevoir Arius dans mensonge, (car c'est le titre que Photius l'Eglise, Car il n'y a pas moven de dire luy donne à la tefte de cet arricle,) que Constantin qui luy faisoit ce com-lé refuternient aisement, si elles en mandement, laisoit en melme temps Sozil-1-22-p.valoient la peine, ] 'On trouve une Arius dans un exil qu'il ne souffroit

partie de ces fables, quoique d'une qu'à cause de son heresse. Quand mesautre maniere , dans Sozomene qui me on diroit que cet exil ne consistoit qu'à ne point entrer dans Alexandrie, Saint Athanase ne pouvoit pas selon la s'en moque.

NOTE IX. Four la page regle ordinaire, le recevoir à la com-270.5 12. munion, a moins qu'il ne fust present Temps du rappel d'Arius.

pour la demander & la recevoir: 3 '& soci.l. 2.c.27 Socrate & Sozomene ont cru Socrate affure en effet qu'il vint pour p.62. 1.1.6.16.p.464 qu'Arius & ses disciples aprés avoir cela à Alexandrie.

elle bannis dans le temps du Concile | Ell faut donc abandonner Rufin de Nicceavoient auffixodt elle rappel- pour ce dernier point. Mais il n'y a Lez, & misen liberte d'aller où il leur pas la mefine necessiré de l'abandonplairoit, à l'exeception de la ville d'Ale- ner pour l'autre, & au contraire fon xandrie. Mais ils ne paroissent pas avoir sentiment consideré en luy mesme, eu d'autre fondement pour le croire, paroift fort probable. Car Constantin que la requeste pretendue d'Eusebe & n'a pu rappeller Arius d'exil que dans de Theognis: [ Et nous croyons faire la croyance qu'il avoit renoncé à son voir sur le Concile de Nicée note 8, heresie, & qu'il avoit embrassé la soy que cette piece est trop suspecte pour Catholique: & Constantin dans cette; y rien fonder .] Philoftorge met austi persuasion ne pouvoit manquer de

7.8.9 le rappel d'Arius affez peu aprés le demander qu'on le receuft dans la Concile de Nicée. [ Mais il mele cela communion , comme il est certain de tant de fables insoûtenables, qu'il qu'il l'a demandé. Il est visible encore n'y a pas moven de s'y arrester. par touce l'histoire, que comme Arius Il ne reste plus que Rufin, qui est estoir Prestre d'Alexandrie, & avoit

different de Socrate & de Sozomene, d'abord esté condanné par cette Eglien ce qu'il ne met point deux sortes se, on a cru qu'il devoit aussi rentrer d'exils d'Arius. Il s'eloigne encore & dans la communion , par l'absolu-Ruf.Licu.p. d'eux & de Philostorge, J'en ce qu'il tion & le consentement de la mesme ne met son rappel qu'aprés la mort Eglise. C'est ce que les Eusebiens ont

de Constancie, laquelle survéquit à poursuivi avec une extreme chaleur : ] Bat. 126.5 19. Helene: & Helene ne peut estre morte c'est ce qu'ils ont fait demander par Athapany.

qu'aprés l'an 326, [ ou plutoft en 328. Conflantin: ç'a efté le sujet de toutes 7/4.

les persecutions de Saint Athanase , d'Arius: carelle n'en parle point expresqui refusoit hautement d'admettre cet sément. Neanmoins nous ne voyons fol.p. \$90.891. hercfiarque: & loríqu'apres la deposi- pas en quel autre temps on la pourroit tion de ce Saint il eutefté receu par le mettre. On ne peut pas au moins la pouvoit paroiftre superiure à celle de envoya pour venir à la Cour[ en 336.] l'Eglise d'Alexandrie; ] Ce Concile Car il venoit alors d'Alexandrie: '& c.25.5251.b. l'envoya neanmoins à Alexandrie, & Constantin promet par sa lettre de l'y recenft. [ Il va done tout lieu de eroire de luy en 336, [ & il en paroift content

qu'il ne fut rappellé que lorsqu'on dans sa lettre. Le 27 de novembre pour-soct. 1.1.2.24 voulut le renvoyer à Alexandrie, ] ? roit se raporter au temps où Arius avoit p.60.2.b. quoy Eusebe travailla selon Socrate, esté receu dans la communion par le aussitost aprés la deposition de Saint Concile de Jerusalemà la fin de 335.] qu'ainsi il faut mettre son rappel en Jerusalem ] à Alexandrie sans retour-la mesme année, ou au plustost à la sin ner à la Cour. [ Ainsi il vaut mieux de l'an 330, & raporter à son rappel ee suivre l'ordre de Socrate, & mettre que Socrate dit de son rétablissement cette lettre avant que Constantin en-

à Alexandrie.

de 330, J'c'est la lettre que Constantin bien de l'amitie pour un homme banni luy écrivit, raportée par Socrate, qui comme heretique & comme seditieux, est datée du 27 de novembre. Car si & qu'on envoyoit proprement querir nous la mettons en 331, nous ne pou- pour se purger de ses crimes. Mais il vons commencer la persecution de S. saut croire qu'Eusebe l'avoit déja pur-Athanase qu'en 332. Et nous ne voyons gé dans l'esprit de Constantin.

Ath.2p.3.p.

p.60,a.b.

accuserent le Saint d'avoir voulu exi-l'honneur de Socrate, qu'on pust dire ger des robes de lin: [ & c'est peutestre que cet endroit n'est pas de luy . ] là proprement le commencement de

Eustathe, [ faite en l'an 331. On pourroit douter si la lettre du

Hift. Eccl. Tom. VI.

Concile de Jerusalem, [ dont l'autorité raporter ] à l'ordre que Constantin luy 6-17-p-73-2.

cerivit à cette Eglise, afin qu'elle le renvoyer. Il estoit mesme mecontent 6-17-P-71.3.

Eustathe, [ c'est à dire en l'an 331; & Mais selon l'histoire, il alla alors [ de p.74.4. voyast Arius à Alexandrie pour y estre

Ce qui nous oblige de dire qu'il faut admis à la communion par Saint peutestre mettre son rappel des la fin Athanase. Il y témoigne assurément

pas que cela nous donne affez d'espace Nous ne pouvons nous empescher pour les divers evenemens qu'elle eut de remarquer ici une bevue de Socrate, avant le Concile de Cesarée en 334 qu'on auroit peine à croire si on ne la Mais en mettant cette lettre en 330, voyoit de ses yeux. ] Car sur ce que la c.25.p.6.c. nous pouvons dire que des le com-lettre de Constantin porte qu'Arius

mencement de 331,] Eusche écrivit à avoit déja receu ordre de venir à la S. Athanase pour luy faire recevoir Cour, il dit qu'il paroist par là que Arius: sur son resus il sit écrire Cons-Constantin l'avoit souvent exhorté à tantin; ce qui n'ayant pas eu plus la penitence, & qu'il le reprend de ce d'effet, il manda aux Meleciens d'agir; qu'il ne s'estoit pas hasté de revenir les Meleciens furent quelque temps à à la verité, après ce qu'il luy avoit inventer une calomnie; & enfin ils écrit plusieurs fois. [ Je voudrois pour-

NOTE sa persecution, j'que Socrate dit avoir Qu'il n'y a pas lieu de rejetter ce que suivi de pres la deposition de Saint lie Rusin du Prestre qui trompa dit Rufin du Prestre qui trompa Constantin .

27 de novembre se rapporte au rappel M. Valois a pour suspect tout ce Soet.n.p.142.

Pour la page

que dit Rufin de ce Prestre recom- | par les sentences de ceux qui l'avoient mandé à Constantin par fa fœur, &! auteur du rappel d'Arius. [ Nous n'ayons pas beaucoup plus d'estime que luy pour Rufin en matiere d'histoire; Mais neanmoins nous ne voyons pas pourquoi rejetter une chose qui n'a rien d'improbable ni qui la combate. Rufin ne nomme point ce Prestre: mais combien y a t-il dans l'histoire d'omissions de cette nature, dont on ne fauroit rendre raison? S. Athanase n'en parle point : mais S. Athanase n'a pas fait une histoire. Il a parlé des choics qui font venues à fon fujet, & en a passé une infinité d'autres. Arius a certainement esté rappellé d'exil; & Saint Athanase ne dit point comment. Rufin seul nous le dit: son recit n'a rien qui choque : il a esté embrassé par tous les historiens, & par Theodoret mesme. Cest porter l'exactitude jusques à l'excés, que de ne vouloir pas recevoir ces fortes de faits, non comme des autoritez infaillibles, mais comme la pluspart deschoses qu'on lit & qu'on entend, lesquelles on croit & on recoit comme vraies tant qu'on ne trouve rien de contraire. 1

Four la page 274.5 14.

## NOTE XI.

Qu'Asclepas a este deposé en l'an 331.

& qu'il avoit prouvé son innocence

[ Nous mettons en 3 3 1 la deposition Bar. 147.5 21. d'Asclepas de Gaza, l'parcequ'elle arri-[ tenu en 347: & ainsi ce sut en 330 ment le sens de ces paroles du Concile d'Euphrone assista au Concile de Tyr.] 3 39. de Sardique, J'que Baronius explique tout autrement, n'ayant pas consulté Ath.ap.a.p. le grec; 'Qu'il avoit produit des actes 764.d. faits à Antioche en presence de ses accufateurs, & d'Eusebe de Cesarée,

jugé.[Il fut donc apparemment depofé par le mesme Concile d'Antioche, où Eusebe de Cesarée deposa S. Eustathe enl'an a a a.

le ne feay fur quoy ] Baronius dit Bar. 147.519. qu'il avoit esté dans la faction des Ariens avant le Concile de Nicée. [ Je ne trouve rien qui porte à le croire .] .

Sozomene dit qu'il fut deposé sur soz.1.3.c.8.p. ce que des heretiques luy objectoient 507.b. d'avoir renversé un autel. Mais les Bar-347-389. Eusebiens ne l'accusoient d'avoir commis ce crime que depuis sa deposition, & depuis son retour [ en l'an 3 38.]

## NOTE XII.

Pour la page 276,6 15.

Sur les Evelques mis à Antioche par les Eusebiens à la place de S. Eustathe.

Socrate & Sozomene ne mettent socr.1.1.c.24point d'Evelque à Antioche entre S. p. 60.2|Soz.l. Eustathe & Euphrone: [ mais S. Jerome a. dans sa chronique, ] & Theodoret, Thdrt.l.r.c. font preceder Euphrone par Eulale, [ en quoy ils font fuivis par la chronique de Nicephore, par Theophane p. 23. d, & par Eutyque p. 455, qui l'appelle Valere. ] Eulale eft auffi reconnu phifg# 3.c.is. par Philostorge. [ Nous avons marqué P-42. dans le texte, & on verra sur Saint Eustathe note 1, les raisons qui nous obligent de mettre encore Paulin de Tyr avant Eulale.

Nous ne nous arrestons point aux va 17 ans avant le Concile de Sardique, années que les chronologistes donnent à ces Evefques, Ini à ce que dit Socrate, socr.p.60.a. ou 331. Il semble mesme qu'il ait esté que le siege avoit vaqué huit ans avant depose par un Concile d'Antioche, & l'election d'Euphrone. Tout cela nous nommément par Eusebe de Cesarée qui meneroit bien audelà de l'an 335, auy estoit . Car c'est assez vraisemblable quel il est certain que Placille successeur

# NOTE

Pour la page. 277.516 .

Qu'il peut y avoir en du trouble à la nomination d'Eusebe pour Antioche .

[ Comme Secrate & Sozomene ne

mettent point d'Evesque entre Saint ce qui obligea S. Macaire à le retenir Eustathe & Euphrone elu sur le refus auprés de luy, & à donner un autre d'Eusebe de Cesarée, ils raportent à la Evesque à l'Eglise de Diospolis. Et nomination d'Eusebe les troubles arri-mesme les mieux instruits, ajoute vez selon luy au sujet de S. Eustathe; Sozomene, assurent qu'ayant regret & Eusebe qui n'a pas mis le detail des d'avoir ordonné S. Maxime pour cette chofes, donne occasion à cette brouil- Eglise, il sit luy mesme soulever le lerie. Neanmoins il distingue assez sa peuple, pour avoir occasion de le nomination des troubles qui l'avoient retenir, croyant qu'un homme comme

Euly. Confil precedée. J'Car il dit qu'il ne veut point luy, tres ferme dans la soy, & aime 36-19, p.113-4. raporter les lettres de Constantin sur du peuple, suy estoit seccésaire pour les troubles, mais seulement celles qui maintenir son Eglise en paix après sa le regardent, lesquelles ce Prince écrivit mort, & empelcher qu'Eusebe & Paapres avoir appris l'agreable nouvelle trophile qui l'avoienr voulu inquieter, ne s'efforçaffent de luy donner pour de la réunion & de la paix.

[Cela n'empesche pas qu'il n'y ait pu successeur un homme de leur faction. avoir auffi quelque trouble à la nomi- [ Ce recit reçoit affez de difficulté. nation d'Eusebe; estant aisé de croire Car il y a peu d'apparence que Saint socr.Li.e.44- ce que dit Socrate, ] que le trouble se Macaire ordonnast des Evesques dans renouvella souvent quand il fallut elire, la Palestine, vu le Canon que le Conde nouveaux Evelques. Et en effet, cile de Nicée venoit de faire, qui laissoit Constantin dit qu'Eusebe quand il fut entierement à l'Evesque deCesarée tous

nommé, estoit venu à Antioche pour les droits de Metropolitain . Quand 6.59.p.516.a. donner un bon conseil. Eusebe mesme mesme il se seroit separé d'Eusebe alors dit que ceux d'Autioche avoient fait la Evelque de Celarée, comme Sozomene paix, ou par fon moyen, comme l'a le dit auffitost aprés p.471. b, il n'auroit traduit M. Valois, [ ce qui se pourroit pu entreprendre sur ses droits fans raporter à la deposition de S. Eustarhe; blesser tout à fait Constantin, presque ou en lay, c'est à dire en s'accordant à le jegalement ami des Canons de Nicce . nommer, ce qui marquera un nouveau de la paix, & d'Eusebe.

trouble : & le terme grec , i , eft De plus, il est assez difficile que le plus favorable à ses sens, I fiege de Diospolis ou Lydde, air vaque en ce temps-ci, ] puisqu'Aece qui le Thán I.r.e. Pour la page NOTE XIV.

Narration de Sozomene fur l'ordination tenoit des devant le Concile de Nicée. vivoit encore au temps de la deposition Eul.v.Conl.l. de Saint Maxime de Jerufalem, de Saint Euftathe, & de l'intrufion1.c.62.p.519.c. fort suspette . d'Euphrone, [ qu'on ne peut mettre, [Sozomene raporte une particula- sclon ce que nous avons dit, avant l'an

rité importante de l'election de Saint 331. Et mesme il semble qu'il ait vécu 502.1.20.20. Maxime de Jerusalem . J'Car il dit que jusquesen 349, comme nous le verrons \$-470-491-Saint Macaire fou predecesseur l'ayant sur cette année melme dans l'histoire ordonné Evelque de Diospolis , le de Saint Athanase.

peuple de Jerufalem qui le reveroit NOTE XV. our sa qualité de Consesseur & la Si Saint Maxime a confenti à la .ata,517. fainteté de fa vie, & qui à cause de deposition de S. Athanase. cela le destinoit pour estre un jour son Evelque, murmura fort de cette elec-Sozomene dit, comme un bruit see Lyc.6.p.

tion , & en vint presque à une sedition; commun , que S. Maxime avoit con- 304 c.d. BBbbb ij

P-59-C-Euf.c.60.p. \$17.4.

480.517.

775.c|fol.p.

senti par surprise à la deposition de S. socr.l.2.c.8. Athanafe . Socrate en parle plus posip.84.d. AAth.ap.2.p. tivement. 2 S. Athanale mesme dit que les Evesques du Concile de Jerusalem, qui le receurent en 349, & dont Saint Maxime estoit le premier , luy firent excuse de ce qu'ils avoient écrit auparavant, en luy protestant que ce cessaire que cela sust vray de chacun pluspart des endroits de S. Athanase. si nous avons assez de raison pour qui dans l'ordinaire signifient Arius preserer l'autorité de Socrate à celle seul, ou Arius & les Ariens, mais qui

p.170.1.

Rull.r.c.17. de Rufin, I 'qui assure que S. Maxime peuvent aussi marquer les Ariens saus S. Athanafe ..

Bar. 350.514.

Ath.2p.2.p.

b.r.767.2.

par foiblette, ou à Tyr mesme, ou à ponse peut paroistre recevable.] Jerusalem. [ 'M. r Valois croit encore

pouvoit estre suspecte.

P.128.

Ath.or.t.p. 291,b.c.

NOTE XVI.

Pour la page Qu'Arius mesme a esté recen à la 287.5 21. communion par le Concile de Ferufalem.

'M. Valois pretend que ce ne fut socran.p.18; point Afius qui fut receu en l'an 335 184. dans le Concile de Jerusalem, mais n'avoit esté que par force, & non seulement ses sectateurs; parceque volontairement. [ Mais il n'eft pas ne- dans la lettre de ce Concile, & dans la d'eux en particulier. Ainsi je ne sçay il y a seulement rous mipi A"pilor, [termes fut toujours uni de communion avec Arius, quoique ce sens soit assez rare.] 'Ce qui oblige M. Valois à cela, c'est passable

Baronius soutient absolument que qu'estant certain qu'Arius est mort Socrate s'est trompé en ce point, & durant que S. Alexandre estoit Evesque il allegue pour cela que S. Maxime a de Constantinople, il pretend que Saint assisté au Concile de Sardique, comme Paul avoit succedé à S. Alexandre des on le voit, dit-il, par sa souscription devant le Concile de Tyr, qui preceda conservée dans Saint Athanase, b Mais celui de Jerusalem. [ Mais nous especomme Saint Athanase mesme declare perons faire voir en son lieu, J'que les Cave,p.90.2. qu'une partie de ces souscriptions ont preuves qu'il a pour mettre sitost l'epil. esté faites depuis le Concile, [ il est copat de Saint Paul, quelques fortes visible qu'on n'en peut rien conclure qu'elles soient, ne le sont pas assez pour Soer.n.p.112. dutout. Au contraire, JM. Valois sup- nous faire abandonner un sentiment, pose tellement que Saint Maxime a [ fondé non seulement sur Rusin, sur effectivement figné la condannation Socrate, & sur Sozomene, maisencore de Saint Athanase dans le Concile sur S. Athanase, J'qui dit formellement Ath.desin.p. de Tyr, qu'il s'en sert pour rendre que la lettre du Concile de Jerusalem 891.c. suspect de fausseté ce que dit Rufin, vouloit qu'on receust Arius & ses

que Saint Paphonice l'avoit fait fortir affociez , A pilos nai rous out aura , & de l'assemblée de Tyr, & l'avoit fait qu'elle approuve toute la malignité declarer pour Saint Athanafe; [ quoi- d'Arius. M. Valois dit que c'est par- socranquis, qu'aprés s'estre déclaré pour luy, il cequ'on le recevoir en recevant ses ait encore pu figner sa condannation disciples. [ Mais je ne sçay si cette ré-

'Les Eusebiens du Concile d'An- Ath.desyn.pa que c'est à cause de la faute que Saint tioche en 341, témoignent aussi qu'ils 892.a-Paul de Constantinople & S. Maxime avoient receu le Prestre Arius, aprés avoient faite en fignant à Tyr, ( car avoir examiné & approuvé fa foy. les Ariens le disent du premier, ) que [ Cela a bien du raport au Concile Saint Athanase ne parle point d'eux, de Jerusalem : 1 & neanmoins M. F Soct. n.p. 184. l'orsqu'il fait le denombrement des Valois est obligé de dire que ce peut 1.2. Prelats de son temps dont la foy ne estre quelque Concile plus ancien .

[ Mais comment l'accorder avec Saint

Ath. de fyz. Athanafe,] 'qui dit que le Concile de pourvu qu'il ne puisse pay avoir en 1,191.6.

Jerusalem est le commencement des deux Macaires en ce temps là,] 'on Pagi, 1943 4. 1.391.6 Conciles de Eusebiens.

Conciles de Eusebiens.

'M' Valois demande pourquoi Conficis à Constantinople.

Soct.n.p.184. 3.b.c.

declaration de sa foy, s'il avoit esté l'expression du Concile de Jerusalem, receu daas le Concile de Jerufalem , receu dans doit comprendre Arius, pourquoi S. Alexandre de Constan- non seulement parcequ'il est rare qu'el-FEglife 3 pourquoi Saint Serapion parceque le Concile n'a point dû nom-confultoit Saint Athanafe pour favoir mer Arius sans necessiré, en écrivant à

s'il estoit mort dans la paix & la l'Eglise d'Alexandrie, où il estoit tres communion Catholique. [11 est bien odieux. aifé de luy répondre pour les deux le entre de les catho-densiers, estant certain que les Catho-expression il faut entendre l'heresiar-

Jerusalem, comme on le voit dans le Mª Valois voudroit bien quelquesois Ath.de Ario. texte 9 24. 'Ainsi S. Athanase n'avoit qu'on pust raporter ce qui est dit de garde de ne pas répondre qu'Arius l'absolution d'Arius par le Concile de estoit mort hors de la communion de Jerusalem, [Car ce second Arius n'a l'Eglise. Mais il le prouve par sa mort jamais fait de figure particuliere, bien melme, [ fans le mettreen peine d'exa- loin d'avoir pu estre regarde comme

velle assurance de sa foy; puisque si les d'Arius receu avec ses disciples par le autres Eglifes ne s'estoient pas encore Concile. Auf.Li.c.11. declarées contre fon absolution, ] les p.367 1|Socr. acteurees contre ion absolution, J les 1.r.c.,17, p.72, auteurs marquent affez au moins que

d Soz.lac. celle d'Alexandrie l'avoit fait. [ On peut presumer la mesme chose de Saint 410.

Alexandre de Constantinople, & de S. Jacque de Nisibe qui estoit alors à soy d'Arius & d'Euzoius, presentée

Soct. p. 73.2.

que M. Valois reponde luy melme de Sozomene dont le recit est affez em- Sot. Lz.c. 27,

un Concile.

tantin exigea d'Arius une nouvelle [ Je croy mesme qu'en peut dire que le refusoit de l'admettre dans le se le comprenne pas, mais encore

liques n'ont jamais eu aucun égardà que mesme, & non ] Tautre Arius soct. n.p.151. ce qui s'estoit fait dans le Concile de compagnon de son heresie, auquel

miner si quelque Concile l'avoit receu le chef de sa secte; ] '& mesme Saint Pagi, 140, 515, Athanase n'en dit jamais un seul mot : Conflantin melme avoit quelque 'de forte qu'il est ridicule de croire que \$ 151 Care, p. fujet de demander à Arius une nou- c'est luy qu'il marque quand il parle po-a-

> NOTE XVII. Four la page 287.521. : Sur la confession de for à Arius

> raportée par Socrate. Socrate raporte une confession de sect.La.c. et.

la Cour.] 'Socrate di mesme qu'on fit à Constantin, lorsqu'il les voulut entendre à Constantin qu'Arius estoit renvoyer à Alexandrie, avant les perretombé dans l'herefie, ou plutost qu'il secutions de Saint Athanase, [ & ainsi ne l'avoit jamais quittée. Ellfaut bieu à la fin de 330, comme nous croyons

n.p.: 14.r.a. cette forte à ses objections, ] 'puifqu'il barasse, ] 'paroist vouloir qu'Arius & p.415.416, reconnoilt qu'Arius a efte absous par Euzonius n'aient presente cette confettion que vers le temps du Concile

'Il paroift faire un grand fond fur ce de Jerufalem, [en 335.] 'Il paroift en Rufil. c. st. que Macaire estoit à Constantinople à cela avoir voulu suivre Rutin, [qui la mort d'Arius , & cfloit en la mesme brouille tout à son ordinaire . ] 'Ce qui Ath. de syn. ville longtemps avant le Concile de efteerrain, c'est que Constantin écri-Tyr. [ Cela eft fort effectivement , vant aux Evefques en 335, leurenvoya BBbbb iij

NOTES SUR LES ARIENS. une confession de foy que les Ariens alleguoit la moderation du Concile luy avoient presenrée; & sur cela ils [de Nicée ,] qui avoit condanné les furent receus par le Concile de Jeru-dogmes d'Arius & non pas sat person-Fagi, 140.5. falem . Il n'y a guere à douter que ce ne ; [ ce qu'il est fort difficile d'ajuster ne foit celle que raportent Socrate & avec Rufin mesme, l'Sozomene qui sonda care

Sozomene, comme le soutient le P. copie presque mot à mot ce qu'il dit p.446.a. Pagi: [car on ne manqua point fans en cet endroit, [n'en met rien dutout doute de la conserver ; & nous n'en & quoique cela fust fort savorable à avons point d'autre de ce temps là. Il Arius , neanmoins , l'ses partisans qui Ath. de syn. est aife de croire d'autre part, que le receurent à Jerusalem, ne témoi-Arius avoit donné quelque declara-gnent point que Constantin eust rien tion de sa foy avant que Constantin écrit de semblable. entreprist en 111 de le faire recevoir par Saint Athanase - Ainsi nous avons cru devoir suivre Socrate pour ce Fautes dans la lettre du Concile de

point : & dire qu'avant les Conciles de Tyr & de Jerusalem , Arius avoir presenté de nouveau à Constantin la 'Saint Athanase applique si souvent Ath.de syn. mesme confession de foy qu'il luy & si positivement à sa personne & à p. 890. cl p.c. avoit presentée cinq ans auparavant la condannation, ce que disent les 214-6-Si c'en estoient deux differentes , on peut toujours s'afurer qu'elles eftoient l'Eglife l'envie & la malignité avant

affez semblables. I NOTE XVIII. Pour la page 288.5 ar. Fames de Rufin dans la lettre de

Constantin an Concile de Jerufalem . Ruf.ld.c.tr.

d'hui dans les imprimez. Il y a done Rufin dit que Constantin priort is priere qu'au lieu de mira uir le Concile de Jerusalem de recevoir nai maen manne un de professe par le Concile de Jerusalem de recevoir nai maen manne un hideue flarmatian, P. 167.1. Arius , fi Alexandre fon Evesque y il faut lire w. 4. igojour ag r. s. r. 3.0. consentoit . [ S. Alexandre eftoit mort | w. w. u. dus Nicarras Barnarias , & un il y avoit deja long-temps: mais peut- peu après , in x autim I si au lieu de II .
eftre que Conflantin avoit demande le ou ofter ce II, & entendre toutes ces confentement de l'Evefque d'Alexan- paroles comme dites non par Confdrie, fans le nommer. Car quoique tantin, quoiqu'il le semble d'abord, Rufin parle du Concile de Jerufalem, mais par les Evesques quiécrivent ; qui ne fut tenu qu'après la deposition à quoy Saint Athanase qui avoit sans de S. Athanase, neanmoins Constantin doute vu la lettre de Constantin, ne ignoroit cette deposition & il y a toute pouvoit pas se tromper. Cest seuleapparence qu'il ecrivit aux Évesques ment en ce sens qu'il est vray, comme sect.Li.c.

qui se devoient assembler à Tyr, ou le dit Socrate , qu'ils marquoient 13-P. 49. 4. à Jerufalem : ] 'Car on voit que les indirectement qu'ils avoient banni Ath. ap.2.p1 Ariens estoient à Tyr. [ Mais on l'a Saint Athanase. [ 11 seroit plus aisé raporte au Concile de Jerufalem, par- de corriger simplement ¿Espi o su , &c awaxagas Mais ce feroit faire parler ceque la chose fut executée. ]

Rufin ajoute que Constantin Constantin. ]

NOTE XIX. Pour la page 444.421

que d'y recevoir Arius , [ qu'il est

impossible de douter que ce ne fust

le sens de leur lettre. Cependaur il

paroiff affez difficile d'y trouver ce

fens felon que nous l'avons aujour-

Terufalem . corrigées .

Pour la page 289.6 22,

NOTE XX.

Qu'on n'a pas droit de dire qu'Arius n'aie efte receu par une partie du Concile de Ferusalem .

Ath.ap.a.p.

Bat. 335.654. donne lieu à Baronius de croire que ne le met point : ou mettre map aura les Ariens ne furent receus que par ceux au lieu de mpd au ru, & cela fe peut de la faction d'Eusebe, qui estoient confirmer par ce que Saint Athanase restez exprés à Jerusalem après que les ajoute, comme je l'ay deja dit. Il est autres Evelques furent retournez en aifequ'Arius ait dit quelques blafpheleurs Eglises. [Mais cette conjecture mes avant Astere, & qu'il en ait pris est bien foible pour appuyer une chose d'autres de luy . ] 'L'edition des Bene- 1.1.B.p.225.f. confiderable, dont aucun historien dictins ne nous éclaireit point cet enn'a parlé, tous disant simplement que droit.

les Ariens furent receus par le Concile de Jerusalem. Constantin en mandant auffitost aprés ] 'à tous les Evesques du Ath.ap.z.p. 801.804 Concile de Tyr, de venir à Constantinople, [ supposoir au moins que ceux là

p.805.8.

socrilie. It les aurres Evelques d'yaller. Socrate refuter diverles particularitez que £.28.p.488.c.

> T Ce n'est pas qu'il ne paroisse difficile toutes ces difficultez en particulier. qu'on faisoit en un coin ce qu'on Baronius met cette mort le dimanche qu'Eusebe nous represente comme S. Athanase, où la traduction porte egale au Concile de Nicée. Mais on que ce fut avant le lever du solcil. Mais Athorne. peut toujours dire que les œuvres des puisque dans le grec il y a au contraire, 302.a. tenebres se sont dans les tenebres: & que ce sur avant le coucher, មួកស រុំទីខ , les méchans, quelque grand nombre si la faut mettre cepassage à la teste de qu'ils puissent estre, passent pour rien tous les autres qui nous sont croire que devant Dieu, & devant ses Saints.]

Pour la page 292.523.

NOTE XXI.

Endroit de S. Athanase sur Astere, corrigé .

'Saint Athanase dit en un endroit, Ath dec. Nic.

blaspheme, que le Pere avoit créé le Fils pour faire par luy les autres creatures. Dans la suite du mesme traité p.269.4. raportant quelques autres blasphemes

des Eusebiens copiez par Astere, il 'Ce que dit Saint Athanase que ceux ajoute, καὶ πρό αυτὰ ὁ Αβιιος μαθάν, qui receurent Arius dans le Concile [ce qui ne fait point de fens. Il faut de Jerusalem, ruinoienten un coin du ofter μαθώς comme repeté de la ligne monde le grand Concile de Nicée , d'audessus; & enesset, le traducteur

NOTE XXII. Sur les diverses manieres dont on aporte la mort d'Arius .

[ Nous nous contentons de faire dans estoient encore demeurez ensemble : le texte le recit de la mort d'Arius. & S. Athanase le confirme, 'lorsqu'il selon qu'on le peut tirer des auteurs; dit que sur cet ordre les Eusebiens & nous croyons que la simple expofurent seuls à la Cour, & empescherent sition de la verité, suffira seule pour Concile ne se separa qu'en ce temps là. sans qu'il soit necessaire d'examiner de voir pourquoi Saint Athanase dit Nous remarquerons sculement ] que Bar. 316. 5 ; 4 faifoit à Jerusalem dans une assemblée au matin, fondé sur un endroit de

> c'a esté le samedi au soir, quoique Rufin & Theodoret difent le contraire . ]

> > NOTE XXIII.

Pour la page 307.5 29.

Pout la page 296.5 25.

Que S. Luce peut estre venu à Rome en l'an 340.

qu'Arius avoit transcrit d'Astere ce [On ne peut guere douter que ceux Hilfs.2.p.14.

qui accuserent S. Luce d'Andrinople, [[ & le verbe y manque. Ainsi il faut

p.gr.clSoz.

Ath.fo'.....

ces auteurs, que S. Luce vint à Rome puisque dans la traduction qui se Hiller, p.s. vers l'an 340, implorer le secours de trouve de cet endroit dans ses fragmens insere qu'il n'avoit pas la liberté d'aller faut prendre, puisque Theodule est

Bar. 147.5 or. dans le second. ] 'Les Ariens mesmes liquit. Il nous apprend mesme qu'Epis'ils pouvoient, en leurs eveschez . naturellement qu'il s'estoit levé dans Caril est visible qu'au lieu de Paulum l'assemblée pour reprocher sa persecu-& Lucium, qui n'a point de sens, il tion aux Eusebiens: au lieu que je ne faut lire en cet endroit , Paulus & fcay comment il pourroit fignifier qu'il

Lucius.]

Pour la page 309.5 29.

NOTE XXIV.

Si Theodule de Trajanople assista au Concile de Sardique.

A th-ap.a.p.

821.2.b. A Socr.1.2.c. encore aprés ce Concile. Socrate le M. Valois n'hesite point à dire que ce fait mesme survivre à Constant more Theodule est celui de Trajanople. en 350. [Mais il ne paroist point en avoir rien sceu que par S. Athanase, sclon lequel il devoit mettre ce qu'il en dit en 347 ou 348.]

26.p.117.b.

Ath.fol.p.

'Dans nostre texte de S. Athanasc on lit feulement, & is our reprose coc.

d'avoir jetté aux chieus les faints fuivre ] 'ce que nous trouvons dans Thatt.La.c. Mysteres, aprés estre revenu [d'exil, Theodoret, arien yer o oun nerroprès. 6.p.590.a. ne l'aient aussi chasse une seconde fois Le P. Sirmond a traduit excessit, [ qui de son siege, quand nous n'aurions pas peut signifier que Theodule avoit esté socrale pour cela l'e témoignage de Socrate obligé de quitter son Eglise, ou mesme p. 91. clSoz. 1. & de Sozomene. [Ainsi c'est en vain ] qu'il estoit mort . S. Hilaire semble Blond.prim. que Blondel veut ruiner ce que disent l'avoir entendu en ce dernier sens, ]

> Jule, sur ce que S. Athanase dit, qu'il on lit decessit enim ... Theodorus. 'M. Thatt.n.p. estojt chargé de chaines: d'où Blondel Valois soutient que c'est le sens qu'il 19,2.d. à Rome . [ Il peut dans un mesme ban- appellé Bienheureux . Mais aussitost nissement avoir estéenchainé, & puis aprés, il reconnoist que S. Athanase laissé libre, & ilest encore plus proba- nous donne tout sujet de croire que ble qu'il fut enchaine dans son premier Theodule vivoit encore, & qu'ainsi on bannissement, & qu'il vint à Rome peut traduire, angr par sedem suamredifent que luy & quelques autres phane & d'autres traducteurs, en ont alloient de tous costez pour se plain-tiré que Theodule estoit present au dre de leurs juges, & se faire rétablir, Concile. [Et en esset, 2457 significassez

> > estoit mort . ILes Benedictins dans leur Athana B.p.

nouvelle edition ont mis a midant ur 163.4. o ouxxerroupy of Oc. fur l'autorité d'un manuscrit de la bibliotheque du Roy: & ils pretendent qu'on ne peut pas dire Le Concile de Sardique parlant de que Theodule ne soit mort qu'aprés le l'Evesque Theodule condanné à mort Concile de Sardique. Ils remarquent par la poursuite des Eusebiens, luy don- fort bien que le terme de maxapi 7 ng ne le titre de Bienheureux, à µaxapires, dont on ne fe fert qu'à l'égard d'un s'il cust déja esté mort homme mort, savorise tout à fait leur Neanmoins si c'est celui de Trajanople, sentiment. On peut voir comment ils p. 154.c. comme il y a toute apparence, nous expliquent l'endroit où S. Athanase ne voyons pas moyen de douter, fur I nous le represente comme vivant en-'ce qu'en dit S. Athanase, qu'il vecust core au temps de ce Concile. 'Au reste Thart. n. r.

NOTE XXV.

Pour la page 210. 6 29.

Sur Marcel martyrizé, dit-on à Nicomedie.

Entre ceux que la persecution des

Ariens a couronnez en Orient , nous & on leur répondit , que c'eftoit n'avons point eru devoir parler de lun Canon fait par des impies qui Marcel, que plusieurs marryrologes communiquoient avec Arius, '& par p-7mettent le 26 de novembre, comme des Ariens, qui l'avoient fait exprés un Martyr, à Nicomedie; parcequ'il pour condanner Saint Athanase, 'de pot Conces. est à craindre qu'il ne soit pas diffe- sorte qu'il avoit esté rejetté par le 1914 diver. rent de Mareule le pretendu martyr Pape Jule, par le Concile de Sardi- b. (14.6.14.9.137). des Donatistes dans la Numidie que, & par tous ceux qui avoient de-Nous avons traité ce point dans le claré S. Athanase innocent . Socrate titre des Donatistes § 47.] dit nettement qu'il avoit esté fait à

Antioche. Il est vray que Pallade Pall.p.72.

cite le Canon produit par Theophile

du Concile d'Antioche, & dit qu'il

avoit esté fait par 40 Ariens, [ au lieu

Pour la page 318. 5 10.

P.145.146.

NOTE XXVL

Que les vingi-cinq Canons astribuez en des termes affez differens de ceux an Concile de la Dedicace, peuvent

estre de deux Conciles. Schel.de Ant. P.145.

Nous avons dans Denys le Petit, qu'il y avoit 90 ou 97 Evefques dans & dans toutes les autres Collections le Concile de la Dedicace, Mais il des Conciles, dont il y en a que l'on peut y avoir faute dans le nombre de eroit plus anciennes que le Concile de quarante; & si les termes de Pallade Calcedoine, un recueil de 15 Canons sont differens du quatrieme Canon attribuez à un Concile d'Antioche, d'Antioche, le sens en est tout à fair Gangres, & avant ceux de Laodicée Ainfi c'est affurément avec fonde-

placez aprés ceux de Nicée & de le mesme.

& de Conftantinople; [ce qui donne ment qu'on attribue les 25 Capons lieu de croire qu'ils ont efté faits vers au Concille de la Dedicace. Il y a le milieu du IV. fiecle: & ona accou-neanmoins quelque lieu de douter tumé de les attribuct tous au Concile si ce sondement est assez solide pour de la Dedicace, c'eft à dire à celui les luyattribuer tous. Car il est aife que les Eusebiens tinrent à Antioche qu'on ait joint ensemble des Canons au commencement de l'an 341, pour de divers Conciles d'Antioche, qu'on la dedicace de la grande oglise. ] Cela aura ensuite attribuez à un seul de fe trouve expressement dans une Col-lection qu'on croit estre du V. siecle, celebre, & qu'on avoir peut-estre tout & dans celle de Denys le Petit , à fait perdu la memoire des autres. quoiqu'il y ait plusieurs manuscrits On a joint de mesme en un corps les de celle-ci où le mot in Encaniis ne Canons des Conciles d'Afrique du

Socr.1.2.c.10, felit pas, 'Socrate affure eneffet que temps d'Aurele : mais on a eu foin p.11.c. de distinguer de quel Concile chacun ce Concile a fait quelques loix. c.8,p.89,a. Il luy attribue particulierement eftoit pris: & on aura pu negliger

un Canon contre les Evelques qui cette precaution dans ceux d'Antio-ayant elté depolez, rentreroient dans che. On voit les Canons de Sardique l'episcopat sans l'autorité d'un Con-cile, 'Cest assez clairement ce quiest nons de Nicée ; & on n'en sauroit Conc. t.2.p. Fille, Chr. ordonné dans le quatrieme & dans le rendre de meilleure raison , finon 12. Canon d'Antioche. Theophile & qu'ils eftoient écrits de suite sans estre les autres ennemis de S. Chrysostome distinguez par un titre particulier,

se servirent aussi d'un Canon sem-comme on le trouve encore dans le blable pour faire deposer ce Saint ; manuscrit que le Pere Quesnel a fait Hift. Eccl. Tome VI.

imprimer dans le second tome de son epistre synodale touchant quelques S. Leon. reglemens faits par un Concile d'An-Il reste maintenant à voir s'il y a su-tioche, & adressée à tous les Evesques

jet de croire qu'il foit arrivé quelque de la Syrie : Elle est courte, & ne confusion semblable dans les Canons parle que d'union & decharité, [ dont d'Antioche. La conformité du 13.6 les Eusebiens estoient fort eloignez. & du 22.º Canon, a paru telle à des Mais ce n'est pas tant ce qui donne Conc.p. 161. personnes habiles, ] 'Car quoique le lieu de croire qu'elle n'est pas d'eux,

premier semble sait particulierement puisque la bouche est souvent con-pour désendre aux Evesques d'aller traire au cœur, que le titre decette ordonner d'autres Evesques hors de lettre, Jqui marque les provinces dont leur province, & le second pour le Concile estoit compose. Car elles p.17a|Schel. P-514+

empescher qu'ils n'ordonnent des sont toutes du patriarcat d'Antioche. Prestres & des Diacres hors de leur [ sans qu'il y soit parle ni de la Cappa-diocese; [ neanmoins l'un & l'autre doce , ni de la Thrace , ni de plusieurs leur défend si generalement de faire autres provinces dont les principaux aucune fonction hors de leur jurif- Evefques estoient au Concile de l'an diction ordinaire, qu'on peut dire 141.] que l'un des deux suffisoit sans l'au- ['A cette lettre sont jointes les sous- p. 519-468.

scriptions d'environ trente Evesques, tre, furtout le premier. Il y a aussi piusieurs de ces Canons tous aussi des provinces du patriarcat

qu'on peut dire avec raison estre trop d'Antioche. Et parmi ces 30 Evesques, beaux & trop faints, pour venir de il ne s'en trouve aucun de ceux qui personnes aussi destituées de l'Esprit sont marquez dans l'histoire comme faint, que l'estoient les Eusebiens les chefs du Concile de la Dedicace, L'ordination de Gregoire est trop & qui tenoient la pluspart les prin-condanné par le 195, & les divers cipaux sieges de l'Orient,] hors Machangemens d'Eusebe par le 21, e pour cedone de Mopsueste, & Narcisse croire qu'ils les aient ou faits, ou d'Irenople ou Neroniade, 'Au con-p.560. laiffe faire par d'autres. Et de plus, traire l'on y trouve Theodore, [ou comment des Evesques aussi courti-sans que ceux du Concile de la Dedi-rie, [qui estoit mort avant le Concile cace, one il pu faire un Canon austi de Tyr en l'an 335, auquel George son severe qu'est l'onzieme pour empes-successeur assista aussi-bien qu'à celui cher les Evefques d'aller à la Cour d'Antioche en l'an 341.] On y trouve p. ste. On peut austi remarquer qu'ils ne austi Anatole d'Emese, [ eu lieu que sont pas exprimez de la mesme ma- nous savons qu'Eusebe sut fait Evesniere. Car les uns font un discours que d'Emese dés le commencement parfait & absolu, & les autres sont du Concile.]

Conc.p. (1.). (culement en forme de titres.] 'Le On y trouve encore S. Jacque de p. (12) 160. premier parle de Constantin plutost Nisibe, & Saint Paul de Neocesarce, comme vivant que comme mort : [ & [ celebres Confesseurs, quaique per-je ne sçay si les Eusebiens auroient sonne n'ait remarqué que ces deux jamais voulu autoriser le Concile de Saints aient assisté au Concile de la Nicée du temps de Constance, en Dedicace : & ce seroit mesme blesser parlant avec autant de respect que le respect que nous devons à leur

pieté, de vouloir qu'ils eussent pris fait ce Canon.] 'A la teste de ces Canons, il y a une part à ce qui se sit dans cette assemblée

p. 160.

Bar. 341.5 27. d'iniquité. ] 'Cela oblige Baronius à ment. [ C'est ce qui nous a fait prendre dire que S. Jacque, & les autres Or-la liberté de les suivre, & d'omettre thodoxes qu'il pretend avoir assisté dans le texte diverses choses qui ne au Concile de 341, y firent de grands paroissent point appartenir au Conefforts pour s'opposer à la faction des cile de la Dedicace. Nous y avons Eusebiens. [Mais il le dit de son auto- seulement laissé tous les Canons, que rité, & il n'en paroist quoy que ce soit nous n'avons pas voulu separer les dans l'histoire.

l'Orient, & un autre qui n'estoit que celles qu'on a alleguées pour établir du patriarcat d'Antioche, & qui doit cette distinction. ] avoir esté tenu avant l'an 335, puisque George successeur de Theodote affista cette amée là au Concile de Tyr. Ainsi nous pourrons mettre ce premier Concile du temps de S. Eustathe, de la fainteré duquel une partie des 25 Canons d'Antioche est tres digne. La réunion de l'Eglise d'An-luy, ont écrit que detous les 90 ou 97 50. tioche dont parle la lettre synodique, Evesques du Concile d'Antioche en convient assez bien à l'histoire de S. 341, il n'y en avoit que 36 qui fussent de Nisibe auroit pu attester que cette Pape Jule, où l'on a confondu morar 148.4 Eglise estoit parfaitement unie, de- qui vient de poroc, seul, avec poros puisqu'elle eut esté malheureusement de pori statio, une journée. Car le dechirée par l'injuste deposition de sens de cet endroit n'est pas comme Saint Eustathe . Que si le nom de l'a cru Baronius , que Gregoire n'a Saint Eustathe ne se lit pas dans les esté ordonné que par 36 Evesques, souscriptions, on n'y trouve point mais qu'il l'a esté à 36 journées du lieu aussi le nom d'aucun autre Evesque pour sequel on le destinoit, quoique d'Antioche, quoique la lettre qui les Canons veuillent qu'un Evesque precede les souscriptions soit écrite soit ordonné à la vue de ceux qu'il de cette ville.]

On avoit proposé ces conjectures 36 journées d'Antioche à Alexandric. A th.vie,f.t. P-715. dans la vie de S. Athanase, pour estre 'Ce qu'on dit de ces 36 Evesques Schel. ... ; 1. schel.deAnt. Et nous apprenons d'un auteur qui a sur Pallade, qui attribue à quarante p.143.

uns des autres, y en ayant beaucoup Il est bien plus aise, pour sauver dont il n'est pas aise de dire auquel l'honneur de ces Saints, & lever des deux Conciles ils appartiennent. les autres difficultez que nous avons Pour les raisons par lesquelles Schelmarquées, particulierement lessigna- strat pretend combatre la distinction tures de Theodote & d'Anatole, de des deux Conciles d'Antioche; nous dire qu'on a confondu deux differens ne voyons point qu'il y en ait qui Conciles d'Antioche, celui de la De- puissent paroistre considerables, ni dicace en l'an 341, assemblé de tout qu'il ait répondu bien solidement à

## NOTE XXVIL

Pour la page 312.5 30.

Que ce qu'on dit des 36 Evesques Eusebiens dans le Concile d'Antioche, n'est point fonde.

Baronius, & divers autres aprés socra patol doit gouverner . L'on conte en effet

examinées par les personnes habiles. Eusebiens, se pourroit mieux appuyer chry.p.78. entrepris de les combatre, qu'elles Evesques Ariens le Canon fait contre ont esté bien receues du public, & S. Athanase, c'est à dire le 4.º de ceux qu'elles se soutement communé-d'Antioche; & il est suivi en cela CCccc ii

par George d'Alexandrie, qui a fait ce Canon, & aient ensuite ordonné

après luy la vie de S. Chrysostome . Gregoire en saplace.

Schelstrat s'est fondé sur cela pour [Il y auroit bien des choses à dire dire qu'aprés que les 90 Evesques du sur cela; mais il suffit de remarquer Concile eurent fait les 25 Canons que que la difference qu'il met entre le 400 nous avons, Eusebe demeura avec 40 Canon & celui de Pallade, est absoluautres de sa faction , pour faire un ment nulle pour le sens.]'Le 4e, dit p. 671. nouveau Canon contre S. Athanase. Schelstrat, ne parle point comme & ordonner ensuite Gregoire en sa l'autre des Evesques deposez justeplace. [ il seroit encore plus aise de ment ou injustement. 'Mais des qu'il se the dire qu'il ne se trouva d'abord que declare qu'un Evesque deposé, qui 40 Evesques au Concile, qui firent le s'eit rétabli sans l'autorité d'un Con-4.º Canon, & ordonnerent Gregoire. cile, ne peut plus jamais estre receu à Mais puisque Saint Athanase, Saint se justifier, [ il comprend absolument Hilaire, & tous les autres, attribuent tout Evesque depose, justement ou ingeneralement à 90 ou 97 Evesques justement. Il n'en falloit point davantout ce qui s'est fait à Antioche ; tage, nià Eusebe contre S. Athanase, ni il y a bien plus d'apparence que ce à Theophile contre S. Chrysostome. reorapanorra a esté mis pour er eranorra Ainsi il est hors de toute apparence. par une pure bevuë de Pallade ou de qu'Eusebe ayant en main le quatrieme son copiste; & que George l'a copié Canon fait solennellement par prés comme il le trouvoit. I

NOTE XXVIII.

Four la page 314.531.

Sur ce que Schelftras avance pour tascher de justifier une partie du Concile d'Antioche.

nizer les 25 Canons d'Antioche , & qu'il fait à Pallade? & ce n'eft pas un pour cela de soûtenir l'honneur du auteur qui nous doive embarasser. Concile de la Dedicace, dans lequel Il doit done demeurer pour constant il pretend qu'ils furent tous faits, I que le 4.º Canon d'Antioche est celui schet de Ant diffingue deux parties de ce Concile, qu'on a fair contre Saint Athanase, p.865.6 69.8c dont il soutient la premiere, & con- que Saint Chrysostome a tasché d'obdanne l'autre. Il veut que d'abord les lerver , comme le prouve Schelstrat , Canons aient esté faits par tous les 90 pour ofter tout pretexte à ses ennemis. ou 97 Evesques du Concile, mélez & qu'il a neanmoins rejetté avec le d'Orthodoxes & d'Eusebiens, mais Pape Innocent, comme fait par des dont les derniers deguisoient alors heretiques & des Ariens & comme leurs intentions & leurs sentimens ; condanné par Jule & par le Concile & qu'ensuite la pluspart des Evesquesi de Sardique. Cette remarque fussit s'essant retirez, quarante Euschiens pour renverser tout le système de soient demeurez, aient sait le Canon Schelstrat. I'll faut neanmoins ajou- p. 669. raporté par Pallade pris du quatrieme ter qu'il reconnoist que Socrate est

de cent Evesques, il en ait voulu faire faire un autre tout semblable, mais

bien moins autorife, & qui n'enst pu fervir qu'à décrier sa conduite. ]'Si Schel.p.671. George ajoute à la deposition irre vocable la peine de l'exil, dont les Canons d'Antioche ne parlent point ; [ Schelstrat qui a entrepris de cano- [ c'est à luy à répondre de l'addition

& du douzieme de ceux qu'on avoit contre luy, en disant que l'affaire de social. e. 8. faits d'abord , aient declaré Saint Saint Athanase sut la premiere qu'on P. 5, a. Athanase coupable pour avoir viole traita à Antioche; & il ayoue encore

que Sozomene & tous les autres en-, ne fait commencer ce Concile qu'en schel.p.663. suite ont suivi Socrate. Mais il leur 341: & dés le Caresme de la mesme oppose Pallade, [ qui ne dit rien du-année Gregoire estoit déja maistre des tout de contraire, comme nous avons eglises d'Alexandrie.] vu dans la note precedente. Un Canon ou deux faits d'abord exprés pour opprimer Saint Athanase, ne sont pas propres à montrer que l'on n'ait pas commencé par son affaire. Et on n'en peut pas mesme tirer que les autres Canons aient esté faits en mesme temps; estant aisé qu'on les ait resolu

p.66 Athap. l'a toujours fait.] Il allegue ces paro-personne disc que cet Eusebe soit le schalp. 669. visible qu'on le doir. 'Il pretend que Prince aimoit. Ammien eust remar-

Ath.p.752.b. Concile d'Antioche. Jule diten effet verroit encore quelque chose de sa té contre leur propre fentiment.

nous oblige d'abandonner J'ce que di avocat.] Secr.1.4.c.8. p.25.4. Socrate, que l'affaire de S. Athanasc fut la premiere traitée dans le Concile d'Antioche. [ Cela s'accorde parfaitement avec l'idée que l'histoire nous donne ] que ec fut là le veritable p.84.d. fujet du Concile, comme Socrate le dit positivement. [ Schelstrat mesme!

NOTE XXIX. Qu'Ensche Evesque d'Emese, est diffe- 314.5 11. rent d'Eusebe d'Emese surnommé Pittacas, que Gallus fit mourir en Tan 354.

'Ammien parle d'un Ensebe d'Eme- Amm.Lisp. se surnommé Pittacas, qu'il qualifie 18.b|x3. en divers temps felon les occasions concitatam oratorem, & qu'il remarqui se presentoient , pour les rastem- que avoir esté instruit dans les loix . bler & les rediger en un corps à la Il raporte comment Gallus le fit fin de l'assemblée.] Schesttrat pretend mourir en l'an 354, pour des affaires qu'on a toujours dû commencer les d'Etat, & loue la constance avec la-Conciles par ce qui regardoit la foy; quelle il foussire l'injuste violence de Comme si c'estoit une preuve qu'on ce Prince. [ Nous ne voyons point que les du Pape Jule: Quand Athanase mesme que l'Evesque d'Emese qui a auroit est trouvé coupable depais le vécu & qui est mort du temps de synode &c, comme une preuve claire Constance, & nous ne croyons pas & convaincante pour son sentiment, qu'il y ait apparence de le dire. La supposant que ce synode est celui mort d'un Evesque estoit quelque d'Antioche, quoiqu'on puisse l'en chose du temps de Constance, & sendre de celui de Tyr: & il est mefme furtout celle de cet Evesque que ce le mesme Pape attribue tous les maux qué la qualité d'Evesque, qui estoit de l'Eglise à un petit nombre de per-lalors respectée des payens mesmes, sonnes, & qu'ainst on ne peut pas en & la punition severe que Constance faire coupables les 90 Evesques du n'eust pas manqué d'en faire. On qu'il y avoit peu d'auteurs de ces mort dans Socrate & dans Sozomene, maux; [ mais il ne nie pas qu'ils ne qui parlent assez amplement de l'Efuffent suivis d'un grand nombre vesque Eusebe, & eitent l'eloge que d'autres qui se laissoient entrainer aux George de Laodicée en avoit écrit. chefs par complaifance ou par lasche- Aussi de la maniere dont Ammien parle de celui qui fut executé en 354, Nous ne voyons donc rien qui il y a tout lieu de croire que c'estoit un

NOTE XXX.

Pour la page 316.4 3%

Que l'Evesque soupçonné de Sabellianisme dans le Concile d'Antioche, n'estoit apparemment ni Gregoire de Alexandrie, ni Marcel d'Ancyre.

Baronius entend de Gregoire de Bar. 141. 5 221 Hilling. 122 CCccc iii

Alexandrie ce que dit S. Hilaire, qu'il envoyerent en Occident par quatre de y avoit dans le Concile d'Antioche leurs principaux Evesques. [ Or ce ne un Everque soupçonné d'une erreur peut estre de celui là ;] puisque Jule ap.z.p.740.c. difference de l'Arianisme. [ Mais il dans sa réponse au lieu de parler d'une n'allegue aucun fondement de sa pen-deputation si solennelle, témoigne sée; & si l'erreur marquée par Saint que personne n'estoit venu de la pare Hilaire estoit le Sabellianisme, com- des Eusebiens, quoiqu'il l'eust attendu me il y a affez d'apparence, je penfe long-temps. [ Nous remarquerons fur pect de ce costé là: & il pouvoit bien avoient retenu les legats de ce Pape estre déja à Alexandrie lorsqu'on fit à jusques au mois de juin . Ainsi nous Antioche le second formulaire contre croyons pouvoir dire que le Concile l'Evefque que marque S. Hilaire .]

que Gregoire n'estoit nullement suf-Saint Jule note 3, ] que les Eusebiens p.744.4. de la Dedicace, assemble au plustard Schelstrat veut que cet Evesque au mois de mars, a duré jusque vers

Schel-de Ant. P. 12 2.

P.124

foit Marcel d'Ancyre, [ qui estoit cer-le mois de juin. tainement accuse d'erreurs opposées aux Ariens. Mais qui que ce foit ne dirqu'il ait assiste au Concile d'Antio- Qu'Eusebe de Nicomedie peut estre che.] Le formulaire de Theophrone qu'on allegue, [ le prouve aussi peu de luy que de Sabellius: Et quand il y auroit voulu venir, les Eusebiens ne l'y auroient pas plus receu que Saint selon Sozomene, peu de temps aprés 105.506.

NOTE XXXIL

323.535. mort au mois de juillet ou d'aoust de l'an 341.

Eusebe de Nicomedie mourut , 302.1.3.c.7.p.

Pour la page

Pour la page 323.5 35.

## NOTE XXXL

d'un an. V. fon titre . ]

Jule, estois écrise par le Concile de la le Concile qu'il dit avoir esté suivi de dedicace de l'eglise d'Antioche.

ou celui d'Antioche; ce qui fait peu

Ath. ap. 2.p. 719.d.

La lettre des Eusebiens apportée de difference, celui d'Antioche ayant

attribuée à un Concile posterieur. [Et cet entretemps receut encore d'autres en effet, ce ne pourroit estre que du nouvelles d'Orient , ne parle point Ath.defyn.p. Concile ] rassemblé quelques mois neanmoins dutout de sa mort. Aussi 894.d. aprés le precedent, lorsqu'ils compo-Socrate ne dit cela qu'en passant : & ferent le quatrieme formulaire qu'ils peut-estre que par son 78 717 EARU/ EX 1/03

Athanafe. Ainfi tout ce que dit Schel-le Concile d'Antioche, avant que strat ne nous empeschera pas de croire d'avoir sceu le resultat du Concile qu'il cstoit alors à Rome depuis prés tenu à Rome, [ au mois de juin 341. Ainsi il peut estre mort dés le mois de juillet ou d'aoust. ] 'Socrate en socr.1.2.c.12. un endroit dit la mesme chose que p.89.c. Que la lettre des Eusebiens au Pape Sozomene, [ sinon qu'on ne voit pas si la mort d'Eusebe, est celui de Rome

à Jule par ses legars, estoit écrite apparemment duré jusqu'au mois de d'Antioche par Eusche, Dianée, & juin que commença celui de Rome.] te par un Concile, & ce Concile ne deja mort, lorsque la lettre que luy & peut estre autre que celui de la Dedi-les autres assemblez à Antioche, écricace. Cela n'est que trop clair & trop voient au Pape; luy fut renduë. [ Mais Bar. 141.5 58. certain par soy mesme. ] Baronius cela paroist dissicile à croire, puisque soutient que c'est une faute visible à Jule, qui differa quelque temps de Socrate & à Sozomene, de l'avoir répondre aux Eusebiens, & qui dans

il n'a pas voulu marquer qu'il fust Diacre ou Prestre: ce qui estoit sore mort alors, mais que c'estoit celui ordinaire en ce temps là, comme on dont il avoit raporté la mort peu au-le voit par tout le Clergé de Saint Athana, paravant.] 'S. Athanase dit aussi aflez Basile, & ce qui est melme ordonné clairement qu'il ne mourut qu'aprés par des Conciles. Ce qui pourroit que Jule eut écrit. On pourroit mel faire douter au contraire si Macedone me selon luy, ne mettre sa mort qu'un s'occupoit à travailler des mains, c'est peu devant le Concile de Sardique. que cette humilité paroift trop fainte [Mais la mort d'Hetmogene qui fui-pour un homme aussi méchant qu'il vit la sienne, & qui est marquée sous estoit, qui ne travailloit pas par ne-

d'Idace, explique ce que S. Athanafe depuis le nom de S.Paul, [ & il l'avoit dit plus en general.]

NOTE XXIIL

Pour la page 124-535-

p.13.4.

754.6.

Que Macedone estoit brodeur, & Prestre de Constantinople des le semps de S.Alexandre.

Soct.1.1.c.6.

Cependant S. Athanase nous assure suivant. Ainsi rien ne nous oblige à qu'il en estoit Prestre sous S.Paul en accuser S.Jerome de s'estre trompé. I 38,[ & il n'y a aucune apparence que S. Paul, dont il s'estoit declaré l'ennemi & le calomniateur, l'ait eleve Que le quatrieme formulaire m fut la prestrife. Ainsi il ya bien sujet de

croire que Socrate se trompe, & que Macedone estoit Prestre dés le temps

de S. Alexandre.

fait, & envoyé en France

[en l'an 336,] Macedone eftoit depuis & en avoir retenu le furnom, comlong-temps Diacrede la mesme Eglise, me Pierre le Foullon dans le siecle

qu'en l'an 342. Baronius met en 3 41, la deputation Bar. 344,6 45. S. Jerome die dans fa chronique de Narcisse & des autres qui appor-

qu'il effoit artis plumaria, c'est à dire terent en France le quatrieme formu-Ruscht.a.p. brodeser. ] 'Scaliger pretend que c'est laire des Ariens . [ Mais il vaut mieux

252,20 une faute, & que S. Jerome ayant ne la mettre qu'en 342. Car elle n'a lu dans quelque grec que Macedone pas precede la lettre de Jule, qui affez eftoit ποιαλέτιζιος, c'est à dire a troit vraisemblablement en auroit dû par-& artificieux, il a mal pris le sens de ler, ce qu'il ne fait pas: ] & mesme Athapap. ce mot. 'Il repete plus d'une fois cette il dit qu'il avoit long-temps attendu 740-ci chr. prol.p. bevue de Saint Jerome, comme la inutilement qu'il vinit quelqu'un de socritaces. chose du monde la plus indubitable. la part des Euschiens. Nous voyons de P. S. d.

'Cependant l'unique preuve qu'il en plus, que Maris & Th.o.lore effoient donne, c'est que Macedone n'a jamais à Constantinople vers le commence-8 p. 352.f. exercé aucun métier , mais est passe ment de l'an 342, où ils ordonnerent du diaconat à l'episcopat : [ comme Macedone pour succeder à Eusebe. s'il n'eust pu exercer un metier estant 'Ce que dit Saint Athanase, qu'ils Ath.de fen.

les Consuls de l'an 342, non seulement cessité, puisqu'il estoit riche . J 'Car il son la conpar Socrate, mais aussi dans les fastes bastit l'eglise magnifique qui porta F-716. baitie avant que d'estre Evesque, ]

puisque c'est celle où il sut sacré socralacità Mais puisqu'il faisoit une profession P. 19.d.

étonnant qu'il donnast quelque temps à un métier plus divertiffant que penible. Il peut mesme avoir exerce ce 'Socrate dit que lorsque Saint métier avant que d'entrer dans l'état Alexandre de Conftantinople mourut ecclesiaftique, y avoir acquis son bien

exterieure de pieté . l'il n'est point

NOTE XXXIV. Pour la page

316.636.

760

furent envoyez comme de la part d'un de luy . Verbum Dei non nevans effe in pas fi l'on assembla veritablement on lit Verbum hoc Dei esse in substantia un Concile pour cela, & marque negat, il faut visiblement non negat, mesme plutost que l'on n'en assembla quoy qu'on dise le Pere Alexandre point . On pourroit peut-estre traduire 1.7.p.222. [Et ainsi je pense qu'il faut comme de la part du Concile, ce qui reconnoistre que Mercator n'a pas s'entendroit de celui d'Antioche ; affez connu le sentiment de Photin & il le faut entendre ainsi, si nous sur la Trinité. Je ne trouve aussi que fuivons Socrate & Sozomene: mais luy, qui dife positivement que cet en ce sens, il faudroit plutost dans le heretique vouloit que J.C. sust né gree de ain à rie ouré Sou.]

Pour la page 329.5 37.

NOTE XXXV.

Passages difficiles de S. Epiphane & de Ou'il faut admettre deux Conciles a Marins Mercator fur l'erreur de Photin .

Epi.71.C.3.p.

le Verbe fortidu Pere, προιλθόττα, a

Merc.t.z.p. 211.1.

C.1.p.8 10.

le Verbe eust esté fait chair .

21. purement Nestorien, & heretique sur l'avorise le P. Petau, parceque Libere

Concile, oc and good Sou, [ ne marque [ubstantia. 'Dans l'endroit suivant où sie. comme les autres hommes. I

NOTE XXXVI.

Pour la page

Milan, l'un en 345, l'autre en 347, & que c'est du premier dont parle le Pape Libere.

'S. Epiphane dit que selon Photin, 'Le Pere Petau attribuë au Concile Concit.2.p. esté changé en chair dans la personne de Milan, que nous mettons en l'an 730. de JESUS CHRIST. [ Cela paroist 347, ce que dit le Pape Libere, que Hil.fl. 2. p. 44. difficile à accorder avec les autres Demophile, Macedone, Eudoxe . 44. anciens , qui font Photin auteur du & Martyre , fortirent en colere du Nestorianisme, & entierement op-pose à l'Eutychianisme. On peut voir ce que le Pere Petau dit sur cela heretiques d'Arius. [Mais ilest assezdans ses dogmes t.4.1.1. c.3. § 12. p.13. difficile de comprendre comment ces Quel que puisse estre le sens de cet quatre Evesques d'Orient se trouendroit, J S. Epiphane mefine reconvoient à Milan en l'an 347, après soilt que Photin raportoit au Verbe divers passages de l'Ecriture, pour & à Philippople. J Au contraire, il Athae frag. n'estre pas obligé de reconnoistre que est constant que trois d'entre eux, & 395.4. J.C. est avant sa Mere. [Il ne croyoit quelques autres encore, estoient en donc pas , selon S. Epiphane , que le l'an 345 en Italie , où ilsestoient venu Verbe & JESUS CHRIST fussent apporter leur long formulaire; & ap.1. p. 676. une seule personne.] 'Nestorius assure qu'en cette mesme année Constant positivement qu'il ne disoit point que estant à Milan, il s'y trouva divers Evefques qui luy demanderent le [ Marius Mercator n'est pas moins Concile de Sardique, comme nous difficile à accorder avec les autres, le marquons dans le texte 5,38. [Il y qui veulent tous que Photin sust a donc bien de l'apparence que nous Sabellien, & ne reconnust point la devons raporter à cette année là ce le seul point de l'Incarnation , sinon dit que cela s'estoit fait huit ans auqu'il ne vouloit pas que le Verbe fust paravant. Or selonce Pere, il écrivoit le Fils de Dieu : '& il dit positivement en 35 5. ] 'Mais Baronius montre fort Bat. 3545 1.

5.17.

bien qu'il écrivoit des le commence-Javoit esté accuse par une lettre du à Milan en 345.

Socr.n.p.24.

25.

auquel S. Athanase se trouva, quatre la discipline de l'Eglise. ans aprés estre venu à Rome en 341. [Il ne se corrigea pas neanmoins

Ath. cp. I.p. 6-6.

p.25.1.2.

Hil. fr.p.41. qu'il n'avoit eu aucun empressement en public qu'en particulier. de voir Constant. 1

Pour la page 3 13. 9 38.

NOTE XXXVII.

Cologne .

contre Euphrate, font devenus cele- trouva 14 Prelats, qui estoient S. Mabres par le grand nombre de person- ximin de Treves. Valentin d'Arles, ner, soit pour les soûtenir, soit pour Severin de Sens, Optatien de Troies, les combatre. Afin que ce que nous Jessé de Spire, Victor de Worms , avons à en dire soit plus clair, nous Valerien d'Auxerre, Saine Simplice raporterons d'abord l'histoire de ce d'Autun, Armand de Strasbourg,

Concile felon qu'on le trouve dans les Justinien de Basle, Euloge d'Amiens, Concile. le nous en avons. J'Euphrate S. Servais de Tongres, & Dyscole 170-161571.4. Hift. Eccl. Tom. VI.

ment de l'an 354; & ainsi huit ans & peuple de Cologne dont il estoit Evesquelques mois après le Concile tenu que, & de toute la seconde Germanie, 'souscrite de beaucoup de personnes, P-571.1.2. D'autres au contraire attribuent laiques & ecclesiastiques, a de soute- d.f. au Concile de Milan, qui rejetta les nir que J. C. n'estoit pas Dieu, 6 mais 4 d. Ralibi. deputez des Orientaux, & que nous un pur homme; [ ce qui eftoit l'heresse mettons en 345, tout ce que nous di- de Photin : ] '& encore de quelques e rons d'un autre tenu auffià Milan en autres crimes. 'Cinq Evelques, entre c. 347: & pour accorder les choses, ils lesquels estoient Valerien d'Auxerre, le mettent en 346. [ Cela a ses diffi- & Amand de Strasbourg, 'le condan- . cultez & ses avantages. Mais il y a nerent comme un blasphemateur, & une difficulté à laquelle je ne voy pas le deposerent, dutant que sa faute r. Aur. p. 214. qu'ils puissent satisfaire. ] 'Car ils de- estoit fi claire & si certaine, que tout meurent d'accord que c'est le Concile Evesque le pouvoit condanner selon

[Or il y a cinq ans depuis 341 jusques pour cela, ] & il eur la hardiesse cone,9471...
col 346, & on ne peut pas expliquer cela d'une autre maniere.] 'Car Saint Evesque de Spire, Martin de Mayen-Athanase dit que Constant luy écrivit ce, divers Ecclesiastiques qui estoient de le venir trouver à Milan, après avec eux; & en un autre occasion 2.5. trois ans passé, dans la 4º année, [ & devant S. Servais de Tongres, & S. non pas post quaeuor annas, ce qui Athanase mesme [qui estoit à Treves pourroit s'expliquer de la cinquie- en 336 & 337, & qui revintencore en me,] 'comme nous entendons de la France en 347 & en 349. ]'Son erreur 4.c. neuvieme ce que dit le Pape Libere, estoit pernicieuse aux autres, & il ante annos octo. [Et il faut mesme entrainoit beaucoup de personnes par considerer que S. Athanase allonge sa mauvaise doctrine. 'S Servais qui b. plutost le temps qu'il ne l'abrege estoit son plus proche voisin, s'opposa Car fon dessein est de faire voir aussi à luy plus qu'aucun autre, tant

Mais enfin, ses blasphemes estant P.570.2.f. connus de tout le monde, les Evelques s'assemblerent à Cologne à la Sur la condamation d'Euphrate de priere des Fideles [ de cette ville , ] ou Marc.conc.l. des Evesques mesmes qui l'avoient 7.c 2,6 13.p. condanné la premiere fois. 'Le Con- Conc. p.579 [Les actes du Concile de Cologne cile se tint le 12 de may 346, & il s'y 2.4. nes qui se sont appliquez à les exami- Saint Donatien de Challon sur Sone, PPPCC

de Reims . Dix autres Everques y toujours en 146, conc. l.6. c.17. 6 1. ). envoyerent aussi leur. consentement 1311/7.c.1.613.p.216: M'de Launoy & leurs sieputez, savoir Martin de pr. Lto. p.31: Blondel prim. p.81: Le Mayence, Victor de Mets, Didier de Pere Perau dog. 1.4. l.1.c.3.613.p.14: Langres, Pancaire de Befançon , S. Mr Slus de Servat, p. 28, qui croit Sanctin de Verdun, Victorin de Paris, que le Concile est certain, quoique Superieur de Cambray, Nerviorum l'année eu soit incertaine.

Mercure de Soissons, Euséebe de [Mais avec tout cela,] Baronius lat. 196.1715.

Rouen, & Diopote d'Orleans 'qui & beaucoup d'autres personnes qui p.570.z.c. donna son suffrage dans une lettre sont aussi tres habiles, trouvent ce qu'il écrivit. Les Evesques estant assemblez, on lut la lettre de l'Egliss ment suppose; ne voyant pas com-de Cologne; Saint Maximin & tous ment il est possible qu'Euphrate ait les autres dirent leurs avis que nous esté depose cette année comme un avons encore, & condamerent tous heretique pire que les Ariens, par un

uns mesmes à estre privé de la com- de France, & de beaucoup de Saints; munion laigue. munion la que. & que l'année fuivante le Concile de [ Voilà ce qui fait les actes de ce Con-Sardique, où presque tous ses con-

derant en eux melmes, avoir toutes les l'ait receu comme un Evelque Catho-Ath. ap.a.p. marques possibles de verité. ] Tous lique, 'mais l'ait deputé en son nom Ath. 61. p. les Evelques qui y font nommez, le en Orient , pour aller obtenir de \* 33,4.b. font encore, hors Sanctin, dans les Constance le rétablissement de Saint

comme Evelques des Gaules, quoique certain qu'il fit. 'Quoique Blondel & Blond, p. 44 leurs evelchez n'y foient pas expri-le P. Petan pretendent que nonobstant rettor. 14.1. sur. 39. may. mez . L'histoire de S. Maximin écrite cette raison, on ne peut revoquer en 9 5-P-324+ en 839 par Loup de Ferrieres, parle doute les actes du Concile qui l'avoit de l'herelie d'Euphrate, & de sa con-deposé en l'an 346, il saut neatmoins

dannation a tupunate, au ten tron-jerpote en Tan 146, il laut neathmoist dannation par le Concile de Cologne, lavorer que cette difficulté et au stocks. La plus ancienne des deux que nous mointrecondiderable.

1101.

2010 de S. Severin de Cologne, & Biniti tafiche de la refoudre, en concileant qu'il parolif écrire après S. Gregorie diffant qu'il y a faure dans la date, & Cologne, de Colo

16 2.404.

dul parotte extrue aprice s overgore; quanti qui i y a instrumenta su de l'outre mais avant la fin du VIII. que le Concile s'êt treun en 356, & fiscle, N. S. Almand autre 2, en parte de jon en 1345; ou qu'on a confondu les mefine. La vie de S. Servais de Ton-ideux Conciles en un, & que la date gres, parmi toutes les fautre qu'elle de le faffage de S. Maximin appartiair, en parle conformément à ce que (iennent au premier, & le reflui au nous en avons dans les Conciles lecond . [ Cette feconde folution ne 18. nov. c. . 5 Celle de S. Maxime de Mayence, satisfait pas à la difficulté proposée,

qui n'est pas meilleure, s'en eloigne puisqu'ello admet qu'Euphrate avoit davantage. Beaucoup de personnes déja esté condanné, lorsqu'il sut habiles citent ce Concile pour une deputé en Orient, quoique par un piece legitime, & qui fait autorité, moindre nombre d'Evelques. Il faucomme on le voit par Aurelius c. 4. droit de plus pour cela, reconnoistre p.198,214 : Mr de Marca qui le met une corruption entiere dans le com-

Euphrate à estre depose, & quelques Concile de la pluspart des provinces cile, qu'onne peut nier, en les confi-dannateurs affiltoient, non feulement

signatures du Concile de Sardique, Athanase & de tous les Evesques per-

tenu l'an 347, & ils y font marquez secutez par les Ariens, comme il est

mencement du Concile & jusqu'au retourner à Alexandrie, & qu'enfin suffrage de Valentin; & il vaudroit il ait esté depose par le Coneile de nutant abandonner absolument tout Colorne le 13 de may 24 9. Cela n'est le Concile.

qu'on ait encore daté le 12 de may giner qu'Euphrate soit tombé dans par les Confuls de l'année precedente, l'herefie après son voyage d'Orient,

pas fore à croire; & je voy encore Pour l'autre opinion, quoiqu'elle ne moins comment S. Servais aura en le consiste qu'à changer les Consuls, elle moven de luy resister souvent, à cause

a neamoins foré peu d'apparence, que sa ville estoit proche de la senne, puisqu'on ne les lit pas diversement. Bollandus soutient que c'est la chose soit, <sub>i may</sub>, Et pour ce qu'on pourroit s'écouner du monde la plus ablurde, de s'imae Patala. post Conf. Amantii & Albini , e'est ee furtout fi l'on veut que ce soit auffiqui en pourroit justifier davantage tost aprés. Bucherius a embrasse cette such de Bel.

Al.p.474

Bush.cycl.p. la verité, ] 'puisqu'on voit par divers opinion de l'an 349, & pour l'accora-4-140-150. faltes, qu'on marquoit ainsi cette an- der avec la date des Consuls, il veue Abini Chance, 'quoiqu'elle ait eu fes Confuls qu'on y life P.C. Amamii & Abini particuliers, favoir Constance, pour im. IV, Il montre qu'on a quelquefois la 4.º fois, & Constant pour la 3.º, [ce conté ainsi par un Consular passé de qui vint peut-estre de ce que Constance plusieurs armées. 'Mais il ne montre sua de serve estoit alors à l'extremité de l'Orient. I point qu'on l'ait jamais fait lorsqu'il 1º-1º-De plus, il est assez distince de trouver l'a voite d'autres Consuls, comme il y le temps auquel le Concile le sera pu erra eu en 348 & 349. tenir après celui de Sardique, puisque M. Slus prefere l'opinion de Sige- 3.56,

Euphrate eftoir à Antioche à Pasque bert, qui met le Concileen 375,parceen 148, V.S. Athanafe \$ 54, & que que les auteurs de la vie de S. Servais,

S. Maximin qui prefida à fa condan- [ dont il n'y en a aucun d'ancien , ] nation effoit mort en 149, comme on difent que cela arriva fur la fin de la le peut voir fur son titre. Et cepen- vie de ce Saint, qu'il eroit estre mort dant c'est entre le retour d'Euphrate en 384. Beronius avoit rejetté cette Se la mort de Saint Maximin qu'il opinion, parceque bien des Evelques faut mettre la chute d'Euphratedans nommez dans le Concile, effoient l'herefie, le scandale qu'elle causa, la mort avant ce temps là. M. Slus l'aperte mefine de beaucoup de perfon-voue, & nommément de S.Maximin nes qu'il fit tomber après luy, & les qu'on en fair le chef. Mais il répond deux Conciles qui le condannerne deux de puffqu'il fatt abandomer la date; 511 y en a 1 qui ces difficultez ne on peut bien encore abandomer les fassent pas peur, il faudra qu'ils disent noms des Evesques. [H faudra encore qu'Euphrate estant revenu heretique abandonner ce qui y est ditp. 77.2 ... de l'Orient, où il avoit efté envoyé qu'Euphrate avoit souten son erreur au nom de toute l'Eghse Catholique, en presence de Saint Athanase & de & où il avoit connu par sa propre S. Servais: & aprés cela, je ne croy experience quelle effoit la mechan-pas qu'il y ait difficulté à abandonner ceté des Ariens, il se soit d'abord de-l'encore tout le reste. Il n'est pas mesclare fi ouvertement, qu'il ait obligé me aife de croire qu'Euphrate, ] 'qui Ath. fel. p. les Evelques à le depofer, qu'il se foit effoit deja un vieillard en 548, [ ait 822. sencontré avec S. Athanase , lorsque vécu jusqu'en 171.

ce Saint vint en France en l'an 349, Il seroit aise de se tirer de cette prendre congé de Constant pour s'en difficulté, en mettant deux Emphrares DDddd ii

de suite, l'un condanné par le Concile des signatures de ce Concile, avec de Cologne en l'an 346; & l'autre qui celles du Concile de Sardique, est ayant efté mis en la place du premier, une marque qu'on les a copiées sur aura affilté en l'an 347 au Concile de ce dernier Concile. Le P. Sirmond Conc. .... Sardique, & effé deputé en Orient.] n'a trouvé aucun manuscrit de celui fand. 'C'est à peu prés le sentiment de de Cologne, [ & je ne croy pas qu'il en Bollandus . [ Mais il est dangereux soit parlé dans aucune histoire avant

P.110.C. d'avancer sans preuve des choses de le VIII. siecle, depuis lequel il est cette nature. Il est mesme assez peu celebre, quoiqu'il paroisse n'avoir pas probable que le Concile de Sardique esté connu de Flodoard. ait choifi pour deputé dans une affaire On peut faire fur toutes ces choses, tres importante & tres difficile, un telle conjecture que l'on voudra: mais homme qui estoit Evesque depuis si je croy que le moins qu'on puisse dire

peu de temps l'C'eftoit dés ce temps fur le Concile de Cologne, tel que la un vieillard, comme nous venons nous l'avons, c'est que c'est une piece Conc.t.2.p. de le remarquer, & les vies tant de S. fur laquelle on ne peut rien fonder 6. Bitut.ag. ea.

depole, & qu'il fut ordonne par le Concile mesme de Cologne. Outre cette difficulté celebre,il faut

remarquer que Didier Evesque de Langres, qui deputa à ce Concile, n'est mort qu'en l'an 407, lorsque les Van-

ville, selon les historiens de S. Servais, Constant. Si nous pouvions les suivre Mensife. p. '& selon divers manuscrits, lorsqu'elle en cela, nous ne nous croirions point fut brulée en 451 par Atilla. C'est le obligez de dire que ce Saint, chassé sentiment de M' Meurisse dans son pour la seconde sois de son siege vers

histoire des Evesques de Mets; & il l'arr 348, ait esté sétabli avant l'an foutient sur cela que cet Autora vécu 348. [Mais nous ne croyons pas que has poss. Reims ne fe trouve ni dans Flodoard nous empefches de suivre l'ordre de qui a fait l'histoire de cette Eglife, S.Athanase,] 'qui raconte la mort de Ath.fol.p.

+1+

F.27.

ni dans aucun autre monument. On ce Saint avec la derniere perfecution \*11. ajoute que l'on trouve, fans luy, le de S. Olympe & de S. Theodule, & nombre de ceux qui la doivent avoir avec beaucoup d'autres chofes fem-gouvernée avant S. Remi. Ce qui est blables, comme les effets de la rage certain, c'est que ceux qui l'en sont qu'eurent les Eusebiens d'avoir esté

Everque, n'en ont aucune autorité que condannez par le Concile de Sardi-sius, de terr, celle du Concile de Cologne, 'Mr que, '& comme arrivée avant l'acci-p. 823.4. Slus croit meine que la conformité dent d'Euphrate, [c'est à dire à la fin

Severin que de S. Servais, difent que S. avec fureté. J'Le Pere Alexandre la Aléx.t.7.p. Severin fut mis à la place d'Euphrate rejette absolument.

NOTE XXXVIIL Four la page . \$19-5 4t. Temps de la mort de Saint Luce

d'Andrinople .

Socrate & Sozomene difent que socr.t.a.c.ad, dales entrerent dans les Gaules . V. Saint Luce d'Andrinople mourut en P.117.4|50z. Honoré \$ 14. Ainsi il faudra luy don-ner plus de 60 ans d'episcopat. On explication, & peut-estre non necestrouve la mesme difficulté sur S. Sim- saire de ce que die S. Athanase, 'qu'il Ath.de sup. plice d'Autun. V. fon histoire. Victor mourut après avoir este mis dans les P.793-alloi.P. de Mets pourroit bien encore estre chaines. Les mesmes historiens ne soco. 3197-41 Autor qui eftoit Evesque de la mesme mettent sa mort qu'aprés celle de sez.p.53 p.a.

Boll. 12.feb. P.419.C. v metaussi la mort de S. Luce.

Pour la page 140.5 41.

NOTE XXXIX. Pourquoi son met un Concile à

Milan en l'an 347.

Hil.ft.t.p.2]. Concile à Milan en 347, c'est que ] 'S. y a tout lieu de croire que ce sut pour Hilaire dit que 2 ans avant qu'Ursace arrester l'effet de la sentence pro-& Valens demandassent pardon au noncée contre eux à Sardique; & Pape Jule , ante biennium, [ ce qui se fit c'est encore une forte preuve contre en 349,] Photin avoit esté condanné ceux qui mettent ce Concile de Milan comme heretique dans le synode de en l'an 146.]

Milan. Ouelques uns pretendent que ante biennium signifie trois ans auparavant, & mettent fur cela ce Concile Que Photin n'a point efté depolé dans de Milan en 346. [ Nous ne voyons rien qui nous empeschast de les sui- [ Nous ne trouvons point dans tous

vre, si leur remarque estoit veritable, les monumens qui nous restent du pourvu qu'on n'attribuast pas à ce Concile de Sardique, que l'on y ait Concile ce qui appartient à celui de rien sait touchant Photin. S. Athanase l'an 345. V. la note 36. Mais je ne ne le dit point non plus. Et neanmoins pense pas qu'ante biennium, signifie il est difficile que l'on n'en ait pas autre chose dans l'usage ordinaire, parlé, vu que Sirmich estoit si prés que denx ans auparavant .] 'Le Pere de Sardique, & que les Eusebiens Sirmond dans une dissertation ma- avoient déja traité Photin d'heretinuscrite contre le P. Petau, deman- que dés devant le Concile. Cela nous de quelle raison on pouvoit avoir porteroit assez à recevoir ce que dit aprés celui de Sardique. [ Il est peut-l'avoit condanné dés auparavant, dit estre assez difficile de la trouver, & que le Concile de Sardique laissacette l'on puisse prouver par S. Hilaire que les Catholiques mesmes le jugeoient

ce Concile s'est tenu, pour croire qu'il bien condanné. ne s'est pastenu sans raison. S. Hilaire 'S. Epiphane affure aussi que l'on Epistici. F. ne determine pas neanmoins s'il s'est traita de cette affaire dans le Concile 829,2,0. tenu devant ou aprés le Concile de Occidental de Sardique, que Photin-Sardique; mais il femble que dans y fut appellé par les Evesques, pour l'attente de ce grand Concile, on y rendre raison de la mauvaise doctrine devoit remettre toutes les affaires qui qu'on luy attribuoit, qu'il s'y défendit naissoient, sans prevenir son juge-scomme il put, & qu'il y sut deposé ment par des Conciles d'une moindre à cause de ses blasphemes. [Mais se autorité : au lieu que si celui de Sardi- cela estoit veritable, & que l'assaire que avoit ratifié sans examen particu- de Photin cust fait un si grand eclat her la condannation de Photin faite à Sardique, on en devroit trouver

de 347, ou au commencement de 348. l'écrit Sulpice Severe 1.2.p. 155, il n'est C'est ce qu'a suivi Baronius, qui met point étonnant que cet herctique, qui toutes ces choses en 348.] Bollandus se confioit beaucoup sur son eloquence, fe foit plaint qu'on l'avoit condanné sans l'entendre, & ait demandé une assemblée pour désendre ou pour expliquer fon fentiment. 7 D'ailleurs. puifqu'Urface & Valens demanderent [ Ce qui nous oblige de mettre un pardon dans le Concile de Milan, [ il

NOTE XL.

Pour la page le Concile de Sardique.

d'assembler un Concile à Milan sitost Sulpice Severe . I 'qui supposant qu'on sulp.1.2.p.155. inutile de la chercher. C'est assez que condannation en son entier, parceque

dans quelque autre Concile, comme quelque chose dans les monumens de

DDddd iii

219.

l'Infloire. De sorte que ce silence de le Pere Perau, [ sont une preuve du tous les actes du Concile & des plus contraire.] 29, Le Concile qui deposa Hil. 57n. p. 119. fideles historiens, joint aux autres Photin estoit compose des Ewesques 11el 120. 19. fautes du mesme auteur, semble nous d'Orient, comme le dit S. Hilaire: devoir rendre son raport suspect, & Et c'est une forte preuve qu'il s'est Conc. t. 2. p. confirmer le sentiment de Baronius, tenu en l'an 351, lorsque Constance 347. \$49, qui croit que c'est une faute ne possedoit rien de l'Occident que dans ce Saint, & il rejette de mesme ce l'Illyrie, & non en 357, comme veut que dit Sulpice Severe, dont l'histoire Baronius, puisqu'alors Constance est fort embrouillée en cet endroit. estant maistre de tout l'Empire, les De plus, le Concile de Milan où Evefoues d'Occident ensfent dù avoir l'attaire de Photin fut traitée l'année autant ou plus de part à ce Concile l'on n'en avoit parle que peu ou point Concile de Sirmich contre Photin, à Sardique, & nous empesche de bien loin d'avoir fait, ou d'avoir trouver etrange que S. Epiphane ait laissé faire le second sormulaire de ee qui paroift de plus probable en Concile d'Ancyre, où il témoigne 846. ceci.]

Pour la page 351. 5 46.

NOTE XLL

Oue le Concile de Sirmich contre Photin , a efte tenu en l'an 351.

Socr.1.2.c.30. p.121.&c.

Constance n'eust encore aucun pou- que personne ne dit avoir esté Evesque voir en l'an 351, ni sur Osius, ni sur avant la deposition de Photin, I Testoit Bangs. 56. e.as. p.121.b. l'Espagne. Il ajoute que George assista neanmoins des l'an 355 au Concile de

au meime Concile comme Evelque de Milan , 'Theodore d'Heraclée estoit Thart. 1.2. c. Alexandrie; [ce qu'il ne fit qu'en 356. mort lorsque Constance fit venir 13.p.657.d. On ne peut pas aussi pretendre que Libere à Milan, [ c'est à dire encore

tout ce qu'il dit du Concile de Sir-en 355; ] '& il eft un des auteurs du Hil.ft.1.p.48. mich, n'est arrivé qu'en 357, comme premier formulaire de Sirmich dressé 49. veut Baronius . l'Car , 10, les Confuls contre Photin.

de cette année marquez par Socrate, On peut voir ce point traité plus Conc.t.2.p. qui ne se erompe jamais encela, dit amplement par le P. Petau dans ses

mesme du Concile de Sardique, peut que ceux d'Orient. 30, Basile d'An- p. 734. ei Epi. faire juger affez probablement que cyre qui semble avoir esté l'ame du n.p.; 11. confondu deux Conciles d'Occident Sirmich, que Socrate joint avec le tenus presque en mesme temps. C'est premier, 's'y opposa aussi-tost dans le Epi-73.c.a.p. mesme fort clairement que ce second formulaire ne s'estoit pas fait dans le

temps de la deposition de Photin. Pour la distinction que le P. Sirmond pretend faire de deux Conciles Socrate brouille beaucoup l'histoire de Sirmich tenus en mesme temps, & touchant ce qui se passa à Sirmich, en opposez l'un à l'autre, c'est une opijoignant la condamnation de Photin, nion plus incroyable que nouvelle. qu'il marque en l'an 351, avec diver- Elle est aussi pen autorisée; que le les choses qui ont particulierement double Concile de Sardique est indurapore à la chute d'Ofius, laquelle bitablement attesté par les pieces oriconstamment n'est arrivée qu'en 357 ginales qui nous en restent, & par le Et il ne faut point d'autre preuve pour témoignage des auteurs les plus aumontrer clairement qu'il se brouille, thentiques. Cependant cela n'arriva que ce qu'il pretend que le Concile que parceque chaque partiestoit soucontre l'hotin en l'an ; [1, avoit este tenu par un Empereur; ce qui ne se precede par l'exil d'Ofius, 'quoique rencontroit pas en 357. 40, Germine

notes sur S. Epiphane, p.310. &c, & assure que Rhodane ne combatit que dans fa dissertation sur Photin , infe-quelque temps aprés avec S.Hilaire . ree dans le second tome des derniers V.S. aint Hilaire de Poiniers note 4.

Conciles p.719, Le Pere Sirmond a Baronius dit neanmoins qu'il fut Baronius. pretendu le combatre par deux disser- banni avec Saint Paulin, & un Luce

Soc.n.p.29.1. & M. Valois dit qu'il faut bien qu'il le dit sur la foy de la vie de S. Maxime en ait reconnu luy mesme la soiblesse, successeur d'Année: & cette vie n'a

> quelques uns alleguent, que Thalasse temps des Othons. [ Elle est toute qui effoit à la dispute de Basile contre pleine de fautes & de contes, & l'on Photin, estoit mort dés la fin de 353, ne sauroit l'accorder avec elle mes-V.Constance note 25. Cette raison ne me. Il n'y a rien de bon dans cette vie, effectivement un en 357, selon une nous debite touchant les premiers loy datée de cette année là, & nous Evesques de Mayence, & qu'aulieu ne voyons pas de fondement pour en qu'il en conte quarante jusqu'à Saint contester la date : car la faute mesme Bonisace, d'autres n'en mettent que qu'y trouve le P. Sirmond, n'en est seixe. Que ce Maxime qu'il conte pas unc.]

Pour la page 360.5 50.

NOTE XLII.

des l'an 353.

'S. Athanase joint toujours Saint remment de ce que nous en avons Athrolp. S. Athanate joint toupout said furent dans les Conciles; mais je ne pense bannis [en l'an 3 5 5] dans le Concile de pas que cela puille servir à vider da Milan. [ Mais l'autorité de S.Hilaire , difficulté . Serrarius dans ses annales de la chronique de S. Jerome, & de de Mayeneep.249-250, n'a pas d'au-Sulpice Severe, nous font dire qu'il tres choses à nous dire de ce Saint avoit esté banni avant eux des le Maxime, que ce qu'il en a appris de temps du Concile d'Arles.]

Pour la page 360. 550,

NOTE XLIII.

Que Rhodane de Toulouse ne fut pas exile austi-rost que Saint Paulin de Treves: Ce qu'on dis des premiers Evesques de Mayence ne merite aucune croyance.

S.Jerome dans fa chronique, donne à S. Paulin, Rhodane de Toulouse

pour compagnon de son exil, ce qui Theodoret dit que les Evesques du Thdrt.l.s.c. vient peut-estre ] 'de ce qu'ils sont tous Concile de Milan , ne voulurent ni deux morts dans la Phrygie. a Car S. condanner S. Athanase, ni admetere Sulpice, plus croyable en ceci, nous un nouveau formulaire; mais il est

tations; mais elles font tres foibles: ] Année Evefque de Mayence; mais il puisqu'il ne les a point fait imprimer. point d'autre auteur que Tritheme. I Nous ne nous servons pas de ce que ou un Megenfroy moine de Fuld du

prouve pas; parcequ'il peut y avoir finon] 'qu'on y voit que Megenfroy sut. 18. nov. p. eu plusieurs Thalasses, & il y en avoit est le plus ancien auteur de ce qu'on +02.5 +

pour le dixneuvierne, & qu'il met du temps de Constance, est mis par d'au-Que S. Paulin de Treves fut banni fettieme. Il parle aussi de la deposition d'Euphrate de Cologne, affez diffe-

> Tritheme. Il ne marque pas seulement qu'on luy rende aujourd'hui aucun honneur. Le peut qu'il dit de Luce Année p.240, nous assure que

> > NOTE XLIV. Pour la page

Qu'il n'y eut que les Confesseurs qui furent fideles à la verité dans le Concile de Milan.

l'on n'en scait rien dutout .

Su!p.i. 2.p. 169.170. 4 p. 160.

visible qu'il ne l'entend que de trois avoit esté ordonné dans une assemou quatre qui meriterent par leur blée d'Evesques : où estoit tout le genereuse resistance d'estre deposez Clergé de Rome. [Cela n'est pas aisé & bannis. 'Sozomene s'explique austi à accorder avec Saint Athanase, ] 'q vi Ath. St.p. 30z.1.4-c.11. que ceux qui resisterent à la condan-sit dans le palais par trois miserables nation de S.Athanase, furent bannis: Evesques, en presence peut-estre de

6.2.p.547.2.b. & il est encore plus exprés en un trois eunuques qui y tenoient lieu du autre endroit.

#### NOTE XLV. Pour la page

768

386.5 58.

Beree, l'une dans la Macedoine, fut relegué.

Thdrt.1.2.c. 1)14, p.600. disent que le Pape Libere sur relegué à cette piece, sans parler desautres sau-610, 150, 141. Beréc dans la Thrace, Blondel doute tes qui y sont en sort grand nombre. 552-b.c. fi l'on n'a point pris la Thrace pour Elle commence par ces mots: Fuit in allondorium la Macedoine, où il ya une ville de diebus Constantii silii &c.] P.496. Berée affez celebre; ou fi c'est qu'il y

en ait une autre dans la Thrace, dont nous avons peu de connoissance. 'Mais

Amm.l. 27.p. Ammien nous affure qu'il y avoit une ville de Berée fort considerable dans la Thrace proprement dite . [ Et il faut

avec les Catholiques au Concile de Felix; ce qu'il ne pouvoit faire fans Sardique, 'ait esté Evesque de Berée, parjure, selon la chronique de Saint Conc. B.t.1. p.540.1.d. 6 Hil.fr.2.p. comme d'autres lifent . b Car Demo. Jerome , & selon le Prestre Marcellin

primp 481. de Berée, estoit Evesque des l'an 345 fait soit sondé; & Baronius ne paroist Hil.fr.2.p.32, au moins. [C'est luy sans doute] qui point en avoir eu d'autres preuves que

'où Libere fut relegué. Blond.prim. p.481. NOTE XLVL

Pour la page

387.558.

Mauvaise histoire de l'intrusion de pour donner lieu d'en douter. Et S.

Felix à la place de Libere.

Nous avons trouvé dans un ma-abandonné Libere, si Damase dont MS.p.218, nuscrit, une histoire de Felix intrus il estoit ami particulier, cust esté du

luy mesme en ce sens, puisqu'il dit nous apprend que son ordination se 681.b.c. peuple, parceque tout le peuple ne témoignoit que de l'horreur pour cette action , & ne fouffroit point Qu'il faut distinguer deux villes de que ces schismatiques entrassent dans les eglifes. 'La mesme histoire dit que Ms.p.ail. l'autre dans la Thrace ou Libere ce Felixestoit Prestre; [ au lieu que ] Rufin nous assure, aprés le Prestre Ruf.l.s.c.az. Marcellin pag. 3, qu'il n'estoit que p.247.

Sur ce que Theodoret & Sozomene Diacre . [ C'en est assez pour juger de

NOTE XLVII. Pour la page 187.553.

Qu'on n'a pas de preuves solides que Damase ait communique avec I Amipape Felix.

bien distinguer ces deux Berées, s'ilest Baronius pretent que Damase, qui 1811, 157,8 401.

Hillstop, 200. vray que l'Geronce qualissé Evesque sut depuis Pape, quitta la communion 161,980. de Brevidans la Macedoine, qui affista de Libere pour se joindre à celle de phile l'Arien qui est sans doute celui p.3. [ Aussi nous ne voyons pas que ce dans les fignatures du faux Concile la preface du Prestre Marcellin, qui de Sardique , est appellé Demofilus se declarant pour Uran contre Daab Cooe, [ pour à Berea, de Beree, ] mase, ] paroit bien avoir voulu faire Mar. & F.p. j. croire qu'il avoit suivi Felix contre 50 fon ferment, mais ne le dit jamais clairement : [ ce qui fuffit au moins Jerome n'auroit pas apparemment ofé

> à la place de Libere, où on lit qu'il nombre.] Le Pontifical de Bollandus Bollaprieir. dit P.Jr.c.

qualifier de parjures ceux qui avoient

391.5 60.

dit qu'aprés que Felix eutesté decapi- qu'il estoit déja mort en 355, comme Thate.l.s.e.s, té, ce sut le Prestre Damase qui vint la Libere nous en assure. nuit retirer fon corps pour l'enterrer. Pour la page

[ Mais je ne croy point qu'on puisse faire plus de fond fur ce Pontifical que fur les autres,& il est trop plein de fautes pour croire qu'il soit mesme du VL ficcle, comme le veut Bollandus. ]

NOTE XLIX

Pour la page jil.jip. NOTE XLVIIL Qu'on ne doit point rejetter ce que Marcellin & Faultin difent de S. Maxime de Naple O de S. Rufinien: Temps de l'exil de S. Maxime.

Que ce que la vie de Saint Parthene

[Nous ne trouvons rien pour l'histoire de Saint Maxime de Naple; que dans dis de l'avarice & de la more de la requeste de Marcelin & Faustin l'Evelque d'Heralle, dois l'auri, Prestres Luciseriens, p. 19, ce qui ne buer a Theodore: Temps de fa more. nous doit pas faire douter de fa foy & de sa sainteté, puisqu'estant mort dans 'Ce que nous disons ici de l'avarice son exil, & ainsi avant Constance, il n'a & dela mort de Theodore d'Heraclée, pu voir le commencement du fehilme

B >11 7. feb.p. 19.1. tiré de la vie de Parthene, est attribué de Lucifer. dans cette vie à Hypatien Evelque de C'est par la mesne raison que nous

la mesme ville, à qui elle donne nean-ne croyons pas que l'on puisse faire moins un Hypatien pour successeur, aueune difficulté de recevoir ee que 'Mais cela ne se lit ainsi que dans la ces Prestres disent de Saint Rufinien, traduction latine de Gentien Hervet . p. 30. Ils ne disent pas si ee Saintestoit Le texte gree ne donne le nom d'Hy-Evesque, quoiqu'il y ait quelque lieu patien qu'au second , & ne nomme de le presumer, puisque la persecution point dutout son predecesseur, dont regardoit alors particulierement les elle raporte la mort ; [ & personne ne Evesques:& toute la suite de Marcellin dit qu'il y ait eu deux Hypatiens de porte à croire que ce ne sont que des suite dans le siege d'Heraelee. Cest Evesques dont il veut parler en tout pourquoi nous n'avons pas fait diffi- cet endroit. Puisque Saint Rufinien a culte de raporter à Theodore ce qui repandu son sang à Naple, cela peut est dit du predecesseur d'Hypatien; faire juger qu'il exerçoit cette dignité car on ne trouve point qu'il y ait eu dans la Campanie. J'Baronius le qua- Bar. 150-565.

d'Evefque d'Heraclée entre ces deux, lific Evefque. Et il feroit mesme difficile d'yen met-

Evefque en 3 f 1.

Hil.fr.1.p.48. tre, J'puisque Theodore vivoit encore de Saint Maxime dans la persecution "Socriliage, gu l'an 3 5 1,4 & qu'Hypatien estoit déja qu'il pretend avoir suivi le Coneile de Rimini en l'an 360, [ mais il n'en

29.p.121,b. n. p.ap.r.c.dl 1.p. 250.4.

'M. Valois pretend melme que allegue aueun fondement , & nous Athinat.or. Theodore vivoit encore en l'an 356, n'en voyons point non plus, si ce n'est parceque S. Athanase en parle dans peut-estre que Marcellin & Faustin un écrit fait cette année là. Mais Saint n'en parlent qu'aprés avoir parle de Athanase ne dit point en cerendroit Saint Hilaire, qui ne sur banni qu'en qu'il véeust encore, comme il le dit 356. D'autre part, S. Maxime estant de quelques autres, & il le joint imme-mort dans son exil, e'est à dire avant diatement à Estienne, [ deposé du siege l'an 362, cela est plus aise à croire, en d'Antioche des l'an 248, Ainsi cela ne mettant son bannissement en 355 ou nous doit point empescher de croire , ] 356, qu'en le differant en l'an 360. ] Hist. Eccl. Tom. VI. EEcce

Pour la page 397.562.

NOTE I... Que Marathone ne fut fait apparemment Evesque de Nicomedie que lous Julien .

Socr.1.2.c.;8. p.141.141.

r.57c.b.c.

lences des Ariens avant le Concile de venu à Antioche, tous les liens d'ami-Scleucie tenu en 359 dit que Macedone tié & de societé furent entierement avoit deja fait Marathone Evelque rompus. [Cela ne s'accorde pas avec Soz.1.4.c.20 de Nicomedie. 'Sozomene die mesme les meilleurs historiens, qui nous apqu'il l'avoit fait dés devant ce temps prennent qu'une partie des Catholiques là . [ Si ces auteurs ne se trompent pas ne reconnut jamais aucun des Evesques tout à fait, il faut dire que Marathone intrus à la place de Saint Eustache,

fut mis à la place de Cecrops mort le ce qui les fit nommer Eustathiens; 24 d'aoust 35 8. Mais il faudra dire aussi & que les autres Catholiques qui les qu'il fut deposé avec Macedone par reconnurent, ne rompirent jamais la le Concile de Constantinople en 360. communion qu'avec Saint Melece, Car selon les mesmes historiens, il fut en l'an 361.] toujours tres étroitement uni avec Macedone depuis ce Concile. Cependant nous ne trouvons rien dutout

dans les auteurs pour la deposition de Philosoge | Philosoge P.77. dit ou'Onclime fut fait Evelque de

> que ce sut à la place de Cecrops, [ sans que le Concile de Nicée leur sust parler de Marathone.Puis donc qu'au-favorable, l'avoient corrompu en y cun auteur ne dit que Marathone ait ajoutant une lettre dans le symbole, esté depose en 360 avec Macedone, & en pretendant qu'il y avoit ou orion quoiqu'on ait marqué assez exactement & non o μούσιον, parcequ'ils vouloient ceux qui le furent alors, & que Mara-bien que l'essence & la nature du Fils thone, confiderable par sa personne & suft semblable à celle du Pere, mais par son siege, ne dust pas estre oublié; non pas que ce sust la mesme. [ Mais il y a assez d'apparence qu'il ne fut s'ils avoient ainsi alteré le texte du

Nicomedie par Acace en 360, aprés le

Ponr la page 407.565.

d'Eleuse en 3 (8, sans parler de luy.] NOTE LL

Que l'elevation d'Aece au diaconat n'est point la cause de la rupture de communion entre les Catholiques & les Ariens d'Antioche .

Philostorge dit que jusqu'au diaconat le falloit prendre.] P+17

d'Aece,[ vers l'an 350,] les défenseurs de la Consubstantialité & les Ariens avoient communiqué entre eux dans les prieres, dans les hymnes, & prefque en toutes choses, hormis dans le 'Socrate parlant en general des vio- sacrifice. Mais que depuis qu'Aece fut

NOTE LIL

Pour la page 412.5 66.

Que tous ont lu oposition dans le symbole de Nicée, & personne o MOIRGION.

'Sulpice Severe dit que les Ariens, Sulp.1.4.p.161. Concile de Constantinople, mais il dit [ ou plutost les Semiariens, ] voulant fait Evelque que sous Julien, dans le Concile dans quelques exemplaires, nouveau parti que Macedone forma ils ne pouvoient pas l'avoir fait dans aprés sa deposition. S. Hilaire parle tous: Ét ce n'estoit pas là dessus qu'ils fe fondoient, ] puisque Saint Athanase Ath desin.p. dit qu'ils rejettoient le Concile de

Nicée, & que ce n'estoit qu'à cause de l'ouororor. [ Je ne voy point qu'on ait jamais disputé comment il falloit lire dans le symbole de Nicée, mais si l'èmosoio qu'on supposoit y estre, estoit conforme à la verité, ou en quel sens il

pontificat de Libere , ] 'comme le veut Bat. 157.5 15-NOTE LIII

Sur la lettre de Libere à Urface Co.

Baronius. NOTE LIV.

Pour la page

fLa lettre de Libere à Ursace &ceque | Sur les anathemes contre Libere , nous avons dans les premiers fragmens de S. Hilaire p.49, de l'edition de M.º itaque prudentia vestra Athanasium ...

inferez, dans fa lettre raportée par Saint Hilaire ; Bevne de Gnillaume de Saint-Amour .

Pithou , porte ces termes: Cognoscat prinfquam ad comitatum faniti Imperatoris secundum litteras Orumtalium par laquelle il se declare contre Saint Episcoporum, & ab Ecclesia Romana Athanase &c. se trouve dans les fragcommunione separatus est, sienti tefte eft mens de S.Hilaire, Et elle vest inter-

'La lettre de Libere aux Orientaux, Hil.fr.1.p.41. omne Presbyterium Romana Ecclesia . rompue par ces mots , Hac est persida Ces paroles ne font pas de fens . On y Ariana; hoc ego notavi, non apostata... en trouveroit neanmoins quelqu'un, en Anathema tibi à me dichum Liberi & ajoutant litter as dirigerem, ou quelque fociis tuis . Iterum tibi anathema O autre chose de semblable, apres fanti pertie, prevaricator Liberi. Batonius Imperatoris. Il est certain par la lettre pretend 3 57. 6 49, que ces anathemes precedente p. 48, que Libere avoit écrit ne sont point de Saint Hilaire . mais de

à Constance, pour condanner Saint quelque copiste insolent. [La plus Athanase. Il faudroit encore ajouter à forte raison qu'on en puisse alleguer, mea devant & ab Ecclesia Romana &c. c'est que Libere s'estoit déja relevé de Mais la nouvelle edition de Saint cette faute par la resistance qu'il sit au Hilaire nous éclaircit cet endroit par Concile de Rimini , lorsque S.Hilaire une autre leçon que les Benedictins ont écrivoit le livre dont nous avons les trouvée dans un manuscrit, & qui stragment, l'Blondel répond à cela qu'il stond evimforme le mesme sens que nous cher-n'est point étrange m sans exemple, P-487-490. chions dans l'edition de M. Pithou . que S.Hilaire décrivant une lettre si Hill. P. 131. La voici : ] 'Cognoscatiague pradentia lasche & si indigne, n'ait pu s'empes-

natum prinfquam ad Comitatum faniti faifoit, eu egard à la disposition où Imperatoris litteras Orientalium desti- Libere estoit lorsqu'il l'écrivit , & non

narem Episcoperum , & ab Ecclesia acelle où il sut depuis.
Romana communione esse separaum , M.º du Petron qui fait la mesme p.190.
[incui selse est &c. [ Il parcois par exter dissirculie que Baronius , la resout luy leçon, que Libere avoit receu quelque mesme d'une autre maniere. Car il dit lettre des Orientaux, à qui il avoit que Saint Hilaire peut avoir inferé ces apparemment écrit d'abord, ] & qu'il parentheses dans l'epistre de Libere, l'avoitenvoyée à la Cour, [ pour obte- avant que de faire son écrit ; & que nir son rappel par cette preuve de sa quand il le fit, ayant laissé les places vides pour mettre les pieces qu'il citoit,

communion avec eux. Ces dernieres paroles, fienti tefte eft ceux qui le transcrivirent y mirent les ere, nous donnent fuict de lire qu'il pieces telles qu'ils les trouverent parmi

vestra Athanasium ... d'me effe dam- cher de marquer le jugement qu'il en

avoit encore écrit au Clergéde Rome les papiers. fur la condannation de S. Athanase: [On peut remarquer, pour montrer Car je ne voy pas moyen de raporter combien on savoit peu l'histoire dans ces paroles à ce qui s'estoit passécinq le XIII siecle, ce que je me souviens ans auparavant au commencement du d'avoir lu dans Guillaume de Saint-

Eccc ij

1339.

Four la page

410.569.

Amour, qui estoit affurément un des tenir que ces 12 Evefques aient fait la Guil-relp ad plus habiles de ce temps là.] 'Il avoit seconde consession de Sirmich. Car on obj.p.go. quelque connoissance que du temps ne croit pas qu'il y ait beaucoup d'Eves-de S.Hilaire, un Pape avoit consent à ques à celle-ci, outre Ursace, Valens,

l'herefie avec la pluspart des Evesques: & Germine; J& si la traduction greque Athde syn.y. il ne favoit pas quel eftoit ce Pape; de cette confession porte, & les autres, poud. mais il dit par conjecture que ce pou- l'original latin de S.Hilaire n'en dit Hil de syn pvoitestre Anastasell, [qu'on sçait estre rien; a & le Concile des Anoméensa 450x.1.46.14 mort en l'an 498, prés de 1 50 ans après Antioche ne remercia que cestrois-ci. P-55+b. Saint Hilaire . 3 [ Mais quelques Evelques qui y ful-

NOTE LV. Four la page

422.569.

Quelle eft la confession de Sirmich fignee par Libere.

fent, ce n'estoit pas assurément Basile d'Ancyre; ] 'qui quelques mois aprés, Epl.73.c.s.p. declama dans fon Concile contre cette 146.a.b. confession. 'Ce n'estoit pas non plus Th drt.1.2.c. [ Ce n'est pas une perite difficulté de Theodore [ d'Heraclée, ] mort avant 11-p.607.d.

favoir si Libere a signé la premiere ou l'exil de Libere, [ en a c c au plustard. la seconde consession de Sirmich. Le On ne croit pas mesme qu'Eudoxe de temps auquel il a signé, semble per- Germanicie, y ait pu assister, quoique fuader que c'estoit la seconde qui venoit cela ne soit pas tout à sait certain. Il d'estre faite. On y ajoute la maniere est encore fort difficile de le croite de Hil.fr.p.4. dont en parle S.Hilaire, ] 'qui dit que Silvain de Tarfe, qui a plutoft passe

Libere approuva la perfidie Arienne, pour Catholique, que pour avoir esté ce qui certainement convient fort bien capable de figner la seconde confession à la seconde consession de Sirmich ; au de Sirmich . Il en saut encore rejetter lieu que dans tout le livre des Synodes, Cecrops de Nicomedie , Macedose il reçoit la première comme Catholi- foit de Constantinople , soit de Mopque . [C'elt fans doute ce qui a porté] fuelte,& Marc d'Arethuse, qui estoient

Blend.prim. Blondel à dire, comme une chose in-[d'Orient;] puisque la seconde confes- Sez.Lac.13. PATO-474.

BEPLEAD-116. dubitable, qu'il a figné la feconde; a & fion de Sirmich fut faite par les Occile Pere Perau dit de melme que s'il en a dentaux; [ & au contraire Germine figné quelqu'une, (ce que l'on ne peut de Sirmich mesme qui estoit constam-

pas mettre en question, après ce que ment à cette seconde, & non à la pre-Libere en dit luy mesme, ) il faut que miere, ne setrouve point parmi ces 22 ç'ait esté la seconde. Prelats, sans parler d'Osius & de

Le jugement de ces deux favais Porame qui au moins l'avoient fignée. hommes, fortifie beaucoup une opi- Il est donc ou tres difficile, ou abso-nion qui d'elle mesme est sort proba-lument impossible de douter que ces ble. Et s'ils ne se sont pas arrestez signatures ne soient pas eelles de la beaucoup aux raisons dont Baronius premiere consession de Sirmich , & tasche d'appuyer l'opinion contraire, qu'ainsi ce ne soit celle là mesme qu'on c'est qu'elles sont tres soibles. Mais aura fait signer à Libere.

on leur en peut objecter une autre à la- On pourroit ajouter à cette railon, quelle il feroit à fouhaiter qu'ilseussent l'autorité de Sozomene, si elle pouvoit répondu un peu plus foigneusement leftre de grandpoids,] puisqu'à raporte espossos nillées, p. 4. C'est que l'S.Halarie dit que la persidie que quand on receuve n'orient l'epsiftre 1884 de Sirmich signée par Libere, a esse d'Osus, [c'est à dire la seconde con-

faite par 12 Evelques qu'il nomme fession de Sirmich, ou quelque autre enfuite. [ Or il n'y a pas moyen de soù- écrit de la mesme nature . ] Eudoxe & ceux de son parti firent courir le bruit l'usage qu'ils en vouloient saire, qui que Libere avoit rejetté la Consubstan- estoit d'abolir le Concile de Nicée, tralité, & embaraffé l' avausser, l'Ce qui lavec la doctrine de la Confubstantiade la confusion des deux confessions Constance, le Concile de Sirmich de Sirmich , mais une chose fort bien contre Photin , où cette consession sut fondée, s'il eust signé la seconde con-dressée, aussi-bien que tous les autres établissoit beaucoup l'aromoso.

B.P. 117. objection est un péu étrange. ] Car il les Ariens , & condannant S. Athanase, avoue que tous les Evesques que nous pour meriter les anathemes de Saint avons marquez, n'ont pu cître à la Hilaire & de toute l'Eglise, & pour divisions des Ariens, & non pas de une plus grande impieté de chasser Lapettalis. S. Hilaire of Il vaut mieux avouer que Libere de Rome, ou de l'y renyoyer l'on ne voit pas de folution à cette comme il avoit fait. difficulté. Car ce que l'on pourroit dire | [ Que si l'on trouve que cela soit encore que S. Hilaire auroit consondu suffisant pour répondre à cette prebeaucoup plus probable.

n'eust pas esté un faux bruit, comme lité.] 'C'est pourquoi S. Hilaire con- HillinCons. Sozomene le veut faire croire, venu danne luy mesme dans son livre contre 1.1.0.1.6.1.2. fession de Sirmich , puisqu'elle rejettoit Conciles Ariens : '& S. Athanase met Ath.de syn.p. formellement la Consubstantialité, & aussi cette consession dans le rang des 900.a. autres . [ C'estoit donc assez de l'avoir La réponse du Pere Petau à cette signée, surtout en communiquant avec seconde confession de Sirmich; mais faire dire à S. Jerome que Libere avoit Hier ville. il dit que cet endroit est de quelque fouscrit l'heresie: [& à S. Hilaire] qu'il 97. P.297.b] ignorant qui ne connoissoit pas les ne savoit si Constance avoit commis atilincons.

les deux consessions de Sirmich, & miere objection, il sera encore plus auroit pris les signarures de la premiere aisé de fatisfaire à la seconde, qui pour celles de la seconde, n'est pas consiste à dire, que Libere ayant signé auffi-toft après la seconde consession Aprés tout, je ne voy rien qui nous de Sirmich, il est à presumer qu'il n'en empesche absolument de diminuer un a point signé d'autre. Car premierepeu la faute de Libere, & de dire qu'il ment nous ne favons point si precisén'a signé que la premiere confession de ment la suite de toutes ces choses Sirmich. Ce qu'il y a de plus difficile que nous puissions assurer que Libere en cela, c'est d'accorder S. Hilaire avec n'avoir pas signé avant que cette seluy mesme, & montrer comment il a conde consession sust apportée à Berée. pu qualifier perfidie Arienne ce qu'il 2.0 Libere pouvoit bien consentir de avoit approuvé auparavant comme figner la premiere & avoir quelque Catholique. Cela seroit aise, si nous horreur pour la seconde. Dieu ne laisse voulions dire avec Baronius, que ce pas toujours tomber jufqu'au fond du n'est pas Saint Hilaire qui qualifie de precipice, principalement ceux qu'il perfidie Arienne la confession signée veut relever de leur chute , comme l'on par Libere. Mais pour ne nous pas a sujet de croire qu'il a relevé Libere. arrester à une conjecture peu vrai- Demophile mesme, & Fortunation, semblable, il n'est point étrange que pouvoient bien ne pas demander de S. Hilaire air tolcre en un temps une luy cette signature; & les autres se confession qui en elle mesme n'estoit contenter de moins qu'ils n'eussent pas tout à fait mauvaile; & qu'en un souhaité, parceque ce leur estoit encore autre, il l'ait qualifiée du nom qu'elle beaucoup d'avoir fait tomber Libere meritoit, eu égard à ses auteurs & àijusque là; de mesme qu'ils ne con-E E e c e iii

traignirent pas Ofius de condanner S. faire à la Cour, mais à confiderer tout Athanase. Apres tout, quand nous l'endroit de Sozomene e.13.14, je ne dirions qu'Urface, Valens, & Conf- croy pas que l'on puisse douter qu'il tance, ne furent pas fatisfaits de la ne vinst demander la confirmation de fignature de Libere, cela s'accorderoit l'intrusion d'Eudoxe dans Antioche.] fort bien avec ce que dit Sozomene, Asphale estoit encore à Sirmich lorsque Libere ne fut renvoyé à Rome, ni que les deputez du Concile d'Ancyre mesmerappellé de Berée, que quand les y arriverent. Ce Concile sut tenu [en £91.716.4.p. deputez du Concile d'Ancyre eurene l'an 358, ] un peu avant Pasque. Ses \$97.6. fait changer la face des choses , & re-deputez qui estoient des Evelques, [ne

part ou d'autre.]

NOTE LVL Pourla page 411.5 70. par Endoxe de Germanicie.

Soct.l.F.C. 37.

mort au plustard au mois de may 3 57. ] de 357, & si Eudoxe en apprit la nou-Ath.fol.p.

3 [7,] puisque dans le mesme ouvrage Occident.

mort d'Osius.

12.p.553.c. se venir emparer du siege d'Antioche. cainement transferé à Constantinople Sez. C.13.P. Il envoya ensuite Asphale à Constance, su commencement de 360.

[ qui estoit alors à Sirmich . On ne dit Si Socrate estoit un auteur plus con-\$55.C+

tracter ceux mesmes qui avoient signé partirent sans doute qu'aprés Pasque, la feconde confession de Sirmich, com-me nous verrons l'année suivante. Voilà ce que nous pouvons dire sur Sirmich avant la mi-may. Il faut recette importante difficulté , où il est marquer d'ailleurs , qu'Eudoxe qui peut-estre plus seur de demeurer dans le avoit à craindre les suites de son usurdoute, que de vouloir rien affurer de pation, ne manqua point fans doute à faire toute forte de diligence pour la faire autorifer par l'Empereur . Il

Temps de l'invafion du siege d'Antioche avoit les cunuques pour luy; & on ne par Endoxe de Germanicie dit point qu'Asphale ait trouve aucun obstacle. S'il estoit donc encore à 'Socrate dit qu'Eudoxe estoit à Sirmich à la mi-may, il y a tout sujet Rome lorsqu'il apprit la mort de de croire qu'Eudoxe ne s'estoit fait Leonce Evelque d'Antioche , & il Evelque d'Antioche qu'affez peu aumarque affez clairement que Constance paravant. Ainsi la mort de Leonce ne y estoit aussi. [Si cela est, Leonce seroit se peut mettre au plustost que sur la sin

'Cependant S. Athanase dans sa lettre velle estant à la Cour, ce fust plutost à aux folitaires , dit qu'il vivoit encore Sirmich qu'à Rome. l'Sozomene dit son. l. e.c. ta. alors ; [ & c'estoit au plutost à la fin de seulement que Constance estoit en P-553-6il parle de la chute de Libere & de la [Nous ne faurions rien tirer des

huit ans que Nicephore & Theophane Cette raison seroit tout à fait decisive, donnent à l'episcopat de Leonce, puisfi quelques uns ne pretendoient que ces qu'ils ne nous meneroient pas jusqu'au passages de Liberte & d'Ossimo ont de-milieu de l'an 36. Euryque p.476 luy puis esté apoutez par Saint Athanas en donne neus, ce qui ne decide rien, mesme. [ Nous ne voyons pas qu'il y air puisqu'on y peut toujours ajouter quelde fondement de le dire: Mais quoy ques mois: mais les deux ans que tous qu'il en foit, voici une autre raifon à ces auteurs donnent à Eudone dans le laquelle je ne voy pas qu'il foit aifé de siege d'Antioche, portent à croire, Soci, paja a. repondre.] Cest qu'Eudoxe sur la nou-qu'il en sut sait Evesque au commen-

pas positivement ce qu'Asphale venoit siderable; en qui il fust rare de trouver

des fautes, on pourroit l'expliquer en mais d'une justion absolue [ de l'Empece sens; Qu'Eudoxe apprit à Rome reur : ce qui paroist se raporter à ce la mort de Leonce, & qu'il s'en alla temps-ci; hors lequel nous ne voyons aussi-tost trouver Constance à Milan pas que les Semiariens aient eu assez ou à Sirmich, pour en avoir la per-îde credit à la Cour pour en obtenir ces mission d'aller en Syrie. Mais ce n'est fortes de justions. Et nous apprenous voulu dire.]

NOTE LVII. Four la care 413-574-

Consubstantialité dans l'assemblée de Sirmich.

Il est affurément difficile de croire tiques, soit qu'ils n'eussent plus les que l'on ait fait figner à Libere la con-melmes raisons qui les avoient obligez dannation de la Confubstantialité dans d'abord à supprimer cet anathematisl'assemblée de Sirmich, puisque Basile me qu'ils avoient signé à Ancyre, soit d'Ancyre & les autres Semiariens qui pour ne paffer pas pour Homoouciens, y dominoient, avoient eux melmes c'est à dire pour Catholiques, pretenretranché cette condannation des ana-dant s'acquerir par là plus de liberté thematismes du Concile d'Ancyre. S. à soutenir leurs sentimens. La lettre Hilaire qui examine si fort dans son mesme dont nous avons parlé, peut livre des Synodes la croyance des avoir etté la caufe de ce changement. Orientaux sur ce point, n'auroit pas Car si ce surent Ursace, Valens, & oublié une circonstance si importante, Germine, qui en demanderent la lec-& qui auroit marque si clairement leur ture , comme l'affure S. Hilaire , il est dogme. Cela paroist affez fort pour affez probable qu'ils le firent pour juger que tout ce que l'on a pu deman- obliger les Semiariens à condanner la der en ce temps-ci à Libere & aux Consubstantialité, comme ils l'avoient autres, n'alloit qu'à la suppression, & fait par cette lettre. non à la condannation du terme de Mais si les Semiariens l'ont effecti-Consubstantiel. C'est par cette raison vement condamnée & fait condanner à que nous avons raporté à l'année pre- Sirmich, il faut toujours dire que Saint

Hil.fyn.p.146, cedente plutoft qu'à celle ci, ] 'la lettre Hilaire ne le favoit pasencore lorfqu'il où les Orientaux recevoient la ressem- écrivoit son livre des Synodes; ] & Hil. Syn. p. cedente : & il faut encoreremarquer ] que personne habile se sust donné la bb. P. L. L. que Victorin dans son premier livre peine d'examiner à sond cette difficul-P. 191.d.e.

contre les Ariens, dit affez clairement té, & en eust trouvé la solution.] que les défenseurs de la ressemblance de fubstance, [ qui font les Semiariens,] avoient ecrit en Afrique, qu'il falloit bannir la Consubstantialité, & qu'ils avoient accompagne cet ordre, non de raisons, ni d'autoritez de l'Ecriture,

point apparemment ce que Socrate a de Sozomene,] que Basile d'Ancyre soz. 1.4. c. 24.

ecrivit effectivement en Afrique contre p.580-d Uface & Valens.

[ Il fe peut donc bien faire que les Si Libere a signe la condannation de la Semiariens se soient enfin declarez ouvertement contre la Consubstantialité, foit par la legereté naturelle aux here-

blance de substance, & rejettoient neanmoins il ne l'écrivoit que lorsque 124,2.d. la Consubstantialité. [ Il faut avouer l'on parloit déja d'affembler le Concile neanmoins que cette lettre convient de Rimini , [ c'est à dire sur la fin de bien mieux à cette année qu'à la pre- cette année. Nous voudrions que quel-

> Pour la page NOTE LVIIL 111- 5 76-Que ce fut la seconde confession de

Sirmich que les Ariens firent Supprimer par Constance.

'Saint Athanase dit que ce sut la Ath.de syn.p.

troisieme confession de Sirmich, fait reur de l'avoir ainsi rejettée, si nous lez 2 may 3 5 9, que les Ariens firent sup- lisons dans ] 'Socrate va' arre', au lieu soci. 1.2.c.41, primer par l'autorité de Constance, de vin' dur l'qui paroist estre une faute.] P.153.b. qui fit un edit exprés pour en retirer 'Mª Valois ne le change pas nean- m.p.17.1.6.

Socilia e. 10. Les exemplaires. Socrate & Sozomene moins, mais il ne laisse pas de prendre 14.c.6.p 5+3. disent que ce fut la seconde: [& quoi-le mesme sens, & de croire que cet que leur autorité ne soit nullement endroit s'entend de la troisieme con-

comparable à celle de S. Athanase, il session de Sirmich . est neanmoins difficile de ne les pas [Il ne faut pas recourir à dire que

Ep. n.p. 319. fuivre en ce point, ] comme le P. Petau les Ariens l'ont pu supprimer depuis mer, que de la décrier entierement Germine au contraire en repondant par cette formalité, pour empescher à Valens, fait tout son fort sur la qu'on ne la produissit jamais . ce que troisseme datée du 22 de may: [C'est l'on ne peut dire de la troisseme, puis- une grande preuve que la premiere qu'on la fit signer en effet presque par estoit supprimée, & que l'autre ne tous les Evesques, en oftant seulement l'estoit pas. ]

le titre, & en y changeant quelques termes.]

qu'on eut supprimé la confession de Sirmich, on dressa celle des Acaciens dans le Concile de Seleucie : '& cette confession mesme des Acaciens s'au-marquent le 14 d'aoust un S. Eusebe torise de l'autre, & pretend ne dire comme Martyr, mais avec tant de rien que ce qui y avoit estéenseigné. confusion qu'on ne sauroit dire ce

Supprimée.] Soz. 1.4.c.22.

Ath.de fyn.

p.904.b.

p.905.b.

P-576.b.

aux Semiariens, qui répondirent seu-honore aujourd'hui le mesme jour lement qu'elle ne les regardoit pas, & en qualité de Confesseur. Le Sacra-sacr.p.128. qu'ils n'avoient que saire d'examiner mentaire de S. Gregoire met ce jour si elle estoit bonne ou mauvaile; [mais là, natale Sancti Eusebii Sacerdotis, ils ne dirent jamais qu'elle avoit esté [ terme qui selon l'ancien usage , condannée.

Il faut dire mesme que les Acaciens Prestre. I Il est qualifié Confesseur leur firent un crime devant l'Empe-dans les orailons; '& le P. Menard n.p.174-

a déja fait. [Car il y a peu d'apparence le Concile de Seleucie : Car Saint que les Ariens aient pu pretendre sup-Athanase dit qu'ils l'avoient fait primer la troisieme consession de soy avant ce Concile : & ils estoient alors de Sirmich, qu'ils avoient certaine-ment montrée au Concile de Rimini, de caindre & de rougir devant les c'est à dire à quatre-cents Evesques. Et hommes : L'on voit mesme ] qu'en l'an Halfen.p.+0. pour ce que l'on pourroit objecter la 366, Valens voulant reduire Germine mesme chose à Socrate, il est aisé de au pur Arianisme, luy allegue seulerépondre que Basile d'Ancyre qui ment le formulaire de Rimini , sans follicitoit sans doute la supression parler de la seconde consession de de la seconde consession de Sirmich, Sirmich, quoique l'un & l'autre l'eust syn.p.125.1.c. ne se soucioit pas tant de la suppri-signée, ou plutost l'eust composée, & ft.p.44.

NOTE LIX.

Pour la page

'De plus, S. Athanase dit qu'aprés Sur la veneration & les alles de Saine Eusebe Prestre de Rome,

[ Elle n'avoit donc garde alors d'estre que c'est : '& Florentinius aime mieux P.75+ croire que c'est un Martyr de Syrie, On l'objecta aussi dans ce Concile different du Prestre de Rome qu'on

'Les martyrologes de Saint Jerome Flor, p-732.

marque plutost un Evesque qu'un

C

dit que c'est comme Saint Felix de ne craindrions pas d'assurer , quand Nole, quia multis, tormentis pro fide mesme nous n'aurions pas la lettre orthodoxa toleratis superstes suis. [ II du Concile de Rome sous Damase,] semble avoir voulu marquer par la qui rejette le Concile de Rimini, Thattalande un Eusebe different du Prestre, qu'on parcequ'il n'avoir pas esté receu par ne dit point avoir soussert autre chose celui qui estoit alors Evesque de

qu'une prison de sept mois dans la-Rome, s c'est à dire certainement par

Front cal.p. quelle il mourue. Le P. Fronto dit Libere. ] Ces actes ajoutent qu'aprés Balue.t.e.p. que S. Eusebe honoré le 24 d'aoust, la mort de Libere ; la persecution 141

avoit un titre de son nom à Rome, cessa, mais non pas pour longtemps. & que ce titre est de Saint Eusebe [ Elle recommença donc bientost. Et Pontife & Martyr . [ Il paroist donc quand? Tout ce qu'on peut dire, c'est

avoir cru que c'est Saint Eusebe Pape que ce fut sous Justine, vingt ans après mort en 310, J'dont on lit en esset qu'il la mort de Libere: & on ne voit pas Euch.cvel.p. mourut le 17 d'aoust, XVI. kal. sept: mesme que Justine air fait aucune [ & il seroit aisé de croire qu'au lieu persecution à Rome. de XVI. il saut XIX. Mais puisque ] Nous n'avons donc que faire de

Bar.14.aug.h. Baronius dit que l'on conserve enco- nous mettre beaucoup en peine de re dans cette eglisele corps de Saint justifier Libere, que ces actes sont Eusebe Prestre, & celui de S. Orose auteur de la persecution de S. Eusebe I qu'on dit l'avoir enterré, il v a bien & de beaucoup d'autres, ni de justifier de l'apparence que c'est luy dont le Saint mesme qu'ils font schismacette eglise porte le nom . Bede dans tique & parjure selon Saint Jerome, fon martyrologe, qualifie Prestre en le faisant visiblement partisan de celui du 14 d'aoust. Usuard marque Felix, ce qu'Usuard ni Adon ne disent

p.53.

de ce faint Prestre, dans le second qu'il n'enait esté tiré. Il se peut faire tome de ses Mélanges p. 141. Nous neanmoins qu'Adon & l'auteur des les avons trouvez dans un manuscrit actes aient suivi un mesme original de Beauvais, quoique non pas si en-plus ancien, dont le dernier aura sait tiers; & ceux que l'on avoit déja une piece monstrueuse. Car je ne voy dans Mombritius n'en sont pas, fort pas qu'on la puisse qualifier autredifferens. L'air n'en est pas mauvais, ment. En effet, Adon bien loin de & l'auteur se pretend estre le Prestre dire que Libere ait persecuté l'Eglise Orose qui enterra le Saint. Mais ils Catholique, dit que c'estoient les supposent partout que Libere & Ariens qui la persecutoient , lorsque Constance estoient à Rome en mesme Libere tenoit le siege Apostolique : Ce temps: & c'est ce qui ne fut jamais. n'est point ainsi qu'on parle d'un per-Ils disent que Damase estant devenu secuteur. Aussi ni luy ni Usuard ne le Pape, anathematiza Libere dans un mélent point dans la persecution de Concile. M. Baluze, remarque dans S. Eusebe. Mais quoy qu'il en soit des ses notes p. 498, que l'on ne trouve saits raportez par Adon, la sainteré nulle autrepart ce Concile; [ & il ne de S. Eusebe paroist assez attestée par faut pas s'en étonner , puisqu'il ne les monumens de l'Eglise , pour nous

encore plus particulierement qu'il point. Mais ce qui nous embarasse le soussirit du temps de Constance; & plus en cela, c'est que ce qu'Adon dit c'est ce qu'on a toujours suivi depuis. de S. Eusebe est tellement conforme M. Baluze nous a donné des actes à ses actes, qu'on a sujet de craindre s'est jamais tenu. C'est ce que nous assurer qu'il n'a pu estre un parjure,

Hift. Eccl. Tom. VI. FFfff

NOTES SUR'LES ARIENS. ni un schismatique, ni par consequent)

un partifan de Felix . ] ... Pour la page

439-5 75-

NOTE LX.

Sur le presendu marsyre de l'Antipape Felix.

Mar. & F.p.4. fent Marcellin & Faustin, que ] Felix Valens &c; Que Felix tiré de sa terre p.a.s.a.g.

novembre 36 s. [ Ce sont des Prestres où il eut la teste tranchée le 10 de de Rome qui vivoient du mesme novembre; Que son corps sut enterré temps, qui circonstancient toutes le 20 du mesme mois dans l'eglise choses; & nous ne voyons pas quel qu'il avoit fait bastir cstant Prestre; interest ils avoient à prolonger de fix & nous en faisons la seste, dit l'auteur ou sept ans la vie de Felix, & à ayan-le 29 de juillet. cer un mensonge qui eust esté aussitost 'Anastase suit presque mot à mot Anas (2.37-9reconnu de tout le monde. Que si ce le Pontifical de Bollandus : mais il at-

qu'ils disent est veritable, on ne peut veut que Felixait esté decapité à Cora ajouter aucune soy à ceux qui écri-[ dans la Campagne de Rome, si ce vent que Felix fut martyrizé par ordre n'est une faute de copiste, Corana, de Constance le 28 de juillet 359. Aussi pour Romana, à quoy il y a assez d'aplandus fait dans le VI. siecle, si mesme ou Cerventera.] 'Anastase avoit dit un Anas.c. 37.p.

Boll.apr.t. 1,

dit que Felix depose de l'episcopat, tombé dans des erreurs que personne demeura depuis le 30 de juillet dans n'oseroit désendre. On ajoute pour une terre qu'il avoit : [ Qu'avant ou confirmer cette tradition , que ] TE- Bar, 157-558. aprés sa deposition, ] il declara he- glise de Ceré qui l'honore comme son retique [l'Empereur] Constance bat- patron, fait foy de son martyre. [ Mais tizé deux fois, [ qui le fut neanmoins on ne dit point depuis quand elle pour la premiere à sa mort en 361; 3 l'honore, & on ne montre pas que ce Qu'il fut couronné du martyre, & ne soit point S. Felix Pape martyrizé qu'il eust la teste tranchée secrette- en l'an 274 sous Aurelien, ou mesme ment; [ & neanmoins ] avec beaucoup quelque autre Martyr du mesme nom, d'Ecclessastiques & de la ques, aupres auquel on ait depuis donné le titre de des murailles de Rome, l'ouzieme de Pape. Pour les monumens de cette novembre, d'où le Prestre Damase Eglise que l'on allegue, il faut qu'ils cnleva son corps, & l'enterra dans soient bien authentiques & anciens une eglise que Felix avoit sait bastir, de bien des siecles, pour pouvoir estre

Il ajoute que l'episcopat vaqua 38 opposez à Marcellin, jour, [comme si au bout de ce temps Voilà donc l'état de la question, où

'Les actes de Felix difent auffi que MS.p.ate. Constance avoit esté rebattizé par Eusebe de Nicomedie à Aquilon : [Cela fuffit pour juger de la piece; ] Que Felix le declara heretique; Qu'à cause de cela il sut chasse de l'episco-

[ Nous ne voyons pas qu'il puisse y pat par Constance, & Libere rappellé avoir lieu de rejetter ce que nous di- à la priere des Prestres Ursace & mis à la place de Libere mourut le 22 où il demeuroit fut ramené à Rome,

l'on n'en trouve point de sondement parence.] Baronius veut que c'ait esté Bat. 357.558. plus ancien que le Pontifical de Bol- à Ceré en Toscane, [ aujourd'hui Ceri

il est si ancien, copié par celui qui nous peu auparavant, que Felix estoir mort 22. a fait les actes pretendus de Felix, par en paix dans la terre sur le chemin Anastase, & par quelques autres. Le de Porto le 29 de juillet, requievit in Pontifical de Bollandus, aprés plu-pace. [ Adon qui a visiblement puisé sieurs choses tout à fait insoutenables, dans les mesmes sources s'est aussi

op luy avoit donné un successeur. Il deux Prestres qui raportent un fait

arrivé de leur temps, & de un le liux où jil faur n'avoir guerre de comordinace ils vicetore, faus avoir auteur ration de con qui refi lien en davatres exconsed y rien alterer, o fort combattu par l'erse. Et faur aller plus loin, ceux equi des auteurs beaucoup posteriouses, jou enté de graphée de rouse débier de le saugest beaucoup posteriouses, jou enté en grabée de rouse débier de le la legis de la cuer extraunte, & dans le l'ente écritée à l'étie par Saint Arbapite melle l'auteur de l'aut

and midicile à juger (1 Aufil Baronius) d'Alexandrie, a vere une réponde de petit elle perfuade qu'il faitoire obter l'échis, et one autre ettere de Felix du marrytoope Romain. Al 2 nous les Evelques, datee par des si en avoit perfuade la plaigart du Confinias qui ne furers jumais : en monde d'ans une grande disjunte qui perfomer, din-ç. et celles qui lear s'attere à Rome fous Geogene XIII. referendators, s'one capables de ceroitre faire ce fujer mellem. Mais il due que la fitz la soy des outres, on d'uvenere voloret du Pape Lavoit inte changer un cerémes les fausfierze les plus de fentiment, joine qu'un 1 rêl s et al putache de la plus d'utiles.

de jaillet, quie this willet du jour que l' Outre-l'argiment que l'ontre de l'Ion cloches Edite. Pape de Margy-, Marcellin, qui neme la mort de Frie que l'on petent «eltre calaici», 'not que sous Valentinier; J' le P. Fromo Fronte, avoit travué fon tembena suve cert le moisqua que l'on propue la même 1941.

nisfription, Le empué S. Frük Papel choife par un registre de ce temps l'on Margy, avai a condomit Ophine. Nous avons des l'ondre de l'avaire.

[Sans examiner cette histoire, cette vies des Papes par Onuphre impriinscription qui par elle mesme ne pa-mées en 1567, où il ne cite tienen paroil pasettre du IV fiecle, ne prouve particulier : mais il y étend p. 14, la autre chose , finon qu'en a cru que vie de Felix pasqu'au 12 de novembre Felix avoit efte Pape & Martyr, ce 365, & en fait non un Pape & un que l'on favoit bien par Anastase & Martyr , mais le second Antipape. Il par d'autres ; mais la question est de faut apaster que Constance qui fassoir favoir si l'on a du croire. Ca que porte profession d'estre doux & moderé, l'inscription, que Felax a condanné s'apargnoit au moins à suy messe la Constance revient tout à fait aux con-houte de repandre le fang des Eveltes ridicules d'Anastase, & est d'au-ques, & se contentoit de les bannir, sant moins receyable : 10, Qu'aucun à moins qu'il ne fust extremement ancien auteur, ni S. Jerome, ni autre, animé. Et on ne voit dans aucun bon n'a parle de cette condamnation, quoi-historien , que Felix air rien fait pour qu'elle ait du faire un grand colat: 10, l'irriter. On peut melme dire qu'un' Que ce n'estoit pas alors la coutume homme entré dans l'episcopat comde traiter les Princes de cette forte . me il avoit fair , eftoit indigne & inl'Eglife ayant moins d'égard à ce capable d'aucune action de courage , qu'ils meritoient, qu'au tort que ces fans un miracle extraordinaire de la condamnations pouvoient faire: 40, I grace: & pour le croire il en faudroit Parceque l'on euft dû encore moins voir des autoritez inconreftables.]

nature, puisqu'il n'estoit que catecument, & ne participoit point aux Pelix marryr loges le 20 de juillet, un Saint 444, cument, & ne participoit point aux Pelix marryr l'Annie, à ceptur-elire du Pape, puisqu'on luy donne ce nom

Mysteres.

[Que si l'on disqu'il n'est pas probadans le calendrier du P. Fronto p. 109ble qu'on aix inventé tant de choles , Cest au moins un Evesque, selon de

56 r.

FFfff ij

280

Sacramentaire de S. Gregoire p.117-jintrusion & de son schisme. Bede le marque fans luy donner au- La difficulté de favoir s'il doit tenir cune qualire . Ufuard , Adon , & d'au- rang parmi les Evelques de Rome , tres posterieurs, l'ontpris pour celui ne regarde pas proprement l'histoire. qui vivoit du temps de Confrance ; Nous pouvons neanmoins remarquer & l'auteur de cesactes die qu'on en que S. Opear qui vivoir ence temps ci faifoit ce jour là la feste. [Mais on ne mesme, & S. Augustin , ne le mettent voit far quoy cela est fonde . Il point dans ce catalogue, & n'ont pas eft certain, comme nous avons die , cru qu'il fust necessaire pour lier cetque ce n'est mi le jour de samort, mi te chaine perpetuelle de l'episcopat celui de son enterrement. Ainsi le P. dans l'Eglise de Rome : ] Theodoret Thort.1.4. Fronto a quelque ration de croire que dans la lifte qu'il fait des Evefques 10-1-751-

242

Front cale ce ] S.Felix Pape & Martyr , honore le des principaux fieges, ne le nomme 18 de juillet, eft Felix I. mort en 274, fenlement pas, non plus que Gregoire puisque sans cela il se crouveroit que & George d'Alexandrie, selon l'edice Pape, à qui les anciens & les nou-tion du P. Sirmond, quoiqu'il n'ouveaux donnent le tiere de Mareyr , & blie point les usurpateurs des fieges dont les lettres ont efté citées dans le d'Antioche : & de Confrantisople , Concile d'Ephele, n'autoit point efté & qu'il marque mesme Gregoire & marque dans les anciens martyrolo-George d'Alexandrie selon l'edition ges, [ ou au moins dans localendrier de M.º Valois p. 249. 'Copendant il 12.6.147. Romain & dans le Sacramentaire. ] n'a pas ignoré son intrusson; [ & on \*10.6.

'Ce Pere dit neaumoins à la fin, ne peut pas prefumer auffi qu'il n'ait qu'il ne veut rien affurer sur ce faset, pas scen la faute de Libere, quoiqu'il à cause qu'il se trouve des Litanies ne l'ait pas marquée. S. Jerome ne le dans un manuscrit ancien de sept ou met point non plus au nombre des huit-cens ans, qui mettent l'intrus Papes. Il conte Libere pour le 345 au nombre des Papes avec letitre de Evefque de Rome, & Damafe pour Saint& de Confesieur, qu'elles don- le ; ce, en quoy it est fuivi par Saint sent de meime à Jule & à Damaie. Profeer, & fain doute par beaucoup [ Ces Litanies peuvent montrer, fi d'autres: Et on voit la mefme chois elles sont du VIII. sieche , qu'il y a dans Anastase . S. Arbanase ne parte long-temps que quelques uns onere- de Felix que comme d'un monftre gardé ce Felix comme un faint Pape, dans le thrône Apostolique, & je ne Mais elles sont en mesme tempsecin-pense pas qu'aucun Pese, ni aucun tre son pretendu martyre. Cat je eroy auteur ecclessastique, en ait jamais qu'il est fans exemple que l'on donne parlé comme d'un Evelque legitime . le fimple citre de Confesseur à ceux : li est constant qu'il a esté Antipape qu'on scait avoir en la teste tranchée tant que Libere est demeuré dans pour la foy . Au moins l'exemple que la verné. Quoique Libere pust estre Fon allegue ne le prouve point, pusi-que le marryre de S. Urbain Pape est comme nous ne trouvont point que aussi peu assuré que celui de ce Felix. l'Eglise ait entrepris de le saire, &

Pour la fainteté de Felix ; s'il qu'elle n'estoir pas afors en état d'y effoit rentre dans l'unité de l'Eglise longer , personne n'avoit droit de Romaine, & qu'il se fiest soumis prendre sa place, à moins que l'Eglise à Libere, il y auroit lieu d'espever Romaine en corps ne se separast de qu'il auron effacé la faute. de fou luy. Es c'eft ce qu'elle s'a point fait. I

pare.rr.

4. 1 . 1

peuple demeura uni avec luy. Pour tout à fait ruineux, & des autoritez ceux du Clergé qui s'en separerent, ils nullement considerables, qui se déle firent des devant sa chute, comme truisent elles mesmes , & qui sont Marcellin le dit clairement . 'Saint dementies par des pieces originales? Jerome le dit de mesme; [ & si l'on Nous avons vu qu'Onuphre en fait veut trouver de l'ambiguité dans ses absolument un Antipape, comme de paroles, on ne peut nier qu'il ne con- Novatien qu'il met le premier . ] Le Labehr. danne ses ecclesiastiques de parjure ; Pere Labbe qui par une erreur visible & qu'ainsi il n'ait desaprouvé leur met la mort de Felix en 357, & avant separation, en quelque temps qu'elle la chûte de Libere, n'a pas dû croire

fe foit faite.

à choisir un autre Evesque , il ne qui fut fait Pape en 485, marquant falloit pas choisir Felix , qui estoit seulement à sa mort en 492, qu'il coupable; aussibien que Libere, de est le troisseme de ce nom, selon communiquer avec les Ariens , & Baronius. Le Cardinal Bona dit aussi Bona, lit. 1.2. de se separer de S. Athanase, outre le que c'estoit Felix II. qui tenoit le defaut de son schisme & de son intru-siege de Rome du temps d'Acace de fion criminelle. Et il n'y a pas mesme Constantinople. d'apparence qu'il ait fait aucun refus de figner les formulaites des Ariens, sur la confession de soy envoyée, dit-on, si on les luy a presentez. Car pour tout ce que l'on dit qu'il fit pour la verité depuis la chûte de Libere, on n'en voit aucun témoignage avant le renouer entierement l'union & la 73. IX. fiecle; & ceux qui en ont parlé communion avec S. Athanase, luy sont des auteurs si pen croyables en envoya une confession de sa foy . tout, & qui mélent tant de fables Nous avons dans les œuvres de Saint & de contradictions dans ce qu'ils Athanase e. 1. p. 243. 244, cette condisent de Felix mesme, qu'ils ne me- session de Libere qui paroist estre la

de Libere, mais feulement pour estre ensuite, jugent que ces pieces sont tombé dans quelque nouvelle faute; supposées. Libere y écrit p. 243. d, ce que personne ne dit. Il faut donc comme doutant de la foy de Saint qu'il ait ché Pape jusqu'à la fin de Athanase, & luy mande de luy faire l'an 365, & que Libere ait esté alors savoir s'il est dans la veritable croyan-Antipape, ou qu'il y ait eu deux Papes ce aussibien que suy; ce que Bellarmin à la fois. Personne jusques à present mesme ne trouve pas vraisemblable. n'a eu la hardiesse de dire ni l'un ni V.S. Athanafe § 111. note 100. l'autre . Pourquoi donc nous embaraffer dans tane de difficultez, pour défendre un homme que toute l'antiquite abandonne, qu'il faut avouer avoir esté au moins durant deux ans l'horreur de toute l'Eglife, & qu'on [Il y a affez de difficulté dans ce

Mar &F. p.4. 'Car une partie du Clergé & tout le ne défend que sur des sondemens

qu'il ait jamais esté legitime Evesque, Mais si la chûte de Libere obligeoit & il appelle toujours Felix II. celui

par Libere à S. Athanafe .

Pour la page

ritent aucunement qu'on s'y arrefte. fin d'une lettre, avec celle de Saint Que s'il a jamais esté Pape, il n'a Athanase qui est comme une réponse à pu cesser de l'estre par la correction cette lettre. Mais Bellarmin, & Rivet Rivel 1.607.P.

Baronius croit que Libere pour Bar. 157-572.

NOTE LXII.

Pour la page

Si ce fut Basile d'Ancyre qui proposa Nicée à Constance pour le Concile acumenique.

FFfff in

Sox.1.4-C.26. que dit Sozomene, que J'ce fut Basile nombre que ceux du faux Concile p. 161.a.b. d'Ancyre qui proposa Nicce à Cons d'Ephese, où il n'y en avoit que age.

tance pour y tenir le Concile œcume-Philip.l.s.c.u. nique. 'Car Philoflorge dit que Basile & ses partisans resuserent Nicee , Sur Demophile qui affifa un Concile depuis mesme la ruine de Nicorpedie

There,I s.c. '& Theodoret die que ce fut Eudoxe 31.0.6424

Ath.defra.p. Saint Athanase semble dire aussi que [ nous embarasse. ] Il est marqué com-

Basile à Constance, il peut estre affez Demophile estoit Evesque de celle-ci, probable que ce fut sculement la il a du assister au Concile de Rimini, separation du Concile qui vint des pussque la Macedoine & tout le reste Son. p. 542. b.c. Anoméens , 3 l'esquels , comme le de l'Illyrie estoit alors cense de

avantage dans un Concile universel . l'Evelque Demophile qui fit figner le Pour la page NOTE-LXIIL

Sur le nombre des Evelanes du Concile de Rimini.

447. 5 78.

adAfr. p. 934. 'luy mesme n'y conte autrepart que devoient composer le Concile des 201. 15.63. bien eloigné: & Baronius croit qu'il point parmi celles qui se devoient is.

Coullage, y a faute en ce dernier endroit. Elle a trouver à Rimini. [ Nous ne voyons

esté suivie par l'auteur du Synodique, point ce qu'il y a à dire sur cela . I Blond prim qui en fait bien d'autre . Blondel P-150, paroift auffi y conter 400 Evelques. Aug.inMa L. Maximin Evelque Arien n'en met

que 330.4 Au contraire Julien le Pelaacpimp.Li. gien dit qu'on tenoit qu'il y en avoit (2)-535 mettoient \$ 50. C Saint Jerome donne Urface, Valens, Caius, & Germine, Ath. 6679.
Hiet. (7,4)-1, la multitude des Prelats affemblez à furent condannez nommément par \$75-4Hill.

Rimini, pour l'idée d'un fort grand le Concile de Rimini, selon le texte nombre d'Evefques. [On ne fauroit grec & latin d'un acte que nous avons rien tirer de ce que dit Facundus, I de ce Concile, qui est une requisition Fac.l.s.c.s.p. qu'ils eltoient en bien plus grand de Grecien Evelque de Cagli. Saint Ath.p. 176.4.

NOTE LXIV. Pour la page 447-574.

qui la fit proposer & determiner par le Demophile qu'on met dans le Con. Ath.dessa. 274 cled Afe. moyen des amis qu'il avoit à la Cour-Caine Athansie lemble dire auffi que l'nous ambarafie. Il les flurarqué com «553»-11. Cairet Urlace, Valens, Germine, me l'un des principaux Ariens. ( Ainfi p. 55). Acace, Eudone, & Patrophile, { tous je neeroy pas qu'on puisse douter que Anoméens, I qui porterne Confina- (e ne foir I Demophile de Berée qu'ils Teneral e à affenble le Concile à Nicée, firem Evefque de Confiantinople en high-peris [ Neanmoins comme Suzomene pa- 170, après Eudoxe. [ Il y a Berée es paral.

roift avoir lu la lettre mefine de Thrace, & Berée en Macedoine. Si mesme Sozomene le monere assez l'Occident.]'Mais Theodoret le fait Thornes, 716, bien, ne pouvoient pas trouver leur Evelque de Berée en Thrace. Et ce fut Hil-fin pat.

formulaire de Sirmich à Libere, 'qui Than. Lac. eftoit relegué à Berée en Thrace .V. La 13.14-p.609.c note 45. [ Si done il effoit de Thrace, il devoit estre à Seleucie avec les

'Au lieu que S. Athanase marque fait partie de l'Empire d'Orient : ] Anderson Au neu que s. Actuames masque par endeux endroits qu'il y avoir plus de '& Philoflorge met exprellément Philoflorge 400 Evelques au Concile de Rimini, la Thrace entre les provinces qui \*1.970. pres de 200 Catholiques, ce qui est Orientaux. Sulpice Severe ne la met sulp.Lap.

Orientaux : car la Thrace a toujours

NOTE LXV. Ponria page 450.579 Si Demobile & Auxence furent condannez par le Concile de Rimini ..

Socr.1.2.c.17. phile, & Socrate fait la mesme chose Rimini, [ il ne peut avoir esté fait par Athadaft, a Neanmoins Saint Athanase mesme le Concile de Constantinople, tenu, de syn. p. 878. '& la lettre du Concile à Constance cement de l'année suivante, aprés la ne le nomme point dutout.

(1879.d.

122.

Hil.fr.a.p.15. 'Neanmoins le texte latin de ces deux Constantinople: ce qui paroit visible-46. 6 in Aux.p.

P 9 14.2. t. 1. B.p. 89 3. moins les Benedictins n'en remar- cela est vray à la settre.] quent rien dans leur nouvelle edition, où cet Eudoxe se trouve comme dans

les autres.

Pour la page 454.981.

NOTE LXVI.

Que la confession de foy , dite de Nicée ou de Rimini, fut faite en l'an 359.

Arh.de fya. P. 905.6.

Constantinople aprés celui d'Isaurie , que l'on figna à Rimini celui dont [ parcequ'elle fur en effet recuë dans Constance estoit auteur, [ c'est à dire ce Concile tenu au commencement le troisseme de Sirmich, dont celui de l'an 360, mais cela n'empesche pas de Nicé n'estoit presque pas diffe-Hil.fr.a.p.36. 359.] 'Car nous avons un acte de ce signer à Rimini & dans l'Occident.

à Rimini, embrassent la communion ne se trouve que dans le formulaire de consession de foy de ces heretiques plus consorme à ce formulaire qu'au [Et estant visible par cet endroit mes-troisieme de Sirmich, [ quoiqu'ils ne

me, selon S. Athanase, aussi-bien que soient presque que la mesme chose .] Ath.de fyn. P.905.C.

Athanase y joint quelquesois Demo- de Nice est celui qui a esté signé à l'excepte autrepart affez clairement ; comme nous verrons , au commenfin de celui de Rimini . A quoy l'on Elle met Auxence au nombre des peut ajouter qu'il a esté écrit originaicondannez, selon le texte grec , ausi- rement en latin, & non en grec qui bien que la requisition de Grecien . estoit la langue des Orientaux & de pieces ne parle jamais de luy, b & nous ment par la differente maniere dont ne voyons point que Saint Hilaire il est raporté par S. Athanase p.905, dans la dispute qu'il eur avec luy, luy & par Theodoret p.61; Maissi Inéta ait reproché d'avoir ellé deposé à point mesme necessaire de dire que Rimini 9, quoiqu'il en eust toute sorte de sujet. Auxence declare neanmoins Constantinople en 360. Car il dit simluy mesme qu'il s'estoit trouvé à la fin plement que les Ariens citant venus Ath.adAft. de cette assemblée. S. Athanase met d'Isaurie à Constantinople, dressernt une fois un Eudoxe entre les Ariens le formulaire qu'il raporte, & l'endeposez à Rimini, [ mais c'est vrai- voyerent à Rimini: & nous ne voyons semblablement une faute: ] Et nean- rien qui nous empesche de croire que

NOTE LXVIL

Pour la pags 456.581.

Que l'on signa à Rimini le mesme formulaire qu'à Nice .

[Il paroist affez clair par foy mefme, que l'on fit signer aux Evesques du Concile de Rimini le mesme formu-'S. Athanase dit que la consession laire que ses deputez avoient signé à de foy que nous appellons de Nicé ou Nicé . l'La suite de Sulpice Severe le Sulpile.p. de Rimini fut faite dans le Concile de marque assez, a & il dit expressement ap.167. qu'elle n'eust paru des auparavant , rent . ]'S, Athanase raportant ce for- Ath.de syn. c'est à dire avant le dixieme d'octobre mulaire, dit que c'est celui qu'on fit 1.205.c. jour, par lequel les legats du Concile | Il dit encore qu'on avoit rejetté à ad Afr.p. 935. de Rimini callent tout ce qui s'est fait Rimini le mot d'hypostase; [& cela 1d'Ursace, Valens, Germine, & Caius Nicé. ] 'Ce que S. Jerome remarque Hier. in Lu-& témoignent avoir déja signé la avoir esté signé à Rimini , est encore d. selon Theodoret,] que le sormulaire l'Theodoret le confirme aussi, puisque Thart.l.s.c.

pour montrer que le formulaire de precend, que Damase ait suivi Felix Nice avoir efte condanné par l'Eglife, jusqu'à sa mort, [ & que Felix ne soit il raporte ce que le Concile de Rome mort qu'en 365, il n'a pu I gouverner fous Damase, & S. Athanase disent l'Eglise de Rome sous Libere en 160,

contre la fignature de Rimini. NOTE XLVIII. Four la page 417.582. Que les Evefques ne demeurerent point

sept mois à Rimini . [Au lieu que nous faifons dire à Taurus qu'il y avoir déja plusieurs

mois que les Évesques estoient à Rimini. The texte de Sulpice Severe potte Evelque de Rimini lorsqu'on y tint le mini, le rexte de supre servet pour qu'il y avoit déja fept mois ¿ Aissi ce Concile, qu'il fe retins de ce Concile Concile auroit duré au moins jusques avant la prevarication des Evesques; au mois de janvier ou fevrier 360, & qu'aprés la malheureuse concluson il il faudroit dire que S. Phebade & les condama ce que les Ariers y avoient ao autres soutenoient encore alors la fait , & deposa un Prestre nommé Consubstantialité Maisil y a quelque Marcien coupable de la mesme imfaute ou quelque exageration dans ce piete; qu'à cause de cela les foldats du terme de 7 mois. Car nous ne voyons Gouverneur nommé aussi Marcien pas le moyen d'accorder les choses le tirerent hors de la ville, & l'assomqui se firent à Constantinople, si nous merent à coups de bastons & de pierne reconnoissons que les Evesques de- res dans les fauxbourgs.Il cite pour

NOTE LXIX.

prur la page 465.584. Inadvertances de Baronius sur Libere & fur Damafe .

ainsi on peut juger que S. Phebade & me tout à fait faux, & où il eft dit qu'is

Baronius dit que Sozomene parle contemporain de S. Gaudence . Bar. 150.5 47. de l'expulsion de Libere apres le [Ferrarius n'a point eu ces actes Concile de Rimini , quoiqu'il eust approuvez pat Baronius : ] car tout Pett p 410.

parle des auparavant de fou exil ce qu'il dit de S. Gaudence, n'est tiré aprés le Concile de Milan: [mais il que de Pierre des Noels, qui fait S. P.dent.l s.c. ne remarque pas que Sozomene fait Gaudence battizé, ordonné Clerc &c. 616,182.3.3. ici le raport de la fausse narration de par S. Damase Pape, [ aprés l'an 366,] Soz. 14.e.19. Socrate; ] '& que quand il raconte & martyrizé fous Constance dans le auffi-tost après la verité de ce qui se remps du Concile de Rimini, [ c'est à passa à Rimini, il ne dit rien de la dire en 361 au plustard. On y pourroit

persecution de Libere. encore remarquer quelques autres 'S'il est vray, comme Baronius le fautes. ] 'Ugbellus, [ nonobstant la Ugh.t.a.p.

comme le veur Baronius. NOTE LXX

Sur S. Gaudence Evefque de Rimini S. Leon Prefire , & S. Marin Diacre de la mesme Eglise.

Baronius dit que Gaudence eftoit Bar. 559.560.

puter par le Concille de Rimini après la fignature mefine de S. Phebade, y el penous a'avon poire, Se dont il re feliorer arrives des devant la fin de lair poine d'autre eloge, finon qu'il dit 519. Les premiets deputez du Concile qu'ils font didierens des autres âcles voient figné des le 10 d'écôbret: de dece meine Saine, qu'il rejette comles autres qui resistoient le plus, cede avoit esté fait Evesque par Damase rent ensin vers le mois de novembre l'ongtemps depuis le Concile de Rimini. Il semble dire mesme que les actes qu'il approuve, portent que S. Mercurial Evefque de Forli , qu'il

foutient eftre mort l'an 156, eftoit

remarque 408.2.

donner Saint Gaudence par Damase, ville & dans les solitudes voisines, & met neanmoins son martyre sous qu'ils y ont presché la foy aux payens, Bar. 14.00.f. Constant. J'Baronius mesme dans son & qu'on les houore aujourd' hui commartyrologe, ne cite rien pour ce me patrons des deux villes qui portent Saint que Pierre des Noels. Il enest leur nom au Duché d'Urbin. Leurs MS.p. 550. 556 557. encore parlé dans l'histoire de Saint actes les font vivre dans la grande Leon & Saint Marin, qui est dans persecution de Diocletien, & quinze Mombritius 1,2, p. 52: & selon cette ou vingt ans aprés. Cependant s'ils histoire, il doit avoir este fait Evesque one este ordonnez par S. Gaudence,

P-557. Uch.t. . . p.

408.2 410. Everque, comme fon patron, & com- rologe Romain. me un Martyr, & qu'on croit qu'il a esté martyrizé sous Constance par les Ariens. On a basti sur son tombeau Sur l'Evesque Aftere separe de la P.410.b.c. une eglife four fon nom, qui est devenuë une abbaye considerable de Bene-

dictins. Son corps y a esté trouvé 70 Romain.

> Marin sont une tres méchante piece, voy pas qu'on le puisse dire, puisque il ne faut point d'autre preuve que Patrophile estoit encore Evesque de leur eloquence barbare mélée de bouts Scythople en l'an 359, ] & eut pour Epi-71-e21.

Hift. Eccl. Tom. VI.

remarque de Baronius , [fait aussi or-grande partie de leur vie dans cette de Rimini vers l'an 320. [ Mais c'est & que ce Saint n'ait esté fait Evesque une tres méchante piece. I'll y est que par Damase, il ne les saudra parlé de l'heresse schismatique du mettre que sur la sin du IV. siecle. Prestre Marcien excommunic par S On fait la feste de S. Leon le premier Gaudence . 'Ainsi il faut se contenter d'aoust, ] '& celle de Saint Marin le P.569. de savoir que l'Eglise de Rimini troisseme de septembre, quoiqu'on honore Saint Gaudence comme son l'ait misele quatrieme dans le marty-

# NOTE LXXI.

Pour la Page 466,4 85.

communion par le Concile de Seleucie.

'Astere que Socrate dit avoir esté socr.1.2.c.40 ans après sa mort, selon Pierre des separé de la communion par le Concile P.152.c. Nocls, ou long-temps depuis, comme de Scleucie en 359, sans marquer d'où on le peut juger de l'histoire raportée il cstoit Evesque, est, selon Blondel, Blond prime dans Ughellus. Sa seste est marquée celui que Saint Jerome met entre les ep.24.t.a.p. le 14 d'octobre dans le martyrologe illustres écrivains de son temps, & 327.6. qu'il dit avoir esté Evesque de Scy-Pour verifier ce que nous avons thople. Blondel ne dit point pourquoi dit, que les actes de S. Leon & de S. il veut que ce foit cet Aftere; [ & je ne

de vers, ce qui est, ce me semble, le style successeur un nommé Philippe, qui p.872.2. du IX. & du X siccle: & quand le apparemment vivoit encore lorsque ftyle en seroit le meilleur du monde, ] Saint Epiphane écrivoit [ en 376, Jou Fett. p.569. les faits romanesques, sans suite, & n'estoit mort que depuis peu . [ Ainsi fans probabilité, qu'ils contiennent , Aftere de Scythople n'a cité Evesque [ fuffiroient pour leur ofter toute auto- que long-temps après le Concile de rité. Ce qu'en disent Pierre des Noels Seleucie : & nous n'avons aucun 1. S. c. 36. p. 157, & Ferrarius p. 480. fondement de dire qu'il fust Arien , 68, a encore moins d'autorité. Ainsi comme celui dont parle Socrate. il faut nous contenter de favoir qu'on V. Saint Aftere d'Amafée note 1. Il y dit que S. Leon estoit Prestre & Saint auroit plus d'apparence à dire que Marin Diacre de l'Eglise de Rimini ; celui qui estoit Evesque des l'an 359,

qu'on tient qu'ils ont passe la plus est J'celui que Dieu sit mourir à Cyr Thart.v. Par. GGggg

vers l'an 372, à la priere de Saint de Mopsueste, dans le martyrologé Tulien Sabbas.

NOTE LXXII.

Pour la page

par le Concile de Constantinople .

Socr.La.c.4% p.15 J.b.c.

'Ce que Socrate met auffi-tost aprés accoutumé de suivre. ] le Concile de Seleucie, que Constance on ne pouvoit pas les soumettre en puisque Macedone estoit encore Evesmesme temps à ces fonctions qui que de Mopsueste en 347,& peut-estre estoient souvent personnelles.]

Pour la page 489.592

NOTE LXXIII.

Concile de Conftantinople, est celui de Nice.

sect.Lic.est. Socrate & Sozomene allent que rejerpulon un Concili de participation de Concili de Confrantinople confirma jaini effoit Evefque 2001 30 ansavant le formulaire daté qui avoit esté lu son aisné. ]

à Rimini, en y faisant neanmoins 'Les actes de S. Nicetas écrits par sur 15 fept.p. quelques additions. [Mais c'est qu'ils Metaphraste, parlent aussi d'Auxence 152.56. confondent le formulaire dressé à Evesque de Mopsueste, qu'ils traitent Sirmich le 22 de may 359, & presente de Saint. Ils disent qu'il fit bastir une d'abord à Rimini par les Ariens, avec eglise des saints Martyrs Taraque, celui qui y fut figné à la fin par tout Probe, & Andronic, dont l'Eglise le monde, & qui n'est autre que celui d'Anazarbe luy donna des reliques, mesme qui avoit esté signé d'abord à & qu'en voulant aussi donner de cel-Nicé. Car c'est ce dernier qui fut ap-les de S.Nicetas à ceux d'Anazarbe, prouvé à Constantinople sans aucun il en fut empesché par un miracle.

Sact.p.151. 154.

Pour la page 491.5 92.

NOTE LXXIV.

Socrate qui le raporte.

On'on a tout sujet de croire qu' Au-

Baronius a mis Auxence Evefque qui ne s'accorde pas tout à fait avec Bat. 8.dec.f.

Romain au 18 de decembre, en citant pour cela l'autorité des Grecs & de Suidas . I le ne scav quels Grecs il veut Que la loy qui soumet des Evesques aux dire. Car il n'ya rien d'Auxence au fonctions civiles , ne convient pas 18 de decembre , ni dans les Ménées. aux Evefques condannez en 360 ni dans le menologe d'Ughellus; &c il n'est point dutout non plus dans le menologe de Canifius que Baronius a

'Pour Suidas , il dit qu'Auxence suid t.r.p. en condannant les Evesquesaux sonc-confessa Jesus Christ sous Lici-492.

tions civiles &c. [ femble se pouvoir nius, & l'histoire qu'il en raporte est mieux raporter aux Evelques con-agreable. Il ajoute qu'il fut fait Evel-dannez en l'an 360, par le Concile que de Mopsueste quelque temps aprés de Constantinople; mais comme on cela, [c'est à dire neanmoins plus de bannissoit ceux-ci en les condannant, 22 ans aprés, ou mesme plus de 27, en l'an 3 5 1, où il paroist avoir assisté au Concile de Sirmich.] Suidas dit encore qu'Auxence avoir un frere plus Que le formulaire confirmé dans le jeune que luy nommé Theodore, qui depuisfut auffi fait Evefque de Tarfe. [ Nous n'en connoissons point d'autre que celui qui est marque dans les sous-Socrate & Sozomene disent que le criptions du Concile de Nicée, & qui

changement, I'comme on le voit par Ce S. Nicetas avoit souffert dans la \$45.9-152-

persecution d'Athanaric, [ qu'il faut mettre vers l'an 370.] On avoit apporté son corps du pays des Gots à Mopfueste, où il avoit fait plusieurs xence de Mopsueste estoie Arien , miracles , & où on luy avoit basti une bien loin de meriter le titre de Saint, eglise. [ Ainsi Auxence doit avoir vécu au moins jusque vers 375, & c'est ce

Suidas, estant difficile qu'un homme Ariens faisoient aussi un Confesseur .] qui avoit esté secretaire d'Etar sous Avant Olympe, [ qui affista en 38 : au Licinius, en 121 au plustard, vécust Concile de Constantinople, J il n'y a encore en 375. Mais on pourroit dire que Protogene & Zosime.

que les actes de Saint Nicetas parlent Thdrt.G.p. d'un second Auxence I qui fut aussi Everque de Mopfuelte fur la fin du \$16.4.6. V. fiecle.

NOTE LXXV. Temps de l'exil d'Eunome.

Pour la pag c \$10.5 pg.

[ Il faut certainement raporter au torge, I qu'il traita fort bien Aece choses qui se passerent depuis la mort Phifg.L.s.c.

Socrate mot l'exil d'Eunome , dont socral, s.c. so. premier Auxence ce que dit Philof-il ne marque pas le lieu, entre les

que l'on avoir banni à Mopfueste en de Gratien en 383, jusqu'au retour de 160, de rel maines en representat al livras Theodofe à Constantinople [en 191:] [ Cela donne quelque lieu de croire & mesme il n'en parle qu'aprés la que leur doctrine n'eftoit pas fort demolition du temple de Serapis fen opposée: & neanmoins il est permis 389. l'Mais S. Gregoire de Nazianze Has-or-16-7d'avoir de l'humanité pour les plus témoigne qu'il effoit en Cappadoce méchans, furtout quand ils sont affli-lorsqu'il ecrivoit de luy à Nectaire; gez. Mais il faut remarquer que tout [ & par confequent avant 389, auquel ce que nous avons à l'avantage d'Au-Saint Gregoire mourut. J'Philoftorge Paifed. 10.00 mence, vient de Suidas. Car les eloges le met entre la mort de Gratien, \* & le 5-p. 177de Metaphraste, s'il parle de luy, ne se marrage de Theodose avec Galla b qui !

n.V.p. 140. a. content point : 1 & on ne doute point fe fit en l'an 386. felon Marcellin, & Bar. 147.517

que Suidas [ qui prend beaucoup de en l'an 387, felon Baronius. Philoftorge, In'en ait encore pris cet endroit. Car on voit qu'il y appelle les Evelques, Ephores, qui elt un Ce qu'on pent penfer de la deposition terme peu comu, ou plutoft tout à Phily.l.p.c. fait inconnu dans l'Eglife, '& dont 13.p.46.

NOTE LXXVL Four la page 518.5 101.

Philoftorge fe fert en divers endroits . Dans la fuite du mefine passage, il est d'Eunome; s'equi ne s'est jamais sait s'ut établi Evesque d'Ancioche : s Si

d'Enzoins Evefque d'Amioche raportée dans S. Athanase. 'Nous trouvons dans S. Athanase Ath.de fin parlé avantageusement d'Aece & qu'Euzoius fut deposé depuis qu'il 1007.2.

que par Philoftorge ou d'autres fem-cela se doit entendro du temps de blables Eunomiens.

Constance, & à cause de l'heresie Ainst on ne peut douter que Baronius Arienne, comme les termes de Saint n'eust corrigé cet endroit de son mar- Athanase portent d'eux mesmes à le tyrologe avec celui de S.12 Xynoride, croire, nous ne voyons pas moyen s'il euft feu que tout ce qu'on dit à la d'expliquer cette deposition, qu'en louange d'Auxence, ne sert qu'a faire disant que S. Melece fit quelque procroire que c'estoit un Arien, & mesme testation contre son intrusion, & le un fauteur d'Aece : Et cela fe confirme declara anatheme. Car iln'y a point par le jugement mesme de son Eglise. d'apparence qu'il ait esté depose par Concats, p. Caril est remarquable 3 que le nom un Concile, dans le peu de mois que

d'Auxence n'estoit point du temps de Constance, qui luy avoit donné cette Justinien dans les diptyques de l'Eglife dignité vécut depuis. de Mopfuefte, non plus que celui de Que fi l'on veut entendre plus gene-

Macedone [ fon predeceffeur, dont les ralement les termes de S. Athanaie, GGggg ij

a.p.78,

il se peut bien faire que le concile censure sur son autorité, [qui ne nous d'Antioche sous Jovien, dans lequel parosit pas dutout assez grande pour Acace de Cesarée signa la Consub-condanner d'erreur un homme aussi de Saint Melece , & pour autoriser qu'il y avoit effectivement à Constance grand nombre d'Orthodoxes qui tinople, hors de la ville, un lieu ou avoient abandonné la communion un quartier appellé Execionium, on d'Euzoius , Il se peut faire mesme Exacionium , dont il est souvent parlé que les Ariens dans les brouilleries dans l'histoire ; & on y trouve aussi qui se formoient si souvent entre la raison que les nouveaux Grecs eux , & dont nous avons peu de rendent de ce nom . connoissance, aient prononcé contre luy quelque fentence de deposition , quoiqu'apparemment elle n'ait pas Qu'on ne voit point comment les eu d'effet J

NOTE LXXVIL

Four la page 519.5 101.

Que ce ne fust pas Saint Melece qui separa les Orthodoxes des Ariens.

45.P.524.C. Soct. 1.2.c.44. l'intrusion d'Euzoius .

p.158.2|Soz. 1.4.c.28.p. 988.b. Pour la page

520.5 102.

NOTE LXXVIII.

Sur le nom d'Exacionites ou Exocionites donné aux Ariens.

Philg.n.p. a17.4.

Godefroy pretend que Theodoret 400 la harr. la c. 3.p. se trompe, lorsqu'il dit que les Ariens venu trouver Valentinien au nom de appellez Exacionites eu Exocionites, ceux qui tenoient le Fils consubstan-avoient tiré ce nom du lieu où ils s'af-tiel au Pere. « pobo en, ce Prince qui donné aussi aux Ariens, parcequ'ils ne vouloit point se méler des choses it in orrer Godefroy funde cette pouvoient s'assembler où ils vou-

Rantialité, ait fait aussi quelque habile que Theodoret . J'On voit dans cang de C.I. decret contre Euzoius , en faveur M., du Cange qui a suivi Theodoret , 2-p.171.172.

NOTE LXXIX.

Pour la page 530. 5 105.

Macedoniens ont pu demander à Jovien qu'il fist subsister le Concile. de Rimini.

'Les Macedoniens ou Semiariens , Soz.1.6.c.4.p. demandoient à Jovien, selon Sozo-6+1.4. IS.Chryfostome donne quelque lieu mene, qu'il fist sublister ce qui avoit de dire que S. Melece mesme separa esté fait à Rimini & à Seleucie, [ Nous les Orthodoxes des Ariens avant que ne comprenons point cette demande Chryster or d'estre banni , ] 'lorsqu'il dit qu'il a l'égard du Concile de Rimini , où retrancha du corps de l'Eglise les l'on abolit le mot de substance, soûmembres corrompus & incapables . renu par les Macedoniens, & dont [ Mais cela n'est pas assez exprés pour le formulaire avoir esté rejetté par Thatt.l.2.c. opposer J'à Theodoret & aux autres, eux dans le Concile de Selcucie, & 27. n. 635.cll. qui disent que les Catholiques ne se embrasse par les purs Ariens leurs Facility (1997) qui ditent que les Ariens qu'aprés le adverfaires. Nous ne favons que dire dispersar le facilité de la comment de Saint Melece & fur cela 3 mais nous avons cru qu'il fur cela 3 mai valoit micux ne point parler dutout de Rimini dans le texte . 1

NOTE LXXX.

Pour la page 532.5 105.

Que le Concile de Lampsaque ne s'est senu qu'en 365 Oc.

'Sozomene dit qu'Hypatien estant Soz.I.S.c.7.p. sembloient; & il veut que ce nom soit estoit déja parti de Constantinople le mesme que celui d'Exoucontiens pour passer en Occident , luy die qu'il dissient que le Fils estoit tiré du meant, de la religion, mais que les Evesques

droient; & ce fut fur cela, ajoute lieu de douter qu'il ne faille suivre Sozomene, qu'on assembla le Con-Socrate pour le temps de ce Concile, 1. p. 139. 1.2. cile de Lampsaque. On convient que & le mettre vers le mois de juillet, ce Concile de Lampsaque a esté tenu d'aoust, & septembre de la mesme par les Macedoniens, qui ne tenoient année 3653 & fi cela est, il nous paroist point la Consubstantialité; & c'est ce difficile de croire que la permission qui fait croire qu'au lieu de ¿μούσιος, en ait esté accordée plus d'un an il faut lire o montour, qui estoit propre auparavant.

aux Macedoniens. [Il y a encore une autre difficulté sur buée à Valentinien par Sozomene, est cet endroit. Car quoique la réponse tout à fait du genie de ce Prince, il que Sozomene fait faire à Valentinien, se peut bien saire que les Semiariens convienne parfaitement à son esprit, luy soient venu parler des affaires de neanmoins il est difficile de croire l'Eglise avant qu'il quittast l'Orient; que ce soit luy qui ait donné la per- qu'ils soient encore venu parler à mission d'assembler le Concile de Valens lorsqu'il sut revenu de con-Lampsaque. Il partit de Constanti-iduire son frere à la fin de l'an 364; & dans la Dace au mois de juin ou de comme le dit Socrate, la permission juillet en 364. V. son titre 9 9. Il aura de tenir le Concile de Lampsaque . donné la permission d'assembler le [Cest ce que nous avons suivi dans Concile des le mois de may ou de le texte.] juin; & si cela est, il faut sans doute que le Concile se soit tenu en la mes-Le.c.7. 647. me année 364.] Et en effet Sozomene Qu'il faut mettre en l'an 366 , ls dit que les Evesques du Concile en

nople des le mois de may, & donna qu'en cette mesme occasion ou peu de l'Orient à son frere estane à Nassse mois après, J'ils aient obtenu de luy, soert, e.c., p.

Mais comme aussi la réponse attri-

NOTE LXXXI.

Pont la page \$19.5 107-

vinrent faire le raport à Valens lorfqu'il revenoit du voyage de Thrace,

on il avoit esté accompagner son [Il semble que nous devrions mettre frere; [ ce qui se fit certainement en dés l'an 365, la persecution de l'Eglise, l'an 364.

persecution de l'Eglise de Cesarée par Valens.

de Cesarée, qui obligea l'Evesque [Cependant nous ne pouvons douter Eusebe de se reconcilier avec Saint que le Concile ne se soit temu en l'an Basile, ] puisque Valens vint alors à Naz. 01.20.p. 365, ] puisque Socrate l'y fixe, & Cesarée, & Qu'il y passa une partie 318.b. par l'epoque du Consulat des deux del'été. [ Mais d'autre part, il semble p. 322. Princes, & parcequ'il dit que c'estoit difficile que dés l'an 365, il fust aussi la settieme année d'après le Concile animé contre les Catholiques, que

de Seleucie, [ tenu en l'an 359. Mais S. Gregoire de Nazianze nous le re-Sozomene semble le montrer luy presente en cette occasion. Au moins soz.l.c.e. p. mesme, ] puisqu'il dit qu'après la de- il ne l'estoit pas encore beaucoup confaite de Procope [en l'an 366,] Valens tre les Macedoniens, ] plus criminels Soz, 16, 6, 10 punissoit encore les Evesques du que les Catholiques dans l'esprit des Concile de Lampsaque, [ au lieu que Ariens, [ puisqu'il leur permettoit de s'ils l'avoient tenu en 364, il avoit eu tenir leur Concile à Lampsaque:] '& c.7.p.647.cl tout le loisir de les persecuter avant pour ce que Socrate & Sozomene p.212,4,6

la revolte de Procope, l'arrivée le 28 disent de la persecution qu'il avoit de septembre en 365. [Il n'y a donc pas faite des ce temps là aux Catholiques

y.648.b. Mit.

Soct.J.4.C.4.

p.213.8.b.

GGggg iij

NOTES SUR LES ARIENS. d'Antioche, [ cela paroift ou faux ou affure p. 6.7, que Juvence effoit Prefet tres douteux, puisqu'ils supposent avant le 26 octobre 366. Il faut auss, Cod. Thichr. que Valens estoit alors à Antioche, selon le Code, que Pretextat ait suc-

ce qui est absolument impossible, selon cedé à Juvence des le mois d'aoust Soc. 1.6.c.3.p. Ammien. ] 'Au contraire, selon les 367, '& neanmoins Baronius ne met Bar. 367.6 1. 441.5 mesmes auteurs, il persecuta tres cruel- la mott de Libere qu'au mois de seplement les Macedoniens apres la mort tembre. Ainfi il est aife d'accorder le

de Procope, [c'est à dire en l'an 366, ] Code avec S. Jerome & Marcellin , & generalement ceux qui ne fuivoient en faifant commencer Juvence dés la c.9 p. 649.41 pas l'Arianisme comme luy. On le finde 366. Que si cela ne pouvoit pas marque en particulier des Catholiques eftre, selon le Code, il faudroit sans P.217.d.

de Constantinople. [ C'est ce qui nous doute preserer l'autorité de Mara portez à metire aussi en ce temps là cellin, qui écrivoit ce qu'il voyoit la perfecution de ceux de Cefaree, ne de ses yeux, à celle du Code que l'on pouvant pas la mettre plustard, pour scait estre plein de fautes pour les les raisons que nous marquerons dans inscriptions & pour les dates. Si l'on les notes fur Saint Bafile. Que si nous reçoit son autorité , l'on voit que ne trouvons pas que Valens foit venu Julien Intendant des vivres, qui cut à Cesarée en 366, nous ne trouvons justi part au commencement du schis-

pas non plus qu'il n'y foit pas venu : me, estoit en chatge au mois de juin Cod Thate. 11-14-0414 Ammien ne fait nullement profef- 366. [Toute la difficulté qui peut donc sion de marquer tous ses voyages. ]

rester sur la mort de Libere & qui n'est Pour la page 141.5 109. NOTE LXXXII. pas fort importante, c'est de savoir

s'il la faut mettre le 14 de septembre, Temos de la mort du Pape Libere. VIII. kal. oft. comme on lit dans

'Comme Juvence Prefet de Rome Marcellin, ou s'il n'y faut point lire eut beaucoup de part à ce qui se passa [VIIII. kal.] puisque les martyrolo-rienate. enere Damale & Urfin aprés la mort ges du IX. ficcle, & ceux de S. Jerome, \$14-2. Bar. 367.52.3. du Pape Libere , & que quelques mettent la pluspart sa sche le 23 de rescrits qui luy sont adressez , sont septembre. Il y en a neanmoins qui

voir qu'il avoit cette charge en 367, la mettent le 14. Papebrok est pour sell prop p. Baronius a cru fur cela devoir mettre le 2 ;. Pour le pare

en la mesme année la mort de Libere. NOTE LXXXIII. 144.5 169. Pan 366, & les Prestres Marcellin & Sur la fondation de l'eglife de Libere Faustin p. 4. 5, la mettent positive-

ment le 14 septembre de la mesme [ Nous ne raportons point ici] 'les plerent papi armée, ce que Papebrok a suivi. [ Ce- miracles qu'on pretend estre arrivez 31.6. pendant la raison de Baronius n'est à la fondation de la basilique de rien contre une autorité si forte. Car Libere ou S.te Marie Maieur, parles troubles qui fuivirent cette mort cequ'ils ne font fondez que fur des ayant duré un an entier , penvent le cons de breviaire , qui contiennent s'ettre passez sous plus d'un Preset; plusseurs faits tres peu probables, dont outre que Juvence pouvoit estre Preset on a mesme esté oblige de retrancher en 366 & 367, & c'est ce que nous une partie dans les derniers breviaires fommes obligez de dire, purique] le Romains, [& qui ne sont faites que

Prestre Marcellin qui y choit, nous depuis que les Papes passent pour des

### NOTES SUR LES ARIENS.

monarques & pour des Rois: ] Tempo- | mesme certain pour la Sicile, [ & plus re que Liberius Papa Apostolica sedis que probable de l'Italie , puisqu'ils regnum obtinebat. [S'il y a mesme en passerent du temps à Rome.]

cela quel que chose de vray, il semble qu'il vaudroit mieux le raporter à la renovation de cette eglife fous Sixte Que ce font les decrets des Evefques P.729.

III, J'qu'on croit l'avoir beaucoup augmentée, & l'avoir dedice le premier fous le titre de la S.te Vierge.

Quelques uns croient que la bafi-

NOTE LXXXV.

Pour la page \$ 18.4 tar. d'Afie plutoft que d'Occident , que le Concile de Tyanes exherte à lire .

r Ce que nous disons que le Concile lique où Urfin fut elu Pape contre de Tvanes exhortoit à lire les decrets Damafe, est la mesme que celle de des Évesques d'Asie, est suivant l'edi-Libere, parcequ'on les met toutes deux tion de Christophorson, Mais au lieu dans le quartier appellé les Exquilies, de rais is re Aria , qu'on lit dans le prés du marché de Livia, & que le texte de Christophorson , p. 316, 4, parti d'Ursin tenoit la bassilique de la marge de la mesme edition, & Libere; [& il n'est pas difficile qu'une l'edition de M.s Valois p. 652. c., lisent mesme basilique portalt le nom de rais aine rlui dion, ce qui n'est qu'une

Sicin qui pouvoit l'avoir bastie le repetition, ou plutost une anticipapremier, & celui de Libere qui l'a-tion de ce qui suit . La Tripartite voit rebastie ou changée, & qui en 1.7. c. 18. p. 106. a, a apud Asiam, Flor.p.710. avoit fait une eglife. ] D'autres aiment & le latin de Nicephore, [ car le mieux croire que ce sont deux eglises grec manque en cet endroit, ) a aussi differentes & voifines. Asiaticorum . Le mot de

NOTE LXXXIV. Foor Is page \$45.5110.

One ce furent les legats mesmes des Macedoniens qui allerene dans les Gaules erc. demander det lettres de communion .

Bar. 165.516. Baronius dit que sur la deputation d'Enstathe, Libere avoit envoyé des legats dans les Gaules & les autres provinces de l' Occident , pour y du Concile d'Illyrie , que Theodoret " affurer les Fideles que les Orientaux nous a confervée , avec la loy de estoient revenus à la foy & à l'Eglise Valentinien qui y est jointe. [Céla se

NOTE LXXXVI Pour la page Que le Concile d'Illyrie autorisé par la loy de Valentinien , peut bien ne

convient tout à fait aux Cenciles

d'Afie, qui avoient envoyé des depu-

tez en Occident. I

s'eftre tenn qu'en l'an 375. Baronius met en l'an 36 ; la lettre Bar. 363. \$16.

sor 1.6.c. 1.2. Catholique; & c'est à cela qu'il attri- peut appuyer par ce que dit Theodo-bue les lettres des Evesques d'Italie, ret, ] qu'on y voit que Valens estoit Thart. Lac. des Gaules, d'Afrique & de Sicile , encore alors dans les fentimens de la p.447.c. qu'Eustathe & les autres deputez des vraie foy . 'Car il tomba au moins e.re.p. 674. Orientaux emporterent avec eux. dans l'Arianisme, selon Theodoret [ Nous ne trouvons aucune preuve de mesme, lorsqu'il sut battizé par Eu-cet envoi des legats du Pape: Et il est doxe, à cause de la guerre des Gots, bien plus naturel de croire que les [ c'est à dire vers le commencement deputez des Orientaux avoient esté de l'an 367. D'autre part neanmoins eux mesmes demander ces lettres dont il seroit aise de montrer par la loy

b'soct.lac. ils effoient les porteurs. J'Cela est mesme de Valentinien , que Valens 14-p.324-C.4

P-732

791 NOTES SUR LES ARIENS.

ex-9.444. Experience and the second of the s

bit. 14.6 4 th. point qu'elle n'ait ellé faite qu'après. I separoit le Saint Effrit du Pere de du Berlat.

Auffi Baronius ne veut pas fonder sa l'ille pre voulant point reconnositre chronologie fur Theodorer, mais fur qu'il leur futt consolidation. Or y a-11.4

Tidente and the media of the me

per par de tourre de prinque a qu'il Marchanteur pour te tre impruse et per partie de l'autre de la configuration de la conf

Théras, 6, 9, 8, 8 can l'Influêre Tripartité J., 18 cans & dans le rêfe de l'Occident Théras, 6, 9, 9, 8, 18 ce qui life voir rendo comme Carboiques. Tout ce aprin te l'alteration da texte de Baronius peut dire, c'en que lorquil voir en c'en que courre le sinémes autorite; il lijere, on l'obligat de freomosilire [ ét courre l'assign inviolable des Ro-qu'il elfoit dans cette erreur, 8, que mains, 13 limet le nom de Valena savarie (échoit la croyance general de l'Adie; celui de Valentinien qui elloit plan Mais ce n'eft point là l'idée que nous ancien Augusle.

[II et door comfant que la ley eft] et elle ne douverou pas le vitre de poferieure au a 4 doute 3 et, mais l'écipeur de conférer à un homme nett pas aifé de dire de combien elle qu'on autorit du rejettre avec exectajuy de politerieure. Ca paparemment (on, comme engré dans une erreur ellé de terr pen, il facultation par le disconse l'on event experience l'ou event experience de l'entre de l'e

Leaday. "Ceffoit en effet un Exefque infutuil croire quece Estafate efloit qualque de cequile pafoiten Aface: Est elle Exeque de l'Illyria, qui yante pafé aife que Estafate de Schafte foit venul par l'Afie, foit pour aller a) l'ertafate en Illyrie fair la fin de 360. De forte vilette les fairus l'iteas, dispra quelque que comme la lettre du Concile etfl autre occasion, avoir raporte l'état par comme la lettre du Concile etfl autre occasion, avoir raporte l'état l'état de 16 faire par de 18 faire de 18 fai

pretend que Valentinien vint finir en Justión retour, comme S. Gaudence Hipriel l'année 364, C equi relit frein, dil Berlie, S. menfier il possibir nichte puisque rous espetous montreet dans que Preltre, j'puisquela mesmelettre "hoteld-sea la note 35 für Valentinien, qu'il elitoit donne les textes de Segmeur & de c75.84.d. alors 17 reves.

Mais je ne voy point qu'il foit ne- (N'estant donc plus obligez à nous

approcher

## NOTES SUR LES ARIENS.

approcher autant qu'il se peut de l'an Mais il n'y a aucune apparence que 366, fi cet Eustathe n'est pas celui de Valens ait eu alors le loifir d'aller à Blond-prim. Schafte,] 'il semble qu'il vaut mieux Tomes.]

P-33-

differer par consequent jusqu'en l'an auteurs qui en parlent le nomment Thatthac. 375.] 'Car s'estanttenu d'autres Con- Bretanion. Il pretend que le mot de

7.9.649.4. les Gaules (où Valentinien a presque & que le nom du Saint est le mesme toujours esté,] 'on ne voit pas pour-que celui de ce Vetranion qui prit & quoi Valentinien auroit autorisé par quitta la pourpre en 350. [Cequ'il dit

Thert.n.p. 'M. Valois croit den qu'il est poste- ger à une apologie. ] rieur à l'epiftre du Pape Damase aux

Evelques d'Illyrie, [qui apparemment 1.+c.3.p.ert, n'a point cîté écrite fitoft.] On voit encore que ce Concile condanne six Eveloues Ariens, & ce femble comme

les feuls qui fussent alors dans l'Illy-

Hillfang 4, en 371, J'ni aucun des treize autres, en 370, aprés la mort d'Eudoxe. [ De dont il est parlé en 366, dans le disse-sorte que selon eux, ce pourroit bien

derniere raison, que Pallade & Secon-pagnon d'impiere & d'exil à Eunome dien, qui vivoient encore en 181, ne & Hypace, & qu'il dit avoir efté sont point non plus du nombre des protegé & agrandi par Eudoxe: [ ce qui fix . Mais nous n'avons point de ne convient pas à Demophile de Berée preuve bien certaine qu'ils sussent déja en Thrace , celebre sous Coustance Evelquesen 37 s. La loy de Valentinien pour avoir persecuté & fait tomber qui autorife le Concile, doit avoir Libere; puisque nous ne voyons donné la paix à l'Eglife d'Orient : point que ce Demophile ait efté banni , Cependant on ne voit rien moins que ni qu'il ait eu besoin de l'appui & de cela dans l'histoire; & il n'y a pas l'autorité d'Eudoxe. Et il paroift qu'il lieu d'en estre surpris, si Valentinien estoit Evesque des l'an 145, lorsqu'on

cfté publiée. ] NOTE LXXXVIL Your la page

\$10.5 113. Sur le temps de l'histoire & le nom de S. Bresanion .

Thdrt.l.s.c.

31.p.703. Hift. Eccl. Tom. VI.

mettre le Concile dans le temps que 'M.º Valois aime mieux appeller soz.n.p. 1410 Valentinien eftoit en Illyrie, [ & le ce Saint, Vetranion, quoique tous les ".a.

cilcs en mesme temps à Rome, & dans Verranion est plus selon l'etymologie, fa loy celui d'Illyrie plutoft que les peut estre vray; mais cela ne vaut pas autres, s'il avoit esté en un autre pays. la peine d'estre singulier : & de s'enga-

> NOTE LXXXVIII. Pour la page \$16.5 114-

Sur Demophile fait Evefque de Constantinople.

Socrate & Sozomene ne difent rien socr.L.4.c.14 ric : [ & entre ces fix , on ne trouve ni de particulier de Demophile fait Evel- 166 110 Valens, qui paroift avoir vécu jusques que de Constantinople par les Ariens ess.b.

rend d'entre Germine & les autres eftre ] celui que S. Epiphane donne Epi, Ticc, 11. Ariens. [ On peut objecter contre cette pour disciple à Aece , & pour com- P.114.b. est mort avant peutestre qu'elle y eust ne commençoit pas encore à parler d'Acce. V. 5 18.1

'Mais celui de Constantinople , [ bien Phile.1.2.00 loin de paroistre Eunomien, ] a au con- 14-p.139.

traire esté sort opposé à cette secte : Et Theodoret dit politivement que c'est celui qui estoit auparavant à Be-Theodoret met l'histoire de Saint rée en Thrace. [Il est visible aussi que Thareles.

Bretanion tout à la fin du regne de Philoftorge a cru la mesme chose : 3 359-476 Valens, & immediatement avant fa Car il dit qu'on le transfera de Berce, this 1.94.4. défaite & sa mort, [ c'est à dire en 378. a & qu'estant chassé de Constantinople aces p. 110. HHbbb

C.14.P.129.

Socral 5.6.7. à Berée sous Theodose.] 'Car, selon p.249.d. Mais c'est une chose qu'on

p.261.dlc.12. Socrate, & Sozomene, il demeura presumera plus aisement avoir este 7.c.s.b.709.cl jusques à la mort autour de Constan-oftée dans quelques manuscrits, que tinople, s'en portant toujours pour avoir esté ajoutée dans d'autres. ] Evelque parmi ceux de sa secte.

Pour la page 556,5 114.

NOTE LXXXIX.

Passage de Philostorge mal corrige

par ses traducteurs.

Ph:fg.1.9.c.8. F.126.

> cela puisse signifier autre chose, sinon appelle Theodore, soit qu'il eust tous n'estoit point un synode legitime. Et Theodore Évesque de la mesme ville cela convient fort bien avec ce que d'Heraclée fous Constantin & Consnous lisons à la fin de l'histoire de tance, qui estoit mort des l'an 355; & Theodoret, selon l'edition du Pere quia eu Hypatien pour successeur.] Sirmond p. 756, que Demophile se transfera luy mesme de Berée à Constantinople; & avec ce que dit Philostorge I 'que dans son inthronization, beaucoup crierent, Il est indigne. Cependant Godefroy rend

par Theodose, il se retira en sa ville veut, pour faire ce sens, qu'on change de Berée; & afin qu'on ne crust pas omospirationen immonation. [ Je pense qu'il l'appelle sa ville, parcequ'il en qu'i suppine Sat signifie plutost juger de estoit originaire, 'il dit que Thessalo- nouveau; que confirmer: mais il nous nique estoit sa patrie. [ Il est donc clair, suffit que cette correction, qui n'est qu'il a cru qu'il avoit d'abord esté point autorisse, n'est point non plus Evelque de Berée. Mais il ne nous le necessaire, le texte, tel qu'il est, ayant persuaderoit peutestre pas sans l'au-ce me semble un fort bon sens. Ce torité de Theodoret, puisqu'il paroist que nous avons cité de Theodoret, se tromper, lorsqu'il dit qu'il se retira n'est point dans l'edition de M. Valois

NOTE XC.

Pour la page 556.5 114.

Sur Dorothée d'Heraclée nommé aussi Theodore.

'Celui qui inthroniza Demophile Phifg.1.9.c. Philostorge dit que Demophile sut Theodore d'Heraclée, selon Phi- 10,p.127. fut fait Evesque de Constantinople , lostorge . [ Il est visible que c'est celui Ovakerroe TE Baginius guvos inles vino- que le mesme auteur appelle partout moranis Lifer. [ Je ne voy pas que ailleurs Dorothée, foit qu'il l'ait mal que] Valens seignit le suffrage d'un les deux noms:] 'Car en effet Sozo- soz.1.6.c.17. synode, [c'est à dire qu'il sit publier mene les luy donne aussi tous deux . p. 99.5 bl. 7.6. que l'inthronization de Demophile Socrate ne l'appelle que Dorothée, socialises avoit csté autorisée par un synode, 2 & M. Valois croit que c'est son vray p. 260.d quoiqu'il n'y en eust point eu, ou tout nom. [ Nous ne luy en donnons point al Thattan.p. au plus, qu'il avoit fait tenir pour cela d'autre dans le texte, afin qu'on le 148,149, quelque assemblée tumultuaire, qui distingue plus aissement du celebre

NOTE XCL

Temps de la retraite de Pierre

d'Alexandrie à Rome.

Mais dans ses notes p. 148. 2. a, il vinft. [ Mais il peut s'estre retiré de la

Pour la page 582.5 122.

Theodore paroist avoir cru que Thdrt.i.2.c. les paroles que nous avons citées, Pierre d'Alexandrie avoit déja quitté 18.p.685.b. par celles-ci, Imperatore [ynodicam l'Egypte pour aller à Rome avant que probante ordinationem , fans donner Luce arrivast . [Il semble l'avoir pris] aucune raison de cette traduction . de ce que Pierre dit dans sa lettre , 6.19.p.688.d. M. Valois traduit de mesme p. 519.a. qu'il s'estoit retiré avant que Luce

c.10.p.127.

maison episcopale, & de la vue de son la Carie & de la Phrygie Pacatienne. peuple, pour se cacher dans Alexan-[Cela peut avoir quelque apparence, drie ou aux environs durant quelque mais non pas de certitude; ] & ce que temps, & ainsi avoir esté témoin de croit Blondel que le Concile d'Illyrie ce qu'il raporte dans la suite de sa let-fut tenu à l'occasion de celui de Carie

tre, comme cela est assez probable, ] [en 367, ne peut-estre qu'une pure Naz.or.a.p. puisque Saint Gregoire de Nazianze conjecture, qui ne subsiste plus dudit qu'estant arrivé à Rome, il y fit tout, si celui d'Illyrie n'a esté tenu. voir les actes funestes de la tragedie comme nous croyons, qu'en 375. V. qui s'estoit jouée en Orient : [ & c'est la note 86. Il est fascheux de changer ce qu'il faut suivre, si nous voulons un mot qui se trouve partout en deux qu'il ait esté quelque temps prison-endroits differens, quoiqu'il ne puisse

nier , comme le disent Socrate & estre venu , s'il est faux, que d'une Combf.aft.p. Sozomene. J'Que si c'est luy, comme pure bevuë de copiste, & non d'une nour le croyons, dont il est parlé dans fausse correction faite à dessein. Car la relation d'Ammone touchant le s'il n'y a jamais eu de Carophrygie, martyre des solitaires de Sinai & de comment se sera t-on avisé de substi-Raîthe,[il est visible qu'il ne se retira tuer ce nom au lieu de ceux de Carie pas d'abord à Rome, ] mais qu'il de- & de Phrygie, qui ont toujours esté meura durant quelque temps caché, tres connus? obligé de s'enfuir en divers endroits .

Thatt.p.p.38. M. Valois croit qu'il faut mettre un y avoit alors un pays appellé Carotemps confiderable entre l'ordina- phrygie , parcequ'il comprenoit la tion de Pierre & sa retraite à Rome ; partie de la Phrygie plus voisine de puisqu'il eut le loifir de terevoir en la Carie, ou les extremitez de l'une Egypte des lettres du Pape Damase. & de l'autre, soit qu'elle ne fist point Il croit melme qu'il faut differer sa de province & de gouvernement parretraite jusques à l'année d'aprés son ticulier, soit que c'en fust une touepiscopat: [ ce que nous suivrions sans te nouvellement erigée par Valens, peine, si nous en trouvions quelque comme la seconde Cappadoce & la autorité positive dans les anciens.]

Pour la page 594.5 127.

## NOTE XCII.

Si la Carophrygie est une faute pour la Carie & la Phrygie .

Thdet.l.4.c. 7.8.p.667.cl

p.129.

tinien qui y est jointe, porte Aux beaucoup, I lorsqu'il dit que l'Em-Thdrt.ls.c.7. Evefques du diocese d'Asse, de la percur éctivit à ceux d'Asse & de 1.667.b.

Phrygie, de la Carophrygie, G de la Phrygie, [ sans parlet de la Carie. ] n.p. 32.1.b.c

Pacatienne. Blondel & M. Valois Theophane fait la mesme chose p. veulent changer la Carophrygie , 52.6.[ Je ne voy que le Synodique ] qui Conc. 1.2.p. qu'ils avouent neanmoins se trou-dit que le Concile envoya son Tome, 287.e. ver dans tous les exemplaires, dans & Valentinien fon edit, en Affe, en la l'histoire Tripartite 1. 7.c. 9. 10.p. 98. Carie, & en la Phrygie, aux Evesques 99, & dans Nicephore; & ils lifent de Ariens.

Ainfi il y a tout fujet de croire qu'il Lycaonie, mais éteinte aussi-tost après, & rétablie long-temps depuis fous le titre de seconde Pacatienne, qui avoit Hieraple pour metropole. De l'une ou de l'autre maniere, il 'ne faudra pas beaucoup s'étonner, si les auteurs 'Le titre de l'epiftre du Concile n'ont point parlé de cette Carophryd'Illyrie, & de la lettre de Valen-gie. C'est ce que Theodoret favorise

HHhhh if

796

Pour la page 594.5127.

NOTE XCIII.

veut qu'on elife pour l'episcopat de les autres ordres.

Thdrt.1.4.c. ¥.5.670.C.

autre, ceux qui ont esté dans les char- à qui elles appartiennent . ]

& le Conseil de ville, & ceux qui ont ce sens ne se peut pas trouver dans le tenu des charges militaires ; ce qui grec.] comprenoit celles de la Cour, & par consequent toutes celles de l'Empire, hors les charges de judicature qui estoicae d'ordinaire pour des Sena-

n.p. 14.1.d.

'M. Valois croit que le sens de cet endroit, est qu'il faut choisir d'abord s'il y en a qui foient sans reproche. Prestre de Rome, & legat du Pape, Ce sens se trouve assez assement dans envoyé par luy en Illyrie & en Asie. dans le Clergé, ( car le Concile ne l'a pense qu'il suffic pour cela, de remarpas affurément entendu des autres, ) quer qu'apparemment Baronius n'a des enfans d'Evelques, qu'il soit fa- pris ce qu'il die que de la lettre du eus en vue: & M. Valois, affez habile fa traduction, Elpidium cum, litteris. dans l'histoire, n'y a trouvé que le Româ, qua est caput imperis ad vos drois au moins l'étendre aux neveux Basilieurs Pulaiur aplie, [ ce qui pa-& aux autres parens de l'Evesque roist signifier qu'Elpide estoit envoyémort, elevez sous sa discipline, puis au nom de l'Empereur .] C'est le sens. que le mot de fils n'est pas dans le qu'Eustathe dans la Tripartite p. 99.

que le Concile enst voulu favoriser le desordre des familles mitrées, felon Quelles personnes le Concile d'Ilyrie l'expression de Saint Bernard , & le

desordre si dangereux de ceux qui par un interest tout charnel, veulent 'Ces paroles du Concile d'Illyrie aux perpetuer les biens & les dignitez de Eglifes d'Afie, εν των το τέλει χρωταμείω l'Eglife dans leur famille: ou bien il viyar, comme a mis le Pere Sirmond, faudroit dire que comme ce desordre ου έπτων έττέλει Χρεσαμένων έπισκόπων n'estoit pas encore alors, le Concile unic, selon l'edition de M. Valois n'y faisoit pas d'attention, & n'enp. 161.c, font tres obscures, & il est plus visageoit que la paix des Eglises, & aifé de rejetter le sens que les autres l'uniformité de la discipline, qui se y donnent, que d'y en trouver un bon. conserve plus aisement dans des per-I le pense qu'il y en a qui pretendent sonnes elevées les unes par les autres que le Concile veut qu'on elise pour dans un mesme esprit, & qu'on est l'episcopat , preserablement à tout accoutume à respecter à cause de ceux

ges & dans les magistratures. Mais Eustathe dans la Tripartite 1.7.6.10. n'est-ce pas la chose du monde la plus p. 99 b, fait dire au Concile qu'il faut contraire à tous les Canons & à ce deposer les mauvais Evesques, & leur Concile mesme, qui exclud aussi-tost ofter mesme le rang de Prestres; l'ec aprés ceux qui ont esté dans le Senat qui est proprement ne rien dire : &

NOTE XCIV.

Pour la page \$95.5125.

Qu'Elpide porteur de La lettre du Concile d'Allyrie, y avois esté envoyé par l'Empereur plutost que par le Pape Oc.

Baronius pretend qu'Elpide envoyé Bar.365.514 les enfans des Evelques precedens, en Afie par le Concile d'Illyrie, estoie le texte en oftant ir.] Mais ce n'estoit M. Valois raporte diverses raisons Thatt.n.p. 33 pas une chose si commune de voir pour combatre ce sentiment. [Et je 2.24 cile de croire que le Concile les ait Concile d'Illyrie, ] 'qui porce, felon Bar, 35,517. seul Domnus I. d'Antioche. Je vou- miuere &c. 'Mais le grec a από της Thotel. Le. texte, s'il n'estoit difficile de croire b, & le P. Sirmond, ont pris, & je

Thert. P.34 me fcay point pourquoi. ] 'Mr Valois | Theodore ou Theodore de Philadelpretend qu'il est insoutenable-

qu'il pouvoit avoir eues à Rome, de la communion d'Eudoxe, tintent estoient perdues & essacées par l'e- au commencement de Jovien en 363. minence de l'episcopat. ] 'Aussi MI [ Mais il ne fonde un point de cette p.33.24.64 de Rome. Mais une colonne aupa-ravant il s'eftoit fort éteratu pour de, & dont mesme le principal son-montrer qu'il n'estoit ni Prestre ni dement est saux. Je ne seay si Blondel legat de Rome, mais qu'il estoit a voulu fuivre le mesme sentiment,] declaratur : Et il en donne des raisons sans en raporter aucune preuve . qui font fortes, mais qui ne nous le paroiffent pas affez, pour répondre à la qualité de Prestre qui est donnée formellement: à Elpide .: 'Mª Valois dit qu'un manuscrit a moto Bors . Mais ce mot ne fait point de sens en cet de Rome, & legat du Pape, puisqu'il Mr Valois Everhe, [ ce qui n'a plus

Four la page 198,5129

Concile. NOTE XCV.

Que le Concile de Ludicée n'est point celui de Theodose de Philadelphie & des autres Ariens, tenu

p.108,109, &

phie en Lydie, qui estoit un de plus [ On ne devoit point marquer méchans & des plus perdus des Ariens. qu'Elipide fust de Rome, s'il estoit Godefroy veut non seulement qu'il Evelque, puisque des Conciles ne ait assisté au Concile de Laodicée, s'amusent pas à marquer la naissance mais mesme que ce Concile soit cetui ca p.109.1109 d'un homme; & toutes les dignitez que ce Theodose & les autres Ariens Valois croit que, selon cet endroit, importance, & qui deshonoreroit il faut dire qu'il n'estoit que Prestre entierement ce Concile, que sur des affurement Evesque d'Illyrie; aperte en le mettant en 362 : mais il le dit Blond. prim.

# NOTE XCVL

Pour lanage 599. 6 130.

D'on estoit Evesque Hypsie deposé par le conciliabule de Galacie.

Blondel veut qu'Hythius nommé Blond. prim. endroit : & outre les autres manuf-le premier dans la lettre de Libere p.1400. crits, Nicephore L. 11. 6.30. p. 169, & aux Orientaux [en 366, ] foit Hypfius Eustathe mesme, ont lu mpio suripou. deposé par le conciliabule de Galacie [ Ainsi nous n'avons point de repu- [ à la fin de 37 s. ] Au lieu de Hythius, gnance à croire qu'Elpide sust Prestre l'histoire Tripartite lit Eustathe, '& Soci.l.4.c.12. peut l'avoir esté tout ensemble & da guere de raport à Hypsius. Mais si Pape & du Concile d'Illysie: Mais Hypsius estoit Evesque de Parnasse, nous n'osons pas le dire, parceque comme il y a bien de l'apparence, sous n'en voyons point de preuve, puisque l'Ecdice mis en sa place, est 164,053,51 stronome de Parnasse, [il n'a esté 25,23,51] stronome de Parnasse, [il n'a esté 25,23,51] roillant marquer plutoft l'Empereur Evelque qu'apres l'an 178, & apres 1.4.0.7.p.677. que le Pape ; J'outre qu'il eft certain Saint Bafile , J'qui confole l'Eglife de ep. 85. g. 203. que Valentinien appuya de son auto- Parnasse sur la mort de son Evesque. rité les decrets du Concile d'Illyrie, Car cet Evefque mort visiblement & écrivit aux melmes Eglises que ce dans la possession de son Eglise, s'n'est pas Hypfius depossede pour mettre

Ecdice en sa place. Hypfius revint apparemment fous Theodose; mais il n'a esté Evesque qu'aprés 370. Ce n'est pas sans doute ]. cet ancien Evelque, pour la défense Naz. ep. 164. duquel S. Amphiloque fur à Parmalle 1.875.d. Il y avoit du temps de Valens un du vivant de S. Grenoire de Nazianze

HHhhh iii

455.

qui l'en remercia, [ & ainfi avant 390. ] JESUS CHRIST . [ Mais nous efperons "

autre raison. On peut trouver étrange qu'un des Saints.]

duquel Saint Basile écrit, quitta alors la soy de Nicée jusqu'en l'an 460 au fon Eglife, pour s'emparer de celle moins.

un Empereur Arien, ne se mettoient [ Mais on voit dans le texte que Saint pas si sort en peine des sormes. Il pou- Basile, S. Augustin, Orose, & toute voit mesme y avoir quelques Evesques l'Eglise generalement luy est absolude Cappadoce dans leur conciliabule, ment contraire. Ainsi on peut mettre

Pour la page NOTE XCVIL

> En quel temps les Gots ont commencé à devenir Ariens. trer, selon ces auteurs, l'Arianisme

receues en se soumettant au nom de ce qui arriva après le passage des

On pouvoit aller à Parnatie pour montrer suffisamment sur Saint Sabas l'Evelque d'une autre ville , parce de Gotthie , que la religion eft plus qu'il y estoit calomnie, ou que le ancienne parmi eux, & que leurs Gouverneur y estoit, ou pour quelque premiers predicateurs n'ont pas esté des Ariens, mais des Catholiques &

Concile de Galacie air depose un Philostorge veur qu'Ulphilas air Phis. 1.2.c.s. Evelque de Parnasse, ] 'qui estoit de este ordonne des le temps de Conf. P.12.

la Cappadoce en 458: [& je ne scay tantin par Eusche de Nicomedie, '& p. 15. fi cela ne pourroit point faire croire ait ensuite instruit son peuple dans qu'Hypsius estoit Evesque d'Ancyre la doctrine qu'il avoit receue de ce mesme où se tenoit le Concile, ayant chef de l'Arianisme. [ Mais il n'estsuccedé à Athanase en l'an 373, & nullement croyable en ce point : ] & Socr.1.2.c.41. qu'Ecdice, auparavant Evesque de Socrate, suivi par Sozomene, assure 6.c.17. p.697. Parnasse, après celui sur la mort qu'Ulphilas demeura toujours dans 4.

d'Ancyre metropole de la Galacie. 'Socrate croit qu'il s'estoit fait Arien soer. Lac. 33. Mais je pense qu'il est encore plus avant la persecution d'Athanarie, & pastic. court de croire que des Ariens ap-que ceux qui fouifrirent alors, c'est puyez de l'autorité du Vicaire, & sous à dire vers l'en 372, estoient Ariens. C'est après la deposition d'Hypsius] pour un point fixe & incontestable, Baf.ep.10.53. qu'Ecdice est furnommé de Parnasse. que les Gots estoient encore Catholi-

ques en 371. ] Pour ce qui est de la guerre d'entre a. b. c|Soz.p. Athanaric & Fritigerne, décrite par 697.b.c. Socrate & Sozomene, & qui fit en-

On convient affez que l'Evefque dans le pays des Gots, [ cela peut avoir Ulphilas a esté l'instrument de la quelque apparence, pourvu que l'on colere de Dieu pour seduire les Gots ne dise pas, J. avec Socrate, que les Socrapagne. & leur faire embrasser l'Arianisme : Chrétiens qu'Athanaric sit mourir, ... Mais on ne convient pas de la ma-estoient de ceux à qui Ulphilas avoit niere ni du temps que ce malheur fait embrasser l'Arianisme; s'ni] que soz.p.697.b.

Orof. 1.7.c 31 arriva . I 'Orofe dit que les Gots ayant la division d'entre Fritigerne & Athaenvoyé demander des Evefques à narie n'arriva qu'apres qu'il eurent Valens, pour leur apprendre la passé le Danube [en 376,] comme on regle de la foy Chrétienne, il fut le dit dans Sozomene, si au lieu de affez mechant pour leur envoyer des victor, on ne lit moortoor; [fans quoy docteurs de l'impieté Arienne ; & il se contredit luy mesme. Ce qui est qu'ils avoient depuis garde les pre-certain, c'est que la chose est visiblemieres instructions qu'ils avoient ment insoutenable, selon le detail de

p.219.2.d.

604.9232.

Amm. 1 31.p. Gots. V. Valens § 16, ] '& Athanaric a Constantinople avec les Ariens. [ Ce ne passa point dutout le Danube en n'est pas qu'il ne puisse s'estre arresté ce temps là. Saint Isidore place cette en passant à Constantinople, mais guerre avant que les Gotseussent passe l'affaire se fit assurément à la Cour le Danube, mais en la 13, année de de Valens, comme le dit Theodoret, Valens, & en l'ere 415, [ c'està dire c'est à dire à Antioche, Il est visible en l'an 377, un an aprés leur passage aussi que Theodoret se trompe de son dans la Thrace: Il faut mesme avouer costé, en mélant dans son recit le que toute cette guerre civile des Gots, nom d'Eudoxe mort des l'an 370, & & ce secours donné par Valens à en luy attribuant ce qui peut avoir Fritigerne, peut paroistre assez suf-esté fait par Euzoius, ou Dorothée pect, puisque ni Ammien, ni les autres son successeur, ou par quelque autre auteurs qui font plus proches de ce Evesque Arien; ] 'de mesme qu'il dit Thatthan. temps là, ni Zosime, n'en raportent en un autre endroit, que Valens vou- 16,p,682,b. rien.] 'Au contraire, Ammien fait loit obliger S. Basile à communiquer P.440-44 t. Fritigerne un des chefs des Thervin-ges, [& par consequent sujet d'Atha-des ce temps là y avoit plus de dix-

Thatt.l.s.c. pos de s'arrester à Theodoret , ] 'qui comme ceux des autres , estant assez 33 P-704-705. die que les Ariens engagerent les Gots probable qu'Ulphilas voulant attirer à embrasser leur communion & leur les Gots à l'Arianisme, demanda doctrine , lorsqu'ils demanderent à quelques predicateurs à Valens, qui passer dans l'Empire [en 376,] parce- assurément ne les luy refusa pas, s'il que les Huns les avoient chassez de ne luy en avoit offert le premier .] leurs terres . f Ce sentiment tres proba-Soz.p.697.b. ble par luy meime, ] est visiblement

autorisé par Sozomene: & il est aisé Que Valens n'a point apparemment d'y raporter ce qu'il y a de vray dans le recit d'Orose . [ On peut dire encorc que la chronique de S. Isidore y est Grot .r. Got, formelle, ] 'puisqu'elle met la chûte des des Catholiques exilez, estant certifié p. 258. Gots dans l'Arianisme en l'ere 415, par S.Jerome & par Rusin auteurs

qu'il ne met que l'année d'aprés . temps diverses fautes que ces auteurs force, n'estoit peut-estre pas assez formélent à la verité. Car outre celle de mel; ou pour l'autoriser davantage, Saint Isidore, dont nous venons de afin que ni les Ariens, ni aucun autre parler, & celle d'Orose, qui fait com- n'y pust mettre aucun obstacle; ou mencer ici le Christianisme parmi parcequ'il faisoit mention de leur les Gots,] 'Sozomene se trompe sans rappel en les remettant dans la posdoute, lorsqu'il dit qu'Ulphilas s'unit session de leurs eglises, ce que Valens

naric Roy des Gots, qui portoient ce huit mois. Mais hors cette faute, son recit paroist fort vraisemblable, & Il est donc assurément plus à pro- ne tombe dans aucune contradiction,

NOTE

rappelle les Confesseurs.

our la page

'L'ordre de Valens pour le rappel Hier.chrl & en la 13.º année du regne de Valens, contemporains [ il femble qu'il n'y [ c'est à dire en 376 ou 377, quoiqu'il ait pas lieu de le revo quer en doute.] ait tort de la joindre à la guerre Que si Gratien donna un ordre sem-Thota. 15.c. d'Athanaric & de Fritigerne, plutost blable après la mort de Valens, com- socral, s.c.a. qu'au passage des Gots dans la Thrace, me Theodoret, Socrate, & Sozome- 1.7.c.i.p.704. ne l'affurent, [ ce pouvoit eftre pour 705. Mais il faut remarquer en mesme éclaireir celui de Valens, qui estant

p.6 10.b.

n'avoit pas fait . Les mesmes historiens | hormis Pierre d'Alexandrie, [qui le seculate, p. ne mettent le retour des Confesseurs devoit avoir appris le dernier, &cqui P. 154qu'après la mort de Valens, & en peut bien estre revenu sans ordre sur consequence de l'edit de Gratien, soit la connoissance qu'il avoit de l'embapar une suite de ce qu'ils paroissent ras de Valens, & de l'affection que son avoir ignoré que Valens les euft déja peuple avoir pour luy.]

NOTE

XCIX.

Pour la gage 610.5 114.

rappellez, soit que les brouilleries de l'Etat les eussene empeschez de se

servir de l'indulgence de Valens, soit Que la lettre de Damase confirmoit la pour quelque autre raison qui ne Consultantalité, non la fer Consubstantialité , non la foy nous est pas connue. de Moyfe .

Mais ce qui nous embarasse davan Therefore tage, c'est que Theodoret fait dire à Le texte de Socrate dans l'edition socrale care Jup.7014. Valens par S. Isaac, lorsque ce Prince de Christophorson, porte que la let. p.3144.

fortoit de Constantinople pour mar- tre de Damase en faveur de Pierre cher contre les Gots un mois ou deux d'Alexandrie, confirmoir la foy de " avant la mort, Cellez, luy dit ce Saint Moyfe. [ Mais le mot de Moyfe ne fe » la perfecution de l'Eglife, & Dieu lifant point ni dans Sozomene ni » fera cesser la guerre que les Gots vous dans Nicephore, qui pour l'ordinaire » font: Rendez aux peuples leurs faints ne font que copier , ou paraphraser » pasteurs, & vous vaincrez fans peine Socrate, ni mesme dans l'ancienne » vos ennemis &c. [Il est indubitable version de son texte, qui est dans que si Saint Isaac a parlé de la sorte, l'histoire Tripartite; & tous ces au-Valens n'avoit point donné d'ordre teurs ne parlant ici que de la foy de our rappeller les Evesques, ou qu'il Nicée, ou de la Consubstantialité,

50z.1.6.c.40. l'avoit revoqué .]'Sozomene luy fait on ne peut guere douter qu'au lieu de dire à peu pres la mesme chose. [Si, ve Musorine, il ne faille lire ve eposorie dis-je, les Évelques avoient la liberté comme on le lit dans l'edition de M.e de revenir, non seulement il est assez Valois c. 37. p. 254. s. [ D'ailleurs le difficile de soutenir quelques unes des terme de consirmer la foy d'un partiparoles de Saint Isaac, qu'on pourroit culier, ce qui ne peut signifier que avoir mal raportées, mais il faudra l'approuver, ne semble pas une expresrejetter le fond melme de l'histoire , fionbien propre & bien ordinaire. } à quoy il n'y a nulle apparence. Je ne fçay fi quelque prometle verbale de Valens, jointe au retour de Pierre d'Alexandrie, n'auroit point fait courir le bruit, que S. Jerome & Rufin

ont cru veritable, qu'il y avoit eu ordre de faire revenit les Evesques. les historiens Grecs n'ont eu aucune de Constantinople , Demophile leur lu dans Rufin. Et il est certain encore Sozomene, qu'il demeura jusqu'à sa estissant que nous n'avons point de preuve mort, c'est à dire jusqu'en l'an 386, c'1723-6.49 qu'aucun des Evelques bannis foit autour de Constantinople, dont il se revenu avant la mort de Valens, I portoit toujours pour Evesque parmi

NOTE C.

Pour la page Que Demophile demeura toujours autour de Constantinople, après son exclusion des eglises.

'Philostorge dit qu'aprés que Theo- Philos. 1. s.c. Ce qui nous paroift certain, c'est que dose eut osté aux Artens les eglises 19.01.11connoiffance de ce rappel, ou plutoft Evelque se retira à Berée. 'Mais il socr.1,5.c.7. qu'ils l'ont cru faux: car ils l'avoient est comme certain, felon Socrate & 12,0,164-21

Nazor, per, ceux de sa secte, 'qui malgré toute | 117, qui conte cinq ans & 288 jours; \$11.0 l'autorité de l'Empereur , ne laisse comme Theophane se trompe d'une rent pas de faire divers efforts pour autre maniere p. q t.c, en étendant son troubler & inquieter les Orthodoxes - episcopat susqu'à dix ans.

[ Que si on veut dire que Demophile | S'il est mort dans les premiers quitta quelque temps les environs de mois de l'an 381, 'ç'a esté assez proba-Theodole fit en l'an 383, & qu'il y calendriers des Cophtes marquent la 10.007 fite.

> contraires.] NOTE CL

Pour la rate 624,5 1 17.

Temps de la more & durée de l'episcopat de Pierre d' Alexandrie .

Constantinople, à cause des loix que blement le 14 de fevrier, 3 'auquel les Bott.a.may, revint ensuite, nous ne voyons pas feste d'un Pierre Patriarche. La chroque Socrate & Sozomene y foient nique Orientale marque neanmoins

fa mort au jeudi 26 d'Abib , [ qui est le 20 de juillet . Mais il y a certainement en cela quelque faute de copifte. Car ce sour est marqué pour le 170.e de l'année Egyptienne, qui commence le 29 d'aouft, & pour le 288.

Amb de Spir S.Ambroife en parlant de la mort depuis le 2 de may auquel S.Athanase pr.p.214. d'Athanaric, [arrivée le 25 de janvier est mort: Or ces deux nombres sont 381,] parle de Pierre d'Alexandrie bien eloignez du 20 de juillet, & ils

Bar. 31. 513. d'une maniere qu'on ne peut pas dou-ter qu'il ne le crust encore vivant 14 de sevrier, auquel les Egyptiens [Cela nous oblige de dire qu'on n'a honorent Pierre : de forte que nous ne point sceu sa mort en Occident qu'a-pouvons guere douter que ce ne soit préscelle d'Athanaric, & qu'ainsi il le jour de sa mort, & qu'au lieu de ne peut estre mort qu'après ce Prince, vigesima sexta Abibi de la chronique ou en mesme temps que luy.] 'Il est Orientale, il ne faille lire vigesima 514

certain au moins par la loy du 18 de Amschir. L'epoque de la mort de fevrier 380, qu'il vivoit encore alors Timochée son successeur confirme la [On ne peut pas dire aussi qu'il soit mesme chose , comme on le verra mort beaucoup après Athanarie, puif dans la note 202. Le 4 de fevrier que Timothée son successeur affiita estoit le dimanche en 381, & non pas au Concile de Conftantinople la met-le jeudi . Mais c'est à la chronique meannée 381, quelque temps avant le Orientale à s'accommoder, si bon 30 de juillet. De forte que Sozomene luy femble, aux auteurs plus anciens

S:z.1.7.c.7.p. a raifon de dire ] 'qu'il mourut peu de & plus authentiques.] 711.C temps avant ce Concile.

[ Socrate au contraire se trompe sociliacin affurément, l'Iorsqu'il dit qu'il mou-Passec rut peu après avoir esté rétabli, [au d'Abrandrie, ét en quel 1.5.c.1.p.261. commencement de l'an 378, ] '&c que Timothée luy avoit fuccedé des l'en-

NOTE CIL Pour la page d'Alexandrie, & en quel

semps il est mort.

trée du regne de Theodose. La chro-[Si] Timothée d'Alexandrie est secul-secut. nique de Nicephore se trompe encore mort en 385, comme le dit Socrate, p. 171.b.c. avec l'Orientale p. 117, de ne luy [i il n'a pas gouverné cinq ans entiers, donner qu'un an d'episcopat aprés n'ayant commence qu'en 181. ] Ceson rétablissement, aussi-bien qu'Eu- pendant la chronique de Nicephore tyque qui luy en donne six en tout & Theophane luy donnent huit ans. p.491; & la chronique Orientale p. & Eutyque p.491, en contre fept . La Hift. Eccl. Tom. VI.

chronique Orientale dit fix ans & 1661 comme le dit Theodoret, & comme jours, ce qui revient à Theophane p. l'histoire mesme le demande; ni lors-60.e, qui met famort sur la neuvieme que Theodose revintem Orient aprés anuée de Theodose, [qui preceda la la défaite de Maxime, comme veut mort de Maxime, c'est à dire en 387. Theodoret, c'est à dire en 387. Theodoret, c'est à dire en 1393 ; si 7hèst p.745. Les 156 jours de la chronique Orien- Arcade n'estoit Auguste que depuis b. rale commençant au 14 de fevrier, se peu, comme le dit Theodoret mesme; terminent au 10 de juillet, c'est à dire & fi l'Imperatrice Flacille, qui estoit au 16 du dernier mois Egyptien nom-mé Abib ou Epiphi .] Et Theophane que Sozomene luy donne . 'Ainfi on ne apartire, i ju dit en effet qu'il mourut le 26 de ce la peut mieux placer qu'en l'an 383, 33. mois, ou le 15 comme portent deux au commencement duquel Arcade manuferits. La chronique Orientale fut fait Auguste, l'Et au milieu de la dit le dimanche vingt. [ Mais il faut mesme année il y eut à Constantinolire vingt-fix, puifqu'elle conte ce jour ple un grand Concile, auquel il est pour le 3 6.º de l'année Egyptienne. aise que S.Amphiloque se soit trouvé. Ainsi, selon cette chronique, aussibien Il y a aussi assez d'apparence que ce que selon Theophane, Timothée est que Saint Amphiloque demandoit à mort le 20 de juillet. Pour l'année, Theodose, est ordonné par les loix le dimanche marqué par la chronique du 25 juillet & troisieme septembre Orientale est pour Socrate, puisqu'il de la mesme année, qui peuvent avoir se rencontre avec le 20 de juillet en esté données en consequence de ses 385, auquel l'Ecstoit la lettre domi- follicitations.]

nicale. Ce qui nous determine encore davantage à luivre ce sentiment, c'est que Nicephore, Theophane, & Euty-que, s'accordent à donner 18 ans à qu'il sul défends, aux heretiques de Theophile successeur de Timothée; & la chronique Orientale dit 27 ans Socializacion & 87 jours. I'll est mort, selon cette chronique, & felon Socrate, le 15 demandoit à Theodofe que les affemd'octobre 412. [Il faut donc qu'il ait blées des Ariens fussent bannies des

juillet julqu'au 15 d'octobre.] NOTE CIII.

à Theodofe contre les beretiques .

26.p.275 Sez mene raportent de S.Amphiloque , des villes. Et en effet, il y a grand fujet 19.649.79. mene raportent de 3.7mpunoque 3 per 19.649.79. mene raportent de 3.7mpunoque 3. rmople, fi Arcade effoit deja Auguste, & celle du ; septembre suivant , qui

Pour la page NOTE CIV. 618.3139.

qu'il fust défendu, aux heretiques de s'affembler , mesme hors les villes ,

Theodoret dit que S. Amphiloque Thdrt.J.s.c. esté Evesque des l'an 385, avant le villes, & que Theodose trouvant cette quinzieme d'octobre, & les 88 jours demande trop rude, la refusa d'abord. le rencontrent justes depuis le 10 de [ Cependant c'est ce que Theodose avoit déja ordonné par plusieurs lois deux ans auparavant : ] & Socrate qui socide e ao.

dit qu'il toleroit les assemblées des Patrolo-Qu'on ne peut mieux placer qu'en l'an heretiques , reconnoist neanmoins 383, ce que S. Amphiloque fit faire que c'estoit à l'exclusion des villes . [ Il y a donc toute apparence que S. Amphiloque demandoit qu'on leur 'L'histoire que Theodoret & Sozo- défendist de s'assembler mesme hors

P-343.d.

Four la cape

62/.5719.

le leur désend precisément, mesme à en 386: [ & ainsi c'estoit longtemps la campagne.]

Pour la page 631.5140.

391.C.

NOTE CV.

de Dorothée.

Soct.1.5.C.2 2. r.292.2.b. ans, se réunirent sous le Consulat de & dans Nicephore.

Theodose se jeune, & sous le Consulat [ Je ne sçay done s'il ne vaudroit de Plinthe. [ Mais Plinthe fut Conful pas mieux lire le texte de Socrate tel en 419 avec Monaxe, & non avec qu'il est : car il est aisé d'y trouver un Theodose; outre que les termes de fort bon sen changeant seulement Socrate ne sont point ceux par les- xara en usra, qui est que la réunion Tsip. I.9. C.. 40, p. 133, C.

deux Consuls d'une mesme année. ] Plinthe, qui est l'année 420, auquel 'L'histoire Tripartite traduit, Sous Theodose le jenne estoit Consul pour l'Empire de Theodose & le Consulat de la neuvieme fois avec Constance, Plinthe, ce qui est contre son texte; & qui estoit la 35e année depuis le & de plus, on ne sauroit trouver 35 commencement du schisme, s'il a ans depuis l'election de Marien en l'an commencé en 386, comme on le peut lieu de 35; & Mª Valois la fuit dans son collegue, mais par Plinthe Con-1. 4, où il dit que le schisme avoit répondre assez raisonnablement, que une chose constante d'ailleurs, [ quoi-coup de part à l'accord, comme nous que ce soit seusement une conclusion l'apprenons de Sozomene. Et il est qui suit de ses corrections : & c'est ce remarquable que Sozomene en cet qui nous fait peine dans son senti-endroit, dit, non pas que Plinthe fust

Soerales Car ment. ] 'Car de la maniere dont So alors Conful, mais qu'il l'avoit ché, 11 P.271.C crate décrit l'origine du schisme des drip o'marines. [ Ainsi c'est une nouvelle

avant 394. D'ailleurs, puisqu'il n'a rien changé dans le texte de Socrate, & qu'il n'autorife pas ses corrections Sur la durée des partis de Marin & d'aucun manuscrit, c'est une marque que ceux qu'il a eus sont conformes

'Le texte de Socrate porte que les aux imprimez. Et en effet] 'le nombre Soz, 1.7. c. 17. Ariens divifez entre eux depuis 35 de 35 fe lit de mesme dans Sozomene p.730.d/Nphr

quels on a accoutume de marquer le fit l'année d'après le Consulat de 388, sous qui commença le schissme, croire aisement. Que si l'on demande jusqu'au Consulat de Plinthe en 491, pourquoi Socrate a designé ce Consu-Aussi l'histoire Tripartite lit 25 au lat de Theodose, non par Constance sa traduction & dans ses notes p. 73. sul de l'année d'auparavant, on peut

commencé l'an 394. Il le dit comme c'est parceque ] 'ce seigneur eut beau- Soz. p:710.de Ariens, il paroist qu'il suivit de bien raison pour croire que l'accord ne pres l'inthronization de Marin faite s'est fait qu'aprés l'an 419.]

# DE NICE'E.

Four la page

NOTE I Sur le jour le qu'il s'est tenu. est assez aisé de dire que c'est le jour qui avoit esté marqué pour le Concile, & auquel il commença effecti-

discuter à de plus habiles, aussibien Constantin.

que les autres époques] 'par lesquelles | Que si nous joignons à cette époque.] |
la messime chronique since la vinitieme celle que Baroniustire d'Attique, s. (& Est. 1815, 8 e. année de Constantin, s. (qui est celle du fans necessités.) que se Concile de Nicée.]

some, p4, b. Pour ce qui eft du jour, Socrate depuis le 14 de juin jusques au 25 Cenc. c.a.p. marque le vintieme de may; de le d'aouth, [ il ne fera pas si aisé d'accor. Concile de Calcedoine dit que ce sut der les choses. Car que deviendra le le 19 de juin : ce qui est tuini par la [19 de juin, marqué comme l'époque

18-19-15 - chronique d'Alexandrie, p6/8. Cela propre du Carciè Ellec fiulé dans fe purroir accorder par le differen-cela de Caledoine à latelle du fynne res actions du Corcile, qui fi font bole de Nice: mais S. Athandferous faires affuriences en divers jourt, affure quon me nie sucuent duc à ce l'Atale Banonius cire une annotation fymbole. Et il réct pas sife de dire manuferite qui puroit venir d'Atti-qui et effé figné le 19, file Concile que Evefque de Conflaminople, de pré fat commercé que le la carcile durit depuis fur apprenenner, puls de cinq journ's le 14 de juin juiqu'au s q'avoult. Ell en venir juique là. Et comme l'éta peur l'aitre que le Concile leuvi et le bifferente du fymbole fix le concluindiqué pour le 20 de may, d'a ne f, finn de Infaire de Ariens, qui paroif foir neumonins tenu qu'un peu parfés: ] avoir de la plus directe, comme l'aitre de l'aitre de l'aitre que le Concile leuvi et le bifferente du fymbole fair la concluindiqué pour le 20 de may, d'a ne f, finn de Infaire de Ariens, qui paroif foir neumonins tenu qu'un peu parfés. ] avoir de la paut directe, comme la concile de la pub directe, comme la concile directe de la pub directe, comme la concelle de la pub directe, comme la concelle de la pub directe, comme la concelle de la pub directe de la publication de la

foit nearmoint sens qu'un peu aprés. Javoir elle la plus discutée, comme la soct. h.-pto. Nearmoints MY Valois aime mieux plus importance de la plus difficile de croire que Socrate a ellé trompé par quelque exemplaire qui marquoit le len cinq jours, à quoy veut-on que le 11 des calendes de juin au licu de Concile air ellé occupé pendant plus

Contrache, juiller. Conflantin effoit à Nicée le de deux mois qu'il duraencere après 13 may, schonle Code; [mais on ren cela ? On voit dans les Conciles d'Epeut traincondure decertain.

Si nous ne recevons point d'autre [Evefquez avoient d'empressement des Conciles et poque qu' l'e 19 de pinn, marquel terminer les affaires, décléren retour-

dans le Concile de Calcedoine & ner à leurs Eglifes.

dans la chronique d'Alexandrie, ] ll Je ne voy que deux chofes à dire;

l'une, que le Concile ayant esté indi-|endroit mesme, lisent plus de 300. que pourle 14 de juin, ne commença Saint Eustathe d'Antioche dit qu'ils Thatt. L. C.7. neanmoins que le 19: l'autre, qu'ayant estoient environ 270; mais qu'ils n'en P.543-a. commencé le 14, on ne fit que des sçait point de nombre au vray, & c.6.p.540.d. disputes particulieres pour discuter Theodoret qui raporte ses paroles, d'Arius, en firent differer assez long- Jovien, selon le texte qui en est dans tempsla decision, soit que Constantin Theodoret. Ce mesme nombre est se soit trouve à toutes les seances qui exprime par la chronique d'Eusebe, se tinrent cependant, mais avec moins par S. Optat 1.4.p. 79, par S. Epiphane de pompe & de solennité qu'à la pre-her. 69. c. 11. p. 73 5. b, par S. Ambroise miere, foit qu'il n'ait esté present qu'à de fide l. t. c. 9. p. 126. e, par Rufin quelques unes. Cette derniere folu- /. 1.c. 1.p. 136, par S. Hilaire in Conf. tion suit plus litteralement les termes 1. 1. p. 116. 2. c, par S. Sulpice Severe attribuez à Attique. Mais d'autre part /. 2-p. 154, 'par un grand Concile de 1-2.6.17.p.6.18. la premiere est bien appuyée par So-Rome sous Damase, [& en quantité crate, ] qui ne fait venir Constantin d'autres endroits; sans parler des auà Nicée qu'aprés qu'il eut celebré teurs posterieurs qui l'ont receu com-

les choses, sans seance solennelle & ne laisse pas d'en mettre 318. Le Pape Athap.a.p. reglée, jusqu'au 19 marqué pour de-Jule en met trois-cents. S. Athanase 444.c. i.e., cider, & auquel Constantin se trouva dit quelquesois qu'il y avoit environ 25112/101.p. au Concile. Mais en ce cas, il faut ce mesme nombre, b & quelquesois bad Afe.p. dire que les oppositions des Eusebiens il en met 318. Cela se trouve aussi 312.c. & les autres difficultez de l'affaire dans la lettre du Concile d'Egypte à 1.p.663.c.

une solemité pour sa victoire sur me tout à fait certain & indubitable. Gel.Cyz.l.a. Licinius: '& cet endroit de Socrate On peut dire que ceux qui en contene c.6 p.70. est copié par Gelase de Cyzic. [ Car environ 300, ne s'en eloignent pas; ] l'unique victoire à laquelle cela se & encore moins ceux qui en content puisse raporter, est celle du troisseme plus de 300, comme Saint Jerome de juillet 3 23. ] Les fastes de Bucherius in Lucif. p. 144. d, Lucifer de regibus marquent en effet fur ce jour la p. apoft. Ribliothec. Patr. t. 9. p. 1044. a, 283, fugato Licinio, [ ce qui fait voir & Constantin mesme dans Socrate qu'on en faisoit quelque solennité . l.1. c.9, p.30.4; ou 31 5, comme Marius 2. Ainsi si Constantinestoit à Nicée des Victorinus Bibl. Parr. t. 4. 1. p. 224.4;

le 19 de juin, il faudroit dire qu'il ou environ 320 au moins, comme avoit avancé cette folennité de pres Sozomene l. 1. c. 17.p. 430.b. d'un mois. Comme nous ne voyons Pour ce que Selden dans ses notes

folution.] Pour la page 6 16.52.

NOTEIL

Eusebe dans la vie de Constantin, puisse dire, & Eckellensis aprés luy, Conc.1.2.p. dit qu'il y avoit plus de 250 Everques pour la rendre un peu probable, Socrilice. P. dans le Concile de Nicce. Mais So-malgré l'autorité de S. Athanase, que

point de necessité de forcer ainsi sur Eutyque p.71. &c, cite de quelques l'histoire, nous avons cru nous de-nouveaux auteurs Orientaux, qu'il y voir plutost arrester à cette premiere avoit jusqu'à 2048 Evesques dans le Concile de Nicée, dont trois-cents dixhuit seulement signerent la Con-Sur le nombre des Evesques qui y resute egalement & par elle mesme, substantialité; [ c'est une chose qui se & par fes auteurs ; ] quoy que Selden

1.2.c.5.p.69. crate & Gelase de Cyzic, citant cet Selden p. 82, avoue y estre contraire,

II ii ii iii

& elles omettent plusieurs Evesques pas mesme Philostorge: [ De sorte

Ce mesme Anglois p. 78. 79, cite vent dans les manuscrits, pourquoi d'un autre écrivain, qu'il pretend n'a t-on pas ofté Pancaire qui est une avoir vécu du temps du Concile de faute certaine, pour mettre Marcel? Calcedoine, qu'il n'y avoit que 232 Nous examinerons sur S. Eustathe ]
Evesques, & 86 Prestres, Diacres, la souscription de Zenon de Tyr; & p.51-c.d. ou moines. Il cite la mesme chose nous serons voir qu'il est fort dissicile nation, il est ridicule de pretendre Evesque de Tyr en ce temps-ci.

#### comme infini. Pour la page NOTE III. 6 35.3 2.

Du peu d'autorité de toutes les souscriptions de ce Concile.

Conc.t.2.p. 10.c.d.

Nicée que nous avons dans les Con- qu'aprés Auxence. [Il faut donc abanciles generaux, font extremement donner ouSuidas ou les souscriptions, le reconnoissent. Les manuscrits où Suidas, vient apparemment de Phielles se trouvent, sont tout à fait lostorge. Il y a encore de la difficulté des autres: de forte que Binius a eu Evefque estoit illustre dans le paris <sup>76</sup>d.&c. Elles sont distribuées par provinces ; [ en 3 3 5, & il leur devoit estre d'autant Seld in Eury, seroit pas. l'Elles ne font en tout que nous ne voyons point que personne le

Lup.in.can. p.122.

qu'on scait par l'histoire y avoir esté, qu'on pourroit justement douter s'il Conc.t.a.p.,

Conc.p.52.c. esté au Concile, J'on lit dans les sous-du commencement & de la fin estoit

On a mis à la marge al. Marcellus ou données, & le P. Labbe les a mises

d'un Dorothée de Monembase . F De & peutestre impossible de la désenquelque auteur que se soit cette imagi- dre, estant certain que Paulin estoit qu'il y eust moins de Prestres & de On y lit Theodore Evesque de Tarle, p.52.b. 3.c.2.p.487.c. nous assure que le nombre en estoit d'Auxence Evesque de Mopsueste . 492 b. Cet Auxence vivoit encore en 360. phifg.f.s.c. [De forte qu'il n'a pu estre Evesque 3-p.78. qu'aprés Macedone, qui n'est mort qu'en l'an 347 au plustoft. ]'Et cepen- Suid.p.492.f-

dant il est assez clair, selon Suidas, Les souscriptions du Concile de que Theodore n'a esté fait Evesque alterées, comme Binius mesme, & quoique J'Baronius paroisse vouloir Bar. 125, 5 18. les autres qui nous les ont données, suivre l'un & l'autre. [Ce que dit

peine à les mettre dans son edition des Eusebiens des le Concile de Tyr, p. 181. [ & ainsi quand elles seroient authen-plus considerable, ] 'qu'ils le faisoient Hil. st-2.p. tiques, l'ordre qu'elles gardent ne le passer pour un Confesseur . Cependant 26. 224 Evesques ou Corevesques, au lieu conte parmi ceux de cette secte qui des 318 Evesques qui y devroient estre; assisterent au Concile de Nicce, non

comme S. Jacque de Nisse, Saint y a assidé effectivement. 1
Spiridion, S. Paphnuce, [S. Alexandre] 'Alphonse de Pise a pretendu que so dineu: 5, de Byzance, ]& d'autres. 'Narcisse de l'on trouvoit toutes les signatures du p. 88,127.

Neroniade, & Narcisse d'Irenople, Concile à Vienne, dans un manuscrit sont mis comme deux disserens Evel de Jean Sambuc historiographe de Thatraliane, ques de la Cilicie, 'quoiqu'Irenople l'Empereur. Mais Sambuc mesme n'a & Neroniade ne soient que la mesme pu sournir à un de ses amis nommé ville. [ Au lieu de Marcel d'Ancyre, Laurent Schrader, en 1583, qu'environ qu'on sçait tres certainement avoir vingt fignatures, avouant que le reste criptions un Pancaire ou Pancrace. rongé par les vers. Selden nous les a

Marcus . Mais fi ces noms fe trou- enfuite dans fon edition des Conciles:

fou (criptions, )

p.88.11c.

Corevesques, & plusieurs Evesques

d'un mesme siege. 'Cela n'effraie pas Selden, a parce- Si Osius assista au Concile en qualité qu'il y avoit, dit-il, plusieurs Evesques Catholiques & heretiques dans un dera pas ni que depuis l'union de trouvions avoir dit qu'Osius estoit le-Juiss avec les Gentils, il y ait eu plu- gat du Papedans le Concile de Nicée, sieurs Evesques Catholiques dans une avec les Prestres Viton & Vincent.

2.2. p. 54.55. Mais il devoit nous donné rang dans les Conciles & parmi avertir en mesme temps, comme fait les Peres de l'Eglise aux Evesques des Selden p. 128, qu'il est impossible de sectes heretiques . ] 'Il ne trouve pas p.141.144 croire qu'elles foient du premier mesme de méchantes réponses à ce Concile de Nicée. Selden le montre qu'il reconnoist qu'il manque dans par cette sormule, Justin par la grace les souscriptions plusieurs Evesques de Dieu, Evesque de Tyanes: Et les orthodoxes, que nous savons par les autres de mesme. [ Il pouvoit ajouter , historiens avoir assisté au Concile. 'Il paris. qu'on y voit plusieurs provinces qui se fait une difficulté sur S. Alexandre de n'estoient point encore du temps de Constantinople qui y est nommé le Constantin, comme la seconde Cap- troisseme, au lieu que selon tous les padoce, la seconde Cilicie &c. Justin nouveaux Grecs, Metrophane l'estoit s'intitule Metropolitain de Tyanes, alors. [Mais cette difficulté est aisée à qui n'a esté metropole que du temps resoudre, puisque tous ces Grecs se de Valens; & il y en a encore plusicurs trompent. On en peut faire une plus autres plus nouvelles qui montrent veritable fur le rang si eminent donné au moins qu'elles ne peuvent pas estre à Alexandre, qui n'estoit pas mesme du premier Concile de Nicce . V.S. Metropolitain, & sur le nom de Nicolas note 2. On omet bien d'autres Constantinople qui n'estoit pas encochoses qu'il y auroit à dire contre ces re alors. Cela prouve au moins que ces souscriptions ont esté alterées, & 'Selden nous en donne d'autres ne sont point tirées de l'original du tirées d'un Joseph Egyptien, auteur Concile. 'La signature du Pape Saint p.91. Arabe qui vivoit vers l'an 1400. Silvestre, [ prouve aussi la mesme Elles sont differentes des communes chose . l'Et les Prestres de Rome Vite post-& pour l'ordre, & pour les noms, 'y & Vincent, qui sont marquez longen ayant peu de ceux qui se lisent temps aprés separément, comme faidans les nostres. [ La question est de fant partie des 318 Peres , [ font voir savoir si elles sont plus veritables. Le qu'on n'a paspretendu que S. Silvestre P. Labbe ne l'a pas cru sans doute, y ait seulement assisté & souscrit par puisqu'il ne les a pas voulu mettre eux.] 'Alexandre de Thessalonique y p.95.99. dans ses Conciles p. 54. d.e. ] & est nommé le 49. & le 109. En voilà Selden mesme avoue qu'il y a bien ce me semble assez pour faire voir des choses où il ne comprend rien. qu'il ne faut pas fort s'arrester à ces 'On y trouve 318 noms des Peres, souscriptions, I sans s'amuser à y P.1176. comme le promet le titre : mais parmi chercher des Evesques d'Angleterre, cela il y a quelques Prestres, divers comme fait Selden.

NOTE IV. Pour la page

de legat du Pape. 'Gelase de Cyzic qui vivoit à la fin Gel.Cyz.1.2. mesme ville. [ Mais il ne nous persua- du V. siecle, est le premier que nous c.s.p.68.

mesme Eglisc, hors quelques cas fort [ Il donne mesme ce fait comme une extraordinaires, ni qu'on ait jamais chose fort authentique, ] 'puisqu'il p.67.6|69.c.

p.116. ₽ F.8 €.

p.90,115.

p.123.

NOTES SUR LE CONCILE DE NICEE. Findere dans le texte d'Enfelse com-Joublie bien de ne pas faire auffi Saine en faifant partie - [ Mais il ne sy Macaire legaz du Pape : 'Car il y eft Cosc. h.s. p. trouve point dans les imprimez. Mr Jonome auffibien qu'Offus, quoique <sup>18,ec.</sup> Valois ne marque point qu'il y en Baronius ne le raporte point dans ait rien dans les manuscrits. Et il est l'endroit où il traite cette question. mesme visible qu'on ne peut lire le II ne dit pas non plus que ceux qui texte de cet historien , comme le ont voulu donner quelque sens à cette raporte Gelafe, sans une corruption lettre, y ont ajoute dans le titre, Hi & un renversement manifeste de son caterispiscopi 318. [ Ainsi si cette lettre fens. estoit veritable, elle seroit quelque

melme qui fait d'ailleurs affez de lau- juin, auquel il l'a mis dans le mar-

Tout ce qu'on peut dire de cette chose pour la presidence d'Osius . & pretendue legation d'Ofius, c'est que rien pour sa legation.] tous les historiens marquent qu'il a affifté au Concile de Nicee, & parlent des legats que le Pape y envoya : mais qu'aucun auteur plusancien que Gelase, ni peutestre mesme aucun des posterieurs qui soit un peu consi- font la seste de S. Amphion d'Epiphaderable en ceci, ne met Osius au nie, aguns de codem Grees. Neanmoins Conc. t.k.p. nombre de ces legats.] 'Le Synodique' il n'est pas dans les Ménées au 11 de

NOTE V. Pour la page 640.53. Que S. Amphion d'Epiphanie n'est point paffé à Nicomedie . Baronius semble dire que les Grecs Bat.ta.jun.c.

F-10. C.

24.6.5

P.100.2.7.

tes, met Osius tout à fait hors du rang tyrologe Romain, & il n'est point des legats du Pape. Photius semble dutout dans le menologe de Canisius. Ly vouloir comprendre : [maisil fait Baronius dit encore que c'est ce distate bien d'autres fautes eu cet endroit, qui mesme Amphion qui fut établi à la montrent que quelque habile qu'il place d'Eusebe de Nicomedie. [Cela fuft , il ne savoit pas affez l'histoire n'est point dutout sondé, & il n'y at de ce temps là. ] 'Ossus est mis le pre- aucune apparence, qu'aprés le Canon mier dans les souscriptions commu- que le Concile de Nicée avoir fait nes du Concile, mais sans aucune contre ces fortes de changemens, à marque de legation : au lieu que l'ocasion ce semble d'Eusebe de Victor & Vincent qu'on met immediatement aprés, declarent qu'ils faute trois mois aprés, & à l'égard touserivent au nom du venerable du mesme siege de Nicomedie. Cons-Pape Silvestre leur Evesque. Le Pape tantin qui fit deposer Eusebe, ] 'se Eus & Conf. Jule dit auffi que ses Prestres qui declara absolument ennemi de ces sie, avoient efté au Concile, avoient translations dans l'affaire d'Antioche. rendu témoignage à la foy de Marcel [ Ce seroit d'ailleurs faire tort à la d'Ancyre; [ & il n'y joint pas Ofius. memoire de S. Amphion , 3 'puisque Hilafr, a. p. 6.

Et n'eust-il pas du aller aussi rendre celui de Nicomedie, [ rétabli sans conte au Pape, s'il eust esté son legat? ] doute lorsqu'Eusebe se fit Evesque 'Baronius allegue une lettre des de Constantinople,] vivoit encore en legats de S. Silvestre pour demander 347 au milieu des Eusebiens, & dans la confirmation du Concile de Nicce, leur communion, [bien loin qu'on où Osius est compris. Sans examiner voie qu'il ait jamais rien fait contre si cette lettre est vraie ou fausse , eux. ] S. Athanase qualifie celui qu'il Baronius reconnoist qu'elle est tout à loue en 156, Evesque de Cilicie, &

fait fautive & corrompue. Mais il non de Bithynie on estoit Nicomedie.

Pour la page NOTE VI 650.57.

Qui est l'Evefque qui harangua Constantin à son arrivée dans le Concile.

affis le premier du costé droit, qui le Prestre Gregoire luy fait faire sur

Eusche nous apprend cela, porte que vu qu'il y a des autoritez & des raisons

pour le plus docte & le plus eloquent prefidoit. On pretend mesme que \$55. témoigne luy meime avoit prononcé Eustathe a pu parler contre Arius, &

clairement le Concile de Nicée.

cours en quelque autre occasion qu'à Annochena Ecclesia Episcopus, sem-

coup d'apparence que le Concile cust S. Alexandre d'Alexandrie; ce qu'il chofi un Evefque suspect ou convain-cite de Theodore de Mopsueste : [ &c cu d'Arianisme, pour porter la parole l'autorité d'un témoin si ancien seroit en fon nom; & on voitencore moins fort confiderable, fi nous avions fes

la gauche. Ce Cardinal, [ & d'autres d'Alexandrie estoit aussi le premier personnes judicieuses, 3 croient qu'Eu-là main droite dans le Concile de sebe avoit trop de vanite pour ne se Calcedoine : [Et quelque age qu'eust

pas designer plus clairement si c'eust S. Alexandre, il avoit encore assez efté luv . de force pour faire une harangue,
[ Auss Theodoret qui estoit d'An-furtout si c'est celle ] 'que raporte sar.re, iul.p.

tioche, & tres informé de ce qui Gregoire de Cefarée, qui l'attribue 159.169. Hift. Eccl. Tom. VI.

s'estoit passé à l'égard des Prelats de cette Eglife, J'dit que ce fut S. Eustathe Thart.l.t.c.s. d'Antioche qui parla le premier de- P.541.C. vant Constantin, & qui recompensa

fon amour pour l'Eglife par ses eloges. Rully.Confil. 'On dispute fort queleft cet Evelque Nous avons encore la harangue que Sur. ro. jul. p.

harangua Constantin dans le Concile ce sujet. Baronius & Mr Hermant Bar, 1953 550 de Nicée. Le titre du chapitre où ont suivice sentiment; & nous avons

Cettoit Europe menne; a source par la Concile. Car cette harangue a du Laulang, at-le confirme. I M' Valois l'appuie par la Concile. Car cette harangue a du Leux raifons, l'une qu'Europe paffoit naturellement eltre faite par celui qui l'accept de la concile confirme. I de le concile concept de la co

un panegyrique de Constantin pour l'a fait effectivement selon quelques fa vintieme année, lorsque ce prince auteurs, Saint Jerome l'a marquée, Mier. ep. 126. estoit au milieu de l'assemblée des lorsqu'il a dit que ce faint Evesque (1,0,3).4.

ministres de Dieu; ce qui marque bien d'Antioche fut le premier qui sonna

airement le Concile de Nicée. la trompette & donna le fignal du f Mais il est aife qu'il ait fait ce dif-combat contre Arius, [Ces mots qui la teste de cette scance, où il semble blent nous obliger à dire que ç'a esté qu'un long & ennuyeux panegyri-effectivement depuis qu'il fut Evelque

que, tel qu'Enfebe avoit accontume d'Antioche, & ainfi dans le Concile d'en faire, ne convenoit pas. Il ne de Nicce : Car Saint Philogone son falloit qu'un compliment sort court, predecesseur s'estant déja declaré hauà quoy sa grande doctrine n'estoit tement contre Arius, S. Eustathe ne nullement necessaire. Car pour son pouvoit pas passer en ce sens pour le

eloquence, il y a peu de gents au-jourd'hai qui en faffent beaucoup Nicceas donne encore une troi. Euf.a.p.115. d'ellime. Il n'y a pas non pelus beau-[feme opinion], favoir que ce fue "te

quel droit il eust eu de tenir la pre-miere place, ou au moins la seconde cetas en cite. L'ordre de la seance qui pour ne pas disputer avec Baronius,), fait contre Eusebe, favorise assez ce qui veut que la premiere place fust à dernier sentiment ;] 'puisque Dioscore Bat. 125.5 57.

KKkkk

à Saint Eustathe. Car c'est un discours ces paroles, & d'autres semblables: extremement court, où l'auteur apres avoir rendu graces à Dieu de la pieté de Constantin, & des biens qu'il Atle presendu de la signature d'Eusebe faisoit à l'Eglise, fait un abregé tres clair de la foy de la Consubstantialité

des crois Personnes, & finit en demandant l'assistance de Constantin l'acte par lequel Eusebe de Nicomedie 2, 2, cic. 14. p. pour arrefter le cours de l'heresie & Theognis se soumettent à signer la d'Arius. [Si cette harangue est vraie, Consubstantialité. Ils y disent qu'ils il ne faut point douter qu'elle n'est sont tout prests de soussir sans rien nullement d'Eusebe de Cesarée. ] Ces dire la sentence que le Concile avoit paroles mesmes, Qui Arius nescio prononcée contre eux; mais que la quomodo allactus in presbyteratum nos crainte d'autoriser leurs calomnia-latuit, [conviennent mieux à Saint teurs s'ils demeuroient dans le silence, Alexandre qu'à Saint Eustathe. Mais les oblige de declarer qu'ils avoient il y a quelque lieu de douter de cette consenti à la definition de la foy, & piece, puisque Theodoret ne dit point mesme au mot de Consubstantiel, dont que S. Eustathe eust rien dit contre ils avoient mieux compris le sens ; Arius; ce qui n'estoit pas neanmoins qu'ils n'avoient point pretendu em-

Socr. 1.3. c.7. encore davantage, J's'il est vray, com- ment, ils n'avoient pas fait difficulté

du mot d'hypostase.

Pour la page 6,0. 58.

P.175.C.

NOTE VII.

par Gelase de Cyzic.

tantin une harangue toute differente qu'ils ne s'opposoient point à ce qui de celle qui est dans Eusche, & beau-avoit esté ordonné; mais qu'ils y coup plus longue, à la fin de laquelle consentoient; ce qu'ils faisoient pour il met ce que Theodoret luy attribuë, eviter non l'exil, mais le soupçon de & qu'il peut avoir dit dans la suite l'heresse : Que si on leur permet de de la seance, plutost que dans son comparoistre dans le Concile, ils sont premier discours. Mais il témoigne prests d'en embrasser toutes les deciassez que c'est luy mesme qui a fait sions avec un parfait consentement ; cette harangue, & non Constantin, ] qu'ils esperent cette faveur du Concipuisqu'il dit au commencement, le, puisqu'il a fait revenir & a receu que Constantin parla à peu pres de avec tant de douceur & de bonté cette maniere : Et à la fin, qu'il die celui qui estoit accusé de ces erreurs;

NOTE VIII.

Pour la page

& de Theognis.

Nous avons encore, felon Socrate, Socr. 1.1. e.8.

à oublier. Cette confession si claire pescher la paix, comme ils n'avoient & si formelle de la divinité & de la jamais suivi l'heresie; qu'ils avoient consubstantialité du Saint Esprit, peut dit seulement ce qu'ils avoient jugé mesme paroistre un peu suspecte. Inecessaire par le seul desir de contri-Mais ces termes una divinitas in tri-buer à la sureté des Eglises, & qu'abus personis & hypostasibus, [le sont pres cette declaration de leur sentime le dit Socrate, que le Concile ne de signer la foy; qu'ils n'avoient pas voulut point entrer dans la discussion signé l'anatheme d'Arius, parceque ses lettres & ses discours particuliers leur avoient fait croire qu'il n'estoit point dans les sentimens qu'on luy Sur le discours attribue d Constantin attribuoit ; que si le Concile leur vouloir faire la grace de les recevoir, il estoient prests de l'assurer, comme [Gelase de Cyzic sait saire à Cons-jils saisoient déja par leur requeste,

Gel. C. 1.a.c. 6.p.70.

F. \$5.

& que puisque celui mesme qui pa- grande qu'elle puisse saire rejetter roissoit estre le coupable, avoit esté un actequi paroistroit d'ailleurs aurappelle. & s'estoit justifié sur les thentique. Mais il n'est pas facile de points dont on l'accusoit, il seroit dire pourquoi Eusebe & Theognis bien étrange de les faire passer pour vont parler en 328, du consentement convaincus, faute de défendre leur qu'ils ont donné à la definition du innocence. Qu'ils supplioient encore Concile de Nicée sur la foy, puisqu'il le Concile d'interceder pour eux y avoit trois ans que cela s'estoit pallé,

aupres de l'Empereur, & prononcer & n'avoit point de raport à leur exil. promtement ce qu'ils jugeroient à Mais ce qui nous paroist recepropos fur leur affaire. voir encore moins de réponfe : c'est 'Voilà, dit Socrate, qu'elle fut la pa-qu'ils disent qu'ils n'ont point ana-

d'Arius. Je conçois encore moins

P.44.C. Sez. 1.2.C. 16. p.464.465.

linodie d'Eusebe & de Theognis : '& thematizé Arius. ] 'Car Theodoret Thert. L. c. 6. elle est encore raportée par Sozome-dit formellement qu'ils l'anathemane. ['Il y a peu d'apparence d'accuser tizerent, & mesme avant tous les 1 1.2.C. de fausseté une piece raportée par autres. [ Et certainement je ne voy deux historiens tres anciens, & dont pas comment le Concile auroit pu on ne voit pas que ni les Catholiques les exemter de cet anatheme, Arius

Apo de P. R. avantage . J 'Cependant on l'a fait en plein Concile; outre les preuves 4.p. 12-50. dans un écrit publié en 1665, & on indubitables qui s'en voyoient dans en a donné des raisons si fortes, s que ses écrits. Eusebe en pouvoit estre quelque effort que nous ayons fait moins dispense qu'aucune autre, luy plusieurs sois pour y trouver quelque qui avoit esté convaincu de soutenir réponse, nous n'avons jamais pu y en autant les erreurs que la personne

trouver qui nous fatisfist ...

puisse mettre cet acte, ou lorsque le disent qu'Arius s'estoit justifié, & Concile de Nicée duroit encore, ou qu'on luy avoit sait grace, ils peuvent lorsqu'Eusebe & Theognis surent soffrir à l'anathematizer. Car c'est rappelez d'exil, c'est à dire en 328, le sens auquel leurs paroles portent socr. R. p. 10. felon Philostorge. ] 'Mr Valois prend naturellement. Et si ce n'est pas là ce ce dernier parti, sur l'autorité de qu'ils offrent, qu'offrent-ils pour Sozomene, 'ce qui l'oblige de dire meriter leur rappel', que ce qu'ils qu'Arius avoit esté rappellé d'exil avoient déja fait avant que d'estre avant ces Evelques : [ & il le faut dire bannis ? Il est bien difficile encore de necessairement en suivant ce sens . ne pas croire sur les termes de cette

ni les Ariens aient pur tirer grand ayant luy mesme avoité son heresie

Il n'y a que deux temps où l'on comment en mesme temps qu'ils

P. 10.2.d.

p. 242.

ailce à soutenir. Car selon Rusin, solennellement devant les Evesques, Ruf.Lr.c.17. suivi par les autres historiens, ] Arius & avoit esté receu par consequent à ne fut rappellé que quelque temps la communion de l'Eglife. Or c'est après la mort de Constancie; [ & ce qu'on sçait n'estre arrivé qu'en 335 Constancie ne mourur qu'aprés Ste dans le Concile de Jerusalem, long-Helene. Or nous ne voyons pas lieu temps aprés qu'Eusebe & Theognis de dire que Ste Helene foit morte eurent esté rappellez d'exil.

Cependant ce n'est pas une chose requeste, qu'Arius s'estoit justifié

avant l'an 928. Ce n'est pas là nean- Si l'on veut dire; comme Socrate, moins une difficulté sans réponse; que la retractation d'Eusebe s'est faite l'autorité de Rufin n'estant pas si durant le Concile, ce qu'on peut dire KKkkk it

de plus plausible pour la défendre, avoit eues, & aprés qu'Eusébe mesme c'est qu'Eusebe & Theognis ayant esté avoit esté convaincu d'estre dans les condannez au bannissement, pour mesmes hereses. C'eust esté s'artirer ne vouloir pas figner le symbole du l'indignation du Concile, & non pas Concile & l'anatheme d'Arius; pour la miscricorde . 3°, Il n'est pas moins eviter l'exil, ils firent cet acte, par difficile dans ce sentiment que dans lequel ils fignent le symbole, & l'autre, de croire qu'il offrit d'anathedeclarent qu'ils font prefts aussi de matizer Arius, lorsqu'Arius mesme figner l'anatheme d'Arius, fi le Con- s'estant justifié, ne pouvoit plus estre cile le juge à propos. Il faut ajouter anathematizé par personne, quoiqu'en à cela, pour demeler ce qu'ils disent ce cas il soit plus aise de dire que d'Arius, que cet heresiarque apres c'est une confirmation de la promesse avoir esté anathematizé, se rendit qu'ils avoient faite de se soumettre en apparence à l'autorité du Concile, au Concile. 4°, je ne sçay aussi si le & en figna le symbole, comme Saint terme de rappeller est bien propre Jerome l'a soutenu: ce qui fit revo- pour la revocation d'un arrest d'exilquer l'ordre donné pour l'envoyer en non encore executé. 5°, Il faut ajouter exil : & que c'est l'état où estoient les à cela, que ni S. Eustache, ni le Concile choies lorfqu'Eufebe & Theogonis d'Alexandrie en 339, ni S. Anathafe, drefferent leur acte : Mais que depuis, ni aucun autre auteur original, n'a Arius estant retourné à ce qu'il avoit remarqué qu'Eusebe ait esté condanvomi , & son hypocrisse ayant esté né par le Concile de Nicée; ce qui decouverte, il fur anathematizé de n'eust pas esté un petit avantage pour nouveau par les Eusebiens mesmes, & l'Eglise : On se contente de dire qu'il par les autres, & relegué en Illyrie. avoit cedé à la crainte de se voir Car il est indubitable qu'il ne sortit banni.] 'S. Jerome qui avoit besoin sier.in Lucis.

point autrement du Concile. de justifier l'indulgence de l'Eglise 6-7-P-144-6. C'est une chose tres difficile à croire envers des Evesques, parle de celle que cette variation d'Arius, dont les du Concile de Nicée, I mais ne die

auteurs originaux n'ont rien masqué. point qu'elle le soit éntedué jusqu'à Nous verrons autrepart ce qu'il y a à des Evesques déja condannez. Ainsi xépondre sur cela à S. Jerome. Mais il on peut assurer qu'il n'a point connu faut voir fi en supposant mesme tout cette piece. On peut voit ces choses

cela, on peut défendre la requeîte.

1º, Je ne sçay s'il est aisé de croire plus de force dans l'écrit dont nous qu'Eusèbe & Theognis custent osé avons parlé, p. 38-45. Elles le sone reprocher au Concile de Nicée de les encore dans les Eclaireissemens de avoir condannez sans les entendre , la vie de S. Athanase sur le chapitre mpe neieuc : Ils n'estoient guere en dixieme du livre second , p.818.819. Et état de parler de cette maniere, que le P. Alexandre fuit l'un & l'autre I'on peut dire estre une insolence. 2°, 1.8.p. 185-196.]

Mais il est encore plus difficile de se perfuader qu'ils aient eu l'impudence de dire devant ce Concile, qu'ils n'avoient point cru, ou qu'ils ne croyoient pas encore, qu'Arius fust dans les fentimens qu'on luy impu-

NOTE IX. Four la page 561.621.

Qu'Arius n'a point signé la Consubstantialité. Saint Jerome affure qu'Arius fut Bier.in Lucif. soit, après les convictions qu'en en receu dans l'Eglife par le Concile de c.7. p. 14+c.

NOTES SUR LE CONCILE DE NICEE. Nicée & qu'il y figna la Consubstan-|dit absolument qu'il fut relegué avec tialité avec Saras Prestre de Libye, ses prestres dans l'Illyrie: Rufin dit Rufallies-re Euzorus, & Achillas Lecteur, fou de melme qu'il fut envoyé en exil, plutost Prestre: & ce Pere dit que & il ajoute qu'il ne fut rappellé que c.11,9-141. cela se verifie par les signatures du longtemps depuis, aprés la mort de Concile. [ Comme il est indubitable Constance. Socrate qui a cru, quoique si Ariusa signé, ce n'a esté que par que sans l'assurer , qu'il avoit esté une pure hypocrifie, il se peut faire rappellé effectivement du temps du que sont deguisement ayant bientoit Concile, dit que neanmoins on luy esté reconnu par le Concile meime, il defendit d'aller à Alexandrie. 'Il a este soz.l.i.e.at. ait esté anathematizé de nouveau, & fuivi par Sozomene. Mais quoiqu'il passed de la social dela social de la social de la social de la social dela social de la social dela social de la social dela social dela social del social del social dela soc ait ainsi perdu entierement le fruit en parle quelquesois absolument , P 23-6qu'il esperoit tirer de sa signature, neanmoins il reconnoist autrepart c.14-p-44-c. Car nous avons beaucoup de preuves que ce n'est qu'une simple conjecture pour montrer qu'il demeura anathe-londée sur la suite de l'austoire. [ Ainsi matizé par le Concile . Mais cette nous n'aurons pas lieu de nous y variation d'Arius n'a aucun témoin , atrefter beaucoup, si nous voyons que sans quoy nous n'osons pas avancer cette suite mesme ne la favorise pas. ].

un fait de cette importance. Es elle n'a point mesme d'apparence y ni S. Athanase , ni aucun auere , n'en Que Second de Prolemaide a esté ayant tiré avantage pour la verité, & n'ayant remarque que l'Arianisme avoit esté anathematizé par Arius

F.27,28,

acmeure anathematize par le Conci- S aconas de Marmarique, ont esté
appeder N. la l'on en peut voir les preuves dans anathomatizes par le Concile avec vientantal Fapologie des Religieules de Port- Arius, l'Baronius pretend que Second Bar. 195.47. A'sx.t.p. Royal, citée dans la note précedente, a enfin cedé à l'autorité du Concile,

geffaire de les repeter encore ici. Il Second se trouve dans les souscripfusfit melme de considerer de quelle tions, [ qu'on seait avoir peu d'auto-[ Ainfi il faut ou abassdonner absolu- que Pluilostorge dit avoir favorisé ment S. Jerome, ou dire qu'il a con- Arius dans le Concile.

fondu l'herefiarque Arius avec un de ses disciples de mesme nom, & qui estoit aussi Prestre d'Alexandrie com- Que le symbole intitule Contre Paul

Il paroift auffit que l'herefiarque ne fut point dispense de l'exil auquel il NOTE X.

anathematize par le Concile avec

[Nonobstant foutes les autoritez que Pour ce que nous avons dit qu'on nous avons alleguées, pour montrer ne peut pas douter qu'Arius no foit que Second de Prolemarde en Libye, demeuré anathematizé par le Conci-& Theones de Marmarique, ont esté dans la vie de S. Athanafe, & dans le & a efté receu avec les autres. Mais P. Alexandre. [ Car il n'est point ne- il ne le dit que sur ce que le nom do

Sorr.Lices maniere ] les Peres de Nicée en parlent rité. ] Ce Second melme y est qualifié Conc.t.s.p. aux Eglifes d'Egypte dans la lettre Evelque de Tanis, ou de Taucine, [ & st.b. qu'ils leur écrivent pour leur appsen- son de Ptolemaide. C'est apparemdre la conclusion de cette affaire . ment ] celui de Tcuquire en Libye, Philig. app. p.

> Pour la pa 20 NOTE XL 662 111. de Samofates , n'eft point du Concile

de Nicee, mi de celui d'Antioche . 'Nous avons dans les actes du Conc.B.t.1.p. Philipapp., avoit efte condanne . l'Car Philottorge Concile d'Ephele, une definition en 124. KKkkk in

forme de symbole, dressée contre composé par quelques Evesques pour attribuë au Concile d'Antioche qui d'Antioche & de celui de Nicée, & a condanné cet Evesque; à quoy il expliquer en quel sens le terme de ajoute que c'est cette piece sur la-Consubstantiel a esté rejetté par le quelle on disoit que ce Concile avoit premier, & approuvé par le second. rejetté le mot de Consubstantiel. [ Mais [ Neanmoins le sens auquel ce symle titre de ce symbole dans le Concile bole le rejette, n'a aucun raport à ce d'Ephese, l'attribue expressement au qu'on dit du Concile d'Antioche . Concile de Nicée . Et bien loin qu'on V. Paul de Samofater § 5. ] puisse rejetter la Consubstantialité sur

5 17.

NOTE XIL ce fymbole, il n'y a rien au contraire Que les Meleciens devoient eftre qui l'établisse si clairement & si forreceus par l'imposition des mains, tement . Il est fait pour expliquer non par la réordination .. l'union des deux natures de Jasus

'Ce que nous avons dit que les Thart.l.r.c. ?. CHRIST en une feule personne . C'est pourquoi il dis, Qu'il est Dieu Meleciens devoient estre confirmez p-147.h. tout entier, mesme avec son corps, dans l'Eglise par des ceremonies plus

mais non selon son corps, Qu'il est saintes, est exprimé dans le texte orihomme tout entier avec sa divinité, ginal du Concile de Nicée, par le mot mais non selon sa divinité. Il dir de de Xuperera, [qui se prend d'ordinaire la mesme maniere qu'il est adorable pour election ou ordination. Il n'est & qu'il adore ; qu'il est formé & qu'il point ici question d'election ; & si ne l'est pas; & enfin qu'il est tout on le prend pour ordination , cela entier confubstantiel à Dicur, mes-paroist contraire à la doctrine de me avec fon corps, mais non felon l'Eglife, qui ne fouffre point qu'on son corps; de mesme qu'il nous est ordonne de nouveau ceux qui ont confubfrantiel selon la chair avec sa déja esté ordonnez. Mais xuprovia ne divinité, mais non felon sa divinité. signifie l'ordination que parcequ'on Il explique ensuite plus au long ce étendoit les mains pour marquer point de la Consubstantialité. On ceux qu'on elisoit, & ensuite pour ne peut donc dire en aucune manie-les leur mettre fur la reste. Ainsi il re qu'il ait esté fait par le Concile peut marquer toute imposition des d'Antioche. Mais je ne voudrois pas mains; & il n'est point errange que auffi affurer sur un simple titre, qu'il le Concile ait ordonné d'imposer fust du Concile de Nicée. Car à en les mains à ceux qui revenoient du juger par la piece en elle mesme, schissme, non pour les ordonner de il paroift bien plutoft eftre fait par nouveau , mais pour fanctifier par quelque Concile posterieur contre cette benediction l'ordination qu'ils Nestorius & Eutyche . Et assurément avoient déja receue, afin qu'ils pussent estant exprés comme il est contre ces faire legitimement & faintement dans deux herefies, il auroit du estre cité l'Eglise ce qu'ils ne faisoient dans le tres souvent s'il eust esté du Concile schisme que par une usurpation illede Nicee. Et cependant je ne penfe gitime & facrilege. Le mot mesme de pas qu'on l'allegue jamais; & l'on se confirmer dont se sert le Concile, fait sert toujours du symbole ordinaire voir qu'il n'a point regardé comde Nicce, qui est beaucoup moins me nulle l'ordination receue dans le

Durin, t. 1. p. formel. ] M. du Pin crost qu'il a esté schifine .] 925.526.

Pour la page

Ce point a esté traité plus amplement esté ordonnez avant ce temps là, &

dans la seconde edition de la vie de avant la réunion des Meleciens.] Thdrs.n.p.11 Saint Athanase 1. 1. p. 821-824; '& M.,

Valois qui pretend que la réordina-tion n'a pas toujours esté rejettée par l'Eglise, n'a rien trouvé à y opposer que l'exemple de Theodore d'Oxyrinque, que Marcellin Preftre Luciferien dit avoir réordonné des Prestres & culté à comprendre quel est le veritades Diacres Meleciens. [ Il n'est pas ble sujet de l'homelie de S. Chrysostofort seur de se fier à ce qu'un schisma- me, intitulée Contre ceux qui jeunent tique dit contre les ennemis de sa secte. les premieres Pasques. Cette expression par les Ariens, selon le mesme Mar- c'est ce qui fait nostre embaras. On cellin; & M. Valois ne doutera pas voit qu'il parle contre des Chrétiens qu'il n'eust viole en cela la loy de qui voulant suivre l'ancienne pratil'Eglise: Ainsi il ne saudra pas s'éton- que des Eglises de Syrie, saisoient ner quand il l'aura encore violée à Pasque dans le temps que les Juiss l'égard des Meleciens. M. Valois a celebroient leurs azymes, ce qui les pu voir dans l'endroit qu'il combat obligeoit de s'absenter des assemblées

Pour la page 66 3.512.

NOTE XIIL

Basile a fait de cette action. ]

One les Clercs Meleciens n'avoient rang que du jour de leur reunion à l'Eglise.

P-547-b.

Thart.l. a.c. Le Concile de Nicee ordonne que les où il falloit celebrer Pasque. Clercs Meleciens qui se reuniront à l'Eglise, ne seront qu'aprés les anciens rement posterieur à celui de l'Eglise, Catholiques qui auront esté ordonnez je ne verrois pas de difficulté à dire devant, "wie in pomiting con l'infantaire le premieres Pasques, entend par la ceux qui avoient esté c'est à dire qu'ils continuoient encore ordonnez avant les Meleciens, ce ne le jeune du Caresme, lorsque l'Eglise an μένοι, doivent estre ceux qui avoient Abraham, qui estoit visiblement dans

NOTE XIV.

Pour la page

Chryfostome intitulee Contre cenx qui jeunent les premieres Pasques.

T Nous trouvons beaucoup de diffi-Mais quoy qu'il en soit, ce Theodore est non seulement dans le titre, I mais Chry.t.s.or. avoit esté luy mesme réordonné par dans le discours mesme du Saint; [ & \$5.p.608.c. p. 811, qu'Eustathe de Sebaste a réor-ecclessattiques dans le temps de la donné quelques personnes: mais il y Passion & de la Resurrection, c'est à a pu voir aussi le jugement que Saint dire dans les jours les plus solennels. Ils ne suivoient pas pourtant absolument les Juifs, & attendoient à celebrer la Resurrection le dimanche d'aprés le quatorzieme de la lune . Ainsi ils ne differoient de l'Eglise qu'en ce qu'ils suivoient le calcul des Juifs, pour trouver la premiere lune

Si le calcul des Juifs estoit ordinaisera point imposer une peine à ceux-estoit déja dans la joie de la Resurci, mais les mettre dans l'ordre com-rection dans les années où l'Eglise mun, qui donnoit rang aux Ecclesiasti-faisoit Pasque avant les Juiss. Mais il ques selon le temps de leur promo- me semble qu'on suppose d'ordinaire tion; & le Concile n'avoit que faire tout le contraire, & que le calcul des de rien ordonner sur cela: ou il le Juiss devançoit celui de l'Eglise, devoit marquer non comme une en sorte qu'ils faisoient quelquesois peine, mais comme une grace qu'on Pasque avant l'equinoxe . ] Theo-Thdrt.v. Pat. leur accordoit. [ Ainfi ces \* pont tupon- doret parlant d'un folitaire nommé c.j.p.792.6.

le mesme cas que ceux contre qui parle aprés le jour de la Passion, & aprés S. Chrysostome, dit par une expression celui de la Resurrection; & c'est ce toute disserente, qu'il saisoit la pre- qui arrive toutes les sois que la se-micre Pasque. [Neanmoins je pense maine n'est pas achevée. [Quoiqu'il qu'il se peut faire que le calcul des dise que nous jeunions, & non pas que Juis qui estoit d'ordinaire anterieur vous jeunez, il est visible neanmoins à celui de l'Eglise, y estoit aussi quel- que son raisonnement ne prouve rien, quesois posterieur, & que cela se ren- si cette observation n'estoit commune controit en l'année que S. Chrysolto- à ceux qu'il pretendoit refuter. 'C'est p.629.c. me fit l'homelie dont nous parlons, pourquoi il repete à la fin de son quoique cela nous paroisse fort difficile discours, qu'il a fait voir auparavant à accorder avec l'histoire de ce Saint . que ni eux, ni les Catholiques, ni qui V. son titre note 25. Nous voudrions que ce soit, ne pouvoit pas observer que quelque personne plus habile que le propre jour de la Passion & de la nous cust examine ce point ; mais Resurrection : inchasis at The mueiae pour nous nous ne trouvons pas d'au- inface . [ Car il faut affurément lire

veritable sens de S. Chrysostome, il Cette observation nous fait craindre faut expliquer des premiers jours du que nous n'ayons pas assez bien demé-Chry. 15.01. Caresme l'eque dit ce Saint, que ceux le dans l'histoire du Pape Victor ce contre qui il parle demeuroient chez qui regarde la dispute de Pasque entre eux a s'enivrier pendant que le Clergé ce Pape & les Afiatiques, & enfuite & tout le peuple estoient dans les entre les Eglises de Syrie & les autres. Car nous avons toujours supposé que

rre solution à y donner. Que si c'est le ainsi, & non pas mueranic.

jeûnes & dans les prieres. [ Nous avons dit que ces personnes la difficulté estoit de savoir s'il falloit

p.617.2.b.

faisoient toujours Pasque le dimanche s'attacher precisément au quatorzieme comme l'Eglife, ] parceque S. Chry- de la lune, ou attendre au dimanche sostome voulant leur montrer qu'en suivant à y celebrer la Resurrection: suivant le calcul des Juis, quand il & il semble par ce que nous venons de eust esté aussi exact qu'il l'estoit peu, dire, que la dispute d'entre les Eglises ils ne pouvoient pas neanmoins faire de Syrie & des autres ne regardoit la Passion & la Resurrection de J. C. pas le dimanche, mais quelle estoit la dans les propres jours où elles estoient 14e lune qui devoit regler Pasque. arrivées: (car il paroist que c'estoit Nous avons neanmoins suivi, autant une des raisons qu'ils alleguoient; ) qu'il nous a esté possible, les termes il leur represente que J. C. a esté cru- des auteurs. Que si nous n'avons pas cifié le premier jour des azymes, & bien pris leur fens, ceux qui le reconun vendredi, ce qui ne se peut pas noistront nous feront plaisir de nous rencontrer toujours. Il le prouve par corriger.] cette année là mesme, en laquelle la premier des azymes devoit estre le Si le cycle de dixneuf ans a esté fait dimanche, au lieu de dire que cela les obligeoit de faire la Passion le dimanche, & la Refurrection le mardi quoiqu'elle soit arrivée le dimanche, fait sur le cycle pascal de Victorius,

"il dit ces paroles: Ainsi il faudra que témoigne avoir peine à croire que le nous jeunions toute la semaine, & Concile de Nicee ait rien determiné que nous continuions à jeuner & sur le cycle de 19 ans, & il penche

NOTE XV.

Pour la page

par ordre du Concile.

Bucherius dans l'ouvrage qu'il a Buch.cycl.p.

bien plus à dire qu'Eusebe de Cesarce ce passage, & qu'il signifie que si l'on l'ayant publié vers le temps du Con-y prend bien garde, on verra que le cile, cela a donné lieu de croire qu'il Concile a pris des Egyptiens le cycle avoit esté sait par son autorité. Il se pascal de dixneuf aux. Et en effet, sonde principalement sur l'opposi-Bucherius mesme reconnoist que ce tion que divers Latinsont faite à cette cycle a efté premierement trouvé , supputation; ce qui n'auroit pas efté, quoique fort imperfaitement, sur la dit-il, si elle fust venue du Conçile de fin du second siecle, par S. Anatole Nicée, dont l'autorité estoit particu- de Laodicée qui estoit d'Alexandrie,

lierement reverée par les Latins, '& & y avoit demeuré long-temps. fur ce que parmi les Grees melmes, il Denys le Petit affure que le Concile Buch.p. 487.

y avoit toujours beaucoup de disputes de Nicée a encore ordonné que la sur la seste de Pasque, jusqu'à ce que lune dans laquelle on devoir saire Theophile d'Alexandrie l'eust reglée Pasque, estoit celle qui commencoit pour cent ans f Il n'est pas difficile de depuis le huittieme de mars jusqu'au répondre à ces raisons, puisque soit cinquieme d'avril; que le 14 de cette que le Concile ait autorisé le nombre mesme lune devoit se rencontrer ded'or, soir qu'il ne l'ait pas fait, il est visible par S. Ambroise, par Gennade, & que quand mesme ce 14 de la lune & par Denys le Petit, qu'on l'a cru se rencontreroit le 21 de mars en un dans l'Occident. La croyance de ce famedi , il falloit faire la feste de point, vraie ou fauste, a du produire Pasque des le lendemain. Bucherius possons. les mesmes effets, & obliger à suivre ne croit pas que tout cela ait esté ce calcul, ou alleguer les raisons pour ordonné par le Concile, dautant lesquelles on ne les suivoir pas. Et qu'on a souvent disputé sur toutes pour l'Orient, Bucherius demeurant ces choses , & que hors Denys le d'accord que l'on y suivoit le nombre Petit , personne n'a jamais dit que d'or , on n'en fauroit pas conclure cela eust esté reglé par le Concile de que le Concile de Nicce ne l'eust Nicce. Denys allegue le settieme li- p.472.

pas établi. ] 'Ce qu'il dit d'un ancien vre de l'histoire ecclesiastique. [ ]e ne calendrier où le nombre d'or n'est scay quelle histoire il peut entendre. 3 pas marqué, est encore plus foible; NOTE XVI Pour la ja je

puifqu'il n'est point necessaire qu'il fust partout

p.taf.

Si l'Evefque de Jerufalem eftois Il pretend que S. Ambroise aprés independant. avoir dit absolument que le cycle de

19 ans venoit du Concile, marque [ Quoique l'Evelque de Jerufalem enfuite que cela ne s'y trouvoit pas foit nommé ordinairement avant ceexpressement, mais sculement par lui de Cesarée, ] neanmoins S. Denys Eus. 1.7.c.s. p.e Amb.dePal, consequence? parcequ'il dit, 'Unde d'Alexandrie nomme Theochiste de 151.d.

t.4.9.106.1. Majores nostri in trattatu Concilii Cesarée avant Mazabane de Jerusa-Nicanii eum diem Enneadecaeteride , lem. Il n'estoit Evesque que depuis di.e.e 45.p. fi quis diligenter intendat, flatuendum Theochilte. [ Je ne fçay fi ce feroit 244,2.

paut augmers Manis la fuite de S. Ambrois se accert raison la .]

donne lieu de croire que ces mots,

se qui s'aligemer intrudat, ne tombers salem estos autocephale & indepen ... (1984)

se que s'aligemer intrudat, ne tombers salem estos autocephale & indepen ... (1984)

se que s'aligemer intrudat, ne tombers salem estos autocephale & indepen ... (1984)

se que s'aligemer intrudat, ne tombers salem estos autocephale & indepen ... (1984) point sur eum diem &c, mais sur dant, ce que Blondel croit pouvoir l'Unde qui est au commencement de s'appuyer sur beaucoup d'autoritez, Hiss. Eccl. Tom. VI. L. L. 111

671.614.

ou si nonobstant son rang, superieur que Jean de Cesarée pria Prayle (ou à celui de Cesarée, il ne laissoit pas plutost Jean) Evesque de Jerusalem, pour la jurisdiction de luy estre sou- de luy envoyer ce Saint qui estoit mis comme à son Metropolitain, ce alors Prestre de Jerusalem , pour que Baronius & le Cardinal du Perron luy expliquer quelque difficulté de ont tenu; ce n'est pas une chose aisée l'Ecriture , & que quand il fut & à decider. [11 y a assurément quelque Cesarée, il l'ordonna Evesque de incongruité, qu'un Evesque superieur Gaza. Baronius insère de là, que Barones superieur pour le rang soit inserieur pour la l'Evesque de Jerusalem estoit soumis 139. jurisdiction . Il est visible par les à celui de Cesarée, puisque celui-ci disputes qui furent entre S. Cyrille avoit droit de prendre les Prestres. de Jerusalem & Acace de Cesarée, [ Neanmoins les Metropolitains n'a-

a.p.178.d.

P.179.C.

que le premier ne reconnoissoit point voient point ce droit sur leurs suf-Hier.ep. 61.1. dutout dependre de l'autre.] Ce que fragans, selon les Camons. Les dit Saint Jerome, que Jean de Jerusa- Evesques d'Afrique firent un Canon lem devoit s'adresser à l'Evesque de expres pour le donner à l'Evesque de Cesarée qui estoit le Metropolitain Carthage, & encore il falloit qu'il de la Paleftine, & non pas à celui demandast une sois l'Ecclesiastique de la Adrie, [paroit fort pour celui dont il avoit besoin. Ainsi l'on peut de Cesarée. Neanmoins Saint Jerome dire que cette histoire prouve trop : pouvoit avoir une raison particuliere mais je ne sçay s'il est vray de diro de parler ainsi , puisque la dispute qu'elle ne prouve rien . I Blondel Blond.prim. devoit estre jugée par les Evesques les rejette absolument la vie de Saint P-552plus proches; outre que s'agissant aussi Porphyre à cause des difficultez qui des bornes du diocese de Jerusalem, s'y rencontrent. [Ces difficultez sont cela regardoit plus particulierement grandes assurément : & neanmoins le Metropolitain . ] 'Il dit dans la comme d'autre part cette vie a un

politain.[Il est difficile de juger s'il resoudre à labandonner.]
l'entend de Cesarée ou d'Antioche.
'Slondel ramasse bien des choses p. 544-547.
Et quoy qu'il en soit de ce passage, pour l'autorité & l'independance de
S. Jerome y prend trop l'esprit & la l'Evesque de Jerusalem: { Mais reput

pouvoit avoir contreluy.

La presidence que les Evesques de jurisdiction sur les Eglises voisines Cesarée avoient dans leurs Conciles dés le quatrieme siecle, ou plutost fur ceux de Jerusalem, est une preuve des le commencement du troisieme; decisive si ceux-ci y venoient par [ce qui ne se peut pas soûtenir, estant obligation: mais elle est beaucoup formellement contraire au Canon de moins forte s'il n'y venoient que de Nicée,] leur bon gré.]

'Il faut confiderer davantage l'hif- dé à l'Evesque de Jerusalem, à estre le 1-F-43. P.647.512.12. toire de Saint Porphyre, où il est dit premier suffragant de Cesarée. [ Mais

fuite, que Jean avoit evité de rendre grand caractere de verité , nous l'honneur qu'il devoit à son Metro-n'avons pu jusques à present nous

chalcur de partie, pour l'y pouvoir ce qu'il raporte n'ajoute rien à ce que considerer comme témoin. Estant nous avons die d'abord de l'incomanimé contre Jean, il emploie tout patibilité qu'il semble y avoir qu'un ce qu'il peut pour le rabaisser, & Evesque soit soumis à la jurisdiction appuie toutes les pretentions que l'on de celui à qui il est superieur pour le rang. ] 'Il pretend mefine luy attribuer P.545-547-

'Lupus reduit tout l'honneur accor- Luc.in can.t.

s'il n'avoir que cela , le Concile cariftie, & il est aussi-bien défendu de n'avoit que faire de prendre des pre- profaner l'un que l'autre . Il seroit cautions pour conserver la dignité du bien plus facile de justifier qu'on Metropolitain. Aussi toute l'histoire n'a guere moins demandé de prepanous en donne une autre idée. ]

Pour la page 672.5 15.

NOTE XVII.

Que le Viatique dans le XIII. Canon de Nicee, s'entend de l'Eucaristie.

Conc.t.a.p.

Viatique dont parle le 13. Canon de prieres ? [ Si on ne leur avoit pas Nicée, n'est pas l'Eucaristie, mais accordé l'Eucaristie à l'article de la feulement l'absolution, ce qu'il fonde mort, ils n'avoient garde d'y pretensur la fin de ce Canon, qui ordonne de dre lorsqu'ils estoient en santé, & ne donner l'Eucaristie aux mourans en état d'accomplir seur penitence. qu'avec examen. [ Cela iroit à dire Et ainsi c'estoit une precaution fort qu'il faut donner l'absolution à tous inutile de les en exclure.] les mourans sans faire aucun examen de leurs dispositions. Il est tres vray de dire que l'ordre est aujourd'hui Sens de l'addition du XIX. Canon d'accorder l'Eucaristie à tous les mourans qui la demandent: cela ne se fait neanmoins qu'avec quelque forte d'examen . Et il ne seroit pas [L'addition touchant les Diaconisses; étrange que le Concile remift la com- qui est à la fin du 19.º Canon de Nicée, munion des mourans au jugement de peut signifier que le Concile en a parlé l'Evelque, c'est à dire autant que la parmi le Clergé, & a dit qu'elles necessité du malade le pourra permet-pouvoient estre deposées, seulement tre, puisqu'il ne se faisoit rien alors parcequ'elles sont dans le rang & dans l'Eglise, surtout sur la matiere dans l'état des officiers de l'Eglise, de la penitence, qu'avec la partici- quoiqu'elles n'aient point de part au pation de l'Evesque & par son ordre. sacerdoce & à la clericature, puisque Mais le Canon dit seulement que elles ne recoivent point l'imposition l'Evelque donnera l'Eucaristie, par- des mains, & qu'ainsi elles sont tout ceque les Evesques ne se dispensoient à fait du rang des laïques. Il semble pas alors de cette fonction, & encore que c'est le sentiment de Baronius, moins de l'absolution des penitens . an. 34. § 283. Mais il tombe dans cet C'est comme si on disoit aujourd'hui : inconvenient , que par cette raison Que le Curé la donne; ce qui n'em-tous les Clercs inferieurs, mesme

du Curé, le Vicaire ou quelque autre laïques.] mesme peu de personnes qui veuillent Canon marque deux sortes de Dia-83. dire que l'on ait jamais donné l'ab-conisses parmi les Paulianistes, dont folution aux malades, sans examiner les unes ayant receu l'imposition des de quelle manière ils la demandent . mains , seront rétablies dans leur

rations pour l'absolution que pour l'Eucariftie . Que si le Concile accordoit seulement l'absolution aux mourans, pourquoi ajoute t-il que] s'ils reviennent en fanté, ceux qui estoient en penitence demeureront 'M. de l'Aubépine croit que le seulement dans la communion des

NOTE XVIIL

Pour la page 671.5 15.

de Nicee, qui regarde les Diaconiffes .

pescheroit nullement qu'au defaut les Soudiacres, ne seront que des

Prestre ne la donnast. Il se trouvera M. de l'Aubépine croit que ce conc.t.z.p. C'est un sacrement aussi-bien que l'Eu-rang si on les en juge dignes, aprés

LLIII ii

NOTES SUR LE CONCILE DE NICEE. avoir receu le battefme de l'Eglife; de Nicee. Il faut peut-estre répondré Leo, ep. 40. 6.

& les autres s'estant ingerées dans la de mesme à Saint Leon, qui demanfonction de Diaconisses contre les dant un Concile cocumenique en formes & fans avoir receu l'imposi-ltalie pour resormer le conciliabule tion des mains, doivent demeurer d'Ephele, dit que les Canons de absolument dans l'état laïque. [ Ce Nicée sont voir que cela ne se peut sens seroit fort savorable, si dans le refuser, puisque Saint Flavien avoit Canon il y avoit kopedurine rinic , au appellé .

lieu de 24 pe 3 te in 7 rua ; & fi l'on Le Pere Lupus s'objecte que le Lupp. 11 e, trouvoit, (ce qui apparemment n'est Concile de Carthage dit que celui de pas, ) qu'on imposast les mains aux Nicée a désendu d'offrir le sacrifice Diaconifies.]

Pour la page 6-5-116.

NOTE XIX.

Concile de Nicée.

après le difner, '& il répond que ce parse Concile de Carthage en cite un autre de la mesme ville, & non celui de Diverfes ordonnances attribuées an Nicée, 'Il s'objecte de mesme que le p.111. 14. Canon du IL Concile d'Arles, cite 1014. le grand Synode, qui ordonne que

[ Outre ce que nous avons marque les calomniateurs ne feront receus dans le texte des choses qu'on cite à la communion qu'à la mort ; & Lup.p.115. du Concile de Nicée, & qui ne se puis il répond que ce grand Synode trouvent point dans ce que nous en est le prensier d'Arles . Il cite encore avons, on en marque encore plusieurs Theodose, ( ou plutost Theodore ) dont nous n'avons point cru devoir Diacre d'Alexandrie, qui se plaignant

embaraffer la fuite de l'histoire.] de ce que Diofcore avoit excommu-Cont.t.a.p. 'Le Pape Innocent I, dans fon nié S. Leon, dit qu'en cela il avoit . 282.24 epistre 13, chapitre fixieme, semble violé le Concile de Nicée. Mais ce Concilente dire que le Concile de Nicée avoit que dit Theodore, c'est qu'il l'avoir 198.6.

exclus de l'état ecclessaftique ceux fait à Nicée. qui aprés leur battefine avoient esté 'Quand l'Imperattice Placidie écrit P-14-4. à la guerre, ou avoient plaide, & à Theodose II, que les legats du Pape

beaucoup d'autres ordonnances sem-avoiest accoutumé de se trouver aux Lup.incan.t. blables. Lupus dit en effet qu'il cite Conciles, selon les decisions de celui 2.9.171. le 10 & le 12 Canon de Nicée, [1] de Nicée, [ces decisions ne sont appadevoir plutoft dire le 9 & le 10, qui remment que ce qui s'estoir fait dans donnent des regles pour l'ordination; ce Concile, dont l'exemple a servi de mais non pas celles que dit Innocent . regle pour ce qui se devoit faire dans

Ainfi il vaut mieux dire que c'eft une les autres. ] explication ajoutée à ces Canons : 'S. Gregoire de Tours cite un Canon Gt.T.h.Fr. & le texte mesme d'Innocent le peut de Nicée qui prononce anatheme se 13. p. 1011

centre les femmes qui quitteront marquer.] 'Le meine Pape dit qu'il faut rapor- leurs maris, en pretendant qu'on ne ter au faint Siege les causes majoures, se peut sauver dans le mariage. Le Lup.pars-comme le Synode l'a ordonné ; se il P. Lupus dit que c'ost un Canon du avoit cité peu auparavant celui de Concile de Gangres, qu'on pouvoit Lupperse Nicce. On croit qu'il veut marquer avoir joint à celui de Nicce sans le

le quatrieme Canon du Concile de distinguer. Sardique, que luy & Saint Leon ont Le Concile de Narbone en 189, Concil, geaccoutume de confondre avec celui cite du Concile de Nicée, qu'il est toisb.

821

Pour la page

678. 5 17.

défendu aux Ecclesiastiques de faire biLup.p.115 des ligues ensemble. On pretend qu'il cite le Concile de Nicee pour celui de Calcedoine. On peut voir dans Lupus quelques autres endroits

Pour la page 677. 5 17.

NOTE XX.

Sur l'histoire de Saint Paphnuce touchant le celibat.

Bar. 58. 5 21 325. \$150.

Soc. 1.1.c.11.

P-19.d.

Lup. in can. continence.] 'La raison ni l'autorité ce point. de Baronius n'ont point empesché le P. Lupus de recevoir cette histoire

Sucr.m. p.9.2.

comme veritable. 'Mr Valois dit neanmoins qu'elle luy paroist suspecte; [ & il est certain que Socrate & Sozomene ont esté choses qui avoient peu ou point de les autres à Constantin, arriva selon fondement. Mais pour les raisons Theodoret, partie devant, partie que Me Valois allegue, je ne voy pas aprés la réunion & la pacification des qu'elles aient beaucoup de force. Car Prelats, c'est à dire après la decision Rufin a pu ignorer ou omettre vo- touchant la foy, par laquelle tous les lontairement quantité de choses tres Prelats s'estoient unis en apparence.

Ruf.l.t.c.4. P.237.

l'y met expressément, & avec de sort de la session solennelle, & achever grands eloges.

NOTE XXI. Que Saint Basile n'a pas connu le VIII. Canon de Nicée.

'Nous voyons dans Saint Basile Basep.can. v. semblables tirez d'auteurs plus re-l'execution du huittieme Canon de P.22.2. Nicée; [& cependant il semble que ce Saint n'ait pas connu ce mesme Canon. Car le Canon suppose que l'on admet le battesme des Novatiens,

comme il est visible, surtout en le Baronius pretend que ce que So- conferant avec le 195, ] & comme S. Hier,in Luch crate & Sozomene disent de l'histoire Jerome l'a remarqué, ayant mesme t.2.p.147.2. de S. Paphnuce sur le celibat, est une dit que le Concile avoit receu le batfausse histoire, parcequ'elle est con- tesme de tous les heretiques, hormis traire à la discipline de ce temps la , des Paulianistes : '& S. Basile doute Basep.can.r. qui obligoit, dit-il, tous les Clercs neanmoins si on peut recevoir ce bat- P.alie. à la continence. [Ainfi c'est un point tesme. Il ne l'accorde que parceque de grande discussion, & que nous ne quelques Evesques d'Asie l'avoient pretendons pas traiter ici. Mais ilest receu, diril, par condescendance, difficile que tout ce qu'on peut dire & mesme en un autre endroit, après canas. P. J. contre cette histoire, n'ait pasdû pa- avoir dit qu'il y avoit eu disterentes 14roiltre incomparablement plus fort ordonnances sur ce sujet, & s'estre du temps de Socrate que du nostre: objecté les Eglises de Rome & Et mesme vu la maniere dont parle d'Icone qui admettoient ce battesme, Socrate, il n'est pas aise de croire qu'il il conclud à le rejetter, jusqu'à ce ait reconnu à Constantinople une loy qu'un plus grand nombre d'Evesques formelle qui obligeast les Clercs à la le fussent affemblez pour determiner

NOTE XXII.

Pour la page

En quel temps les Evefques presenterent leurs requestes les uns contre les autres à Constantin.

L'histoire des requestes que les Thart. I.r. c. capables de croire & d'écrire des Evelques presenterent les uns contre 10. P. 552-b. veritables : ] Et quoique Mr Valois Rufin, Socrate, & Sozomene la met\_Rufil.r.c. p. dise que personne ne met Paphnuce tent avant cette decision; quelques 231 Soci. 1. entre les Evelques d'Egypte qui affil- jours auparavant selon Sozomene, Soz.h.i.c.17 terent au Concile de Nicce, Rufin a Socrate la fait commencer la veille 450ct.p.a.t.e. le jour mesme de cette session. [ Nous

LLIII iii

l'avons suivi pour le premier point : actes du Concile de Nicée écrits très & il le faut necessairement, si nous soigneusement, mais qui ont esté pervoulons dire avec Gelase de Cyzic, I dus peu de temps aprés par les efforts Gel. Cyz.La. que Constantin n'arriva à Nicée que des Ariens, & que la dispute qu'il y 562.

la veille de cette session; [ à quoy il y eut sous Honoré entre les Églises

a affez d'apparence.]

Po ur la page: 684, 519.

7.D.541.2.

C.6.p.60.

NOTE XXIII.

Silvestre, & de la réponse de ce: Pape ...

Macaire est nommé dans le titre plu-les decisions, les definitions, & les tost que S. Alexandre & S. Eustathe.] souscriptions des Evesques, & que Thart.l. P.Co.

n'avoit qu'à lire ce titre, & cateri des songes ..

Conc. t. 2 p. où il eftoit assemblé . 'Le Concile de endroit de S. Athanase que Baronius de syn.p. 873. 50.c.

Bar 125, \$174. est du mesme genre, ] 'si ce n'est que S. Jerome', il est indubitable qu'ils la fausseté de la date & les fautes qui n'estoient point perdus du temps y sont, sont croire mesme à Baronius d'Honoré & de Saint Augustin ]

Cenc.p. 5 Le elle ne l'est pas plus que l'autre. 1 Le qu'il appelle Synodique, où estoient
P. Labbe les abandonne toutes deux les noms de tous les Prelats. [C'estoit

Pour la page" 585. 5 20.

NOTE XXIV.

Des aftes du Concile de Nicee.

d'Afrique & de Rome , montre qu'on ne les avoit plus dés le commencement du cinquieme fiecle ; 'qu'ainfi ce ser-Fauffete de la lettre du Concile à S. qu'affure Turrien, qu'ils sont encore aujourd'hui à Alexandrie; ce que d'autres pretendent qu'ils sont en Arabie: & melme ce que dit lidorus [ Le seul style barbare & presque in-Mercator , que quelques Orientaux intelligible de la lettre qu'on raporte luy avoient affuré les avoir vus eux du Concile de Nicée à S. Silvestre , mesmes, qu'ils estoient plus longs que fait affez juger de l'autorité qu'elle les quatre Evangiles, qu'ils contepeut avoir , fans qu'il soit besoin de noient les diverses sessions du Condemander par quel' privilege Saint cile, les differends qui furent agitez,

'Mais S. Eustathe avoit grand tort de le Concile de Calcedoine avoit esté n'avoir pu conter combien il y avoit ecrit fur ce modele, toutes ces cho-162. eu d'Evelques dans ce Concile [ Il les, dit-il, ne sont apparemment que

Barijas, 67-70-epifeppi 318. ] Le Concile de Calec-doine a oublié de marquer aussi dans que les actes du Concile de Nicée letitre de sa lettre à S. Leon, de com- aient esté sitost perdus, s'ils ont jamais bien d'Evelques il eftoit composé : esté écrits; mais aussi ce dernier point [61] Easta.p. mais il n'oublie pas de dire le lieu n'est pas sort certain.] 'Car le seul 2013.16 Arh. Nicée mesme, quand il écrit aux allegue pour cela, n'endit rien dutout . Egliscs d'Egypte, marque le lieu & dans le grec. 'S. Jerome cite formel. Hier in Luci. oublie le nombre : c'est sans doute lement les actes du Concile de Nicée, qu'on n'estoit pas encore accoutume f mais sa suite peut faire juger qu'il à prendre les 318 Evesques & le Con- n'entend par ce terme que des souseile de Nicce pour une mesme chose criptions des Evesques. Que si ces [La réponse de S. Silvestre au Concile actes: estoient encore du temps de

> qu'elle est supposée : [maisassurément Socrate cite un livre de S. Athanase, sect.it.c.1]:peut-estre l'exemplaire qu'avoit ce Saint des decrets, des Canons &c. du Concile, sans qu'il y eust rien de plus . ]

Earliga sie 67 ... Baronius croit qu'il y a en des Mr Valois croit que l'on n'écrivit Eafin: p. 22 3 ...

rien que ce qui avoit efté resolu en ¡Est-ce qu'il estoit den perdu ? Cela plein Cencile, & souscrit par tousles est sans apparence, ou au moins cela Evesques, Ccomme le symbole, les valoit bien la peine d'estre dit. Le Canons, les autres decrets, l'anatheme llivre qu'il composa ensuite de tant d'Arius, & les epiftres synodiques, ] de recherches , & que nous avons c'v.Confil... 'Il se sonde sur Eusebe qui n'est pas encore, n'est en partie qu'un tissu c'ap. 1900 de formel, a & encore sur ce qu'une per d'Eusebe, de Rusin, & des autres

sonne ayant demandé à S. Athanase auteurs Ecclesiastiques, dans le texte ce qui s'estoit fait dans le Concile desquels il ajoute quelquesois des touchant le mot de Confuhstamiel, ce choles importantes, fans nous en Saint au lieu de luy en envoyer les avertir. Le reste consiste en diverses actes, composa pour l'en éclaireir, le pieces, lettres, harangues, ou disputes

livre intitulé Des decrets du Concile qui est ce qu'il avoit transcrit du p.a. de Nicée contre les Ariens. livre de Dalmace: Mais on ne reçoit Gelafe de Cyzie, comme on l'ap-inullement ces chofes comme authen-pelle, [qui vivoir à la fin du V.fiecle,] liquer ; & on ne les croit pas fort dit qu'il avoir tenué chez, fon perciappuées; lofiquelles ne le fonque un livre tres ancien, qui avoirellé fur le rémoignage de cet auteur. « Gel.Cyz.l.t.

autrefois à Dalmace Archevesque l'Empereur Zenon. [On ajoute encore de Cyzic, '& que ce livre contenoir moins de soy à Gregoire, que d'autres generalement tout ce qui s'estoit dit nomment George, Prestre de l'Eglise

gnage suspect, en disant dans la fuite buit Peres du Concile de Nicée, au

que pour trouver tout ce qui s'elloit commencement du VII, fiecle selon passe dans ce Coucile, il l'avoir re-Bollandus; ou seulement dans le Xe vossine. cherché de tous costez: & en toutes selon Vossius. Surius nous a encore 6.19.9.421emanieres , & avoit employé toutes donné le 10 juillet une petite histoire fortes demoyens pour cela . Qu'estoit-du commencement de l'Arianisme , il necessaire de tant de recherches? tirée de Metaphraste. [ Elle est trop Il n'avoit qu'à publier son livre : pleine de fautes pour s'y arrester. ]

#### NOTES SUR S. NICOLAS.

NOTE dans la vie de ce Saint ; qu'on n'a

p. 21 0.b.

P-J-

24

Icletien, Mais cet orage, dit-il, paffa 514 Fautes insoutenables de Metaphraste sussi-tost. Diocletien & les payens ses Constantin regna, rompit les chaines

rien d'assuré sur ses actions. des Confesseurs ; & alors S. Nicolas ENTRE les endroits de la vie de S. revint à Myre. Ce feroit beaucoup Nicolas écrite par Metaphraîte, ce femble, de dire que rout cela ne qu'on peut dire estre insostemables , s'est fait qu'en deux on trois ans Et il faut mettre la maniere dont il parle cependant depuis l'an 303 que les Sur, e.dec.p. de sa confession. l'Car il dir nettement Evesques furent mis en prison en sty.\$ 13. qu'il fut mis en prison des le com- vertu d'un second edit de Diocletien, mencement de la perfecution de Dio- jusqu'à ce que Constantin soit devenu

maistre de l'Orient, il y a vingt ans faits, savoir l'election du Saint à entiers. Dans ces vingt ans mesme les l'episcopat, le miracle d'une tempeste Confesseurs ont esté delivrez en 311; appaisée par ses prieres, la multipli-& l'Eglise jouit d'une paix toute cation du blé qui se portoit d'Aleentiere depuis la fin de 312 jusque xandrie à Constantinople, (ce qu'on vers 320: de sorte que Constantin n'a ne peut mettre qu'après l'an 330,) la delivré en Orient que les Confesseurs guerison d'un possedé, & la delivran-

mis en prison sous Licinius.] 'Aussi ce des trois capitaines qu' Ablave Baronius pour défendre en quelque avoit voulu perdre. Aussi elle n'a sorte cet endroit, veut malgré son rien de ce qui embarasse le plus dans auteur, qu'on l'entende de Licinius, Metaphraste. Et neanmoins nous

& non de Diocletien .

183.53.10.

£17.

MS. p.81.

lerinages de S. Nicolas à Jerusalem autorise. Car il paroist que soit par le avant le regne de Constantin, pour defaut du copiste, soit par quelque auadorer la Croix, & visiter l'eglise tre raison, il manque à cette histoire & le Sepulcre de nostre Seigneur plusieurs choses qui y devroient estre . [quoiqu'on sache que jusques à l'an La promotion du Saint à l'episcopat Sepulcre estoient ensouis dans la transattis; & il n'y a rien auparavant avoit en cet endroit qu'un temple commencement de l'histoire des trois d'idoles . V. Sainte Helene § 2.]

ne devoient .]

crit une vie de S. Nicolas, beaucoup tres zelé pour le Christianisme, avoit plus courte que celle de Surius. [ Je une confiance extraordinaire en Dieu, ne scay si ce ne seroit point celle que majoroiar, & qu'il ne cessoit point Baronius 6. dec. a, attribue à Jean jusques alors de delivrer de toutes Diacre, dont on auroit ofté la preface: fortes de maux ceux qui avoient Car elle commence par ces mots ; recours à son intercession. Il marque Beaths Nicolans illustri prosapia ortus. qu'il avoit sauvé de la mort quelques Elle n'est pas tout à sait mas écrite, & soldats, & trois capitaines, qui ayant les bouts de vers qui finissent souvent esté condannez sur une calomnie, les periodes, sentent assez le style du s'estoient adressez à luy par leurs IX. fiecle. ] Elle porte tout d'abord prieres. [ Mais cette autorité n'est pas que la ville de Patare, autrefois fort fort considerable, ] 'puisqu'on croit Vess h.g.l.2. confiderable, 'n'eftoir plus alors qu'un que Suidas n'a vécu que sur la fin du joa.
bourg fort peu habité; [ce qui marque | XI. fiecle.

n'oserions pas dire que le peu de 'Metaphraste raconte aussi des pe-sfaits qu'elle contient en soit plus 326 ou 327, & la Croix & le faint commence par ces termes,] His ita P.82. terre, & qu'au lieu d'eglise il n'y à quoy cela se puisse raporter. 'Le p. 86.

doles. V. Sainte Helene § 3.] capitaines n'y est point, & yest nean-'Il fait une sedition dans la Phrygie moins supposé. On voit de mesme P.89. excitée par les Taifales, [ qui sont des que l'auteur avoit parlé plusieurs sois peuples de la Sarmacie sur le Danube : de la delivrance de quelques jeunes & ] il suppose que ceux que Constan- hommes que nous n'y trouvons point tin y envoya en diligence, vinrent dutout. Je ne sçay aussi cequ'il veut p.90. aborder à Myre. [ Cest leur faire faire dire, qu'on avoit amené un possedé au cinq ou fix fois plus de chemin qu'ils Saint, in monasterio sante Sion.

Nous trouvons dans Suidas w. p. 2 3 1. Nous avons trouvé dans un manus- a.b, que S. Nicolas de Myre Evesque

affez qu'elle n'est pas bien ancienne: [Je n'ay point vu] 'celle que Baronius Bar. 326.5 86] Cette vie ne contient que bien peu de attribue à S. Methode, & qu'il dit

eftre imprimée. [ Elle meriteroit quel- Mais il est affez visible que ces fouf- seld in Bergy que respect, sinon pour le temps, au criptions sont fausses, ou au moins p.126. moins pour la qualité de son auteur, qu'elles ne sont pas du premier Conpourvu qu'il y eust preuve que ce fust cile de Nicée; & on les trouve toutes Nor.epo.p. All desim p de luy: ] car Allatius ne marque rien dans celles du fixieme Coneile en 313-

de S.Methode sur S. Nicolas . [Mais l'an 680, auquel elles appartienneme ce qui m'étonne, ] 'c'est que Baronius effectivement. Bar. 326.5 36 218 \$ 18-40. tire de Metaphraste ce qu'il a à dire

de S. Nicolas, [plutost que de Saint Methode . ] 'Il cite bien quelquefois Qu'une charte de l'an 1079, ne prouve 325.5 36. ce Saint, mais c'est avec les autres, 316,5 86. comme quand il raporte l'histoire

des trois capitaines. Il ne dit point \$ 87-95. fi c'est de luy qu'il tire les termes de la difficulté à croire ce que les deux cette histoire. [Mais ce ne sont point

manuscrite que j'ay.]

Pout la 'page NOTE II. Que les souscriptions du Concile de

Nicee ne prouvent pas que Saint Nicolas n'y ait point esté.

recevions ] les souscriptions de ce qui le signent sont tout différents de de la metropole de Myre en Lycie, dation, y est expressement marque. ]

NOTE IIL

Pour la page

point que le corps de S. Nicolas fust deja à Bari.

[Il semble qu'on peut trouver de histoires de la translation de Saint ceux de Metaphraste, ni de la vie Nicolas portent qu'elle ne se fit que l'an 1087. Car dans la charte de la fondation de l'eglise collegiale de S. Nicolas à Beauvais, datée de l'an 1079, il est dit que le fondateur partoit pour s'en aller à Rome, & ensuite à Bari visiter le corps de S.Nicolas. Mais cet article est aprés la date, [ Nous aurions une preuve politive & ainli on n'en peut rien conclure, que Saint Nicolas ne vivoit point du puisqu'il peut avoir esté ajouté longtemps du Concile de Nicée, si nous temps depuis: Et en effet, les témoins Concile, qu'on pretend estre tirées ceux qui signent la fondation; & le d'un fort ancien manuscrit, puisque consentement du fils du fondateur, l'on y trouve un Polydecte Evesque dont il n'est point parlé dans la fon-

DECOMENDED DE L'ACTUAL DE L'AC

# NOTE SUR LES AUDIENS.

Pet. Sp. 1. Peterfie des Antropomorphites.

Pet. doc. 1.1. L. E Pete Petau pretend que Saint pretend qu'on le peut dire fans croire accessione.

Augustin & Theodore 107.204. compris le sentiment des Audiens, & main. ce qu'en dit S. Epiphane, qui ne leur Epi.70.c.2.p. sur la foy, 'sinon qu'ils croyoient que appuyer leur sentiment sur les passa-

la ressemblance que l'homme a avec ges de l'Ecriture qui à la lettre attri-Dieu, consiste dans le corps; ce que ce buent à Dieu des yeux, des oreilles, Saint dit qu'on ne peut avancer sans des mains, & les autres membres du . Hift. Eccl. Tom. VI.

Pour la page Qu'il eft difficile de les justifier de temerité, '& sans s'engager dans de c.s.p. 315. 816. - Augustin & Theodoret ont mal que Dieu ait la forme du corps hu-

> 'Neanmoins nous apprenons de S. Epi.c. 6. p. 816. attribue, dit-il, aucune autre faute Epiphane melme, qu'ils pretendoient 817.

MMmmm

Conc.t.a.p. \$4.C.

## NOTE SUR LES AUDIENS.

corps; d'ails inferioire que le corps (& qu'ils n'avoiere point d'autre foi celoto fai à l'impage de Dieu ; C (cel el que l'Eglife, quoqu'uls s'obtinailem bien precis pour montrer qu'ils ont trop, fair un point de pau d'important particule à Dieu une forme humanis, c]c, c; cle d'airemen plus difficile. Ce & qu'ainf S.Augulfin & Theodoret n'ell pas que la foy ne fe preme aflec ne fe fort pas trompez dans le fins ordanizement pour les ponts particuqu'ils out doiné aux paroles de Saint [leter contellez dans chaque ficele; de Epiphane.

priphane.

Pour ce que le P.Petau objecte auditont le terme general de la foy au qu'il est donc faux que les Audiens point parriculier de la Trinité. Mais

19.0.

qu'il est donc laux que les Audiens jonnt particulier de la Trinité. Mass custient une croyance tres june de cres comment diet que l'hereité des An-Las, Catholique fur la Trinité. « comme treoponorphies selt un point de pen comme l'auxilier de la comme répondre que la foy fue la Trinité, la fautient de cette difficulé, qui a foton le langage de ce temps là, com-idonné lieu d'acculer Saint. Epiphane filosi proprement à recomositire la indimé de fluve el hereit des Antroconsidérarialité des trois Perfonnes, pomorphites, comme on le voit dans ce qui n'ai rein de commun avec Socrate de dans Sozomene. J Cemanda cen-daye, e, la doctrine des Antropomorphites, j'altrabue aux Audiens, qu'il appelle « hauthais ce que die c. Peter encre pellu Valeira, se aux Antropomorphites, s'altra-

generalement. Qu'ils n'avoient rien de vouloir que Dieu euit une figure



311.

HRONOLO

OU ABREGE DES PRINCIPALES CHOSES contenuës en ce volume, mises selon l'ordre des temps.

ACTANCE est appelle vers 301 a Nicomedie, pour y professer la

rhetorique; & il y passe tout le temps le la persecution de Diocletien , page 201-201.

301.

Tyran succede à S. Cyrille d'An-302. tioche mort en 302, p.94.

Diocletica ordonne par un edit 303. publié le 24 fevrier 303, de bruler les livres facrez . Ceux qui les livrerent iux persecuteurs furent nommez Traliteurs, p.1-3. Paul Evefque de Cirthe e Numidie, Silvain Soudiacre, & beaucoup d'autres de ses Ecclesiastiques . livrent les vases & les livres facrez le 19 de may, p. 5.6.

Hierocle & un autre écrivent vers l'an 303 contre les Chrétiens, p.205. Lactance fait son livre De l'ouvra-

ge de Dien durant la persecution de

Diocletien, p.728.

Donat Chrétien de Bithynie est mis 305. en prison pour la foven 305, souffre beaucoup, & y demeure jusqu'en 311, Donat des Cases-noires sorme vers

306. 306 un schisme à Carthage contre l'Evefque Menfurius : ce schisme fut l'origine de celui des Donatiftes , p.4. Menfurius estant mort en l'an 111, Gecilien est elu en sa place : Les Evefques de Numidie assemblez à Carthage au nombre de 70, le depo-

fent, & elifent Majorin; ce qui forme le schisme des Donatistes , p.11-21. 699

MELCHIADE OU Miltiade 31.4 Pape, succede à Eusebe le 2 de juillet 111, & gouvenne deux ans, fix mois & neuf jours, p.37-39.

Achillas succede à Saint Pierre d'Alexandrie, & ne gouverne qu'environ fix mois, p.213.

Achillas reçoit Arius dans l'Eglife 312. & l'eleve à la prestrife en 312,p.241, meurt peut-estre le 13 juin , p.730.731.

Dés le commencement de l'an 313, Constantin decharge les Ecclesiastiques des fonctions civiles, & les terres de l'Eglise des imposts , p.22. & fait distribuer des aumosnes en Afrique, D. 23.

Les Donatiftes luy adressent en mesme temps leurs plaintes contre Cecilien vers le 15 d'avril, an nom de Majorin plutost que de Donat des Cafes, p.699-701. Il leur donne pour juges S. Materne de Cologne , Saint Marin d'Arles, & S.Retice d'Autun, p.25-28, aufquels il joint le Pape S. Miltiade , & S. Mirocle de Milan , p.29-31.702.

Les eglises sont rebasties partout,

D.194-197.

Constantin fait assembler un Concile à Rome sur l'affaire des Donatistes ; le 2 d'octobre. Il dure trois mois ,p. 3 1-33, Donat y est condanné & Cecllien absous, p.34.35. Les Donatifics s'en plaignent, & calomnien: S Miltiade, p. 36.37.

Tyran estant mort , Vital est fait

MMmmm 1

828 CHRONOLOGIE. 20.º Evefque d'Antioche, & gouverne Quelques Donatistes se réunissent 316. à l'Eglise: les autres s'en separent de environ fix ans , p.194. S. Pacome embrasse la vie solitaire plus en plus &c. p.68-80. Differenapparemment en 313, & la commuces entre eux & les Novatiens , p. nion de S. Alexandre d'Alexandrie 82-85. Les Circoncellions semblent aussi par un ordre de Dicu, p.216.217. 314. Le Pape Miltiade meurt le 10 de avoir commencé en 316,p.88-98. 317. janvier 114; S. SILVESTRE 11.º Pape Lactance est donné pour precepteur luy succede le 31 du mesme mois, à Crispe en l'an 317, p. 206. 318. Quelques Africains Donatiftes estant D. 17-19. Elien Proconful d'Afrique examihabituez à Rome en l'an 218, on leur ne l'affaire de Felix d'Aptonge le 15 donne pour Evelque un Victor de Garbie, & enfuite d'autres jusques à fevrier, & le declare innocent, p. 19-44.704.705. Le Concile d'Ancyre se tient peut-estre en 314, & celui de la prise de Rome. On appelloit ces Donatiftes Montagnars ou Rochiftes. Neocefaree peu aprés, p.198-201. On ne sçait point precisément le Eustole de Nicomedie, qui avoit temps de tout ceci, p.86-88. Aprés Vital, S. Philogone est fait affisté au Concile d'Ancyre, estant le 21.º Evesque d'Antioche : On croit 319. mort, Eusebe Ev. de Bervte s'empare de cette Eglise, avant l'an 119, par la que ce fut en 319. Il gouverne prés de faveur de Licinius, p.2 (2. cing ans, p.201.202. Constantin fait assembler à Arles Paulin de Tyr fait dedier vers l'an le premier d'aoust, un Concile de 119, fa nouvelle eglife, où Eusebe de tout l'Occident, pour l'affaire des Cesarée fait son cloge , p.196. Donatiftes, qui y sont condannez, p. Quel estoit Arius , p.239.240. Il 45-49.706-708. Le Concile rétablit l'unité du battesme en Afrique, p.50, commence peut-estre vers l'an 319 à troubler l'Eglise par son heresie, p. 241-245. 737-740. Saint Alexandre fait vingt-deux Canons, p. 1 - 13. Les Donatistes appellent du Concile à Evelque d'Alexandrie tasche à le l'Empereur, p.54.709. ramener par la douceur, p.218.219. Lactance fait vers cette année fon le condanne dans l'assemblée de son livre De la mort des persecuteurs, Clergé, & puis dans un Concile de cent Everques d'Egypte, p.220.221. Constantin veut juger les Donatistes 315. 245. De ses disciples , p.245.248. Il en Afrique en l'an 315, puis à Milan, quitte l'Egypte, s'en va en Syric où p. 57.58. il trouve des partifans & des adver-316. Olympe Evelque d'Espagne, qui faires, p.248-250. Paulin de Tyr & a écrit, vient peut-estre en l'an 316 en Theodote de Laudicée sont pour luy, Afrique pour la cause de Cecilien, p.250.251. p.59.60. Colluthe Prestre d'Alexandrie, Constantin juge à Milan l'affaire fait schisme vers le mesme temps de Cecilien vers la fin d'octobre & qu'Arius, & usurpe le pouvoir de condanne rigoureusement les Donal'ordination, p.241,242. S. Alexandre d'Alexandrie reçoit 320. tiftes, p.60-62. Donat estoit ce semble Evesque de & écrit vers 320, un grand nombre

de lettres touchant Arius, p.222-229.

733. Il fait signer un Tome à beau-

Carthage dés l'an 316: Ses qualitez,

D.61.68.

Arius se plaint à Constantin, qui

luy repond avec beaucoup de force, p. 262,261,742. Arius le vient trouver,

& tasche inutilement de le tromper, p.164.165.741.1.

d'envoyer les Orientaux appailer le

L'Arianisme empesche Constantin

Arcaph pour tenir fa place, & renouvellé ainfi le éthime, p. 125.

On peut mettre vers 327, que les 317.

Donarites affemblez à Carthage au nombre de prés de 170 Evefques, aprés une delibération de 75 jours permettent de recevoir les Catholi-

MMmmm iij

|      | 1810 CHRONO                                                        | LOGIE.                                                |      |
|------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|
| 327- | ques fans les rebattizer, p.81.82.710.1                            | [de l'année 332 au plustard, p. 279.                  | 332. |
| 328. | Eusebe & Thegnis sont rappellez                                    | L'Eglife d'Antioche eft en trouble                    | /"   |
| 340. | & rétablis dans leurs fieges trois ans                             | . aprés la mort d'Eulale : Les Euschiens              |      |
|      | aprés leur bannissement, à la fin de                               | y veulent mettre Eusebe de Cesarée                    |      |
|      | 328, ou au commencement de 329,                                    | qui le refuse; & on elit Euphrone                     |      |
|      | p.169. 170.                                                        | qui ne dure qu'un peu plus d'un an,                   |      |
| 329. | Il femble que S. Euftathe ait tenu                                 | p.276-278.                                            |      |
|      | vers 329, un Concile à Antioche des                                | Euphrone d'Antioche estant mort,                      | 333. |
|      | provinces d'Orient, dont ou a mélé                                 | on met Placille en fa place en l'an 333               |      |
|      | les Canons avec eeux du Concile de                                 | ou 334, p.278.                                        | _    |
| _    | la Dedicace en 3+1, p.753-755.                                     | S. Macaire de Jerusalem meurt vers                    | 334. |
| 330. | Constantin écrit à Arius le 27 de                                  | l'an 334, S. Maxime Confesseur luy                    |      |
|      | novembre 330, pour le rappeller d'exil                             | fuccode, p. 180.                                      |      |
|      | & l'envoyer à Alexandrie, p.270-273.                               | Les Eusebiens s'assemblent pour                       | 335. |
|      | 744-745-750-1-                                                     | dedier l'eglife de Jerufalem en 331, p                |      |
| - 1  | Les Donatiftes s'emparent peut-eftre                               | 183-186. Ils recoivent en mefme temps                 |      |
|      | en cette année de l'eglife que Conf-                               | Arius & fes fectateurs, p. 187. 188.748-              |      |
|      | tantin faifoit baftir à Cirthe pour les                            | 751. Ils citent Marcel d'Ancyre com-                  |      |
|      | Catholiques . Conftantin en fait baftir                            | me herctique , p. 289-192.                            |      |
|      | une autre , & confirme les privi-                                  | S. Athanase va trouver Conflantin,                    |      |
|      | leges des Ecclesiastiques, p. 105.106.                             | qui mande fes accufateurs; & fur une                  |      |
|      | 711.1.                                                             | nouvelle calomnie relegue le Saint à                  |      |
|      | S. Parthene est fait vers l'an 330<br>Evesque de Lamsaque, p. 390. | Tieves, p. 190.<br>Arius apres avoir esté receu à Je- |      |
|      | S. Euftathe Evelque d'Antioche est                                 | rusalem, va troubler l'Eglise d'Ale-                  |      |
| 331. | depose en 331 par les Eusebiens dans                               | xandric, p.293,294.                                   |      |
|      | un Concile, & relegué à Philippes en                               | Les Eusebiens tiennent un Concile                     |      |
| - 10 | Macedoine, oh il meure app. avant                                  | a Conftantinople cu 336, p.293. Ils y                 | 336. |
| - 17 | l'an 338, p. 273. Paulin de Tyreft mis                             | condannent Marcel d'Ancyre, p. 190.                   |      |
| - 10 | en fa place & ne gouverne que fix                                  | 291, mettent Basile en sa place, &                    |      |
|      | mois : il instruit Acce, p.275.276.404.                            | font un nouveau formulaire, p. 190.                   |      |
|      | Asclepas de Gaza est depose app.                                   | Conftantin fait venir à Conftan-                      |      |
|      | avec S. Euftathe, & Quintien misen                                 | tinople Arius qui le trompe : Mais                    |      |
|      | fa place, p.174.746.                                               | Dieu exauçant les prieres de Saint                    |      |
| - 10 | Paulin intrus à la place de Saint                                  | Alexandre de Conftantinople & de                      |      |
|      | Euftathe, cftant mort, Eulale luy fuc-                             | S. Jacque de Nitibe, fait perir mife-                 |      |
|      | cede : Il chasse Aece d'Antioche, p.                               | rablement cet heresiarque un famedi                   |      |
| - 11 | 276, 404. Divers Catholiques refu-                                 | au foir , lorsqu'il s'attendoit d'estre               |      |
|      | Lat de le soumettre à ces usurpateurs                              | receu le lendemain dans l'Eglife, p.                  |      |
|      | Ariene, & font appellez Euflathiens,                               | 191-197.                                              | - 1  |
| - 14 | £. 278.                                                            | Constantin bannit Jean Arcaph                         | - 1  |
| 11   | Eufebe de Nicomelie s'unit avec                                    | chef des Meleciens, p. 299.                           | 1    |
| - 19 | les Meleciens vers 331 ; Il tusche en                              | Eusebe de Nicomedie veut usurper                      | - 1  |
|      | vain c'obliger S. Athanafe à recevoir                              | le fiege de CP, & ne le peut , p.299.                 | - 1  |
|      | Ariusi la communion, p. 182,                                       | Les Ariens gagnent l'esprit de Conf-                  | 337- |
| 32.  | S. Eutrope d'Andrinopole est banni                                 | tance en 337, p. 299.302.                             |      |
|      | après 5. Euftathe, au commencement                                 | S. Achanate de les antres Evefques                    | 0    |

338 bannis fous Constantin, sont rappel-1 lez en 338, p.302.303. Les Eusebiens forment de nouvelles Evelque , p. 323. calomnies contre S. Athanafe aprés fon retour à Alexandrie, font Piste Evesque des Ariens d'Alexandrie, p. e. retique , p. 423. cn 339, p.303.304. Quel estoit Acace successeur d'Eusebe de Cesarée, p.304-306. 342, eit tué par le peuple, p.324. 325. Sur la fin de l'an 33%, ou peu aprés, Constance vient à Constantinople, fait deposer S. Paul par un Concile d'Ariens, & met en sa place Eusebe qu'il tenoit , p. 324. de Nicomedie, p. 304. Marcel, Asclepas, S. Luce d'An-340. drinopole, Saint Paul, Hellanique de un tres grand carnage, p. 325. Tripoli, & plusieurs autres persecutez & chassez par les Ariens en 340, viennent, comme on croit, à Rome avant le milieu de 341, p. 307-310.752.1. Le Pape Jule écrit & depute en l'an fe la communion, p. 3 26. 327.759.760. 340 aux Eusebiens, pour les faire venir au Concile de Rome indiqué pour le mois de juin 341, p. 306.310.311. 341. Les Eusebiens tiennent un Concile refiarque, p. 325-330.

à Antioche pour la dedicace de la grande eglise, au commencement de l'an 341, p.311.312. Ils y font divers fymboles & quelques Canons bons & mauvais, p. 315-322. Les 25 Canons qu'on leur attribue peuvent estre de differens Conciles, p. 753-755. Ils y offrent l'eyesché d'Alexandrie à un Eusebe qui le refuse, & accepte celui d'Emese: Quel estoit cet Eusebe, p. 312-315.

Gregoire de Cappadoce est établi par ce Concile à la place de S. Athanase, p.713.

Les legats du Pape partent d'Orient au mois de juin, avec des lettres du Concile d'Antioche, p.322.323.

Eusebe de Nicomedie meurt avant que la lettre de Jule soit arrivée en Orient, c'est à dire sur la fin de 341, p.323.758.759.

S. Paul de Constantinople est rétabli

en fa place, les Eurobiens luy oppofent 341. Macedone l'heretiarque, & le font

Eudoxe estoit des l'an 341 Evesque de Germanicie : Qualitez de cet he-

Le General Hermogene voulant chasser S. Paul de Constantinople en

Constance vient d'Antioche à CP. durant l'hiver, & en chasse S. Paul, laissant Macedone dans la seule eglise

Philippe met Macedone en possession des eglises de CP, ce qui excite

Les Eusebiens deputent Narcisse & quelques autres, dans les Gaules vers Constant, qui les renvoie sans rien faire: S. Maximin de Treves leur refu-

Photin Evelque de Sirmich decouvre son heresie des l'an 342, ou peu aprés, avant 345 : Quel estoir cet he-

Il semble que Valens de Murse ait tasché en vain vers 344, d'usurper le siege d'Aquilée. Fortunation en cst fait Evelque , p. 330.

Theognis de Nicée meure vers 344,

p. 330.331. Les Eusebiens assemblez en l'an 345, peut-oftre à Antioche, envoient en Occident leur long formulaire, p. 331. Le Concile de Milan rejette leurs deputez, parcequ'ils refusent de condanner l'heresse d'Arius, p. 332. 760. 761.

Estienne succede vers 345 à Placille Everque d'Antioche, & gouverne trois ans, p. 332.

Du Concile de Cologne contre 346. Euphrate Evefque de la mesme ville, marqué le 12 de may 346,p.332.333. 76 I-764.

Les Orientaux refusent en 347 de se joindre au Concile de Sardique,

p. 333. 334, & en condannent les prin-147.

cipaux auteurs dans leur assembléede Philippople, p. 335.336. Ils taschent de se joundre les Donatistes, p. 107.

108. Le trouble augmente dans l'Eglise,

. 337. 338. Violences des Eusebiens au retour

de Philippople ; Ils font mourir plufieurs Ecclefiastiques d'Andrinople, & envoient l'Evefque Saint Luce en exil, où il mourut, p.338-340. 764. 1. Ils banniffent austi Diodore, Macaire, Aftere, Olympe, Theodule, tous Evelques, & quelques Profires d'Alexandrie en 347 ou au commencement de 348, p. 338-340.

Concile de Milan contre Photin p. 340. 765, qui n'est pas celui où Demophile, Macedone &c. refuserent de condauner l'herefie d'Arius . p. 760, 761. Urface & Valens y font

quelque foumillion, mais qui n'eftoit

passuffisance, p. 141. 348. Constant écrit à Constance en 148, par les deputez du Concile de Sardique, aufquels il joint les fiens, pour le rappel des Evelques bannis; Conftance l'accorde, p. 3. Ces deputez estoient Pasque à Antioche, où Estienne s'efforce de les perdre d'honneur par une malice diabolique, Mais elle est decouverre, Estienne depose, & Leonce mis en sa place. Il gouverne prés de dix ans, p. 141, 422. Qualitez de Leonce : Flavien & Diodore soutienment la foy contre luy , p-341-345.

Constance rappelle vers Pasque les Evelques exilez, p. 345-347. Constant envoie des aumoines en

Afrique par Paul, & Macaire, qui bannissent les Evesques Donatistes & obligent tout le peuple à se réunir. Martyre pretendu de Donat & de Marcule, & de quelques autres &c. p. 109-110, 710-711, Les Donatiftes calomnient Paul & Macaire, p. 121. Vitellius Donatilte ecrit vers l'an 348, 148.

Saint Athanase voit Apollinaire à Laodicce en 149, & passe par Jerusalem on Saint Maxime affemble un

Concile en sa faveur, p. 347. Marcel & Afclepas retournent en

349 à leurs Eglifes, p-345.346. Concile de Carthage sous Gratus

en 348, ou plutoft en 339, aprés la réunion des Donatiftes , p.114-118. Urface & Valens se retractent de tout ce qu'ils avoient dit contre Saint Athanase, & luy écrivent des lettres de paix fur la fin de 349, p. 347.

Les Evelques d'Occident tiennent un Concile & Sirmich contre Photin, qu'on ne peut encore dertofer. Ilsen

écrivent aux Orientaux, Ibid. Saint Maxime de Jerusalem meurt peut-estre le s de may 350, & pour le plustard au commencement de set:

Saint Cyrille luy succede ; Difficultez fur fon entrée, p. 349.

S. Paul de Constantinople chassé de cette ville, est mené à Cucuse, & etrangle par le Prefet Philippe à la fin de 350 au plustoft, foid. S. Martyre Soudiacre, & S. Marcien Lecteur, peuvent avoir esté marryrizez austitost aprés en exil à la poursuite de

Macedone le 25 octobre, p.398.399. Histoire d'Aece; ses impietez : Leonce d'Antioche le fair Diacre vers la fin de l'an 440, & est obligé ausi-toft de le deposer, p.403-410.

Apparition de la Croix fur la ville de Jerusalem le 7 de may 351 : Saint Cyrille en écrit à Conftance à qui il n'avoit pas encore écrit, p. 149.

Valens de Murie tire avantage de la bataille de Murse pour l'Arianisme

P. 350. Les Eusebiens taschent de renouveller la persecution, Ibid. Il tiennent le grand Concile de Sirmich où ils deposent Photin; & font un

nouvcau

nouveau formulaire, p. 351-356.766. \$ ( 14 Des sectateurs de Photin: Germine Arien est mis en sa place, p. 355. Aece s'infinue dans l'amitié de

Gallus , malgré Basile d'Ancvre & Eustathe de Schafte, p. 408. 409. 352. Le Pape Jule meurt le 12 d'avril

352: LIBER Eeft elu à fa place le 22 de may, & gouverne 14 ans, quatre mois, & deux jours, p. 356. Libere reçoit en l'an 3 5 2, les lettres

que les Ariens & les Eusebiens avoient adreffees à Jule son predecesseur, contre S. Athanale, p. 356.357. Conftance fait Epictete Evelque de

Civita-Vecchia vers l'an 3(2, ou peu aprés, p. 380.

353. Les Eusebiens, vers le commencement de l'an 353, taschent de faire fortir S. Athanase d'Alexandrie, sur une fausse lettre de luy à Constance, P-357.

Conftance fait tenir un Concile à Arles en l'année 353, ou la fuivante, où tous les Evefques confentent à la condamation de Photin, de Marcel & de S. Athanase : mesme Vincent de Capoue qui estoit venu demander de la part de Libere la convocation d'un Concile à Aquilce, p. 357-359. . Paulin de Treves resiste seul pour Saint Athanase, & cft banni, p. 160. 767,12

354. Gallus fait mourir en 354 Eusebe d'Emese surnommé Pittacas , apparemment avocat, p. 757.

Libere écrit à Constance pour ob tenir un Concile , & il en fait de grandes instances tant par Lucifer de Cailleri , Pancrace Preftre , & Hilaire Diacre , que par Saint Eusebe de Verceil & Fortunation d'Aquilée, p. 161, 162.

S. Parthene illustre par ses miraeles, gouvernoit en l'an 354 l'Eghic de Lampfaque, p. \$38-391. Il guerie Theodore d'Heraclée qui meurt peu

apresentre 351 & 356. Hypatien eft mis à sa place, p. 388. Constance assemble le Concile de Milan au commencement de l'année 355, p. 362. 363. Les Euchiens y proposent sous le nom de l'Empereur un formulaire purement Arien: Le peuple le rejette, p. 362. 363. 365. On ne voit pas qu'il ait esté figné, maison figne la condannation de S. Athanase p. 164. On remarque particuliere-

ment la chute d'Hereme de Thessalonique & de Fortunation d'Aquilée , foid. Auxence eft mis à la place de Saint Denys de Milan, qui fut exilé pour avoir retracté sa fignature, p. 365. Il meurt dans son exil; on n'en sçait pas

l'année, p. 363.467. Idee generale de la persecution que Constance fit à l'Eglise en l'an acc. p. 366-379.

Histoire de Saint Maxime de Naple, & du Martyr Rufinien, p. 191. 191.

Constance vers le milieu de cette année, mande à Ofius de le venir trouver; & ne l'ayant pu gagner ; il le renvoie à Cordoue, p. 393. Il comble de faveurs Epictete Evesque de Centumcelles, qu'il avoit gagné p. 280.

Le Pape Libere resiste genereusement à Rome & à Milan, (aprés le fixieme de juillet 355, & la mort de Silvain, ) aux efforts de Constance & de l'euraque Eufebe : Il est relegué à Berée en Thrace , p. 380-386, oil il est accompagné par Damase Diacre & depuis Evelque de Rome, p. 386. Felix intrus à fa place, est constamment rejetté du peuple , mais fuivi d'une partie du Clergé malgré leur ferment, p. 387.

S. Hilaire & d'autres Evefques de France, peuvent avoir presenté vers l'an 355, une requelte à Con tance

Hift. Eccl. Tom. VI.

NNnnn

pour les Catholiques & contre less 355. Ariens, p. 195, 196. George est ordonné à Antioche

Evelque d'Alexandrie en 356, par un Concile de trente Ariens qui font un nouveau formulaire, p. 394. 395.

Perfecution generale des Evelques Catholiques d'Egypte , dont les uns iont bannis, les autres contraints de s'ensuir , & quelques uns meurent

dans les fatigues de l'exil, p. 934. George réordonne les Evefoues qui fe foumettent à luy , p. 184.

Acce vient à Alexandrie, où Eunome fe joint à luy, p. 410.

Histoire d'Eunome, p. 501. 502. Erreurs des Eunomiens, p. 411. 412.

On tient en l'an 356 le Concile de Beziers, avant le mois de juin, où S. Hilaire s'estant oppose à Saturnin & aux autres Ariens, & ayant peut-eftre esté deposé, il sur relegué en Phrygie par Constance, avec S. Rhodane de Toulouse qui y mourut,p. 195.

Etat deplorable où Saint Hilaire trouve l'Afic, p. 196.

Macedone, avec Marathone & Eleuse de Cyzic ses partisans, exerce de grandes cruautez à Constantinople contre les Catholiques, entre lesquels Saint Martyre & Saint Marcien font decapitez, p. 397-399: Et contre les Novatiens, qui resusent pourtant de fe reunit avec l'Eglife Catholique, p. 400, 401; Agele eftoit alors leur Everque à Constantinople, p. 400.

Macedone fait transporter le corps de Conffantin de l'eglife des Apoftres dans celle de S. Acace : ce qui caufe un grand trouble & beaucoup de meurcres dans CP. On n'en scart pas l'année, p.403.

D.s diverses divisions des Ariens en Eunomiens, Semiariens, & Macedoniens, p. 410.00.

Le peuple Romain en l'an 3 (7, demande à Conftance avec de grandes instances le rappel du Pape Libere P. 414-416. Second formulaire de Sirmich tout

à fait impie, dresse en juillet 3 : 7; ou peu aprés, par les Evelques heretiques

d'Occident, p. 416-419. Quel estoit Pocame Evesque de

Lifbone, p. 417. Le Pape Libere figne 1 Berée le premier formulaire de Sirmich . & embraffe la communion des Ariens pour estre rétabli. Ce sut à la fin de 357, ou au commencement de 358, p.

Leonce d'Antioche meurt fur la finde 357, p. 422. . . .

419-421.

Division entre Acace de Cesarée & Saint Cyrille de Jerusalem , qui avant este depose par Acace dans un Concile, se retire à Antioche après la more de Leonce, & de là à Tarfe où Silvain le reçoit malgré Acace . Eutyque est mis à la place de Saint Cyrille, p. 424, 425.

Eudoxe de Germanicie ayant feeu la 358. mort de Leonce, accourt de Sirmich en Orient, & s'empare du siege d'Antioche vers le commencement de 318, 0.422-423, 774. Il v demeure deux

Les Prelats de France rejettent peu avant le Concile d'Ancyre, le fecond formulaire de Sirmich . Ils éctivent vers le mesme temps à S. Hisaire; f. . 416. S. Phebade d'Agen fait un écrit pour refuter ce meine formulaire

9.427. Acce revient à Antioche aprés l'olection d'Eudoxe, qui veut le reablir dans le diaconat, & he le peut,

. 428, 420 Eudoxe autorife la doctrine des Anoméens dans un Concile à Antioche, p. 429. George de Landicée ecrit contre cela à Basile d'Ancvre & à d'autres . Basile assemble avant Pasque un Concile à Anèvre de douze

3 58. Everques Semiariens qui condament les Anoméens avec la Confubifiantialité, & écrivent à tous les Everques,

p. 4309431.

[2, 43] "43] "4.

Batile, Eufarthe, & Eleufe, deputez du Concile d'Aneyre vers Conllance; d'font figner aux Anoméens & Luter leurs austhematismes & leur formulaire , & retracter, la feconda confettion de Sirmich , qui est mesme tupprimée, p. 431. Cr. la Sont audifigner quarre Evesques d'Afrique, p. 13.8.

Les Semiariens font bannir jusqu'à 70 des Anoméens; Aece, & Eurome clevé au diaconat par Eudoxe, font releguez en Phrygie; & Eudoxe &

retire en Armenie, p. 434. &c.
Libere revient à Rome, peut-estre le deuxieme d'aoust. Felix en est chasse avec les Ecclessaftiques de sa communion, p. 437.

On met en 158 l'histoire de Saint

Eusche Preftre de Rome, p. 438.
Constance ayant indiqué un Concile
œeumenique à Nicomedie, un grand
tremblement ruine la ville le lundi
24 aoust. - Cecrops Evesque de la ville,
& Aristenete Vicaire du Prefet, y

periffent, p. 439. 440.

Les Anoméens font rappellez d'exil, & obtiennent qu'on fepare en deux le Concile recumenture n. 441. 776.

Concile œcumenique, p. 441. & e. Saint Paulin de Treves meurt cette année en Phrygie, p.e. le 31 aouft, p.

361. 467.767.1.

Nouvelle confession de soy des
Ariens dresse à Sirmich, & darée du
12 may 319,9. 444.445.

Constance fair alfembler en 359,1es Evefques à Scleucie & à Riminiu, p. 443, 444, 446. Il écrit au Concile de Rimini, & y envoie Taurus Prefec da Pretoire, p. 446, 447. Ce Concile restre tous les fymboles, hormis eclui de Nicée, & condanne le 11 de juiller Urface, Valers, Caius, Germine,

Be peut-eftre Ausence, p. 448. &c. Le:
Catholiques & les Ariens cuvaient
des deputes à Cooftance ; il tafche
par fas delais d'atfioblir ceux des Catholiques; dont Refliture de Carrhage
ethoi le premier, p. 13-2, 450. &c. Le
Constlè demande que les terret de
l'igflie foient exenvos de la raille, p.
435-153.

Les deputre Carholiques cedeur aux longueurs & aux artilices des Arient vers le dissienne d'Octobre , & figneure à N.ce un formulaire , p. 45344,7-354, qui ell enfin receu par trois les Evefques du Concile abbatus ou trompez , p. 457, 67. Le Concile deputre à Conflance Urface, Valens , et deudques autres , qui réromphent de leur wéchaire fur les Catholiques , p. 459,460.

Le Pape Libere & quelques peu d'autres Occidentaux , rejettent le Concile de Rimini, p. 461. Gregoire d'Elvire est de ce nombre , & Saint Eusebede Verceil l'enloise, foid.

Perfecution qu'on pretend avoir

Perfecution qu'on pretend avoir fuivi le Concile de Rimini, a. 463.

Le Concile de Seleucio commence le 17 de feptembre: Saint Hilaire y atifito, p. 466. 467. Il femble que S. Achanafe foit alors venu à Seloucie, p. 468.

Les Acaciens s'estant separez des Semiariens, ecux-ci sont diverses procedures contre eux, en deposentés en excommanient plusieurs, p. 468. oc. Ils réabissent Saint Cyrille, & sont Anien Evesque d'Antioche : Mais le dernier est aussi-soft bami, p. 477-

Les Semiariens de Seleucie ayant deputé vers l'Empereur, les Acaciens les previennent, & aigriffent Conftance contre eux, p. 478, 479.

Il se sait en 359, diverses disputes à Constantinople entre les Anoméens ou Acaciens, & les Semiariens, devant

NNnnnij

360.

|Constance & devant le Prefet Honorat: Constance appuie les Acaciens, & veut neanmoins absolument qu'Aece foit condanné & banni, p. 479-484.

S. Basile ne veut point se méler

dans les disputes, p. 483.

Les deputez du Concile de Rimini communiquent à CP. avec les Acaciens, malgré les remontrances des Semiariens, p. 485.486.

Constance fait signer le formulaire de Rimini aux Semiariens le dernier jour de l'année 359, p. 486. 487.

S. Parthene Evefque de Lampfaque estoit mort avant le Concile de CP. en 360, p. 389. Histoire de ce Saint,

p. 388-391. Les Acaciens unis avec les deputez de Rimini, font assembler un Concile à Constantinople au mois de janvier 360, où ils font signer le formulaire de Rimini, p. 487: Ulphilas Evelque des Gots s'y trouve, & signe ce formulaire , p. 605. 606, & l'envoient par tout l'Empire avec un ordre de l'Empereur pour le figner p. 464. Ils condannent auffi Aece & quelques uns de ses partifans, p. 489-491, & ensuite deposent & bannissent entre les Semiariens Macedone, Bafile Elcuse de Cyzic, Eustathe, Eortase de Sardes , Draconce de Bergame Silvain, Sophrone, Ncon, Elpide, & S. Cyrille, p. 492-495.

Eudoxe est mis sur le siege de CP. en la place de Macedone, le 27 de janvier, & fignale par ses blasphemes la dedicace de la grande eglise de S.to Sophie le 15 de fevrier, p. 496. 497.

Acce est relegué à Mopsueste, &

puis à Amblade, p. 491.

On établit plusieurs Evesques à la place des deposez, entre autres Athanase à Ancyre, Eunome à Cyzic, Erennie à Jerusalem; & peut-estre en mesme temps S. Pelage à Laodicée, P. 497-499-

La signature du formulaire de Rimini remplit l'Eglise de troubles effroyables, & fait tomber presque tous les Evelques, p. 499-501.

Durant le Concile de Constantinople, S. Hilaire demande une audienco à Constance pour défendre la foy, & écrit son livre contre ce Prince. On le renvoie à Poitiers, p. 497.

Eudoxe est contraint par Constance de deposer Eunome de l'evesché de Cyzic, p. 501-506. Eunome forme depuis cela une communion separée d'Éudoxe, p. 506. 507.

Macedone commence aussi à former une secte à part aprés sa deposition,

Auxence eftoit en l'an 360, Evesque de Mopfuelte: Quel il choit, p. 491.

Blasphemes d'Eunome dans un 361. sermon presché à Constantinople le jour de l'Epiphanie en 361, p. 505. 506.

Constance assemble au commencement de 361, un Concile à Antioche, où S. Melece en est elu Evesque par un consentement general des heretiques & des Catholiques, p. 517.

Le Concile d'Antioche confirme peut-estre la deposition d' Eunome accuse par Acace, & le relegue dans la Pamphylie, p. 507.

S. Melece, trente jours aprés avoir esté receu à Antioche, est banni à Melitine par la faction d'Eudoxe & des autres Ariens, qui mettent Euzoius à sa place, p. 518. 519.

Les Orthodoxes d'Antioche demeurent unis à S. Melece, se separent des Ariens, s'assemblent dans la Palée, & taschent, mais en vain, de s'unir aux

Eustathiens, p. 519.

Les Ariens font leur dernier formulaire à Antioche, qu'ils abolissent enfuite. Ils commencent à estre appellez Anoméens & Exoucontiens. Lifte de leurs XVI formulaires, p. 519-521.

|     | CHRONO                                                                                                                                                                                                                                       | DLOGIE. 837                                                                                                                                                                                                                                      |      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 51. | Etat deplorable de l'Eglise à la<br>mort de Constance : Julien rappelle<br>tous ceux qui avoient esté bannis<br>pour la soy, particulierement Acce,                                                                                          | veut point mélet des disputes de la<br>religion. p. 532.<br>Acco & Eurome persecutez par<br>les Ariens, se retirent l'un dans l'isle                                                                                                             | 364. |
|     | Photin, & Eftienne d'Antioche; & permet à tout le monde l'exercice libre de fa religion, p, 508, 733-725. Julien écrit à Photin, p. 374, & à Aece, p. 508.  Les Evesques tombez dans le Con-                                                 | de Lesbos, & Eunome auprés de Calcedoine, p. 109.  Les Macedoniens tiennent leur Concile à Lampfaque vers le mois d'aoutl 367, p. 23, 2-13, 7-88, 789.  Acace de Cefarée peur s'eltre engage                                                     | 365. |
| 62. | cile de Rimini, retractent leur figna-<br>ture en 361, demeurent dans leur rang<br>& dans la communion des Confe-<br>feurs, p. 462, 463.<br>Julien accorde aux Donatiftes en                                                                 | en l'an 365, avec les Ariens, & estre<br>mort peu après, p. 534, 535. Sa suc-<br>cession est disputée par Philumene,<br>Cyrille, & Gelase: Euzous Arien<br>l'emporte ensin jusque sous Theodose                                                  |      |
|     | l'an 362, la liberté de retourner en Afrique, où ils font mille maux, p. 130-140. Parmenien fuccesseur de Donar revient avec eux, p. 123. La foy Catholique se rétablis partout en 363, p. 144, 547.  Les Semiariens revenus d'exil,         | le Grand, p. 179. Felix autrefois intrus par les Ariens à la place de Libere, meur le 12 de novembre 367, p. 435. Aprés fa mort Libere reçoit dans leurs degrez ceux qui l'avoient fuivi, bid. Acce eff fur le point d'avoir la tefte            |      |
|     | forment un nouveau corps appellé des Macedoniens. Ils reguent dans l'Afie & en quelques provinces du Pont, tiennent un Concile à Zeles; condament les Acaciens & le formulaire de Rimini, confirment le Concile de Seleucie & Fipanieron, p. | tranchée par ordre de Procope, p. 509.  Les Ariens tiennent une affemblée à Nicomedie en 366: Valens perfecute les Macedoniens, les Novatiens, & les Catholiques, p. 536-539. Il vient à Cefarée, où S. Baile est rappellé                       | 366  |
| 63. | 16-129. Acce ayant efté rappellé par Julien, eft abfous par Euzoius, & fait Evefque par les siens avec d'autres de sa secte, p. 008, 509, 519. Jovien rejette en l'an 161, les de-                                                           | par l'Evefque Eufèbe pour défendre l'Egific contre luy, p. 782, 790. Les Macedoniens refolvent dans diverses assemblées de recourir aux Occidentaux, & d'embrasser la foute l'écé. Leurs deputez sont receus de Nicée. Leurs deputez sont receus |      |
|     | mandes des Macceloniens & des au-<br>tres heretiques, & fait venir Saint<br>Athanafe à Antioche, p. 929, 530.<br>Zosime intrus dans l'evefehé de<br>Naple, est puni de Dieu , quitre<br>l'epitoopat, & embrasse la penitence,                | par Libere & les aures Occidentaux, p. 140-143-145. Libere meurt le 24 de feprembre: DAMASS luy fuccede vers le commencement d'octobre, p. 143-144-780. Germine de Sitmich fe brouille vers                                                      |      |
| 64. | p. 391.393. Acce ordonne divers Evefques fous Jovien en 364, & fe fepare entiere- ment des Ariens Eudoxiens, p. 708. Valentinien declare aux Macedo- niens vers la mi-may 364, qu'il ne fe                                                   | te mois de decembre 366, avec Urfa-<br>ce, Valens, & les autres purs Ariens<br>d'Illyrie, & embrafie le parti des<br>Semiariens, p. 545, 546.<br>Le Concile de Tyanes reçoit les                                                                 | _    |

848 367. Macedoniens au commencement du primtemps de l'an 367, indique celui de Tarfe que Valens empesche, p. 547. Concile d'Antioche en Carie, où

> 34 Macedoniens se declarent contre la réunion, p. 548.

Valens fait chaffer tous les Evefeucs bannis fous Constance, p. 548,549.

268. Valens va à Tomes en Scythie en 368, ne peut obliger S. Bretanion de communiquer avec les Ariens, le bannit, & le rappelle peu aprés, p. 550-551.793

Acce chassé par le Clergé de CP. où il demeuroit alors, s'en plaint inutilement à Eudoxe, & meurt peu de

temps aprés , p. 509.

369. Eunome banni en Mauritanie par Auxone, est rappelle en 369 par le credit de Valens de Murse & de Domnin de Marcianople, Ibid.

Il faut p.e. mettre en 369,un Concile de Rome où Urface & Valens furent condannez; ensuite duquel le Concile d'Alexandrie demanda la condannation d'Auxence, & écrivit à l'Eglise d'Afrique contre le Concile de Rimini , p. 552.

Les Rogatistes, schisme separé des Donatistes, commencent au plustard vers 369, à Cartene en Mauritanie,

D. 1 5 1. Valentinien fait en l'an 370, ou 373, quelques ordonnances contre les

Donatistes, p. 140. 141. Valens estant à Nicomedie, y ap-370. prend la mort d'Eudoxe, & met en la place Demophile de Berée vers le mois de septembre 370. Dans l'entretemps, les Catholiques elisent Evagre qui est banni : Ils deputent à Valens 80 Ecclesiastiques, qui sont brulez fur la mer , peut-estre le cinquieme de septembre. Ce crime est puni par la famine, p.5 10.553-557.

Modefte Prefet du Pretoire . bannit

Eunome en une isle pendant qu'il . 270. cftoit Prefet , p. 110.

Parmenien Evefque Donatiste de Carthage, écrit vers l'an 370 contre l'Eglise : S. Optat alors Evesque de Mileve le refute , p. 141-144.714.711 Macrobe estoit Ev. des Donatistes à

Rome, p. 87. Flavien & Diodore Prestres de S. Melece, conduisent l'Eglise d'Antioche en 371 p. 565-567.

Valens commence en 371 au moins, une violente persecution contre tous les Catholiques. Description generale de cette perfecution , p. , , 8-,61.

Il fe forme divers schismes dans celui des Donatistes en l'an 372; dont celui des Rogatistes est le plus connu, P. 1 50-152.

Persecution de l'Eglise d'Antioche par Valens, p. 565-567. Des autres Eglifes de Syrie, p. 69-571. Et de celles de la Paleftine , p. 178. 979.

S. Julien Sabbas vient soutenir la foy à Antioche, p. 568. 569.

S. Barle Eveloue d'Edelle est banni en divers endroits. Generofité de son peuple, p. 572. Oc. Histoire de Saint Euloge & de Saint Protogene Prestres d'Edesse, puis Evesques, p. 175.

La secte des Audiens diminné extremement , p. 694, 695.

Ticone celebre Donatiste renverse par un écrit vers 372, tous les principes de sa secte : Parmenien y répond fort mal. Ticone fait encore d'autres ouvrages fur l'Ecriture, p. 148-150. 718.

S. Athanase meurt le 2 de may 371 ou 373: Pierre est établi son succesfeur par les Catholiques, & chassé par les Ariens, qui mettent Luce en fa place. Cette intrusion est suivie d'une grande persecution dans toute l'Egypte. Pierre se cache, écrit à tous les Ortodoxes, & puis se retire à Rome, p. (80-(91.

372 .

|       | CHRONO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OLOGIE. 839                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 373.  | Les Ariens obtiennent des ordres<br>de Valens contre S. Bafile : Ils font<br>auffi-toft revoquez, p. 592.<br>S. Pelage de Laodicée est banni en                                                                                                                                                                                                                   | Photin l'heresiarque meurt en 376,<br>p. 354.<br>Ulphilas Evesque des Gots, leur sait<br>embrasser l'Arianisme pour plaire à                                                                                                                                                                                                                                                 | 376. |
| Net I | Arabie après l'an 372, p. 570, 571. Silvain de Tarfe, Athanafe d'An- eyre, Musone de Neocesarée, & S.* Emmelic mere de S. Basile, meurent en 373; p. 592. On met un Evesque heretique à                                                                                                                                                                           | Valens, p.604.609.798.799.<br>L'Eglife de Jerufalem eftoit gou-<br>vernée en 376, par un Hilarion uni<br>aux Ariens, p.578.<br>Gratien adresse une loy du 17 octo-<br>bre 377 ou 378, à Flavien Donatiste                                                                                                                                                                    | 377• |
| 374-  | Tarfe en 373, Ibid. L'Eglife de Suedres en Pamphylic fe réunit aux Catholiques en 374, Ib.                                                                                                                                                                                                                                                                        | qui estoit Vicaire d'Afrique, pour oster toutes les eglises aux Donatistes,                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | i    |
|       | S. Amphiloque est fair en l'an 374<br>Archevesque d'Icone, p. 593.<br>S. Eusebe de Samosates est banni<br>en Thrace, Ibid. Les Ariens mercene                                                                                                                                                                                                                     | Valens cesse en 378 de persecuter<br>les Catholiques: Pierre rentre dans<br>le siege d'Alexandrie, & en chasse<br>Luce, p.610.611.                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| 375.  | en sa place Eurome, Ibid.  Valentinien sait tenir en 375 un                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gratien rappelle les Confesseurs, & rend la liberté aux Catholiques dans                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
|       | Concile en Illyrie, qui embrasse la Consubstantialité, depose 6 Evesques Arcias, écrit & depute en Asic contre les Macedoniens, p. 593, 594-791-793. Valentinien désend de persecuer les Orthodoxes en Orient, p. 595. Quelques uns (mais sans sondement) mettent en l'an 375, le Concile de                                                                      | l'Orient, p. 612.  Les Macedoniens tiennent en 378, un Concile à Antioche en Carie, où ils confirment ou renouvellent le schisme: Plusieurs les abandonnent, p. 613.6%.  Claudien estoit en 378, Evesque des Donatistes à Rome, p. 154.155.                                                                                                                                  |      |
| 376.  | Laodicée, tenu apparemment entre 3\$1 & 23\$1, p, 597. 59\$.  Demofilhene Vicaire du Pont, tient un Goncile d'Ariens à Aneyre, perfectute les Catholiques en Cappadoce, chaife Hypfie de Parnaffe en Cappadoce, & S. Gregoire de Nyfle vers Nole, p, 598-601.  Les Macedoniens tiennent quelque Concile à Cyzic en 376, p.601.  Valens, aprés la mort de Valenti. | Gratien remporte en l'année 379, quelque victoire dans l'Illyrie, écrit à S. Ambroûfe, vient à Milan où il défend de nouveau les ascemblées des hereriques par une loy du troisieme aoust, p.617.  Theodose tombe malade, est batrizé par Asoné de Thessalonique, & publie une loy en faveur de l'Eglise le 28 de sevier 380, p. 617. 618. Tbeodose ordonne le 10 de janvier | 380. |
|       | nien, veut faire enroler les folitaires, perseute extremement ceux de Nitrie, & en fait beaucoup de Martyrs, p. 602. 603. On brule à Pasque en 376, quelques monasteres de Syrie, p. 603. Euzoius Ev. des Ariens à Antioche, meurt en 376: Dorothée luy succède, feid.                                                                                            | 381, que toutes les eglifes de l'Orient tenués par les Ariens & les autres herctiques, foient rendués aux Catholiques. Le General Sapor execute cette loy, p. 619.  Pierre d'Alexandrie meurt app. le 14 de fevrier 381: Timothée luy succede, p 620, 621.  Theodose fait de nouvelles loix                                                                                  | 1    |

| 31. contre les heretiques le 19 & le 30 de)   tous | les Cleres hereriques à payer dix 39                                      |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                                    | les Clercs hereriques à payer dix 39                                      |
| juillet 381, p. 623.   livre                       | sd'or , p.633,                                                            |
| 83. Grande Conference ou Concile à P               | rimien est condanné à Carthage                                            |
|                                                    | la fin de l'an 392, par un Concile                                        |
| affemble , dit-on , toutes les fectes pour   de 4  | Donatiftes, à la pourfuite de                                             |
|                                                    | imica fon Diacre, p'160-164.                                              |
|                                                    |                                                                           |
| défendre aux heretiques de s'affem-                | ent Evelques Donatiltes aflemblez 39:<br>barfuse en Numidie le 14 de juin |
| bler, p.617-619.                                   | depofent Primien de Carthage,                                             |
|                                                    | ent Maximien en fa place, &                                               |
|                                                    | ent leur schisme des Maximia-                                             |
|                                                    |                                                                           |
| chaffer de Constantinople les Euro-                | s, p. t61-164.723.724.                                                    |
| miens, Macedoniens, Ariens, & Apol-                | oncile de Bagai en Numidie en 394                                         |
|                                                    | 394, où 310 Evelques Donatiftes                                           |
|                                                    | lannent Maximien & fes cent                                               |
|                                                    | ques le 14 d'avril , p.165-168.                                           |
| a Cesarée en Cappadoce, d'où il a                  | es Donatiftes, en 195, pourfuivent 39                                     |
|                                                    | Maximianistes par les loix & la                                           |
|                                                    | nce, p. 168,169. Leur cruauté con-                                        |
|                                                    | Salvie de Membrefe, p. 170-172.                                           |
|                                                    | pourfuivent inut ement Pretextat                                          |
|                                                    | fur & Felicien deMusti, p. 173.                                           |
| Dorothee d'Antioche : Marin forme                  |                                                                           |
| contre luy la fecte des Pfathyriens fur E          | utrope fait transporter le corps 390                                      |
| une dispute des Pitheciens & Dou- d'Eu             | nome à Tyanes en 396, p. 511.                                             |
|                                                    | ts & style de cet heresiarque, p.                                         |
|                                                    | -516.                                                                     |
| 8. La loy du dixieme mars 388, défend L            | es Donatiftes reçoivent Pretextat 39                                      |
| toute affemblée & toute ordination & 1             | Felicien en 197, avec tous coux                                           |
| aux heretiques & aux Apollinariftes qu'il          | s avoient battizez, p. 174-176.                                           |
| mesme, p.612.611.                                  | life tire de grands avantages de                                          |
|                                                    | histoire , A. 177-180.                                                    |
| _ de Nectaire, p. 633.                             | prat Evefque Donatifte confident 39                                       |
| o. S. Genethle Evelque de Carthage, y de C         | ildon, eft executé en prifon en                                           |
|                                                    | 98, p. 180-184.                                                           |
|                                                    | mocent I. prie Aurele de Cartha-                                          |
|                                                    | n l'an 413, d'examiner dans fon                                           |
|                                                    | rile, & de luy mander en quel                                             |
|                                                    | on devoit faire Pasque en l'an                                            |
|                                                    | , p.667.                                                                  |
| 14.4                                               |                                                                           |
| 1                                                  |                                                                           |
| 1                                                  | 1                                                                         |
| I                                                  | - 0                                                                       |
| 1                                                  | 1                                                                         |
| 1                                                  |                                                                           |
|                                                    |                                                                           |
|                                                    |                                                                           |
|                                                    | TABLE                                                                     |

## TABLE DES MATIERES.

Explication de divers mots que l'on a abregez dans cette table, parceguils y font tres fouvent repeter.

| 1     |              |       |                 |        |                 |       |            |  |
|-------|--------------|-------|-----------------|--------|-----------------|-------|------------|--|
| Afr.  |              |       | Carthage,       | Donat  | Donatiffe.      | Pal.  | Paleftine. |  |
| Alex. | Alexandrie.  | Cat   | Catholique.     | Eccl.  | Erclefiaftique. | p.e.  | peutestrc. |  |
| Ant.  |              |       | Cefarée.        | Ev.    | Evelque.        | IPr.  | Prestre.   |  |
| app.  | apparemment. | C.    | Coocile.        | Jeruf. |                 | Prec. | Pretoire.  |  |
| au.   | a ourd bui.  | Conf. | Confesseur.     | M.     |                 |       | Proconful. |  |
| Capp. | Cappadoce.   | CP.   | Coostantinople. | Nic.   | Nicomedie.      | Vic.  | Vicaire.   |  |

A RON Evelque d'Egypte, banni en Abar, Abbar, Abbaradie, Abbir on Ab Germaoie ou Germanicie. Abbrice . Abder, te, 2498, plus uni d'interest que de croyance Abzir ou Abzur : Difficultet où placer toutes

Abitine ville de la Proconfulzire, p.171,172. &c.p. 26. Constantio luy écrit pour la convo- par le C, de Lampsaque, p. 534, & meurt peu cation du Concile d'Arles, p. 46

ces villes, p. 721.713.

Abraham Ev. de Batnes, elloit encore au C de CP. ao 381 &c. 2577 578. S. Abraham Ev. de Carrbes, successeur app.

de S. Protogene 4.577. S. deace Martyr à CP, fous Maximien Ga-

lere &c. p.402. Acace que Baronius croit eftre le Prefire Cooftance, p. 271, 300. 301.305, eft fait Ev. de pour la langue des Ariens, p.305, affifte au C d'Antioche en 341, p. 312, eft depolé par celui de Sardique eo 347, p. 333, ordonne S. Cyrille Evelque de Jerulalem en 350 ou 351, 9.349,eft eft aoathematizé & excommunié avec luy par Felix en 355, p.305. 387, depose S. Cyrille en p.249, figne fa lettra à S. Alexandre, p.256. 358 &c. p. 424. Cre, eit obligé d'excommunier Acce en 35% ou 319, paoi fe trouve au C au C de Nicte, p. 644. d'Antioche aprés l'intrusion d'Eudone, p. 129, Arrie Ev. de Diosponte, affiste au Concile fait divifer eo deux le Concile œcumenique de Nicée, p.642, que Conttance vouloit affembler en 358, p.441, Adamance Ev. de Cynopla eo Egypte,affifte fe trouve à celui de Seleucie en 359, p.466, où an C de Nicee, p.639. il eft accufé &c. p.468, & paroit le chef des Adebbe Evelque de Colcheftre, affifte au Anoméens, p472, demande qu'on en faffe C. d' Arles en 314, p.708,1. fortir S. Cyrille, p. 471,en fort luy mefme avec Adebée Ev. d Oouphis eo Egypte , banni les fiens,& proteile par un acte, p.472, prefente pour la foy fous Conftance, p.588, l'eft encore un nouveau formulaire, p. 473, y est deposé, p. en 373, p. 586-587. 477, anime Eudoxe, & fait tour réussir auprès Adres ville d'A

de l'Empereur .p. 478, est l'ame du C, de CP.

en 360, p.487, y fait figoer le formulaire de Rimini, p.489, met plusieurs Evefques au lieu de ceux qu'il y avoit fait depofer, 8.497, choifit pour cela des défenseurs de la Consubstantialiaux Ariens &c. p.483, accufe Eunome dans le C. d'Antioche eo 361, p. 506.507, fe joint à S. Melece, & figne le fymbole de Nicée, p. 530, Ablave peut-eftre Vicaire d'Afrique en 314, fe rejoint aux Ariecs eo 365, 2.533, eft depoté

apres, p. 335.

Acace est fait Ev. de Tarfe co 360, p. 498.

Acace fophiste de Cefarée en Pal, fieurissoit

vers je meime tenipa,p.535. Acare fait venir S. Julien Sabbas à Aotioche pour y fouteoir la foy en 372, p.568, eft deputé par le Clergé d'Ant, vers S, Bafile, p.570.

Acefe Evelque Novatien vient au C.de Nicée. Arien qui trompa Cooft socie, Conftantin, & p.677, & en approuve les dections &c. p.678. S. Achilles fait Ev. d' Al. en 31 1; ce qu'on en Celarée en Pal, en 340, 2304, peut avoir paffe fçait, 2.21 3. 214, eleva Arius à la prestrife, 2. 241, a precedi S. Alexandre , & oft mort eo 311, 2.730.731. Achillas Pr. d'Al. Gedateur d'Arius, 2.216,

en des fauteurs de l'intrusion de l'Antipape S. Alexandre, p. 845, fe retire avec lay en Pal, S. Achille Evelque de Lariffe, affifte, dit-on

Adres ville d'Arabie p.488. Arre Ev. de Lydde ou Diospolis , partifan

00000

d'Arlus, p.251, affifte au C. de Nicée, p.646, a Albia, V. Dominica.

Part premover e cutem a Commance o attenuer et a begine et et ext. P. 884. Il cemanot à Melèce une Conclè cecumentique, A, a St. Il est excom-une Conclè cecumentique, A, a St. Il est excom-unité par les Anoméens mefines pags. 486, en positélion de toutes les egilles, p. 864. va à Confiantinople exprés le C. de Seleucie, p. 475, oil il avoue les busphemes devant Conf. S. Alexandre d'Alexandrie (ny écrit contre les eance &c. p.480, dispute contre Basile , & est Ariena, p.216.261, Il affise au C. de Nicée, p. vaincu, p. 482, 884, et depusé dans le C. de 643, dont il est, dit-on, chargé de publier les

aprés 367 &c. p. 508.509.529.

fecution s'y executent fort rignureufement , &c. p. 22. Ce qui s'y eft puffé fut l'Arianisme , frir, p.40n. oc. p. 22. Ce qui 3 y et patte int i Arianime 3 1117, 225. Julien meurt prés d'y exciter me perle cutton & c. p. 131. L'ancien Evefque de chaque les anathematifmes du C. d'Ancyre, p. 432. Carthage eftoit toujours le chef, p. 156.

C. de Nicée, p.643

p.631.

664 Agele Ev. Novatien à CP.fuit la perfecution de Macedone, p.400, est chaffé faus Valens, 640. puis rappellé &cc. p. 538, fe trouve à la Confe. rence de GP. en 383.0.615.

d'Arles en 314, ?. 47.7nt 1. On n'a rien d'affuré paur son histoire, p.48.

d'Ancyre vers 314, p.198, eft inconnu d'ailleurs.p. 201. Abila , fiege episcopal de Paleftine , p. 639.

Aithafe fectateur d'Arius, eft anathematize & exemmunié avec luy, p.245, figne fa lettre à S. Alexandre, p. 156,

d'Atlus, 5,253, affitte au Conception 136, deposition de S. Euflathe d'Antloche en 336, Lucien d'Antloche Martyr, 5,254, 2,265, chassis en 180, 335, Eusebe de Ces. pour Lucien d'Antloche Martyr, 5,254.

Saint Alexandre d'Alex, V. fon titre 5,22, 2,254, chassis et al. 2,254, chassis et

Accel'athée : Son hiftoire, p. 403. Ge. fut fait Arius Preftre ou le premier de fes Preftres, disciple de Paulin, p. 276.414. Eutale le chasse p.241, l'excommunio pour son hereis , p.244, d'Ant. p. 276, Eunome le va trouver à Alex. en Artur le calomnie e. 250, luy écrit &c. p. 256. d'Ant. p. 279, Emirone e va trouvre à Airea. en frims se caromaine, 339, luy cette de l. p. 250, 296, pans. Il retourne à Ant. aprés l'internition S. Alexandre écrit beauconp contre luy, ans., d'Endove écc, p. 418, qui ne peur le rétablir 139, 267, affide au C. de Nicée, o ûil 190 Diacre, p. 430. Le Concile d'Ancyre en 338, n'avoir pas voula prefider écc. p. 138. 31 c'eft eft affemblé contre luy, p. 430. Il eit accufe luy qui y a harangue Constantin, p. 809. Il eft est attemnte contre unty, 7, 436. "I un declarate de publice en Egypte les decrets du p.436, de banni en Phrygie, 9, 435. Son impêtet [Oncile p. 635, qui fait fan eloge en écrivant fait prendre le dessen de contanc d'assimble à l'Eglis d'Alex, 686, il demande à Melce

OP, en 360-456, banni à Mopfuette, puis à decrette dans les Gyétades, £616, retule conf-Amblade &c, £491. Julien le rappelle, luy écrit tamment de recevoir Arius, p. 294, 295, & &c, £508. Il est fast Evefque, & meure peu labrint par fes prients la mort de cet impie, . 196-197, meurt la melme année 336, p. 299.

res 367 &c. p. 303.509.519.
Les Aetiens, nom des puts Ariens, p. 412. Son jugement für Macedone &c. p. 323.
Alexandre de Theifilmique affilte au C. de Les Aeriens, branche des Ariens formée par Nicée, p. 644, dont il est, dit-on, chargé de publier les decrete dans la Macedoine &c. p. ere, P 414.

Afrique: Les edits de Diocletien pour la per- 086, & au C. de Jerus, en 335, p. 284.

Afrique: Les edits de Diocletien pour la per- 086, & au C. de Jerus, en 335, p. 284.

Alexandre Novatien meur en l'an 356, des

P. 2 Conflantin y envoie la teffe de Maxence tourmens que les Ariens luy avoient fait fouf-

province y avoit les droits de metropolitain ; Alexandre Ev. d'Egypee banni puur la foy hors dans la Proconsulaire dont l'Evesque de en 373,9,586,587. Alaxandrie : Il y a eu des Curez avant "

Agape Ev.de Cef. en Pal, vers 300 p. 198. 199. cela fuft common aux an res villes , p.237. Le Agape Ev. de Seleucie en Isaurie , affifte au C. de Nicée charge les Evelques d'Alexandrie de marquer au Pape le jour qu'on doit celebrer Agape Evelque Arien d'Ephefe fait un parti, la Palque, p. 067, autorife leur jurildiction fur l'Egypte, la Libye , & la Pentapole , p.670. Agathammen Evelque Melecien en 315 &c. p. Harribles perfecutions que les Catholiques y

(ouffrent fous les Ariens, p. 394. 580. Cr. Alexandrie la petite, ville de la Cilicie , p.

Alphée Ev. d'Apamée en Syrie , affifte vers 215 au C de Neocefarée,& à celui de Nicée en S. Agrece Ev. de Treves , affifte au Concile 315, \$, 200,640, & à l'elettion d'Eulebe de Cef.

pour l'evefché d'Ant. en 332, 2.27. Abbius Cacilianus Edile d'Aptonge en 103. Agricelaus Ev., de Cef. en Pal. affifte au C. eft interroge fur Felix Ev. d'Apconge . 40.00. Amance Ev. Arien depofé dans le Concile

d'Illyrie en 375.0.594 S. Amateur Ev. d'Auxerre, guerit à Autun trois lepreux &c p.18. Ambitaufe, V. Imberaufe.

Amblade , ville au pié du mont Taurus p.492

5. Ambroife eft fait Evelque de Milan en 374, P. 593, écrit à S. Delphin & à S. Phebade. p. 428, s'oppose à l'Imperatrice Justine qui vouloit rétablir l'Arianisme, p.6 30.

Amide ville de la Mesoporamie, est prise par les Perfes en 359, p.450.

L'amitié est fouvent plus douce après une

reconciliation, p. 229. à S. Alexandre, p. 256.

Ammone Ev. de l'acnemune en Egypte, banni

en 273 pour la foy , p. 586, 587, avoit déja esté

banni fous Conftance, p. 988.

Ammone l'un des grands freres, se coupe l'oreille pour n'eftre pas Evefque, p. 588. 621. Ammone solitaire à Canope, voyage pour ne plus voir les excés des Ariens à Alexandrie, p. 580.

Ampele Ev. de Vage en 411, p. 190.

S. Amphiloque eft tait Ev. d'Icone en 374, p.593, écrit en 376 à des Evefques & desPreftres de Lycie fur le S. Efprit, p. 598, affifte p. e. à la Conference de Constantinople en 187, p. 625; oblige adroitement Theodose à défendre aux heretiques de s'affembler \$ 627 802,802.

S. Amphio : Ev. d'Epiphanie en Cilicie,affifte vers 375 aux C. d'Ancyre & de Neocesarée, p.

point passé à Nicomedie.p.808.2,

Amphion Ev. Arien de Singedon, inconnu affiste, dit Philostorge, au C. de Nicée, p.647.
Amphion est fait Ev. de Nice en 325 &c. p.

267, eft depossedé en 328 par Eufebe , p. 269. dont il reprend la place en 338, p. 269, 304. La lettre du conciliabule de Philippople, luy est adreffee, p. 334. Il eftoit mort en 351, p. 351.

Anaftale ou Ariftale de Benevent en Afr. affifte au C. d'Arics en 314, p.608 1.

S. Anaftafe Pape eft consulté fur l'ordination

des battizez par les Donat.p.186. Anastasie fille de Valens, apprend les belles

lettres fous un Novatien, p.538.

Anatole ou Antoine d'Emese en Phenicie

affifte aux C. de Nicee & d'Antioche , p.639. Ancyre en Galacie : Il s'y tient un Concile vers 314.p.198.

Andrinople : Constance y fait trancher la tefte en 347 à plusieurs Ecclesiastiques Catholiques de cette Eglife, p.338. Andronicien Chretien, ecrit en philisophe

contre Eunome, p.513.

Anien Pr. d'Antioche, en est fait Evelque en

347, auffi-toft banni, p. 477. On n'en entend

plus parler, p.517.
Annibon Ev. d'Abbir en 411, p.721.2. L'Eglise d'Annien paroice d'Alex. p.237. Ia foy, p. 586.587. Antarade ville de Svrie, \$. 208.

Antigone Ev. de Madaure, partage le peuple avec un Ev. Donat. p.e.reunit en 148 &c.p.120.

Annubien Ev. d'Egypte, banni en 373 pour

Antinoé ville d'Egypte en la premiere The-

baïde, p.639-

Antioche avoit efté baftie à quatre fois, p. 197. Ammes festateur d'Arius est excommunié Il n'y paroist pas de Curez du temps de S. avec luy, p. 246, estoit coupable de beaucoup Chrysostome, p. 237. Le C. de Nicée autorise d'autres crimes, p. 247, figne la lettre d'Arius la jurisdiction & les preminences de l'Eglise d'Antioche, p. 670, Constantin y commence en 331 une eglise magnifique achevée & dediée en 341, p. 311. Le diaconat d'Aece n'est pas ce qui y causa la separation des Catholiques & des Ariens , p 270. L'Eglise y soussre beaucoup fous Valens, p. 565.00c.

Antioche ville de Pilities & 100-Antioche ville de la Garie,p.614.

Antioque Ev. de Rhefinas , affifte aux C. de Nicée & d'Antioche, p.640.

Antoine. V. Anatole.
Antoine de Tarfe pur Arien, & maistre d'Aece l'athée, p. 405, sut, dit on, disciple de S. Lucien d'Antioche Martyre 25 %

S. Antoine ne peut obtenir de Constantin le

rappel de S. Athanafe, p.200.

Anulin Proc. d'Afr. en 30 3, meprife quelques avis contre l'Ev. Mensurius, p. 3. Constantin luy adresse deux edits en faveur de la religion Chrétienne, p.22. Il communique l'edit pour l'immunité des Clercs à Cecilien, non aux Donatistes, p. 24, dont il envoie la requeste contre les Catholiques à Conftantin p.24-25.

Anyle Diacre écrit la dispute de Basile contre

Photin en 351 .p. 353.

Anyfe Ev. Arien disciple d'Evippe, p. 563. met un usurpateur en la place de S. Gregoire de Nyffe en 376,p.610.

Apamée ville de Syrie, p 200.640.

Saint Aphragte folitaire, foutient l'Eglife d'Ant. contre Valens en 372 &c. p.565. Crc. Aphrone medecin Manichéen à Alexandrie, meurt vain cur dans une dispute par Accep.405.

Apion Diacre d'Al. fous S. Alexandre, p. 226. Apollinaire : Son herefie eftoit une partie de celle d'Arius , p. 243, semble eftre condannée dans le C. d'Illyrie en 375 1.594, l'est à Rome & A Alex, en 377 ou 378, p. 611. Theodofe defend en 383 aux Apollinariftes de s'affembler &c. p.628.631.

Apollone d'Oxyrinque, affifte au C. de CP.

en 760, \$ 488. Apoftats : le C. d'Arles leur refuse la communion, lorfqu'ils ne la demandent qu'à la mort. 2.5%.

Apronien agit en 314 pour Felix d'Aptonge contre les Donat. p.40. Oc.

ii pooQ

: 844 Aquilée, ville de la Dalmacie, p.708.1. Aquilin Vic. de Rome en 378, p.155. Arabien Ev. d'Adres en Arabie, affifte au

C. de CP. en 360, p. 488. Arade, isle fur les costes de la Phenicie, p.

Arade ville de Syrie, p 308.

Arcade Archidiacre de Sainte Irene à CP,eft doctrine, p. 226.

divres des Ennomiens, \$.514. Arcaph, V. Jean,

de Nicée & d'Antioche, p.640. Arie. V. Macaire.

Arifiafe. V. Anaftale, Ariffee Ev. de la Grece, affifte an C. de Ni- muniquer avec les Ariens, \$.600 efe, p.644.

par S. Achillas, p. 214, & Archipreftre par S. p. 728.2. Alexandre , A215. La jalousie & l'ambition l'engagent dans l'herefie, p 141. Hiftoire du d'Hiyrie en 375, \$.594. commencement de son heresie, p. 218. Il est condanné & excommunié par S. Alexandre, le Clerge d'Alexandrie, & le C. d'Egypte, p. 220. 244. S. Alexandre écrit contre luy &c. p. 202. 222. Conftantin luy éerit & à S. Aiexandre, p. 228. Il n'en va en Pal, avec quelques uns de les 375, p. 528. 594. fethateurs, p. 248, se retire chez Eusebe de Nic. Apphale Pr. d d'où il écrit à S.Alexandre; compose sa Thaile, Constance &c. para, est travetsé par les de-paré, ére, Constantin écrit contre luy : Il voit putez du C. d'Ancyre, en 356, p.434.435. ce Prince en l'an 324, p. 265, 265, 742, 25 et Affer, ville de la Proconfulaire, p. 265, 660.

Affer, ville de la Proconfulaire, p. 265, 660.

After fopfing Arien: abregé de fon historiof, où in a point figné la Confubliantaille ; p. 265, 261. Il avoit, dit-com, efté différele de 5. p. 822.813, & banni par Conftantin en 325.0. Lucien d'Ant. p.254. C'eft pe. fuy qui a effé 266. 661, qui écrit fortement contre luy à appellé la langue des Ariens, p. 307.
L'Folife d'Alex 2.682, mia le rappelle en 230.
S. Afters Ev. de Petrs en Arabie banni pour p. 270-272 744, 745, eft receu à la commumion de l'Eglife par le C. de Jerul en 335 &cc. 9.287.748. 749, mais rejetté par l'Eglife d'Al. 359, 1466,785 2, où il eft accusé , 1.469, &

&c. p.203. Sa mort effrovable, \$.206. Arius Ps. d'Ajex, festateur de l'herefiarque, est excommunié avec luy, p. 245, 246, figne fa venir en 372 à Antioche rendre témoignage

lettre à S. Alexandre, p. 256.
Arles: Conflantin y affemble un Concile en

314 &c.p.45-53. L'Armenie : Saint Gregoite Ev. d'Armenie,

l'Ev. de Cef. en Capp. A641-Arnebe profeffoit la chetorique à Sieque en Achanafe, A.220,227,236. Afr. vers 290, \$.203.

Aroftane V. Acrite. Arpi, fiege episcopal dans la Capitanate, P.708.14

Arpecration Ev. de Naucratite en Egypte. affitie au C. de Nicée & c. p.6 20. Arpocration Ev.d'Egypte,banni en 373 pour

la foy, p.586.587. Arfene Ev. Melecien, parolft aprés avoir paf-

fé pour tué par S. Athanafe, p. 181. Arremas : l'Arianifme eit une fuite de fa

martyrizé par les Ariens fous Constance, 9, 399. Afciep at ou Afelepe de Gaza: S. Alexandre L'Empereur Arcade: S. Amphiloque le caresse luy écrit contre Atius, 9, 222, El assiste an C. de comme un enfant, pour inftruire Theodofe &c. Nicke, p.639, eft depofé en 3 30 par les Ariens, p.628, fait accorder la grace aux Atiens fedi- p. 274,746, renvoyé à fon Eglife en 338, p.3079 rieux de CP. en 388, 2,633, fait bruler tous les viant au C.de Rome en 340 ec 2 307, travaille divres des Ennomiens, 2514. la mort d'Eufebe, p. 323. Les Ariens le veulent Archelans de Dolique, affifte aux Conciles faire coupable des meurtres arrivez en 142 à

CP. à cause de Macedone, p. 325, eft rappellé n 148, & bien receu à Gaza, p. 345 346. Afelepe fouffre le martyre ponr ne pas com-

Afelepiade ami de Lattance, p.211, con-Arins : Quel il eftoit, p.2 39, eft fait Preftre fondu avec . Afclepiade Ev. d'Ant.& Martyr.

Afelepiade Ev. Atien , depofé dans le C. Afcole Ev. de Cyzic, ordonne S. Parchene

Evelque de Lamplaque avant 337, p. 390. Afcele Evefque de Theffalonique , battize Theodofe en 380, p.617.

L'Afir effoit remplie de Macedoniens en Alphale Pr. d'Ant, deputé par Endoxe vets

la foy dans la haute Libye en 347, 8.340.

nandé à CP. où il furprend Conftantia en 336 excommunié, p.477, est tué vers 372 par les prieres de S. Julien Sabbas, p.202. 568. 560 S. Aftere discipie de S. Julien Sabbas, le fait

de fa foy, p. 568. 569 Aftere Po, Arien d'Ant, recherche vers 382 la communion des Eunomiens, p.619

Athanaric Prince Got, vainc, dit-on, puis oblige fes increffeurs à eftre ordonnes par est vaineu par Fritigerne &c. p. 607. 798, 799. Athanaje Diacre d'Alex. avec le grand &

Athanafad'Anazarbe enCilicie,avoit,dit.on, efté disciple de S. Lucien d'Antioche, p. 1519 fuit les erreurs d'Arius p. 250, 251 dont il egsle l'impieté, p. 259; affifte au Concile de Nicée, Athanafe Ev. d'Afr, figne à Sirmich en 343

le s anathematismes du C. d'Ancyre, p. 432. Athanaje grand amateur de la verit é p 403 p.469.477-eit fait Ev. d'Ancyre en 360, p.498, affille au Augene C. de Tyanes en 367, p. 947, eftoit p.e. mort en 373, 2.515 526,592.

Athanaje Ev. Arien de Scythopie vers 1721 5. Athanaic : S. Alexandre prend foin de fon education &c.p.214. Il figne avec tout le Clerge de S. Alexandre la condannation d'Arius , Cart. fon fentiment fur les Regles de Ticone , \$.220.221 Les Ariens le font auteur de la fer- p.148, Petilien l'accufe d'avoir contribué à la meté de S. Alexandre contre eux, par 3. Il va condannation d'Optat, p.184: abregé de ce avec ce Saint au C. de Nicée, p.638, y dispute qu'il fit pour réunir les Donas à l'Eglis, M.c.c. contre Arius occ. p.633, est chargé, dit-on, de Avities Ev. de Rouen atsiste au C. d'Alles publier en Egypte les decrets de Nicée, p.685. en 314, p. 47.708.z.

5. Alexandre l'envoie à la Cour après le C. de Aurele de Cart, Nicee, p.235, & le choifit pour fon fucceileur fur les Regles de Ticone, p. 148, par le Pape en mourant, p. 236. Il refuse de recevoir Arius Innocent sur le jour qu'on devoit faire Pasque en 330, 8.273. Les Ariens difent qu'il a depofé en 414, 2.667. Asclepas de Gaza, p. 274, le persecutent & le Les autels n'estoient que de bois en Ass. au deposent dans leur C. de Tyr, p. 281. Constan- IV. secle, p. 133 On les couvroit de nappes eft rappellé en 338 & 3034sfiile au Cde Rome Respect qui leur est du comme au sege du en 341, p. 307, où il est absour, p. 323 : est deposé Corps et du Sang de J.C., Lid, en mesine temps dans le C. d'Ant. p. 312. 313, Anxanen Novatien accom n'a pas app. vu Constant avant 345,0.327. C. de Nicee &ce p.677.678, est fort tourmenté Theognis compose de fausses lettres contre luy, p. 331. Il affitte en 347 au C de Sardique, p. 333, eit condanné en meline temps par les Eufebiens à Philoppople, 0.335, ettoit alors uni croire qu'il effoit Arien, p. 786.747 aux Ev. de la Lycie & de l'Haurie, p. 337. On fait garder les portes d'Alex. depeur qu'il n'y rentre, 0.339. Conftance le rappelle en 3481 il retourne en 349 à Alex, p. 345-347. Conftance luy éerit pour le rassurer contre les menaces des Eufebiens &c. p.348, qui tentent le Pape, & irritent l'Empereur contre luy en 353& 353. p.356,397. Libere fe fepare de luy en 357.0.420. On evite de parler de luy dans le C. de Rimini Gaules, avant 373 &c. 2.352 meurt en 274. en 259, 8.448 Il paroift avoir efté à Seleucie p 593durant le Concile, \$462. Suites funefles de fon abfence & 400 Il revient à Alex. fous Julien. p. 524. Fausse réponte de luy à une fausse lettre de Libere, p. 279.2. Il eit perfecuté par Valens en 367, écrit aux Ev. Catholiques, p. 549,meurt en 373 &c. p. 580.

Athanafiens, nom que les Ariens donnoient aux Carholiques & c.p 456 Arbar Ev. de Squedie en Egypte, affifte au Leonce qui écrit fon histoire, p. 345. C de Nicée, p.639.

Les Avares brulent fous Heraclius l'eglife de S. Nicolas prés de CP.2.680.

Auder, & les Andient, Odiens, Vadiens, ou p.165. Bafiens, V. leur titre p. 69t, n'eftoient pas fi sepandus parmi les Gots, p.606, continuent à

p. 646. Acce lit thez luy les Evangeliftes , p fraire Palque avec les Juifs dans la Mesororanue, 2,666 Augare Er de Cyr, Arlen,eft prefent, accufé, & excommunié dans le C, de Seleucie en 35 99

> Augence Edile à Aptonge en 3034.42. Aurende Ev. de Villemanne dans la Procon-

fulaire en 411, p. 190.

Augustades, ville de la Phrygie, p.460.

S. Augustin voit à Cart. Vincent successeur de Rogat, p. 192, refure la lettre de Parmenien contre Ticone, 2.147, demande à Aurele de

Aurele de Cart, eft consulté par S. Augustin

Auxanen Novatien accompanne Acce au par les Ariens, p. 400. Auxence Ev,de Mopfuefte,y traite fort bien

Aece banni en 360,0 49t, On a tout lieu de Auxence Arien eft fait Ev. de Milan en tes

au lieu de S. Denys, p. 365, chaffe en 356 Saint Martin de la ville de Milan, p.393, va en 359 au C, de Rimini, p.447, y propose la troisieme contestion de Sirmich, p 448, & y eft, dit on, depofé, \$450 783.t. Les Semiariens depofez à CP. en 360, écrivent contre luy, p.405, eft excommunié par l'Italie, l'Espagne, & les

Auxence II, Ev. Arien de Milan, ne peut v avoir une feule eglife, p.6 20, Auxene Prefet du pretoire en 267, bannit

Eunome, p. 509.551. L'ifle d'Axis peut eftre celle de Naxe, p. 510.

SA: NT Babylas Ev. d'Antioche & M. fous Dece : fon corps est transferé en 353 fous Baefa, ville de la Grenade,p. 708.1.

Borai ou Vazai ville de la Numidie : Il s'y tient un grand Concile de Donatiftes en 3145 Balanée, ville de Syrie, p. 259.640.

Barca, fiege episcopal de Libye, p.647. O O o o o iij

Bari : Le corps de S. Nicolas y est apporté | en 1037-9.600

reliques de fon exil en 378 .612.

Les Ensiens. V. les Audiens.

en 760, luy defend de tenir aucune affemblée , CP. en 360, p.488, p.492. Il eft martyrizé fous Julien, 284,

336, p. 290, eft excommunié par le C. de Sar- verfe fer autels en 362,534. Ecdlee de Parique en 347.p.338, est rérabli en 350 par les naffe s'unit à luy, p.599. Eufebiens, p.348.349, affifte en. 351 au C de Sirmich contre Photin, p. 312, difpute contre luy, p. 353, & contre Acce l'athée p. 408.483. 484, contre qui il irrite Gallus Cefar, p. 408. 400, favorife app. l'intrufion de l'Antipape Felix en 355, p.387, n'eftoir que Semiarien, p.396, mais un des chefs, \$413.413, condanne les Anoméens dans le C. d'Ancyre en 358 &c \$6 430, est deputé par ce Concile vers Coustance &c. p 431 432, fait supprimer la seconde confeifion de Sirmich, p. 433, fe réunie avec Euftathe contre les Anoméens , p.435, qui luyrepro-chent plusieurs violences , p.436. Confiance le consulte en 25 fur le lieu où l'on assembleroir ie C. cecumenique, P. 440-442, 782, 1, affifte à la composition de la trossieme consession de Sirmich &c. p.414, que les Acaciens affurent qu'il tign: , p.476, fait quelques écrits pour l'expliquer, A445, fe trouve au C, de Seleucie en 359, \$467, où il est accusé, \$.470, ne va pas à la premiere seance, thid. assitle à la troifieme, \$474, reprend Conftance qui le fait taire, \$479.480, est deposé par le C. de CP. en 360, p. 491, & banni en Illyrie, p. 494, vit encore fous Jovien, p. 326, à qui il adresse une lettres vao.

Bafile fecretaire, écrit la difpute de Bafile

d'Ancyre contre Photin en 351, p. 353. S. Bafile Lecleur en 359, refufe la difpute cootre les Anoméens à CP. &c. p.483, dicte pour Enftathe de Sebaste quelques discours cootre les heretiques, p.533, fourient Eufebe fon Ev. contre Valens &c. n. 5 39, eft fait Ev. de Cef, en Capp. en 370.0.553: abregé de ce qui s'y paffa entre luy & Valens en 372.0.562.563. Il refute l'apologie d'Eunome &c. p. 512. confole les Eglifes d'Antioche, de Berée, & de Calcide, p. 50,570, écrit en 373 à Pierre d'Alex. fur foo election, p. 580, & à l'Eglife d'Alex pour la confoler, p. 591 Des Evelques de Lycle recherchent fa communion en 374 ou 375, p.614, l'Isaurie l'embrasse en 375, p.598, Demosthene foumet fon Clergé aux charges civiles , p. 699. On menace de le depofer en 376.p. 601.

Bafile Ev. celebre d'Occident en 382, p.130.

S. Baillee d' Amafée affifte vers 1:5 aux C. d'Ancyre & de Neocefarée , p. 199. 200, n'a S. Barfe Evelque d'Edeffe fons Valens : fon point apparenment esté à celui de Nicée , p. histoire , p. 571. ce. On raporte peut-estre ses 641. Philostorge le fait calomnieusement fauteur d'Arlus, p.647.

Bafilie ou Bafile de Caunes en Lydie , eft S. Basile Pr. d'Ancyre, défend la verité p.c. prefeot, accuse, & excommunié dans le G. de dans le C. de Jerus en 335, p. 284. Le C. de GP. Seleucie en 359, p. 469. 477, affiste à ceiut de

Bafilide de Gangres patoift avoie eilé au C. Bafi'e fait Ev. d'Ancyre par les Eusebiens en de CP. en 360, Mid Eustathe de Sebaste reo-

Bafilide Patrice fous Justinieo , fait de fa

Baffe de Zeugma affifte au C. de Nicée, p.

640. Battefme : Constantin donne à l'Eglise de Jeruf, de riches habita poue le celebrer, p. 425. Arius n'ofe changer l'invocation de la Trinité dans la forme du battefme &c. p. 260. 161. Le C. d'Arles eo 314, & celui de Nicée, défendent de le reiterer aux heretiques bartizez au nom de la Trinité, p. 50.675. Le C. general de Cart. en 349, défend de rebattiter ceux qui l'ont efté & ont confesse la Trinité & la resurrection de J.C., p. 114. Tout le monde a naturellement horreur de la rebaptization, p. 610. Les Donat. rebattizent , fue quels principes &c. p. 78-83, rebattizent ceux meimes qu'ils avoient battizez &c. p 1 27. Superflition & Innovation des Eunomiens dan a le battefme, p 425. Baucale, paroice d'Alex, dont Arius effoit

Curé, p. 118,277.141. Bazare ou Vafare ville de la Byzacene, 2,190. Benevent, ville d'Afr. p. 708. 1.
Benigne Ev. d'Heraclée en Macedoine, affi-

fte au V. Concile, 268. Berée ville de Syrie: l'Enlife v fouffre beau-

coup fous Valens, p. 569570. La generofité du Confeil de cette ville parut beaucoup fous Ju-Berenice, fiege episcopale de la Libye, \$.647.

Beryte, ville de la Phenicie, p. 151. Beraufe. V. Imbetaule, Bizye, ville de la Thrace, p. 554. La Bithynie, lofeltée par les Ariens, p. 525.

& les Macedoniens, p. 528.
Beffete, ville de la Numidie,p. 289

Baire : les anclens faifoleot communément chaufer l'eau pour boire p. 134.

Beniface , second Ev. Donat. à Rome \$ \$7. Beniface Comte d'Afr. en 487, p.191. Bonofe Evefque de Naiffe en l'an 281, & les Benefiaques, heretiques Photiniens, p. 355. Benufte, ville de la Proconfulaire 190.

Berée, siege episcopal de la Libye \$.647. Befe ou Vofe ville de la Proconfulaire, Aspo.

Befehere ancien & celebre Ev., de Colonie en Capp. en 3794.616. Boffre Ecclefiastique de Cart, tafche en vain

de s'en faire elire Evefque en 311, A 12, excite un fchifme contre Cecilien, . . 3. Bofre, ville de la Syrie o 640. Les Beurgnignens reçoivent l'Arianlime des Gots, p.60%.

S, Bretanien Ev, de la Scythie , foutient la foy en l'an 368 contre l'Empereur Valens , p. 550 555.

Brunos Cardinal Ev, de Segni au XI.ou XII. fiecle, auteur, dit on, de 145 homelies attri- Alexandre, p 156, buées à Eusebe d'Emese 125. buées à Eufebe d'Emefe . 315.

Buroles ; lieu de la sepniture de S. Marc & des Evefques d'Alex. p.217.

Abarfulle ou Cebarfufe ville de la Byza-J cene, p. 163.723. Cacilianus, V. Alphlus, Cacilius, V. Lastance.

Cailleri, ville de Sardaigne, 2.708.

Cains, V. Carus

excommunié avec luy, p.246, figne fa lettre à s. Alexandre, p.256, Cains de Thunis affifte au Coneile de Niece,

Cains Ev. d'Illyrie, va an C de Rimini en 359, p.447, y propose la troisieme confession forment leur schifme en 311, p. 14-21, y tien-

écrivent contre luy, 8 405, demandent en 366 Donatifte, 15t, non Ev. de Cart, entre Donat aux Occidentaux, qu'il foit tenu pour excom munié, p.541, se plaint des Ecclesiastiques de Sirmich, p. 516, eft enfin excommunie par Retice, p. 18. l'Italie, l'Espagne, & les Ganles p. 552. Caffen Die

Calate, ville de Scythie, 0.55 Calcido ville de Syrie ; l'Eglife y fouffre

beaucoup fous Valens . 569.570 Calices : les Donat. brifent ceux des Gat.&c.

Calide Maire d'Aptonge en 314, p.44. Caterumene : le G. d'Arles ven 411, p 190.

Callierate greffer, éerit la difpute de Bafile au C, de Nicée.p.64 1. eontre Photin en 351 4 353. Callicrate Ev. Macedonien de Claudlople , quoient ce nom à leur petit nombre, p.151.

dans le schisme aprés le C. de Nicce, p.234. Lecteurs, p.6.
Calomniateurs : le C. d'Arles en 3t4, ne les Cannes vil

admet à la communion qu'à la mort, f.49. Candide Ev. Donat, de Villerege, le réunit à l'Eglife p.c. en 348, p.110.

Candide Ev. Euromien, envoyé vers 363 en Lydie & eu louie, p. 508,

Candide Ev. d'Abbir-Germaniele en 419, p. Capiton Ev. Douatifte, prefente en 313 la

requeste contre Cecilien , A14, estoit app. à Treves en 315 par ordre de Constantin, p.55, qui le renvoie en Afr. p.56.

Capiton Ev. de Sicile, affifte au C. de Nicee

La Cappadore n'a efté divifée en deux provinces que vers l'an 370 \$-200, 201.

Cares Pr. de la Marcote, est excommunié.

avec Arius, p.246, dont il figne la lettre à S.

La Carophrygie, p.e. plutoft le vrav nom d'un pays, qu'une confusion de ceux de Carse & de Phrygie 2.795.

Carefe Eccl. de Cirthe en 302, indique les

Lecteurs gardiens des Ecritures , p.7. Carele file de Valens, apprend les belles lettres fous un Novatien, p.518.

Carpene Caré d'Al, excommunié avec Arius, 218.221.245, le fuit dans la Pal. p. 249, figne Cains Diacre d'Alex, festateur d'Arius , eft fa lettre à S. Alexandre, p. 256. Cartere Ev. d'Antarade , perfecuté par les

Ariens vers 340.0.308. Cartere chef des Macedoniens, p.632. Carthage : fes Evelques eftoient toujours

chefs de la Proconfulaire, p.156. Les Donat. y de Sirmich, p.443, y est depose, p. 470, puis nent un Concile vers 350, p \$1. Les Cit., y en rétabli, p.454,456, x deputé à Constance, p. tiennent un general en 3489-124.
439. Les Semiariens depose à C.P. en 350, Carus, Ciust, ou Garus, ches d'une secte

> & Parmenien, p. 713. S. Caffien Evelque d'Autun , incceffeur de S.

Caffien Diacre fous S. Miltiade Papes. 37. Caffien Ev. Donat. figne en 363 la requeste adreifée à Julien.p.131, Caftabales, ville de la Gilicie, p.493.640.

Catashrone Prefet d'Egypte, amene en 356 George Ev. Arien à Alex. p.394. Catecumene : le C. d'Arles vent qu'on faffe

Cathire ou Domne Ev. du Bofphore . affifte Carbeligne: comment les Rogariftes appli-

Catulin Eccl, de Cirthe, eft fait prifonnier adresse une requeste à Jovien v. 329.

Catalin Ecel, de Cirthe, est sait prisonnier

Callinique Ev. Melecien de Peluse, persevere le 6 may 303, pont ne vouloir pas nommer les

> Cannes ville de Lydie, p.469. Cebarfufe . V. Carbarfuffe.

Cecilianiftes : nom que les Donat, donnolent aux Cat. 9.72. Cecilien Archidiacre de Cart. reprend Lucille Evelque de Cart. en 311 au pluftoft, p.12. veut affifte au Concile d'Arles en 314, p.47.708.1. un C. d'Evefques schismatiques qui le depo fent, p. 15-18. C'est l'origine & le pretexte du schisme des Donat. p. 1. Constantin luy écrit en p. 388. 313 contre les schismatiques &c. p. 22, qui

presentent une requeste contre luy. p. 24.25: 11 comparoift au C. de Rome,& y eft abfous, p. 32.34, à celui d'Arles en 314, qui juge en sa faveur, p.47.48.708.1, ne se trouve pas à Rome au temps que Constantin luy avoit marqué, en 325 &c. p. 104 638, dont il eft, dit-on chargé

de sa mort.p.105. Cecrops Arien, succede à Amphion Ev. de Nic.p. 269, affific en l'an 351 au C. de Sirmich contre Photin &c. p.351. George de Laudicée luy écrit contre les Anoméens , p.430. Conftance luy renvoie, dit-on, le jugement d'Aece au C. de Rimini &c. A459. &c. p.436. Il perit dans le tremblement de 358,

p.440. Celese tasche en vain de le faire elire Ev. de Carthage en 311,9.12, excite un schisme contre

Cecilien, p.t 3. Domitius Celfus Vic. d'Afr. en 315, p.55:les Prefets luv écrivent fur les Donatiftes, p. 56. Constantin luy écrit aussi fur le mesme sujet ,

Centumcelles, ville fur la mer de Tofcane, auj. Civita-Vecchia, p.380.

Cereal affifte à la dispute de Basile contre Photin en 351, p.353. Cefaire pere d'Eudoxe, & pretendu Martyr,

P.423. Cefaire Preset vers 396, fait transporter.&

garder le corps d'Eunome, p.511. S. Cefaire d'Arles , p.e. auteur de quelques

homelies attribuées à Eusebe d'Emesc, p.315. Cefarée metropole de la Palestine, p.312 : le C. de Nicée conferve les droits de metropolitain à l'Ev. de Ces. nonobstant les privileges

de l'Eglise de Jerus. p.670.

nie, p.641. On y fait l'office avant sa consecration , p.

Chrefme : on en Oignoit les Fideles, p.84.Un

un autre Concile en 390.0.157.

Chrest ou Crefcent Evelque de Syracuses, 2,198-200; deux à Alex. contre Arius & sur la

faire restituer les biens de l'Église, p. 13. Lu-où il avoit este mande par Constantin, p. 706, cille, Bostre & Celese sorment un schisme Chrest est fait Ev.de Nices en 325, au lieu de contre luy, thid. Il resuse de se presenter dans Theognis, \$267, & depossedé par Theognis

en 328 ou 329, p.269. Christodule Diacre, pere de S. Parthene,

La Cilicie n'a esté divisée en deux provinces que vers 370, p.200.201.

Cinne , ville de la Galacie, p. 200.

Les Circoncellions : ce que c'eftoit ; leur origine, leur fureur &c. p.88-98. La réunion de plusieurs Donat. à l'Eglise les irrite vers 400, p 56-57, est retenu à Bresse par ce Prince, qui p. 187. Ils continuoient leurs plus grands ex-juge pour luy, p 59-60, assele au C. de Nicée cés du temps de S. Pierre Chrysologue, p. 192.

Cirthe, ville capitale de la Numidie : On y de publier les decrets en Afr. p.686. S. Atha- tient un C. en 305 &c. p. 7. Conftantin la renase luy rend un témoignage fort avanta- bastit & la nomme Constantine &c. p 22, y geux, p.105.638. On ne fçait point le temps bastit deux eglises pour les Cat. &c.p.105. 106. Il n'y avoit app, point d'Ev. Cat.en 320, p.105. Civita-Vecchia , autrefois Centumcelles , t.

> Clarence Ev. Donat.en 398, p.185. Claude Ev. de la Marche d'Ancone, affifte

Les Claudianistes fecte des Donat.p.151, font.

receus à la communion par Primien, p. 151, 160. Claudien Prestre, legat de S. Silvestre au C. d'Arles en 314, p.47. Claudien Ev. Donat. à Rome, p.88: Gratien

ordonne en 378 de l'en chaffer, p.154.155. Claudiople, ville de la Bithynie, p 529. Cleopatre Reine d'Egypte, y avoit basti un

temple de Saturne, p.210. Cleopatre Ev. Arien, depofé dans le Concile

d'Illyrie en 375 p. 594

Coddoon Lecteur de Cirthe en 303.p.7. Cælius, V. Lactance.

Colchestre, p.c. Colonia Londinensium, p. 708.L

Colluthe Curé d'Alex. y forme une fecte &c. p. 218, éteinte par le C. d'Alex. affemblé par Ofius, p. 231.

Cologne, metropole de la Gaule superieure, p. 26, a eu le mesme Evesque que Treves & Liege, p.701 702.

Colonie, ville de la petite Armenie, p.601. Colonie, ville de la Cappadoce, p.616.

Cesarée metropole de la Cappadoce, p. 311; Coneiles : ceux de Nicée & d'Antioche or-fes Evesques ordonnent, dit-on, ceux d'Arme-donnent qu'on en tienne deux provinciaux e, p.641.

La Cfarce eglife principale d'Alex. p.237: à un Concile d'examiner ce qui a esté determiné par un precedent, p.674. On fait la feste du C. de Nicée, p.687.

Conciles Catholiques dont il est traité en ce C. de Cart. avant 390, en reserve la consecra- voulume: à Rome en 313, contre les Donatisses, tion aux Ev. p. 156; ce qui y est confirmé dans p 31; à Arles en 314, contre les melines, p. 45. 706.707; à Ancyre & à Neocesarce vers 315,

Palque,

Pasque, p. 20. 220; à Nicée en 325, 634. 625 punit la ville de GP, pour le massacre d'Her-un à Rome, dit-on, pour consimer celui de imogene arrivé en 323, p. 334, fair chasser s' Nicée, 2686; à Rome en 321, sous S, Jule, p. Paul & mettre Macedone en salace, p. 335, 735, 736, 365, 300, 322. Autorité des Ganons du Gd'Ant. elire en 348 Leonce Eved'Ant.au lieu d'Estien-345, p. 321, à Millan en 345, p. 3234 à Cologne ne, p. 344, est forcé de rappeller S, Athanase en 341, \$\frac{1}{2}\$, \$\frac{1}{2}\$ 448-452. Il s'en tient un grand nombre fous en 355 un edit impie à Milan &c.p. 362; fait en Julien, p.525; à Tyanes en 367, p. 547; à Rome vain tenter Libere,p. 380, le fait amener à Milan en 369, p. 552; en Illyrie en 375, p. 593; à Lao- p. 384, l'envoie en exil &c. p. 386; oblige Osius dicée en Phrygie avant 381, p. 597; à Constan- de le venir trouver à Sirmich en 356, p. 393; tinople en 383, p. 624; à Carthage en 390, p.155-

niens 3 en Bithynie, p. 25\(\frac{1}{2}\) & en Paletline un Concile œcumenique à Nicomedie, puis à pour Arius; p. 26\(\frac{1}{2}\) Ant. contre S, Euflathe en Nicée &c. p. 43\(\frac{1}{2}\) 43\(\frac{1}{2}\) fait figner un troifeme \$\frac{1}{2}\) p. 24\(\frac{1}{2}\) & 6C\(\frac{1}{2}\) n Al et de Gr. en Pal, en 33\(\frac{1}{2}\) i a Tyr & à lor quatrieme formulaire à Sirmich \$\(\frac{1}{2}\), p. 44\(\frac{1}{2}\) feruf en 33\(\frac{1}{2}\) à CP, en 33\(\frac{1}{2}\) contre Marcel ierui. en 3359,2353 a Cr. en 336 contre Marcei. convoque ceute, concies a Kunini ca a Seieucie, d'Ancyre, p. 300,2933 à Anticohe en 345, p. 200 pour [24,66] écrit au prenier, p.447, qu'il veut laffer la dedicace de l'eglife, p. 311, à Philippople en len e répondant point à fes deputez, p.451, qu'il 347, p. 231, 334; à Sirmich en 351, contre Phol. fait enfin ceder à fes volontes, p. 454, 455, eft timp. 331, à Arles en 353, \$250. Milan en 355, prevenu pour les purs Ariens du Çde Seleucie, p. 362; à Antioche en 356, p. 394; à Sirmich p. 478. 479; oblige Eudoxe de desavouer sa en 357, p.418; à Antioche après l'intrusion doctrine, p. 480; fait signer le formulaire de d'Eudoxe, p.429; à Ancyre en 358; contre les Anoméens, p.430; à Rimini, à Seleucie en Isaurie, & à Nicée en Thrace l'an 359, p. 453 466. Oc; à CP. en 360, p. 487; à Antioche en 361, p. 517.519; à Zeles dans le Pont, p. 527; à Lampsaque en 365, p. 533; à Nicomedie en 366, p. 536; à Antioche dans la Garie en 367, p. 548; à Ancyre en 375, p. 599; à Cyzic en 376, p.601. Liste de tous leurs formulaires, p.521.

Les Confesseurs : le C. d'Arles en 314, leur défend de donner des lettres de recommandation, 2.52.

La Confirmation : les Novatiens ne la donnoient point, p 678. Conftance de Faenza,affifte en 313 au C. de tantin, p.271.746.1. Rome, p. 32.

Hift. Eccl. Tom. VI.

tinople en 383,6.613 à Carthage en 390, p.155150.

Concilet des Donatifies: Concile de Traditeurs à Cirche en 395,p.7; fautes de S. Optat
fur ce Concile, p.698.3; à Carthage en 312,
origine du fésifime, p. 13-21: vers 330 fur le
paple dans les spectacles, p.415, delibere sur le
paple dans les sur le bannit Saint Hilaire & fait de grands maux à Rimini aux deputez de Seleucie, p. 486. 487; bannit Aece en 350, p.480,491; fait de grands presens à l'eglise de Sainte Sophie, p. 496; conjent à l'ordination d'Eunome &c. p. 498, 499, qu'il fait depofer en 361, p. 504, 11 femble un C. à Ant, en 361, p. 517, bannit S. Melece qui y avoit efté elu Évefque &c. p. 518; meurt bateizé par Euroïus, p 520. Constancie metropole de l'isle de Cypre, > Constancie fœur du grand Constantin , favo-

rife l'Arianisme, p. 252, 253, 659, trompte par Arius ou Eusebe, p. 256, par le moyen d'un Pr, Arien qu'elle recommande en mourant à Conf-

L'Emp. Conftant diftribue des aumofnes en L'Empereur Constance devient maiftre de Afr. travaille à la réunion des Donat.p. 109-111, l'Orient en 337, p. 299.300. Idée que les Saints dont il bannit les principaux chefs, 63, éteint ont eu de fa foy & de fa religion, p. 300. Son presque entierement leur schisme en 348 ou engagement dans l'Arianisme, p.300.301, dont 349, p.118-121, demeure serme dans la foy il est regardé comme l'unique appui, p.311 Idée Catholique, 302, ne se laisse pas surprendrepar generale de la persecution qu'il fit aux Cat. P. les deputez que les Eusebiens luy envoyerent 366-380. Il rappelle S. Athanase en 338, p.303, en 342 p.326.327, demande à Constance un C. РРррр

meumenique p. 332, & le rappel de S. Athanase election, p. 299; donne à S. Parthene permission &c. p. 245, meure en 350, p. 248.
d'abatre les remples à Lampsaque, & d'y bastir

cc. p. 355, meurt en 350, p. 348.

L'Empereur Confanini le grand, fait des lune eglife, p. 390, donne à S. Macaire de Jeruf, aumosnes en Afrique, écrit à Cecilien contre les des vétemens precieax pour l'eglisé &c. p. 435;

Donat. Acc. p. 22, sait assembler un C. à Rome meurt en 337, p. 399, la sissait son tellemment à an 334, p. 43-35, sait examiner l'an 314, en Afr. un Pr. Arien &c. p. 300. Macedone transforte l'affaire de Felix d'Aptonge, p. 39-44; convo- son corps de l'eglisé des Apostres en celle de S, que un nouveau Concile à Arles, p. 453, auquel Acac Martyr, p. 402.

In "affite point, p. 208, 12, reçait l'appel que les Donte en ligrestiere d'Aux de Acac Martyr, p. 402. Donat. en interjettent à luy &c. p. 53-55, donne des gardes à quelques uns d'eux aprés la fuite des autres p. 57, écrit à Celfe Vic. d'Air. fur p.238. leur sujet, p. 57.58, retient Donat & Cecilien dans les Gaules,p.59, juge en faveur de Cecilien en 316 à Milan, 60, rappelle en 321 les Donat. de leur exil, p. 102. Lactance luy adresse ses Inftitutions vers l'an 321,0.208. Il fait baftir à Cirthe une eglife pour les Catholiques ; les diacres, & des Exorciftes &c. p.318. Cirtne une egin.

Cirtne une egin.

Cirtne une egin.

Créfent-V. Chreft.

Alexandred Alex. p. 127.

Alexandred Alex. p. 127.

Alexandred Alex. p. 127.

Les anathematifines du G d'Ancyre. p. 432.

Les anathematifines du G d'Ancyre. p. 432. herefie naiffante, p. 229, meprife les injures faites S. Augustin, p. 188. par les schismatiques à ses statues, p.262, écrit contre Arius qui tasche en vain de le surprendre dans un entretien en 324.0.264,265; convoque Ev. de Lampfaque &c. p. 388. le grand C. de Nicée, p. 634, veut y estre present, p. 649 651, y laiffe une liberté entiere aux Prelais, p.652 en reçoit le symbole comme un ouvrage du Ciel, p. 659, se raille de la dureté des Novatiens, p 678, s'y laisse surprendre par d'Hippone, p 186, use de violence contre S. Eusebe de Nicomedie, p.660; refuse d'ecouter Posside, p.187. les plaintes des Evefques, & brule leurs requeftes,p.681, écrit deux lettres fur les decisions du Concile , p. 683, fait un festin aux Evesques du Concile, & un discours pour leur dire adieu, p. 635 donne le nom de Porphyriens aux Ariens, p.661; écrit à l'Eglise de Nic. & à Theodote de Curce,p.631, Laodicée sur la deposition & l'exile d'Eusebe & de Theognis, p.266,268, rappelle Arius d'exil assemble un C. à Ierus, pour la dedicace d'une Cymace de Palte, & Cymace d'Arade en Syrie, receu à la communion de l'Eglife, p. 287; mande à CP. les adversaires de S. Athanale, p. 289, qu'il bannit dans les Gaules , p.290; con voque un C. à GP. en 336, p.293, y fait venir p.639 Arius, p.294, le veut faire recevoir dans l'Eglife, Cy

refuse, p.296, reconnoist la vengeance de Dieu fur Arius, mais non l'innocence des Saints , p

Constantinople : il semble qu'il y eust des paroices du temps de S.Gregoire de Nazianze,

Consubstantiel; terme rejetté par le C. d'Ant. dans le fens de Paul de Samofates , p.432, est établi dans le C. de Nicée &c. p. 696

Les Corevesques, nommez quelquesois Vi-siteurs, p.492, faisoient des Lecteurs, des Sou-

Crifpe Cefar est instruit par, Lactance, p.206. Crifpin disciple & historien de S. Parthene

Crifpin Pr. Arien d'Ant. recherche vers 38 z

la communion des Euromiens p. 619. Crifpin Ev. Donat. de Calame en 398, p.185. rebattize par force prés de 80 payfans auprés

Croix : on se signoit aprés la lecture des

livres faints, p 84. Apparition da la Croix à Jerus, en 351,p.349. Cufra, ville de la Byzacene, p.189.

Curciens, Ariens ainsi nommez à cause d'un

Curcore juge à Bari en 1087, p.690. Curez : ce qu'on trouve de leur origine dans

au a mognas, propole Gorge & Euphrone les villes à à la campagne, p. 237, ceux de la pour le liege d'Ant. en 332, p.227, 228, reçoit campagne donnoient des lettres de paix, p. 318 i a julification de S. Athanale, p.828, l'Oblig Deux Curez excommunient un Diarer & un

eglise &c. p.284, y envoie Arius pour estre persecutez par les Ariens vers 340 &c. p.30 &. Cynege Prefet du Pret. en 384, p.629. Cynne. V. Cinne.

Cynen Ev d'Egypte, affiste au C. de Nicée,

Cynople, ville d'Egypte, p 225, dans l'Arp.295, se fasche contre Saint Alexandre qui le cadie & dans la seconde Egypte, p 639. Cyprien Ev. Donat. de Toburficubure , eft depofé &c- p.77.186,

298, bannit S. Paul de CP. auffi toft aprés fon Cyr, ville de Syrie, p 640.

Cyriaque Diacre, legat de S. Silvestre au C. | d'Arles en 314, P.47. S. Cyriaque ou Cyrille Ev. de Paphos , affifte

au C. de Nicée, p.64 2.

Cyrille Ev. dans la petite Armenie vers 366,

p.541. S.Cyrille eft fait Ev, de Jerul en 350 on 351, \$.281.340, mande à Constance l'apparition de la Croix, p.349; est depofé & chaffé par Acace lettres, p.211. de Cef. en 358 &c. p 424, fe retire chez Bafile d'Ancyre, p.425; affifte au C. de Seleucie en 319, p.467, où il accuse Acace &c. p.468, & est austi accufé, p.470, est rétabli par ce Con. cile , p. 476. 477. Les Acaciens le calomnient auprés de Constance, \$479, est depoié par le G. de CP, en 360, p.494; rentre en possession de son Eglise sous Julien, p.524; est p.e. nom-mé dans la lettre de Libere en 366, p.541; sait Philumene, puis Gelase son neveu, Ev. de Ces. en Pal. p.579. Son Eglise estoit gouvernée en 376 par un Hilarien uni aux Ariens, p.578. Il eftoit rétabli fur fon fiege en 379,0.61 3.

Cyrille le vieux, est fait Ev. de Cef. en Pal. per les Ariens, p.579.

640. Cyrion Ev. de Dolique, affile en 360 au C.

de CP.p.488.

Cyrus Ev. de Berée, persecuté par les Ariens vers 340 &c. p. 308. Cyzic, ville l'Hellespont, p. 504. Le peuple s'y fouleve contre les blasphemes d'Eunome,

\$.503. Il y avoit beaucoup de Macedoniens, P.528. 536.

Acidize, havre fur la cofte de la Bithynie,

Dacien affifte en 351, à la dispute de Bafile contre Photin, p. 353.

Dacore, terre plutoft que village d'Eunome,

p.501. Damafe Diacre de Libere l'accompagne en 355, allant à son exil, p.386. On n'a point de preuves qu'il ait communiqué avec l'Antipape Felix, p.768.784; eftoit , dit-on , Pr. & grand Vicaire de Libere en 359 ou 360 p.465;luy fuccede en 366,p. 545;tient un Concile à Rome en 366 &c p.552; est marqué en 380 par Theodofe comme le centre de la communion Catholique p.617; on luy fait ordonner S. Gaudence, p.785. Il ne trouvoit pas de plaisir à lire les lettres de

Lactance, p. 211. Daphne Ev. de Vaifon affifte au C. d'Arles

en 314, p. 708's.
Daque de Berenice, Arien , affifte au C. de Nicée, p 647.

Dative Ev. Donat. à Nova-petra dans la Numidie, p.1 14.

S. Delphin Ev. de Bordeaux : S. Ambroife luy écrit, p.428,

Demetre Pr. Donat. separé de la communion

par Primien, 161. Demetrien disciple de Lactance , p. 204, qui

le porte à meprifer la prosperité du siecle,p.206; paroift avoir eu quelque emploi dans le monde, 207. Lactance luy adresse denx livres de ses

Demophile Ev. de Berée, porte en 345, aux Occidentaux, un nouveau symbole des Eusebiens, p.331, affife en 351 au C. de Sirmich contre Photin, p.351; propose la troisieme confession de Sirmich au C. de Rimini en 359, p. 447.444.782.2, où il est, dit-on , deposé , p. 450.782 783. Aece le fait compagnon de les blafphemes, p.484. Il affifte au C. de CP. en 360, p.488; fe fait Ev. de CP. en 370 &c. p. 556 793.794; met un Evelque à Cyzic, p. 557; eit chaffe de CP. en 380 &c. p.618, demeure toujours aux environs, p.800 2, s'y trouve à la Conference de 383, p. 625; meurt en 386, p.630. Demofthene Vic, du Pont, chasse S. Gregoire, tr les Ariens, p.579.

Cyrion de Bostres, assiste au C. de Nicée, p. & les provinces voisines, p.598-601.

L'eglife de Denys, paroice d'Alex p.237. Denys Comte, maltraite fort S. Athanafe au

C. de Tyr en 335, p.283.

S. Denys Ev. de Milan eft banni en 355, & meurt dans fon exil, p. 363. 365, p.e. avant le C. de Seleuce en 359.p.467.

Denys Ev. de Diospolis, & Conf. p.578.

Denys Abbé de Rhinocorure en Egypte,t.

590. Des gratias, falutation de moines, p.85. Dee landes, fignal des Circoncellions, p. 92.

Deutere Ev. de Macriane, p. 710, 2, est mis par force en penitence par les Donat. p.139. Dinnée de Cef, en Capp, affifte au C. d'Ant. en 341, p.311, furquoi on ne peut au plus que diminuer fa faute,p. 322; s'excute avec les Eu.

febiens de n'avoir point efté auCdeRome, Ibid. signe le formulaire de Rimini , p. 500.
Disconisses : Il est difficile de comprendre l'addition du 19eCanon deNicée qui les regar-

de, p.819. 820.

Les Diacres avoient des Glercs inferieur foumis à leur conduite &c. A.19. Le C. d'An en 341, leur donne vue sur l'administration des biens de l'Eglise, 320, 321. Des Diacres signens pour leurs Evefques dans le Concile de Seleucie, 6.473. Les C. de Carthage en 349 & 390, leur donnent trois Evelques pour juges, p. 127. 159, les obligent à la continence, p. 136 157. Le C. d'Arles leur défend d'offrir le facrifice, p. 52; celui de Nicée de quitter leur Eglife. 672.673, de donner l'Eucaristie aux Prestres, de s'affeoir 

Dicaije de Tabie en Galacie, affifte aux C.de de cruela tourmens, & une prifin de fix ans P.209.210.

Nencefarée & de Nicée, p. 20n. 642. Didier de Campanie . le conciliabule de

Dideme écrit contre Eunome, p.513. Die, ville de Daufiné &c. p.644-

mier fondement de la religion, \$210, Digne, ville de Pravence p.644.645.

Digne Evelque Donatifte, prefente en 313 la requelte enntre Cecilien . 24

Le Dimanche : le Concile de Nicée ordanne qu'nn y prie debout, p.673 Diecefares, ville de Pal tuinee en 352 pe

Diedere laique, fofitient & anime les Cath, d'Ant. &c. A343, ablige Lennce de depoi Acce vers 35 n.p.407; continue eftant Prefire à temps, 110, vivnit encore en 355, 8.64. On Acce vers 31n, 9,4071 continue estant rrette
fostenir l'Eglise contre Valens, 365, est banni n'en entend plus parier, 9 123.

fostenir l'Eglise contre Valens, 365, est banni n'en entend plus parier, 9 123.

en 379, p.592.613 Diegene Pr. d'Alex , maitraité par Basile d'Ancyre, p.436.492

Dienyfieple, ville de la Scythle, p. 951. Diofcore Ev. d'Hermopole la petite, aprés

Diefpolis on Lydde , ville de la Pal. p. 251. Diofponto , ville de la grande Armenie, p.

Difence : moyen peu propre pour ram à la verité, & 210: C'eft y triompher que de ceder à la verité, p.70.

L'eglife da Dizye paroice d'Alex. p.237. Denres bourg, sege episcopal en la seconde

Doligne, ville de Syrie, p.641 Albia Dominien femme de Valens , l'engage dans l'Arianisme, p.532, I'y faie battizer pur

Eudnxe, p.550 Daminique Ev. de Bulle-rnyale en 41 rant 57. Dominique Ev. de Cart. vers 595 &c. p.193. 589.

Domitien Prefet tué par Gallns en 344.400. Domitins, V. Celfus Demne nu Cathire Ev. du Bofphnre . affifte

au C. de Nicée, p 645. S. Domnin presche la fny à Digne,app,aprés 350, Wid.

Domnin de Marcianople obtient le ruppel d'Euname vers 368, p. 509-551. Domnion Ev. de Syeme, persecuté par les

Ariens vers 340, p. 30\$. fa maifon pour le C. de Cirche en 305, p.7.

Denat des Cafes-noires en Numidie , forme Philippople en 347, luy adresse fa lettre, p. 334. un schisme contre Mensurius Ev. de Cart. p. 49 forqual S. Augustin le confand quelquefais

avec Second de Tigife, p. 698; nrdnnne Majorin Dien n'eft pas moins jufte que patient, pre-enntre Cecilien, p.20, l'accuse dana le C, de Rame en 31 3,0.32, s'en retire faute de témoins, p. 3 3, y eil condanné, p. 34, n'a pas app. donné le nom sux Donatiftes, p.64.

Donnt p.e. fait en 313 Ev. de Cart. pour les Donnt, & leur danner fon nam, & Sa vanité, & fa reputation parmi eux.p.64-68. Conftantin le retient dans les Gaules pour attendre fon jugement en justice des juifs, p.386.

Disdere Ev. d'Aite, perfecuté par les Ariens de change cette ponition de, p.61. Les Ariens justice de l'hilippopleen 347 de, p.ns. 334. Il refuse infolemment les aumoines de Conftant en 348, A.t.r, eft banni vers le mefma

> contre les officiers de l'Empereur en l'an 748, & eft tue dans cette rebellinn &cont ti-tiefen onm s'est app. glissé dans les martyrninges,

P-781-713 Denne Proc, reçuit des nedres contre Olympe d'Enns vers 34n, 7.3n9.

Dennt de Maceniade se réunit à l'Eglise vers 348, p. 1 2n.

S. Danar Dizere de Lemelle, & M. en 161 &c. p.135. Denser Ev. mis par force en penitence par

Felix d'Idiere en 362, p.1 3 Dennt Discre Danat, de Carthage : Primie n le veut chaffer en 392, p. 161. Denne Pr. Donatifle, veut fe tuer vers 412,

Denntien Ev. a Fore Claudii affifte en 217 atr C. de Rome &c. p.34. Les Donneifles, V. leur titre p r.

S. Dererber Ev. de Tyr faus Diocletien, p. Derethés Pr. acense Patrophile de Scythople

dans le C, de Seleucie en 359, p.468. S. Derothée Martyr à Alex, p.e, en 375, p. 589.

Derethee Pr. doputé en 174 par S. Bafile &c. p.596. Dererbes Evelque Arien d'Heraclée, unmmé suelquefois Theodore, p.603, 794, 2, installee

Demophile de Berée fur le fiege de CP. en 370, \$ 556, met avec luy un Evefque à Cyric, p. 557, Urbain Denet, annumé auffr Carrie, denne fuccede à Euzoius d'Ant. en 376, Adn 3, en tenoit encore les eglifes pour les Ariens en 379, fa maison pour le G. de Cirthe en 1913, 17. | nois encore les egilies pour sea reiens en 1379. Desset Ev. de Macule, de Nomar de Calamen, j. 613, fe errice en 31 dans la Tarace, p. 619, Twasticeurs, assistea us C. de Cirthe &c. p. 8, 629, est rappellé à CP, par les Ariens en 386, Domas Coale en Bithynie, y sousse en 2014-pour y estre eut Ev.p.631, c. equi causé entre CP. en 360, P 493. Dracence Ev. d'Hermopole la petite avant

367, 2.588.

des loix contre les Donat, en 4 59 \$ 192. Dulcide Ev. d'Agen, 1.428.

E Atrx de Tibille ville de la Numidie . P.S.

bigamet, p.601.675; Innocent L. y joint ceux remant que dans une glife en chaque ville, qui vont à la guerre, plaident &c. après les platemen, p.800. Le C, de Viccé depole ceux Zelon Evefque de Cynople en Egypte . Siint β-137, avoient use a more de leur ordination Gregorie de Nazianze, κ-50. δες, β-63-812, Let Concilet d'Artes, de Nicée, δε d'Antioche, let obligant de demource où lis [fe fait un des chefs des Semariens, β-1306, 4-13.

par leurs Ev.&c. p. 318. Le Concile de Niece ne releve trop, p.482, rur permet point d'appeller au Pape, p. 673. Constantin les exemte des charges publiques, non des Diacres ni des Prefires p. 31 S.Les Eccl. mun vers 2704, 500.

Ecdice s'empare de l'Eglife de Parnaffe en 375, <u>p. 599,</u> met un ufurpateur en la pisce de S. Gregoire de Nysse en 376, p.601,

app, mis le livre de Judith dans le catalogue &c. 1994, pe. nommé dans la lettre de Libere des livres Canoniques 18676, On lifoir & on en 366, 1941. expliquoit l'Ecriture le mécredi & le vendredi à Alex. p.221.

luy & Marin un schifme qui dure 35 anis, 303. Edeffe; metropole de l'Ositioene, p. 572 spieté
Dracence de Pergame est deposé par le C. de genereuse de ses habitans, p. 573-574. Eger, ville de la Citicie,

L'Eglife: Rien ne fert que dans l'union avez lle, p.65.Ses loix ne font faites que pour l'uci-Dulcies commis en Afr. pour l'execution lité des ames s.601. Fruits de la paix de l'Enlife aprés la perfecution de Diocletien, p. 194-191 inflance exemte d'imposts les terres de l'E-

glife en 360, p.452.453 Eglifes : Avec quelle joie on relevoit eelles ui svoient efté abarués dans la perfecution de Ecclefinstiques: les penitens ne pouvoient Diocletien, 2,106. On a faits quelquefois l'office plus estre ordonnez, 2,138. Le C. de Nicée met dans les eglises avant qu'elles fussent confaau meime rang ceux qui font mutilez, & les crées, p.215. L'affemblée ne se tenoit ordinai-

qui onretté ordonnez estant coupables de cri- Alexandre luy écrit contre les Ariens, 2.225. 

au Antioence, se companie a demourte ou in le sain un use citerio es soniarens 3,7300, 411; ont elle designations ont elle ordonnez &c. 251, 313, 522; celul de la Briglifie de Novatiens à Cyris, p. 201; Cart. defend de les recevoir ailleurs fans terres affilie au C d'Aneyre en 175, p. 425; qui el de leur Ev. &c., 131, S. Paphure empelénd équire à Confiance, p. 471; & a estui de Sequie le Code Nicée ne leur ordonne de le fepatre l'accie en 150, p. 4265; qui il rejette la confession de la confision de la co que coule neter se su roumben de le sépare insuée en 1550, peuts pai il reprir à commune que en poi a supravant, obligent les Perfeques, j. 247, de qu'il il rétaine les Bulifentes de les pois auguravant, obligent les Perfeques, j. 247, de qu'il il rétaine les Bulifentes de les Perfectes, de les Diacres à la continence p. 1 doute, p. 240, en déspoié dans le C de CP. en 15437; celail de gale und éfendis friequentes : 165, p. 240, p. déspoié dans le C de CP. en 15447; de la femmes, p. 146; celui de Nicée ne leur cleatif de Eunome mis en la place, p. 458, p. 250, permete a skipit ene se celui de Cartem, pun provenime tentre en posiciumon de los Egitos loss galantes progresses, positivos en porte por provenimento de la Egito esta por galante por que la esta porte p toujours ceux qui font leurs fonctions, depofet Ses mœurs effoient reglées, 2.517. Theodoret le

Eleutheropie, ville de la Pal. p 619. Elien Proc. d'Afr. en 214, juge l'affaire de p. 22. 106, Les Corevesques pouvoient faire felix d'Aptonge, p. 40, 704, au lieu d'Ælius des Lecleurs, des Soudiacres, & des Exorcifles, Paulinus Vic. des Preters, p. 704. Etide Pr. de Rome, envoyé en Orient pour de Rhinocorure en Egypte, vivoient en com-appeller les Eusebiens au C de Rome en 141A. 10, eft retenu par eux audetà du semps mar-

qué &c. p. 312. Elpide Ev, de Satales, figne la lettre des deputez du C. de Seleucie à ceux de Rimini , p. L'Erriture fainte : le C de Nicée n'a point 486, est deposé par le Concile de CP, en 160

en 366, p. 544. Elpide Prestre, porte en Ase les settres de Valentinien & du C. d'Illyrie en 3751 p. 594-595.

PPppp iii

5.795. Ebide eft fait Ev. de Laodicée entre 281 & 308.5.572.

Emerite Ev. Donat, d'Alger affifte au C. de Bagai en 204 &c. p.166, veut & n'ofc difputer d'Ant.p.640. avec S. Augustin. 191,qui ne peut tien gagner fur luy, p. 188.

P.314. 620.

Les Empereurs publicient leurs ordonnance particulieres avec le nom de leurs collegues, p. Encelpe troisieme Ev. Donat. à Rome, p. 87

Enie Ev. de Ptolemaide en Phenicie, affifte le lifoit, p.216. an C. de Nicée, p.620.

Enes Ev. de Gaza vers 100.0.146.

Enfant poffedé pour avoir meptifé fon pere, Ener , ville de Thrace. p.309,

P.426, est deposé par le C. de CP. en 300, f. avec les autres, p. 317. Profanation de l' Eura-493, est nommé dans la lettre de Libere en 366. ristie par les Donatisses, vengée sur le champ, P-541.

Epiclete de Centumceller, affifte en 314 au bouehe des Novatiens, 400. C. d'Arles, p. 788.2.

Epistes Ev. Arien de Centunicelles en 355, bomelies attribuéea à Estée d'Esnée, p. 250, favori de Constance &c. p. 280, se trouve à Endere disciple, dit-on, de S. Lucien d'Ant. l'entretien de Libere & de Constance à Milan, p. 153. Son hiltoire, p. 423. 774, n'avoit pu estre p.385, intrud l'Antipape Felix, p.387, fait mou- reccu dans le Clerge par S. Euftathe, p. 273, eft pir S. Rufinian Ev. de Campanie, p.392; va au fait Ev.de Germanicie par les Eufebiens,p.3794

Epigene Evefque de Bulle royale, affifte aux

C. de Cart. de 390 & 397, p.157. de Suedres en 374, 2.502.

Epiphanie, villes de Cilleie & de Syrie, p.

343/4-333 et d'expedie par les Calcolins, j. 279, 189, en receine a repaner le cotteme à rece 3, 249, 3 343/4-333 et d'expedie par les Calcoline in 1818 Eurome Ev. de Cyrtes, 303/33/4 obligé 343/5-313; Petide au C. de Philippople, 5, 333, de le depoter en 361, 5, 304, luy donne lieu de 344; et d'expedie par les Euclébieus en 348, de fe indiffera, 505, l'exhorte à recurrer à Cyrtes, banni jusqu'en 364,5, 381.

envoys par l'Empereur plutoft que par le Pape, Eftienne de Prolemaide en Libye , affifte au P.795. C. de Selencie en 379, P.469, à celui de CP. en 360, p. 488, où il est excommunié comme fauteur d'Accc. 4.490.

Brebere d'Edeise, affifte aux C. de Niege & Evagre Ev de Mitylene,eft present & accusé

r luy, p. 185. Zmo/6, ville de la Phenicie préa duLiban &c., 479, a fifite à celui de CP, en 360, p.488, s. 14.6 39. auffi-toft bennig. 553.554

Evandre d'Urfin , affifte en 313 au Concile de Rome &c. \$ 32.

L'Evangile : Avec quel respect S. Alexandre Evambe, afsifte en 351 à la difpute de Bafile

contre Photin, p.353. L'Encariflie: On la recevoit fur les deux

mains soinics, p. 183. Le C. de Niece ordonne de la donner à tous cenx qui la demandent à la Estraf Ev. de Sardes, figne la lettre des de-mort, p. 672, \$10; telui d'Antioche foumet à putez du Coneile de Seleucie à ceux de Rimini, la penienne ceux qui refusent de la recevoir p. 136. Les Ariens la mettent de force dans la

S.Encher Ev. de Lion,p.e.anteur de quelques

sir S. Rufinian E.v. de Campanie, 1933 y a un int evide termanice par se autemany, 1936. Ce de Rimidi in 1939, 1447, 61 nommé dans inflice na sir au C. d'Ante, 1931 porte ca 185. La lettre un des premiers prevarienteurs, 1935, aux Occidentaux un nouveau symbole de Englidaure E.v. de Perge, affilte eras 194 au fablien 1931 un Ce de Simiebre.

C. d'Ancyres, 1999. avec Acce, p 502. Il est obligé d'exe omnumier Acce en 358, 9 408; s'empare du fiege d'Ant. S. Epiphane écrit fon Ancorat pour l'Egile | .423, y foutient ouvertement l'impieté , p. 428; eft condanné dans le C. d'Ancyre, p. 430; ebaffe d'Ant. fe retire en Armenie, \$. 414-436, 99.469,640. eft rappelle& traité de dotteur de la verité par Erece de Placie ouPlats enGalacie,affifte anx Conftance, p.442; fait divifer en deux le C. C de Neccefarée & de Nieée &c p. 200 643, commenique de l'an 359, p. 441, affille à celui Erneu de Theffalouique abandonne l'inno- de Selencie, p. 466, où il est accufé, p. 468, & ernee de S. Athansfe dans le C de Millan en depolé, p. 477, et l'oblemn par Acace, p. 478, a 355) 564.
Oobligé par Constance d'anathematitet tes pro-Le Saint ESPRIT : les Ariens & les Mace-pres sentimens, p.450, défend se domen des donnes combatent se divinité &c., p.22, 413. Anoméens contre Bassley, p. 453. Acce l'accusé Estimus Corevesque de Capp, assiste vers 315, au C. de Nocerarce, p. 200. Affile au C. de CP, en 360-443. Les Evesques Estimus : Se Lultabe d'Ant, resulte de le re l'épose s'erivent contre luy, p. 494 II s'empare cevoir dans fon Clergé, p. 273, est fait Evefque du fiege de CP. & y public fon impieté, p. 498; d'Antioche par les Eusebiens, p. 279, app. en cherche à repandre la dostrine d'Acce, p. 498; p. 58t: resuse de comparcistre an Concile de sponde, ne pourra estre rétabil que par un Lumps que en 185, p. 333; 534: lirite Valens synode, p. 12, 12, 13, 13, 13, 14 de send à ceux qui son contre les Macconinns, p. 315; empeche le C. diopote, de faire acune sondition, sur peine de de Tarie en 187, p. 548, battie Valens, p. 550, ne pouvoir jamais estre rétablis, p. 128, ordonne Tempélèbe de voir Eunome, p.551, meur en | qu'un Ev., iggé par tous les Ev. de la province 370 %c. p. 510.553; ne pour en le province ne pour en le province pour d'appeller au Pape, de le Nice en permes point d'appeller au Pape,

5. Sergior tousems ou quaterime Lv. ed de Nicée ne permes point d'appeillet au Pape, Cologne, 3.4.

Lai Noylaw: La Cd'Ant en 341, fisit de l'est par doute, 5.117, celui de l'an 390 erglemens lie lura échlion, 3,310 caloi d'Illy- n'adment acun eriminal à seculir un Evelque, ice en 375, vest qu'ils foint tiret du corps du 5.35. 3. Paphance empléche que le C. de Nicée Corps, no de 10 officit 32, 2, 354, 355. Th' n'donte na Ex-fre de le qu'et de l'un femme, au l'est de l'est par doute, sont de l'est par de l'es mothre d'Alex, dit qu'il or donneroit un faint | 2.677. Le C, de Cart, leur ordonne la continenhomnie qui auroit le nez coupé de, p. 681 628 et d. 156. 157. Les Ev. possedent l'autorité de Le C. d'Arles ordonne sept consecrateurs ou JESUS CHRIST, p. 54. Le C. de Cart, leur trois au moins pour facrer un Evefque, 8.5 31 referve la confecration du Chresme & des Viercelui de Nicee ordonne qu'il foit facre par tous ges, & la reconcilistion publique des penitens, ceux de sa province, ou par trois au moins avec p. 156.2575 celui de Nicée leur permet d'abreger le consentement des autres, & surrout du Me- le temps de le penitence &c. 0.672. Theodose tropolitsin, 0.138.669. On sait faire en Afr. des leur reserve le jugement des affaires eccl. 0.652. l'an 390, une profession de soy sux nouveaux Le C. d'Ant. fast des reglemens sur ceux qui ordonner p. 157. On sait jurer Theophile elu resusent prendre soin de leurs Ev, d'Eleurherople en Palade n'accepter jamais Egistes, p. 319, sur l'administration des biens d'autre evelque fans &c. p.493. Les Evelques eccl, p.300. 321. Les Princes fe font honneur en faifoient une feste du jour de leur confecration, honorant les Ev. p.682. L'union episcopale p. 175.18 3. Le C. d'Antioche défend aux Ev.de oblige des Prelats à donner & à prendre part à sétablir un successeur, p. 320: celui de Nicée ce qui se passe dans chaque Egilse, p. 315. Ils d'établir un Ev, en la plac: d'un vivant, p. 674. doivent distinguer ce qui est dû à Dieu & à depose les Evreques ordonners estant coupables (Esta ce, p. 395, Ils faisoient le peuple au comde crimes, p.67a. Un Ev. n'efloit point mis au mencement & à la fin du discours. 122. rang des penitens, mais feulement depofé, p.

1 38. Les Ev. abandonnoient leurs biens quand ils estoient sujets à des fonctions seculieres , p 494. L'Ecriture & les Canons leur défendent les changemens d'evefché, p. 304, 310. 661. 673. Ils peavent neanmoins eilre transferet vers 330, \$.345.
pour le bien des ames, \$\rho\_{0.0}\$. Le C,d'Arles leur Engene Ev. de Nicée: George de Laodicée ceux d'Ant. en 341, & de Cart, en 349, de faire en 370, p.553. aucune fonttion dans un autre diocefe , p.127

fentement de l'Ev. poureriger un everché dans p. 190. fon diocefe, p. 25% Il femble que le C. d'Aries Est veuille bien en tolerer deux en un mesme siege Armenie, assiste au Concile de Nicée, a 647. pour la réunion des Donat.p.49:celui de Nicce ordonne qu'on reçoive les Novatiens dans leur dignité, & qu'ils tiennent lieu de Corevelques 276. 404.746.2. ou de Prestres où il y a des Ev. Cat. p. 678. On

Arient, de gouverner conjointement pour réta- toute sou Eglise, 612.
biir l'union de la foy & des peuples, 2612. Le , Euloge philosophe, converti par un faint Cd'Antioche ordone qu'un Ev, deposé par un Confectur dans le C, de Nicéey, 679,680.

Everbe nommé dans la lettre de Libere en 356, pe. Hypatien on Hypfe,p.541. Engene Diacre, iegst de S. Silvestre au C.

d'Aries en 314.p.47. Engene administratemt des hospitaux d'Ant.

defend de fe troubler l'un l'autre, p.53: ceiui luy écrit en 358, contre les Anomeens, p.430. de Nicce d'ordonner le Clere d'un autre, p 6731 affifte p.e. au G. de CP. en 160, p. 482, meurt

Evippe Ev. p.e, de Galscie, affifte au C. de 210; celui d'Arles veut qu'un étranger puiffe CP. en 260, p.488. Les Ev. depofez dans ce C. celebrer dans la ville d'un autre, p. 53. Un Ev. ecrivent contre Iny. 4.444. Il va en 371. à Cel. par un autre, Ev. p. 153-313.669. Il faut le con-

Eulale Ev. Arien de Capp, ou de Sebaste en Enlale appelle auffi Valere,eft fair Ev.d'Ant. en 31t, en chaffe Acce, & meurt peu aprés, p.

Enlale ell fait Ev. de Doares en la seconde reçoit en 348 des Ev. Donat, dans leur dignité, Capp. vers 3734.602 et des Ev Cat, partagent avec eux le peuple, Jenish Ev.d'Amalée,est chasse par les Ariens p.130. Quelques Ev. Cat. offente n. 378 à des [ous Valens, p.56, revient en 378, & réunit

TABLE

S. Enlege Ev. d'Edeffe : fon histoire , p.575-le qualifie chef des conemis du C de Nicée, p.

65 8, qu'il figne, mais avec hypocrifie, p.658.
Euloge Ev. d'Egypte, banni fous Constance 659, est, dit-on, chargé d'en publier les decrets pour la foy, p. 588, est encore exilé eo 373, p. dans la Pal, &c. p. 685, y fait le panegyrique de 586.587.

Eumale : Confiantio luy écrit en 315, apréa avnir jugé les Donat, &c. p.55.

remedier su fchifme des Donstiftes, p.59-

Arieoa en 3749 & a'co retire, p. 593.

qui le bannie en l'hrygie en 358, p.a.37. Il va à S. Arthanife, p.10,200, fe trouve au G de CP. CP. après le C. de Seuciée, p.478, y ell choifi apié, p. 203, meur en 318, p. 304. Acace fon pour un dos d'éfenfeurs du dagme des Ano-fin (secréfice vier, p. 304). 304. pour un vos usernamen menera de p Asp, est sait Ev. de Cyric en 160, Eufste Eved Berrye, pouvait estre parect de p.498, 903. Les Ariena d'Ant. recherchent la Constitutio, p.231, comme de Julien l'apostre communion en 311 de. p. 61, 11 utilisé à la p.741, p.181 de Berrye à Nice, 231,paroll les

contre 383 & 386.0 \$10.629.787.2.

610.618. du Clergé par le C. de Nicée, p.668.

273, A.586.587.

p.259. Il affifte au C. de Nicée, p.639, eft pet. Coocile, picce app. Inppolé, p. \$10-812. Il eft fecuté par les Ariena, p. 308.

de Nices, p 641, y dispute, dit.00, contre uo cc. 2.29 290, tsicheeo vain d'y faire recevoir shilosophe, p.681, Eurii, V. Tyraa.

Eurii, V. Tyraa.

Paul de CP, en 3369, 290; continué à calmu-

Parair en la cropsoce, p.150. Impietet de la lettre au Pape, p.313. 6 meur peu aprés, p.315. lettre à Euphration, p.450. Il autori le le folifine d'Arius, p.160. Il affire u Concile deNiceée, p. Contlance, p.432: Difficultez for fon hitaire, 646, n'est point app. l'Evelque qui y harangua p. 776.777.

Cooligntio à son arrivées 809, Le VII.Concile: Enfete Ev. d'Emese: fon histoire, p. 313. 314.

Constantin pour la vintleme anoée de ce Prince, p.684, y difpute, dit-on, contre un philofo-phe p.681. On luy attribué le nombre d'or &c. Eunome Ev. vient à Carthage vers 316, pout | 668, S. Eustathe d'Ant. l'accuse comme vinlateur de is foy de Nicée &c. p.27 3: Il affifte à la Eunome est fait Ev. de Samosetes par les deposition de ce Saint en 321, p.274, refuse en rieoa en 374, & a'co retire, 9.592.

Eusome: fon histoire, 9.50 t.516. Il fe fait de Nic, dans fea translatinna, 9.253; releve le C. Annount i on mitories passes passes and a contract of period of a fifthe en 335, pour effacer celui l'ordonne Diacre, & le depute vers Constance de Nice, p 284, va trauver Constantic contre

Comference de CP. en 383,9635, où il doone esté plutost le maistre que le disciple d'Arius, sa professo de soy, 9636. Sainte Flaccille em 2,23,235, qu'il reçoit chez luy, & poor qui il pe che Theodnie de le voir, p.627. Il est banni écrit à S. Alexandre d'Al. p.223. 236, écrit pertout en fa faveur, p. 224. Saint Alexandre écrit Les Eunemiens; purs Ariens, p. 4.12, font fortement contre luy, p. 215. On le reconocifi exclus du libre exercice de religion, p. 510, 622, dana la lettre de Confiantio à S. Alexandre & à

Arius, p.218, Il fait recevoir Arius dans le C. Les ennuques qui fe font mutilez, font exclus de Bithynie, écrit pour luy aux Evefques, p. 258.259, protege en vain les Meleciens, s. 2244 Eughrare Ev. d'Egypte, banni pour la foy eo dans le dessein de leur faire recevoir Arius , . 2. 8.286.87. Enthrate Ev. de Cologne, successeur de S. fectateur de ses bissphemes dans le C. de Nicée. Materne, p. 26, oft depofé, dit-on, en 346, p. p.653.654, qu'il figne malgré luy, & où il fur-332.333, ce qui est tres difficile à croite, p. 762- prend la protection de Constantin, p. 650. 660, 764: est depoté en 348 par Coostant & le C perfiste dans sno impieté après le C de Niece, p. de Sardique vers Conflance, p. 341-345.

Enhération Ev. de Balande en Syrie, Enkére quy aveient efté condunner, p. 266, ett depoie de Cel. luy écrit les plus grands blafphames , & banni &c. p. 266, 267, 743, la requelle au

uté par les Ariena, p. 102. rappellé en 313 ou 319, p.269, depofe & fait Enphrene Pr. de Cef, en Capp. est fait Ev. chaffer S. Euftathe d'Ant, en 311, p.274: chaffe d'Aot. eo 332, & meurt en 333, 2.278. 746. 2 S. Eutrope d'Aodrinopie &c. p.279: attaque S. Euphrene Ev. de Colonie en la petite Arme-Athansfe par diverfes calomnies, p. 281, & ie depofe à Tyr, p. 281 vs au C. de Jeruf, en 235, nie, est transseté à Nicople vers 376, p.ont. depose à Tyr, p. 182: ve su G. de Jerus, en 335, Eupfrque Evesque de Tyaoea, stille au C. p. 184: vicot co 316 à GP. contre S. Athansse

Enfebe Ev. de Cef. en Pal. fait un discoura à oier les Saiota aupréa de Constaoce , p. 301; la dedicace de l'eglife de Tyr, p 196. S. Alexan- a'empare do fiege de Cooftantioople en 338 ou ta utiliante de l'ague ut 1719, 975 - 1710 an la compare do beg de Coottantioupé en 318 ou milignité à publier la lettre de Contantio à S, p. 693, a fifte au C. d'Antioche en 141, p. 314. Alexandre de Arius, 523. A rius fe vante de d'où il renoue les legets de Rome avec une

Eusebe

Eufebe d'Emefe furnommé Pittaens, p.e. Zuffarbe depuit un des chefs des Semisriens, Zufebe Pr. dapolé dans le G de Melitine, d'Ant fous S. Euftathe, p. 273; est fait Ev. de avocat, ell mis à mort en 354, 9,757.1.

G. de Selencie en 159- 9-477-

CP. en 36n, p. 488. Enfete grand Chambellan de Conftance , qui le depute à Conftance &c. p. 431. 433, fe eft gagné par les Ariens &c. p. 301, tente en téunit à Bafile contre les Annméens , p. 435; vain le Pape Libere en 255, &c ? 380, fe trouve affifte au C. de Selencle en 250, p. 467, où il eft à l'entretien de cePape avec Conflance à Milan, accufé , p. 470, & deputé à Conflance , p. 478; p. 385. Libere rejecte les prefens, p. 386. Il renset fair anathematiser par Eudoxe les blafphemea les Anoméens en grace apprés de Conftance, p. d'Acee, p. 410; difpute contre les Anoméens à

eontre Valens &c. p. 539, fe trouve an Goneile

de Tyanes en 367, 2. 547. l'election de S. Melece en 361, refule de la ren- ne penr obtenir leur communion en publie, p. dre y. 41\$, nrdonne S Eulng. Evefque d'Edeffe, 600: figne un nonveau formnlaire à Cyzic , p. p.577, eft relegué dans la Thrace en 374, p.593, & martvrizé par les heretiques en 180, A.61 &

Enfebie Imperatejce devouée à l'Arianisme Les Zufebiene ainfi nnmnget à eaufe d'Eufebe de Nic fenr chef , eftoient cenz qui com- p.342. muniquolent avec les premiers Ariens,& qui en 355 parurent ouvertement Atiens, 2. 347. 3641 fe divifent en pluseura fectes depuis 357, \$ 48 1.

Euftafe inutenu & défendu par Olius, p. 335-S. Zuflathe Ev. de Berée . S. Alexandre luy écrit contre Ariut, 2.327:eftant depula Evefque d'Antinche il refuse d'y recevnir dans le Clerge à part, p. 632. George , Eudov? , Leonce &c. p. 160. 173. 279. 341.423, peut avoir presidé an G. de Nicée, & v avoir harangué Constantin, p. 637. 809, y dispute , dit-on, contre un philosophe, p. 682, contre Photin en 351, p. 353. eft charge d'en publier les decrers dans la Sprie Empenies d'Amasée, affifte, dit-on, au C. de Crc. p. 685: eft depofe par les Eufebiens en 321, Nices, p. 642.

& banul, p. 29 ; Oluz le défend &c. p. 335. Euryque de Smyrne affifte au C. de Nicée, Enflathe Ev. de Parion , enterre S. Parthene p 643, dant il eft , dir on , chargé de publier avant 1509, p. 331. [les decrets dans la pecite Alie, p. 686.

153. 554. Euffathe Evefqued'Illyrie,y represente l'état innove dans le battefme, p. 515. 516. fafeheux de l'Eglife d'Afie en 375 &c. p. 593. 792. 2 Hilt, Eccl. Tom. VI.

Sebafte p. 176; inftruit app. Acce, p. 405, qui le Eufebe Ev. accule & excommunié dans le confond, dit-on, dans une difpute, p.408, irrite de Seleucie en 359, 5-473. Gaillus contre Acce &c. p. 4ns. 409, demeure Eufebe de Seleucie en Syrie affifte au C de dans la communion de S. Cyrille de Jerus, &c. 2.425; fe trouve zu C. d'Ancyre en 158, p. 431, les Assonients en pue asprie de Confinency, l'Éven, y. 4 les, définite course les Annaémas.

Sant et de part de confinence de Confinency, l'Éven, y. 4 les, définite course les Annaémas.

Libere en par, de p., 264, et les aimes en 255, fie le partie de les aimes de Confinence de Libere en 25, de l'expedité les aimes de Confinence de Libere en 25, de l'expedité les aimes de Confinence de Libere en 25, de l'expedité les aimes de Confinence de Libere, de 1, de l'expedité de Confinence de Libere, de 1, de 1 avec S. Bafile en 373, F. 592 fait Eedice Ev. de yanea en 367, p. 547.

Parnaffe , p. 599: continunique en particulier
Eufobe Ev. de Samnfates , depositaire de avec les Ariens affemblez à Ancyre en 375, fb. 601. Ses maura efloient regleet, p. 527: Theo-

doret le releve beaucoup, mais à cort, p 481. Enfiele Evelque de Nic affifte vers 314 au C. d'Aneyre, p. 199: Eufebe luy fuccede, p. 252. Zuffelie semme corrompué parLeonce d'Am,

Euties Lecteur de Cirthe en 303, \$.7. Euties de Rimini: la lettre du conciliabule de Philippople luy est adressée , p.334

S. Entrepe d'Andrinnple : ce qu'on en fçait , Europe Pr Macedonien tient fes affemblées

Euerape Chambellan , fait transporter & garder le corps d'Eunnme vers 396, p. 5tr. Eutyche nntaire imperial, écrit la dispute

Enflathe d'Epiphanie ou dePinares, ell accufé Euryque d'Eleutherople gouverne l'Eglife & excommunié dans le Concile de Seleucie en de JeruLaprés la deposition de S. Cyrille &c. p. 359, p. 469. 477, affifte au C. de CP, en 360, 425, eft accufé & excommunié dans le C.d 5. Aufarbe installe ou ordonne S. Evagre E. Geeuse en 359, p. 469, 477, affisse à celui de S. Eufarbe installe ou ordonne S. Evagre E. G. G. en 360, 425, tist Cyrille le vieux Ev. de G. P. en 370, & est banni pour ce super, p. C. e. en 21, 579. Eurrem de CP. fe fepare d'Eunome, &

Enzelnt Dizere d'Alex. fectatenr d'Arius , eft excommunié avec luy en Egypte &c. p.246. QQqqq

commence of a a command as seriour de too institute of Fen 11 se Concile de Rouse, pir cité on pine, par le dires nois à commando de l'accide product, de Disco d'Ase en te toujour en horner dans l'Epide, p. 150, ell est fait. Le d'Arte, no pine de commandation de Seara de de survey popularités commandation de Seara de des surveys, popularités commandation de Seara de des surveys, popularités commandation de Seara de des surveys, popularités commençation de Seara de des surveys, popularités de l'accident de la surveys popularités de l'accident de la section de l'accident de la section de l'accident d

713. Il meurt en 376, 2. 603.

Entsins Ev. Arien de Cel, en Pellen 376, 579 Refutetion de son pretendu martyre 4,777-780. L'excemmunication ne doit effre levée que

par ceux qui l'ont portée &c. A.52.151.311.669 Exerefe de Gerafe en Arabie,affifte au C. de CP. en 360, 8411. Execusites on Exacionites Aciens, pourqu

ainfi nommez, 2.520.788. Extucentient, nom des purs Arient, p. 413.

Annius, Ferinus, ou Flavius ; gremmaisien d'Agen, 2427.

A'Afr. vers 200, 9, 304.

S. Fiers V. S. Phebade.

d'Afr. vers 100, p. 104. Fafiidieux Ev. Arien au VI. Geole, p. 191. Fangeren: artifices dignes de gents fans re-requefte contre Cecilien, p. 243 effoit app. en ligion, p. 42. La falification foumerroit à la 315 a Treves par ordre de Conflantin, p. 359qui

profées par Theognis de Nicée contre Saint Athensfe &c. p. 33

d'Illyric en 375, 2. 594. Fanfe de Riés, peut-eftre auteur de quel omelies setribuées à Eufehe d'Emele, p. 315. Fauflin Ev, de Toburbe en Afr, condanné en

en 314, 5.708.1. Faufin Ev. Donat. d'Hippone vers 310, y

prend la domination d'un syran, p. 140. Fanfin Ev. de Tamugede en 411. p. 15 Felicies Ev. Donet, de Multi-affiite vers 300 à l'ordination de Primien de Cert, 2,160, & à

Primien, p. 174

Numace Felix premier magifirat de Cirthe, faifit en 203 les hiens de l'Eglife, s. 6. Felix Ev. de Rotarie,aufille au C de Cirti

en 305, pq.

Felix Evelque d'Aptonge, ordonne en 315

Lettres firmées: le C, de
Cecilien Ev, de Cart, p. 12 Les Donst, l'accuétabli la formule &c. p.675. fent d'estre Traditeur 16,1 appellent la source | Fert Ev. Donat, ne peut reconciliar Silvain de tout les maux, p. 12. On ne parle point de de Cirthe & Nondinaire son Diacre &c. 2.1001 luy au G de Rome, p. 15. Conftantin fait exa-miner les accufations formées contre luy , p. 114, 2, 708 s. 10 41. Il eft declaré innocent, p. 43 & honoré par fon Eglife, p 11.

6, & dans le C. de Nicce , & fat. Arius Felix de Florence , & Felix de Cifterna , amene avec luy à Constantin au retour de fon affiftent en l'en 213 au Concile de Rome, p. 32-

munication de Serai X ous aures» <u>1920 aures crausures</u>, <u>1811-18</u>. Confinere à la mort p, <u>pur é declare contre</u> les Accient en <u>164, p. 290</u> intrud Luce dans le Libere, p. 195. Faust hilipiere de fon intrusium, enge d'Alex, en <u>193, p. 451</u> is Saint Arhansi dit j. <u>75</u>, li elle the horreur à rour le pouble, p.415, qu'il a efté depoié depuis son episcopat, p.235. Felin Ev., de Selemfel , affifte au C., de Cart.

190, f. 157 722.

Felix Ev. d'Abbir en 415, p. 726.2.

Felix Ev. Donet, de Voic ou Boic en 411.

Fefte seigneur d'une terre dans le diocese

d'Hippone en 401, p. 110. Ferade | nom alteré de S, Phebade Evefque

Fidence Er. Donatifte , prefente en 313 la

queflion les perfonnes exemses, 2. 43 Lettres le renvoie en Afr. p. 56 Firmianus, V. Lactunce

Sainte Flaccille Imperatrice, ard Fauste Ev. Arien , deposé dens le Concile vraie soy , p. 619, empesche Theodose de voir Eurome, p. 110.612. Flaccille ou Flanite, V. Placille

Flaviade ou Flaviople,ville de Cilieje, A.640. S. Flavien n'eftant que laïque en 150, foll-311 on 111 par le C. des Schifmatiques, p. 11 tient & anime les Cath & Ant. p. 343 oblige Faufin Pr. d'Orange, affilte au C. d'Arles Leonce de depofer Acce, p. 407, contin p. 124, p. 70 l. r.
Prefire à défendre l'Eglife contre Vale eftant fuccede à S, Melece o.c. p. 614. Il y a division

nere luy & Paulin, p.62 Flavien Vicaire d'Afr. en 177 ou 171, effoit Donetifte &c. P.153.
Flavins, V. Fannius.

celle de Maximien contre Primien en 303, p. 164. Les Donatifes tentenet innellement de tre d'Arles en 314, p. 264. 264. Chaffer de fon Eglife, p. 173 fi fe reconcilie ever Frems Eunomien eft feit Ev. de CP. contre

Eudoxe, p. sot Flerien de Celene , affifte en 313 au Concile de Rome, P. 12. Flerus officier , cherche Donat de Mascule

Pour le faire facrifier, p.1. Lettres formées: le C, de Nicée n'en a point

Fortunet d'Agler , affife au C, d'Arler en

Fortunar de Naple: la lettre du conciliabule de Philippople luy est adressée, p. 134, 392.

Forment Pr.Donat.eft jetté dans un cloaque vers 100, par ordre de Primien, p. 161. Fertunat Ev. Donat en 398, p.185.

Fortunatien est lait Ev. d'Aquilée vers 346, 392, 1 92,760; cst dans le calendrier de l'Égisse A 30. Librer lay crir en 394 avec clope Sc. d'Afr.comme Saint &c. 9.73,712. 9,401 spine la condannation de S. Athumsse dana le Concile de Milan an 154 & . 264, fait C. d'Arles, \$ 708.3. somber Libere en 357 &c. \$419.410.

Fertune Ev. Donat, de Tuburfique co 39\$ #.12c.

Fritigerne p.e. un des chefa der Fervinges Sc. p.260, eft depole comme Avien, p.224, & &rc. p. 798. 799, embrafse l'Arianifme par re- à caufe de fes debauches, p. 299, fe fait recevoir connoiffance pour Valens, p.607.

p.600, fouleve tout foo peupla en s'uniffant motio pour eftre Ev. d'Aot. p.278; eft fait Ev. aux Ariens, p.601.

Aguare on Ganvare, ville de la Byzacene. G 1.176

Galace donne quelques lettres à ceux qui cherchoient les Ecritures faiotes en 303, P.41. Gaule, 128, n'a elle divifee en deux provinces Jerul p.494 C'eftoit un des chefa des Semi-

par les Ariens, 464 Gallonien Ev, d'Utique en 419, 9 712 t.

Gallas Cefer fe fert d'Acce aprés l'avoir voniu perdre, p.408.409. Gamale Primat Donat, de Numidie, prefide

20 C, de Bagai, p. 166. Gangres, ville da la Paphlagonie, p.516, Garmine. V. Germioe.

Garus, V. Carus.

de Rome &c.p.32. Gaudenee courier porte à Alex, la lettre de Conftantin contre Arjos, 2.164. Gandence de Naiffe oft excommunié par le

conciliabale da Philippople en 347, p.335. S. Gaudence de Rimini se retire, dit-on, du Coocile de Rimioi co 250, p.453, eft tué par les officiers do Gooverneur, p.465. Son hiftoire

g.180, menace de fe bruler en 419, p.191. de Ne Gavide foscede à S. Phebade Ev. d'Agen, p.639.

p.328. Ganvare. V. Gagus Gaza, ville de la Pai, A620. Gelafe Eu. de Salamioe en Cypre, affifte

Genellia Ev. Arien de Pala 57%.

S. Genethie Ev. de Cart, fait fupprimer une lov contre le Denata res, tient un Concile en 200 &c. \$156-160.718-721, meurt en tot our

Gennade Ev, de Membrefe en 411, \$. 172.

Gennade Exarque d'Afrien 591, p.192 George Pr. d'Alex,habile dans in philosophie

comme Pr. dans le Clergé d'Arethufe, 2.741.2-Fruitmenn Ev. d'Abuir en 411, \$ 196.712.1. n'avant pu fe faire recevoir à Antioche par S Frances eft fait Evelque de Nicople en 376, Euflathe, p.27% eft propolé en 332 par Confde Laodicée, p. 279, affifte au C. de Jeruf, en 335, F 184, à celoi d'Ant. en 341, p 312, eft depolé par celui de Sardique en 347, p. 333, faic affembler un Concile à Ancyre pour condanner Aece &c. \$420; affifte à celui de Seleucie en 359,9-466, & p.e. à celui de CP. en 360, p.488, La Galacie, quelquefoia appellée la petite demeure dans la commonion de S. Cyrille de que vers 370, p 200, 2015 eftoit generalement arieos, p, 412, 4705 croyoit J.C. de Dieu comme en 375, p 392.

Galair fils de Valent, meurt en 372, battité | je prangrique d'Euglebe d'Emele, p 314.

George Evelque Arien d'Aien. bras droit de l'Arianisme, 2 309, eft ordonné en 356, 2 3944 fait exercer le diaconat à Acce, p.409; fait Luce Pr. p.583; affifte on 359 au troiheme formulaire de Sirmich, \$ 444, & au C. de Seleucie , \$.466, où il eft accufé, 2.468, s'y joiot au parti des Anoméens, 2.467, y eft depofé, \$477. Le C. de CP.en 360, luy demande les axcommuoles . p.490, li paroift avoir affifté au C. d'Antioche Gandence de Pile, affifte en 303 au Concile en 361. P. 520; eft maffacré par les payens fous [olien, p. 524.

Geerge Ev. Arien, p.e. en la feconde Capp. avant 375, fe proftieut à noe miferable, p.601. Les Gerider recoivent l'Arianisme des Gots, 9,607.

Gerafe, ville d'Arabic, p. 488. Gerafe Er: de Cypre, affifte au Concile de Serdique, p. 643.
Germais Evelque de Napie ou Sichem en fort doureofe, 2,784-785.

Germain Evelque de Napie ou Sichem en
Gaudence Ev. Donat. de Tamugada en 413. Pal affifte vers 315 aux Conciles d'Ancyre &c

de Neocefarée, p. 199-200, & à celui de Nicte, Germanicie, ville de Syrie, F. 198-Germe, ville de l'Hellefpont, ruinée en 368,

par on trembleme ot \$152. 351, \$.355, eft prefent à la composition du feau C. de Nicée, p 643.

Gelafe oeveu de S. Cyrille de Jeruf. eft fair cond formulaire de Siranch Sc. p. 478, Life C. Ev. de Cef.de Palichaffe fous Valena, de rétabli-fous Theodofe, p. 579. 62 3. d'Ant. en 398, juy écrit fur ce qu'il réuffificit à étendre l'herefe, p.419. Il eft foblige de figner

QQqqq 4

Ariens &c. # 54 Conciles de Neocelarée & de Nicée 2.200.640.

Geraner Ev. de Scythie eo 381, 251. Geraligne Ev. eft mis par lorce en penitence par les Donat. p. 139. Gilden Comte, puis tyran en Afr. p. 1

Gindare, fiege episcopal de Syrie, p. 640. Gleria Patri Gr. Arius change cette glorifieation de la Trinité, p. 260, 261, étable app. de Tyaces en 367, p. 427, fodicien generus-avants. Ignace &c. p. 323, & non par le C. de ment la foy contre Valens en 373, 5763. Nicés, p. 65. Ce changement eaufe de la cool S. Gregoré de Nazianne la Bis éceis contre Pilete, p. 978-Ce autonome de la companio del la companio de la companio del la companio de la companio del eret (76. p. 676.

Saiote Glycer's: It y en avoit une eglife à He- la paix des Eglifes, p.614-

affifte aux C. de Neocesaréa et de Nicée p. 2002. un Coneile de CP, p. 625.

Gregoise Pr. de Cel en Capp. sait l'eloge de

Les Gers font convertis par des captifs qu'ils S, Leonce, 1.641. avoient pris vere 260 dans la Capp. p. 604. Ulphilas leur Ev, leur joventa des lette les entraise dans l'Arianisme, p.603. Les Mai syts Gots dont parle S. Ambroife elloient Cat-P.606. Gratien fait une loy fevore contre les Dooat.

A.141, l'adresse à Flavien Vic. d'Afr. app. en 17.151, devient maiftre de l'Orient en 12 8. P. 611, 0ù il tolere toutes les feiles, p. 354. 611, p.630. 6124 hors les Eunomiens,les Manicheens & les Photiniens . 5 10.612 S. Grains Ev. de Cart. affifte en 348 an

de Sardique &c. p. 108, prefide en 149 au C. geoeral d'Afr. &c p. 124, effoit mors avaot 359, Saiot &c., p. 214.L.

Grecien Ev. de Cagli,a flifte au C. de Rimin A. 447, où il demande la condannation des Arient, \$450. Las nouveaux Greer, fufpelts dans les chofes

les plos probables, \$.316, Gregore V. Gorgone,

affiftent au C. d'Arles en 3141 8-47-70\$.1. Gregoire de Beryte : Arius le nomme entre

fes parcifans, p. 240. Il affifte au C. do Nicée, p. par Eleufe de Cyzic, p. 403.

Cath. eo 366, 8. 145; répond à Valens & Paul 8.31 14 eft declaré daos le C. d'Ant, en 341 &c., 

Conftance &c. P 435.
Gregoire Ev. d'Elvire, ne communique point avec les prevaticateurs de Rimini, p. 461, 464.

5. Gregoire de Nazianne le pere, figne le for-mulaire de Rimini en 360, p.300, affiste au Co

écrit en 183 à Postumien Preset d'Orient pour

nuelée en Thrace, p. 388.

S. Geofrey Ev. d'Amieno, villet à Bard les dec. p. 13/604fre huit ans durant de le part des feliques de S. Nicolas, p. 650.

Ariens, p. 759 init Demofthere qui le vouloit d'Ariens, p. 759 init Demofthere qui le vouloit production. liques de S. Nicolas, p. 696.

Gorgono ou Gregoire de Cynne eo Galacie, faire prifonnier en 375, p. 199; affalte en 121 à

> S. Gregeire Pape, écrit à Gennade Ev. d'Afr. en 391, p. 192, agit contre les Doost. A.193.

Habit onfe fert en 358 fur lo theatre,d'unme, 2.41 S

Harpscration on Arpocration, Evelque p. e. de Cynople en Egypte , affilte au C. de Nicée , Heliedere de Sozoule , affifte au C. de CP.

en 360, p. 485, où il est excommunié comme fauteur d'Acce , p. 490, qu'il fait Ev. vers 36s, Hellade Discre d'Alex. feltateur d'Arius eft excommunié avec lay, \$.146, figne la lettre

AS Alexandre, \$256.

Hillanique de Tripoli en Phenicie: Arius la reparde comme son adversaire, \$, 250. 308. Il affille au Concile de Nicée, p. 6

L'Hellefpent , lofette par les Ariens, & Sa sy & les Macedonless, 1.328 Heracle Ev. de Zelone dans l'Armenia ma Gregoire de Porto , & un amre Gregoire , jeure, affifte aux Conciles d'Ancyre, de Neq-

cefarée , & de Nicée, p. 199 200.641.
Heracle Pr. d'Hercule à Tyr, eft fait Discre Heraclierville de la Thrace, p. 31 1.388.

Herachie , ville du Pont, P.435. 31 3, 7,13.

342, p. 324.

Hirmegene General de le cavalerie, ell 365, 5, 541.997. Demofftene Vice du Pont lo maffacre à CP, dans une fedition en 343, 36id. (chaffe en 375, 5, 5, 599. Hermegene Prefet du Pret. en 338, p.616.

en 4311 \$ 190.

dit-on, de J.C. eo Egypte, p. 988. Hermopolo la perite prés d'Alex, Bid Herede Proc. d'Afr. en 395, p. 870, 873.

c'eft le mefme que Seranne, p.724.725. Hefrane de la petite Alex, affifte aux C. de Nicée & d'Ant. P.640,

nome, p. 504 Hiberne, p.e. Ebore Ev.d'York, affile au C.

d'Arles en 314, p.708.1. Mierecle écrit vers 303 contre les Chrétiens

Hilaire Diacre de Rome, envoyé à Conflat en 354 &c. p. 361, eft banni en 355, p. 363.

p.395, 396. Let Ev. de France hoe grave le letter dat la retre a les notes, 646.

237, p. 247, il leur répond par son livre des sans le stiffie a près le Concile de Memphis, persevre des sans le chiffie a près le Concile de Nicéo &c.

237, p. 247, il leur répond par son livre des sans le chiffie a près le Concile de Nicéo &c.

237, p. 247, entend un femon impie, p. 247, [chifme après Melece, p. 235, eft bannien 326, &c.

248, aux discourantifi farelles d'en Azz-lon. & un discourgausti facrilege d'un Acacien, p. 2009 475; soutient publiquement la verité Cath. Je contre les Anoméens d'Occident, p.486; de mande à défendre la foy en 260. Se est renvoyé

n Poitiers, p. 497. Hilarien Ev. Arien de Jaruf, en 176, \$478, eftoit mort ou chaffe de Jeruf avant 379 \$.61 2

Hemcoufens, com que les Ariens dopocieos aux Cath, 2456. Henerat premier Prefet de CP, &c. p.48a.

4\$3. Honoré fait diverses loix contre les Donat g.187-191.

Hofsitalité : Il effoit défendu de recevoir ocox qui n'avoient pas de lettres de paix, \$.318.

644. Les Huns chaffent les Gots de leur pays en 377 , 2.607. & Mppare Ev. de Gangres, affifte au C. de

Nices, eft marryriae depuis fee. p 642.
Hypace eft fait Evefque do Nices en 270. par les Ariens &c. p. 553, fe setire en 381 à Cyr dans effire le factifice, une image fur l'aotel &c. p. la Syrie Euphratelicone &c. p. 610, 620 Hiparien eft fait Ev, d'Heraclée en 355, P.

Mpatien ell fuit Ev. d'Heraclée en 375, p. 336 ametraufe, Ambitaufe, ou Betaufe Evelque 326 april en de Reims, affile au Ç. d'Aiet en 314, p.47. 360 april 93 affille à la 3e ou 4e soul faion de l'avere greffer d'Apronge en 303 3, p.49. 8

Sirmich en 359, f.444; parle à Valentinien Beraelle, ville du Fegpre en l'Arcade, p 639 pour les Maccolonnes, p 532. On ne parle plus Heraelle lotendant du domaine en Afr. eo de luy depuis 163, p, 536 ît ce n'est Hippar qui 63, p, 543.

Heraelle ville d'Egypte en l'Arcade, p 639 pour les Maccolonnes, p 532. On ne parle plus Heraelle lotendant du domaine en Afr. e de luy depuis 163, p, 536 ît ce n'est Hippar Ev, de Paroasse, est, dit-on, Hythle

ou Everbe nommé dans la lettre de Libere en

Hermigene Pretet au rret. en 370, p. 630: Hermigene Ev, de Rhinocorure en Egypte 366, p.e. Hypatien, p. 541.

Hermopole ville de la Thebaide, retraire, SA: NT Jacque de Nifibe, affifte au C. de t-on, de J.C. eo Egypte, p. 988.

La jaloufie ne cherche qu'à brouillet, \$,242.
Janvier pere da S. Prime Diacre & M. en 162, P. 115

Janvier Ev. Donat, de Flumenpifeis, comnet des cruautez à Lemelle en 162, Mid He frque Ps, publie dans CP. l'impieté d'Eu- | anvier eu Januarien Ev. Donat. des Cafes ,

& Primat en 45 1, p. 166.18%. kene, ville metropole de la Lycacoie, \$.593.

kene, feconde ville de la Pifidie, p.199. Elar, premier Martyr, dit-on, de Lyque on Lycople &c. 9-217.

Jean Ev. de Perfe, affifte au C. de Nicée, p.

1 354 &c. p. 361, est banni en 355, p. 363.

S. Hilaire Ev.de Poitsers, est banni en 356 &c. decrets dans la Perfe & les Indes, p. 686.

Jean de Jerul fut engagé jeune dans la com munion des Ariens, p. 378.

S Jean Chrysoltome nourrit & fortifie fa
vertu dans le fileace & la retraite, p. 366, basit

une eglife fur le tombean de S. Martyre & S. Marcieo, p. 109. Jean Dinere de Rome, écrie la vie do Saint

Nicolas, p.689. Jean Archidiacre de Bari, écrit la translation de S. Nicolas en 1087, p.690.

SJereme donne les lettres de Lactance à lire au Pape Damafe &c. p. 117.

Jerufahm : le C. de Nicée confirme les pri-vileges de cette Eglife, p. 670. Quels ils effoient, p. 671. Si l'Evefque de Jeruf. estoit independant, 2.618. IESU'S CHRIST fut porte, à ce qu'on

croit, à Hermopole, daos sa fuite en Egypte, p. 588. Su victoire fur le monde le coorioue par les soutirances de les elus, p. 560. Image: on fremit d'horreur d'enteodre qu'on

QQqqq in

reconnu fauffaire en l'an 214, p 41 de. annecens Diacre de Nice, effifte en 314 an ( d'Arles, p.708.1.

Amecent I. confulte Aurele de Cart, pour la Pefque de l'an 4141 \$.667.

Deterventeur : on eppelloit einfi un Evefque ou un Preftre chergé du foin d'une Eglife voifine en attendant un titulaire, p.4. Jovien fait Empereur en 261, fuit le foy Cat.

&c. p.519, meurt le 16 fevrier 364, p.531. Jevien Diecre de Sirmich en 366, p.546. trenée app. Dizere de le Marcote, exet

munié avec Arius, p.246, figne fa lettre & & Alexandre, p.256.
S. Brenies Ev. de Gaza depuis Asclepas jusque

vers 390, p. 346 treneple ou Neroniade, ville de la Cilicle ;

Hane faux Martyr des Donat. p. 116. Mase Ev. d'Egypte, banni en 372 pour le foy, p.586.

S. Ifane folicaire , predit à Valens fa défaite & fe mort en 378, p.611, 800, S. Midere Ev. d'Heratopole en Egypte, banni

en 363 pour le toy &c. p. 58 &c. Uguyras fait Pr. par Colluthe, est remis en zang des laïques par le C. d'Ai, tenu par Osius, L.

p.231. Ifraeliere : beftons des Circoncellions, poz. ce palais de p.32.

Tule fettateur d'Arlus excommunié evec luy, p, 346, figne fe lettre à S. Alexendre, p 256. S.Jule Pepe témoigne fon horreur de la reception d'Arias dans le C. de Jeruf, en 335, p. 294; rejette Carpone deputé de Gregoire, th. Les Ariens le veulent engager à écrire à Pifte d'Alex, p. 304. Le G. d'Ant, en 341 luy écrit, Des lecterre signent pour leurs Ev, dans le G. p. 321.758. Il rapporte à Conftant les desordres de Seleucie en 1903.472. des Eufebiens à l'égard de S. Athanefe & de S. Paul de CP. p.216, les Eusebiene l'excommunient en 347 à Philippople, p. 335, luy écrivent vers 252 contre S. Athanafe, 237, Il meurt en

352, 2.356.

Jule maroné fans fondement Ev. de Milan &c. 1.703-2

Julien Dinere d'Alex, fecteteur d'Arius , eft

Julien Proconful d'Afr. p.e. en 197, P.174. Juliople, ville de la premiere Galacie, p.199. Jurement : Donat de Cart. fouffre qu'on jure en fon nom, p 66, S. Simeon Stylite veut auffi qu'ou jure en fon nom par un motif bien diffe-

rent, Ibid. Jufin Ev. deputé du C de Rinsini, epréa fa prevazication, 2459. Les Semiariens depofez à GP en 260, écrivent contre luy, 2,400. de-

mandent en 366 aux Ocsidentaux, qu'il foit tenu pour szcommunié, p.54 t. Juffine Imperatrice veut retablir l'Arianisme

en Occident, p.630.

Jufinien fait baftir une egitée de S. Nicolas

prés de CP, p.689 Juurnee Prefet de Rome en 366 & 367.p.790)

Ælius ou Czcilius Firmianus Laffantine, orateur Chrétien, V. fon titre 9.20 : Lampade Ev. d'Utine en Afr. affifte gu C.

d'Arlee en 314.0.708.1. Lampfaque, ville confiderable de l'Hellefpont, p.390-533

Laudicée , villes da Phrygie, p. 199; de Syrie , p. 250; & de la Phenicie du Liben, p. 498, 570.

Lariffe, ville de Syrie, p 200. Larran : le C. de Rome en 313 fe tient dans

Lauriffe General, favorife les purs Ariene, p. 478, affifte en C, de Selencie en 359, p. 468, Les Acaciens fe plaignent à iny 4.473, luy font bannir Anien elu Ev., d'Ant A-477.

Les Lelleure eftoient foumis à des Diacres . 9 19.L'Officient leur fouhaitoit la paix, p. 84de Seleucie en 359-8-473.

deputez per le Pepe, p. 637. Leges, ville de la Numidie, p. 708.2. Lemelle, ville de la Mauritanie de Stefe .

P.235.
S. Lees Prefire de Rimini : histoire fort mechante, 2.78 c. L'Empereur Less fait un discours fur Saint

Autor Lorde verse luy 3, 24,65 fge de lattre à l'Accommend verse luy 3, 24,65 fge de lattre à l'Accommend verse luy 3, 24,65 fge de lattre à l'Accommend verse luy 3, 24,65 fge de lattre à l'Accommende de la part de Layri, affile au C. de Selencie en 339, 7487. Galliu Cefar dec 24,49 fg. 11 rappelle tous iet le vest faire commencer indécadament des acties pour la retigion, 13, 26,7 s. 23,16 érit à déman, pero Les Accelers fe plaignert à luy Photin, p. 354: invite Acce à venir à la Cour &c. p. 473. Il lit leur alle dans le Concile, p.

en 372, p. 565, fait mourir par fes prierer en p. 195-200.641 difpute; divon, contre un phi-s'en retourannt, Afters Ev. Arien &c. p. 291. diophe dane celui de Nicée, 651, & eff chargé 368, 569;

Philostorge le fait calomnieusement fauteur d'Arius, p.647.

Leonce affilte vers 315 au C. de Neocesarée,

Leonce affifte en 351 à la dispute de Basile contre Photin, p. 353, est sait Preset de Rome de Nicée, p 6400 en 355, amene Libere à Milan, p. 384.

Leonce disciple, dit-on, de S. Lucien d'Ant.
p. 246, signe sa let

p. 25 3, ne pent fe faire recevoir dans le Clergé par S. Euftathe, A.27 3; eft fait Ev. d'Ant. en 348 par les Ariens, \$,279.341. Sa conduite dans l'episcopat \$,344. S. Athanase ne vent point communiquer avec luy, p. 338. Il explique les Prophetes à Aece, p. 405, l'eleve au diaconat & le depose vers 350, p.407, le met bien auprés de Gallus Cefar, p.409; meurt en 358, p.422.

Leonce Pr. deputé par le C. d'Ancyre en 358 à Constance, p.431.

Leonce Ev. Macedonien de Comane, adresse une requeste à Jovien &c.p.529.

Libere de Meride, affifte au C. d'Arles en

314.9.47. 708. 1. Libere est fait Pape en 352, & presque ebranlé fur la chute de Vincent &c. p 361, resiste aux follicitations de Constance & des eunuques en 355, p. 380; est amené à Milan, p. 384, exilé à Berée, p. 386. Les Romains demandant son rappel en 357, p.414 Il figne la premiere confession de Sirmich pour l'obtenir &c. p. 429-421. 772 773. De qui font les anathemes contre luy inferez dans la lettre raportée par S. Hilaire, p. 771. Il vient à Sirmich, & y signe les anathematifines du G. d'Ancyre en 388, p. 433. 775, retourne à Rome & en chaffe Felix, p. 436.00 c. On le fait auteur de la perfecution de S. Eusebe Pr. de Rome, p.438. Il refuse de consentir aux decrets de Rimini en 359, p.464; ce qui l'a pu obliger à quitter Rome, p.465. Fausset de sa confession de soy envoyée à S. Athanase &c. p.779. 2. Les Macedoniens luy deputent en 366, p 540 : Il les reçoit à sa communion, p. 543.791 & meurt le 24 septembre 366, p.544. 790. Fondation de l'eglise de son nom, p.790.

La Lybie Cyrenaïque ou orientale, a produit en 50 ans le Sabellianisme & l'Arianisme , p. 239

Licinius favorise la traslation d'Eusebe de Beryte à Nic. &c. p.252

Liege, avoit le mesme Evesque que Treves

& Cologne, p.26.701. Longin ou Longien Ev. de Neocesarée assiste aux C. d'Ancyre, de Neocesarée, & de Nicée, 1.199-200.641

contre Arius, p.222.

Les louanges des méchans font des pieges, P. 139 140.

Loup Evelque de Tarle, affifte aux Conciles d'Ancyre & de Neocefarée , p. 199. 200; peuc eftre Loup Ev. de la Gilicie qui affifta au C.

Luce Diacre d'Al excommunié avec Arius

p.246, figne sa lettre à S. Alexandre, p.256.
S. Luce est fait Ev. d'Andrinople vers 325, & exilé peu aprés, p.279. 280, 307; peut avoir ellé rappellé d'exil en 338, p.303; va au C, de Rome en 340 &c. p. 307. 7 52. 1, au Concile de Sardique en 347, aprés quoy les Eusebiens le font bannir & mourir, p. 339. 349. 764. 2.

Luce Arien eft fait Ev de Samolates en 374;

& y persecute les Cath p. 593.
Luce Arien usurpe le siege d'Alex. en 373,& y excite une horrible perfecution , p.582-591. en eft chaffé en 378 par le peuple, p.610, puis

par Theodose, p. 611. S. Lucien M. d'Ant. fut separé de l'Eglise

fous trois Evefques p.226. 227. Les principaux Ariens se vantent de l'avoir eu pour maistre, par les Eulebiens, p. 356. Ses legats succombent p.253. 423 6. On dit qu'il retira de l'apostasie dans le C.d'Arles en 353,p.358.Il écrit à Osius Attere sophiste Arien, p.291. Les Eusebiens sur la chute de Vincent &c. p 361, reside aux publient un symbole sous son nom, p.316.548. Lucien Ev. Donat. presente en 313 une requeste contre Cicilien, p.24, estoit app. en 315 à Treves par ordre de Constantin &c. p. 55. qui le renvoie en Afr p.56. Lucien Ev. Donat, à Rome, p.88.

Lucifer de Cagliari s'offre à Libere en 354. pour aller demander un Concile à l'Empereur Sc. p. 361, est banni en 355 Sc. p. 363; soufre beaucoup dans son exil, p. 395, sous Euryque, d'Eleutherople, p. 469, & Eudoxe de Germa. nicie.p.423; est rappelle sous Julien, p.524.

Lucille dame de Carthage , irritée par les reprehensions de Cecilien &c. p.4.13, fomente le schisme contre luy, p 13. 14; fait ordonner Majorin son domestique Ev. de Cart. &c. p. 19. Lucius n'est point un Ev, de Carthage entre

Donat & Parmenien &c. p.713.

Lydde ou Diospolis, ville de la Pal. p.251. Lyque ou Lycople, ville de la Thebaide, p.

Macaire Diacre d'Al. excommunié avec Arius, p. 246, signe sa lettre à S. Alexandre, p.256.

S. Macaire de Jeruf. S. Alexandre luy écrit contre Arius, p.222, qui le regarde comme fon adversaire, p.250 Il assiste au C. de Nicce, p.638, où il dispute, dit-on, contre un philosophe, p.681, eft chargé d'en publier les decrets dans la Pal. p.685. Constantin luy donne des Longin d'Ascalon : S. Alexandre luy écrit habits pour celebrer le battefine p.425, il meurt avant 335, p.280.

Macaire distribue en Afr. les aumosnes de Constant en 348 ou 349, & travaille à réunir les Donat. \$ 109-111, qui rejettent faussement for lov la mort de leurs faux martyrs , p.114 116. Il bannit les Evelques Donatiftes oppofez à la réunion . 1 18.121. Ils publient fans preuve qu'il eft peri miferablement, p.132.

Macaire affifte au C. de CP. en 360.p.488. Les deux SS. Macaires folitaires font bannis

fous Valens &c. p.603.

Macedone de Mopfuelle : on peut douter s'il estoit au C. de Nicée, p.640,806,2. Il affitte à p.187. ceux de Jerus, en 335, p. 284, & d'Ant.en 341, p.312; porte en 345 aux Occidentaux un nou-veau symbole des Eusebiens, p.331; affifte en 351 au Concile de Sirmich contre Photin , p. 351; eftoit mort en 360, p.491.
Macedone Brodent, & Preftre de CP, fous S.

Alexandre,p.759, ne peut en 336 se faire Ev.de CP, p.299. Les Eusebiens l'en font Ev. en 341, p. 123. Meurtres & defordres que caufe fon election, p. 324. 225. Il est reduit en 348 à une pateur de l'Eglife d'Alex. &c. p. 383, feule eglife qu'il avoit bastie &c. p. 345; devient Majorin est fait le premier Ev. di en 350, maistre de toutes les eglises, persecute cruellement les Cath. & les Novations, p. 397. 400; transporte en 356 le corps de Constantin, 2.402 George de Laodicée luy écrit en 358 contre les Anoméens , p. 430. Basile d'Ancyre le gagne pour fon parti, p.436. Il affifte au C. de Seleucie en 359, p. 466, où il est accusé, p. 460,ne va pas à la premiere feance, p.470,2 flifte à la troisieme, p.474; est deposé dans le G. de CP. en 360,2.492, fe retire en une terre voifine, 2.495; forme fous Julien une fecte de fon nom ou des Pneumatomaques, p.412, 527; meurt peu apres, p.499. Macedone Vic d'Afr. en 414, p.191.

Les Macedoniens ou Pneumatomaques, commencent en 362 &c.p.526. Leur principale erreur estoit de combatre la divinité du S. Esprit, p.527. Quelques uns d'eux ne vouloient ni la nier, ni la fousenir, p.615. Ils fe repandent en Alie, p.528. Jovien rejette leur requeste en 363, \$ 529. Ils tiennent un grand Concile à Lamplaque en 365, p.533 Eudoxe irrite Valens contre eux &c.p 535-538. Ils deputent au Pape Libere p.335. en 366, & fignent la Consubstantialité &c. p. 539-542; font receus dans la communion de Libere, p.543, de diverses Eglises d'Occident. p.545, & des Ev. du Concile de Tyanes en 367, A 549. Quelques uns d'eux s'opposent à une entiere réunion, p 548. Ils retombent ou per-severent dans le schissme en 378, p. 613. Les rieres ni les raifons du Concile ocumenique prierer ni les rations un contra en 381, p. 355.

de Theodofe, ne les peuvent réunir en 381, p. 355.

Marcel & Saint Marcellin Papes, accufet fans

Macaire ou Arie Evelque, est banni en 347, de s'affembler, p.628, les fait chercher à CP. &c chaffer en 384, p.629.630.

Macriane, villes d'Afr. 710-2,

Macrin de Jamnia : S. Alexandre luy écrit contre Arius, p. 222,

Macrin d'Eleutherople, affifte au C, de Pal. en 349, p.639.

Macrobe, quatrieme Ev. Donat. à Rome, p. 87. Sur son livre adresséaux Conf. p. 710.

Macrobe auteur de l'histoire d'Isac & de

Maximien &e. p.116, quitta p.e. Cart, en 348,

Macrobe Ev. Donat, d'Hippone vers 405.

Magnence se revolte en 350 contre Constant, p.348, eft défait en 351, p. 350, fe tue en 353. ..

Magnus de Peluse affiste au C. de Niece & d'Ant. p.6 39.

Magnus de Themises en Phrygie, est prefent, accusé, & excommunié dans le C. de Seleucie en 359, p. 469 477.

Le Comte Magnus, escorte en 373 Luce usur-Majorin eft fait le premier Ev. du schisme des Donat. à Cart. app. en 311, p.15.19. Les Donat.s'appellerent d'abord Le parti de Majorin, p.24. Il vivoit encore en 313 &c. p 699.

Mamertin Ev. d'Eaufe, affifte au C. d'Arles

en 314, p.47.708.2. Mammaire Pr. Donat, eftoit à Treves app.

en 315, par ordre de Constantin, p.55, qui le renvoie en Afr. p.55. Mantinie, canton de la Paphlagonie, p.401.

Marathone eft fait Evelque de Nic, en 358 ou 360 &c. p. 397, ou plutoft fous Julien , p 770.1; fuit les fentimens & foutient la fecte de Macedone, p 47 3, qui prend auffi le nom de Marathone, P.527. Onesime est p.e. mis en fa place en 360, p 497. Il a p.e. pris le titre d'Ev. de GP. aprés Macedone, p. 528.

Marc Ev. joint au Pape Miltiade pour juger les Donat, est app. S. Mirocle de Milan, p.30. Mare fectateur d'Arius, excommunié avec luy, p.246, figne salettre à S. Alexandre,p.256. Marc perfecuté par Ofius felon les Eufebiens,

Marc d'Arethuse, est deputé en 342 par les Eulebiens vers Constant, p. 326; affiste en 351 au C de Sirmich contre Photin, p. 351, à la troisieme confession de Sirmich en 359, p. 4445 & la figne, p.476.

Marc Diacre de Gaza, écrit la vie de Saint Porphyre, p. 346.

Marc heretique Photinien chaffe de Rome ,

fans preuves par les Donatiftes.p.37.38. Marcei d'Ancyre, affilte sux C. d'Ancyre & Donat. &c. p. 24-26, prefide an C, d'Arles en da Nicée, p. 199.642; n'a point, dit-on, commu-niqué avec Afelepas de Gaza, p. 274. Photin a Staris de Tros

écudié fous luy, p. 318. Il va en 335 à Jerufalem, p.663, dont il ell, dit on, chargé de publier les fans prendre part à ce qui s'y fit ôcc. p. 185; est decrets dans la petite Afie ôce. p.686. depofé par les Eufebiens en 336, p.390, fous pretexte de fon livre contre Aftere, p.201, eft rétabli en 338, 9,303: vient à Rome en 340, au Concile demandé par les Eufebiens, 307; n'est point l'Evefque soupçonné de Sabellianisme dans le C. d'Ant, en 341, \$ 75\$ z; eft rappellé

en l'an 348, p. 345. Son retour caufe de grands troubles à Ancyre, p.346; il en eft chaffe de nouvesu e. 350, p.348. Marcel Ev. de Campanie, legat du Pape au

C. d'Aries en 353, y abandonne S. Athanafe,s. Marcel qu'en fait M. à Nie, p.e. Marcule pretendu martyr des Donatiftes en Numidie , P-752-753>

Marcianople, ville de la Mefie, p. 551. Marcien l'un des 70 Ev, auteurs du fchifm des Donst. p. 48.19.

S. Marcien Chantre & Letteur de CP, & M. de la Libre, P. 246. vers 350, p.598. Marcien Pr. de Rimini, depofé, dir-on, par

S. Gaudence, p. 784.2. Marcien Gouverneur, fait, dit-on, maltraiter S. Gaudence, thid,

Marcien Pr. Novatien, instruit les filles de Valens &c., p. 433, fait rappeller Agele Evesque Novation de CP, p. 538. Marcien Ev. Macedonien de Lampfaque

fe trouve au C. acumenique de CP. en 3\$1, p. 622.

Marcule Ecol, de Cirthe, fait prisonnier en 303 &c. p 6.7.

Marcule Ev. Donat. dans la Numidie, eft p 334 tué dans une rebellion &c p. 213. Or. Son nom s'eft app. gliffe dans les martyrologes, p. 711. p.393.399. Mardene grand Chambellan, tente en vain

la fermeté de S. Bafile en 372; p. 563 La Mareste, canton du diocese d'Alex, p. Mariacefe dans le C. de CP. en 360, app.

pour Maris Acace, p.489. Mariagerie C, d'Arles veut qu'on porte ceux aux Donst. en 313 Ste. p.24 261 affilte au C qui auront furpris leurs femmes en adultere, à d'Arles en 314, \$.47.708.1. ne fe point remarier tant qu'elles vivront 2.52, & qu'on prive de la communion pour queique Moyfe pour Evefque vers 375, A.591. temps les filles qui epoulent des payens, Bid. Le C. de Gangres anathemetize les femmes

qui quitteront leurs maris, comme & on ne fe pouvoit fauver dans le mariage, p.820.3. Marin Ev. des Eaux de Tibile en Numidie Traditeur, affifte au C. de Cirthe en 305, p.8. contre les Donat, p. 193.

Hift. Eccl. Tom VI.

S. Marin d'Arles eft donné pour juge aux Maris de Troade, affifte an Concile de Nicée,

S. Marin Diacre de Rimini : histoire tres

mechante, p 785. Marin eft fait Ev. des Ariens à CP, en 386 &rc. p.631. Dorothée fait un parti contre luy

qui dure 35 ans, p.803. Maria de Calcedoine partifan d'Arius, & 251, fut,dit on,difciple de Saint Lucien d'Ant. pas 3; affife au G. de Nicee, p.646, & à celui de Jerufalem en 335, \$ 284: vient de là trouver Contiantin contre S. Athanase, p. 290; affille au C d'Ant, en 361, p. 312; fait Macedone Ev, de CP. aprés Eusebe, p. 313; excommunie quelques personnes qui se rezirent à Cyzie, p.493; eft deputé en 342 vers Conftant &c. p.316;

défend en 359 le dogme des Anoméens contre Bafile, \$483; affifte au C. de CP. en 360,0.487. Marias. V. Victorinus, Marmarique, plutoft un canton qu'une ville

Martial deputé du C. de Rimini à Conftan.

ce, aprés fa prevarieation, p. 459. Marties secretaire, est chargé de supprimer la feconde confession de Sirmieh, p. 433

Martin de Toulonfe, affilte pe, au Coneile d'Arles en 31417 708,1. S. Martin de Tours, fouffre en 355 pour la

foy dans l'Illyrie &c. p.39 Marryr : le ... general de Carthage en 149, ordonne qu'on prenne gardeà qui on donn e ce

titre &re, p. 115. Martyre Ev. Arien, porte en 345 aux Occidentaux un nouveau symbole des Eufebiens

S. Martyre Soudiacre de CP. & M. vers 350,

Martyre Soudiaere de Sirmich en 366, P. Mafcule, ville de la Numidie, p.190,

Malfrie ou Maxule, ville de la Proconfulzire, P.157-S Materne a efté Ev. de Treves, de Cologne, & de Liege, \$ 701. 701, est donné ponr juge

Mavie Reine des Sarrszins, demande Saint Maur fe fait Ev. d'Utique par umonie vers

305, 2-41. Maurice d'Epiphsnie affifte au Coneile de Nicée, p.640.

L'Empereur Maurice donne divers ordres RRrrr

Atayence: l'histoire de ses pres n'eft nullement fondée, p.767.3. Maxence fait veoir Menfurius de Cart. à Rome en ges &c. p. 11; eft defait par Conftan-

tin en 312 &c. p.21,

de Rome &c. 7.31. Maxime, agit eo 314 pour les Donat. cootre Felix d'Aptoo ge, p.40.

Maxime de Salones: le coociliabule de Phi lippople en 347, luy écrit, p. 334.

Jerof, avant 335, p. 180. Narration suspecte de p. 232. Decret du Coocile pour sa reception, p. Sonomene sur son ordination, p. 747. Il peut 662, a'uoit, dit on, à Arius, p. 248. 647; meurt

en 350 ou 351, p. 281, 349. de Nicée, p. 641: Philostorge le si S. Maxime Ev. de Naple, est banol en 355, oieusement sauteur d'Arius, p. 647.

& meurt dans fon exil &c. p.391.769.2. la Trinité &c. p. 316.

p. 53, felbateurs de Maxionien de Cart. p. 10-31. font coodannet par le C. de Bagai, p. 166, de m. 371, p. 518. Les Mélecieus calomnient S. Alexandre d'Al. Les Mélecieus calomnient S. Alexandre d'Al.

avantages à l'Eglife, \$.177-180. Maximien faux martyr des Dooat. &c \$116. 266.

Maximien Diacre Donat, de Cart, chaffé par Primien, 2161, eft fait Ev. contre Primien, p-163, eft condanné en 394 par le C. de Bagai, 172. p 165, eft pourfuivi avec violence par Primien , 2.167; vivoit encore en 398, 2.168.

Maximien Ev. de Pudentiace en Numidie tyrs eo 370, \$.555.

vers 590 &c. p.191

347 à Philippople, p. 335. Maximin Ev. Doont. de Sinite vers 392, p. 184, fe réunit à l'Eglife en 406, p.188. Maximinopie, ville de la Pal. p.639

Maxule ou Massvie, ville de la Proconfulaire, 3.157.

quoit à Alex, p. 22 1.

Le merredi oo lifoit l'Ecriture, & oo l'expli d'honorer comme Martyra ceux qui se presco-

est 260, p. 488. Les Semiariens depofez en ce Concile écrivent contre luy, p 495, demandent co 366 aox Occidentaux, qu'il foit tenu pour excommunié, P.541

S. Melan Ev. de Rhinocorure en Egypte , & Maxime d'Ottie, affifte en 383 an Coocile Confesseur : fon histoire, p 589-590. Melandefe, porte de CP, p. 398.

Sainte Afelanie l'ayeule voit S. Isidore à Nitrie en 3674-188; affilte les Conf.d'Egypte bar nis en Pal. en 373,9 5871 réunit à l'Eglife quel-ques Macedoniens de Pal, vers 380, p.528.

ispopue en 347, loy extens p. 332.

Autientiale, V. Militade, p. 632.

ple Julieo l'apolita de Sissone Novaziene, p. 632.

Matier ou Maximonas Conf. Ersique de [p.21, q. 1976 i E. G. hicke qui l'y obligea, p. 632.

avoir confenti à la deposition de S. Athanase vers 316, de fait fean Arcaph son successeur & en 335, p.748, refuse d'alter au C. d'Ant en 341, chef du schifme, p.213, 664. p.312, reçoit S, Athanafe en 349, p.347, meurt S. Melece de Sebuftople, affifte au Concile de Nicée, p.641: Philoftorge le fait calom-

S. Melece eft fait Ev. d'Ant. en 161, 7498. S. Maxime, p.c. auteur des cinq dialogues fur 517, & banni au bout d'un mois, p.518; o'a point feparé alors les Cat, des Ariens, p. 288, 13 Les Maximianifes, schisme des Donatifles , eft rappellé par Julien, p. 524; baoni p.e. & rap-

réonion avec les Donatiftes donne de grands Decret du C de Nicée pour leur reception, A

661. D'autres cootinueot le schifme &c. 2.234. Melitople, ville de l'Hellefpont, p 390.

Membrefe, ville de la Procoofniaire, 2,164. Menale l'un des Ev. du C. de Cirthe en 305,

A. 7, avoit offert de l'encens, p.g. 9. C'eft app. 167; vivoit encore en 398, p.108.

S. Maximus, quitte l'erelché de Bagai en de loy dont Celfe fe plaint, p. 58.

L'eglife de Mindule, paroice d'Alex, p. 237, All Marinine quite l'erethé de Dagus son corporation de l'Alex, pagnisse que con post le pais de l'Églife, a lette fil cuellement traité par les Circonetillons, p.47.

Maximine Ev, de Ture en Afrique co 411, p.45, filme faitte l'Alexeommonié avec Arias,

Alexandres 1920 de 50 Eccl. de CP, Mar-

Menenhante Ev. d'Ephefe, partifan d'Arius, S. Maximon de Treves fait rétablir S. Paul pags, avoit effé, dit on, disciple de S. Lucien

de CP, p. 307. 308; rejette en 342 les deputez d'Ant p.253; affilte au C. da Nicée, p.646, eft dez Eusebieos, p.327, qui l'excommunient en deposé par le C. de Sardique en 347, p.333; ordonne en 356 George Evelque d'Alex, p.394. Menophile on Demophile pur Arien, p. 484, affife au C. de CP. en 360, p. 488.

Mensurifies . nom que les Donat, doonoient sox Cath. &c. 2.71.

Menfurius Ev. de Carthage en 202, défend oient aux perfecuteurs.p.a.On l'accuse d'avoir Megafe Ev, Arien d'Illyrie, affifte au C. de livré les Ecritures , d'avoir empefché que l'on Rimioi en l'an 359, \$447, eo eft deputé ver n'affiftaft les Martyrs , \$ 3 mais fans aucune Conftance, \$,459; affilte p.e. au C de CP. et apparence, \$.3.4, Donat Ev. des Cafes-noires forme un schifme contre luy, p. 4, qui n'est pas | Mopfueste, ville de la Cilicie, p.640. fort considerable, p.697. Il est obligé d'aller trouver Maxence à Rome en 311, p. 11, & meurt & d'Ant. 2.640.

en revenant, p. 12. S. Morfe refuse d'estre o Mercure Pr. d'Ostie, afuste au C. d'Arles en Eu Arien d'Alex. p.591.

314, p. 708.2.

S. Mercurial Ev. de Forli, mort, dit on, en 156, 2.784.2.

Meride, ville d'Espagne, p. 708.1. S. Merocle, V. Mirocle,

La Mesopotamie : quelques schismatiques y font Pafque avec les Juis avant & aprés le C. de Nicée, p.665.666.

La Melle: des Conciles de Cart. désendent Constantin &c. p.277. de la celebrer aprés le difner p.820.2.

S. Merhode Patriarche de CP, fait une vie de S. Nicolas, p. 689.825.1.

Metropolitain : Le C. d'Antioche regle & en epaules au throne episcopal, p. 10. donne le droit aux Ev. des capitales de chaque province,p. 318,défend aux Ev.d'aller à la Cour fans leurs lettres &c. p.319, leur ordonne d'appeller d'autres Evefques, quand ceux de la province ne s'accorderont pas dans un jugement, Bid.

dit-on, fous fon nom un temple où les payens adoroient un Michel &c. p.216.

Midée ou Migde, ville de Phrygie, p.435.

midie, p.143. S. Mille Ev. de Perle & M. affifte, dit-on, au C, de Jeruf, en 335, p.284.
S. Milriade ou Melchiade Pape, juge en 313

l'affaire des Donat. &c. p.29.30, absout Cecilien, p. 34. Les Donat, le calomnient, p. 37 Durée de son pontificat & sa mort &c. p.38.

S. Mirecle ou Merocle Ev. de Milan, affifte au Concile de Rome en 313 &c.p.30, & à celui d'Arles en 314, P.47.708. 1. C'est app le mesme que Marc joint à Miltiade dans la lettre de 639. Conftantin, p.702.703.

Mitres, ancienne coeffure : les vierges en

portoient &c. p. 136.137.

Modeste Preset du Pretoire en 370, bannit Eunome, p.510; fait mourir 80 Eccl. de CP. &c. A555; persecute partout les Cat. en 371 & 494. 372, p. 562,563. Valens le frape, irrité de ce qu'il n'avoit pas chasse ceux d'Edesse &c. p.

574. Il en bannit les Eccl. p.575.576. Afr. p.85. Valens fait en 376 une loy pour les ligne fa lettre des deputez du C. de Seleucie à enroler &c. p.602.

Montins, tué par Gallus en 354, 2.409.

Moyle de Castabales, affiste aux C. de Nicée

S. Morfe refuse d'estre ordonné Ev, par Luce

Murfe , ville de la Pannonie, p.286. Mufone, Ev. de la Byzacene, affifte en 359 au C. de Rimini &c. p.129.447, y fait prononcer plusieurs anathemes par Valens de Murle,p.

Musene Ev. de Neocesarée dans le IV. siecle,

Stratege Mufonien, Comte , écrit en 332 à

Musti, villes dans la Numidie & dans la Proconsulaire, p.164.

Mute , porte Silvain Ev. de Cirthe fur fes

Myre, metropole de la Lycie, p.689.

Abor Evelque de Centurione en Numidie, affille au C. de Cirche en 305, p.9. Naple ou Sichem, ville de Pal p. 199.

Narciffe Ev. de Neroniade, affifte aux C. S. Michel: S. Alexandre d'Alex. consacre, d'Ancyre, de Neocesarée, & de Nicée, p. 199. t-on, sous son nom un temple où les payens 200, 646, se fait partisan d'Arius, p. 251, dont il egale l'impieté, p.259; choisit Eusebe de Ces. pour l'evefched'Ant en 332, p.277, affifte au Migdone Ev. d'Illyric, affifte au Concile de C. de Jerus. en 335, p. 284, à celui d'Antioche Rimini, p 447, qui après sa prevarication le en 341, p 312; est deputé en 342 vers Constant, depute à Constance, p. 459. Milen colonie, p.e. la ville de Mileve en Nu-die, p.143. Photin, p.351; ordonne en 356 George Evefque d'Alex. p. 394; se plaint en 358 à Constance de la conduite de Basile, p. 442.

Naffuce Ev. Donatifte , prefente en 313 une requeste contre Cecilien, p.24; estoit app. à Treves en 315 par ordre de Constantin, p.55, qui le renvoie en Afr. p. 56.

Natalis Pr. d'Espagne, affile au G. d'Arles

en 314, p.708.1. Naucratite, ville de la premiere Egypte, p.

Naze isle, une des Cyclades, p.515. Nectaire Ev. de CP. d'une foible douceur, p.624; fe trouve, dit-on, en 383 à une Confe-S. More: son eglise prés de CP. tombe vers rence avec tous les chess de seche &c. p. 625. S. 387 sur les Ariens qui l'occupoient &c. p. 618. Gregoire de Nazianze l'excite contre les Ariens

p.630: Ils brulent fa maifon en 388, p 633. Nellarie Diaconiffe de Satales en 360, p.

Neocefarée, ville du Pont &c.p.200.585. Neocefarée, ville de la Syrie, p.640.

Neon Evelque de Seleucie donne en 359 fon Les moines ont efte d'abord fort meprilez en eglife pour facrer Anien Ev. d'Ant &c. P.477; ceux de Rimini, p.486; est deposé par le C. de CP. en 360, p.493.

RRrrr ii

TABLE

Nereniade on Irenople, ville de la Cilicie, p.

Nicaife p.e. Prefet du Pretnire en 324 &c. P. Nicaife Ev. de Die plutoft que de Digne

affifte au C. de Nicee, p.644. Rice, ville de la Thrace, autrefois Uftodizo &c. 8.51.

on Offudium, p.4.514.54.

Nicis, ancienne metropole de la Bithynie

&c.p.635, fouffre beaucoup d'un tremblement

11 &c.p.635, fouffre beaucoup d'un tremblement

13 &c.p.635, als est rulnée par des tremblemens

Offmiers, village de Capp.p.501.

Offmiers, village de Capp.p.501. en 368, p.552.

Nicephore de Bari écrit la translation de S. Nicolas en 1087, \$690. Nicetas de Flaviade, affifte aux C. de Nicée

& d'Ant. p.640. S. Niceras Ev, des Gots, & M. vers 400, p. 606 60Q

Nicete fecretalre, écrit la difpute de Basile contre Photin en 351, 7.353. S. Nicolas. V. fon titre p.688, affifte, dit on ,

an C.de Nicee, p.643. Nicemagne de Boffren, affifte au C, de Nicée, Nicomedie, metrople de la Bithynie &c. p.

252, eft renverfée par un tremblement de terre en 358, p.440.

Nicople, metrople de la petite Armenio, p. Ninus pere de 3. Donat Diacre & Martyr à Il meurt en prison app, d'une mort violente en Lemelle en Manritanie en 353 &c. p \$35.

Nilibe, ville de la Mesopotamie, p. 640. Nembre d'or, cycle de 19 ans: fon institution p 667.816.

Nendinaire Diacre de Cirthe vers 313, 2.25; depofe par Silvain il le denonce en 310 de p. d'Arles en 314, p.47.701. 1.
Ors/e ou Profe marqué par erreur Evefque 99-101.

aux Donatiftes, & fort differens en beaucoup d'autres, p.83. Le C. de Nicée les reçoit dans leurs dignitet par la Confirmation qu'ils ne fon credit le jugement de Confiantin en faveur donnoient point; p.678: Ils font perfecutes par de Cicilien, p.61; difent qu'il fut condanné en les Ariens &c. p.400.40

Schismatiques, p. 18. Numace, V. Pelix.

en 281, & à pinsieure de Cart. &c. \$.157.

Cart. p.3334.

d'Ev. Donat. 2.171.

\$.68 Úr

Blations : Libere fait jetter celles d'Eufebe grand Chambellan Arien; p. 382. Les Odina, V. les Audiens.

des lettres de leurs Ev. lorfqu'ils vont ailleurs

les Ariens vers 340 & 349, \$.309.339.
Olympe affifte en 351 à la dispute de Basile.

ntre Photin, p.353. Olympe fecretaire, écrit cette difpute, bid.

Onefime eft fait Ev. de Nic, en 360, p.497. Onuphis, fiege episcopal en Egypte, p. 587: Orraner Ev. Donat, de Madaure fe reunit à l'Eglife, p.e. en 348 &c. p.120. S. Oprar Ev. de Mileve en Numidie, écrit

vers 370 pour l'Eglife Gath. &c. p. 143-144. Obfervations for les ouvrages, \$ 714-717. Oprat depute du C. de Rimini à Constance aprea la prevarication čcc. p.459-

Oprar de Tamugade , reconcilie Pretextat & Felicien avec Primien en 397, p.174.175.5a tyrannie fait que les Donat. n'ofent fe feparer de luy, quoique couvert de crimes, p. 180. 181.

398 Sc. p. 184.

Oprat Prefet d'Egypte four Theodofe, p. 622.

Orefe Ev. de Marfeille, affifte au. C. d'Arles er 314, 047, 703.2. Orienal Ev. de Bordeaux, affilte au Concile

Les Neueriens, conformes en quelque chofe de Milan, 2,703.

Les Neueriens, conformes en peaucoup

S. Orde Pr. de Rome vers 358 &c. 2,438. Offer de Cordoue : les Donat. attribuent à Espagne & absous dans les Gaules , p.69. Il Nevelle de Tyzique eft condamné en 311 ou tient un Concile à Alexandrie contre Arint & na avec Cecilien de Cart, par les 70 Evefques fur la Pafque, p. 129; peut avoir part. à la lettre de Constantin contre Arius, a 263; paroift avec eclat au C. de Nicee, p.637. 6\$5, n'y a point Mumide de Maxule affifte au C. d'Aquilée affifte en qualité de legat du Pape, p. 207. 305; fait avouer à Narciffe fes blafphemes , p. 646; La Numidie : les Evefques de cotte province dispute, dit-on, par un interprete contre un affistoient app. à l'election de l'Evefque de philosophe, p. 680 681. Les Eusebens l'ans-

thematizent en 347, 2.335. Il tient un Concile Nummafe avocat, plaide en 395 un procés à Gordoue contre eux, p.336: Il peut s'estre Ev. Donat, p. 171. Nuneque de Laodicée, affike aux Coneiles luy écrit fur la chûte de Vincent de Capoue, p. d'Ancyre & de Nicée, p. 190, 643; eft, dit-on 9 361: Les Ariens le perfecutent en 355 &cc. 9. 393-emingé de publier les decrets de ceiui de Nicée; Il figne le fecond formulaire de Sirmich &c. p. 417.

Okudizus, V. Nicé. Officiant. V. 1916... Orté Ev. de Melitene, affise au Concile de en 373, p. 587. Parammos Diacre de la Mareote excom-Tyanes en 367, \$ 547.

DAcnemune , siege episcopal d'Egypte , p.

587. S. Pacome re;oit ordre de Dieu de s'attacher à la doctrine de S. Alexandre d'Alex. p. 216.

de Sirmich, p. 546.

Pallade payen , Profet d'Egypte , commet histoire , p. 388-391. d'horribles excés contre Pierre d'Alex. en 373 &c. p. 581, reçoit ordre de mettre Luce en fa place , p. 582, défend de pleurer ses cruautez , p. 584.

Pallade Ev banni à Antinople pour S.Chryfostome , p. 588.

Palte, ville de Syrie , p. 208

Pambon Conf. d'Egypte, banni en Pal. en

Pancrace ou Pancaire d'Ancyre , n'a point efté au G. de Nicée, p. 642. 806. Pancrace Pr.de Rome, va en 254 demander

un Concile à Constance &c. p. 161, est banni en 355, p. 363.

Pancrace de Peluse, p.e. Meleeien, assiste à la troisieme consession de Sirmich, p. 4443 &

au C. de Seleucie en 359 &c. p. 469.

Panephyse, ville d'Egypte dans la premiere

Le Papr: le Canon eccl, débond, dit Socrates, de S. Euitathe d'Anten 331, p. 224, au C. de de fiire aucune loy contre fi volonté, p. 321. Jerué, n. 335, p. 234, d'Où il va trouver Conf-Les Macedoniens promettent en 366, de fubir tantin contre S. Athanafe, p. 289, 290; au C. le jugement de tel Evefque qu'il plaira au Pape d'Ant. en 341, p. 313; ordonne en 336 Gorgo. C. si ils font accufez de quelque chofe dans la fuite Ev.de Alex. p. 393; fait beaucoup foutfit Saint p. 542. Quel fynode Innocent I. dit luy attri-bur les cautes maigures, p. 350. Le Concide de de la Conduite de Balle p. p. 432, fait divifer en Nicée ordonne que l'Ev. d'Alex. luy mandera deux le Concide eccumenique de l'an 359, p. 100. Le Concide de la la Confignation de l'antique de l'an 359, p. 100. Le Concide de la la Confignation de l'antique de l'an 359, p. 100. Le Concide de la la Concide eccumenique de l'an 359, p. 100. Le Concide de la la Confignation de l'antique de l'an 359, p. 100. Le Concide de l'antique de l'an 369, p. 100. Le Concide de l'antique de l'an 369, p. 100. Le Concide de l'antique de l'an 369, p. 100. Le Concide de l'antique de l'antique de l'an 369, p. 100. Le Concide de l'antique d le jour qu'on doit faire, Pasque, afin qu'il le 44 1; affiste à celui de Scleucie, p. 466, où il est mande aux autres Eglises, p. 667. Étendue de sa accusé, p. 468, ne va pas à la premiere scance,

en grand nombre, & fort persecutez vers 360 p.578.

&c. p. 401. 402.

S. Paphnuce Ev. dans la haute Thebaide . & femmes, qu'on y vouloit ordonner, p. 677.

S. Paul Ev. de Necco

221. 15 retire S. Maxime de Jerusalem d'un pas cile de Nicée, p. 640 645 dangereux , p. 280.

Paphnuce anacorete Melecien, perseveredans p. 647.

le fchisme aprés le C. de Nicée , p. 234. Paphnuce Ev. de Saïs en Egypte, banni fous Gonftance &c. p. 528,

Paphnuce Conf. d'Egypte, relegué en Pal.

Oxyrinque , ville d'Egypte en l'Arcadio , p. munié avec Arius , p. 246, figne sa lettre à S.

Alexandre, p. 256.
Pardus d'Arpi dans la Capitanate, assiste au

Concile d'Arles en 314, p. 708. 1.

Parmenien succede immediarement à Donat Ev. de Cart. vers 350, p. 113, 713; écrit contre l'Eglise vers 370, p. 141; entreprend de resuter La Pallée, premier eglise d'Ant. &c. p. 197. Ticone vers 3723 p. 147; meurt vers 390. &c.

La Pallet, premier egite d'Antexee, p. 30. p. 160. Pallade Ev. Arien, se plaint en 366 des Eccl. p. 160. S. Parthone Evelque de Lampsaque : son-

Parthene est mis par force en penitence par les Donat, p. 139

Pasinique Ev. Macedonien de Zenes, adresse-

une requeste à l'ovien, p.529. Pasque: les C. d'Arles , de Nicée, & d'Ant. ordonnent qu'on celebrera partout cette feste en un melme jour &c. p. 51, 317. 665. Celui de Nicée ordonne qu'on prie debout durant tout le temps de Pasque, p. 673. Ce que c'est que jeuner les premieres Pasques, p. 815.816.

Patere Prefet d'Egypte en 324, p. 264. S. Patient Ev. de Lion, convertit pluseurs

Photiniens vers 474, p. 355.

Patrice Vic. des Prefets en Afr. en 313, p.23. Patrophile de Scythople : c'est p.e. de luy dont S. Alexandre d'Alexandrie se plaint à S. Alexandre de Constantinople, p. 227, comme d'un partifan d'Arius, p.251, dont il egale l'im-Augustamnique, p. 639.

Fannone Ev. de Pupput en 411 &c. p. 157.

Le Paper le Canon eccl. défond, dit Socrate, de & Lustathe d'Anten 331, p. 224, au C. de jurissiciion immediate, p. 670.

1. 470, y est deposé, p. 477. Le C. de CP. en

La Paphlagonie: Les Novatiens y estoient 360, luy écrit, p. 496. Philippe luy succede,

Paul de Samolates: l'Arianisme suite de la

doctrine , p. 226.
Paul Ev de Cirche en Numidie, livre en 303) Confesseur, assiste au C. de Nicée, p. 639. 645, s'oppose à la separation des Cleres d'avec leurs les meubles de son eglise aux persecuteuts, p. 6. S. Paul Ev. de Neocelarce, affilte au Con-

Paul de Larande,affifte au Concile deNicée,

Paul eft fait Ev. de Tyr en 331, p. 275. 8. Paul, affifte au C. de Nicce, n'eftant que Lecteur &c. p. 686, ell fait Everque de CP. en-RRrrr iii

TABLE

336, p. 199. Macedone brouille, puis fe foumet | &c. 16. Its eftoient ineapables d'effre ordonner, à luy, p. 323.324: Il eft bien-toft banni,p.299;eft p.138.672.

rappellé en 338,0,303,& depofé auffirtoit aprés, 2,304, est deux fois rétabli & deux fois chaffé en 142, 7.324: va su C de Rome,& eft rappellé en 348, 9 307.345, eft exilé de nouvean en 350, fon pere, 9.390. & enfin étranglé, p. 349.

Paul va en 348 ou 349, diftribuer les aumofner de Constant en Air &c.p.100-211 Paul Ev. de Maximinople, affifte au C. de

Pal. en 349, p.639. Paul d'Emefe, affifte an C, de CP, en 160, p.488, a celui de Tyunes en 367, p. 547. Paul Ev. Arien, écrit à Germine en 366 fur

fon changement \$ 546. Paul Evelque d'Egypte, & Confesseur four Valens, p. 589.

Sainte Paule voit à Nitrie S. Isidore Ev

d'Hermopole vers 387, p. 588. Ælius Panlinus Vic, d'Afrique en 314 &c. p.40, p e. le mefme que Verus, p.704. Paulin de Tyr y rebaftit l'egli'e aprés la luy dont S. Alexandre d'Alex fe plaint à Saint prendre comme les autres, p.457. Alexandre de CP. &cc. p. 227. Arius le nomme entre ses partisans, p. 250. Eusebe de Nic, luy écrit pour Arins, p.258, dont il egale l'impleté, communié, p.477; affifte an C. de CP. en 360, p.259, & antorife le fchifme, p.260 Il affifte p.488, où il est excommunié comme fanteur an C de Nicée, p.646, eft le premier maiftre

S. Paulin est fait Ev. de Treves en 349, p. 384, 585.

Philade, V. Philade. 260, eft banni pour la foy en 152, & meurt en

358 &c. p 360 363 467.767.1.

Paulin Ev. d'Ant. contre S. Melece en 383 C. d'Ancyre & de Nicée, p 199.642.

&c. \$ 614 616. vivant en enfer, \$.146.

affifte au Concile de Nicée, p.643. S. Pelage eft fait Ev. de Laodicée en Syrle P. 547; confesse la foy fous Valens vers 372 &c. 359, p.469.477.

P \$70 571. Pelage s'autorife de Laclance, p.212.

Pelufe, ville de la Phenicie p.620.

Eudoxe, p 508. Les penirens : on leur rafoit les cheveux, p. CP. en 342 &c. p. 125, le falt étrangler en 350, 175 Leur reconciliation folempelle eftott refer vée à l'Evefque, p. 156. Il eftoir permis aux Pr.

de reconcilier les malades en l'abience de l'Ev. Patrophile, 9.378. p 2 c8. Le Cole Nicée permet aux Ev. d'abreger Philippeple, ville de la Thrace, p. 333. le temps de leur penirence en certains cas, p. ie temps de leur penirence en certains cas, p. S. Philosone Ev. d'Ant. V. fen tiere p.201 672, ordanne que l'on denne l'Eucarifile à S. Alexandre d'Al luy écrit contre Arius p.227. tous les penitens qui la demandene à la mort qui le reconnoist pour fon adverfaire, p.250,

Pepuze, ville de Phrygier \$ 435.

Peregrin Pr. Donat, de Mufti en 395, p. 173. Peres : enfant poffedé pour avoir meprifé

Perge, ville de Pamphylie, p. 199. Perperna Restituta p. c. l'eglise de Sainte

Perperne à Cart, rendué à l'Eglife en 178 &c. p. 254.156 Perfeentiene : La victoire de J.C. fur le monde

fe continue par les fonffrances de fes Saints, p. 560. L'equité naturelle ne vent pus qu'on infulte à des genes accablez, paos L'eglife de la Perfie, paroice d'Alex. \$ 237.

Petilien de Cirthe rebattize un Diacre depofe, puis le chaffe, \$75; écrit vers l'an 400 contre l'Eglife &c. p. 185.

Phanelle, V. Placille, S. Phebade, auj. S. Flari, Ev. d'Agen aprés 347 jufqu'en 392, écrit contre les Ariens &c.

P.427 : ce qu'on en fçait, P.428. Il affifte au C. perfecution de Diocletien, 8.196. C'eft p.e. de | de Riminien 359, 7 447, où il fe laiffe fur-Phebe ou Phile de Polycalandes , eft accufé

dans le C. de Seleucie en 370, F 469, y eft exd' Acce, 1.490;

d'Acce, p. 404; usurpe le siege d Aint. su 33.
&c. p. 275 746.2, meurt six mois aprés, p. 276. Nicée, p. 680.

2 Condu par Olius. p. Péedrie V. Pederote. Pheden philosophe, difpute dans le C. de

Phone, mine de cuivre dans la Pal. &c, p,

Philadephe Evefque de Inliople, affifte anx

c. 9 614 616.
Perher avec connoissance, e'est descendre Syrie, 9.640.
Philagre est fait Prefet d'Egypte pour la fevant de ener, p. 140.

Pederse, Peders, ou Phedric Ev.d'Heraclée, conde fois en 310, p. 311.

Phile. V. Phebe.

Philede, Phidele, ou Philicade d'Augustaen 360, 8.497, affifte an C de Tyanes en 367, des, eft excommunié dans le C. de Seleucie en Philer ou Philisser Evelone de Melitople

vers 330, 2.390. Philippe Ev. de Panephyfe en Egypte, affifte Pemene Accien fe fait Evefque de CP, contre an C. de Nicee, p. 639. Philippe Prefer du Pret, chasse Saint Paul de

Philippe Ev. Arien de Scythople successeur de

Beaucoup de philosophes se trouvent au C. de Nicée, & y disputent &c. \$.679.

Philostorge historien Eunomien, \$ 516.

Philumene sert Donat auprés de Gonstan. meurt vers 345, p.286.332.
Plinthe General Arien sous Theodose II,

372, p.579.

Photin Ev. de Sirmich, commence en 342 à publier fes impietez, p. 327. Son histoire & fon public Results (1985) et la condannée Eaux de Tibile en 303, p.8. en 244 dans un symbole des Eusebiens, p.331. Il est condanné en 347, non dans le Concile de Sardique, p. 765, mais dans le C. de Milan , p. 340; & en 349 dans un C. de Sirmich, p. 347; eft enfin chaffé par les Eusebiens en 351 &c. p. 2.3 10. 351-356.766; meurt vers 376.p.354. La Phrygie , infectée en 375 par les Macede-

Piammen porte des aumofnes aux Conf.

d'Alex. fous Luce, p.585.

L'eglise de Pierius, paroice d'Alex. p.237. S. Pierre d'Alex. fait Arius Diacre, puis le A 166. Eftime qu'en faisoient ceux de son parti, chaffe &c. p.241.

Pierre Evelque d'Icone, affifte au Cd'Ancyre Pierre de Gindare, affifte au C. de Nicée, p.

Pierre d'Ahila en Pal. recoit S. Athanase en

Pierre eft fait Ev. d'Alex. en 373, p 580, eft auffi-toft perfecuté, p.581, obligé de fe retirer à Rome, p.585 794, revient en 378, & rentre en possession de son Eglise, p 610; est marqué en 380 par Theodofe comme centre de la commu nion Cat. p.617; meurt en 381 &c p.610 801.

Pinares, ville de la Lycie, p. 460 Pipere de Samofates, affifte au C, de Nicee,

P.640.
Pifte ou Poste Evelque d'Athenes, affiste au C. de Nicée, p.644

Ev. des Ariens d'Alex. p.303.

Pitheciens fecte d'Ariens , pourquoi ainfi p.127.159. nonimée, p.631.

Pirime Ev. d'Egypte banni en 373, p.586.
Pirracas, V. Eufebe.

Placie ou Plata, ville de Galacie, p.200.

Philoforge historien Eunomien, p 510.
Philoforge Pr. de Rome, va en 341 en Orient
appeller les Euchibens au C. de Rome, p, 310,
est retenu par eux audelà du temps marqué, p,
est retenu par eux audelà du temps marqué, p,
est retenu par eux audelà du temps marqué, p,
est pas fort spais le nutre les Ariens &c. p.235;

tin, 5.59.

Philamene est fait Ev. de Ces. en Pal, vers réunit quelques seeles Ariennes &c. p. 632. 803.

Les Pneumatomaques, ennemis du S. Efpris.

p.412. V. les Macedoniens. Pollus demande les Ecritures à Marin des

de Seleucie en 359, 2.469

Polycalandes , ville de la Lydie, p. 469. S. Polychrone Preitre & M. fous Constance,

Pelychrone Ev. Arien depofé dans le Concile

d'Illyrie en 375, p.594.

Polydeste Ev. de Myre en Lycie &c. p.825 1. Pompeiople, ville de la Paphlagonie, p. 466. Ponce Ev. Donat figne en 362 la requeste à Julien & c. p. 1 31, affiste au C. de Bagai en 394,

S. Porphyre eft fait Evelque de Gaza en 390.

S. Posside Ev. de Calame, souffre beaucoup des Donat. p. 185.

Pofte. V. Pifte. Postumien Preset du Pret, d'Orient en 28 24

Potame de Lysbone a le plus de part à la persecution de Libere & d'Ofius, p. 385. 417. Sa prevarication & fa mort, p 417.418.

S. Potamon Ev. d'Heraclee en Egypte, affifte

au Concile de Nicée, p.639. Les Prestres sont appellez du second throne, p.706. Le C, d'Illyrie en 375, donne le titre de Seigneur à des Prestres, p.702. Celui de Carte en 300, leur permet de reconcilier les malades en l'absence des Ev. p. 158, celui d'Ant. en 341, Pifle Ev. de Marcianople, aifiste au C. de leur donne le pouvoir d'écrire des lettres de Nicée, p. 644, est, dit-on, chargé d'en publier paix, p. 319, de prendre connoissance de l'ad-les decrets dans la Mysie, p. 686. ministration des biens de l'Eglise, p. 320. 321. ies decrets udins la viyine, posso.

pifie Pr. de la Mareote, fieblateur d'Arius, p.

pifie Pr. de la Mareote, fieblateur d'Arius, p.

p. 221. S. Alexandre écrit contreluy aux Ev.

p. 222. Il eff excommunié par le C. d'Egypte 222. Le C., de Care, les pouvoir de perfecher & c. p.

p. 222. Il eff excommunié par le C. d'Egypte 222. Le C., de Care, les oblige à la continence, avec Arius, p. 246, four l'ife par le lettre à S

Alexandre, p. 256, est excommunié dans le lettre à S

de Nicée, p. 661, receu à la communion par celebrer dans les mailon particulieres fans per de C. de Jepte (en 3334-235), demeure toujours imifion de l'Ev. p. 1235, celluid Ante, and 345, feur en liorerur dans l'Eglife, p 294; eft fait en 339 fait la mesme defente, p. 318. Les C. de Cart. en 349 & 390,leur donnent fix Ev. pour juges ,

Pretextat Evelque Donatifte d'Affur, affifte

TABLE

872 l'ordination de Primien vers 190, 2,160, & à celle de Maximien contre Printien en 393, p. S. Pre 164, à cause de quoy il est condanné par le C. 575 577. de Bagai, p. 566. Les Donat, taschent en vain Pjatigrieus is de le deposseder, p. 173. Il se reconcilie en 397 nommez, p 632.

avec Primien, \$.174 175. Les prieres font plus agreables à Dieu dans l'union de plusieurs, p.237,238. Le G. d'Ant, foumet à la penicence ceux qui refusent de prier avec les autres, 2.317.

S, Prime Diacre de Lemelle, & M. en 362 CP. en 360, P.488. Brc. p. 1 25. Prime Soudiscre degrade, fe fait Donatifte

&c. p.75. Primien fuccede à Parmenien Ev. Donat. de

Primule Ev. de Vage an 411, p. 190. Un Prince ne peut pas, fans un tres grand crime , negliger les injustices , \$.58. Ce que Oreretapes, ville de la Phrygie, \$.466.

c'eft que fervir Dieu en prince, p.596. Priscien auceur d'un poeme sur les poids & les mefures, p.204. Prifque grand pere d'Eunome l'herefiarque,

Prebace Preftre de Tarragone, affifte au C.

d'Arles en 314, 2.708.1. Prebe à qui Lactance adresse quatre livres de fes lettres, p. 241.

p.592 Precennele, isle de la Propontide, où l'on

eiroit du marbre, 9.585. La Procensialare: l'ancien Evefque y avoit que du prife, p. 515, quelque prerogative, quoique l'Ev. de Cart. en La rierdia fuft le Primat. P. 156.

Procese le revolte en 36g contre Valens &c. jeur reception par l'impolition des mains &c. Preculien Ev. Donat, d'Hippone en 395, p. Refliter p. 500, eit defait en 366, P. 5 35

**284.** Prefe. V. Orofe.

La prosperité : ses pieges sont d'autant plus dangereux qu'ils font pius doux, p.206. S. Pretais Evelque de Milan en 245 &c. p.

31.703. Protere de Capoue, affifte en 313 au Concile tance, p.451, qui le fait figner le formulaire de Rome, p. 22, & a celui d'Aries en 314, p de Nice , p. 454. Il n'est point Martyr, p 714,

47.708.1. Pretegene Ev. de Sardigue, affifte au C. de lions, p.187. un philosophe, posi, & elt charge d'en pu-Boine en 178 se plaint de luy &c p. 154. blier les decrets dans la Calabre, p. 686; ett Ressitute est ordonné Everique de Membrese anahematizé par les Eufebiens, p.335.336.

Presegene Ev. de Mopfuelle, 2,787.3 S. Pretogene Ev. de Carrhes : fon hiftoire, p.

Pfathyriens feite d'Ariens, pourquoi ains Prolemaide, ville de la haute Libye ou Pen-

tapole , P.246. Prolemaide, ville de la Phenicie, p.639. Prolemée Ev, Melecien de Thouis, affifte s de Seleucie en 359, p.469, & à celui de

Pudentiane, ville de la Numidie, p. 193. Puppiane & Pupput, ville de l'Air, Pro-

confulaire, 2.722.

Purpure Ev. de Limate en Numidie, homi-Cart. vers 390, p. 160; eft condanné par deux cide & Traditeur, affifte au C. de Girthe en Caff. veri 360, 3-60; ett concanne par onus (rote et traiteirs) siniet au. Ge au trait ett de fa feles (s. 16), 31; vide du vinigiter apparenna su fife, 164-164,73,7-74; & abfous par le grand C [3-10] prend pour luy le quarte d'une fomme de Bagui en l'an 394, 165-167; Dourtile les d'urent donné pour fedinacion de Misoin Maximianifies, 3-65-172; le reconciles avec d'ex., 17. Réponie furienté de luy à Cecliers, 189, 17-17; Pretextut & Felicien en 399, 17-17.

vain de Cirche Nondingire fon Diacre, p. 100. Quimafe eft defendu par Ofus, P.225. Quintere de Cailleri, affiite au C. d'Arles en

31419-47-708.1. Quinrien eit fast Ev. de Gaza par les Ariens au lieu d'Asclepas, p.274.
Quintien un des chess des Eunomiens &c. p.

L'eglise de Quirin, paroisse d'Alex p.237.

Prebin Proc. d'Afr. en 397, p.174.
Preclien Evelque écrit à l'Eglife de Suedres, R. Adagaife prince Got payen, p.609.
Preclien Evelque écrit à l'Eglife de Suedres, R. S. Regin Ev. de Scopele, M. p.e. vers 355.

Les religuer:les miracles justifient les respects que nous leur rendons, p. 272, Eunome les me-La réerdination des Meleciens n'eft nulle. ment ordonnée par le C. de Nicée, mais bien

Reflirata, V. Perpetua. Reftituée : On nomma sinfi l'eglife d'Uzale rendue aux Cath p. 154.

Reflitut Ev. de Londre, affifte en 314 au Concile d'Arles, p 708.2. S. Reflitute Ev. de Cart, affifte en 250 au C. de Rimini &c. p. 129.447; eft deputé à Conf-

S Religente fouffre beaucoup des Circoncel-Nicée etc. p.643, où il dispute, dit-on, contre Refliente upp, Ev. Donat, d'Afr. Le C. de

par les Donatiftes en l'ann ée 394, au lieu de Salvie natiftes en 412, p. 191. L'eglife de la Refurrellien à Jeruf, dediée en

335 &c. p. 284. infidele, p. Saiot Resies d'Autun, donné pour juge aux aprés l'an ; Donat. en 113, p. 14-16; affile au C. d'Arier (clies, p. 45E, 536.

en 314, p. 701, 1. Ce qu'on en scait, p. 17.1860. Sacerdor juge, la Rhesinas, siege episcopal de la Meson, p. 640. ximien, p. 161, 214 Rhinecerure on Rhinecelure , ville celebre

d'Egypte ôcc. p. 559.590.
S. Rhedane Ev. de Touloufe, n'eftoit point au C.de Milan en 355,2, 163; est banni, non en 353 avec S. Paulin de Treves, 2767, mais en

l'Eglife & devient Conf. &c, p.155.

Royas Ev. Donat, de Zaret dans la Numidie, en 411, p. 190.
Regation Ev. Donat. figne en 362 la requeste

Les Regardin delle se Donis, p. 511
four pourloir pe Firme de pr Gibbon, p. 511
four pourloir pe Firme de pr Gibbon, p. 511
four pourloir pe Firme de pr Gibbon, p. 511
four pourloir pe Firme de pr Gibbon, p. 511
four que Donie p. 62
four p. 545
f

Afr, depuis 364 jusqu'en 373, p. 141.

Rome V, le Pape: Sozomene dit fanffement Reme V. le Pape: Soromene dit fansfement qu'on ne preschoit peint à Rome, p. 131. Trou-bles qu'y excitent la perfectuoin de Libere, p. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 6. Conful en 383, reti ra bles qu'y excitent la perfecution de Libere , p. Sainerais Compe & Conful en 381, reti ra 383, & l'ordination de Felix p. 382, Les Donat. chez luy en 172, Abraham Ev. de natnes & e. envolent un Ev. d'Afrique pour ceux de leue p. 578.

fecte &c. 2.16-18 Rotarie, ville de la Numidie, p. 190. Ross reunit des Macedoniens à l'Egilse qu'ils ont ée a huntilier, 19, A quoy la science ett 380, p. 512. S. Endnien Ev. de la Campanie , meurt en

255 par la violence d'Epictete &cc.p.392.769.2.
Rufinien Ev. de Bonufte dans la Proconfulaire en 411, p. 190, Rufficiane, ville de la Numidie , p. 176 Rufficien Soudiacre excommunié .

Donat. 9.75, & eft receu par Macrobe Evelque d'Hippone vers 405, p. 111.

SAINT Sabas Martyr de Gotthie, p. 606. Sabin Preftre Elpagnol , affilte en 114 au Concile d'Arles, p. 701. 2. Hift. Eccl. Tom. VI.

Salvie, p. 170, l'estoit encore co 41 x, p. 171.

Salin Ev. Donat. tasche en vain de reconS. Restinats Pr. d'Hippone, tué par les Docilier avec Silvain de Cirthe Nondinaire son Diacre, p. 100.

Sabin Ev.Macedonien d'Heraciée, hiftorien infidele, p. 314.581, 2 p.e. fuccedé à Hypatien

Sudagelthine, village de la Cappadoce prés de Parnasse, p. 604. Sais, fiege epifcopal en Egypte, p. 581.

Salamine, ville de Cypre, p. 643 Sabame Diacre Doogt, de Cart. Primien

136, & meure dans son exil, p. 335, p.e. avant le C. de Selencie en 130, p.467. Rhotan Correctique de la Capp. assiste au assiste d'Acryre, de Neccessire,

C. Set Necedirle ven 111, p. ton.

Annels, ville els Rassages de p. 425.

Rege Er. Donatile, s pp. à Carrence en

Mantfante fy die ne efette de non neg. 255 on 19 Mercine a Carr. p. 15a foodie pour

ment encore en allege print p

Sauelifime , porte en 27 3 ou 376, une i de S. Basile à Abraham de Batnes, p. 577. Saper General,met en att les Catholiques en

possession des egliscs, p. 619-Saras. V. Seras.

Remain Pr. d'Apr., aiffile au G. d'Aries en 149, P. 181. Le Comte Remain General des troupes en faite dignité dans l'Egife Cath. 6-51. Sararnin d'Arles excommunic dans le C. de

Les favant, fouvent plus flupides que les mples pour l'affaire du falut , p. 205. Sujet

Savin de Terracioe , affifte en ja j au C. de Rome, p. 31. Scopele, isle de l'Archipelage, auj. Droma,

109. La Septhie : les principales villes , son gou-

vernement eccl. &c. p. 551.

Septemple, ville de la Pal, p. 251.

Sebade, nom alteré de S. Phebade Evelque d'Agen, p. 432. Le Duc Schaftien mene en 356 George Ev.

Arien à Alexandrie, p. 394, engage la bataille d'Andrinople où Valens perit en 378, p. 611,

Sebaftople, ville du Pont, p. 641. en l'an 303 &c. p.3, est accufé d'avoir livré les Ecritures , & ne s'en juftifie pas bien, p. 5. 6, preside en 305 au C. de Cirthe , p. 7, y absout les Traditeurs pour n'estre pas condanné,p.9,ne le separe point de Mensurius Ev. de Cart. p. 5; depole Gecilien fon successeur en 311, p. 14.17. & ordonne Majorin eu sa place, p. 14. 15.19. S. Augustin le confond quelquesois avec Donat

des Cases-noires , p. 698. Second, neveu de l'Ev. de Tigise, le porte à ne pas condanner les autres Traditeurs, p. Second de Paleftrine , affifte en 313 au C. de

Rome, p. 32. Second de Teuquire , Arien, affifte au C. de Nicée, p. 647. 813. 2. Second Ev. de Ptolemaïde, sectateur d'Arius,

d'Alex, en 339, p. 246. 304; veut, dit-on, faire Aece Evesque &c. p. 410; ordonne plusieurs autres Ariens , p. 466. Selemfel ou Senemfal, ville de la Proconfu-

laire, p. 732.

Selenas Ev. Arien des Gots vers 186 &c. p.

Seleucie la rude, on de Sainte Thecle, metrople de l'Isaurie p. 466. 598.

Selencie, ville de Syrie , p. 469.

Les Semiariens, eftoient ceux qui reconnoiffoient le Fils semblable au Pere, mais non con-Substantiel , p. 412. Senia, ville de la Dalmacie, p. 359

Sentien Ev. Arien de Berée, affifte au C. de Nicée , p. 647.

Sepulture : on regardoit comme une impieté

feetateur d'Arius p.247, puis Ev. de Paretoine, est banni en 358, p.435; assiste au C. de Seleucie en 359 &c. p.469, au C. de CP. en 360, p. 488, où il est excommunié comme fauteur d'Aece, p.490, qu'il ordonne Ev. p.e. en 362, p.410.508. Sergien Ev. d'Ant. de Pissde, assiste au C.

d'Ancyre vers 314, p. 199.

S. Servais de Tongres,affifte au C.de Rimini Second Ev. de Tigife & Primat de Numidie en 359, p.447, où il fe laiffe furprendre comme les autres , p. 457. Serve de Tuburficubure , fouffre beaucoup

des Circoncellions , p. 187.

Severe à qui Lactance adresse deux livres de

ses lettres, p. 211.
Severien Ev. d'Afr. signe en 358, à Sirmich les anathematismes du C. d'Ancyre, p. 632.
S. Severies, second ou troisieme Evelque de

Cologne , p. 26. Severin Donatifte , parent de S. Augustin ,

Sichem, ville de Pal, appellée depuis Naple,

P. 639.

Sicque, ville de la Proconfulaire, p. 203. Signature: Troubles effroyables que caufa

Second Ev. de Ptolemaïde, sectateur d'Arius, la signature du formulaire de Rimini, p. 499.
221, excommunié avec luy par le Concile Ceux qui le signerent par ignorance, n'estoient d'Egypte, p. 246, figne sa lettre à S. Alexandre, pas innocens, quoique moins coupables, p 500.
p. 256; assiste au Concile de Nicée, p. 646, y Silvain Soudiacre de Cirthe, Traditeur, p. 6, est anathematité, p. 662, \$13, 2; est receu dans & delateur des Lecteurs, p. 7; est fait Evesque la communion de l'Eglise par le C. de Jerus, en de Cirthe en 305, p. 10; assiste en 311 à l'ordi-335, 2 288, demeure neanmoins toujours en nation de Majorin &cp. 14.15; est denonce par horreur à l'Eglife, p. 294; ordonne Pifte Ev. Nondinaire, condanné par Zenophile, & banna en 320, p. 99.
Silvain Ev. d'Azot en Pal, y reçoit S.Atha-

nase en 349, p. 639. Silvain de Tarle, assiste en 35t au Coneile de Sirmich contre Photin, p. 351, reçoit Saint Cyrille de Jerus. chez luy aprés sa deposition &c. p. 425; eft caufe qu'on n'affemble pas un C. ocumenique à Tarfe en 358, p. 443; affifte à celui de Scleucie en 359, p. 466, y propose la confession de la Dedicace d'Ant. p. 472, y est depute à Constance, p. 478, qu'il porte à faire anathematizer plusieurs blasphemes par les Ariens &c. p. 484: signe la lettre des deputez du C. de Seleucie à ceux de Rimini, p. 486, est depofé par le C. de CP. en 360, p. 493; rentre en possession de son eglise sous Julien, p. 526; adresse une requeste à jovien, p. 520; est deputé

de deterrer un corps, p. 40.2.

Seramus payen, Proc. d'Afr. en 398, p. 171; p. 25.

Seramus payen, Proc. d'Afr. en 398, p. 171; p. 25.

Serapios app. Ineffine que le Proc. Herode, p. 724., 735. Les Gath. s'adressent luy contre les Donat p. 182.

Serapios app. Diacre de la Marcote, excomd' d'Arles en 314, p. 47. Le Concile luy écrit p. p. 48, & uy adresse fee acons, p. 531 le nvoie Vite & Vincent Prestres de Rome, au C. de Nieden, 183,637, où son âge ne luy permettoit de ce Concile à luy pas d'aller, p 636 La lettre de ce Concile à luy & sa réponse, sont des pieces supposées, p. 684.

Silveftre Evefque de la Dace, affifte au C.

de Nicee, p. 644.

Les fimples ont une vertu fouvent plus pure, P. 195, & plus d'application à leur falut, p.205. & réordonoé par les Donat, p. 190. Sinceden en Phenicie, ville inconn

Singidon , ville de la Myfie, p. 442. Sirice de Cyr, affifte au C. de Nicée, p. 640. Sirmich, premiere ville de l'Illyrie, p. 318. Silinne excommunié avec Arius, p. 146,figne fa lettre à S. Alexandre, p. 136.

Sifinne Lefteut Novatien, paroift, dit-on , dans la Conference de CP. en 383, p. 625.
Smyrne, ville de la province d'Afie, p. 642.

Les feldate deserreurs font feparez de la communion par le C. d'Arles, p. 31. Solon fergent de ville à Apronge en 314.2.44-

Selen Ev. de Rhioocorute en Egypte , aptés l'an 373, p. 500. Sainte Sophie, eglife de CP, dediée co 360, p.

406, brulée par les Ariens p.e. co 388. p. 633. Sehrang de Pompeiople uo des chefs des Semigriens, p. 41 31 affifte au C. de Seleucie eo 359. p. 466, y rejette la confession prefentée par les Acaciens, p. 474; figoe la lettre aux deputez de Rimini, p. 486; eft depofé par le C. de CP. en 360, p. 493 Macedone luy écrit , p. 495. Il est rétabli, & se trouve à divers Conciles des Semiarieos, 9,526; adreffe une requefte

à Jovien , p. 529-Sephrone refute la réponse d'Eunome cootre S. Bafile, p. 313.

Sopole medecio celebre à Alex. vers 350, p.

Setade poète infame d'Egypte', imité par Arius , p. 257.
Sozonfe, ville de la Libye , p. 488.

Spelfacles : le C. d'Arles excommuoie ceux qui menoient les chevaux du cirque, p. 51. S. Spiridien Evefque de Trimithonte, affifte au C. de Nicée, p. 643. On luy attribue la con-

version d'un philosophe, p. 679 680: Splendone Diacre deposé, se fait Donatifte ,

P. 75. Squedie, fiege episcopal d'Egypte , p. 639, Stefe, ville de Mauritavie, p. 190. Stemmie de Rimini , affifte en 213 au C. de

Rome &c. p. 32. Stratege, V. Mufonien, Straten Diacre fous S. Miltiade Pape, p. 37. Suedres, ville de la Pampbylie, p. 591

Supere officier du guet eo 314 dans l'Afri-Que, p. 44. Surgens Ev,our Pr. d'Afr.affifte au C.d'Arles

la lettre de Conftantio à Ari La Sprie abandonne aprés le C, de Nicée, fa

Simplice de Tibile en Numidie, est rebattizé | pratique pour la celebration de Pasque, p. 660 Syrien Duc, d'Egypte , chaffe S. Athaoafe d'Alex, en 356, p. 394.

> Tamugade, ville de la Numidie plotoft que de la Tingitane &c. p. 180. Tarcondimate Ev. Ariend'Enes eo Cilicie .

> affifte au Concile de Nicée, p. 647-Tarfe, metropie de la Cilicie, p. 640. Tafcedrugites hetetiques . Theodofe leur dé-

Takin Prefet d'Egypte pour la feconde fois en 373, y contioué la perfecotion des Cat. p. 589. Takin profet d'Egypte pour la feconde fois en 373, y contioué la perfecotion des Cat. p. 589. Takin app Geoctal en Afr. ne peut arreller.

les Circoncellions &c. p. 98.

Taurus affifta eo 35t à la dispute de Basile contre Photio, p. 353 & au C.de Rimini eo 359 &c. p. 447, où il retient les Evelques jufqu'à ca ao'lls euffent figné l'impieté, p. 455. Telemaque Ev. Arico depose dans le Conclle

d'Illyrie en 375, p. 594. Termace Ev de Bacca dans laGrenade affifte

au C. d'Arles en 314, F. 708. 1.

Tenquire, fiege episcopal de la Libye e. 647.

Thalasse assiste en 331 à la dispute de Bassie

contre Photin, p. 353. La Thalie , ouvrage impie d'Arius , p. 256; nitarion d'un poète iofame, p. 257. Theatre: le C. d'Arles excommunie ceux qui

montent, p. 52 Themifes, villa de la Phrygia , p. 469. Themifine adoucit , dit-oo , la cruauté de

Valens contre les Cath. par un discours en 172, p. 568. Theoflife patifier, donne le nom à une fecta

Arienne , p. 631. Thredere. V. Dorothée, Theodore d'Agoilée en Dalmacie , affifte au C. d'Arles en 31 4, p. 708, 1,

Theodore de Valagade, affifte ao C.de Nicée, 643. Theodore de Sidoo , affifte au C. de Nicée ,

P. 647. Theedere de Tarfe , affifte, dit-on, au C, de Nicee, p. 199.640, choifit Eufebe de Cef. pour Ev. d'Aorioche en 332, p. 277.

Theodore d'Heraclée n'a poiot app, efté au C. de Nicee , p. 647, affule en 335 à celui de Jeruf. p 284; cootinue à calomnier les Saints fourConflacer, 301 affife eo 341 au C.d'Ant. co 314, p. 701. 1.

Sympie ou Sympie Ev. de Seleccie en Isurie,

d'Eulerie, 1, 233, el depote en 142 Collante
mbraffe la communico de 3, Bastie en 275, p. dec. p. 246, el depos par le C. de Sardique en

8. 347, \$331 affile en 31 a u C.de Sirmich con-synclars courier public, porte à Alexandrie tre Photing 351; meurt en 355 &c \$388,769.1 Sa fcience, fes écrits, fon flyle &c. p. 185. S. Theedere ou Theodule, I'un des to Ecclale

SSfff ii

Theodore Proc. d'Afr. en 396, p. 174.

fecond Concile de Nicée &c. p. 691.

Theodole Arien S. Euftathe refufe de le recevoir dans le Clergé d'Ant, p.273. Les Ariens le font Ev, de Tripoli en Phenicie, p. 279. 308. Theedofe de Philadelphie en Lydie, affifte au

C. de Selcucie en 350, p.468, où il eft depofé, p. 477; fe trouve à celui de CP. en 360, p. 488, & y est excommunié comme fauteur d'Acce, P. 490; n'a point efté au Concile de Laodicée,

7. 797.
Theodose est fait Empereur le 19 janvier 379. 615, est battizé en 380 par Ascole de Thessalonique, p.617; fait diverfes loix pour l'Eglife, 2. 617-619; bannit Eunome & les Ennomiens , p. 310; chasse Luce d'Alex. p. 611; fait mettre decrets dans la petite Asse, p. 686. une statuë d'Arius au lieu de sa mort insame, Theophile de Benevent, assiste en 313 au C. p. 298; affemble , dheon , les cheis de fecte en 383, pour les réunir à l'Eglife, p. 624. 626; dé-fend toute affemblée des heretiques, p. 627. 628; condanne en 392 les Clercs heretiques à dix livres d'or. p. 180.

Theodofe IL public une loy fevere contre les heretiques en 428, p. 191.

Theodote de Laodicée en Syrie , fectateur d'Arius, p. 250.740, dont il egale l'impieté, p. p.508; s'établit à Ant.contre Euzoïus en 363, Lb.

250, en laquelle il a-toujours persite, p. 742. 1, affile au C. de Nicée, p. 646. Constantin luy de Gastabales en Cilicie &c. p. 493; adrente une cérit pour luy faire quitter les erreurs, p. 758; requeste à Jovien, p. 539; est deputé vers Libere, ll assiste en 331 à la deposition de S. Eustathe signe le C. de Nicée en 366. &c. p. 540. &c. r. Theophile d'Alex. depose & chasse Paul Ev. d'Ant, p. 274, à qui il choisit pour successeur Eusche de Ces, p. 277.

Theodore Ev. de Beree: S. Bafile luy écrit en 372, p. 572. Theodore Ev de Laediece, fous qui s'eft tenu.

dit-on, le C. de Laodicee &c, p. 198. Theodore Ev. de Nicople, meurt vers 276

p. 600. Theodule Ev. de Trajanople, eft persecuté par 360, p. 979. les Ariens vers 340, p. 309, & vers 347, p. 339.

On croit qu'il effoit mort avant le C. de Sardique &c. p. 752. Theodule notaire imperial , écrit en 351 la

difpute de Bafile contre Photin, p. 353. Theodule de Queretapes en Phrygie , affifte au C, de Seleucie en 359,p.466,où il est accufé, p. 408, & depofé , p. 477; vient au C. de CP. en 370, p. 488, & y est excommunié comme fauteur d'Acce, p.490, qu'il fait Ev. p.e, en 362,

Theognis de Nicée, fut, dit-on, difciple de S. Lucien d'Ant. p. 256; affifte au C. de Nicée, p 646, comme partifan d'Arins, p. 251; perfifte 385 &c. p. 621, 801.

Conflantinople Martyrs en 370, p. 555. 556. dans fes erreurs après le Goncile, p. 265; reçoit S. Theodore M. à Alex, fous Valens, p. 589, des Ariens condannez, p. 266; cst deposé Sc banni , p. 266. 267. 743, est rappellé en 328 ou Theodore de Mopsueste resure la réponse 329, p. 269. Sa requeste ou palmodie est une Peunome contre S Basile, p. 513. d'Eunome contre S Basse, p. 513. piece supposée, p. 810-812, ll assiste à la depo-Theodore Archevesque de Myre, affise au sition de S. Eussathe en 331, p. 2747 & au C. de Jerusalem en 335, p. 284; vient à GP. contre Sathanase, p. 200; continuë à colomnier les Saints sous Constance, p. 301; fait Macedone Ev.de CP. aprés la mort d'Eusebe,p. 323; meurt app. avant 347, p 330-331.

Theon Pr. de Jeiul. vers 372, p.578.
Theoner: S. Alexandre bastit & consacre l'eglise de Theonas paroice d'Alex. p. 215. 237. Theonas Ev. de Marmarique Arien, p. 221, excommunié par le C. d'Egypte, p. 246, figne la lettre d'Arius à S. Alexandre, p.257:affifte au C. de Nicée, p.646, où il est condanné, p.662.

Theonas Ev. de Cyzic, affifte au C. de Nicee, p.390. 643;eft chargé , dit-on , d'en publier les

de Rome, p. 32.
Theophile Ev. de Scythie , affiste au Concile de Nicée &c. p.645.

Theophile le Blemmye,introduit Acce auprés de Gallus , p.409; est relegué à Heraclée dans le Pont en 358,0.435;affifte au C.de CP.en 360, . 488, où il est excommunié comme fauteur d'Aece, 2390,qu'il ordonne Ev. p.e.en 362 &c.

& Conf. p. 589.

Theophrone de Tyanes en Capp, affaile au C. d'Ant,en 341,p.312,y fait un 3,c fymbole,p. 316. Theophrone Ev. de Capp. fe separe d'Eunome & innove dans le battefme, p.515.

Theofebe eft fait Ev. de Sardes en 360, p.490: Thefpefe orateur, enfeigne à Cef. de l'al. vers

Thmuis, ville d'Egypte &c. p. 639. La Thrace infectée par les Ariens, p. 325, &

les Macedoniens, p 528.
Ceux du second Throne sont les l'r.&c. p.706.

Tibile, ville de la Numidie, p. 190.

Ticien avocat , plaide en l'an 395 contre les

Maximianiftes, p. 173.725.

Ticone ou Tycone Donat. écrit peu aprés 370, p. 84. 147. 718, ruine les principes de fa fecte &c. p. 145-147; fait d'autres ouvrages mélez de bon & de méchant , P. 148-150: eft

condanné par les siens, p. 147.717.2. Timothée Ev. d'Alex, depuis 181 jusques en

Tomes, metropole de la Scythie, & fiege de Libere leur ecrit aprés avoir figné, p. 420. Le l'Evelque, p. 55 1.

folitaire, p. 570.

Trajanople, ville de la Thrace, p. 309.

Treves, premiere ville des Gaules au IV. fiecle, p. 206. L'Ev. de Treves gouvernoit en mefme temps les Eglises de Cologne & de Liege, p. nent Constance en leur faveur, p.451; font ré-701,701, ethoit Netropolitain des Gaules, 130, tablis par ce Concile, p.454.456; y surprennent Tripoli, villes de Phenicie, de Libye, & de S. Phebade &c. p.447, Valens y prononce pu-

Lydie, p.250. 308.468.639. Troglites ou Trogladytes, noms des purs

Ariens, p.412.

les d'Afr. p. 185.187.189.

les & un bourg de ce nom, p. 189.

Tyanes, ville de la Capp.p.312.547. Tycone. V. Ticone.

Tyr : Paulin y rebastit l'eglise abatue dans la perfecution de Diocletien, p.196.

juique vers 313, p. 194. Tyran Ev. d'Antinoé dans la Thebaïde,asti-Re au C. de Nicée, p.630.

Es Vadiens. V. Audiens. Vagai. V. Bagai. Vage, ville d'Afr. p. 190,

de les toucher, p.559.

en 351 au C, de Sirmich contre Photin, p.351; par eux en 378 &c. p.609.611, n'ayant point font des violences à Sirmich, p.355: font con- app, rappellé les Conf. p.799.800. danner S. Athanase à Arles en 353 &c. p. 359: font fouetter à Milan en 355, Hilaire Diacre de en 303, p.8. Rome, p. 363: envoient leurs Eccl. executer les Valentinien assistion des Cat. Neocefarée, p. 200. p. 267: font excommuniez dans le C. de Beziers montre pas affet de zele pour la foy Cat. &c.p.

186 p. 335; Sont prefens la composition du montre pas affet de zele pour la foy Cat. &c.p.

186 fecond formulaire de Sirmich, p.4,8, auquel ilis 33; confere à Nicée le titre & les honneurs sjoutent une implieté plus ouverte, p.4,19, 46, metropole, 635, Les Macedoniens luy departent

C. d'Ant. les congratule de leur succés dans la Traditeurs, nom donné à ceux qui livroient propagation de l'herefie, p.429. Ils font obligez l'Ecriture aux perfecuteurs, p.3. Le C d'Arles en 358 à Sirmich de figner les anathematifines les degrade de la clericature, p.49. du C, d'Ancyre, p.432. Basilo écrit contre eux Trajan General, prend fo in de S. Zeumace en Afr. où ils font condannez, p.434. Hs font diviser en deux le Concile acumenique en 350, P.441 font present à la 3.e consession de Sirmich en 359, p. 444, la proposent au C. de Rimini, p. 447.448, & y sont deposez, p. 450: previen« bliquement plusieurs anathemes, p.458. Ils font deputer à Constance par les prevaricateurs, p. 459; publient leur victoire fur ce Concile , p. Troade, ville dans la province d'Asie, p.643. 460, après lequel ils ont, dit-on, plein pouvoir Tubursicubure, Tubursique, & Tunugade, vil- de faire tout pour l'heresie, p.464. Les Semiariens deposez à CP.en 360, écrivent contre eux, Ture ou Tarfe: il y avoit en Afr. deux vil- P.495. Valens obtient le rappel d'Eunome p.e. en 368,p.509.551, Les Macedoniens demandent en 366 à Libere que Valens & Ursace soient tenus pour excommunicz &c. p. 541. Ils écrivent à Germine en 366 fur fon changement, p.546; font excommuniez par le C. de Rome en 369, Tyran ou Euris Ev. d'Antioche depuis 302 l'Espagne, & les Gaules, p. 552; estoient morts app. en 375,p.594.

Valens eft fait Empereur en 364, p. 508: et feduit par fa femme, p. 5320 peut avoir banni & rappelle S Melece en 365, p.534; permet aux Macedoniens de tenir un Concile, p.533: leur conseille de s'accorder avec Eudoxe, p.534; s'irrite contre cux & les exile en 366.0.536; fait Vaiffenux facrez : il n'est pas permis à tous ceder Eleuse au C. Arien de Nic. 16, excite une grande persecution en 367, p.549 : description febe, p. 323. Valens tasche en vain d'usurper le 370, p. 553. Il bannit 8 Evague en Evesque en fege d'Aquisse en 344, p. 330. Ils sont deposet sa place, p. 554, six mouris 80 Eccl. de CP. &c. par le C. de Sardique en 947, p. 331 presentent p. 555; vad de CP. à Cc. de prescue partout les une requeste au C. de Milan &c. p. 341; retrac

Cat. en 371 & 372 &c. p. 361-564; envoie Luce tent en 349 tout ce qu'ils avoient public contre la Alex. en 372 de p. 383, est obligé de publice.

S. Athanafe, p. 347, se retraclent de leur retrac l'édit de Valentinien pour les Cat. en 375, 256, se contra de leur retrac l'édit de Valentinien pour les Cat. en 375, 256, se contra de leur noient en 376, p. 4602; engage les fur la bataille de Murle, p. 350, 378, als affilient Gots dans l'Arianisme en 377, p. 609, el bruilé

Valentinien premier magistrat de Rusiccade

Valentinien affifte vers 315 au Concile de

Valentinien I. eft fait Empereur en 364, ne

SSIII

en 366 &c. p.540. 541: Il fait en 370 ou 373, quence à Rome en 357, p.138.416; écrit contre

595 \$96; meurt le 17 novembre 375, \$ 597.

Valore. V. Eulale. Les Vandales recoivent l'Arianisme des Gots, £. 608.

Vafagade, ville d'Ifaurie, p.643. Vazare ou Bazare, ville de la Byzacene; p.

Le vendredi on lisoit l'Ecriture & on pres-

choit à Alex. \$ 221.

fon Diacre, p 419.

par les Donat. p.186.

S. Ver de Vienne, affifte au C. d'Arles en 314, 7.47.708.1.

Le Verbe : les Ariens admettoient un Verbe en Dieu different de J E S U S C H R I S I, p.242. S. Augustin en 408, p.152. Sentimens de Photin fur le Verbe, p.329. 760. Vere, ville de l'Afr. Proconfulaire, p. 708. 1.

Verin Vic. d'Afr. en 322 &c. p.102. Vits La veriré appartient à l'Eglife, de quelque p.196.

coité qu'elle vienne, p 149. Elle n'eft point plus dangereusement combatuë que par ceux qui promettent de l'établir fans la connoistre 2.210. La verin, souvent plus pure dans les plus de Nicée. p.6 37.685.

hmples, p.195.

Verus Vic. d'Afr. en 314, peut estre le mesme CP. p 577.

Vitellius

qu'Ælius Paulinus &c. 2,39.40 .704. Venfs ou venves : le G. de Cart. en 349, leur défend la frequentation des personnes d'un au-

tre fex e, p.125. Viator Ev. meurt à Aquilée en 344 &c.p. 330. Victoire : la plus grande eft de vaincre fes

paffions, p. 70. Villor Evelque de Rusiccade en Numidie , p.47.708.1. Traditeur, affifte au C. de Cirthe en 305, p. 8. Vittor Ev. de Garbie, y affifte auffi, p.g. Victor le Foulon y est p.e. ordonné Pr. pour

de l'argent, p. 10.

Victor de Garbie, premier Ev. Donat. à Ro- celui de CP. en 360, p.488. me, p.86.

Vittor d'Abder, & Vittor de Pupput, affiltent en 363, P 547. au C. de Cart. en 390, p.156.

vers 420, p.15T. Victorin Ev. Donat, de Minaciane , affifte en

393 au C. de Cabarfuffe, p. 163.
Vifforin Ev. Donat. de Carcabie, ordonne Maximien à Carthage en 393.0.164.

Martyrs en 370, p 555,536.

Marius Victorinus Africain, professoit l'elo-

des loix contre les Donatilles, p. 140, 141, chaffe Candide Eunomien, p. 508.

Photh de Sirmich, p. 3,4: fait tenir un Concile
Aans l'Illyrie en 375 &c. p. 595; l'autoride par bist, p. 137, 189, portoinet def mitres pour marfes lettres, & fait un edit en faveur des Cath. p. que de leur confecration, p. 137: on leur coupoit

les cheveux en 362, B. Deux Conciles de Cart. refervent leur confecration à l'Ev. p 156.157.

Les villages ont en des Curez avant les villes.

&c. p.238.
Villemagne, ville de la Proconsulaire, p.190 Vincent, V. Victor.

Vincent Pr. de Rome, legat de S. Silvestreau C. de Nicée, p. 637, dont ileft, dit-on, chargé de publier les decrets à Rome, en Italie &c. p.

Venere commiffaire, ofte à Libere Urbique 685. On croit que c'eft le melme que Vincent Ev. de Capoue, p. 358, qui fut deputé en 348 par S. Wonere Ev. de Milan, est consulté en 401 Constant & le C. de Sardique vers Constance par l'Eglise d'Afr.sur l'ordination des battizez &c. p. 341. 345; abandonna S. Athanase dans le C, d'Arles en 353 &c. p. 358. Libere luy écrit aprés sa chute, p.421. Il résuse de consentir aux decrets de Rimini en 359, p.464.

Vincent Ev. Rogatifte de Cartennes, écrit à

Vital de Vere en Afr. affifte au C. d'Arles en 314, p.708.1.

Vital Ev. d'Ant, mort vers 319. V. fon titre

Vital Ev. Donat.de Mascule en 411 &c.p.190. Vite, Viton, ou Victor, Preftre & legat de S. Silveftre au C d' Arles en 314, p.47, & au C.

Vite Ev. de Carrhes, affifte en 381 au C. de

Vitellius Donatifle, écrit pour son schisme

vers 350, p. 122. Uhhilas Ev. des Gots : fon hift. p.604-609; affifte en 360 au C. de CP, p.488; n'a embraffé 1'Arianifme que vers 376, \$ 798,799.

Imilas Ev. Cat.des Gots, meurt, en 404,0.609. Vecius Eveloue de Lion, affife au C, d'Arles.

Le voile de la virginité estoit une coeffure rommée anciennement une mitre, p. 136.137.
Vefe ou Bose, ville de la Proconsulaire, p. 190.

Urane de Tyr fe trouve au C. d'Ant. en 358 vistor p.e. de Leges, & vistor d'Utique, &c. p. 429; à celui de Seleucie en 359, p. 466, affiftent au C. d'Arles en 374, p. 708.2. où il est accusé, p. 468, & deposé, p. 477; & à

Urane de Melitene, affilte au. C. d'Antioche

Urane chef des Audiens aprés Audée, A694, Vincent Viller Rogatifte, fe réunit à l'Eglife effoit mort en 377, A692.

Urbain. V. Donat. Tribain Ev. Donatifte de Forme en 3624 fes

crimes &c. p. 135. 136. S. Urbain ou Urbafe, l'un des 80 Eccl de CP,

bere dans fon exil, p.419. drie luy écrit contre Arius, p. 222.

Urgel, ville de Catalogne, est app. civitas Urface Duc d'Afrique vers 320, perit en un

combat, p.101. Urface Ev. de Singidon. V. Valens de

Murfe.

Concile d'Arles, p. 52.

Utine, ville de l'Afr. Proconfulaire, p. 708. 1. Nicée, p. 647.

Eusebe Martyr, p 438. Zarat, ville de la Numidie, p.190.

Zelos, ville du Pont, p.527. Zelose, ville de l'Armenie majeure, p.

Zenes ou Zenople, ville de Lycie, p.529.

Tribique Diacre de Rome, est ofté à Li-1 Zenon de Tyr : Saint Alexandre d'Alexan-

Zenon de Tyr, affifte en 367 au Concile de Tyanes, p.547.

Zenophile Proc. d'Afrique &c. p.10. bannit

Silvain de Cirthe, p. 100.101.

S. Zeumace folitaire, foutient la foy contre les Ariens fous Valens &c.p. 570.

Urss receveur general d'Afr. en 313, p.23.
Zengma, siege episcopal de Syrie, p.645,
Zor Ev. Novatien, est receu Evesque
Lister Clere usurieres excommuniez par le
dans l'Eglis Cath. p.678.

Zopire de Barca, Arien, affifte au Concile de

Zosime p.e. Diacre de la Mareote, p. 256 Acarie Pape, rétablit l'eglise de Saint excommunié avec Arius, p.246, signe sa lettre à S; Alexandre, p.156.

Zosime fait penitence de son intrusion dans l'evesché de Naple en 355 &c. p.391.392, Zosime Ev. de Mopsuelte, p.787.2.

Zotique de Quintiane, affifte en 313 au C. de

Rome, p. 32.

## 

"Ay lu un manuscrit qui a pour titre: Memoires pour servir à l'histoire eccle-Sastique des six premiers siecles, justifiez par les citations des Auteurs originaux; avec une Chronologie où l'on fait un abreze de l'histoire Ecclesiastique & profane, & des Notes pour éclaireir les difficultez, des faits & de la Chronologie. A Paris ce troisieme mars 1692.

GERBAIS.

### APPROBATION DES DOCTEURS.

N OUS foussigner Docteurs en Theologie de la Faculté de Paris; certisons que nous avors lu un livre qui a pour tirre, Membire pour fervir à Utificier de l'Egis, Tome strieme, composé par seu Mr. Lenain de Tillemont. Dans lequel nous n'avons rien remarqué qui ne soit conforme aux regles de la soy Catholique, & aux bonnes mœurs: En soy de quoy nous avons signé. A Paris le troisieme avril 1609.

LEFEUVRE, Professeur du Roy en Theologie.

T. ROULLAND. GARSON.



# NOI RIFORMATORI

### DELLO STUDIO DI PADOVA.

A Vendo veduto per la Fede di Revisione, ed Approbazione del P. F. Tommol Maria Granari Baquistor ed le
Libro intirolato: Memoires pour fervir à l'Histoire Ecclefafique Tom. 16. Et Memoires pour fervir à l'Histoire de Empresers in Cinque Volumi in 4.º di Monfiere Lenain de Tillemont , non v'effer cod alcuna contro la Santa Fede Catolica, e parimente per Atteflato del Segretario Nofron, nierre contro Principi, e buoni Coltumi; concedemo Licenza a Francesso Pitteri Stampatore, che possieffer stampator, o sservano gi ordini in materia di Stampe, e presentando le solite copie alle Publiche Librarie di Venezia, e di Padova.

Data 19. Settembre 1732.

( Gio: Francesco Morosini Cav. Riff. ( Alvise Pisani Cav. Proc. Riff. ( Pietro Grimani Cav. Proc. Riff.



Agoftino Gadaldini Segretario.

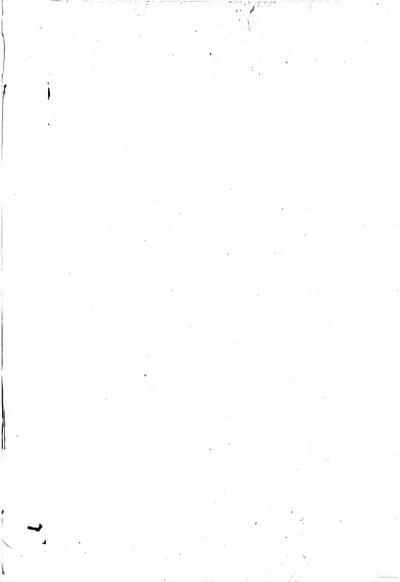

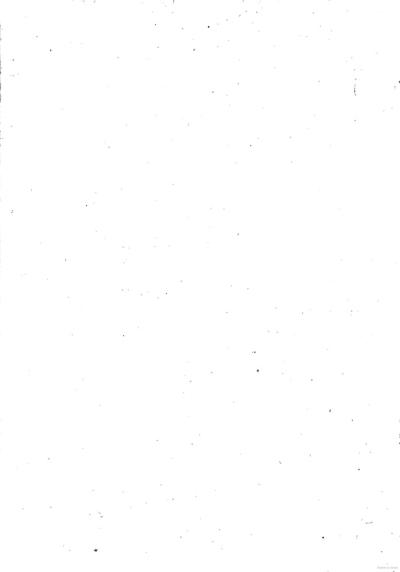

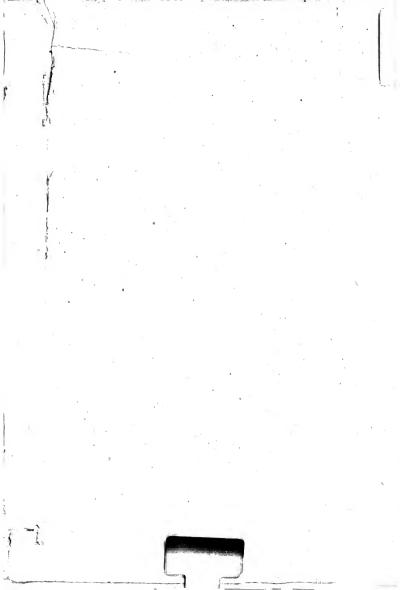

